

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

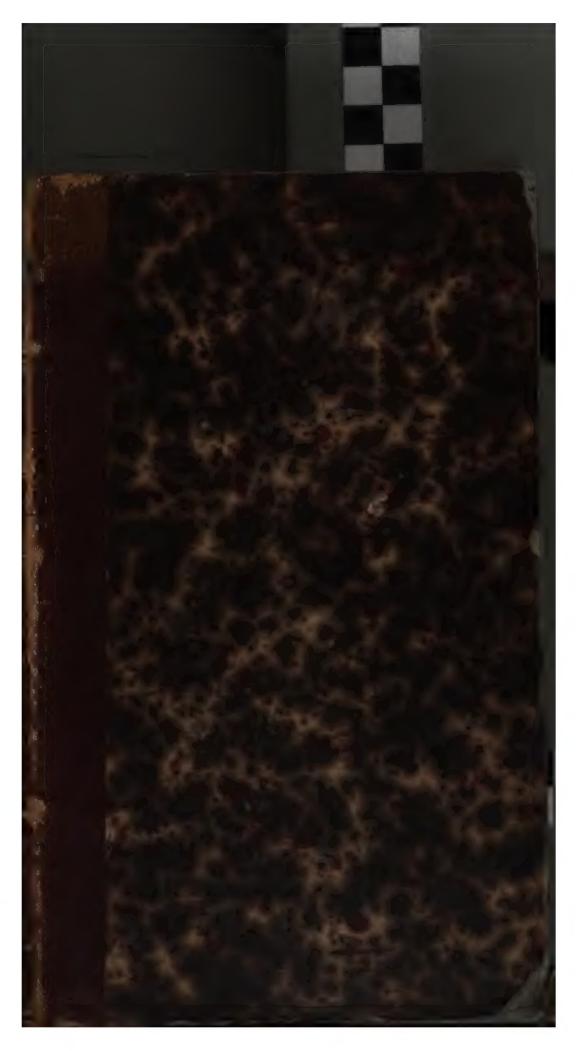

nordin with-THE GIFT OF WILLIAM GRAY, Of Boston, Mass. (Class of 1829.)









# L'UNIVERS.

## HISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES.

INDE.



## PARIS. TYPOGRAPHIE DE FIRMIN BIDOT FRÈRES, RUR JACOB, Nº 56.

0

# INDE,

PAR

Idolphe Philibert M. DUBOIS DE JANCIGNY,

AIDE DE CAMP DU ROI D'OUDE,

ET PAR

## M. XAVIER RAYMOND,

ATTACHÉ A L'AMBASSADE DE CHINE.

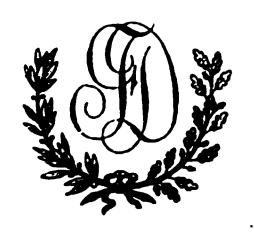

## : PARIS,

FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS,

IMPRIMEURS-LIBRAIRES DE L'INSTITUT DE PRANCE,

M DCCG XLV.



### Imd 2008,4515

1800, Way 28. Fray Frence.

## L'UNIVERS,

O I

## ISTOIRE ET DESCRIPTION

DE TOUS LES PEUPLES,

LEURS RELIGIONS, MOEURS, INDUSTRIE, COUTUMES, ETC.

## INDE.

PAR M. A. D. DE JANCIGNY.

PREMIÈRE PARTIE.

ODUCTION A L'ÉTUDE DE L'INDE ANCIENNE ET MODERNE.

I.

COFSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES.

inde! Il y a dans ce mot quelque de grand et de vénérable, de vat de mystérieux, même après tant iecles! L'Inde, la plus ancienne on civilisée de l'ancien monde, le au des croyances religieuses, qui, leur unité, leur simplicité et leur leur primitives, semblent avoir assé, comme une vaste formule, les cultes, qui depuis se sont gé les peuples : l'Inde, le théâtre vénements historiques les plus endus, les plus grands, les plus eilleux: l'Inde, qu'ont visitée tour r les dieux, les héros, les philos, les hommes avides de science spéculateurs les plus hardis dans es siècles: l'Inde, dont Sésostris, 18, Alexandre, Tchinguiz Khan, ur, Baber, Nader-Shâh, Napoont tenté ou achevé en partie la uête: l'Inde, ensin, dont la Proice, un instant indécise en notre ir, semble avoir consié désormais estinées à l'Angleterre! Voilà le dont nous devons essayer de tracer l'histoire, et de faire eonnaître surtout l'état actuel; mais dont le passé et l'avenir intéressent au plus haut degré l'humanité tout entière, car le passé de l'Inde recèle dans ses profondeurs quelques-uns des principaux traits de l'histoire du monde, et son avenir se lie d'une manière de plus en plus intime au sort des grandes nations européennes. D'ailleurs, sous le point de vue scientisique, et sous celui du perfectionnement intellectuel de l'espèce humaine, l'étude des temps anciens de l'Inde, ou du monde brahmanique, fait essentiellement partie du progrès général de l'humanité, et ainsi, comme révélation encore attendue, nous pouvons dire que ce passé des premiers âges de l'Inde appartient à l'avenir!

On peut conclure de ce peu de mots, et nous n'hésitons pas à déclarer qu'en effet nos connaissances sur l'Inde ancienne sont encore très-bornées; que nous n'avons que des données imparfaites sur l'origine, l'organisation primitive et l'histoire des peuples qui l'habitent; que tout est à faire pour la construction de ce vaste édifice historique, et qu'on s'occupe d'hier seulement à en rassembler les matériaux; mais nous n'hésitons pas davantage à affirmer que l'étude de la

littérature et des antiquités indiennes est l'une des plus importantes et des plus utiles qu'il soit donné à l'esprit humain d'aborder désormais. Dès les premiers pas de cette étude nouvelle, des découvertes d'une grande valeur historique ont justifié le zèle et la persévérante intelligence des explorateurs, et permettent de prévoir des résultats d'un immense intérêt. On devait, en effet, s'y attendre, et ce n'est pas en vain que l'éducation des sociétés progresse, que les moyens d'investigation se multiplient, que les instruments de recherche se perfectionnent. Les monuments sont interroges par toutes les sciences à la fois. Tout est examiné, mesuré, analysé, reproduit au besoin, tout au moins peut l'être et le sera un jour, car nous sommes désormais en possession de méthodes ou de procédés qui assurent la conservation de tous les éléments de nos recherches, sans exception. Le zèle aveugle et destructeur des premiers chrétiens qui ont visité l'Inde, des musulmans, qui, non moins fanatiques, ont détruit plus encore, parce qu'ils avaient imposé au pays une domination plus durable; ce zèle à jainais déplorable a fait place au véritable esprit de civilisation et de progrès, esprit éminemment conservateur et prévoyant, qui se garde bien de séparer l'avenir du passé, et qui, convaincu que l'Etre suprême n'a rien **fait en va**in , interroge sa volonté dans l'histoire des peuples, et cherche un enseignement dans les monuments que ces peuples ont laissés de leur passage. **L'inde est** riche encore en monuments de cette mystérieuse antiquité, dont le fonatisme a en vain cherché à effacer les traces. L'étude du sanscrit et des langues qui se rapportent à cette langue mère est un puissant moyen de découvertes dont l'importance grandit de jour en jour. C'est le slambeau qui éclairera d'une vive et durable lumière les ruines de ce monde brahmanique, où les voyageurs de la science vont moissonner pour elle de si riches collections. Le soin religieux de recueillir et d'éterniser pour l'etude ces vénérables débris des temps antehis-

toriques occupera peut-être bien des générations! Puis viendra une main puissante qui, à l'aide, pour ainsi dire, de ces ossements épars, reconstruira le peuple perdu, et, sur la forme de ce magnifique squelette, indiquera le caractère, les habitudes, la mission et la vie de l'un des grands ancêtres de l'humanité!

Nos lecteurs peuvent entrevoir, des à présent, ce que l'Inde appelle de recherches et de veilles! La tâche de l'avenir est immense : celle que le présent nous impose est assez vaste encore pour ébranier plus d'un courage; et si nous ne reculons pas devant l'accomplissement de nos promesses, si nous nous résignons à soumettre au public le résultat très-imparfait de nos observations et de nos humbles études, c'est que notre travail, tout incomplet qu'i est, témoigne au moins d'un désir, qui sera compris, de populariser parmi nous des notions utiles; c'est qu'il nous a fallu céder à la conviction qu'il était honorable de contribuer, sans retard, à donner une impulsion vigoureuse aux études dont l'Inde est l'objet. Nous avons parcouru nous-memo quelques recoins de ce champ immense ouvert aux recherches du philosophe, du naturaliste, de l'homme d'Etat. Nous sommes encore sur la route, mais c'est pour l'indiquer aux plus entreprenants et aux plus dignes; semblable aux sentinelles placées sur ces voies merveilleuses où la science triomphe des distances à l'aide du feu qu'elle a soumis, et qui montrent du doigt le but vers lequel le char peut glis**ser s**ans crainte, nous restons en arrière, mais le char avance, et le but sera atteint!

Envisageant l'Inde comme un tout que la pensée peut isoler et soumettre à un examen attentif, on conçoit que pour apprécier convenablement son état actuel, il soit indispensable de se faire au moins une idée approximative de son état antérieur, et nous devrons en conséquence nous efforcer de présenter un résume complet des recherches faites par la science européenne sur l'Inde ancienne et l'Inde

au moyen age; mais il importe avant tout de reconnaître et de définir le champ de nos observations, et de tracer les principaux caractères physiques et ethnographiques de cette vaste portion de l'Asie, que le mot *Inde* pa-

rast représenter.

Depuis que la science géographique a pris le caractère et l'extension que réclamait pour elle l'esprit philosophique, elle a étudié le globe d'un point de vue plus élevé, et soumis la classilication des grandes divisions de la surface terrestre à des considérations Censemble qui s'appuient sur les **connées les plus intéress**antes de la **téologie, de** la climatologie, et de mistoire naturelle. Certaines de ces divisions, cependant, et les dénominations qui leur sont appliquées, maintienment leur individualité, pour **ainsi dire , et le**ur indépendance primitives, parce qu'elles ont leur base à la fois dans la configuration plastique des pays et dans l'histoire des peuples. Ainsi, ce n'a pas été le hasard ou le caprice qui, dans cette immense moitié de l'écorce terrestre, qui s'etend du Kamschatka aux Iles Britan-**Mues, a reconnu de tout temps deux** wies distinctes, l'Europe et l'Asie. L'inividualité de chacune d'elles est **parantie par une nature intime, des immonies** spéciales, un ordre distinct **productions** et de besoins, tou-🔀 circonstances d'une valeur im**mense, et qui mênent à des** séparations plus réclies et plus durables que **l'interposition des mers (\*).** Ce qui est

(\*) On peut envisager l'Europe et l'Asie comme deux parties, l'une orientale, l'autre occidentale, d'un même continent; mais il existe des traces d'une séparation profonde entre ces deux parties, dans un état antérieur du globe. Aujourd'hui, la limite (voy. litter, Asie, vol. I, p. 100) paraît être dairement indiquée par la ligne du cours inférieur des fleuves le Don, le Wolga, l'Oural et la chaîne des monts Oural. L'exhausement général des terrains vers l'ouest, leur nature plus fertile, plus propice à la grande végétation et en même temps à l'exploitation agricole, les destine à terra de céréales, de campagnes,

vrai de ces grands corps ne l'est pas moins de leurs membres principaux, et c'est ainsi que l'Iran, le Touran, l'Inde, la Chine, réclament aussi leur individualité géographique et ethnographique. - L'Inde, en particulier, paraît avoir attiré, dès les temps les plus anciens, l'attention des peupies occidentaux. Nous chercherons bientôt à apprécier la valeur des renseignements que l'antiquité grecque et romaine nous a transmis à cet égard, et nous serons forcé de reconnaître que les mots *Inde, Indiens*, n'ont longtemps exprimé pour les historiens, ou même les géographes de la Grèce et de Rome, que des idées vagues et incomplètes. Quelles limites assignaient-ils à ces vastes et merveilleuses contrées, même après l'expédition d'Alexandre et l'extension des relations commerciales? C'est ce qu'il est difficile de déterminer. Cependant, il faut remarquer que les principaux caractères physiques du pays, ses productions, ses habitants, les traits distinctifs de sa civilisation avaient été étudiés et compris jusqu'à un certain point, et la *moyenne*, pour ainsi dire, des déterminations dues aux autorités que nous venons d'indiquer, concourt d'une manière assez remarquable, sous le point de vue geographique, avec les autorités sanscrites, et avec les résultats des observations modernes. Au reste. les géographes modernes eux-mêmes **commencent à peine à s'accorder sur la** délimitation précise de l'Inde, et les philosophes sont encore loin de s'entendre sur le rang qu'il convient d'assigner à ses peuples dans l'histoire de l'humanité. La poésie aimerait peutêtre à laisser cette grande idée au milieu de cette confusion d'océans, de montagnes, de plaines, de frais ombrages et de déserts brûlants, avec son cortége de traditions et de légendes, dans son antique et mystérieuse splendeur. Mais il y a assez de grandeur et

de villes, tandis que la partie adjacente de l'Asie n'est qu'une continuité de steppes, de lacs salés et de terrains propres à la vie nomade. d'intérêt dans la réalité, le champ des vérités indiennes est assez vaste et assez fertile pour qu'on puisse abandonner sans regret le luxe vague et stérile des conjectures; et si le pain de la science, comme celui qui soutient la vie matérielle, doit être arrosé des sueurs de l'humanité, au moins l'avenir promet à l'observation persévérante et impartiale d'abondantes moissons.

Ce n'est pas sans dessein que nous appelons dès à présent l'attention de nos lecteurs sur l'importance des résultats qu'on est en droit d'attendre d'une observation impartiale. Rien n'a retardé davantage les progrès des sciences morales, rien n'a plus nui au développement de la philosophie de l'histoire, et à la vraie connaissance de l'Inde, en particulier, que les idées préconçues, les systèmes arrêtés, les explications prématurées, les admirations ou les espérances exagérées, et surtout les convictions défavorables et les préjugés dédaigneux. Nous citerons, sans plus tarder, un exemple remarquable de l'influence de ces derniers. Deux hommes fort honorables et fort habiles ont, dans ces derniers temps, écrit sur l'Inde: leurs noms appartiennent aux nations les plus civilisées de l'Europe. L'un de ces écrivains, l'historien de l'Inde anglaise, l'illustre Mill, a eu accès aux documents les plus authentiques et les plus multipliés, et les a discutés avec une érudition et une sagacité peu ordinaires; l'autre, courageux et intrépide observateur, notre spirituel et infortuné Jacquemont, a vu de ses yeux, beaucoup et bien vu à de certains égards. Tous deux ont dû penser que l'influence qu'ils exerceraient sur l'opinion serait proportionnée à l'autorité de leur parole : ils ont, chacun de son point de vue, examiné le pays et les habitants, et porté un jugement définitif sur des questions qu'ils croyaient avoir suffisamment étudiées. Mais l'un était décidé à ne rien trouver de recommandable ou de respectable chez les Hindous, et à faire bon marché de leur antique civilisation, comme

à méconnaître les traits les plus bles de leur caractère; l'autre, noi fermement résolu à ne rien a d'indien (pas même le sublime de l'Himalaya et la vallée de Ka s'est exclusivement préoccupé ( sent, et de la contemplation de empire que l'Angleterre a co dans l'Inde avec les ruines du il a à peine jeté un coup d'œil ruines vénérables, et n'a pas l déclarer que l'étude du sanscri l'Inde ancienne ne ménerait à résultat. Selon eux, les Hindou jamais eu ni géographie ni ann il faut renoncer à l'espoir de com moins les lacunes que l'histoire tatées entre l'expédition d'Alexa les premières invasions des mi tans. Nous aurons plus d'une o de nous convaincre que ces conc sont erronées, et que ces preju des questions d'ensemble ont ( à de nombreuses erreurs de Loin de désespérer ainsi de la c l'avenir, on a tout droit d'esp€ contraire (et c'est ce que nous n gageons à établir), que les monu les chroniques, les livres sacré mense littérature de l'Inde, fou à l'histoire d'amples matériau: sieurs publications **récentes o** révélé l'importance des autorit crites, et dès le début de nos ches, nous éprouvons le bes consulter ces autorités, et de ne puyer sur les traditions enres par la science brahmanique.

II.

ASPECT GÉOGRAPHIQUE, LIMITES. —
DE VUE BRAHMANIQUE: POINT DE
ROPÉEN. — ESQUISSE DES PRINCIP
RACTÈRES PHYSIQUES ET ETRIO
QUAS.

Les peuples désignés par les sous le nom d'Iveoi, par les sous celui d'Indi, étaient bien nement ceux qui professent en religion brahmanique ou ses dé et que l'Europe actuelle connaile nom d'Hindous. Le pays c Hindous sont supposés avoir o

orps de nation, de temps im-I, a été nommé, par les Perindou s'than (pays des Hin-Le mot *Hindoustan* a passé re langue (\*). Inde et Hinont donc à peu près la même ion : cependant, l'idée exprile mot *Inde* n'est pas précia même que celle que reprémot *Hindoustan*. Ce dernier e signification plus restreinte remier. Quelques géographes s, confondant toutefois ces t voulu considérer les limites loustan comme déterminées oints extrêmes où la religion a pénétré; et Hamilton, dans otion de l'Hindoustan, observe ode de démarcation a l'avancoincider admirablement de s avec les barrières naturelles entent l'immense chaîne de 7a, l'Indus et l'Océan; mais ervation semble peu exacte, iu delà de ces barrières la reidoue a laissé des traces évimme au nord-ouest des monts (où se trouve peut-être le le la race hindoue), à l'est du outtra, dans les îles de la tc. D'un autre côté, on peut que le cours de l'Indus et Gange n'ont, à aucune époonscrit de fait la religion ou e politique de l'Inde, ou ne e à l'abri de l'invasion. Les euvent servir de lignes de dén entre des subdivisions terou de petites principautés, s sont peu propres à constibarrières permanentes d'un pire. Le Gange en particulier s constitué une barrière de èce, et c'est pourquoi la déon d'Inde ultra-gangétique s-gangétique (ou Inde au Gange, par opposition à : deca du Gange) présente plus incomplète et plus 1 souvent écrit Indostan, et on ore ce mot dans plusieurs publientes, mais nous pensons qu'Hinoit prévaloir. Les Arabes et les signent par le mot Sind (prononcé

vague encore que celle d'Inde cis-gangétique. Sous la dénomination d'Inde ultra-gangétique, quelques écrivains ont rangé tous les pays compris entre la baie du Bengale et la mer de Chine. C'est ce qu'on paraît disposé assez généralement aujourd'hui à appeler Indo-Chine. C'est la petite Inde de Marco-Polo, qu'il distingue de la grande *Inde*, qui s'étend du cap Comorin au Sinde. Outre ces deux Indes, il en mentionne une troisième, qu'il appelle *Inde* moyenne et seconde Inde, et qui comprend l'Abyssinie et la côte Arabique jusqu'au golfe Persique. Selon une autre version qui divise aussi les Indes en trois parties, la première s'étendait de la Perse à l'Indus, la seconde de l'Indus au Gange, tandis que la troisième comprenait les contrées ultragangétiques. Sous la dénomination familière d'Indes orientales, empruntee aux Portugais, on comprend généralement les îles de l'archipel Indien, et il est singulier que le nom d'Indes occidentales, qui a conduit à cette distinction, ne désigne maintenant qu'un groupe d'îles, colonisées par des blancs et peuplées d'Africains. L'erreur de Colomb, qui croyait dans l'origine être arrivé à l'Inde par la route trans-atlantique, a été perpétuée assez singuliérement lorsqu'on a nomme Indiens, c'est-à-dire Ethiopiens ou noirs, la population aborigene, cuivrée, des Amériques. Il serait inutile, né**an**moins, d'essayer de corriger une nomenclature établie depuis si longtemps. Le mot Inde a fort heureusement retenu un sens spécifique, nonobstant la difficulté de déterminer sa signification géographique d'une manière précise. Hindoustan pourrait être, sous quelques rapports, une dénomination préférable, comme correspondant à Hindou et à Hindoustani, les termes par lesquels nous désignons les indigènes et la langue vulgaire du pays. Le nom plus commode et plus classique,

Sinnd) les contrées voisines de l'Indus. Ils appellent Hind l'Inde gangétique. Nous reviendrons sur ces désignations, leur signification et leur origine.

Inde, semble devoir l'emporter, et avec d'autant plus de raison, que l'expression inde anglaise (ou indes anglaises), qui désigne l'immense territoire possede par les Anglais dans ces contrées Jointaines, territoire qui s'accroît chaque jour, est passée dans le domaine de la politique et de l'histoire. Nous adopterons donc le mot le plus populaire, le regardant comme à peu près synonyme d'Hindoustan, mais, cependant, avec une acception plus étendue. En résumé, il ne faut chercher, nous le pensons, ni chez les Grecs, ni chez les Romains, ni chez les Persans, les limites de l'Inde ancienne. Il nous semble plus naturel de consulter à cet égard les Hindous eux-mêmes, qui paraissent avoir étudié les grandes formes de la nature dans l'Asie centrale, bien plus sérieusement qu'on ne l'avait imaginé.

D'après les enseignements de la cosmographie brahmanique, le continent est représenté symboliquement sous la la forme d'une sleur de lotus (Padma, en sanscrit) (\*) qui surnage à la surface de l'Océan. Du centre de cette sleur s'élève le pistil, type de la plus grande élévation de l'écorce terrestre; le Mérou ou Soumérou, le mont Sacré. Autour de lui se pressent les organes de la fécondation, les filaments, les antheres, les nectaires, comme les crêtes des montagnes et les pics principaux des chaînes d'où découlent les grands fleuves de la terre. Les divisions de la corolle désignent les principaux pays. Les quatre divisions du calice indiquent quatre péninsules primitives ou dwipas (pays baignés à moitié ou en grande partie par la mer (\*\*)), dirigées vers les quatre points cardinaux. Le segment du sud ou l'Inde antérieure, l'Inde proprement dite, est le Djambou Dwipa (\*\*\*). Ainsi donc, sous le point de vue de sa déduction

(\*) Nymphæa nelumbo, L.; nelumbium speciosum, Wild. χύαμος αλγυπτιαχός.

cosmographique, l'Inde est de par les brahmanes sous le no Djambou Dwipa (prononce Dja Dip). Sous le point de vue histe et politique, c'est le Bharat-Ki ou Bharat-Varsha (prononce rate-Varshe), contrée ou pag Bharat, du nom d'un prince isst race lunaire (\*), fils de Danshma de Sacontala. Suivant les brahm le Bharat-Varsha est borné au noi l'*Himalaya*, au sud par la mer, en partie par la mer et en partie p chaînes de montagnes qui le se des pays connus aujourd'hui so noms d'Assam, Cassay, Arrac l'ouest, entin, par l'Océan et p chaînes de montagnes qui sépare contrées de l'ancienne Perse et s dent jusqu'aux bouches de l'I montagnes que les géographes n nes désignent par le nom de moi timan, et que les plus ancien teurs hindous considéraient c une continuation de l'Himalaya qui sont, par le fait, dépendan l'Iran, dont elles constituent k oriental. D'après ces données, tra en géographie mathématique, continentale des anciens, env sous le point de vue de ses limi trêmes, s'étendait du huitième au te-cinquième degré de latitude et du soixante-cinquième au q vingt-onzième degré de longitude tale (méridien de Paris) (\*\*).

Essayons maintenant de véri la détermination de ces limites quée par les grandes formes de ture, coincide avec des différen nérales et suffisamment tran observées dans ses productions e et au delà de ces mêmes limites

Remarquons que le bord orien plateau de l'Iran qui termine le de l'Indus, est désigné comme la de l'Inde à l'occident. C'est la

<sup>(\*\*)</sup> Dwipa, prononcé Dvip, Dip, Dih, presqu'ile (le Djezira des Arabes) et par extension ile.

<sup>(&</sup>quot;") Nous nous occuperons plus tard de la signification de ces mots.

<sup>(\*)</sup> Les deux dynasties principa anciens souverains de l'Inde gan sont désignées sous les noms d'Enfi soleil et Enfants de la lune.

<sup>(\*\*)</sup> Voyez planche z , carte de l'II cienne.

: hindo-persique. Toute la conouest de cette chaîne forme. **Laboul** jusqu'à la côte de Méincienne *Gedrosia*), un haut i interrompu de plateaux et de es; c'est l'Afghanistan prodit, qui a pour rempart au ndou-Koush, ou Hindou-Koh, tion occidentale de l'Himatriple chaîne Soliman pour d frontière vers l'Indus, et le de Beloutchistan pour limite Lu nord-ouest, sur le prolonde l'Hindou-Koush, s'éleve pamise, pays des Hazarchs, e par son isolement à une fore montagnes inaccessibles enaboul, le Kandahar, Balkh prassan. A l'ouest, enfin, s'éue vers le lac Zarah et le Seisays montueux, de forme quaire, dont les déserts sablonsalins de la Perse centrale la limite. Telles sont les fronurelles du plateau de l'Afghauant aux frontières politiques, it jamais été nettement déteraucune époque, dans un pays e domination n'a réussi à lornité monarchique de longue açons-nous par la pensée sur errassedu Kaboul qui fait parvaste plateau, et observons. le point de vue physique pus le point de vue politique, n de Kaboul dans le monde attire sur cette ville l'attenout l'Orient (\*). Kaboul est le où se croisent les grandes : communication de la Perse de, de l'Irân et du Tourân, autres termes, du nord et du est et de l'ouest de l'Asie cenus le rapport du climat, Kaaussi un point de transition portance caractéristique, ofe réunion singulière des inliverses du ciel et de ses dons ille de Kaboul est située, d'après ations les plus récentes, par le latitude nord , et 69° 7′ 15" de est (méridien de Greenwich), sur élevée de plus de deux mille mè sas du niveau de la mer.

variés, en un mot le climat accidenté qui, dans les pays de *terrasses*, rapproche toujours les contrastes dans le moindre espace et le temps le plus court, mais aussi dans le style le plus grandiose. A Kaboul règne déjà en partie le climat sec de la Perse; mais les derniers nuages de la mousson, suivant l'éternel rempart de l'Himalaya et de l'Hindou-Kôh, arrivent encore jusqu'ici, et y déposent les pluies tertilisantes dont ils sont gonfles. La neige, inconnue aux plaines de l'Hindoustan, se montre dans le haut pays de Kaboul; mais, en hiver, elle ne fait que couronner les hauteurs qui environnent de toutes parts sa délicieuse vallée. Au mois de mai , de nouvelles pluies viennent féconder le sol, et le printemps se montre, comme en Europe, avec son nouveau feuillage et ses boutons de fleurs. Il n'y a point ici de chaleurs étouffantes comme sur les bords du Gange; mais l'air est pur et vif, les rayons du soleil pénètrent aisément l'atmosphère. L'été, comme l'hiver, arrive subitement et s'en va de même. Le changement des saisons est brusque, mais régulier. A une journée de marche de Kaboul, vous trouverez des endroits où il ne tombe jamais de neige, et en deux heures vous pouvez vous transporter dans des lieux où elle couvre le soi pendant presque toute l'année.

Tous les observateurs constatent que c'est ici que finit, pour ainsi dire, l'Asie orientale, et que commence l'Asie occidentale avec ses tendances européennes. De ce point critique, regardez a l'est, et vous y voyez une race d'hommes recueillis en eux-mêmes, séparés par leur civilisation et leurs mœurs du reste du continent asiatique et du monde entier. A l'ouest, aux yeux de ces peuples spectateurs immobiles et impassibles du mouvement des autres peuples, commence l'Europe, même en Asie, tant est frappant le contraste que présentent ces deux moitiés d'une même masse terrestre (\*).

(\*) Les mots Vilaèt et Vilaèti, dans l'Hin-

Sous le point de vue historique, l'une de ces moitiés semble exercer une force attractive, l'autre une force répulsive, sur les races humaines, phénomène qu'aucune autre partie du monde ne présente avec le même caractère de grandeur. D'un côté, habitudes calmes et contemplatives, indif**férence d**e ce qui se passe à l'extérieur, obstacles physiques, répugnance na**turelle et empéchements religieux à** l'émigration; de l'autre, agitation perpétuelle des hommes et des intérets, besoin de changement, recher**che d'un é**quilibre inconnu : natures différentes, en un mot, et non moins dans le sens physique que dans le sens moral.

Kaboul étant le point principal parmi tous les points de cette double ligne de séparation que la nature physique et la nature morale ont tracée entre les deux mondes asiatiques, et en même temps le point d'intersection le plus remarquable des routes qui viennent de l'Asie centrale ou qui se dirigent vers elle, les différences ou les contrastes que nous avons signalés s'y résument, pour ainsi dire, aux veux de l'observateur attentif; mais ils se manifestent dans leur plus grande généralité, aussitôt que l'on a franchi l'Indus.

Les peuples à l'ouest de ce grand fleuve se distinguent par un sentiment profond de liberté et d'indépendance, sentiment complétement étranger à la plupart des nations de l'extrême orient. Ils possèdent, en outre, un grand fonds de courage, relevé et soutenu par la barbarie relative de leurs mœurs. Leur pays est généralement peu cultivé; on n'y voit point, comme dans l'Hindoustan, de grandes routes ni de grandes plantations. La colonisation n'y est qu'un fait sporadique; les points qui lui sont acquis se trouvent séparés les uns des autres par de vastes

doustan et les contrées voisines, désignent également notre Europe et l'Europe asiatique, c'est-à-dire, les pays au delà de l'Indus, et les habitants ou les productions de l'une ou de l'autre.

pâturages, où se heurtent et se croisent en tous sens les pâtres avec leurs bestiaux. Leurs physionomies sont dures, leur peau velue et brunie au soleil; ils vivent sous l'influence des traditions patriarcales. Gouvernement, tribunaux, magistrature, lois, police et civilisation, tels que l'Hindou les a conçus, créés ou acceptés, sont autant d'idées ou de faits qui leur sont entièrement inconnus, et cependant il y a une certaine organisation et un ordre relatif dans cette étrange agglomération d'hommes à demi barbares.

Le ciel de ces pays est, comparativement à celui de l'Hindoustan, plus frais et plus pur ; la nature s'y montre sous des formes plus pittoresques. La coupe des figures humaines et leur carnation se rapprochent autant des nôtres qu'elles diffèrent de celles des Hindous; la forme et surtout la nature des vétements s'éloignent de celles qui sont généralement adoptées dans l'Hindoustan. Les tissus blancs et légers cédent ici la place aux cotonnades de couleurs foncées et aux habillements en cuir ou en peau de mouton. L'activité du corps et de l'esprit est, chez ces peuples, poussée aussi loin que l'indolence et l'apathie chez les Hindous qui habitent le bassin du Gange. Ceux-ci trahissent à chaque instant, et dans toute leur manière d'être, les habitudes de soumis**sion** servile à la domination d'un maître; ceux-là sont libres et ne reconnaissent d'autre frein à ce sentiment de lib**erté** qui les anime, que la force et la volonté de la masse.

La physionomie des pays n'est pas moins différente que celle de leurs habitants. A l'est de l'Indus, le terrain est égal et fertile, tandis que du côté opposé, il est plein de contrastes les plus frappants; les changements subits de température, l'impetuosité des vents d'hiver et de printemps, sont autant de phénomènes très-communs du côté de l'Afghanistan, et complétement inconnus dans l'Hindoustan. Les terrasses qui constituent la surface de l'Afghanistan sont remplies de sinuosites, de plaines et de

INDE.

gradins qu'on ne trouve point dans les domaines de l'Indus et du Gange.

Cette différence se fait remarquer ju**sque dans les plantes d**es deux régions; celles de l'Afghanistan se rapprochent beaucoup plus des plantes européennes que des plantes de l'Hindoustan; le dattier, si commun dans l'Hindoustan, ne se rencontre que par bouquets clair-semés entre les monts Soliman et l'Indus, et a disparu au dela. Le dernier dattier observé par les voyageurs qui se dirigent du Sindh sur Kandahar, s'élève solitaire à l'entrèe de la célèbre passe du Bolan. Vers le haut Indus, quand on s'avance Afghanistan, le dattier ne dépuse pas Peshaver; cet arbre est entirement inconnu dans l'Iran; mais, revanche, on y rencontre une foule **Carbres européens.** Les jardins de Kaboul, de Kandahar, d'Hérat, en sont remplis; les forêts de la Perse ne diffant en rien de celles de l'Europe. Le platane, qui orne les environs de Kahmir et tout l'Afghanistan, disparaît complétement près d'Attock sur l'Indus : c'est surtout à partir de **ce point que** la physionomie de l'Inde se dessine d'une manière plus pronon**cée; c'est à part**ir de la qu'on ne rencostre, à mesure qu'on s'avance vers set, que des plaines ensemencées avec du riz et du froment. Le panorama prend, au delà du Djélöm, un aspect plus monotone; il embrasse un pys sillonné par une multitude de rivières, et s'inclinant par une pente douce, mais continue, du côté du Bengale et de la mer. Les Afghans carés dans ce pays ne ressemblent point à ceux de leurs compatriotes Cen decà de l'Indus.

Ritter fait observer que dans l'Hintoustan même, et plus particulièrenent dans le Dekkan, les peuples
mi habitent la partie orientale ne
resemblent en rien à ceux qui occupent la partie occidentale. Dans
le Malabar, l'air, les saisons, les
vents, rien n'est comme dans le Coromandel. Les habitants du premier
pays sont pleins d'énergie et d'activité;
ceux du second viveut, au contraire,

dans la mollesse et la nullité la plus complète.

Les animaux semblent suivre aussi cette ligne de démarcation que nous avons indiquée entre l'est et l'ouest dans les rapports tant ethnographiques qu'orographiques. L'éléphant ne se trouve nulle part dans l'Asie antérieure, tandis que dans l'Inde il abonde. Du temps d'Alexandre, il paraissait parfois sur les bords de l'Indus, où on ne le trouve plus du tout. A l'est, au contraire, il pénètre jusqu'à la Chine. Le chameau est rare et s'acclimate difficilement dans l'Inde; il fait l'une des richesses et des principales ressources du pays à l'ouest de l'Indus.

Ces rapprochements sont d'un haut intérêt, parce que leur étude, quand elle repose sur des données exactes, peut conduire à des déductions importantes pour le progrès de l'agriculture, du commerce, de la civilisation en général; mais nous devons nous borner à ces indications sommaires, qui suffisent pour apprécier le caractère spécial des pays qui forment la transition de l'Asie antérieure à l'Inde gangétique, contact immédiat intéresse à un si haut degré l'avenir de

l'empire hindo-britannique.

Au nord et à l'est , au nord surtout , les séparations physiques ne correspondent point à des différences ethnographiques moins remarquables que celles que nous venons de signaler; mais les différences sont d'un autre ordre, et la transition de l'Inde à la Chine, par l'Indo-Chine et le Thibet, nous semble moins brusque et moins tranchée sous le point de vue de la civilisation, des croyances, des habitudes, que celle que nous avons esquissée entre l'Asie antérieure et l'Hindoustan. C'est un point à examiner, et sur lequel l'étude des littératures chinoise, thibétaine et birmane est destinée à jeter un grand jour. Toutefois, il est certain que les populations à l'est des premières chaînes de l'Himalaya et du cours inférieur du Brahmapouttra présentent plus d'affinités avec la race mongole qu'avec la race hindoue, et nous pouvons considérer les limites

désignées par les autorités sanscrites comme les plus rationnelles qu'il soit possible d'assigner à l'Inde ancienne.

Les pays compris entre ces limites ent-ils, à aucune époque, été soumis a une domination unique, à une même forme de gouvernement, au moins aux mêmes institutions religieuses? Ces questions ne sont pas encore susceptibles de solution complète. On a tout lieu de croire cependant que la plupart des peuples de l'Inde ont, pendant plusieurs siècles, professé les mêmes principes religieux, et observé les rites et cérémonies prescrits par les Védas. Quant à l'organisation politique de l'Inde ancienne, et aux changements que la conquête a introduits à diverses époques, voici en quelques mots le résulte des grands évênements, et le résumé des grands évênements historiques dont nous présentairons plus tard l'ensemble à nos lecteurs.

Selon les Brahmanes, l'Inde se divisait originairement en dix grands royaumes, et l'existence de ces divisions générales paraît être confirmée par celle de dix dialectes priféripaux, correspondant à chacune de ces divisions. Environ deux mille ans avant l'ère chretienne, selon les Pouranas, le Bharat-Khand aurait compris quarte riches et puissants royaumes. Tous les autres États accondaires de l'Inde auraient éte tributaires de l'un ou l'autre de ces grands empires, et ceux-ci auraient, à leur tour, formé, à de certaines époques, une confédération aoumise à un seul chef ou empereur. Cette organisation politique et l'indépendance des races hindoues furent détruites par les invasions successives des mahométans, de l'an 1001 s l'an 1102 de l'ère chrétienne. A dater du onsième siecle, la domination plus ou moins absolue d'une grande partie de l'Hindoustan (°)

(\*) L'étendue précise et le véritable caractère de cutte domination, à diverse époques, ne asseraient être appréciés qu'en auivant, pour ainsi dire, par à pas l'històrie des principeus princes musulmans qui ont formé des établicaments durables dans

👊 d'une dynastie de conqué 'autre, jusqu'à Baber, descent Timour, qui, envahissant ce r reux pays pour la cinquième f 1525, détrons l'emperour patân tân Ibrahim, et commença la d moghole, qui a régné sans comp sur ce vaste empire (si l'on cepte l'usurpateur Sheer-Khan princes de sa famille) pendant deux siècles (\*). Sous le règne ber, petit-fils de Baber, l'emp divisé en Soubala ou gouverne ceux-ci en Sircars ou province: provinces en Pargannaks ou d Le nombre des soubshs a var le règne d'Akbar et les règn vants; mais on peut en vingt sous Aurengzeb, savois boul, Kandahar, Lahore, K. Adjmir, Moultan, Dehli, Agra, Allahahad, Béhar, Bengale, Malwa, Goudjrat, Khandeish, Aurangabad, Golconde et Bid C'est la l'époque la plus brillan domination moghole, et celle e ministration musulmane a eu d'unité et de vigueur. La pér décadence a commencé avec le « tième siècle, sous le règne de Allum, fils d'Aurengzeb, et sorganisation qui suivit l'inva Nader-Shah laissa vacant par l trône de l'Hindoustan, où l terre est venue s'asseoir. Ell

l'Inde, et nous devous renvoyer cut important à la trousième partie étudierous plus spécialement l'Iude e ége.

(\*) Shore-Khan, son fils, sont per les autres prétendants de cette fac occupé le trôse de Delhi de 154 f. Pendant cette période de 144 f. S. a pereur Housasyoun, fils de Baher, s de l'autre côté de l'Indus où son était encore reconnue, une occasion ble pour rentrer dans l'Hindoustan n'avait cosse d'être considér rossen time souverain, et profitant des dis qui s'étaient elevées entre les prince à la mort de Sélim, fils de Shorréuseit enfin à remonter en 2535 trône, où disux ans après devait ans fils, le grand Ahber.

débris et reconstruit l'édifice sur des bases plus durables. re moghol, sous Aurengzeb, massé en longitude les limites avons spécifiées plus haut; ieurs États du sud n'étaient

is au joug musulman.

re hindo-britannique, au conabrasse tous ces Etats, ainsi : centrale (dont quelques disreconnaissent qu'imparfaitedomination des empereurs ; mais il ne s'étend au nord le trente et unième, et à ie vers le soixante-huitième l'est, il atteint le quatreième degré de longitude; et provinces réunies dans ces années aux territoires de la ie, comme Assam, Arracan, annasserim, Singapour, Ma-., sont situées bien au delà ridien. Avant de nous occudescription politique de cet nuveau, résumons en peu de rue l'on sait aujourd'hui sur sologique et hydrographique oustan.

ide presqu'île hindoustanique, sition intermédiaire à l'égard s de l'Asie postérieure d'un des Arabes de l'autre, se ns des conditions analogues ù se trouve l'Italie entre la is l'est, et la péninsule ibél'ouest. On ne l'approche que stes surfaces de mer, ou en t des chaînes de montagnes rage difficile (\*). Envisagée ensemble, cette vaste contrée zure d'un quadrilatère qui se deux immenses triangles, ise commune est la ligne de es bouches de l'Indus à celinge et du Brahmapouttra. e, comprenant toute la larlindoustan de l'est à l'ouest, pins de seize cent cinquante

z, pour le développement des transition de la haute Asie aux s de l'Inde antérieure, Ritter, s et suiv.

milles anglais d'étendue (environ six cent quatre-vingts lieues de poste); c'est la distance qui, en Europe, sépare Bayonne de Constantinople. Le triangle septentrional a son sommet à *Léh*, sur l'Indus supérieur; le triangle méridional a le sien au cap Comorin. La ligne qui joint les deux sommets n'a pas moins de dix-neuf cent soixante - quinze milles (ou environ huit cent quinze lieues de poste, c'està-dire, que la distance entre ces deux points est à peu près la même que celle qui sépare Bordeaux de Moscou. ou Naples d'Arkhangel). La surfaçe totale des deux triangles est à peu près égale à la moitié de la superficie de l'Europe continentale, moins la péninsule scandinave. Le triangle du nord contient trois fois la superficie de l'empire d'Autriche, celui du sud trois fois celle de la France. Les côtés du triangle du nord sont formés par de hautes chaînes de montagnes; le centre est occupé par de basses vallées ou des plaines immenses. Dans le triangle du sud, au contraire, les cotés sont des terres basses, étroites, tandis que le milieu est rempli de montagnes ou de hauts plateaux. Le contraste est complet sous le point de vue astronomique, comme sous celui de la configuration plastique des surfaces. La base commune à ces triangles est formée en grande partie par la vallée de la Narbaddah, au pied des monts Vindhya; aussi ces montagnes et la rivière de Narbaddah ont-elles une grande importance absolue et traditionnelle, comme partageant l'Hindoustan en deux parties qui se distinguent l'une de l'autre non moins par leur aspect physique que par le caractère, le langage et les mœurs des peuples qui les habitent, et par les souvenirs religieux ou historiques qui se rattachent à chacune d'elles. La partie septentrionale, ou Hindoustan propre, portait chez les anciens brahmes le nom de terre civilisée et sacrée, parce que la tradition voulait qu'elle eût été fréquentée par les dieux. La partie méridionale, ou le Dekkan (Dakkann), était seulement appelée terre civilisée (°). Le Dekkan a aussi ses contrastes qu'il faut désigner à l'etude, et dont l'influence ne saurait être meconnue. Ses côtes de l'est et de l'ouest étant tourners vers des mers animees par des conrants et des systemes de vent très-differents, les courants d'air, les eaux, les productions, les peuples eux-mêmes, different sur l'une et l'autre plage, et à ces différences correspondent des besoins et des échanges, en un mot, des relations commerciales d'un caractère distinct.

Un paya dont l'étendue egale celle de la moitié de l'Europe doit nécessairement présenter une grande diversité de surfaces; aussi depuis des siècles les voyageurs qui ont visité differentes parties de ce pays ont décrit ou indiqué, chacun de son point de vue exclusil, ce labyrinthe de montagnes et de vallees, de plaunes fertiles, de deserts, de provinces peuplees, de forêts, de bassins fluviaux et de côtes. Il était à peu pres impossible de se former, d'après ces données éparses, toujours incomplètes, souvent inexacters, une idée de l'ensemble des caracters physiques de ces contrées. C'est aux déterminations rigoureuses fournies, dans ces derniers temps, par la géodesie, la géognosie, la botanique, la climatologie, que nous devons la connaissance du vrai relief du pays, et c'est par le judicieux emploi des éléments qu'elles ont rassemblès qu'on a pu arriver enfin à la construction d'une carte tant soit peu exacte de l'Hindoustan. Le gouvernement anglais a fuit exécuter dans ce but une série de travaux que l'on peut sans hésiter ranger au nombre des entre-

(\*) Nous reviendrons, en traitant de l'Indo ancienne, sur ces points remarquables de la geographie sacree des Hindous, et sur les phenomenes ethnographiques auxquels itse hent. L'ouvrage de Rammolium Rov, intitude: Exposition of the pract all operation of the judicial and revenue xystems of India, etc. (London, 1832, 18-8°), contient on sommaire tres interessant des notions foodamentales qui se rapportent a ce sujet. Nous aurons occasion d'en parler avec quelque detail.

prises qui honorent le plus le movilise (\* ,. Les enormes chaînes e malaya au nord et a l'est, avec pics eleves de sept a huit mille au-dessus du niveau de la m monts Soliman qui terminent sin de l'Indus a l'occident, le désert de sable qui sépare le Si Rajpoutana; les chaînes qui tras Rajpoutana; le plateau cen-Malwa, les monts Vindhya lient à ce plateau et a ses dép ces; puis, au sud de cette chagroupes connus sous le nom de orientaux et occidentaux, et es Gáths meridionaux, ou la cha se termine au cap Comorin : til les truits géologiques les plus 🛍 de cette vaste contrée. Les p eleves y sont a l'ensemble de basses, d'apres nos calcuis, rapport approximatif de dix-quatorze. Toutes ces grandes de la nature sont traversées multitude innombrable de ci d'eaux, depuis les cimes les plu tes jusqu'aux plages de l'Océan l'Inde du nord, toutes les son leurs ramifications infinies so gent en deux systèmes gigante celui de l'Indus et le système of du Gange et du Brahmapoutt Dekkan ou l'Inde du sud, au o re, est arrose par une multita rivières bien plus petites, main tant isolement dans la mer. L gueur de ces rivières et leur 🛊 deur vont en s'amoindrissant d au sud, à mesure que la pre se retrecit. Les deux rivieres le plus au nord, la Narbadda Tapit, ont cela de particulier contrairement à la pente généra les courent de l'est à l'ouest, a presque directe, se jeter dans à la côte de Malabar, tandis Godarery, le Kistnah, le Pa Cavery, qui ont leurs sources

(\*) Le grand Atlas de l'Indo, principal de ces immenses travaux se public par ordre de la cour des disest arrive la sa trentieme feuille. La en est d'un pouce par quatre milles

: Malabar, dans les montaginales du plateau du Dek--à-dire, dans la pente orien-Gaths, vont traverser les plateau de l'ouest à l'est, et ins la mer du Bengale à la promandel. En résumé, trois rands fleuves du monde, plures fleuves ou rivières con-, égaux par le volume de et la longueur de leur cours ipaux fleuves de l'Europe, id nombre de rivières seconosent et fertilisent plusieurs

PHindoustan; mais l'Hinest pas aussi favorisé, sous ce jue l'Inde transgangétique, tte portion de l'Inde qui apu cours du Gange et du

ité de l'Hindoustan, la beauté mat, sont presque proverst là une de ces notions vaimplétes, inexactes, dues à rations superficielles, qu'on de généraliser. On a appliys entier ce qui n'est vrai lques-unes de ses parties; à æ qui n'est vrai que d'une ous chercherons à caracté-: manière plus précise et plus selon les diverses régions les qualités du sol et la namat. Nous signalerons, des un fait curieux, qui prouve sous le point de vue histopuestion avait été mal jugée on générale. Il est certain inquérants musulmans n'aune très-haute opinion des que pouvait offrir un étadurable dans ces contrées, qu'une longue habitude qui eurs répugnances. Ce n'est esse du sol, mais les richesdes et les produits précieux ce n'est pas la beauté du lis la soif et l'espoir du buraissent avoir tenté ces horssantes. Le fanatisme reliissant comme prétexte et itant à la fois, a fait le reste, Iindoustan à toutes les hor-1 dévastation et du pillage.

### III.

COUP D'ORIL SUR L'ÉTAT ACTURE DES INDES ANGLAISES.

Divisions principales. — Formes du gouvernement. — Administration.

L'Inde britannique est divisée aujourd'hui en quatre grands gouvernements, savoir : la présidence du Bengale ou fort William, celle de Madras ou fort Saint-George, celle de Bombay, et le gouvernement d'Agra ou des provinces de l'ouest (Western-Provinces). Ces quatre gouvernements forment l'Inde *continentale* anglaise, régie par la *Compagnie des Indes* orientales, en vertu d'une charte particulière dont nous parlerons bientôt; mais il faut leur ajouter, comme partie intégrante de l'empire hindo-britannique , le gouvernement de Ceylan, quoique cette grande lle soit administrée directement par la couronne. Avant d'entrer dans l'examen de l'organisation politique, civile, militaire, et des ressources de cet empire , il convient de donner une idée de la forme du gouvernement qui le régit.

L'origine premiere de ce gouvernement est remarquable par le règne auquel elle se rattache, celui d'Elisabeth : par la date de la charte d'incorporation de la première Compagnie des *Indes.* le 31 décembre 1600, et surtout par le contraste entre le point de départ, le commerce, et le point d'arri-

vée , l'empire !

Montesquieu a dit : « Le monde se met de temps en temps dans des situations qui changent le commerce. » Quand on pense à quel degré et à quelle nature de pouvoir la Compagnie anglaise des Indes orientales est arrivée de nos jours, et qu'elle tient en ses mains la destinée de la moitié des peuples de l'Asie, il semble qu'on puisse dire à juste titre : « Le commerce se met de temps en temps dans des situations qui changent le monde. » La constitution actuelle et la nature du gouvernement de la Compagnie nous montreront jusqu'à quel point, à cet égard, cette conclusion est fondée.

Ce n'est pas ici le lieu de suivre dans toutes ses phases le développement de ce pouvoir colossal; cependant, il importe de bien constater un fait important que nous venons d'indiquer, fait déguisé, il est vrai, sous l'appareil des formes commerciales, mais qui perce su travers des chiffres, et se révèle par les bésitations et les précautions affectées d'une ambition que les honneurs vulgaires et les prodits du négocs ne pouvaient satisfaire. Depuis un siecle et demi, le commerce a cessé d'être exclusif ou même le but principal de la Compagnie. Le pouvoir, ins possessions territoriales, l'empire, un voltà ce qu'elle a convoité sans presque eser le vouloir, voilà le résultat vers lequel elle a été fatalement entraînée, et qu'elle n'a completement atteint que

depuis quelques années. Nous envisageons ici la quastion sous le point de vue le plus général; nous admettons que, dans l'origine, les diverses associations qui se sont formées en Angleterre pour envoyer des Bottes marchandes aux Indes orientales, ne songenient qu'aux profits que pourraient réaliser les cargaisons de retour; mais, à dater de 1669, et surtout depuis la fusion des deux grandes compagnies rivales en une seule, et la constitution définitive de la compagnie actuelle, en 1702-1708, la tendance à l'agrandissement, l'esprit de conquête, la volonté de devenir puissance dans l'Inde, se sont montrés en toute occasion, et ont dominé toute question commerciale. Les archives de la Compagnie fournissent à cet égard un dooment d'autant plus curieux, qu'il pennent quature plus currette, qu'in révèle, à une époque si reculér, la pennée tout entiere de ce gouverne-ment, pensée ambitieuse et cupide à la fois. Les directeurs, dans les ins-tructions envoyess à leurs principaux agenta dans l'Inde, en 1889, s'expri-recient einsi maient ainsi :

« L'augmentation de nos revenus est un aujet qui nous intéresse autant que în prospérité de notre commerce : c'est cela qui nous rendra forts, tandis que vingt accidents peuvent interrempre notre commerce; c'est avec cela que nous deviendrons une nution dans l'Inde; sans cela, nous ne sommes qu'une reunion d'aventuriers soms la protection de la charte royale, faisant le commerce là seulement où it n'est pas de l'intérêt de quelqu'un di pour cela que les sages Hollandais, dans toutes leurs instructions générales, instructions que nous avont lues, écrivent dix paragraphes concarnant leur gouvernement, l'administration civile et militaire, la guerre d'augmentation de leurs revenus, pour un paragraphe concernant leur commerce.

L'historien des Indes anglaises, l'illustre Mill, avait signalé cette ter dance précoce à la souveraineté; toutefois, il s'était borné à en conclure qu'un commerce dedaigné est un con merce negligé, et conséquemment un commerce sans profit; vérité que la discussion publique des ressources et de la situation financière de la Compagnie, dans ces derniers temps, pleinement établie, comme résult de sa longue existence commerciale Co n'etait pas là toute la vérité, a n'était pas le résultat le plus important d'un siècle de combata, de monopole et d'intrigues. Un acte du parlement d'intrigues manifes officialle ille a formule d'une manière officielle, il a sept ans , ce résultat définitif , r tat politique et non commercial, és séquencs forcés d'un développement monstrueux et d'une complication d'i térêts dont le ministère anglais n'avail ni la volonté ni le loisir d'accepter la responsabilité. Par cet acte, qui reç l'assentiment du roi, le 25 août 1888. la Compagnie a renoncé au monopole de Chine, suspendu indéfiniment tout négoce, et a été investie du gouverne-ment immédiat de l'empire hindo-britannique juaqu'au 30 avril 1854. L4 couronne a delégué à la Compagnie M gouvernement suprême des Indes, à l condition acceptee par elle de aous mettre ses actes au contrôle d'un comseil spécial. La désignation ordinaire de ce conseil est celle de conseil ou bu reau de contrôle (board of control) et ses membres ont le titre de « com

INDE. 16

sde sa majesté pour les affaires le. » Le président de ce cone parmi les ministres. La premation du bureau de contrôle à l'année 1784. Avant d'en es attributions, il convient de compte de l'organisation acla Compagnie des Indes oriendes fonctions de la cour des

pital de la Compagnie est de ions sterling, ou plus de cent te millions de France. L'intéret pital, au taux de douze et demi it, est réparti, d'après les renents les plus récents, entre lle cinq cent soixante-dix-neut aires. Les affaires générales de pagnie sont réglées par la cour priétaires. Ceux des propriéni possèdent pour cinq cents lierling d'actions de la Compapuis au moins un an, ont droit er et de prendre part aux déis ils ne peuvent pas voter; rres sterling donnent droit à un rois mille livres sterling à deux six mille livres à trois votes, et ix mille livres et au-dessus à votes, nombre de votes le plus quel un seul propriétaire puisse re. Les femmes peuvent posséactions de la Compagnie. Les rs, à quelque nation, a quelque i qu'ils appartiennent, peuvent ent devenir propriétaires. Les les autres ont droit de prendre x débats et de voter aux condiue nous venons de mentionner. nbre total des votants est esieux mille. En 1832, deux mille ent onze votes appartenaient à nmes, trois cent soixante-douzé semmes. La cour des propriés'assemble régulièrement tous s mois. Elle nomme des direcires de son sein pour adminiss affaires politiques, financiéc., de la Compagnie. La cour recteurs, émanée de la cour des etaires, se compose de trente es, qui doivent satisfaire aux ons suivantes : être né sujet anu avoir été naturalisé, posséder des actions de la Compagnie pour au moins deux mille livres sterling, n'être ni directeur de la Banque d'Angle**terre** ni directeur de la Compagnie de la m**er** du Sud. De ces trente membres, vingtquatre seulement siégent à la direction, six sortant à tour de rôle, tou**s** les ans, de la direction active, et n'ètant rééligibles qu'à l'expiration de l'année. La cour des directeurs se choisit chaque année un président et un vice-président. Cette cour s'assemble : une fois par semaine. Il faut que treize membres au moins soient présents pour constituer la cour. Toutes les questions sont décidées au scrutin secret. La cour des directeurs se partage, pour l'expédition des affaires ordin**ai**res, en trois comités : 1° de l'intérieus et de la comptabilité, composé de hui**t** directeurs; 2° des affaires politiques et militaires, composé de sept directeurs; 3° comité législatif, des revenus et de la justice, sept directeurs. Les affaires secrètes sont confiées exclusivement à un comité qui se compose du président, du vice-président et du plus ancien directeur. Les membres de ce conseil des trois prétent entre les mains l'un de l'autre, avant d'entrer en fonction, le serment dont voici la teneur : « Je jure d'exécuter fidèlement le mandat qui m'est confié comme niembre du comité secret nomme par la cour des directeurs de la Compagnie des Indes, et de me servir des pouvoirs qui me sont attribués en cette qualité avec toute l'habileté et tout le jugement dont je suis capable. Je ne confierai ou ne ferai connattre à qui que ce soit les ordres secrets , instructions. dépêches, lettres officielles ou communications qui pourront m'être donnés ou envoyés par les commissaires pour les affaires de l'Inde, si ce n'est aux autres membres dudit comité secret, ou à la personne ou aux personnes dûment nommées et désignées pour transcrire ou préparer ces documents, à moins que je n'y sois autorisé par lesdits commissaires. Qu'ainsi Dieu me soit en aide (\*). »

(\*) Charte de 1833, art. 35.

Le gouvernement suprême des Indes reçoit directement ses instructions de la cour des directeurs. Une importante prérogative de ce corps est la nomination à peu près exclusive aux grades ou emplois par lesqueis se recrutent les différentes branches du aervice dans l'Inde : patronage im-mense, et qui suffirait pour donner une influence considérable à la cour des directeurs, en Augleterre même, où les plus grandes familles sont souvent désireuses de voir leurs plus jeunes membres entrer dans la carrière à la fois honorable et lucrative que rut leur ouvrir la protection d'un directeur. Ce patronage est réglé sur les bases suivantes. Le nombre des commis (\*), cadets et chirurgiens ai-des-majors à nommer dans le cours de l'année étant connu, ce nombre est divisé en trente parts. Le président de la cour des directeurs a deux nominations, le vice-president deux, le président du conseil de l'Inde deux ègalement, et chacun des directeurs ioie. Une partie du patronage est entre les mains des ministres par l'intermédiaire du conseil de l'Inde, la nomination des juges, des évêques et des officiers de l'armée de la reine qui sont appelés à servir dans l'Inde leur étant dévolue. La couronne s'est aussi réservé le droit d'accorder ou de refuser sa sanction a la nomination du gouverneur générai, des gouverneurs et des généraux

(\*) Les jeunes gens admis à concourir pour les emplois civils (le service civil, aux Indes anglaises, embraise l'administration, la justice et les finances) portent le titre de sertiers, écrivains. Cette dénomination fait partie de l'ancienne classification des amployés civils de la Compagnie en writers, écrivains; factors, facteurs, après cinq ans de grade d'errivain; justion merchants (mot à mot cadets negociants), après trois aux d'emploi comme facteurs; senior merchants enfit (mot à mot negociants vérévans), après trois aux d'emploi comme justier, d'est-à-dire après onze mis de service.

Cette singulière classification n'est plus

Cette singuiere classification n'est plus en rapport avec les formes et la but de l'administration actuelle. commandant en chef les armé l'Inde (\*).

Dans l'état actuel des relations nouvelle charte a établies entre le o ou bureau de l'Inde (board of co: et la cour des directeurs, les gr mesures administratives et surto litiques émanent du bureau, qu outre, exerce un droit de contrôl sotu sur toute la correspondance cour des directeurs. Quant à la ci pondance générale, ce droit est s par le druit de remontrance, ç charte reconnaît à la cour des c teurs; et en ce qui concerne la ce pondance secrète, les ordres di reau, étant alors sans appel, do être transmis par l'intermédiais comité secret, et revêtus des sig res des membres de ce comité sorte que les agents de la Comp au defrors ne reconnaissent que torité de la cour des directeur ne correspondent qu'avec elle, que l'autorité souveraine et l'initi des grandes mesures appartiens comme nous l'avons dit, au co suprême des affaires de l'Inde, ou reau de contrôle. Cette organis-manque, jusqu'à un certain pe d'unité, et conséquemment de fc mais elle était peut-être la seule

(\*) Le patronage qui l'attache au de directeur de le Compagnie est le important avantage de cette position traitement d'un directeur n'est que de liv. sterl. (environ 7,600 francs). Le p dant du bureau de contrôle reçoit 3,50 sterl. par au (a peu pres 90,000 francs département des affaires de l'Inde est pris au budget de la Compagnie pous viron 800,000 francs par an. La so asacte telle que nous la trouvons men née dans les comptes soumis au parle na mons de juin dernier, est de 29,58; et th. on à peu pres 754,290 francs, traitements des directeurs y sont portés 7,58; liv. es a of. environ 193,3:5 fr. Enfin l'ensemble des traitements payés autre de ceux que nous venons de men ner, à l'hôtel de la Compagnie des It s'éle-aut, au 1° mai 1840, à 109,4 te sterl. ou 2,289,955 francs repurtes 440, amployés.

au milieu des circonstances tout : **anomales** où se trouvaient en d'un côté la Compagnie, de l'augouvernement royal. C'est une : **de trans**ition par laquelle il sage de passer, et qui ne nous e pas devoir compromettre l'ade la domination anglaise dans loustan. Sur quelques points de seulemeut, il y a eu et il y aurà ord entre ces deux pouvoirs; es bases de la transaction sont , rationnelles, simples et durat suffiront à maintenir le sysctuel de gouvernement jusqu'au il 1854 (terme auquel expire la accordée à la Compagnie), et au 'il le faut. La Compagnie a fait al une belle affaire en acceptant ditions que le gouvernement lui Affertes; elle a abandonné, il est es priviléges commerciaux, mais mmerce l'avait appauvrie, loin arichir. Toutes les propriétés ires et immobilières qui lui apvient au 22 avril 1834, ont été **trées** à la couronne, mais elle serve l'administration. L'exploides immenses ressources de oustan lui est concédée pour ms au moins; le dividende de **bonnaires** est payé sur les revee l'Inde, et garanti, en outre, fonds de deux millions sterling pert sur le montant de la réali**de ses** valeurs commerciales bes à vingt et un millions ster-Enfin, si le gouvernement juge os d'user de la faculté qu'il s'est **& de rache**ter les actions qui it droit à ce dividende, ce remment ne pourra se faire que uarante ans, à dater du renouent de la charte (c'est-à-dire, au ot en 1874), au taux de deux our cent, à moins que la Comcesse, en 1854, d'être chargée vernement immédiat de l'Inde, cas elle pourra exiger le remment, sous trois ans, à ce même e deux cents pour cent.

détails dans lesquels nous somtré, quoique très-succincts, sufnous l'espérons du moins, pour donner, dès à présent, une idée exacte des formes et de l'action du gouvernement suprême des affaires de l'Inde, en Angleterre. Il nous reste à examiner quels sont la forme et le mode d'action du gouvernement local chargé de l'administration immédiate des Indes anglaises.

En 1831, d'après les documents officiels imprimés par ordre du parlement, les territoires anglais dans l'Inde occupaient une superficie de cinq cent quatorze mille cent quatre-vingt-dix milles carrés (\*), peuplée d'environ cent millions d'âmes. La totalité des territoires soit possédés directement par l'Angleterre, soit protégés par elle, était évaluée à un million cent vingt-huit mille huit cents nilles carres, habités par environ deux cents millions d'âmes. C'est à cette prodigieuse multitude, répandue sur un espace immense, que l'Angleterre envoie tous les cinq à six ans, par l'intermédiaire de cette Compagnie de prétendus négociants retirés du commerce, un roi sous le titre de gouverneur général.

Les présidences que nous avons déjà indiquées, savoir : la présidence du Bengale, celle de Madras, celle de Bombay, le gouvernement d'Agra ou des provinces de l'Ouest, et le petit gouvernement de Penang, Malacca et Singapour, sont soumises à l'autorité suprême d'un gouverneur général en conseil, désigné par le titre de gouverneur général de l'Inde (\*\*). Le conseil de l'Inde se compose de quatre membres ordinaires, et du général commandant en chef les armées des trois présidences (le gouvernement d'Agra etant plus particulièrement, sous le point de vue militaire, une dépendance de la présidence du Bengale) qui y siège comme membre extraordinaire. L'un des membres du conseil ne siège et ne vote que lors de la proposition et de la discussion des lois ou ordonnances nouvelles que le gouvernement peut juger convenable d'in-

<sup>(\*)</sup> C'est-à-dire dix fois la superficie de l'Angleterre.

<sup>(&</sup>quot;") Art. 39 de la charte.

troduire dans la législation de l'empire, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article 43 de la nouvelle charte. Le conseil suprême peut a'assembler en quelque lieu des trois présidences qu'il plaise au gouverneur

général de désigner.

Le gouverneur général est en même tempe gouverneur particulier de la présidence du Bengale, et peut être aussi gouverneur particulier (lord Auckland l'était tout dernièrement encore) des provinces de l'Ouest. Il peut réunir à ces dignites le grade de général en chef des armées dans l'Inde (quelquefois avec le titre de capitaine géneral, comme l'a été lord Welles-ley pendant son administration); mais qu'il soit ou non général en chef, ou même quand it ne serait revêtu d'aucun grade militaire, il commande en chef la garnison du fort William ou de Calcutta.

Le gouverneur général est investi de pouvoirs souverains plus étendus à de certains égards que ceux dont jouissent plusieurs rois en Europe (\*). Ron-seulement il est le chef suprême de l'État, il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'allience et de commerce, nomme aux emplois, etc., mais il peut faire des lois ou reglements nouveaux, abolir ou modifier les reglements antérieurs, et ses décisions législatives, quoique soumises au contrôle du gouvernement suprême en Angleterre, sont exécutoires dans l'Inde jusqu'à en que la cour des directeurs ait fait connaître aus intentions (\*").

Chaque présidence est administrée par un gouverneur en canseil, et chaque conseil se compose du gouverneur et de trois conseillers; l'un de ces conseillers est nécessairement le général commandant en chef l'armée de la presidence. L'article 38 de la nouvelle charte avait élevé le gouvernement d'Agra au rang de présidence, et cette quatrième présidence devait avoir son

(\*) Voyes l'art. 13 de notre Charte constitutionnelle.

(\*\*) Art. 43, 44 et 45 de la cherte,

gouverneur et son conseil; ma dispositions ont été modifiées de Les provinces de l'Ouest ant proviment un gouverneur sans conseil secrétaires d'État, revêtus de pouconvenables, suffigent aux besoisarvice.

Examinons quelle est l'actio gouvernement suprême de l'Ind que nous venons de le représent commençons par nous rendre ex

de son action politique.

Le gouvernement anglais a a dès l'origine, comme princips femental de sa politique dans l'Himtan, de n'intervenir, au moins o aiblement, dans les relations des voisins de son territoire, qu'a qu'il y est forcé par des actes d'tlité directe, ou par des agres dont ses alliés serajent l'objet.

Les principaux Etats avec los la Compagnie a conclu des traités liance ou de commerce, sont : l'es Birman, qui borde la frontière ans au sud-est, le Napal au nord-es Pandjab ou royaume de Lahore nord, le royaume de Kahoul ou ghanistan à l'ouest. La Compag des ministres résidents à la cour d (empire Birman), à celle de Katma (Napál), et un agent accrédité aupr la cour de Lahore, mais qui a résidi que dans ces derniers temps sur let toire anglais, à peu de distance de l pitale du maharadjah. Les relatios gouvernement suprême avec le ac rain de Lahore se modifient prob ment en ce moment par suite des nements qui paraissent avoir Karak-Singh (fils de Randjit-S et son successeur) dans la dépend de Nao-Néhal-Singh, propre fils c prince. Nous reviendrons bientés les événements politiques et milit qui ont placé le Pandiáb et l'Afgh tan sous la protection de l'Anglet-

Une foule d'États accondaires l'Hindoustan central et dans le I kan sont également liés par des tr avec le gouvernement suprême l'Inde anglaise, affectant ainsi le ractère d'une fédération dont oc

vernament est le chef.

res politiques et les relaures des États protégés es à la sanction ou au ce régulateur suprême, ifférends qui peuvent sureux. Protection effective déférence et soumission 'autre, telle a été la base e.

de quelque importance, garanties que leur offrent a protection du gouver-assigné une certaine porreterritoire au maintien le troupes placé sous les s de l'agent du gouverne-le, et commandé par des opéens. Ils doivent, en enir des forces suffisantes e intérieure et pour agir nme contingent.

petites principautés, les nplement tenues de payer se autres, trop pauvres ne redevance annuelle en a protection qui leur est ngagent au moins à fourngent militaire à la pretion.

s qui vivent aujourd'hui dance ou sous la protecte de la Compagnie, peuser en quatre grandes

dépossédés et pensionsubdivisent à leur tour t : princes pensionnés à ertaine étendue de terris revenus leur sont assil'administration leur est ans certains cas, en tout princes recevant direcsor de la Compagnie une elle.

indépendants dans l'adntérieure de leurs États, s le sens politique.

dont les États sont goun ministre choisi par le anglais, et placé sous immédiate du représent de ce gouvernement, a cour du souverain no4° Princes dont les Etats sont gouvernés en leur nom par le résident anglais lui-même et les agents de son cboix.

L'expérience a déjà prouvé que, de ces quatre modes de gouvernement, les deux derniers, malgré leurs imperfections, sont ceux qui, dans les circonstances actuelles, présentent le plus de garanties pour le maintien de l'ordre public, et qui doivent amener à la longue, sans efforts et sans secousses, des modifications favorables au développement de la civilisation, et conséquemment au bonheur des peuples. Il paraît donc extrêmement probable que tôt ou tard les divers Etats soumis à l'influence immédiate du gouvernement de la Compagnie se rangeront dans l'une ou l'autre de ces catégories. Toutefois le pouvoir protecteur ne marche vers ce but qu'avec sa lenteur et sa prudence accoutumées. Avec la prétention de ne rien négliger de ce qui doit amener au fond cette rénovation générale, les formes sont soigneusement respectées. La religion, les habitudes locales, les prérogatives de la caste et du rang, sont entourées de respects et d'égards. Les principaux chefs, les familles souveraines, sont inviolables dans leurs personnes et affranchis de la juridiction des cours, excepté dans les cas de quelque importance politique. Les chefs d'un ordre inférieur sont traités avec la considération et les ménagements indiqués par les usages du pays, et on ne peut les forcer à comparaître en personne dans aucune action civile; mais le gouvernement suprême se réserve le droit de les priver de leur liberté ou de saisir leurs domaines, quand des raisons d'État ou l'infraction violente des obligations contractées réclament l'adoption de ces mesures de rigueur.

On peut énumérer aujourd'hui environ deux cent vingt royaumes, principautes et fiefs principaux, dépendants ou tributaires de la Compagnie, sans compter une infinité de petits princes ou chefs secondaires qui ont des relations plus ou moins di-

rectes avec le gouvernement suprême. Considerés sous le rapport des sectes religieuses auxquelles ils appartiennent, ou sous celui de leur origine, les princes ou chefs dependants de quelque im-portance, se rangent sous les denomi-

nations survantes:

Princes musulmans, d'origine mo-ghole. - L'empereur de Delhi, auquel le gouvernement anglais n'accorde cependant que le titre de roi; le roi d'Aoudh; le mzam, ou ancien soubehdar du Dekkan, etc.

Princes musulmans, afghans d'ori-ne. — Nawab de Bhopal; nawab de Tonk, Serondje, etc., nawab de Kar-

noul, etc.

Princes musulmans, d'origine abys-simenne Le nawab de Sutchîn; le

sidie de Djindjiera, etc.

Princes hindous, brahmanes. Le peshwa, ancien chef de la confederation mahratte, aujourd'hui pensionné, sans territoire; le soubehdar de Djansi, le rand de Djalone, etc. Radipouts. Le radjah d'Oudeipour, le radjah de Djevpour et autres chefs pinssants du Radjpoutana, da Bondelkund, de Malwå, de Goudjråt, etc. *Wahrattes*. Le souverain de Baroda ou le gackwar, le rad ah de Satara, le maharadjah-seindhia, etc. *Hindous de diverses* castes. Le radjah de Mysore, le radjah de Cochin, le radjah de Bhartpour, etc.

Princes ou chefs sikhs independants du maharadjah de Lahore, et sous la protection de la Compagnie. Le radjah de Djeend, le radjah de Patiala, le radjah de Sirmour, etc. \*).

À la tête de ce troupeau de rois de-

(\*) Pour donner une idee de la complication des relations politiques da gouverne-ment suprême avec cette mutitude de chefs d'origine bindone ou missimani, il suffira de dire que le nombre des sordars et petits thels avant des agents accredites as près du resilent anglais a Ambalah ville principale des Fatz , klis protegos, sur la riv ganche du Sul olip , est du vivon cent cinquante, que les radjats ou serdars principius du Bondelkund sont au numbre de trente-sept, ceux du Radipoutaux de vingt-deux, etc.

chus, marche, courbé sous le des souvenirs de sa race, le de dant de Timour, l'héritier des pompeux que justifiaient la con de l'Hindoustan et la spienden règnes d'Akbar et d'Aureng shāh-hun-shāh (roi des rois), rait pu commander, comme se tres, à tous ces tributaires, el tombé plus bas qu'aucun d'eux aujourd'hui à l'aumône de la G gnie sa main impériale. Par 🗃 pour le souverain nominal, d Compagnie tient ses droits au des peuples de l'Hindoustan, p sollicitude étudiée pour les prie du rang et les exigences de l'étim le resident a la cour de Dehli 🧃 core astreint, dans ses relation le darbar, aux formes humbl ceremomeuses que l'usage pre un interieur. Toutes les prièl'empereur sont des ordres en rence, tous les ordres du ré sont des prieres; mais a mesta le pouvoir du gouvernement se consolide, ce vain étalage de mission respectueuse se resserr de plus étroites limites, et le ni souverain anglais a succédé à où l'empereur sur les monnaies fin par ordre du gouvernement su

Un domaine considerable and affecte a la subsistance et à l' tien de la famille impériale; maine est aujourd'hui administra les officiers de la Compagnie, portion des revenus reauses com la dotation garantie a l'emp Cette pension, par suite de la men Angleterre du celebre Ram-M Rov, charge, en 1830, des réo tions des illustres mendiants, a 🐠 tee a quinze lacks de roupies ou es trois millions sept cent mide fre

Il est quelques autres prince trefois sujets des empereurs me ou grands vassaux de leur cours mais plus tard souverains inc dants. et qui conservent encon jourd'hui, sous la protection ( Compagnie, quelques attributs de voir suprême. L'étendue et la po-tion de leurs États, l'important INDE. 21

enus, méritent d'arrêter un os regards.

d'Aoudh, dont les États ocne superficie d'environ vingtmilles carrés, avec une pod'à peu près six, millions
its; un revenu de cinquante, et une armée de vingt à
ille hommes, dont une partie
lée par des officiers de la
ile. Le roi d'Aoudh passait,
alques années, pour le souvelus riche de l'Hindoustan; le
roi actuel avait laissé un trélé à plus de trois cent cinillions.

im, dont le territoire n'occupe superficie moindre de cent les carrés; ses revenus sont égaux aux revenus actuels l'Aoudh. La population est nent au-dessus de dix millions L'armée régulière, commanes officiers anglais, s'élève à douze mille hommes. Les cales proprement dites ne u delà de vingt mille hommes sirrégulières.

radjan-scindian, roi de Gwavalue l'étendue de ses États te-deux mille milles carrés, tion à cinq millions d'âmes, us nets de vingt-cinq à trente L'armée s'élevait, il y a quelées, à plus de vingt-cinq mille

Le contingent, commandé fficiers anglais, atteint à peine de deux mille hommes.

kwar ou roi de Baroda, dont nce politique est inférieure à princes déjà cités, et qui enun corps d'armée d'environ hommes.

djahs ou ranas d'Oudeipour, et Djodpour, qui sont les verains principaux du Radj, et qui peuvent mettre sur de soixante mille hommes, e et cavalerie, dont la valeur est proverbiale dans tout stan.

lations du gouvernement suvec le souverain actuel de , Radjah Man-Singh, paraissent devoir prendre le caractère d'une intervention permanente qui enlèverait à ce prince l'administration directe de ses États (\*).

Il est tres-probable qu'avant longtemps les États hindous ou musulmans qui ont conservé quelque indépendance subiront cette intervention souveraine, et nous n'hésitons pas à penser que les populations aujourd'hui soumises a l'administration immédiate de princes, gagneront en général à passer sous la domination directe du gouvernement anglais, qui prendra soin, toutefois, de donner par degrés une part active dans l'exercice du pouvoir à des agents subalternes choisis parmi les indigènes. Si quelque cause exterieure ou quelque haute imprudence politique ne vient pas troubler les habitudes de soumission auxquelles l'Inde est façonnée envers sa superbe protectrice, ces grands changements s'opéreront sans secousse, et donneront, dans un quart de siècle, un demi-siècle peut-être, à l'empire hindo-britannique le caractère d'unité ou de force politique qui lui manque encore. Mais en même temps le flambeau de la civilisation européenne aura éclairé jusqu'aux plus humbles vallons, jusqu'aux derniers hameaux de l'Hindoustan; la race née du mélange des conquerants europeens avec les races indigenes aura crû en nombre, en intelligence de ses besoins et de ses droits, en influence politique, en force en un mot; les Indiens eux-mêmes, soit musulmans, soit hindous, se seront familiarisés avec les armes puissantes qui les ont vaincus et réduits à l'obéissance; ils auront compris ce qu'il y a de merveilleux dans l'organisation, la subor-

(\*) Nous ferons observer en passant que la race radipout présente un caractère d'indépendance, de dignité chevaleresque et de force qu'on chercherait vainement parmi les autres nations ou tribus qui peuplent la vaste étendue de l'empire hindo-britannique. Malgré le contact des Européens, les mœurs des Radipouts ont conservé leur âpre originalité et leur poésie primitive. — Nous aurons soin d'en offrir à nos lecteurs le tableau complet et sidèle.

dination, le concours, ce que l'homme peut faire avec l'intelligence, la connaissance, la volonté. Alors, si l'amour du changement si naturel au cœur humain, comprimé pendant tant de siècles par des institutions fortes et sages à plusieurs égards, se fait jour au travers des castes et se communique des hautes classes à la masse de la population; si la vie civile et politique leur apparaît tout à coup avec ses grandeurs européennes et son avenir illimité, si l'ambition et l'habileté de quelques hommes donnent à ces émotions nouvelles le caractère d'un sentiment national; alors, disons-nous, les Hindoustanis oublieront peut-être qu'ils sont redevables à l'Angleterre des bienfaits de la civilisation; alors se trouveront en présence quelques étrangers dominateurs et des millions d'hommes exaltés par le désir d'une vague indépendance, et qui n'ont qu'à se lever nonseulement pour dominer à leur tour, mais pour anéantir en un instant toute résistance! Voilà ce qui *peut* arriver; voilà très-certainement quelles sont les tendances que le gouvernement anglais aura à combattre, et dont les germes déposés par la civilisation dans le sol politique de l'Inde percent déjà de toutes parts. D'autres puissances européennes, dans le but de faire prévaloir des prétentions plus ou moins fondées à la participation des avantages dont l'Angleterre jouit exclusivement aujourd'hui, pourront exciter à dessein l'esprit de certains peuples de l'Inde occidentale et du Dekkan, encourageant en même temps les projets d'envahissement des nations à demi sauvages de l'est, qui déjà plus d'une fois ont obligé les Anglais à des expéditions coûteuses pour les refouler au delà des grands fleuves ou des montagnes qui les séparent du territoire de la Compagnie. Cependant ce sont là des éventualités qui ne nous paraissent pas devoir se présenter avant un assez long temps; et comme la conduite du gouvernement angiais n'a manqué, à aucune époque décisive, ni de sermeté ni de prévoyance, il est naturel de penser qu'elle continuera à s'adapter à la

marche des événements, et à lutte son habileté ordinaire contre les c de destruction qui ne cesseront d nacer la domination anglaise l'Hindoustan. Nous persistons d regarder le système de politique rieure que nous venons de dével comme le plus applicable aux cit tances dans lesquelles le gouverne de l'Inde anglaise s'est trouvé jusqu'à ces derniers temp**s à l**' des princes du pays. L'administ civile, judiciaire et financière di ritoire anglais proprement dit ne semble pas en somme avoir été d d'après des principes aussi sages vues aussi saines et aussi libe Néanmoins, cette administrat eu de tout temps le mérite organisation simple et conce harmonie avec la torme du gouvernement et les hab du pays. Le reproche le plus qu'on puisse lui adresser, c'est sément l'excès de cette concentr qui place fréquemment encore a d'hui dans la même main, des poi qui devraient, en bonne justice, el talement distincts, et qui fait sous les yeux d'un seul juge ot seul collecteur (\*) les innombrab faires créées par les conflits d'in d'une population trop considérable que l'activité et le dévouement seul homme (fût-il aussi éclairé tif et dévoué) puissent satisfaire imparfaitement aux prétentions times de chacun à un examen al de ses droits. Voici en peu de quelle est l'organisation administ et judiciaire du pays:

La correspondance relative au férentes branches du service es gée par un petit nombre de secré du gouvernement, assistés chacu ou deux secrétaires-adjoints. Le voir exécutif est, dans tout ce qu cerne les mesures générales, rég des commissions spéciales ou des conseils ou bureaux perma (boards), dont on compte six d présidence du Bengale, savoir :

(\*) Collector, receveur général.

des finances (board of revele bureau des douanes, du sel pium (board of customs, salt um), 3° le bureau du comboard of trade), 4° le bureau (military board), 5° le bula marine (*marine board*), reau médical ou bureau de edical board). La présidence **ne compte que trois de ces** directeurs. Bombay n'en a il. Il y a en outre, au siège rnement supreme, une direcrale des postes, un bureau es comptes (accountant geffice), un comité des monunt committee), un comité tion publique, etc.

nisation judiciaire dans l'Inde, ticulier dans la présidence du t dans les provinces de l'Ouest, ate pas encore un ensemble

et ses limites ne sauraient ement définies, attendu que ions administratives, fiscales aires, sont quelquefois exeres trois ensemble, et souvent ntre elles par le même fonc-.. Nous ne pouvons donc qu'in-😆 principaux éléments d'un qui a reçu des modifications **lies, et qu'on ne peut regarder** omme définitivement arrêté. ication de la loi anglaise aux ns, aux serviteurs de la Com-; aux sujets anglais dans l'Inde, rvée à des cours suprêmes de re établies aux chefs-lieux des s gouvernements. La cour sue Calcutta est composée d'un ge et de deux juges ordinaires, raitement annuel s'elève, pour **juge, à deux** cent mille francs, les juges ordinaires, à cent æ mille francs par an environ. res cours suprêmes d'appel et de diciaire, connues sous le nom er-diwany et nizamat-addlat suprêmes civile et criminelle),

l'application des lois indic'est-a-dire, des codes muet hindou. Ces cours se compoin nombre variable de juges : a cour suprême indigène de Calcutta, au nombre de quatre, reçoivent un traitement moyen de cent treute mille francs environ.

Viennent ensuite les cours d'appel et de circuit, ou cours provinciales, présidées par des juges qui ont un traitement d'environ cent mille francs, puis des cours de *zillahs* ou cours de districts, dont les membres reçoivent en général de trente à soixante-quinze mille francs par an, et enfin des tribunaux secondaires où siégent des magistrats choisis surtout parmi des indigènes, et qui sont désignés par le titre d'amines (divisés en principaux [sadder amines] et ordinaires) et de mounsiffs. Ces magistrats décident les causes de cinq cents roupies (douze cent cinquante francs) et au-dessous. Leur traitement varie de trois mille à quinze mille francs, selon l'importance de leurs fonctions.

Ces détails se rapportent plus particulièrement à la présidence du Bengale. Les autres gouvernements ont également leurs cours de judicature anglaise et des cours indigènes analogues à celles dont nous venons de parler, mais qui, dans leur constitution et dans la manière dont elles administrent la justice, sont modifiées par des considérations particulières et des habitudes locales qu'on a sagement respectées.

Ce système judiciaire, qui semble, au premier coup d'œil, devoir satisfaire aux besoins de la population, a éte, nous le répétons, et est encore, à beaucoup d'égards, fort imparfait dans son application; ce qu'il faut attribuer surtout a deux causes : l'une était l'emploi exclusif, dans tous les tribunaux, de la langue persane, qui n'était ni la langue des juges ni celle des parties; cette cause de confusion et d'injustice, reste d'un système imposé par la conquête, va disparaître dans toute l'Inde et a déjà disparu complétement au Bengale. La langue la plus généralement parlée dans les divers gouvernements a été substituée au persan dans toutes les procédures. Une autre cause de la maladministration de la justice (et nous y avons

doju fust allugium) ast la grande éten**dus des juridictions dans un pays ou** bicaucoup de provinces sont fres peuplans at ou in population est metorel-lament trasproposite. Le gouvernemont augrania a'ast inscript avec ime longlife addicitude de remedier oux imperfections di systems indiclaire et da systems adametratif. Sons l'administration philigrithropique de lard W. Renttrick, al., plus recisiment encore, sour sellede lord Auchland, degrands efforts ant sis falls dans so but. Un des resullate les plus importants dejà obtenus est, nama constructit, la ros intension confentitahourtan et hunlan, et leur relante en un and code on l'honante celairee de Entupe chieffenne vient en aide, autant que les temps le permettent, aux populations de l'Unidenstan, si longdin chilosopicam lest pe quallequeres, ja

invaluant of le appendition.

Le marient e sole proud de l'Inde, testige per une commission speciale et apmins à la admition du gouvernement appendite, est un pas immense fint dius la carrière des micharditous fint dius la carrière des michardites de la justifice brait demance une abre de l'espetide hiprolite, d'impartante et de amme partique que a provide à la reduction de ce brait termit, mous externes l'expense en moite que a provide à la reduction de ce brait termit, mous externes l'expense en moite, de provide de chaque les que de la reduction de chaque de moite de moite entre compléte de la reduction de compléte de moite de moite entre l'enfant de moite de la reduction de

These continues of the third is constituted as a continue to the third and the third are the third and the third are the third and the third are the third a

The confidence of the company of the confidence of the confidence

qu'aucun homme ne peut ins
la croyance d'un autre.

 La question de savoir si les tes faites a une religion doiver « punies, nous semble tout à f - dépendante de la vérité ou « fousseté de la religion attaqu · religion peut être fausse, m a mal que ces insultes causent . qui professent cette religion ex « C'est souvent, et l'observat plus superficielle peut nous e « vaincre, une peine aussi « aussi poignante qu'aucunes de qui puissent être causees par c « lits contre la personne, la pre « ou la reputation, et il n'exist qu'on puisse offrir en compen- La discussion peut, il est vrai « jaillir la vente, mais les ou · n'ont point cette tendance. Il vent être diriges aussi aisemen « tre la foi la plus pure qui « tre la plus grossiere superstit « est plus façile de combattre le songe que la verite, mais il es aussi ficile de detruire ou de · let les temples de la verite qui · du mensonge : il est aussi fa troubler par des puroles deal bis et des claimeurs injurien bommes rassembres di d'adventus rationnels et que ses hommes accupes de l'a passement ses pons abourdes mounes. De telles maytes. bles some progressorate datage stronges, set unresent l'auto sections and the section of the sections and the section of the se description of the stranger pleas. Lie feet de faire res e retrier, also se tont se com-"ZMAKETSCORE. medianos des despotentidas

Temerine to the point of the po

25

is les tribunaux et dans as leur domination se cés des millions de madifférentes sectes, mais int attachés aux articles x de la foi mahométane. ines de millions d'Hinoins fortement attachés ines et à des rites que mahométans réprouvent in tel état de choses est angers qui ne peuvent ue par une ferme adhéis principes de tolérance ation. Le gouvernement t les sages mesures ont ées d'un plein succès, a resent d'apres ces prinous proposons d'adopter i de cette partie du code

née. — Marine. — Ethnographie.

emps immémorial, l'imété la principale source lu gouvernement dans venu territorial, dans ce orte de redevance basée e, qu'une certaine porit de la terre appartient La terre est affermée nement au cultivateur, rectement, soit par l'in-1 zamindar (\*); mais la varie suivant les proconditions générales de n'ont pas encore revêtu de permanence, de rajustice qui protege égatérêts du cultivateur et ernement.

comptes soumis au par-'année 1838-39, l'impôt nd revenue) s'élevait à is millions cent dix mille atorze roupies Compadeux cent quatre-vingtons de francs (\*\*). Les

re foncier, soit par droit héar cession à perpétuité, soit ition.

donnons ici que les princilu revenu brut, nous réserplus importantes des autres brancnes de revenus, dans ces dernières années, ont été : la vente de l'opium, qui, en 1838-39, n'a pas rapporté moins de trente-neuf millions de francs (\*); le monopole du sel qui, dans la même année, a réalisé la somme énorme de soixante-quatre millions cinq cent mille francs (réduite par les frais de perception à cinquantetrois millions cinq cent mille francs environ); les droits perçus par la douane ou les octrois, qui paraissent s'être élevés à la même époque à trente-cinq millions sept cent mille francs, à peu près (plus de trente millions *net*), etc. (\*\*).

vant d'entrer dans les détails de la situation financière du gouvernement des Indes anglaises quand nous traiterons de l'état présent de ce vaste empire. La roupie de la Compagnie ou roupie Compagnie, qui a remplacé par toute l'Inde anglaise les roupies locales, représente environ 2 fr. 40 c. de notre monnaie. Les derniers comples fournis par la Compagnie donneraient pour chiffre exact de cette évaluation 2 fr. 39 c. La valeur intrinsèque légale est de quinzeseizièmes de l'ancienne roupie sicca de Calcutta. L'ancienne roupie sicca de Calcutta valait terme moyen 2 fr. 50 c. La valeur réelle de la roupie Compagnie ne serait donc que 2 fr. 34 c. Il faut cependant observer que la valeur de la roupie Compagnie deduite du taux moyen auquel la Compagnie a negocie ses traites sur l'Inde pendant les cinq dernières années, atteint le chiltre de 2 fr. 50 c. ou même 2 fr. 55 c. en évaluant la livre sterling à 25 fr. 50 c. En résumé, 2 fr. 40 c. nous semblent représenter assez exactement la valeur moyenne de la roupie Compagnie.

(\*) Les frais de perception ont réduit cette somme à vingt-trois millions environ. En 1837-38, le produit *net* avait excédé

trente-huit millions.

(\*\*) Dans les présidences du Bengale et de Madras, et particulièrement dans le gouvernement des proviuces de l'Ouest, les revenus ont, jusque dans ces derniers temps, excédé de beaucoup les dépenses. Bombay a été toujours, au contraire, en déficit. Ce déficit s'élevait en 1836-37 à 2,940,157 roupies ou 7,056,376 fr.; 1837-38 à 3,262,928 roup. ou 7,831,027 fr.; 1838-39 à 5,570,832 roupies ou 13,369,968 fr.

Le total des recettes, dans les quatre gouvernements, ou, pour compte de l'Inde, en Angleterre , s'est clevé, en 1838-89, à quinze millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent soixante et onze liv. st., ou environ quatre cent cinq millions de francs. Les dépenses, tant dans l'Inde qu'en Europe, ont atteint le chiffre de quinze millions huit cent quatre-vingt-onze mille trois cent soixante-quatorze liv., ou quatre cent cinq millions deux cent trente mille france, somme qui excède de deux cent trente mille îr. les revenus. Cette balance paraît bien insignifiante, considérée isolément, mais, comparée aux résultats des exercices anterieurs, elle montre un accroissement rapide des depenses, dont les causes, en partie politiques et extérieures, en partie intérieures, et se rattachant à l'état de l'agriculture et du commerce, méritent des à present notre attention. En 1836-37, les comptes de la Compagnie annonçaient un excédant des recettes sur les dépenses d'environ soixante-trois millions. En 1837-38, l'excedant annoncé n'est plus que de trente-huit millions à peu près. En 1838-39, il y a déficit. Les principales causes de cette ab-sorption rapide des revenus sont : l'expédition anglaise au delà de l'Indus, dans le but de rétablir le royaume de Kaboul, et de replacer par suite sur le trône d'Afghanistan un prince exclusivement dévoué au gouvernement suprême des Indes anglaises ; les augmentations considerables dans le personnel et le matériel de l'armée anglo-iudienne, auxquelles le gouvernement suprême a'est décide postérieurement à cette expédition; les entraves mises par les évênements politiques au com-merce de l'opium; les immenses préparatifs qu'a entraînés la rupture en-tre l'Angleterre et la Chine, au sujet

de cette drogue, et dont le gouvernement de l'Inde a certainement à payer sa part. Ces diverses causes, disons-

nous, ont une tendance manifeste à compromettre gravement et pour longtemps peut-être la position financière de l'empire hindo-britannique. Enfin,

les derniers documents recuei le commerce de l'Inde semble quer une diminution considéral les produits de ce commerce quelques années. De 1816 à 1 somme des importations et portations s'était élevée à un r neuf cent neuf millions quat douze mille deux cent huit r De 1826 à 1835, le total n'a été un milliard huit cent quatre-vir sept millions trois cent mille he quatre-vingt-six rouples, donn: difference de douze millions cei mille trois cent trente-deux re ou environ trente millions de en moins pendant les dix dernis nées. De 1802 à 1616, il était dans le port de Calcutta un 1 de navires jaugeant en tout de lions six cent trente-deux m cent cinquante-trois tonnesu 1819 à 1885, deux millions quat quarante milie quatre cent so onze, montrant une diminutio viron deux cent mille tonner 17 ans.

Cependant, à dater de 1836 eu amélioration, car les rele plus récents nous donnent pou fre de la moyenne des entrées port de Calcutta, pendant les 1834-35, 35-36 et 36-37, cent so huit mille trous cent quarant neaux, moyenne supérieure à orannées precédentes (\*).

(\*) La port prise par la France mouvement commercial a été :

Ha 1834-35 is naviree, jangeant 6,: En 1835-36 , 36 — — re, Oh 1836-37, , 53 — — εγε

Du ces navires, il n'y en a guère e ou douze, sonés commune, qui leur retour directement en France, tres sont employés au transport de blés pour l'approvisionnement de B et utilisent ainsi la tempa qui a'incoqu'à l'epoque favorable pour un chas de retour.

- Pradant les trais papées relevées, la des importations de Bongalo e été de Ja., et celle des exportations de ..... 61,6

nvernement anglais est occupé oment de mesures importantes

, au change moyen de 2 fr. 50 c., ur de deux cent trente-quatre milfranca.

uite qu'elle a été encore par l'effet Ecations apportées au tarif en 1836 la participation de la France a bien alteint, par ses exportations en belle, un chiffre de deux millions i, et encore une notable partie de ume a-t-elle été introduite par nalais. Ses achats ou importations en indiens présentent une valeur réelle 1 seize à dix-huit millions de francs. donc un tribut annuel de quinze à lions que la France paye à la Comes Indes, soit à l'empire britanniar le Bengale seulement; tribut en numéraire pour acheter des i commerce anglais, ou des matières l'argent, qui vont se fondre et se en roupies à l'hôtel des monnaies

doute l'équilibre entre ces rapports mais possible. L'Inde sera toujours France ce qu'elle est, ce qu'elle a été depuis les temps les plus reculés urope entière, un pays de produccole et non point de consommation de, un gouffre où va s'engloutir l'or nent européen; mais notre particice mouvement immense est trop la disproportion qui existe entre et son passif est trop considérable. rir à des causes également équitaon accorde quelque attention à leur e, on ne peut s'empêcher de ree que les unes dépendent de nousde notre propre volonté, du sysmomique qui nous régit, système ieux en soi que fàcheux dans ses ences, et que les autres tiennent à nr etranger qui nous sera toujours e. mais qu'une sollicitude plus active nous rendre moins défavorable. » empruntons ces détails à une broubliée à Bordeaux, sous ce titre: valytiques sur le commerce frunçais ale, par J.-A. Walker, de la maison lalker et comp., de Calcutta, petit 100 pages. Sans partager l'opinion Valker sur certains points, que nous ecasion d'examiner quand nous traiiu commerce de l'Inde moderne, nsons avec lui que notre infériorité

pour la protection et le développement des ressources commerciales de l'Inde. Nous y reviendrons avant de terminer cet aperçu sur l'état actuel de l'empire hind**o-**britannique. Les renseignemen**ts** généraux que nous venôns de présenter sustisent pour montrer que le gouvernement de l'Inde doit chercher à augmenter ses revenus territoriaux par les encouragements qu'il donnera à l'agriculture, par l'accroissement et le perfectionnement des voies de communication intérieures, par l'extension générale du commerce, et enfi**n** par l'appropriation délinitive de certains Etats tributaires dont les richesses naturelles ou les ressources sont méconnues par les gouvernements indigenes ou imparfaitement realisées et dissipées dans l'intérêt d'un despotisme egoiste.

La police générale de l'empire (divisé à cet égard en plusieurs grands arrondissements) est consiée à des hommes éminents par leur instruction, leurs connaissances locales, l'activité et l'énergie de leur caractère, et dont les efforts dans ces dernières années ont été surtout dirigés vers la suppression du t'huggiüsme (\*), cette association monstrueuse qui couvre l'Inde entière de ses réseaux, et qui depuis des siècles fait du meurtre et du vol une profession placée sous

commerciale dans l'Inde tient à des causes dont on peut dès à présent diminuer l'influence et que nous pourrions espèrer voir disparaître, au moins en partie, si les principaux armateurs d'un côté, le gouvernement de l'autre, ne semblaient pas d'année en année en différer l'examen approfondi. L'auteur du petit ouvrage que nous venons de citer a indiqué avec netteté ces causes d'insuccès : il ne se borne pas à signaler le mal, il désigne aussi le remède. Ses vues à cet égard nous paraissent mériter toute l'attention du haut commerce et du gouvernement.

(\*) Thugs (prononcez theuggs) dans l'Hindoustan proprement dit, et p'hansigars dans le Dekkan, voleurs et assassins, surtout étrangleurs par profession. Les T'hugs admettent des hommes de toute caste, mais surtout des Brahmanes.

la protection de certaines pratiques auperstitieuses. Pour maintenir l'ordre et la securité dans les divers districts, on a formé des corps de milice et une sorte de gendarmerie a pied et à cheval qui accélère la correspondance entre les cheis de service, magistrats, collecteurs, etc., presse la rentrée des contributions, surveille les malfaiteurs employés aux travaux publics, etc. Les relevés de la statistique criminelle indiquent depuis quelques années une diminution remarquable dans le nombre des délitu.

Le gouvernement s'efforce de donner une impulsion salutaire à l'immense population aux destinces de laquelle il préside, en multipliant autant que possible les établissements d'instruction publique. L'instruction primaire, dans toute l'étendue de l'Inde, paraît avoir été de tout temps dans un état plus flo-rissant qu'en aucune partie de notre Europe, et des calculs récents donnent, pour la proportion du nombre des en-fants fréquentant les écoles, au nombre total des habitants, le rapport de sus à

La presse est libre dans l'Inde anglaise. Le nombre des journaux et des publications périodiques qui s'impriment à Calcutta, Madras, Bombay et autres villes considérables des provinces, tant en anglais qu'en persan, bengali, etc., s'élève à plus de quatre-

vingta. Malgré les habitudes généralement ses de la masse de la population, la stabilite de l'ordre de choses introduit par la domination anglaise doit être attribuee aurtout à la présence d'une armée dont l'organisation actuelle, parfaite à beaucoup d'égards, est le résultat d'une longue expérience et d'études approfondies sur le caractère des indigenes et les exigences du service. Ce serait une tâche curieuse et utile à la fois (par les nombreux points de comparaison qu'elle offrirait) que de tracer l'histoire de cette armée et d'entrer dans le détail de cette organisation si merveilleusement adaptee aux circonstances locales; mais, aur ce

point comme sur coux qui préci nous devons ici nous borner à d dications sommaires, quoique pr et suffisantes pour les apprécis de la politique. Nous ferons cepe quelques observations qui nous suggèrées par les immenses rés que l'Angleterre a obtenus de l mation de corps indigènes disci plus ou moins completement à ropéenne, et commandés par des ciera anglais. Il est permis d'es que nous réussirons à tirer par populations de l'Algérie de la : maniere, et en passant par des fications analogues à celles qui, l'Hindoustan, ont fait par degre cavalier ou un fantassin accomp soldat brave, discipliné et dev ses chefs, de celui qui n'était qu'un maraudeur ou un pillard l Le cypalu est bien payé; il reçoi roupies par mois (environ dir francs) en garnison, et en march augmentation ou batta de une r buit annas, ce qui porte sa se vingt et un francs a peu près. nourrit lui-même; mais on a soi le bezar (marché) du camp soit jours bien fourni en grains ; fari bonne qualité, etc. En santé, le c est l'objet des soins, des égan (après de longs services, ou par de quelque action d'éclat) des di tions les plus flatteuses (\*), aout

(\*) Le gouvernement anglais a à deux ordres du mérate militaire, dans recompenser les longs et fideles serv les actions d'eclet des officiers, sec ciers et soldats des troupes indigime ordres portent les noms d'Ordre de et Ordre da l'Inde anglasse (Order : tish India). Les pronseres decorats l'ordre de l'Inde angiane ont été ace en 1838,

Le souverain de Kaboul , Shih-Sh oul-Moulk, a, de son côté, comme u tard, institue un ord verrons plus retrons puis trai, institute au ore chevalerie qu'il a appele Ordre de pire Douranie, et dont les principe ficiers anglais faisant portie de l'expé d'Afghanistan out été décorés, il y s цига том.

Le maharadjáh eikh , Raudjit-tiogh

ie augmentation de solde ou i; malade, il trouve dans ux régimentaires des secours t efficaces. En un mot, rien e au *comfort* et au bien-être cypahi pendant la période **sa v**ie militaire; et quand infirmités ou les blessures t à prendre sa retraite, cette st entourée d'aisance, de ion et de respect.

ses principales de la popugène contribuent toutes à la de l'armée. L'élément hinne dans l'armée du Bengale, iéral dans l'infanterie des es. L'infanterie compte au ite mille Radjpouts. La carecrute en général de mahons les trois présidences, et culièrement dans celle de hacune de ces présidences a :, complétement organisée ndée par un général en Les trois armées forment 'armée de l'Inde, commanof, en ce moment, par sir olls, qui a succédé à sir le.

régulière se compose d'Eud'indigènes commandes par ers européens. Les Eurodivisent en troupes de la solde de la Compagnie, et vées et organisées par la : elle-même.

releve, par armes, des fores dans les trois présidences, it vingt régiments européens , infanterie , six de la Comquatre régiments de cavale-

àh-Shoudjà dans la création de honorisiques à l'instar de celles *l'Ordre du Pandjab* avait été ı, du vivant de Randjit-Singh, officiers de l'armée anglaise et es compatriotes au service du

iée du Bengale est distribuée sidence de ce nom et dans les e l'Ouest. Le gouvernement des e l'Ouest n'a point d'armée qui re.

rie européenne de la reine; cent cinquante-deux régiments d'infanterie indigène, et vingt et un régiments de cavalerie, etc. (\*).

## TROUPES EUROPÉENNES.

| PRÉSIDENCE DU BENGALE AT PRO-                        | 1      | Hommes |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| et cavalerie                                         | 11,000 |        |
| PRÉSIDENCE DE MADRAS. — infan-<br>terie et cavalerie | , i    | 34,200 |
| Passidence de Bonsay. — Infan-                       | 4      |        |
| terie et cavalerie                                   | 6,400  |        |
| Artillerie et génie (pour les trois présidences)     | 6,400  |        |

TROUPES INDIGÊNES COMMANDÉES PAR DES OFFICIERS EUROPÉENS.

| PRÉSIDENCE DU BERGALE ET PRO-<br>VINCES DE L'OURST. — Infanterie<br>et cavalerie                                           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Donnant un total (au grand complet) de.<br>Auxquels il faut ajouter environ<br>officiers européens.                        | 196,800<br>5,000 |
| Grand total de l'armée régulière anglo-<br>indienne                                                                        | 201,800          |
| Les corps provinciaux, milices, gendar-<br>merie, cavalerie irrégulière, etc., for-<br>ment ensemble environ 18,000 hommes |                  |

de toutes armes, auxquels il convient d'ajouter les troupes régulières et irrè-

gulières employées dans la grande ile

(\*) L'idée exprimée en français par le mot régiment diffère beaucoup de celle qu'exprime ce même mot dans l'Inde anglaise. Les régiments dans l'Inde n'ont, en general, qu'un bataillon; ces bataillons ne comptaient pas 650 hommes l'un dans l'autre, il y a un an. A la revue passée par Randjit-Singh le 3 décembre 1838, le gouverneur général avait rassemblé 10,500 hommes de troupes de toutes armes, dont quinze régiments d'infanterie : ces quinze régiments présentaient un effectif de 8,500 hommes sous les armes, ou environ 566 hommes par régiment : six régiments de cavalerie, un corps de cavalerie irrégulière et l'artillerie formaient les 2,000 hommes restants.

Des dispositions récentes ont porté l'effectif des régiments d'infanterie de la reine (servant dans l'Inde) à 1,000 hommes, et des régiments d'infanterie de la Compagnie à 900. Les régiments de cavalerie sont de

600 hommes.

de Ceylan, c'est-à-dire à peu près 6,000 hommes, ce qui augmente de...... 24,000 les forces totales de l'Angleterre dans l'Inde, et les porte en conséquence à... 225,000°

Les corps d'armée formés dans les États du Hizam, dans le royaume d'Aoudh, dans le Gwalior, dans l'Afghanistan, etc., et commandés par des officiers anglais, ne sont point compris dans ce relevé.

En supposant une population de cent millions aux territoires anglais dans l'Inde, et estimant l'armée indigène en nombres ronds à cent quatrevingt mille hommes, il paraîtrait que le gouvernement anglais ne lève qu'un soldat sur cinq cent cinquante-cinq habitants (\*). Le chiffre de l'effectif de l'armée a atteint près de trois cent mille en 1826. Le budget de la guerre, dans l'Inde anglaise, doit s'élever maintenant à environ deux cent cinquante millions de francs. En 1830, le chiffre dépassait deux cent trente-neuf millions, et l'armée, forte d'environ deux cent vingt-trois mille hommes, comptait plusieurs milliers d'Européens de moins qu'aujourd'hui. En résumé, l'armée indienne, avec son organisation et son effectif actuels, est une des armées les plus belles, les mieux équipées et les mieux disciplinées du monde entier.

La marine de l'Inde est loin d'être sur un pied aussi respectable. La présidence de Bombay, la mieux pourvue sous ce rapport, et dont la marine militaire a été assez imposante autrefois, ne comptait dans ces derniers temps qu'une frégate, une dizaine de corvettes et de bricks, deux steamers armés en guerre, et quelques autres bâtiments de transport, etc. Le port de Calcutta compte douze gros bricks pilotes, qui font un service très-actif à l'embouchure de l'Hougly et entre cette

(\*) Les données approximatives que nous avons recueillies fourniraient le tableau comparatif suivant :

| La Russie                              | compte   | s soldat pour | 57 habitants. |
|----------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Prusse                                 |          |               | <b>\$</b> 0   |
| Autriche                               | _        |               | 118           |
| France                                 | -        |               | 192           |
| Hollande                               |          | -             | 142           |
| Angleterre                             |          | -             | 320           |
| Inde angle                             | rise     | ~             | 555           |
| Angleterre<br>Inde angle<br>États-Unit | <b>—</b> |               | 1,077         |

embouchure et Calcutta. La prési du Bengale entretient aussi qui steamers. Madras n'a rien qu semble à une marine militair gouvernement suprême s'attac sans aucun doute, à multipli steamers, surtout en vue de l'e tation complète de la navigati l'Indus.

Quelque préoccupé qu'il puiss de la protection et du développ des intérêts matériels, ce gou ment donne une attention toute culière aux besoins de la popi chrétienne et aux moyens de pr avec une sage lenteur les do évangéliques parmi les indigènes devons nous borner à quelque cations. L'Inde anglaise comp jourd'hui trois évêchés, dont l'i tropolitain, celui de Calcutta, e suffragants, ceux de Madras Bombay. L'évêque métropolit l'Inde relève de l'archevêque d torbéry; son traitement annu d'environ cinquante mille roup cent vingt-cinq mille francs; logé dans un magnifique pala frais de ses tournées episcopai supportés par l'Etat. Les e suffragants jouissent des même tages, mais leur traitement n'e de vingt-quatre mille roupies, ( soixante mille trancs.

L'ensemble des hauts trait civils, judiciaires et ecclésias dans les trois présidences (les ces de l'Ouest comprises), s'i en 1827-28, à plus de cinquar lions de francs, et cette somn répartie sur mille trois cent s vidus, donnant un traitement d'environ quarante mille fran tête. Le chiffre actuel de cette n'est probablement pas tout aussi élevé, mais la différe saurait être considérable, et une vérité établie en statistiq vernementale, c'est que la Con paye les fonctionnaires qu'elle plus libéralement que ne l'a fait aucune des puissances eu nes. Si l'on considère les circ ces particulières et difficiles d

gouvernement a été placé, ractère mixte, commercial et on jugera qu'il a sagement yant mieux qu'aucun autre, rtout à cause de cela qu'il a servi.

ompléter ces indications génous dirons quelques mots ments alloués aux officiers supérieurs et autres de l'arénéral commandant en chet le reçoit, indépendamment e de son grade et à titre de extraordinaire, environ re-vingt mille france par an; ers généraux reçoivent de à quarante mille rouples, ou ·vingt-dix à cent mille francs s brigadiers environ solxante cs, les colonels de trente-six cing mille francs (selon les la différence entre la solde m et la solde de marche ou e guerre, différence désignée m de batta); les lieutenantse vingt-deux à trente-quatre cs; les majors de dix-sept à mille, les capitaines de dix ille, les lieutenants de six à et les sous-lieutenants, encornettes, de quatre à neut cs environ.

idous et les Musulmans forleux éléments principaux de lion de l'Hindoustan, et il premier coup d'œil qu'il soit le grouper autour de l'une de ces deux grandes diviles les races ou tribus seconlais il n'en est pas ainsi : le ces races se refusent à de s rapprochements, et vivent r leurs mœurs, leur langage l'ail-

Hindous et les Musulmans sent eux-mêmes en un grand e populations qui ne diffenoins les unes des autres que nations de l'Europe entre erait difficile de dire quelle l'Hindoustan la proportion pus aux Musulmans, les ret fort incomplets jusqu'à ce s nous pensons qu'on peut

évaluer à une vingtaine de millions la population musulmane répandue dans toute l'Inde anglaise, y compris le Pandjab et l'Afghanistan. Les Hindous proprement dits, appartenant à diverses sectes de la religion brahınanique, peuvent s'élever à cinquante millions, dont trente millions au moins habitant la présidence du Bengale. Le bouddhisme compte peut-être dans toute l'Inde anglaise deux à trois millions de prosélytes, dont la population de Ceylan forme la moitié; les autres croyances, dont quelques-unes participent à la fois de l'islamisme et du brahmanisme, et dont d'autres ne paraissent avoir aucun point de contact avec ces religions, se répartissent entre une quantité prodigieuse de tribus. Pour donner une idée de l'immensité du champ que l'ethnographie aura à parcourir pour rassembler seuleinent les matériaux des importantes recherches qu'elle est appelée à faire dans l'Hindoustan, nous remarquerons, avec l'historien du Radjpoutana (\*), qu'en suivant le cours de la rivière Tchamboul, sur un développement d'environ cing cents milles, on traverse des royaumes, principautés, petites répupliques, etc., peuplés des races suivantes: Soundies, Tchanderawats, Siesoudias, Aaras, Gore, Djadoune, Sikerwal, Goudjeur, Djåt, Touar, Tchohane, Bhadoria, Katchwaha, Sengar, Bondéla, etc. Toutes ces races diffèrent plus ou moins par leurs caractères physiques, leurs mœurs, leurs coutumes, leurs occupations ordinaires et leurs langages (\*\*). La taille,

(\*) James Tod, Annals and antiquities of Rajast'han. London, 1832, 2 vol. in-4°.

<sup>(\*\*)</sup> Les deux langues mères de l'Inde paraissent être le sanscrit et le ttamoul, l'une d'où semblent dériver tous les principaux dialectes de l'Inde septentrionale (principalement au nord de la rivière Krishna), tels que le bengali, le mahratta, le hindi, le vandjabi, etc.; l'autre, qui aurait donné naissance au tamil, malavalam, telenga, canarais, talava, etc. Le bengali est parlé par trente millions d'hommes qui peuplent le système inférieur du Gange; l'hindou-

le teint et la physionomie des Hindous et même des Musulmans de l'Inde sont si variés, qu'aucune description ne peut sustire à faire connaître les diverses races qui composent la masse de la population. Parmi cette diversité infinie de types que présente cette population bigarrée de l'Hindoustan, il en est quelques-uns qui ont déjà été etudiés avec soin, et, avant de quitter ce sujet, nous essayerons de donner une idée de la race hindoue proprement dite, observée dans ses castes supérieures. En général, les habitants des plaines sont plus petits et plus sveltes, les montagnards, ou au moins les habitants des plateaux, d'une plus haute taille et d'un système musculaire plus développé; mais les uns et les autres sont agiles, de formes élégantes, et capables de supporter de grandes fatigues; tous ou presque tous sont éminemment propres à la vie militaire. On voit peu de personnes contrefaites, mais par différentes causes la cécité est assez commune. Le teint du peuple varie, selon le climat et les circonstances, d'un olivâtre soncé tirant sur le noir, à une riche teinte brune légérement olivatre ressemblant assez à celle des Italiens du Nord ou des Provençaux; mais chez les Hindous, l'esprit est si bien discipliné, que le dehors trahit rarement les émotions du dedans. Le contour de la figure est ovale, le front élevé, mais légèrement comprimé, les yeux et les cheveux noirs, les sourcils arqués, le nez et la bouche de forme européenne, le regard calme, tranquille et prévenant. également éloigné de l'aspect sombre et farouche du Malais et de l'expression passionnée du Persan ou de l'Arabe. Le buste est en général dans de belles proportions; la poitrine est large et profonde, la taille fine, les bras parfaitement attachés, les mains petites, mais nerveuses; les extrémités

stani avec ses dialectes est parlé par environ vingt millions et compris par les hautes classes indigènes, depuis le Dekkan jusqu'au Kachemyr, et depuis Calcutta jusqu'à Bombay. inférieures comparativement grêl le pied plat, les orteils courts, bien détachés et très-souples.

On trouve fréquemment parn Radipouts et les montagnards du des hommes d'une stature giga que, qui seraient remarqués dans les pays de l'Europe par leurs pr tions et leur force herculéennes. kul-Dass, dit le colonel Tod, le nier chef de Déoghar, était, de 1 et de taille, un des plus beaux hor que j'aie jamais vus : il avait envirc pieds six pouces mesure anglaise ( valant à un mêtre quatre-ving huit centimetres ou six pieds un p ancienne mesure française); il av corpulence d'un Hercule et se tenai faitement droit; son père, à vingt était beaucoup plus gros et devait en près de sept pieds. » Les fem lorsqu'elles ne sont pas hālées e tries par le soleil et par un trava cessif, sont presque toujours of beauté remarquable; elles ont membres petits et arrondis, les culations d'une grande souplesse. traits pleins de douceur, des noirs et languissants, les che longs et soyeux, et la peau d'une fir et d'un poli merveilleux. Les fen hindoues de la caste brahmaniqu tont remarquer entre toutes. Le les épaules et la poitrine sont r sants, les membres en général c rare délicatesse et d'un moule ex les mouvements aisés, nobles et cieux à la fois; le contour de la du plus bel ovale grec, le nez lor droit, la lèvre supérieure admir ment modelée, la bouche petite menton rond. Les yeux, ombrage longs cils noirs et surmontés de s cils élégamment arqués, sont gra noirs, humides et étincelants d'exp sion. Il est difficile, en un moi rien voir de plus gracieux qu femme hindoue de haute caste, n'est pas jusqu'à la teinte doré cette peau si douce, si unie, si lust dont le ton riche, chaleureux et phane, n'appelle le regard et n'e l'admiration.

L'opinion paraît hésiter, quant



mériorité morale et intellectuelle , este la race hindoue et la race muminoe. Mons croyous que, sous le rapport de l'aptitude, de la pénétration et de l'artelligence, les Hindous sont au moins égaux aux Musulmans, et sous le rapport des qualités morairs, des habitudes et surtout des penétrates des la little de penétration de l'arte de l'arte de penétration de l'arte de l'art chants de l'une et l'autre nature, nous n'hésitons pas à donner in préference aux sectateurs de Brahma. Nous conaderons to population hindoue comme la plus propre à concourir au grand œuvre de la civilisation de l'Asie centrale. L'empire anglais dans l'Inde lui dataes richesses agricoles, ses commer-cants les plus actifs et les plus habiles, an meilleura soldats (fait remarquahis, et qui suffit à lui seul pour prou-ter combien on s'etait formé une idée fausse du caractère hindou); elle lui devre ses meilleurs administrateurs, ars agents les plus dévoués, et peutête, sex jours d'epreuve, ses alies les plus fécles et ses plus intrépides de-lessurs. Blais si manque encore à aith masse intelligente et soumise ce ni monque , helas! a plus d'un peu-le sejourd'hui : la confiance dans l'a-

Tei est, esquisse à grands traits, le bableau général des divisions politim, militaires, administratives, de la quiation, de l'organisation et des niene. Jamais, à aucune epoque de l'histoire et dans aucune partie du gishe, si l'on en excepte l'empire chisois, une si vaste étendue de pays, tas population aussi considérable, du éléments aussi variés d'industre, de commerce, de civilisation, et dizige immédiatement par une scule teleuté. Jamais un ausa grand ensemhie, un système aussi compliqué de suvernement, une domination aussi numense et offrant cependant quelus chances d'avenir, n'avaient été le resoltat de la conquête. Les causes qui ont amené ce merveilleux résulat sont digues d'être etudiées et meditées à loisir. Nous devous essayer de les résumer.

3" Livraison. (IRDE.)

вілені роштідек, — вхейогиюнь вісен-TES D'APQUANTIFFAR ST DE CRISE,--- ATRIJER DE L'EMPIRE SINDO-BRITANNIQUE.

Quand Nader-Shab, après avoir envahi l'Hindoustan, se retirait, il y a un siècle, avec un butin estimé à pluaieurs milliards de notre monnaie, l'empire moghol croulait de toutes parts, et le champ qu'abandonnait la domination musulmane etait ouvert à l'ambition des chrétiens. La France et l'Angleterre s'y trouvèrent en pré-sence. La suzeraineté de l'Inde devait tôt ou tard echoir à l'une de ces rivales. La plus riche, la plus persève-rante et, il faut le dire, la plus habile, a triomphé. Certes, toute nation grande et généreuse doit apprécier l'influence qu'une position politique et commerciale à laquelle elle aurait pu prétendre, lui aurait permis d'exercer sur une verte portion du clobe : elle doit une vaste portion du globe; elle doct regretter que cette haute position, cette noble influence, lui aient été enlevees par sa faute. Sous ce point de vue, la France peut se repentir de s'étre si mal acquittee du rôle qu'elle avait été appelee à jouer dans l'Inde, et se trouver humiliée du rôle qu'elle y joue aujourd'hui (°). Mais, à dire vrai la lutte dans lavante avante avante. vrai, la lutte dans laquelle nous avons succombe n'avait pas ce caractère élevé, ce but honorable qui justifient aux yeux de la postérité le vainqueur comme le vaincu, l'orgueil de la victoire et la douleur de la defaite. Les droits et les besoins de l'humanité n'étaient comptés pour rien dans le résultat an-

(\*) Les traités de paix de 1814 et 1815 ent restate à la France quelques établissements, dont les principaux sont atues sur la côte de Coronandel. La population totale de ces ctablissements s'elève a environ 108,000 caninsements acteur des territoires réunia aures, la superfices des territoires réunia peut avoir de vangt-cinq à vingt-aix lieum carrées. Tels sont les deliers de notre grandeur passée, débris recouvrés à des conditions humiliantes, debris précieux cepes-dant à plus d'un titre, et dont la valeur s'accroîtrait, si des échanges projetés depuis plusseurs azmées pouvaient s'effectuqu. ticipé de tant d'efforts; capendant, et c'est là notre consolation et notre enseignement à la fois, l'humanité a triomphé. Elle a recueilli les fruits de tant d'agitations et de misères. Les peuples de l'Hindoustan jouissent aujourd'hui de plus d'indépendance relative, de repos, d'aisance et de bonheur qu'its n'en avaient eu en partage pendant dix siècles. Le gouvernement aur qui pèse la responsabilité de leur avenir n'a cependant pas fait pour eux tout ce qu'il aurait pu, tout ce qu'il aurait d'a faire; mais, entraîné par le mouvement irrésistible de la civilisation et par les exigences de sa position, il comprendra peut-être que le temps est venu de substituer à une exploitation égoiste une administrution préroyante et paternelle. Il n'a su commander jusqu'à présent que l'étonnement et la craînte; il lui faut conquérir la confiance et l'affection de ses sujets, et c'est une carrière toute houvelle où les premiers pas ont a pelne été faits depuis une dizaine d'an-

La domination anglaise dans l'Inde s'art établie par des moyens compliqués, et développée par dés causes souvent imprévues. La Compagnie assouvent imprévues. La Compagnie aspirait sans floute à étendre ses possessions territoriales, d'abord pour la protection et l'affermissement de son inonopole, ensuite pour l'accroissement de ses revenus et de son influence politique; mais elle n'avait pas le pressentiment d'une aussi haute destinés que celle que lui réservait la fin du dixhuitième niècle, et elle a voulu souvent, mais en vain, s'arrêter dans la route où l'entraînaient sa propre ambition et la force irrésistible des événements. L'agrandusement de son pouvoir a éte au dela de toutes ses prévisions; il a dépassé tous les calculs humains.

Parmi les causes immédiates de cet agrandissement, il en est deux trèsrémarquables: l'une est la distance qui séparait les établissements de la Compagnie de la métropole européenne, où résidait le gouvernement suprême, distance de plusieurs milliers de lieues, qui a rendu jusque dans ces derniers temps les communications difficiles, et, par suite, pla vernements délégués dans u-comparativement indépend l'autre est le nombre cc d'hommes d'un mèrite émis sont succéde dans l'administrations civiles, politiques et de la Compagnie, depuis sibele. Parmi ces hommes, tinguer surtout lord Cilvi Hastinga, lord Wellesley et tings. Par eux, les relation vernement anglain avec les princes de l'Hindoustan on caractère de suprématie et qui convenait à une grand

(") Aujourd'hui, est état de ch-modifications importantes. L' courriers a lieu en moitsé moins : par le passé , le systeme de comm. galieres établi entre l'Europa e tan par la Méditerranée et le moyen de stramers, bien qu'il curo attent le degre de parfe-est auceptable, a déjà essevé influence sur les relations de Bretagne evec l'empère radaus avantages espaisux que le gouve glass en a retiré, a éta de pou dre avec lord Auckland sur le moyens d'execution des grandes doivent auurer la préponders fluence auglaise au delà de l'Ins et dans les mers de Chine de l roltrait, au reste, que les idéas du bureau de contrôle (sir John I celles de lord Auckland sur la m que à saivre à l'égard de la Perse : istan, dons les conjunctures où vait en :038-39, s'étteent for que en même témps, et que les artives à co sujoi en mol cris du libre arbatre était néanmoins à ortis distance et avec deux à tr certatude mavatable, malgré la v Auckland a su es faire un no coudure à fin son aventureus Les nouvelles de Bombay acris nant en trente-ass ou trente-Londres. Nos dernieres lettras et de Benarás out qui un peu s quante-deux jours à franchir la signare la capitala de la France poles politique et religiouse de l ur administration, et plus parement seus l'administration de estings, le système de politique ure a pris la forme et la consisu'on lui reconnaît aujourd'hui, nous avons essayé de donner e.

is quelques années, des améns importantes ont été introlans l'administration des proanglaises de l'Hindoustan. Ces ations datent principalement nement de lord W. Bentinck vir, et se distinguent par un 'e d'humaine sollicitude, de liet de justice envers les peu-Inde, qu'il est de notre devoir ler. Sous ce rapport, lord Benbien mérité, non-seulement pays, mais de l'Inde britanni**le l'hum**anité tout entière. Le s sci le sieu d'examiner dans spécial d'économie et de rést homme d'Etat avait été ingouvernement suprême, et eyens il a employés pour atce but. Nous n'avons non plus aps ni l'intention d'apprécier oment les principaux actes de inistration, nous nous bornedire que sa politique en géus a paru manquer de dignité, té et de force; mais le nom de Bentinck a mérité de vivre et ns la posterité par le souvenir e qui suffisait à lui seul pour tout un gouvernement : l'abo-Sala (\*).

inistration de lord Auckland être moins adressée aux symde la masse des populations s que celle de lord Bentinck. In se surtout d'avoir adopte des financières dont le principe de d'exécution blessent la jusne remplissent les costres de

ti, vouve hindoue qui se brûle sur avec le corps de son mari. On même mom à la cérémonie relist cet acte fanatique est le comndispensable. Le satti a été aboli rritoires de la Compagnie par lord bentinck, en 1829.

l'État qu'aux dépens de l'affection des contribuables et souvent au mépris de leurs droits. Les réclamants, dit-on, ont été livrés à la merci des secrétaires, et ont vainement sollicité la permission de faire un appel direct a la commisération et à l'équité du gouverneur général. Des propriétaires ruines, des princes dépossédés, auraient suivi sa seignéurie dans ses dernières tournées sans pouvoir obtenir d'audience. Deux fois lord Auckland aurait visité la ville impériale de Debli, et deux sois il l'aurait quittée sans l'échange ordinaire de compliments officiels avec le chef de la plus noble race et de la plus ancienne peutêtre du monde asiatique. Entouré de ses gardes, enivré des victoires que la vigueur et la prévoyance de sa politique avaient préparées, lord Auckland aurait ignoré toutes les misères infligées à la population par les mesures linancières auxquelles nous avons fait allusion, et qui fournissent aux collecteurs des revenus de dangereux pretextes pour contester la validité des titres et ébranier des droits de propriete longtemps respectés; en un mot, lord Auckland aurait été, sans le savoir, l'instrument d'une accablante oppression, et le gouvernement s'apercevra trop tard que l'estime et la contiance des peuples ont fait place a une baine implacable qui saisira avidement toutes les occasions de vengeance.

Il y a, nous n'en doutons pas, une grande partialité dans ce jugement porte sur l'administration intérieure de lord Auckland ; mais il nous paraît extrêmement probable que les préoccupations continuelles de haute politique n'ont pas permis à ce gouverneur général de donner son attention à des détails dout les parties intéressées se sont aisément exagéré l'importance, et on ne saurait nier que l'aspect général des affaires n'ait présenté dans ces dernières années des symptomes assez alarmants pour appeler toute la sollicitude, toute l'activité et toutes les ressources du gouvernement suprême. Les intrigues de la Perse et

de la Russie d'un côté, l'attitude hostile du Napil et de l'empire Birman de l'autre, les dispositions douteuses de certains Etats tributaires dans le nordouest et dans le Dekkan; enfin, les complications que pouvaient amener d'un instant à l'autre la mort de Randitt-Singh et l'incapacité reconnue de l'héritier présomptif du trône du Pandjab; toutes ces causes réunies faissient une loi à lord Auckland de s'occuper, avant tout, du renversement de toute opposition intérieure à l'influence de son gouvernement, et de faire avorter toute tentative extérieure contre le maintien de cette influence. Plusieurs démonstrations importan-tes, plusieurs expéditions décisives devaient avoir lieu dans ce but, et la chaîne de ces entreprises hardies, après avoir fixé son premier anneau sur le plateau de l'Afghanistan, vient de traverser les mers pour aller trouver en Chine un nouveau point d'apui. Les opinions de quelques publicistes ont été partagées sur la ques-tion de savoir si la puissance anglaise doit perdre ou gagner, en dermer ré-sultat, à l'expedition d'Afghanistan, et l'on a été jusqu'à soutenir que c'é-tait une grande imprudence ou même une faute immense à lord Auckland que d'avoir passé l'Indus, et d'avoir ainsi attiré l'attention et les forces de la Russie de ce côté (comme si l'attention de la Russie avait cessé, depuis Pierre le Grand, d'être dirigée ers la Perse et l'Asie centrale!) Selon nous, la véritable question, au mous la question préalable, est de savoir si l'Angleterre pouvait éviter de passer l'Indus, et nous ne craignons pas d'affirmer qu'elle se trouvait, depuis plusieurs années, dans la néces-sité fatale de franchir cette barrière, pour en fortifler les approches, et la rendre inexpugnable, autant au moins qu'il était au pouvoir de la politique et de la atratégie de le faire. Nous pensons que l'Angleterre a fait preuve de sagesse et d'habileté à la fois en rétablissant Shâh-Shoudjalı sur le trône de ses pères, et qu'il était d'une bonne et saine politique de songer à

reconstruire avec les débris « la monarchie douranie un I "eût intérêt à défendre cet emp tre les tentatives, envahissa l'Occident. Nous croyons museur eût eté sage de faire, il y a ce qu'on a fait l'année derni que lord W. Bentinck aurait pu lir, à moins de frais, pour le et pour lui-même, la moisson c que son successeur a été or dans l'Afghanistan.

Cette expédition que le n anglais, dans la seance du pa du 6 février dernier, a qui juste titre de miracle morai expédition qui a employé vin mille hommes, un matériel in vingt-sept mille chameaux, qu couru une distance de mille tr cinquante milles jusqu'à Cab liait a un vaste systeme d'opdont l'accomplissement a exige croît de quarante mille hom toutes armes dans les forces a diennes. Ces précautions éta-cessaires, et le ministère l'a dans cette même séance; on a de la manière la plus posit quelques-uns des chefs matiri radjalı de Nepal , le souve Djodpour, le nawab de Karno meditaient des projets host

(\*) Le 18 octobre 1839, le ni Karnoul fut fast presonnier après u tance courte, mais furieuse. Las tri nawāb, composees principalement d d'Afgliana et de quelques Beloute rainent avoir fait preuve d'un coura, père , d'un dévouement chevale - dignes d'une meilleure cause, - : relations anglaises. La variete infi profusion d'armes et de munitions vertes dans les caves du Zénana tén de la monomanie vratment etrange di qui n'avant pas dù dépenser moin lacs de roupies (1,5on,000 fr.) à l'ai lacs de roupies (1,500,000 fr.) a re-du métal qu'on a trouvé en nature du métal qu'on a trouvé en nature forme d'instruments de guerre du t pèce, Le secret et l'intelligence avec ces opérations avaient été conductes m lion de penser que cette affaire de l n'était peut-être qu'une remificate complet plus étendu pour le renve

e la campagne d'Afghanistan r une influence salutaire sur té du pouvoir anglais dans iftet moral de la prise de Ghizni at a été immense; il ne falnoins que ces éclatants triom-· couper court aux intrigues par les chefs du Sindh, du ana et du Dekkan, et arrêter pinaisons hostiles du souveva et des Népalais. Aussi, **re**mercîments votes par le t à lord Auckland (séance ier 1840), est-il rendu homiugement et à l'habileté avec les ressources de l'empire lans l'Inde ont été applius sa direction, aux opera-'itaires à l'ouest de l'Indus. ces événements joueront ement un grand rôle dans les de l'Orient, et que ce qui e, depuis un an environ, près de l'Indus, commence, seion babilité, une ère nouvelle pire hindo-britannique, nous tile de résumer ici et d'examinairement ce que l'on sait de ant sur les causes prochaines ées de l'expédition d'Afghale sur les circonstances mêette expédition et sur ses ré-

anistan proprement dit s'éoixante-et-unième au soixane degré de longitude est, et
eme au trente-cinquième deititude nord environ. Il est
est par la Perse, à l'ouest par
au nord par l'Hindou-Koh
ement de l'Himalaya), au sud

anglais dans l'Inde. Le nawâb onduit au fort de Tritchinopoli, assassiné le 11 juillet dernier par ersonnes de sa suite. Le nawâb e qu'il paraît, témoigné l'intenuer le mahométisme et d'entrer n de l'église chrétienne; mais le que des vrais croyants n'a pas mettre l'accomplissement de ce et le nawâb a été frappé du coup s l'église même du fort où il venait au service célébré par le missionais.

du Béloutchistan. Les deux principaux Etats de l'Afghanistan sont les royaumes de Kaboul et de Kandahar. Les capitales qui donnent leurs noms à ces royaumes sont les points de communication de l'Inde avec la Perse et la haute Asie. Depuis l'antiquité la plus reculée, disait l'historien du règne d'Akbar, Aboulfazel (en 1602), Kaboul et Kandahar sont regardées comme les portes de l'Hindoustan; l'une y donne entrée du Touran, l'autre de l'Irân, et, si ces places sont bien gardées, le vaste empire de l'Hindoustan est à l'abri des invasions étrangères (\*). »

Dans ce peu de mots révélés à l'Europe pour la première sois en 1783, sous l'administration de Warren Hastings (\*\*), a été l'enseignement de l'Angleterre; elle vient de prouver, quoique un peu tard, qu'il n'avait pas été perdu

pour elle.

L'Afghanistan fit partie de l'empire moghol jusqu'à l'invasion de Nader Shah (1738-39). «Kandahar, qui tire son nom de la ville capitale ou qui lui donne le sien, dit un vieux voyageur, est la province la plus occidentale des Indes et a pour voisin le roi de Perse, qui en a souvent été le maître : aussi est-ce pour cetle province que les rois de Perse sont presque toujours en guerre avec le Grand-Mogol, comme ils le sont du côte de la Turquie pour Bogdad et Erivan.» Ainsi, il y a deux cents ans, des rivalités semblables a celles qui nous occupent aujourd'hui etaient déjà d**epuis lo**ngtemps en pre-

Nader Shah exigea la cession des provinces à l'ouest de l'Indus, avant de rendre à l'empereur Mohammed Shah le sceptre qu'il avait arraché à sa main débile. Privé de cette base et miné intérieurement par une organisation vicieuse, l'empire moghol croula

(\*) Ain-Akbery, vol. II, pag. 165.

<sup>(\*\*)</sup> Warren Hastings était gouverneur général des Indes anglaises quand F. Gladwin entreprit la tradúction de l'Aïn-Akbery. Ce fut sous le patronage de ce grand homme que l'ouvrage fut publié, et il lui fut dédie à Calcutta, le 1<sup>er</sup> septembre 1783.

de toutes parts. La Perse, espendant, ne jouit pes longuespe des avantages qu'els devait moins à sa force réalis et à ses progses ressources qu'au génie et à la fortune d'un bomme.

A la mort du conquérant persuu, en 1747, Ahmed Khan, l'un de ses gô-néraux, et chọi de la tribu des Abdolls (connus depuis sous le nom de Dourants), divint maître de l'Afgha-nistan, et se fit couronner roi a Kandahar sous le titre de Ahmel Shah Dour-4-Dourda (la perie du siècie). Actif et habile autent que brave, Alimeh Shah porta la terreur de ses armes de Delhi a Asterabad ; et , à sa mort, en 1773, il luissa à son fils Timour un empire dont les limites extrême avaient été naguere l'Oxus au nord, le mer et les embouchures de l'Indus au mide, le Kashmer et les monts Himalaya a l'est, la Perse au dela de Mes-hed à l'ouest. Timour Shah, toin de continuer la vie helliqueuse de son père, ne fit aucun effort pour rétablir l'autorité royale, compremise dans le Pand-jab et les provinces voisines, et se contenta de régner a peu près passitiement, pendout vinat ann, aur les provinces à l'ouest du Findus. Il mourut en 1798. Les intrigues du Zénane, appuyees de l'influence de la tribu des Burekauls, placerant d'abord sur le trène l'un des plus jounes fils de Timour, Zéman Shah, qui, pendant un règne agité de quelques annees, essaya de reconquérir le Bandjab, et annonça plus le folic intertes d'auchir même la folle intention d'envahir l'Hindoustan. Si ce projet eût pu avoir un commencement d'exécution, les intérêts anglais dans l'Inde auraient ôte serieusement, quoique momentanément, compromis. Le gouverneur général des ludes anglaises à cette époque ( homme si justement célebre, apoque (nomine si justement cerebre, at auquel la postorité randra ancore un plus éciatant hommage que celui qu'il obtient de ses contemporains), le marquie de Wellesley (°), ne crut

(°) Prère alois du duc de Wallington. Le marques de Wallindey étest capitaine général en même temps que gouverneur général, Le duc de Wallington, alors seulement l'Asso-

pas inutile de es prémunir ens dangerqui semblais menacer l'int angloise dans le nord de l'Hundo La mission du santaine J. Mi (depuis sir John Malcolm) à le de Perse, és 1739-1800, cut objet principal de déterminer la a donner tant d'accignations man Shah ches hit, qu'il n songer sérieusement, de trois a motus, à troubler la tranquil l'Hindoustan. Le gouverneur g assignait ce terme de trois ans a rangements politiques et fina qu'il avait en vue pour mettre le issions de la Compagnie et c alites en état de défier toute aux etrangere. Comme encouragem l'adoption de ces mesures, litté était autorisé à offer à la Per subside annuel de trois à quatz de roupies (environ un milli francs), garanti pour trois ans. était recommande en outre de parti, autant que faire se gou de l'inimitie qui depuis la mort mour régnait entre ses fils, et qu mour régnait entre ses flis, et qui de ja amone des luttes sanglante aurie desquelles deux de ces p s'etnent rofugiés à le cour de l'es Admettant que le shah de Perugagelt à auvre le plan d'opér trace par le gouvernement au celui-ci déclarait ne prétendre cune part des conquêtes ou du pui mouvealent dies conquêtes ou du qui pourraient étre acquis y Perse, en cas de guerre ques 2 Shah A cette époque, l'ingl trouvait convenable de jouer ju ment le rôle qu'elle accuse la 1 d'avoir joué dernièrement devan rat. Lord Wellesley armait la contre l'Afghanistan; sujum au contraire , lord Auchland l'Afghanistan contre la Perm faits curieux que nous venons d porter sont constatés par la c pondance de lord Wellesley, r ment publiée en Angleterre, «

ruble Arthur Wallosley, servait dans à entre épaque en qualité de major q (\*) Shah Mehmood et la prince E

seme un recueil du plus haut intérie (\*). Shah Zéman eut bientôt en **that trop d'occupations chez lui pour** songer a inquiéter l'Inde anglaise (\*\*). Les prétentions rivales de ses frères (Mahunopei et Shoudji ) trouvèrent de neureaux et de plus actifs soutiens. Leurs intrigues et l'imprudence du suah armerent contre lui la tribu des Berchaele, dont l'influence l'avait parté au trône. Une conspiration fut **Sicourcric : le shah jit mettre** a wort six des principaux seigneurs qui s'y trou**wient compromis, et paymi** eux, le chef de cette puissante tribu, Sarferaze Atan. La bis de ce dernier, le célèbre Falleh Khan, avec tous les Bareksais, épeusa inpunédiatement les intérits de Shah-Mahmoud, cet autre tils de Timour, que la Perse, de concert aves l'Angleterre, avait pris sous sa weelection.

te royaume, après quelques mois te tranquillité, sut livré de nouveau me berreurs de la guerre acharnée de se livraient depuis six ans ces misureux frères. Dans le cours de

(\*) Wellesley Despatches, vol. V, p. 82

( ) Il n'est pas sans intérêt de voir com-🗪 sir John Malcolm lui-même rend cuiple des réunitats généraux de cette previde mission, dans sou Histoire politique # Flade: « Cette mission, dit-il, ent le com le plus complet. L'envoyé auglais **100-soulement rénant à déciden le roi de** Pere à attaquer de nouveau le Kinorassan, **œ qui eut po**ur effet d'obliger Zéman Shah **a abandonner ses desseins sur l'Inde, mais** casare il détermina ce prince à conclure sec le gouvernement anglals des traîtés d'alliance et de commerce excluant complétenent les Français de la Perse, et assurant aux Anglais tous les avantages qui pouvaient résulter de ces nouvelles relations. Il n'y a meun doute, ajoute Malcolin, que si l'on ditentivé cette affiance avec le même esprit de prévoyance et la même pénétration qui l'avaient commencée, l'influence du gouvernement anglais, dans cette portie de l'Orient, aurait été à l'abri de la plupart des dangers auxquels elle a été subséquemment exposée. . ( Political History of India, 1536, vol. I, pag. 272).

cette campagne, Shah Zéman, trahi par un des sieus, fut livré à *Mahmoud*, qui lui sit arracher les yeux. Plus tard (en 1803), Mahmoud était à son tour détrôné par Sháh Shoudja, et Shah *Zéman* délivré par le nouv**e**au roi (son frère par la même mère), dont il devait suivre désormais la fortune et partager les humiliations et l'exil. Ainsi le gouvernement de la Compagnie fut délivré d'un ennemi qu'il avait un instant redouté, mais dont il avait si activement contribué à amener la ruine, Réfugie d'abord dans le *Pandjab* (où Randjit-Singh, le sachant sans ressources, lui avait accordé à regret un asile), et quand il eut expié par quinze années d'infort**unes les alarmes** que son ambition avait causées, le monarque aveúgl**e** et men**diant, de**puis longtemps à charge à son hôte , trouva enfin un exil paisible et du pain à Loudiana (\*), où Sháh Shoudjá luimême l'avait précèdé.

De 1803 à 1809 , *Shàh Shoudja* avait occupé un trône mai affermi. Il conclut à *Peshaver*, en 1809, un traité d'alliance avec le gouvernement suprème des Indes anglaises. Les alarmes que l'ambassade française envoyée en Perse par l'empereur Napoléon, venait de créer, déterminèrent le gouverneur général , alors lord Mi**nto , à** fortifier par de nouvelles alliances l'attitude politique de l'Angleterre dans l'Inde. Sous ce rapport, Fangée 1809 eut des resultats remarquables, surtout en ce qu'elle établit des relations, d'une importance plus réelle et plus durable qu'on n'avait du le prévoir, entre le chet sikh, Rondjit-Singh, et le gouvernement anglais, et en ce qu'elle initia ce gouvernement, par l'intermédiaire de l'hononable blountstuart Elphinstone (homme d'une si haute distinction sous towe les rapports), au véritable caractère des peuples de l'Afghamistan, aux formes singulières de la monarchie dourant, à la nature et aux ressources du pays.—

(\*) Ville et station importantes sur le territoire anglais et sur la rive gauche du Sutledge. . Le traité conclu avec Shah Shoudjadui-Moulk, en 1809, a porté ses fruits treute ans après, en désignant le royal pensionnaire au choix du gouvernement suprême pour opérer, sous les inspirations soudaines de la politique anglaise, la régénération de l'Afghanistan. — Il est curieux et instructif de comparer les deux époques, et, pour atteindre sûrement ce but, nous allons d'abord faire connaître les traités signés, en 1809, avec le roi de Perse, le roi de Kaboul, le radjan de Lahore et les amirs de Sindh.

Traité préliminaire avec la Perse, conclu par sir Harford Jones, le 12 mars 1809 (\*).

Au nom de celui qui est toujours nécessaire, qui suffit à tout et à tous,

qui est éternel, et qui est le seul pro-tecteur véritable, etc., etc., etc. Art. 1°. Comme il faut quelque temps pour discuter et rédiger un traité définitif d'alliance et d'amitié entre les deux grands États, et attendu que, dans les circonstances actuelles, il est urgent que quelque chose soit fait sans retard, il est convenu que ces articles, qui doivent être regardés comme préliminaires, deviendront la base d'un traité définitif d'étroite et sincère amitie et d'éternelle union ; et il est également convenu que ledit traité délinitif, déclarant d'une ma-nière précise les désirs et les obligations de chaque partie, sera signé et scelle par les mêmes plénipotentiaires, et deviendra obligatoire pour les hautes parties contractantes.

Art. 2. Il est couvend que les arti-

(\*) Ce truité fut conclu sons le concours du gouverneur général, qui protesta énergi-quement chours une mourre que tendait evidenment à rabaisser le gouvernement suprème de l'Inde dans l'opinion des Perana, Il fit repartir Malcolm pour la cour de Tábria an qualité d'exvoyé extraordi-naire. C'était la trouseme mission dont cet officier était charge à rette cour depuis : 800. (Voyez quatrieme partie, Inde moderne, et pour de plus amples détails, Malcoln's political flictory of India, vol. I, pag. 415 et aujv.)

cles préliminaires, formés par l de la vérité et de la sincérité. ront ni changés, ni altérés; mai doit en résulter une augmei journalière d'amitié, qui durer pellement entre les deux Majes rénissimes , leurs heritiers , seurs , leurs sujets , états , pro

et pays. Art. 3. S. M. le roi de Per: nécessaire de déclarer qu'à da jour de la signature de ces : préliminaires, tout traité ou ai ment qu'il peut avoir conclu a cune autre puissance européen considéré comme nul et non av qu'il ne permettra à aucune fo ropéenne de traverser la Peri se diriger, soit vers l'Inde, se

les ports de ce pays.

Art. 4. En cas qu'aucune fo ropéenne ait envahi ou doive c le territoire de Sa Majesté le Perse, S. M. Britannique devr nir à S. M. le roi de Perse un de troupes, ou, en son lieu, t side avec des munitions de j telles que cañons, fusils, etc., officiers en nombre qui sera, et d'autre, reconnu suffisant p pulser l'ennemi ; le nombre des qui devront former le corps au ou le montant du subside, au: que la quantité de munitions seront, plus tard, régles par l définitif. Dans le cas où S. roi d'Angleterre ferait la pa la puissance européenne en qu M. Britannique fera tout dépendra d'elle pour négocier clure la paix entre S. M. l et cette puissance. Mais si ( Dieu ne plaise) les efforts d Britanonique ne réussissaient attendre ce but, alors le corr mée auxiliaire ou le subside, s qui sera mentionné dans le tra: nitif, devra rester a la disposi roi de Perse, tant que durers sence desdites forces européenn les territoires de S. M. Persa jusqu'à ce que la paix sort entre S. M. Persane et la p européenne en question; et 'il

INDE.

41

i'en cas que les pos-M. Britannique dans **juées ou envahies par** oute autre puissance, e Perse fournira un ur la protection des-, **seion** les stipulations a traité définitif.

tachement de troupes le l'Inde dans le golfe par le consentement ne, débarque dans ou dans aucun des ne devra, en aucune possession de ces îles compter de la date de minaires, ledit détai force sera fixée dans , sera à la disposition e Perse.

si lesdites troupes ésir de S. M. le roi ı Karrak, soit dans golfe Persique, elles ar le gouverneur de inière la plus amicale, ont donnés à tous les farsistan pour que les saires, en telles quanse être, soient fours au comptant et au

as de guerre entre t les Afghans, S. M. Frande - Bretagne ne re aucune part, à : soit d'après le désir arties, et comme megocier la paix entre

reconnu que ces arties sont conclus dans : défensif, et doivent nme tels. Il est aussi it que ces articles préont en force, S. M. ne devra entrer dans ent hostile à S. M. ı qui puisse avoir éjudiciables ou désales territoires an-

conclu par les deux poir qu'il sera éternel, et qu'il engendrera les plus beaux fruits d'amitié entre les deux rois sérénissimes (\*).

(\*) Le traité définitif conclu le 25 novembre 1814 a été regardé depuis cette époque comme la base des relations politiques des deux Etats; mais il n'a pas amené les résultats que l'Angleterre s'en était promis. En voici les dispositions principales:

Par l'article 1, dans le cas où l'une quelconque des puissances européennes voudrait envahir l'Inde par la route de Kharism, Tartaristan, Bokhar**a, Samarcan**d on antres routes, S. M. Persane s'engage à déterminer, autant que cela sera en son pouvoir, soit par la terreur de ses armes, soit par des négociations, les rois ou gouverneurs de ces pays à s'opposer à une telle invasion.

L'art. 2 porte que.... S. M. Britannique s'engage à n'intervenir dans aucune dispute qui pourrait s'élever par la suite entre les princes, seigneurs et chefs principaux de la Perse, et s'il arrivait jamais que l'un d'eux proposat de livrer une province de Perse au gouvernement anglais, dans le but d'obtenir l'assistance de ce gouvernement, celui-ci ne consentira pas à une semblable proposition, ni ne se mettra en possession, par ce moyen, d'une partie du territoire de la Perse.

L'art. 3 stipule que les limites des Etats de la Russie et de la Perse seront délerniinées sur les bases admises par la Grande-Bretagne, la Perse et la Russie.

L'art. 4 fixe à deux cent mille tomans le montant du subside annuel dont mention a été faite dans le traité préliminaire, et spécifie les conditions du payement. (Cet article et l'article 3 ont été annulés par une convention particulière en 1328.)

Par l'art. 8 la Perse s'engage, en cas de guerre entre les Afghans et les Anglais, à envoyer une armée contre les Afghans; l'Angleterre se chargeant de pourvoir à l'entre-

tien de ces troupes.

L'art. 9 est la reproduction à peu près littérale de l'art. 7 du traité préliminaire qui interdit toute intervention de la part de l'Angleterre entre les Persans et les Afghans, en cas de guerre, à moins que sa médiation ne soit sollicitée.

L'art. 11 et dernier prévoit le cas où la Perse pourrait demander à l'Angleterre de lui envoyer des vaisseaux et des troupes (la Perse payant les frais de l'expédition), et, dans ce cas, le secours demandé serait, si les circonstances le permettaient, mis à la



Art. 1\*". Il y aura amitié éternelle entre le gouvernement anglais et celui de Sinde, c'est-à-dire (ou représenté par) Mir-Ghoiam-Aly, Mir - Kurrim-Aly et Mir-Mourad-Aly. Art. 2. L'iniquitié ne parattra jamais

Traité avec les Amirs de Sinde (\*),

daté 23 modé 1869.

entre les deux États.

Art. 3. L'envoi mutuel des vakils continuera toujours entre les deux gouvernements, savoir : le gouvernement

anglais et le gouvernement sındien. Art. 4. Le gouvernement de Sindi

ne permettra pas l'établistement de la tribu des Français dans le Sinde. Ecrit le 10 du mois de rudijûb-oul-mourudijûb, dans l'an 1224 de l'hégire, correspondent au 22 août 1809.

Trailé avec Randilt-Singh, le radjah de Lahore, daté 25 avril 1809.

Attendo que certains différenda qui s'étaient élevés entre le gouvernement anglais et le radjah de Lahore ont été heureusement et amicalement réglés, et que les deux parties ont le vuf désir de maintenir les relations de bonne amitié et de concorde, les articles de traité suivants, qui lieront également les héritiers et successeurs des deux parties, ont été conclus entre le radjah Randjib-Singh, d'une port, et le gouvernement anglais, par l'entremise de M. Chartes-Théophitus Metcalfe,

d'autre part. Art. 1°. Il y aura amitié perpétuelle entre le gouvernement anglais et l'État de Lahore. Celui-ci sera fraité par le

disposition de S. M. Persane, maie les veisaraux anglais ne pourraient, astis permission expresse ou a moina de nécratife aluolue, jeter l'ancre que dans certains ports dési-

gues par le gouvernement persan.

Il est curioux de mettre en regard les dispositions de crs traités avec les évêne-

ments de 1838-39. (°) Nous écrivons ici le nom de cette prin-سدد :

promier aux la même pied **qua la** nances les plus favorisées, et à vernement anglais n'aura à s'or en sien des territoires et més radjah au nord de la zivière Sui

Art. 2. Le radjah n'entect inmais pur le territoire occu ou ses dépendants sur la rive de la rivière Sutletige que le n de troupes nécessaire pour le intérieure de ce territoire ; il n'e tera, ni se souffrira aucun en ment sur les possessions ou d'e dhefs du voisinage.

Art. 3. En cas d'infraction d' des articles précédents, ou d'e viation des régles de l'amitié d de l'un quelconque des doux l ce traité sera considéré comme

non avenu.

Art. 4. Ce traité consistant et tre articles , ayant été arrêté et à Umritsir, le 26° jour d'avrit M. C. T. Metcalfe a remis au de Lahore une copie du traité, glais et en person', après y ave osé son cachet et sa signatu ledit radjah a remis, de son côti copie dudit traité, revêtue de a chet et de sa signature; M. C. 2 calle s'engage a fourque au si dans le détai de deux mois, une du même document, ratifiés : très-honorable gouverneur géné: conseil, et, à lu réception par jub de ladite copie ratifies, le p traité sers considére comma de et obligatoire des deux côtis, copie qui vient d'être remise au sera rendue.

Traité avec le roi de Cabout, d juin 1809.

Attendu qu'en conséquence confederation projetce entre les çais et le gouvernement persan le but d'envahir les possessions S. M. le roi des Dourants, e neurement celles du gouvern anglais dans l'Inde, l'honorable à stuart Elphinstone a été expédi cour de S. M., en qualité d'e piénipotentiaire, de la part du la norable lord lituto, gouverneux

une autorité suprême affaires eiviles, polities dans les possessions l'Inde, dans le but de les ministres de S. M., léfense mutuelle contre ible des Français et des ienda que ledit ambasa l'honneur d'être préet de lui expliquer le avantageux de sa misensible aux avantages 8 d'une coopération en**ts, da**ns le but exprimé donné à ses ministres ee Phonorable Mounttone, et, consultant le eux États, de coechire nicale; et certoins artimt été, en conséquence, : les ministres de 9. M. ir anglais, et confirmés i du sceau roval, une ainsi conçu a été transassadeur pour la ratillrneur generak (ful, conulations contenues dans aucune modification, a !tre remise a St NR , une ticles, ainst qu'ils sont icrits, dument ratifie t la signature du gouat, et les signatores tr gouvernement anglais les obligations des deux i, maintenant et pour it réglées exclusivement par la teneur de ces art comme suit:

nme les Français et les nt ligués contre l'État voulaient passer à trassions du roi, les servicéleste s'y opposeront, ce qui dépendra d'eux, tant et les repoussant eur permettre de pénée anglaise.

les Français et les Perè de la ligue formée enréaient vers le pays du avec des intentions hosrement anglais, vouent contribuer à les repousser, se regarderait comme engagé à subvenir aux dépenses nécessitées par et qui est mentionné dans l'article précédent, autant que cela sera en son pouvoir. Tant que la ligue entre les l'ançais et les Persans subsistera, ces articles sevont considérés comme étant en vigueur, et les deux parties seront tenues de s'v conformer.

Art. 3. L'amitié et l'union sont établies à jamais entre les deux États. Le rideau de la séparation sera levé entre eux: mais aucun des deux pays ne se mêtera en rien des affaires de l'autre; et le roi de Caboul ne permettra à aucun individu français l'entrés de ses territoires.

Les sidèles serviteurs des deux stats étant d'accord sur ce traité, les conditions de construction et de ratification ayant été remplies, ce decument a été scellé et signé par le très-honorable gouverneur général et les honorables membres du gouvernement suprême de l'Inde, ce 17° jour de juin 1809, correspondant à l'année 1224 de l'hégire.

Cette meme annee, Shoudja-oul-Moulk, qui n'avait pu révesir à rellier les Ba**rcks**aïs à sa c**auss, fu**t obligé de fuit devant le vient Fatten qui, déjà une fois, avait placé la écuronne sur le tere Skah Mahmoua, et qui de nouvezu exerça le pouvoir suprême au nom de cé prince, de 1840 à 1848, *Shah* Shoudid avait trouve dans le Pandfab un asile qui devait, trois ans plus tard, lui coulter si oher. It he de courageux mais vains efforts pour rétablir son autorité, d'abord dans la provinue de *Peshaver*, puis dans le *moultan*, et ensin dans le *Mashmir*. Il fut forcé de repasser l'Indus en 1810, et une seconde tentative, en 1811, eut pour résuftat de le faire tomber entre les mains du gouverneur d'Astoch, sur l'Indus. Celui-oi le livra bientôt à son frère, gouverneur de Kashmir, d'où, après des dangers et des souffances inouis, il parvint à s'échapper en 1812, et vint de nouveau demander l'hospitalité à Randjît-Singh. S'il ne restait plus au roi fugitif ni armée, ni res-

sources politiques, il lui restait encore, et Randjît-Singh le savait, des pierres précieuses d'une immense valeur, et une, entre autres, le *koh-é*nour (montagne de lumière), ce diamant merveilleux qu'aucun souverain n'était assez riche pour acheter, et que la conquête ou le pillage pouvaient seuls faire changer de maître. Du trésor de Golconde, il était passé au palais des empereurs moghois, du palais de Delhi à la tente de Nader Shah, ou, quand ce conquérant fut assas-:siné, en 1747, Ahmed saisit le *koh-é*nour d'une main, et la couronne de . l'Afghanistan de l'autre. Randjît-Singh aspirait depuis longtemps à la possession du koh-é-nour; après avoir offert sans succès un djaghir (fief) avec · place forte pour la cession du trésor qu'il convoitait, il eut recours aux - menaces, puis aux traitements les plus insultants et aux persécutions les plus incessantes. Les tourments de la captivité, de la faim, de la soif, tout fut ınıs en usage, et le shâh, vaincu par la perseverance de son bourreau, craignant, non-seulement pour sa vie, mais encore pour l'honneur et la vie des bégoms (\*), consentit enfin à remettre aux mains cupides dù maha*radja* le joyau si ardemment désiré. Mais Randjit-Singh n'était pas encore satisfait: il fit, peu de temps après, saisir par des femmes, dans l'intérieur des appartements des *bégoms*, tous les objets precieux sur lesquels on put mettre la main, et examinant les paquets qui en furent faits et qui lui furent apportés, il s'appropria un grand nombre de bijoux, d'armes de prix, de tapis, etc. Shah Shoudja et sa famille furent ensuite relégués par ses ordres dans un obscur réduit, où il · leur fit éprouver toute sorte d'indignités, les accusant de menées hostiles à ses intérêts. En novembre 1814, les bégoms, sous le costume de femmes hindoues, parvinrent à s'échapper et se réfugièrent à Loudiana, sur le ter-

(\*) Bégom ou bégam, princesse ou femme d'un haut rang chez les musulmans. Femme de Bég, ches ou seigneur, en moghol. ritoire anglais. Shah Shoudja à son tour à se soustraire, con miracle, à la surveillance de l'Singh, et après avoir tenté, vain, de pénétrer dans le Kas la tête d'un corps de troupes que parvenu à lever dans les mon vint rejoindre sa famille à Lo en septembre 1816, et reçut u sion annuelle de quarante-hu roupies du gouvernement Shah Zéman fut admis, plus partager la retraite de son frè lui fut alloué vingt-quatre mi pies par an.

Cependant le gouvernement ghanistan reprenait quelque quelque force sous l'administra goureuse de Fatteh Khan; ministre, dont les hautes qu l'influence portaient ombrage Kamran, fils de Mahmoud, pas longtemps de sa lortune égorgé, en 1818, en présence c princes et par leurs ordres, di niere la plus barbare. Shah k lui avait fait arracher les veu: temps auparavant. La mort de fut le signal d'une insurrection rale des Barekzaïs, et bientôt res de Fatteh Khan se dispute dépouilles des fils de Timour Kkan, l'aîné des frères, et neur de Kashmir, s'était hât rendre à Kaboul, et de se me tête de ce mouvement, son frè *Mohammed*, déjà en po**s**ses Kaboul, lui ayant déféré le ci dement dans ce moment d *Azim Khan*, blessé par quelc roles offensantes ou quelque a politique de *Shah Shoudja*, qu lait d'abord replacer sur le accepta les propositions du jeun Ayoub (un autre fils de Timor se contentait du titre de roi, gageait à lui en laisser la pu Mais dans ces temps difficiles. ambitions rivales éclataient de parts, ce sceptre de parade é core trop lourd pour la main d qui, estrayé des scènes de dont il était témoin chaque jo la fuite et alla demander à s

uge à la cour de Lahore. Les ites provinces de la monarchie nt sous la domination des chefs ais, qui finirent, de guerre par s'entendre sur le partage. le province d'Hérât, où Shâh **refugié** avec son tils surs après le meurtre de Fatan, pour échapper aux resseni des *Barekzais*, resta en posd'un prince de la dynastie des us. Mahmoud, qui s'était reous la protection de la Perse, ; **e**n 18**29.** *Shah Kamran*`lui comme souverain d'Hérât. Perse continua à se considérer suzeraine de ce petit Etat ar sa position géographique et **écédents hist**oriques, appartient rassán), et à en exiger le trie détail des luttes sanglantes **Afghanistan et le haut Indus** le theatre, à dater de cette **jus**qu'en 1828, serait ici sudeux faits importants domi**sautres** : l'affermissement du r de Dost Mohammed Khan à !, l'affermissement et l'agranent du pouvoir de Randilt**ians le P**andjab. Randjît-Singh 1 de bonne heure profiter des **s de** l'Afghanistan pour s'emoccessivement des diverses prosur la rive gauche de l'Indus ; t soumis, de 1819 à 1823, la auté de Peshaver sur la rive et le Kashmir, il s'ouvrait i route de Kaboul. Dès 1809, nous l'avons vu, il avait eu fortilier sa puissance de fraîie par un traité d'alliance avec ernement anglais, intéressé à olidation et à la durée de cette ce. Mais à mesure que les emints progressifs de Randjit-Singh rochaient des territoires de Kaa haine politique et religieuse ix cheis ne pouvait qu'enfanter veaux troubles et compromettre :sse l'avenir.

ninons maintenant quelle était ation politique de l'Afghanistan 3 à 1838.

it Mohammed Khan, Barek

zai, régnait à Kaboul. Trois autres frères de Fatteh Khan étaient conjointement souverains de Kandahar, et en mauvaise intelligence avec Dost Mohammed. Un quatrième frère était gouverneur de Peshaver, mais tributaire de Randjît-Singh. D'autres chefs de cette famille avaient établi leur autorité à *Ghizni* et à *Djellalâbâd*, dans une dépendance plus ou moins contestée de Dost-Mohammed. Les *Amirs de Sindh*, anciens vassaux de la couronne de Kaboul, avaient secoué le joug, sans rompre entièrement toutefois leurs relations avec Shah Shoudjà, dont ils avaient même secondé les tentatives malheureuses pour remonter sur le trône de ses pères. Les Amîrs avaient conclu, à diverses époques, à dater de 1809, des traités d'alliance ou de commerce avec le gouvernement anglais. Le traité de 1832 stipulait qu'il serait ouvert un libre passage aux marchands et aux marchandises de l'Hindoustan par les territoires de Sindh, móyennant certaines conditions politiques et la lixation d'un tarif pour la perception des droits de transit. Le traité de 1834 avait pour but de régler ce dernier point (nous y reviendrons en traitant du commerce de l'Inde), et, en attendant que ces conventions solennelles si plausibles en théorie fissent place à des mesures *praticables*, parce qu'elles seraient appuyées par une force intelligente et prévoyante, ces traités, hérisses de conditions et de réserves, stipulaient, de la part de chacune des parties contractantes, le respect le plus inviolable pour les possessions de l'autre, de *génération en gé*nération (article 2 des traités)! — Balk était tombé dans la dépendance de Bokhara.— Le Moultan et le Kashmir étaient, ainsi que *Peshaver*, au pouvoir de Randjît-Singh. — Hérât, ensin, était, comme nous l'avons vu, le seul débris de la grande monarchie douránie que possedat encore un prince de la famille royale des Suddozaïs, Shah Kamran.

De tous les chefs de la tribu des Rarekzais, depuis la mort des deux

gînês de tekte femîlle (Palitak Khamet Asim Khan), Dest Hohammid Khan perak avak été te suul homme de tête, au tnoins le seul propre aux affaires du gouvernment; le seul sec-tont qui fût en état de résister aux envahlusements de Randitt-Singh. Il est probable qu'il aurait fins par ran-ger la plus grande partie de l'Afgha-nistan sous sa loi et fondé peut-être une monarche durable, si les Anglais, par une inspiration de leur politique, n'euseent tongé a faire prévaloir les droits si longtemps oubliés ou mecon-nus de leur hôte shôte Shoudja au trône de Keboul, Les freres de Dost Matiaminud B'avalent, au contraire, ritussi à se faire remarquer, dans lour gouvernement de Kandahar, que par la persistance infatigable de leur es-pidité et de leur tyrannie. Ils avaient ruité le commerce et l'industrie, et réduit les populations a désurer le re-tour de leurs anciens maltres , les Saddonats, originaires, comme tous les Dourants, de cette portion du pays ou leur antique race est en grande vénération. Hérait n'etait guere plus heureux sous la domination de Shidh Ramran: mais ce primee était le seul rejeton de la race royale autour du-quel on pût se ruller sans interven-tion étrangère. Il manifestait, d'an-née en année, l'intention de marcher contre les Barekzafa, et l'espoir de rentrer en possession de Kandahar, siège primitif du pouvoir de ses aucê-tres. Heritt appelait de ses vœux le jour où l'ancienne capitale lui succéderait dans l'onéreuse distinction de pervir de résidence habituelle au sou-verale. Les chefs de Kandahar, de lgur côlé, menaçaient sans octre Hérit d'une invasion procheine. Il est nécessaire d'ajouter un der-

Il est nécessaire d'ajouter un dornier trait à ce tableau. L'infortuné fhish Shoudia, avec plus de persévérance que de jugement, au travers de mille dangers, d'inmiliations, de l'atiques et de misères de toute espèce, s'était efforcé, à diverses reprises, de ressaire, aux mains des usurpateurs, lus tronçons d'un sceptre béisé. Le gouvernament suprême des Indes an-

glaises evalt ensisté, avec es esté imparaible, en trinte es cetto tengue agonie. La deri tnive du royal exilé aut li l'assentiment de gouverneur en 1833-34; elle faisset le sujtas les conversations dans le : doustan, où nous nous tre cette époque. Comme précisi le gouvernement anglais rost teur de la lutte, qui fut, està sez sériouse et d'apper longs mais qui se termina d'une aussi desastrouse que les ex anterieures. Il en est 444 a ense des lors avoir un miléri immediat sy reta**kliasa**ment Moudjû sur is trêns da l'Afi Un secours modéré en ba test en officiers) et on argunt selon toute apparance, ppu sen treomphr. Il est pirmis d en voyant es qui se passe auf qu'it edt éte à la fois pius s pour le gouvernement auglais conforme a ses véritables int coutenir franchement et act en 1684, la cause qu'il a épo une sympathic si iunttendae Il en est coste peut-être bien isone de moins a l'Augletern stiitude politique cut etc. sait plus forte encore et surtout gne qu'elle ne l'est sujours'is occasion fut manquée. Shifth rentra a Loudiana, au mois 1886, avec une containe d'b debris de l'armée qu'il avait jusque sous les murs de E. Les Amirs de Sindh, après bis sitations et des négociations essayé de s'opposer de vive : passage du shih : complèteme dant la rencontre qui svait en tre leurs troupes di cellus de cien suzeraio, ils s'etaient re l'aider dans son expédition reuse, ils le traithrent avec quand il traversa de nouvesti ritoire dans se retralto précij lui facilitàrent les moyens e où il fut accuellli gar le ropti

se auglaise d'avoir surite (\*).

one l'état des choses, e Perse résolut de chāi**nsolent** qui, depuis plu-, pillait et ravageait les Khorassån et du Seisunité, marcha en pershah Kamran, et mit le Hérât. Les motifs ne as sans doute pour entte expédition; les deux lais qui se sont succédé Perse, M. Ellis et (depuis sir John Mac-. été forcés d'admettre la es motifs. M. Ellis, dans 1 17 avril 1836, s'expril'ai eu une audience du ui; Sa Majesté m'a fait comme roi et musulfortes raisons lui faioir de marcher sur le se Kamrán Mirza (c'est iutorités persanes affecesigner) et les Afghans s avaient enlevé douze rsans qu'ils avaient venclaves, et avaient forcé **xin, égal**ement sujet de e payer tribut a Kam-Ellis avait déjà reant que le prince Kamnqué aux engagements Perse, et dont les printions étaient de raser le 1, de renvoyer certaines **se, et de payer** dix mille « Le shah, disait M. Elv**em**ment en droit d'exin par la force des ar**es** circonstances, quand ;ouvernement anglais ne par l'article 9 du traité ul lui interdit toute ine les Persans et les Afitrait difficile de s'optaque contre Hérât, ou mite exacte où devrait opposition. » M. Mac-

Delhi, 1er avril 1835. du traité du 25 novembre haut, p. 41 note. Neill, qui succède à M. Ellis, reconnaît plus clairement encore, dans sa dépêche à lord Palmerston du 24 février 1837, les justes motifs qu'a la Perse de déclarer la guerre au prince Kamran:

 Mettant de côté les prétentions de la Perse à la souveraineté d'Hérât, et considérant la question comme élevée entre deux souverains indépendants, je suis porté à croire qu'on trouverait que c'est le gouvernement d'Hérái qui a été l'agresseur. A la mort d'Abbas Mirza, quand le shâb actuel revint de son expédițion infructueuse contre Hérât, des négociations s'ouvrirent, et le résultat fut la conclusion d'une convention qui lit cesser les hostilités et marqua les limites des territoires respectifs. De cetta époque jusqu'au moment actuel, la Perse n'a` commis aucun acte d'hostilité contre les Afghans; mais, à la mort du dernier shah, le gouvernement d'Hérât tit des incursions sur le territoire persan de concert avec les Turkomans et les Hazarehs, pilla et captura les sujets de la Perse pour les vendre en esclavage. Les Afghans d'Hérât ont continue ce systeme de guerre et de rapine sans intermission depuis cette époque, et la Perse n'a répondu à ces actes d'agression par aucune mesure hostile, a moins qu'on ne considère comme telle la déclaration publique de son intention d'attaquer Hérât. Dans ces circonstances, il ne saurait, je pense, exister de doule quant a la justice de la guerre que le shah veut entreprendre; et, bien que la prise d'Herat par la Perse füt certainement un grand mal, nous ne devrons pas nous étonner que le shah, sans égards pour nos remontrances, maintienne le droit qu'il a sans doute de faire la guerre a un ennemi qui l'a poussé à bout, et qu'il peut se regarder comme obligé, par son devoir envers ses sujets, de punir ou même de déposséder entièrement. »

Rien ne saurait être plus concluant, ce nous semble, que les aveux de M. Mac-Neill. Mais nous ne sommes pas au bout. A tous les sujets de plaintes

énumérés par la cour de Perse, vinrent s'ajouter les réponses hautaines de Kamran aux propositions qui lui furent faites à la fin de 1836, d'après le désir et par l'intermédiaire de l'ambassadeur anglais. Enfin, et comme dernière insulte, Kamran, se dégageant ouvertement de toute dépendance envers la Perse (dont la suzeraineté sur cette partie de l'Afghanistan était établie et *reconnue depuis longtemps* : par les chefs eux-mêmes (\*)), prit le titre de sháh (\*\*) et la haute désignation de kéblé alem (père du monde). Des négociations furent renouvelées l'année suivante sans succès, et, en juillet 1837, le shâh se mit à la tête d'une nouvelle expédition contre Hérat. Le siège traîna en longueur. Un officier d'artillerie anglais, le lieutenant Pottinger, « voyageant dans l'Afghanistan par ordre du gouverneur général de l'Inde (\*\*\*), » et arrivé à Hérât en octobre, dirigeait la défense de la place. M. Mac-Neill offrit de nouveau sa mediation pour la conclusion d'un traite, et, pour donner plus de poids à ses demarches, il se rendit au camp en mars 1838. L'ambassadeur russe l'y suivit. Les dépêches du gouverneur général de l'Inde et les instructions du cabinet de Saint-James faisaient un devoir à M. Mac-Neill de s'opposer par tous les moyens possibles à ce que la Perse donnât suite à ses projets de vengeance contre le souverain d'Herät. La question d'Hérât devenait, aux yeux du gouvernement anglais, la question d'Afghanistan; et depuis que la réception favorable, faite à un envoyé russe par le chef de

- (\*) Les chefs de Kandahar et celui de Kaboul. Bien plus, le ministre persan, dans sa téponse à l'une des lettres de M. Mac-Neill, affirme que le prince Kamran avait reçu l'investiture de la principauté d'Hérât à Tehran même, où il était venu faire sa soumission au feu roi, et que le fait est de notoriété publique, ce qui n'est en aucune manière démenti par M. Mac-Neill.
- (\*\*) C'est-à-dire qu'il se sit appeler Kamran Shah au lieu de Shah-Kamran.
  - (\*\*\*) Correspondance de M. Mac-Neill.

Kaboul (\*), était connu mission russe a la cour rejoint le camp royal et donné ses conseils poi des opérations du siège tout prix, empecher qu Kamran ne se consomu Mac-Neill assiegeait-il à son tour de ses demi plaintes, de ses menaces persan et son conseil, repos ni de cesse qu'il n ses à bout et forces, pc à se jeter entièrement da la Russie. M. Mac-Neill lui-même dans Hérât, le dant un armistice, avec ment du shâh; et apre conférence avec le viz Kamrân, Yar Mohamme appelle « l'un des homni marquables de son tem pays, » il·avait rapporté traité qui contenait to cessions demandées pa sauf le point de la suzera n'a pas voulu, cette fois autres, céder sur un poi dérait comme la base droits. De là nouvelles de la part de M. Mac-Ne résistances, pleines d'ég sure, du cabinet persan. inutile de nous arrêter s de ces négociations, et de gociateurs anglais ou rus tentes. La correspondan cabinets de Londres et de bourg a fait connaître le lutte diplomatique qui s entre les représentants de puissances dans l'extrêm explications données, il: sulter que la Russie n' établir des relations avan

(\*) Il s'agit ici du capitai chargé d'une mission du gour auprès des serdars de Kanda de Kaboul. Cet agent avait dahar au mois de novembre arrivé le 8 décembre à Kalrons plus tard quel a été le s Vickovitch.

INDE. 49

erce. L'Angleterre, de son demandait qu'à placer des de son choix sur la rive Indus, atin que les intérêts nmerce et la surete de ses fussent respectés. rons pas, en ce moment, : le *caractère* des moyens nous admettons que tel Alet, le but qu'on se propondre de part et d'autre. Nous en conséquence les déclara-Angleterre et de la Russie spression provisoire de leurs mais (surtout en ce qui la Russie) comme *réservant* Nous aurons d'ailleurs occawiter plus tard des intérêts s vues de la Russie dans la . Nous nous bornerons, pour œtte partie de notre exposé , à resumer en peu de mots equelque importance relatifs l'Hérat depuis le mois d'a-

de mai, M. Mac-Neill spéordre de son gouvernement, de plainte que le cabinet dit avoir contre le gouverrsan; et, au commencement juin, les concessions laites nier gouvernement ne pas suffisantes, M. Mac-Neill détermination de quitter la se met presque immédiatearche vers les frontières de De Tehran, il envoie, le sur de nouvelles instruc*dernier* ultimatum au shah ar le colonel Stoddart. Dans (20 juin), une expédition barque à l'île de Karrak, se Persique, et s'en empare. nne l'assaut à la ville d'Héjuin, et est repoussé avec immense. Il n'en est pas olu de continuer le siége; uvelle de la prise de Karrak ition de la lettre menaçaute lac-Neill le déterminent enptembre, à abandonner ses à lever le siège. Dans une on à son peuple, le shâh is à assigner pour cause de raison. (INDE.)

cette détermination soudaine la conduite de l'Angleterre, qui, méconnaissant les traités encore en vigueur, le menace d'une guerre immédiate, et, comme manifestation de ces sentiments hostiles, a déja envoyé une expédition armée dans le golfe Persique (\*)! Cette expédition n'était, en effet, que le prélude d'opérations plus importantes et plus décisives. Le gouverneur général de l'Inde avait résolu d'assurer par la voie des armes le triomphe de l'influence anglaise dans l'Afghanistan (\*\*).

Comme la déclaration du gouverneur général, au moment où l'armée se préparait à entrer en campagne, contient

- (\*) L'idée d'occuper militairement un point de quelque importance dans le golfe Persique, pour appuyer les négociations de M. Mac-Neill, appartient à lord Auckland (voyez pièces soumises au Parlement, le 27 mars 1839). Le gouvernement de Bombay, chargé par le gouverneur général des préparatifs et du détail de l'expédition, se décida pour l'occupation de l'île de Karrak.
- (\*\*) Lord Auckland, après avoir rendu compte au comité secret de la cour des directeurs, dans ses dépèches des 22 mai et 13 août 1838, des motifs généraux qui l'avaient détermine à tout préparer (sans attendre les ordres et instructions du comité) pour replacer Shāh Shoudjā-oul-Moulk sur le trône de Kaboul, s'exprime ainsi (\*): « Je n'ai pas besoin d'insister sur les nou-« velles preuves que nous avons acquises, « depuis la date de mes dernières dépèches, « que l'intention manifeste des agents russes « de la Russie jusqu'aux frontières de l'Inde. « La manière dont l'ambassadeur russe de-« vant Hérât s'est opposé aux efforts de " M. Mac-Neill pour arriver à la conclusion « d'une paix durable entre le Shah et les « assiégés, et a neutralisé ces efforts au mo-« ment où on devait se flatter du succes; « les avances d'argent faites aux assiègeants « par ce même ambassadeur; et plus que « tout le reste, le fait d'un officier attaché « à la légation russe dirigeant les travaux « du siège, sont des circonstances qui ne « sauraient manquer d'attirer toute l'atten-« tion de votre comité. »
- (°) Pièces relatives aux affaires de l'Inde (Indian Papers), publiées par ordre da Parlement. N° 4. p. 5.

une exposition, faite de main de maître, de l'état des relations de son gouvernement avec les princes du nord-ouest de l'Inde, et comme, d'ailleurs, elle récapitule avec beaucoup de force et de clarté Jes motifs politiques qui ont, selon lord Auckland, nécessité l'expédition de l'Afghanistan, nous ne pouvons mieux faire que de donner une traduction complète de ce manifeste et de la déclaration non moins remarquable dont il tut suivi, lorsque le gouverneur général apprit la retraite des troupes persanes devant Hérât. Nous ferons connaître également les traités conclus, dans le cours de l'année 1838, avec le shah de Kaboul, le maharadjah Raudjît Singh, les amîrs de Sindh, et le navâb de Bahawalpour. Le premier de ces documents (la déclaration du gouverneur général) porte la date du 1°° octobre 1838.

## DECLARATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL.

« Le très-honorable gouverneur général de l'Inde ayant, avec le concours du conseil suprême, ordonné le rassemblement d'un corps de troupes destiné à servir au delà de l'Indus, Sa Seigneurie juge à propos de publier l'exposé suivant des motifs qui ont conduit à l'adoption de cette mesure

importante.

« Il est de notoriété publique que les traités conclus par le gouvernement britannique en l'année 1832 avec les Amîrs de Sındh, le navâb de Bahawalpour et le maharadjah Randjit ·Singh, avaient pour objet, en ouvrant la naviyation de l'Indus, de faciliter l'extension du commerce, et d'assurer a la nation anglaise, dans l'Asie centrale, cette influence légitime qu'un échange d'avantages devait naturellement produire (\*).

(\*) Le gouverneur général fait ici allusion aux traités avec les Amirs de Sindh, dont nous avons parlé plus haut, et aux traités conclus avec Randjit-Singh, le 26 décembre 1832, et avec le naváb de Bahawalpour, le 22 février 1833. Ces derniers traités avaient pour objet la libre navigation de l'Indus et

 Dans l'intention d'invite vernements de fait de l'Ai à adopter les mesures necess donner un entier effet à ces capitaine Burnes fut déput fin de l'année 1836, en mis de Dost-Mohammed-Khan Kaboul (\*). L'objet de la r

du Sutledge dans toute l'étendu toires respectifs de ces chefs. Not ces traités en revue quand nou cuperons spécialement du com le domaine fluvial de l'Indus.

(\*) L'importance de cette m engage à faire connaître les i données par le gouvernement : capitaine (depuis sir Alexande Voici ce que le secrétaire du go de l'Inde écrivait à cet agent s

du 5 septembre 1836 :

« J'ai recu l'ordre de vous in le très-honorable gouverneur l'Inde en conseil a jugé con vous choisir pour remplir une m merciale dans les contrées voisi. dus, dans le but d'assurer la réo la navigation de cette riviere, s des traités conclus dans ces der avec les puissances possédant de sur ses rives.

« Vous vous rendrez d'abord à Amirs de Sindh, pour le chef de trouverez vos lettres de ercance avec une copie desdites lettres gouverne. Pendant votre séjour mites de Sindh, vous vous tiendi munication avec le colonel Pc vous considérerez comme son s Cet officier vous accompagnera bad, s'il pense, en le laisant, po la réussite des projets que le goi suprème a en vue.

« Les mesures qui exigent voli immédiate sont : la continuation ration hydrographique des embc la riviere, l'établissement des l'érection de marques provisoires ront de guides pour la navig l'embouchure qui sera choisie cor le plus de facilités au commerce actuel de la rivière. Il peut être d'avoir des explorations fréquent annuelles, des diverses entrées de et de donner avis officiel aux ports de la présidence de Bombay, r était, dans l'origine, d'une rement commerciale; tout

fois, tandis que le capitaine Burnes était en route pour Caboul, le gouver-

ians chaque saison, être le plus ment adopté. Votre premier soin, : arrivée à Hyderabad, sera donc lautorisation d'adopter ces meisraque ce but sera atteint, le ent de Bombay devra en être ment informé par le colonel Pota qu'on ne perde pas de temps dre les arrangements nécessaires. iat le plus important, ensuite, ser l'exécution actuelle du traité m à la communication entre le la mer. Le traité stipule qu'un sera perçu une fois pour toutes, chure de la rivière, sans qu'il t des aucune autre préfention pemps que la marchandise ne h ligne fluviale, et qu'un agent 🗪 (nauve ageni) sera stationné, i du gouvernement anglais, à un avezable pour veiller à ce qu'auion n'ait heu. Les droits excessifs Equ'a ce jour excluent tout espoir merce puisse renaître si ces arsae sont pas mis à exécution.

ਖ਼ désirable à Sa Seigneurie en navant de quitter Bhoudj, vous toncert avec le colonel Pottinger, uat l'agent que le gouvernement t entretenir peut, pour le mok plus convenablement établi; rez ensuite conduire cet agent à Hyderabad, le présenter aux enfin l'envoyer à son poste à re du fleuve, après avoir fait ordres nécessaires aux autorités délendant de lever aucun autre ur les navires venant du fleuve, r qui viennent du large, que les les par le traité, et leur prescriendre avec l'agent sur tout point donner lieu à contestation. La de cet arrangement devra être ient communiquée au gouvernembay, afin qu'avis public en soit mbay et autres ports de la pré**fombay. On pourra dans la suite** ieu de résidence de l'agent selon ms que fournira l'expérience. l'ignorez pas que la navigation

r et Tatta a, dans tous les siè-

té de grandes dissicultés, et qu'à

i époques, les obstacles ont été it conduit à l'abandon partiel ou complet de cette portion de la route par eau. Il sera conséquemment nécessaire d'être préparé pour le cas possible où la route par terre, dans l'étendue ci-dessus mentionnée, deviendrait seule praticable pour le transport des marchandises; l'occasion actuelle semble favorable pour obtenir qu'on en écarte tout obstacle inutile. Vous représenterez donc aux Amirs combien sont excessifs les droits de transit actuels entre la mer et Tatta, et ceux qui, contre l'esprit du traité, sont extorqués sur le transport par eau de Vikhur (*Vikker*) en remontant le Buggaur, et vous tâcherez d'obtenir la réduction de ces droits à des taux assez modérès pour ne pas entraver le commerce. Le plan le plus équitable et le plus convenable serait peut-être de prélever le même droit et au même endroit, que les marchandises parcourussent cette portion de leur trajet par terre ou par eau; on n'a cependant pas l'intention que cet arrangement change rien à ce qui est établi pour la perception des droits sur l'opium que l'on sait être trèsproductis. Sa Seigneurie en conseil croit que les Amirs ne seront pas insensibles, dans les circonstances actuelles, aux avantages d'une parfaite intelligence avec le gouvernement anglais, et ils doivent savoir que, bien que tout ce qu'on leur demande soit de se conformer strictement aux trailés existauts, cependant un accord complet et sincère entre les deux gouvernements ne peut résulter que d'un concours cordial pour alteindre le but unique dans lequel ces traités ont été conclus, et qui est l'encouragement réel et solide des entreprises commerciales. Pour donner le développement convenable au plan tendant à rouvrir la navigation de l'Indus, il serait nécessaire de choisir quelques lieux d'entrepôt et de rendez-vous général, à l'abri de toute oppression et exaction, à l'établissement desquels on donnerait toute la publicité possible et où les marchands pussent se rendre en toute sécurité. On pourrait peut-être indiquer comme les points les plus convenables pour cet objet, Tatta vers l'embouchure du sleuve, et Mitthun-Kote vers la jonction de ses branches supérieures; mais on pourra mieux juger sur les lieux mêmes du parti à prendre à cet égard. Vous avez aussi suggéré, comme un moyen de succès qui p**our**rait n'être pas sans importance dans cos

neur général reçut avis que les troupes de Dost - Mohammed - Khan avaient

contrées, de proclamer l'établissement d'une foire où se rassembleraient des marchands de tous pays depuis Bombay jusqu'à Bokhara, et depuis Tabriz jusqu'à Calcutta. Sa Seigneurie en conseil croit devoir s'en rapporter plus au temps, à la continuation de la paix et à l'accroissement graduel de la confiance, qu'à des mesures de cette nature; mais, comme moyen secondaire de réussite, elles ne doivent pas être négligées.

« Ce scrait un grand point de gagné que d'obtenir des Amirs le rétablissement de Tatta sur son ancien pied d'entrepôt commercial; et on ne manquera pas d'arguments pour leur prouver tout ce que leurs intérêts et leur réputation auraient à gagner à l'adoption d'une telle mesure. La proclamation d'une soire annuelle à cet endroit, dans la saison convenable, avec des droits peu élevés, et la présence d'un officier anglais pour régler les différends, pourrait aussi contribuer à attirer des marchands de Bombay d'un côté, et des divers pays de l'intérieur de l'autre; toutefois, quant à la suggestion de cette mesure ou d'autres analogues, vous serez guide par vos propres connaissances locales et par les avis du colonel Pottinger, avec lequel il est bien entendu que vous conférerez amplement, avant de quitter Bhoodj, sur les dissérents points que vous aurez a negocier.

 L'attention du gouvernement a été dernièrement appelée par un rapport de Mohun Lal (Mohan Lall) sur la tribu des Mazaris, qui occupe, comme vous le savez, une contrée d'environ soixante milles d'étendue au-dessus de Shikarpaur, et dont les habitudes de brigandage causeront un tort considerable au commerce sur cette portion de la route, si elles ne sont efficacement réprimées. Le pays des Mazaris (ou Mouzaris) dépend nominalement du Sinde, et avait été compris pour sa part dans le calcul des droits à percevoir. Mais on dit que cette tribu met au dési l'autorité des Amirs. C'est aux Amirs cependant que nons devons nous adresser d'abord pour réprimer toute violence de ce côté, et on doit espérer que lorsqu'il sera connu que le gouvernement du Sinde agit par notre désir et pour l'accomplissement d'un objet auquel nous attachons une grande importance, les efforts de ce gouvernement réussiront à assurer au commerce, sur tont le cours du Deuve, le ressoudainement, et sans provoc ataqué celles de notre ancien :

pect et la protection qui lui sont des buts de votre visite à Hyderah donc d'amener les Amirs à adopter sures efficaces pour empêcher les de molester en aucune façon les remontant ou descendant le fleu Amirs détermineront eux-mêmes doivent être ces mesures, mais voi libre de leur soumettre tel avis q jugerez convenable.

Après avoir quitté Hyderabad, virendrez par la rivière à Khayrpon dans l'état actuel des relations partire le chef de Khayrpour et les A Hyderabad, il ne paraît pas qu'il motif de négocier séparément avec pendant vous renouerez vos rappe mitié avec ce chef; vous lui expliq but de votre mission, et vous dem sa coopération pour tous les points quels elle pourra être nécessaire.

 De Khayrpour, vous vous rene la mėme voie à Mitthun-Kole, ( rencontrerez le capitaine Wade et l nant Mackeson ; le maharadjah Rand sera aussi invité à y avoir un agent **Vous discuterez alors, avec les offic** glais plus haut mentionnés, la que savoir quel est l'endroit le plus cot pour l'établissement d'une foire ou pour toutes les branches de comme cendant ou traversant l'Indus, et qu les moyens le mieux adaptés à l'él ment d'une foire annuelle; vous soumettre un rapport collectif sur ce au gouvernement suprême. Vous querez particulièrement, cepeuda loutes négociations avec le maharadja jit Singh, qui pourront être néce l'accomplissement du plan projeté, sécurité des marchands, pour la fix droits modérés, peut-être pour la n d'un officier anglais dans la ville pour entrepôt, seront conduites d'a instructions qui pourront être fou capitaine Wade. Vous devez vous co comme n'étant investi d'aucune comme agent politique, hors des li Sindh.

"Il sera nécessaire que vous te capitaine Wade et le lieutenant M exactement informés de vos mouv afin qu'ils puissent se trouver avec l'époque convenable à Mitthun-Kot radjah Randjit Singh. Il était nad'appréhender que Son Altesse le

établis par le traité, pour rouvrir igation de l'Indus, ne s'étendent pas haut que Mitthun-Kote, quant au principal de ce fleuve. Il sera donc aire de demander la permission du adjah Randjit Singh pour remonter s jusqu'à Attock, d'où vous vous ren-Peshawar et Kaboul.

i vous rendant à Peshawar et Kahoul, vous informerez de l'état actuel du erce dans ces pays; vous préviendrez irchands que telles mesures ont été tées, et tels officiers employés dans d'assurer la libre navigation de l'Invous les encouragerez par tous les s en voire pouvoir à conduire leur sce par la nouvelle route, et vous les ez, quand ce plan sera suffisamment à se rendre à l'entrepôt et à la foire a l'intention d'établir. Vous serez a temps utile, d'une lettre pour Mehammed-Khan, établissaut d'une re génerale les objets pour lesquels ses envoyé, et sollicitant pour vous lection amicale.

et où vous prendrez les mêmes infors, et où vous solliciterez la même ation pour les plans en progrès pour tauration du commerce. On peuse xistait autrefois un commerce florisitre l'Indus et Kandahar, et qui s'opar plusieurs routes dans les montaqui sont maintenant fermées; vous ez des informations sur ces routes et possibilité de les rouvrir, pendant oyage sur l'Indus et sur votre chemin ogal à Kandahar. La route directe de bar à la mer, par Kelat et Soumianie, ra aussi votre attention.

sus retournerez de Kandahar à Hydepar la passe du Rolan et Shikarpour,
stre traitement est fixé à quinze cents
s par mois; vous êtes autorisé à porter
e au compte du gouvernement toutes
penses qu'il pourra être nécessaire
perir au sujet de la mission. Il sera
tre à désirer que vous vous procuriez
iatement à Bombay les objets qui
ent être offerts en présents aux difféhess sur votre route. Ils ne devront
re d'une nature conteuse, mais doitre choisis particulièrement dans le

maharadjah ne tarderait pas à se veoger de cette agression, et on devait craindre que, la guerre une fois allumée dans les pays où nous cherchions a étendre notre commerce, les intentions pacifiques et bienfaisantes du gouvernement anglais ne jussent e**n**tièrement paralysées. Dans le but de détourner une telle calamité, le gouverneur général résolut d'autoriser le capitaine Burnes à intimer à Dost-Mohammed-Khan que, dans le cas où il se montrerait disposé à un arrangement juste et raisonnable avec le maharadjah, Sa Seigneurie emploierait ses bons offices auprès de Son Altesse pour le rétablissement de la bonne harmonie entre les deux Etats. Le maharadjah, avec cette consiance caractéristique qu'il n'a cessé de placer dans la bonne foi et l'amitié de la nation anglaise, consentit immédiatement aux propositions du gouverneur général, et a suspendre provisoirement toute hostilité de son côté.

« Il vint subséquemment à la connaissance du gouverneur général qu'une armee persane assiégeait Hérât, *que* d'actives intrigues se poursuivaient dans l'Afghanistan, dans le but d'étendre l'influence et l'autorité de la Perse jusqu'aux bords de l'Indus et même au dela, et que la cour de Perse avait non-seulement commence une série d'injures et d'insultes envers les officiers de la mission de Sa Majesté Britannique à la cour de Perse, mais encore donné des preuves de ses desseins, entièrement opposés aux principes et à l'objet de son alliance avec la Grande-Bretagne.

but de montrer la supériorité des manusactures anglaises.

« Vous aurez strictement égard à l'économie dans tous vos arrangements, ce que vous pourrez faire aisément, le faste ne convenant pas au caractère d'une mission commerciale.

« En conclusion, je suis chargé de vous assurer que Sa Seigneurie, le très-honorable gouverneur général en conseil, se repose avec confiance sur votre habileté et votre intelligence bien connues. »

« Après un long temps passé par le capitaine Burnes en vaines négocia-tions à Kaboul, il devint évident que Dost-Mohammed-Khan, comptant surtout sur les encouragements et l'assistance de la Perse, persistait à avancer les prétentions les plus déraisonnables par rapport à ses différends avec les Bikhs, prétentions telles que le gouverneur général ne pouvait, sans dé-roger à la justice et à ce qu'il devait à l'amitié de Randjit Singh, consentir à les soumettre à la considération de Son Altesse (°). Il fallait reconnaître également que Dost-Mohammed-Khan affichait des plans d'agrandissement et d'ambition nuisibles à la sécurité et à la paix de nos frontières, et qu'il menaçait ouvertement de faire concourir à l'exécution de ces plans toute assistance étrangère dont il pourrait disposer. Enfin, il donnait hautement son appui aux desseins de la Perse sur l'Afghanistan, quoique parfaitement ins-truit du caractère hostile de ces desseins en ce qui touchait à la puissance anglaise dans l'Inde; et, par son mépris absolu pour les vues et les intérêts du gouvernement anglais, il obli-ges le capitaine Burnes à quitter Caboul sans avoir rempli aucum des objets de sa mission (\*\*).

(\*) L'Amir de Kaboul demandait avant tout que Randitt Singh consentit à lui abandonner la province de Publewar, province que le maharadjeh avait conquise et que de plus il avait en la précention de se faire céder par un traité conclu avec le souverain legitme, Shâh Shoudjih, des le mois de mara 1833.

(\*\*) Voici un extrait de la lettre écrite par le capitaine Burnas au secrétaire du gouvernement suprême, immédiatement aprus

avoir quitté Kaboul :

« Dans la nuit du 25 avril, j'ai su l'honnuar de rendre compte, par votre intermodisire, au très-honorable gouvernour génifral que j'avais eu mon audience de cougé « de l'Amir de Kaboul; je quittal la villa la » jour susvant (26), accompagné juaqu's deux « milles environ des portes par trois des fis « de l'Amir, et jusqu'à la premere halte, « Boûthhak, par Mirza Sami-Kham, Je ma » proposa maintunant de soumettre à Sa « Il devenait évident dès lars gouvernement anguis ne pouve cer aucune influence ultérieur rétablir la bonne intelligence e souverain sikh et Dost-Moha Khan, et la politique bosthe dernier chef montrait trop clai qu'aussi longtemps que Caboui rait sous sa loi, nous ne pourri pérer de maintenir aucune tran dans notre voisinage, ou qua l'rêts de notre empire dans l'Imsent se conserver intacts.

« Le gouverneur général juge saire de revenir ici sur le siège rât et la conduite de la natic sane. Le siège de cette ville pur persone continuait depuis pl mois. Cette attaque sur Hérds a caractère de cruauté que rien wait justifier; alle avait été com

Seigueurie quelques détails addit
 qui me semblant propres à jeter
 eur les motifs et les projets de Distantes et les projets de la contre-carrier, mes que nous ne pouvons plus agir de exectui.

Après être entré dans les déter avait annoncée, le capitaine Burane

ainsi sa lettre:

«Au moment d'expédier estes « de Djellalabad, à mi-chemin de Pe l'apprends di bonne source que l'été constamment avec le capitaine vitch depuis mon départ; que est « a positivement insisté pour qu'il « parmis de se rendre sans délai ; « par l'Hazarchdjât, s'engageaust aut ment à salisfaire l'Amir sur tous le « avant un mois. Il s'est aussi engage mander au maharadjah Randjit d' « renoncer à Peshawar, et sur ce que « Mohammed s'enquérait a'll y étai virié, il a répondu qu'il était portue « lettre de l'empereur à ce potent « mettrait promptement ordre à entre « Que tout ceci ait été promie et « conversation que le rapparte mais aften lieu, je a'en doute pas ; il rusti « quelle sera l'exécution de ces bell » messe; mais je pais compter st « correspondant, et les nouvelles que donne ne font que confirmer dis re » présidents. «



nonobstant les remon**relles et** réitérées de l'enà la cour de Perse, et ites les offres d'arranget raisonnables eurent été itées. Les assiégés s'éis avec une bravoure et dignes de la justice de t **le gouverne**ur général erer encore que leur héiendra la lutte jusqu'à secours que l'Inde an*xoie.* Cependant les desrs de la Perse, en tant ent affecter les intérêts ient anglais, se sont malus en plus ouvertement ion des événements. Le énéral a récemment acide, par une dépêche offilac-Neill, envoyé de Sa son Excelleuce a été obliefus d'obtempérer à ses des et par un manque d'égards et de respect quitter la cour du shâh publiquement que toute on avait cessé entre les ements. *La nécessité où* oée la Grande-Bretagne la marche des armées s l'Ifghanistan comme ostilité envers elle, a communiquée au shah e officielle, d'après les s du gouvernement de

du Kandahar (frères de med - Khan de Caboul) r adhésion à la politique nsi que la pleine et entière que cette politique était avec les droits et les intation anglaise dans l'Indonné ouvertement leur opérations dirigées con-

at critique des affaires, art de notre envoyé de uverneur général a senti ortance il était de prenres immédiates pour arogrès rapides de l'inigère et de l'agression qui menaçail notre propre terri-

"L'attention du gouverneur général a été naturellement appelée, dans cette conjoncture, sur la position et les droits de Shah Shoudja - Oul-Moulk, qui, tant qu'il avait eu le pouvoir entre les mains, avait cordialement accédé aux mesures de résistance combinée que le gouvernement anglais avait jugé nécessaire d'adopter à cette époque contre les ennemis du dehors, et qui, lors de l'usurpation de son empire par les chefs actuels, avait trouvé dans nos domaines un honorable asile.

« Il avait été clairement établi, d'après les renseignements fournis par divers officiers qui avaient visité l'Afghanistan, que les chefs barekzais, par suite de leur désunion et de leur impopularité, ne pouvaient devenir, dans aucune circonstance, d'utiles alliés à notre gouvernement, ou nous aider dans les mesures justes et nécessaires qu'exige la défense de nos intérêts nationaux. Néanmoins, aussi longtemps que ces chefs s'abstinrent d'actes nuisibles à nos intérêts et à notre sécurité, le gouvernement anglais reconnut et respecta leur autorité. Mais une politique différente paraissait plus que justifiée aujourd'hui par la conduite de ces chefs, et indispensable pour notre salut. Le bien-être de nos possessions dans l'Orient exige que nous ayons sur notre frontière de l'ouest un allié intéressé à s'opposer à l'agression et à maintenir la tranquillité, au lieu de chefs toujours disposés à servir les vues d'un pouvoir hostile et à favoriser ses plans de conquête et d'agrandissement.

« Après de sérieuses et mûres délibérations, le gouverneur général s'était convaincu qu'une nécessité pressante, aussi bien que les principes de la politique et de la justice, nous autorisait à épouser la cause de Shâh Shoudjā-Oul-Moulk, dont la popularité, dans toute l'étendue de l'Afghanistan, avait été établie aux yeux de Sa Seigneurie par le témoignage aussi fort qu'unanime des meilleures autorités. Une fois arrivé à

cette détermination, le gouverneur général était également d'avis qu'il était juste et convenable, non moins a cause de la position du maharadjah Randjît Singh qu'en conséquence de son inébranlable amitié envers le gouvernement anglais, d'offrir à Son Altesse de prendre part aux opérations projetées. M. Macnaghten fut, en conséquence, député, en juin dernier, à la cour de Son Altesse, et le résultat de sa mission a été la conclusion d'un triple traité entre le gouvernement anglais, le maharadjah et Shāh Shoudjā-Oul-Moulk, traité qui garantit à Son Altesse ses possessions actuelles, et par lequel elle s'engage à coopérer au rétablissement du shah sur le trône de ses ancetres. Les amis et ennemis de l'une quelconque des parties contractantes seront considérés comme amis ou ennemis des trois. Plusieurs points discutés entre le gouvernement anglais et Son Altesse le maharadjah ont été régles de manière à montrer aux États environnants l'identité de ses intérêts avec ceux de l'honorable Compagnie. On offrira aux Amirs de Sindh une indépendance garantie a des conditions favorables, et la possession d'Hérât par son souverain actuel sera respectée dans toute son intégrilé, en même temps que des mesures déjà prises ou en cours d'exécution auront pour résultat, on peut raisonnablement l'espérer, d'encourager la liberté genérale et la securité du commerce. Le nom et la juste influence du gouvernement anglais se feront connaître d'une manière convenable parmi les nations de l'Asie centrale ; la tranquillité sera rétablie sur la frontière la plus importante de l'Inde, et nous élèverons une barrière durable contre les intrigues et les empiétements de nos Ennemis.

« Sa Majesté Shâh Shoudjâ - Oul-Moulk entrera dans l'Afghanistan, entouré de ses propres troupes, et soutenu, par une armée anglaise, contre toute intervention étrangère et toute opposition factieuse. Le gouverneur général espère avec consiance que le shâh sera promptement replacé

sur son trone par ses propres et ses amis, et, une fois son pe affermi et l'intégrité et l'indépen de l'Afghanistan bien établies, l' anglaise sera rappelée. Le gouve général a été conduit à l'adopti ces mesures par le sentiment c voir qui lui est imposé de veilles sureté de la couronne d'Anglei mais il est heureux de penser remplissant ce devoir, il aus contribuer à rétablir l'union prospérité des peuples de l'Afgl tan. Dans le cours des opération se préparent, l'influence anglais soigneusement dirigée vers l'exé des mesures d'un intérêt généra s'attachera à apaiser les différ assurer l'oubli des injures, et i un terme aux dissensions dont le être et la prospérité du peuple a ont souffert depuis tant d'année s'emploiera a assurer un trait honorable et libéral, même à ces dont les actes hostiles ont just offense le gouvernement anglais savent se soumettre à temps et toute opposition aux mesures qu vent être jugées les plus convei pour l'avantage genéral de leur <sub>l</sub>

« Par ordre du très-honorable verneur général de l'Inde

 W. H. MACNAGHTE
 Secrétaire du gouvernement de l'Inde gouverneur général.

A la suite de cette déclaratic marquable, on trouve la nomis de M. Macnaghten comme enve ministre du gouvernement 'supr la cour de Shâh-Shoudjâ-Oul-M et celles de divers officiers, dest servir, comme agents politiques ses ordres. En apprenant la redes troupes persanes employé siége d'Hérât, le gouverneur grublia la déclaration suivante (\*)

« Le très-honorable gouverne néral de l'Inde juge à propos d Llier l'extrait ci-joint d'une lett lieutenant - colonel Stoddart, d'Hérât, le 10 septembre 183

(\*) Datée du camp de Baddi, le vembre 1838.

au secrétaire du gouvernel'Inde:

ordre de l'envoyé extraordiministre plénipotentiaire de té Britannique, et envoyé de de Compagnie des Indes oriencour de Perse, j'ai l'honneur informer, pour que cela soit 1 connaissance du très-honoverneur général de l'Inde en que Sa Majesté le shâh de evé hier le siège de cette ville ence son mouvement retrors ses propres Etats. Toutes es ont campé à Sangbust, à quatre lieues. Sa Majesté se i délai a *Tehran* par *Tourbat*, jaum et Meshed.

ouvement a eu lieu par suite escement de Sa Majesté aux du gouvernement anglais, s eu l'honneur de lui remetoût, et auxquelles Sa Majesté en entier le 14.

lajesté Shah-Kamran, son Mahommed-Khan et la ville econnaissent pleinement la le l'amitié du gouvernement t. M. Pottinger et moi-même, ageons leur gratitude envers lence pour l'heureux événe: j'ai l'honneur de vous an-

ibliant ces importantes noue gouverneur géneral croit le de déclarer aussi que, tout nt que le gouvernement de ses alliés doivent se féliciter oit de l'abandon par le shän de ses desseins hostiles cont, il n'en continuera pas oursuivre avec vigueur l'exés mesures qui ont été annonns le but de substituer une on amie à un pouvoir hostile rovinces orientales de l'Afa, et d'établir une barrière ite contre tout plan d'agresbourrait menacer notre fronord-ouest.

ès-honorable gouverneur gée à propos de nommer le Eldred Pottinger (du corps rie de Bombay), agent politique à Hérât, sous les ordres de l'envoyé et ministre à la cour de Shân-Shoudjâ-Oul-Moulk. Cette nomination doit dater du 9 septembre dernier, jour où le shâh de Perse a levé le siége d'Hérât.

« En nommant le lieutenant Pottinger au poste désigné ci-dessus, le gouverneur général se félicite de l'occasion qui lui est offerte d'applaudir hautement, comme il le doit, aux services signalés de cet officier, qui, pendant le long siége d'Hérât, et dans des circonstances particulièrement dangereuses et difficiles, a, par son courage, son habileté et son jugement, soutenu honorablement la renommée et les intérêts de son pays.

« Par ordre du très-honorable gou-

verneur général de l'Inde,

## « W. H. MACNAGHTEN,

- « Secrétaire du gouvernement de l'Inde près du gouverneur général. »
- «Le plus important des traités auxquels la déclaration du gouverneur général fait allusion est le triple traité dont voici la teneur:

Traité entre le gouvernement anglais, le maharadjah Randjit Singh et Shah Shoudja-oul-Moulk, conclu : à Lahore, le 26 juin 1838.

« Attendu qu'un traité, composé de quatorze articles (sans compter le préambule et la conclusion), avait été conclu antérieurement entre le maharadjah Randjît Singh et Shâh Shoudjâ-oul-Moulk; et attendu que l'exécution des clauses dudit traité a été suspendue pour certaines causes (\*), et attendu également que M. W. H. Macnaughten vient d'être envoyé par le très-honorable George lord Auckland, G. C. B. (\*\*), gouverneur général de l'Inde, en la présence (\*\*\*) du maharadjah

(\*\*) Grand-croix de l'ordre du Bain.

<sup>(\*)</sup> Allusion à la tentative infructueuse de Shah Shoudjà, en 1833-34, pour remonter sur son trône.

<sup>(\*\*\*)</sup> La Présence, désignation honorisique ou emphatique, مضر houzour; expressions à peu près

Randjit Singh, et investi de pleins pouvoirs pour rédiger un traité d'une manière conforme aux relations amicales subsistant entre les deux États, le traité ci dessus mentionné est reçu et conclu avec certaines modifications, et quatre nouveaux articles y ont été ajoutés avec l'approbation et le concours du gouvernement britannique; et les clauses dudit traité, ainsi qu'elles sont contenues dans les dix-huit articles suivants, seront dûment et sidèlement observées.

« Art. 1er. Shah Shoudja-oul-Moulk renonce à tout droit de sa part, de la part de ses héritiers, successeurs, et de tous les saddozaïs, sur les territoires situés sur les deux rives de la rivière Indus, que peut posséder en ce moment le maharadjah, savoir: Kashmir, y compris les limites est, ouest, nord, sud, avec le fort d'Attock, Tchetch, Hezara, Khebel, Aub (pronon. ab?) avec ses dépendances, sur la rive gauche de la susdite rivière; et, sur la rive droite, Peshawar, avec le territoire Euseizye (Youssoufzai), Kheteks, Hesht, Nagor, Meehnee (Mhini). Cohaut (Cohai), Hangou, et toutes les places dependantes de Peshawar, jusqu'a la passe Khyber(Khaiber); Bennou, le territoire Vezeree (Faziri), Dour (Daor), Tonk, Gorâk, Kalabagh et Kushal Ghur (Koushal Garh), avec leurs dépendances; Dera Ismael Khan et ses dépendances, ainsi que Dera Ghāzi Khan, Kote Mitthun, Omar Kote et leurs territoires et dépendances; Singhur, Heren, Dadjel, Hadjipour, Radjenpour et les trois Ketchs, ainsi que Mankera avec son district, et la province de Moultan, située sur la rive gauche.—Ces pays et ces places sont considérés comme étant la propriété et formant l'apanage du maharadjah; et le shah u'a, ni n'aura à s'en occu-Ler en aucune façon; ils appartiennent au maharacijah et à sa postérité, de génération en génération.

équivalentes entre elles, et exprimant une idée mixte que représenterait assez bien la combinaison des mots majesté et sainteté.

«2. On ne souffrira pas que l'bitants du pays de l'autre côté passe de Khayber commettent a vols, agressions ou désordres côté.—Si un officier de l'un de États, coupable de détourneme deniers publics, se réfugie sur le toire de l'autre, celui-ci s'engaquer le délinquant; et il ne sera qui sort du défilé Khaiber, et qui sort du défilé Khaiber, et qui temps, a fourni de l'eau au Fattehgurh.

« 3. Attendu qu'aux termes du conclu entre le gouvernement : et le maharadjah, personne ne pe verser de la rive gauche à la rive du Sutledge sans un passe-port charadjah, la même règle sera obrelativement au passage de l'idont les eaux joignent le Sutle personne ne pourra traverser le sans la permission du maharadj

« 4. Touchant Shikarpour et h toire du Sindh, sur la rive dra l'Indus, le shâh consentira à s'e porter à tout ce qui pourra être miné comme juste et raisonnable formément aux heureuses re d'amitié subsistant entre le gou ment anglais et le maharadjah, pa termédiaire du capitaine Wade.

« 5. Quand le shah aura éta autorité dans Kaboul et Kanda enverra annuellement au maha (par la rivière de Kaboul à Pesl les objets ci-apres mentionnés, s cinquante-cinq chevaux de rai couleurs approuvées et d'allures bles; onze cimeterres persans poignards persans, vingt-cinq i mules; des fruits secs et frais verses espèces, serdas ou melon qués, d'une saveur douce et d (des envois de ce dernier fruit faits pendant toute l'année); des r des grenades, des pommes, des c des amandes, des raisins secs, de ches, une abondante provision de espèce de ces fruits, ainsi que des de satin de toutes les couleurs; de gas (tchogas, pelisses) de fourrui kimkhåbs (brocarts) d'or et d'a et des tapis persans; le tout au n

une pièces (\*): lesquels shāh s'engage a envoyer s au maharadjah.

une des parties contractanindra avec l'autre sur le pied

narchands de l'Afghanistan it trafiquer à Lahore, Umutes autres parties des posmaharadjah, ne seront pas molestés sur leur route; , les ordres les plus stricts iés pour faciliter les rapierciaux, et le maharadiah le son côté, à observer la de conduite à l'égard des

auses doivent paraître trèsıns un trailé de cette imporpeut s'étonner que le gouveris en ait autorisé l'insertion et rellement l'exécution. Il ne faut s perdre de vue, d'un côté, les entales, de l'autre, les prétenaractère étrange de Randjit voyant appuyé par le gouveriis, et désirant tirer tout le de la circonstance pour satisé et sa cupidité à la fois , s'est cette occasion décisive le rôle · et de suzerain. L'article suique le shah ne s'était pas mé-: intention de l'humilier, et a ue le maharadjah fût remis à sa a teneur générale du trailé est ement au profit de ces prétenleuses du souverain sikh, et rnier consent (voy. art. 8) à ques présents au roi de Kaniquement par amitie pour lui riendship). Les Anglais attamment une extreme importance : Randjit Singh, et c'est là ce rminés à passer par-dessus ces in peu exagérées sans doute, touchaient pas au fond de la nous semble, toutefois, qu'il convenable et plus digne d'éon, dans le traité solennel, de ls qui auraient pu faire le sujet ation séparée, d'autant plus pas absolument nécessaire que anglais fut instruit de la prérquée de Randjît Singh pour usqués et les fruits frais ou secs tan.

marchands qui désireraient se rendre dans l'Aighanistan.

 8. Le maharadjah enverra annuellement au shâh les articles suivants en tëmoignage d'amitié : cinquante-cinq pièces de châles, vingt-cinq pièces de mousseline, onze daupattahs, cinq pièces de kimkhābs, cinq écharpes, cing turbans, cinquante-cinq mesures de riz *Baréh* (propre au territoire de

Peshawar.)

« 9. Tous les officiers du maharadiah qui pourront être envoyés en Afghanistan pour acheter des chevaux ou pour toute autre affaire, ainsi que ceux qui pourront être envoyés par le shah dans le Pandjab, dans le but d'acheter des toiles ou des châles, etc., jusqu'à concurrence de onze mille roupies, seront traités des deux côtés avec les égards convenables, et trouveront toute facilité pour l'exécution des commissions dont ils auront été chargés.

« 10. Toutes les fois qu'il arrivera que les armées des deux Etats se trouveront rassemblées en un même lieu, on ne pourra tuer de bœufs ou de vaches (mot à mot, le massacre des bêtes bovines ne pourra avoir lieu) sous aucun

pretexte.

- « 11. Dans le cas où le shah emploierait un corps auxiliaire de troupes du maharadjah, tout le butin en bijoux, chevaux, armes petites ou grandes, qu'on pourra prendre aux Barekzaīs, sera également partagé entre les deux parties contractantes. Si le shâh parvient à obtenir possession de ces effets et propriétés personnelles (des Barekzaīs ) sans le secours des troupes du maharadjah, le shâh consent, néanmoins, à envoyer une partie du butin, par son propre agent, au maharadjah, en témoignage d'amitié (\*).
- « 12. Un échange de missions, chargées de lettres et de présents, aura
- (\*) Cet article 11 aurait dû, en conscience, être réserve pour la convention particulière dont nous indiquions plus haut la convenance. C'est réellement un fait peu honorable pour le gouvernement anglais que l'approbation donnée sans réserve à ce pillage anticipé des Barekzaïs.

constamment lieu entre les deux parties.

- 13. Dans le cas où le maharadjah réclamerait l'aide des troupes du shâh pour l'accomplissement des objets qu'on a en vue dans ce traité, le shâh s'engage à envoyer un corps d'armée commandé par l'un de ses principaux officiers. De même, le maharadjah fournira au shāh, sur sa demande, un corps de troupes auxiliaires, composé de mahométans et commandé par un de ses principaux officiers (jusqu'à Kaboul, s'il est nécessaire), pour l'accomplissement des objets qu'on a en vue dans ce traité. Quand le maharadjah aura occasion d'aller à Peshawar, le shâh enverra un shâhzadah (\*) pour le visiter, auquel cas le maharadjah le recevra et le congédiera avec les honneurs et la considération dus à son rang et à sa dignité.
- \* 14. Les amis et les ennemis des trois hautes puissances, nommément des gouvernements anglais et sikh et de Shâh Shoudjâ-oul-Moulk, seront les amis et les ennemis des trois.
- 15. Shâh Shoudjà-oul-Moulk s'engage, après avoir atteint le but qu'il se propose, à payer sans faute au maharadjah la somme de deux lacs de roupies, Nanak shahi ou kaldar (à compter du jour où les troupes sikhs pourront être envoyées dans le but de retablir Sa Majesté sur le trône de Kaboul), en considération de ce que le maharadjah entretiendra un corps de cing mille hommes au moins, cavalerie et infanterie, de la foi mahométane. dans les limites du territoire de Peshawar, pour appuyer les opérations du shah, et qui devront être envoyés au secours de Sa Majesté, toutes les fois que le gouvernement anglais, de concert et avec les avis du maharadjah, jugera ce secours nécessaire; et au cas qu'il se passat quelque chose de grande importance dans l'Ouest, on adoptera à cet égard telles mesures que les gouvernements anglais et sikh pourront juger, à cette époque, propres et convenables. Dans le cas où le maharadjah

aurait besoin de l'aide d'aucur troupes du shâh, il sera fait au s une déduction proportionnée au pendant lequel ce secours aun donné; et le gouvernement a se rend responsable du payement tuel et annuel de la somme me née au maharadjah, aussi long que les clauses de ce traité seron

ment observées.

- « 16. Sháh Shoudj**á-oul-Moul**l sent à abandonner, pour lui-mên héritiers et ses successeurs, tous de suzeraineté et arriérés de qu'il pourrait prétendre sur le pa est maintenant en la possessic Amîrs du Sindh (et qui contini appartenir aux Amirs et à leut cesseurs à perpétuité), à la con par eux de payer au shâh telle s qui pourra être lixée sous la méd du gouvernement anglais, de la somme un million cinq cent mil pies seront par lui remises au : radjah Randjît Singh. Lorsque ce ments seront complétés, l'artick traité du 12 mars 1833 sera con comme annulé (\*), et l'échange tumé de lettres et de présents ( nables entre le maharadjah et l**es** . du Sindh sera maintenu comm le passé.
- « 17. Lorsque Shâh Shoudjâ Moulk aura réussi à établir son au dans l'Afghanistan, il n'attaquera molestera son neveu le souverain rât, et le laissera en possession pa des territoires maintenant soumis gouvernement.
- «18. Shâh Shoudjâ-oul-Moulk s' personnellement et oblige ses hé et successeurs à s'abstenir d'en négociations avec aucun État ger, sans la connaissance et le ce tement des gouvernements anglisikh, et s'oblige également à s'op de tout son pouvoir, par la forcarmes, à toute puissance qui au dessein d'envahir les territoires a et sikh.
- « Les trois puissances, parties (\*) Cet article 4 est reproduit mo mot dans le présent traité et sous le

numero.

<sup>(\*)</sup> Un de ses fils,

lais, Randjît Singh et Shâh l-Moulk, donnent leur concordial aux articles ci-dessera dévié en aucune malans ce cas, le présent traité léré comme liant à jamais parties contractantes; et ce mis à exécution, à dater du les trois parties contractures contractantes.

ahore, ce vingt-sixième jour s l'an de N. S. 1838, corau 15 du mois d'Assarh le Bikermadgît. »

are de ces importants docuréllexions se présentent en principes de libéralité, d'hujustice, invoqués pour motis du gouvernement anglais, il faut en convenir, en cona**vec ces** actes eux-mêmes. on insolemment capricieuse cipes est ici par trop maniout en ce qui touche les hāh Shoudjā, et la conduite selon le gouverneur géné-Perse envers le prince d'Héesse libérale dans l'Inde et erre n'a pas épargné lord à cet égard. Le blâme, le sinon l'injure, lui ont été On a condamné la résolude replacer Shah-Shoudja e; on a critiqué ensuite les exécution de cette grande n ne manquera pas de se es résultats. Chez nos voi**de tout ce**la ne doit étonner. se bien , de temps à autre , iose d'analogue chez nous; aminer de près cette grande rient, il nous semble que la es intérêts de l'Angleterre zu à souffrir de la détermise par lord Auckland, et si du gouverneur général, dans te que nous venons de lire, n peu de franchise dans les ne manque certainement, de dignité, ni de force. Nous loin . et nous ne craindrous pas de dire que jamais homme, dont les résolutions devaient influer sur les destinées d'un grand empire, n'a pris son parti plus à propos et avec plus de vigueur, n'a avoué plus hautement et plus distinctement ses amitiés ou ses haines politiques, et proclamé enfin avec plus d'indépendance ses motifs et son but.

Au moment où lord Auckland annonçait ainsi la chute des princes barekzais et la restauration du shâh de Kaboul, les immenses préparatifs de l'expédition s'achevaient entre la Diamna et le Sutledje. Tous les corps destinés à former l'armée de l'Indus avaient été portés au grand complet. Le premier rendez-vous indiqué pour les troupes du Bengale était la station de Karnaul, au nord de Delhi, et de là elles devaient marcher sur Firozepour, aux bords du Sutledje, et s'y concentrer. Le corps d'armée du Bengale se composait dans l'origine de cinq brigades d'infanterie, de trois régiments chacune, partagées en deux divisions; d'une brigade de cavalerie et d'une d'artillerie; en tout treize mille hommes environ, dont trois mille Européens. Des arrangements subséquen**ts** le réduisirent à huit mille hommes.

Le corps d'armée leve pour le service particulier de Shah Shoudja, dans le nord, s'était formé à Loudiana et se composait de deux mille hommes de cavalerie, quatre mille hommes d'infanterie et une compagnie d'artillerie à cheval : en tout environ six mille hommes commandés par des officiers anglais. En même temps, à Bombay, s'organisait le corps d'armée auxiliaire destiné à occuper le Sindh et à marcher ensuite sur Kandahar, après avoir opèré sa jonction avec les troupes du Bengale. Bombay fournissait pour son contingent deux brigades d'infanterie, une de cavalerie, une d'artillerie, offrant un effectif d'à peu près huit mille hommes, dont deux mille cinq cents à trois mille Européens. Le gouverneur général, de Simla où il s'était établi depuis longtemps, surveillait tous les mouvements de troupes et dirigeait les opérations des nombreux agents

politiques qu'il avait expédiés de toutes ports. Une entrevue se préparait entre le représentant du gouvernement an-glois et le lion du Pandjab. Le capitaine Wade (aujourd'hui le colonal air Claud Wate), agent politique à Loudiana, présidait à tous les arrangements préliminaires. Un ordre du gouverneur général, sous la date du 11 octobre, avait désigne est officier pour rejoindre, en temps utile, l'ar-mée du maharadjah Randylt Singh à Peshawar, et l'avait charge, d'après les instructions qui lui aeraient données, de la surintendance des affaires du gouvernement anglais, en tout ce qui aurait rapport aux États et aux troupes de Son Altesse. Il devait être assisté à Peshawar de plusieurs officiers, parmi lesquels se trouvait le heutenant Mackeson, agent pour la navigation de l'Indus. La célèbre voyageur sir Alexander Burnes (\*), que son activité, son intelligence, sa parsévérance infatigable et sa connais-sance des intérêts politiques et com-merciaux à l'ouest de l'Indus avaient désigné depuis longtemps comme le guide et l'avant-garde intellectuelle, en quelque sorte, de l'expédition, s'occu-pait sans relâche des moyens d'aplanir les difficultés que l'armée pouvait s'attendre à rencontrer sur sa route. La plus grande activité, le zèle le plus animé, l'accord le plus parfait, se montraient dans toutes les branches du service. Des approvisionnements considérables avaient éte fasts sur plu-

(\*) Afonander Burnur avoit éte nommé chevalier par la reine et heutenant-colonel honoraire le 7 août 2038. La heutenant-colonel Wade a dié fait chevaler la 12 détembre 1839. Ces deux officiers nous paraissent avoir amplement mérité les honorables distinctions dont ils ont été l'objet; le colonel Wade a montré honocoap de jugement et de prévoyance dans les négociations et le correspondance qui out précédé le grande rapédition au drit de l'Indus, et il nous semble que son avis a dû avoir une très-grande influence sur la détermitation print par lord Auchland de replacer Shith Shoud's -Oul - Moull, sur le trèse de Kaboul

sieurs points, dos marchés ce pour les besoins è venir, des ce organisés; l'armés allait as conce à l'irozrpour, pour y passer la res gouverneur général et da sous du Pandjéb, le seul chef redoi que le gouvernement de l'Inda co parmi ses alliés, et auquel (nins tous les serdars sikhs) il imp de donner à la fois l'idée la plus i sante des forces inilitaires dont o vernement pouvait disposer, et i moignage éclatant d'estime poi et de confiance.

Le géneral commandant en chi était venu rejoindre la gouverne néral a Simia, publia, le 22 oct un ordre du jour qui semblait înc qu'il n'avait pas encore une pi confiance dans ses troupes, ac rapport de la disciplina, et qui d'abord quelque mécontentement l'armee. Cependant les officiers, j et vieux, n'en burent pas moin nanté de sir Henry Fane, et en ral l'ardeur et l'enthousiasme des pes, soit européennes, soit indis se manifestèrent partout et en occasion de la manière la plus fini pour leurs chefs, par des acclama par des chants, pendant la marc rendez-vous genéral à Firoxapus un mot par les explosions de la la plus bruyante.

Le gouvernour général et le con dant en chef étaient à Firosepour 37 novembre. A cette époque le gu neur général avait déjà reçu avis lavés du siège d'Hérât par l'armé sane. D'un autre côté, la santé del jit Singh, depuis longtemps affinisi des scès de tout genre, donnait l penser que dans quelques mois, quelques semaines peut-être, le s radjah aurait cessé de vivre; et bie déjà, dans plus d'une circonstan eût trompe les prévisions des mid des renseignements positifs ne pe taient guère de douter, cette fois le terme fatal de cette longue ca d'ambition et d'iniquités m'appr en affet (\*). Aux précautions pri

(\*) Randjit Singh est mort, le 27 juin

INDE.

nain pour que la tranquillité ljab ne fût pas troublée à la son chef, il paraissait prudent iter de nouvelles. C'est à ces otifs qu'il nous semble naturel er les dispositions suivantes re du jour du 27 novembre : irconstances ont tellement **lans les pays à l'ouest de l'In**iis le rassemblement de l'arinée à entrer en campagne, **és-honorable gouverneur gé**juge pas nécessaire de faire toutes les troupes, dont une i**ffira pour r**emplir le but de on. En conséquence, d'après etions de Sa Seigneurie, toute **1e, une c**ompagnie d'artillerie , une batterie de siège, les et mineurs et trois brigades rie, se mettront en marche. des troupes attendra des orrozepour. La tête de la commencera son mouvement iue l'armée aura été passée en r le gouverneur général et le jah Randjit Singh.»

mière entrevue de lord Aucke Randjît Singh eut lieu le 29, er de ce jour, pendant plus is, ce ne fut qu'échange de s, de cadeaux, de protestafectueuses, entre les deux personnages, soit à Firozeit à Lahore, où le gouverneur ecompagna son royal ami peu s après la grande revue qui

Singh s'était trouvé deux fois, pace de sept ans, assis sur un éphant ou à la même table vice-roi des Indes anglaises, en revue les troupes de ses alaisant désiler devant eux les organisées et disciplinées par lers français. Toutefois, cette entrevue avait un caractère et militaire plus marqué que stre de lord William Bentinck

environ après la visite du gouinéral, léguant le Koh-é-nour au indou de Djaggarnat. Il avait 15. avec le souverain sikh, au mois d'octobre 1881 (\*).

Enfin tous ces préparatifs et ces préliminaires, indispensables à l'exécution du traité passé entre les hautes parties contractantes, étant terminés, l'armée commença sa marche le 10 décembre. Le shah, avec les nouvelles levées, avait sur les troupes de la Compagnie une avance de quelques jours. Le 22 décembre, le corps d'armée de Bombay débarquait aux bouches de l'Indus, et marchait sur Hyderabåd, en même temps qu'une expé≟ dition destinée à occuper Aden faisait voile de Bombay. Cette expédition, dont nous donnerons l'historique ailleurs, eut le résultat immediat qu'on en attendait; les Anglais sont en possession d'Aden depuis le mois de janvier, mais ils y sont exposés à des attaques continuelles de la part des tribus arabes de l'intérieur, et paraissent loin encore du but qu'ils se propo-

(\*) Cette entrevue de lord William avec Randjit Singh avait eu lieu à Rouper, petit bourg situé sur les bords du Sutledje, à une distance, sur la droite, à peu près moitié de celle à laquelle Firozepour se trouve de Loudiana sur la gauche.

Dans cette circonstance, Randjit Singh, malgré le voisinage du roi exilé et alors *ou*blie, Shah Shoudja, n'avait pas hésité à faire parade du *Koh-é-nour* , que lord et lady William et les personnes de leur suite avaient pu se passer de main en main et admirer à leur aise. Cette fois encore, les hôtes du maharadjah le trouveront disposé à éblouir leurs yeux de l'éclat du *Koh-é-nour* et d'autres magnifiques joyaux. L'entrevue des deux grands personnages eut un véritable caractère de splendeur et de ponip asiatique, qui témoignait de l'importance que le gouvernement suprême mettait à resserrer de plus en plus son alliance avec le souverain du Pandjab, et dont tout l'Hindoustan fut ému. Les sœurs de lord Auckland et plusieurs autres dames prirent part aux fêtes brillantes qui s'échangeaient entre les Anglais et les Sikhs. Environ dix mille hommes d'élite de l'armée de Randjit Singh furent passés en revue par le gouverneur général et le général en chef, sir H. Fane, le 5 décembre.

saient de rendre Aden l'entrepôt principal du commerce de l'Arabie avec

l'Europe et l'Inde anglaise.

Un vaisseau de soixante-quatorze, le Wellesley, démolit, le 2 février, le petit fort de Manhara, situé vers l'embouchure la plus occidentale de l'Indus, et débarqua des troupes (deux mille deux cents hommes environ, dont six à sept cents Européens) qui occupèrent ce fort et la ville voisine de Karatchi le jour suivant. La nouvelle de la prise de Karatchi accéléra la soumission des Amîrs.

Avant de tracer l'esquisse historique de l'expédition qui a placé les contrées arrosées par l'Indus ou ses tributaires, et plus particulièrement le Delta de l'Indus, sous le protectorat immédiat de l'Angleterre, nous allons essayer de donner en peu de mots une idée des pays traversés, en 1839, par le corps d'armée de Bombay, et que les troupes de cette résidence doivent occuper d'une

manière permanente.

Les pays situés sur la rive occidentale de l'Indus, dans son cours moyen et à partir de Saungar, sont désignés par le nom de Sindh; mais le Sindh proprement dit commence au confluent de l'Indus et du Pandinud, et a pour limites au nord le Pandjäb et le Katch-Gandava , au sud la province de Katch et l'océan, à l'est le Radjpoutana et le pays des Daoudpontras (le Bahawalpour), à l'ouest enfin, le Beloutchistan. Sa forme est irrégulière, elle approche cependant de celle d'un triangle dont les embouchures de l'Indus (occupant une ligne de cent trente milles environ de longueur) formeraient en partie le plus petit côté, et dont l'angle opposé aurait son sommet près de Mitthun-Kote. L'aire de ce triangle peut être évaluée à environ deux mille six cents myriamètres carrés. Les quatre cinquièmes au moins de cette surface, si l'on en croit les témoignages les plus dignes de foi , sont propres à la culture : on n'en cultive aujourd'hui qu'un peu plus des deux cipquièmes. Ce que produit cette exploitation imparfaite du sol suflit cependant et au delà aux besoins de la population actuelle, qui paraît ne pas excéder un million ( si même elle atteint ce chiffre. Delta comme au Bengale, le riz la nourriture principale des hal plus haut, le blé, comme dans i moyen du Gange, remplace in ment le riz. L'aspect de ce p dénué d'intérêt. A l'est de l'II l'exception des collines de Bâ d'Hyderabad, on ne rencontre seul accident de terrain, pas un depuis le sleuve jusqu'aux mo de sable du vaste désert qui s province du Sindh de l'Hinde tout est plat et couvert de bi A l'ouest du fleuve, du para Mitthun-Kote à celui de Séhw 30' L. N. environ), on retrou plaine monotone et infertile j pied des monts Hala, qui boi Beloutchistan. De Séhwun à le pays est nu et hérissé de l Le sol du Delta est riche, n cultivé; la surface en est sar modifiée par les inondations ques du fleuve. Les points, i nombre, qui ne sont pas atte le débordement, y participent canaux artificiels de quatre p large sur trois pieds de profond suffisent aux besoins de l'irr La crue des eaux commence e atteint sa limite en juillet, sous l'influence des vents du r disparaît en septembre ; les plu très-rares (\*). Un huitième env sol du Delta est couvert par le fleuve ou ses ramifications; une partie des sept huitièmes resti envahie par une végétation nair vigoureuse, qui forme des foui pénétrables. Dans la proximité d seulement, comme pres d'Hy et de Tatta, on cultive la vi figuier, le pommier, le grena canne à sucre; on récolte aus que peu d'indigo, du tabac et d vre : ces deux dernières plant employées comme narcotique tout les grands arbres sont ra

(\*) A Karatchi, d'après les rements récemment requeillis, il n'a plu depuis trois aus.

tions de la surface du Delta mées par des plaines entière-, d'une argile durcie. Sans es inondations bienfaisantes, ndh deviendrait un désert à celui qui s'étend entre ce indoustan. Malgré ces désaaturels et l'incurie de ses le Sindh a rapporté, dans s temps, au gouvernement , environ quarante lacs de peu près dix millions de pus la dynastie précédente, s s'élevaient, dit-on, au cette somme.

nce de Sindh ne vit donc, dire, que par l'Indus; elle n importance politique et le, et ses éléments de prossubi jusqu'à ce jour l'incauses physiques qui se ans les accidents de ce cours, qu'une civilisation, toufaite, souvent rétrograde, triser encore.

e, cet homme d'une si voyance, d'une volonté si si ferme, d'une puissance si merveilleuse, avait coinup d'œil le parti qu'on pouune occupation permanente il s'était rendu maître du able du fleuve en fondant et en élevant des forts sur ; qui sont precisement, on de le croire, ceux sur lesent les villes modernes de le Tatta. L'œuvre ébauchée nme, si grand qu'il fût, ne e achevée que par une nac toutes les ressources de on européenne. Ce que tout a perseverance d'Alexandre pu accomplir, même relatiendant la durée d'un long ra de nos jours, sinon sans moins sans lutte, et se fera · l'introduction de la navivapeur, cette puissance miui seule pouvait, en assucomplétement le cours de a domination d'un grand ter le Sindh et le Pandjâb puvelle et d'un riche avenir.

Du temps d'Aureng-Zeb, il se faisait un commerce considérable par l'Indus et le Râvy jusqu'à Lahore. Ce commerce, ruiné par les commotions politiques du pays, et surtout par les exactions des nombreux chefs qui s'étaient rendus successivement indépendants, sur les lignes parcourues par les marchands, va renaître et probablement acquérir, sous la protection du gouvernement anglais, un développement bien supérieur à celui qu'il avait atteint à l'époque dont nous parlons.

L'histoire du Sindh est assez bien connue. Alexandre avait trouvé ce pays habité par les Hindous et gouverné par les brahmanes. Après avoir fait quelque temps partie de la monarchie bactrienne, le Sindh regagna son indépendance qu'il conserva jusqu'à l'établissement de l'islamisme, et passa bientôt après sous le joug mahométan. Les califes renversérent la dynastie brahmane, et de Baghdad gouvernérent cette province par deputés. Le Sindh passa successivement sous la domination des Ghaznavides et des Ghorides, jusqu'au quatorzième siècle; à cette époque, les princes du pays reprirent le dessus, et plusieurs tribus se disputerent l'honneur de donner des souverains au Sindh, qui fut soumis de nouveau par les conquérants tartares. Enfin, Nåder Shåh le réunit à son empire; et quand, apres sa mort, Ahmed Shäh fonda le royaume de Kaboul, cette province en lit partie et a été considérée depuis lors comme une de ses dépendances. Du temps de Nader, elle était gouvernée par la famille des Caloras, originaire du Beloutchistan. Sous le règne de Timour Shah (fils d'Ahmed Shah), vers l'année 1786, le pouvoir passa dans la famille des Talpouris, qui l'a conservé jusqu'à ce jour, et qui est également Beloutchi d'origine. On peut donner une idée exacte du caractère et des résultats de leur administration, en assurant qu'elle avait pour but exclusif de remplir les coffres des Amîrs, sans égards pour le commerce, pour l'agriculture, pour le bien-être présent

ou futur des populations. Le gouvernement anglais chercha plusieurs fois à former avec ces princes une alliance qui put profiter d'une manière efficace et durable aux intérêts commerciaux; mais il n'y avait aucun résultat utile à attendre de traités conclus dans ce but avec des chefs qui n'avaient qu'un respect médiocre pour la foi jurée, et dont les engagements ne liaient pas d'ailleurs d'une manière absolue les chefs secondaires. Nous avons vu que la plus importante de ces tentatives stériles datait de 1832. Le caractère des négociations entamées à cette époque par ordre et d'après les instructions de lord William Bentinck, se ressentit de la circonspection souvent imprévoyante et de la politique timide et flottante de ce gouverneur général. La dignité du gouvernement suprême en souffrit sans que les intérêts matériels en retirassent aucun bénéfice. Si jamais l'inopportunite et le danger des demi-mesures ont été démontrés, c'est en ce qui touche aux relations de l'Inde anglaise avec le Sindh. Lord Bentinck a voulu temporiser, se borner à un traité de commerce avec des gens qui ne comprennent, ou du moins qui ne respectent que la force. Ce traité ne servit à rien, et le traite de 1834, dont on voulut l'étayer, ne remplit pas te but qu'on se proposait, parce que l'attitude du gouvernement anglais, tout en témoignant de son désir sincère de voir exécuter les dispositions de ces traités, ne montrait pas la ferme volonté d'en assurer l'exécution, et que les spéculateurs ne pouvaient compter sur aucune protection dans le Sindh, par suite de la désorganisation politique du pays. Il fallait imposer un traité dont les stipulations pussent protéger efficacement les intérêts politiques et commerciaux. C'était le seul moyen d'en finir avec les Amirs, et c'est celui qu'a adopté lord Auckland. Parmi les princes de la famille royale régnante, le plus intelligent et le plus puissant de beaucoup est Mir Mourad - Aly - Khan - Talpour, d'Hyderabad. Les Amirs de Khayrpour et de Mirpour, ses neveux, sont

plus où moins sous sa dépe Mir-Mourad-Aly a usurpé le de Mir-Sobdar-Khan, un au veu, fils de son frère ainé; plus désigné comme son succe second de ses propres his, a ment de l'ainé; et, comme b dar-Khan est encore en vie, à ( nous assure, il ne saurait moins de trois prétendants a à la mort de Mir-Mourad-Aly. fois, ces prétentions rivales ont par suite des derniers traités. bitre dont les décisions serc appel; et conséquemment l'av litique du Sindh est , sous ce 1 à l'abri de toute commotion v

Nous croyons inutile d'entr de longs détails sur la forme vernement du Sindh et son act ces dernières années. La don anglaise commence pour ce par nous ne pourrions former que jectures sur le système d'adn tion qui vient d'v être introdu nous bornerons donc à résume de mots ce qu'on sait sur l'éta la population et les ressous Sindh et le caractère de se tants.

Les trois districts princip Sindh se subdivisent en un presque infini de cantons p outre mesure par de petits cl solus qui payent une certaine re aux Amirs. Ces despotes, gr petits, ont sans cesse les vei Koran à la bouche, mais ne rei sent, par le fait, d'autres leurs caprices. Ils pouvaient r mort, et cela s'est vu maint leurs lemmes ou leurs concu leurs propres enfants, sans q sonne y trouvât à reprendre. mâcher le bétel ou l'areck, s par tous les moyens connus dan chasser ou au moins tuer à gibier entassé dans les innon réserves ménagées à cet ellet bords du sleuve, telles sont le cupations habituelles. Ces en servés, connus sous le nom kar-Gahs, occupent à eux se portion considérable du pays.

pas moins d'une trentaine sur le rive, entre Hyderabad et e sont autant d'obstacles à la et même à la navigation, car res descendent jusque dans le s du chenal et interceptent le

usse de la population du Sindh métané; un quart environ de pulation suit la religion brah-. Sous le rapport ethnogracomme sous le point de vue t et des productions, le Sindh terre de transition. Bien des intrefois distinctes, s'y sont et confondues. Les Sindhis ou s proprement dits sont la omade de la population; on de comme les premiers habipays. Convertis à l'islamisme, it mélés par le mariage avec les conquérants. Il y a des tans dans le Sindh et des Hins la province de Katch qui ssent les mêmes ancêtres. Les tans sont grands et bien proés, très-bruns; ils portent les iongs, ce qui les distingue des nahométans de l'Inde; ils pors le bonnet, au lieu du turban. dous du Sindh ne diffèrent Emement de ceux de l'Hin-; ils ont le teint plus clair que métans. On voit aussi dans **ab que**lques Sikhs; ceux-ci et ous se livrent exclusivement nerce.

latisme religieux est porté par ilmans au plus haut degré. ce qui touche aux pratiques res de la dévotion, les Sindretent de leur apathie habiussi dit-on d'ordinaire qu'ils zèle que pour célébrer la fête (\*), de libéralité que pour la paresse des sayeds (\*\*), de pour orner les tombeaux de nts. Les sayeds et les fakirs, ts religieux à pied et à chendent dans toutes les parties ; ils demandent l'aumône avec

principale de leurs fêtes religieuses. scendants du prophète. arrogance et souvent la menace à la bouche. Mendier est un métier si profitable dans ce pays, que beaucoup de gens du peuple suivent cette vocation, et s'attirent les respects et les offrandes de la multitude, sans y avoir d'autres titres qu'une apparence étudiée d'austérité et de pieux recueillement. Rester assis toute une nuit, par exemple, sur le toit en terrasse d'une maison, et répéter des milliers de fois, sans interruption, le nom d'Allah, suffit pour donner à l'un de ces personnages une réputation de sainteté. Au reste, tout se réduit à ces démonstrations extérieures et à ces vaines pratiques. Pour un homme vraiment religieux et de quelque instruction, on en rencontre cent parmi ces classes privilégiées, qui savent à peine lire et qui ne savent pas écrire. Dans toutes les classes, le goût des plaisirs sensuels, des jouissances matérielles les moins relevées, l'emporte sur le sentiment du devoir et les affections de famille. Les personnes des deux sexes s'abandonnent à l'usage immodéré des liqueurs spiritueuses et des drogues enivrantes. Les exercices mâles propres à entretenir et à développer la vigueur de la constitution sont inconnus au bas peuple, qui, ainsi que les grands du pays, regarde l'oisiveté, il dolce far niente, comme le bien suprême. Dans ce pays ainsi peuplé et ainsi gouverné, on conçoit que l'agriculture se repose sur l'Indus du soin de fertiliser le sol, et que le commerce languisse ou soit comprimé dans son essor par l'aveugle rapacité du despotisme. Cependant les Sindhiens ont un penchant marqué à l'imitation et beaucoup d'aptitude pour les arts mécaniques. Ils fabriquent des armes d'assez bonne qualité, ils préparent les cuirs mieux qu'on ne le fait dans l'Hindoustan. Ils réussissent particulièrement dans la fabrication de certains tissus : mais ces différentes branches d'industrie, que le gouvernement musulman a constamment ranconnées au lieu de leur donner quelque encouragement, n'ont produit, surtout dans ces derniers temps, que ce

qui pouvait suffire à la consommation locale.

La plupart des chefs sont Beloutchis. Il y a quelque analogie de position entre eux et les mamelouks au milieu des populations égyptiennes, et ce n'est qu'une des nombreuses analogies qui, sous le point de vue physique et sous le point de vue politique, ont ete déjà signalées entre le Sindh et l'E-

gypte.

Il y a peu de villes de quelque importance dans toute l'étendue du pays; la plus considérable est Shikarpour, dont la population est au moins de vingt-six mille ames, et qui, se trouvant située sur les bords d'un canal, à peu de distance de l'Indus, sur la grande route suivie par les caravanes, est devenue le centre de relations très-actives (\*). Hyderabad, moins peuplée, quoiqu'elle soit la capitale actuelle du Sindh, ne compte, selon Burnes, que vingt mille habitants (Elphinstone lui en donne quatre-vingt mille!). Tatta, l'ancienne métropole, Pattala d'Alexandre, a environ quinze mille ames. Viennent ensuite Larkhana, Khayrpour, Mitthun-Kote, Séhwun, Karatchi, et quatre ou cinq autres de moindre importance. Au reste, les principales autorités que l'on puisse consulter ne s'accordent guere que sur le chiffre général de la population du Sindh, population qui ne semble pas, comme nous l'avons déjà dit, dépasser un million (\*\*).

(\*) Voyez, pour des détails intéressants sur le Sindh et sur Shikarpour en particulier, les voyages et les mémoires de Burnes

et les voyages de Conolly.

(\*\*) L'importance de Karatchi, dans le présent et dans l'avenir, nous détermine à faire connaître plus particulièrement, dès à présent, ce point intéressant dout les Anglais ont pris définitivement possession depuis plus d'un an.

Ayant des communications sûres et promptes par la voie de la terre avec Tatta, avec la mer et les côtes de l'Hindoustan par sa baie d'un accès facile, Karatchi, le seul port véritable sur toute la côte du Sindh, était destiné à devenir de bonne heure le centre d'un commerce de transit soit entre

Les productions du règne vé du règne animal dans le Sindh

le golfe Persique et celui de Kuti entre l'Hindoustan et l'Afghanistan chi est situé presque sous le 25° d latitude nord et par 65° environ d tude est, et conséquemment à l'ou principales embouchures de l'Indu le cap Monze et l'embouchure P Baggaur (branche occidentale d Delta), à cinq heures de marche embouchure (\*). Le petit fort de A ou *Manora* , qui garde l'entrée du p bāti sur une émiuence pittoresq Amirs le regardaient comme imp Quand sir F. Maitland (l'ancien com: du Bellérophon) arriva devant K Manhara n'était défendu que pa hommes et sept pièces de canon. nison s'attendait à **ètre renforcée** soirée du 2 février, et avait repc offres de capitulation honorable qui été faites par l'amiral dans la matin cinquantaine de coups de canon avant une heure de l'après-midi, d fort en partie et mis en fuite la g qui espérait pouvoir se réfugier à K mais que les troupes déjà débarqué prisonnière, et la ville, sommée meme, était occupée par les Angla lendemain.

Karatchi est une ville considérab que de chétive apparence. Les rues élroites et tortueuses à l'excès; to maisons sont construites en terre dé mélée avec de la paille hachée, à toi avec un ou plusieurs ventilateurs fai espece d'osier et servant à la fois de à vent et d'abat-jour; aucun édifice que importance n'attire les regai maisons, dont les plus élevées sor au centre de la ville, diminuent gr

(°) Alexandre avait reconnu lui-mėme tion du Delta avant d'arrêter le départ d pour le golse Persique. Suivant le récit Néarque, à sa sortie de l'Indus-par cette : bouchure peut-être, très-certainement des embouchures du Baggaur, longes le Arabites, ayant à sa droite le mont Irus l'ancre près d'une ile sablounense appelés Les environs de l'embouchure Phitti soi aujourd'hui appelés par les natifs Krokal: encore le long de la côte des iles sablonue blables à celle dont parle Arrien, et l'en baie de Karatchi est sermée à l'est par tr ilots (les iles Andry), debris probables même île où l'amiral macédonien s'arrêts au mois de septembre, il y a 2165 ans.

69

e celles de l'Hindoustan. Le et le bussle sont les deux

grandes ressources du pays; l'un et l'autre s'y sont prodigieusement mul-

nensions du centre à la circonnt un mur épais en terre défenis les approches. Il ne reste que is de cette enceinte. Quoique it depuis longtemps l'entrepôt du Sindh, ni le gouvernement ni l'administration locale n'aaucune mesure pour faciliter : le débarquement des marchantablissement d'un quai, le creuargissement du canal naturel qui port à la ville, c'est-à-dire, à illes dans l'intérieur, en sorte port s'effectue moitié en bateaux hale avec peine à travers d'une , moitié à l'aide d'hommes qui · charge sur la tête. Le bazar est ques-unes de ses rues sont combritées du soleil par des nattes un toit au toit opposé. Là se population bigarrée, qui prétraits intéressants pour le voyaremarque toutefois quelques i Moultan, qui sont les seuls ts et les seuls hommes d'affaires qui se distinguent par la proir mise et leur air de prospérité. re aussi des soldats beloutchis. ls brigands peuvent mériter le lats, dont le costume pittoresque momie sauvage attirent les re-

Beloutchis sont des hommes : forte stature, et dont l'appaue la vigueur et les habitudes ls sont armés jusqu'aux dents. souvent croitre leurs cheveux e, contrairement à la coutume d**es maho**métans. Leur barbe bonnet de forme étrange et de riées dont ils se coiffent, leur , leurs yeux petits, mais vifs, i sournoise et même farouche de , tout concourt à les faire reconne une race à part, et comme les 's du pays. Les Beloutchis forsait-on, la principale force des supposait que ces princes entrer pied un corps d'environ vingt nes de cette milice indisciplinée, et cavalerie. Par les stipulations traité, cette armée a du être t licenciée, et remplacée par un troupes anglaises de cinq mille épartis suivant le bon plaisir du gouvernement suprême. Les dispositions les plus récentes désignent Sakker et Karatchi comme chefs-lieux respectifs de deux brigades permanentes d'occupation. Un régiment européen (le 40°), et d'autres troupes appartenant à la présidence de Bombay, occupent Karatchi, qui nous semble devoir être regardé maintenant comme une des clets de l'empire hindo-britannique à l'occident, se trouvant au sommet de l'angle formé par la ligne des bouches de l'Indus et la branche

la plus occidentale de ce fleuve.

En général, la population mâle de Karatchi a des formes athlétiques et l'apparence de la santé. La tête et la face sont petites, mais d'un beau contour; l'habillement des hommes est d'un tissu grossier, mais il leur sied à merveille, et tous, à l'exception des Hindous, que l'on rencontre en petit nombre, portent le bonnet beloutchi. Les femmes ont, comme les hommes, les traits marques et le nez aquilin. Leurs cheveux sont simplement partagés sur le front; mais cependant la coiffure des coquettes du pays doit, pour être parfaite, satisfaire à une condition étrange. Une mèche de cheveux bien lisse, ramenée avec soin du sommet du front sur le nez , s'attache à l'anneau qui traverse l'une des narines. Les domestiques sont esclaves pour la plupart. Le commerce d'esclaves a été jusqu'à présent en grand honneur à Karatchi. Un bon esclave måle se payait, en général, de deux à quatre cents roupies (de cing cents à mille francs environ). Les femmes ne coûtaient guère plus de soixante roupies, les enfants de sept à huit ans, cinquante. Cet odicux trafic a dù cesser depuis que les Anglais sont entrés en possession de ce district. — Le chameau, qui est ici d'une petite espèce, n'en est pas moins le plus précieux de tous les animaux domestiques. On l'emploie à tout. Les chameaux qui servent de monture font aisément un trajet de soixante et dix milles dans un jour.

Nous avons déjà dit que la portion la plus industrieuse de la population, quoique de beaucoup la moins nombreuse, est hindoue. Le commerce est tout entier entre les mains des Hindous Moultanis. Ils occupaient aussi, sous le gouvernement des Amîrs, quelques emplois subalternes, mais à la condition de laisser croitre leur barbe comme les musulmans et de porter le **même** habillement qu'eux; humiliation que l'atipliés: le chameau est petit, mais trèsvigoureux; le bussle, d'une grande

abondance un lait très-riche. 1

mour du gain leur faisait supporter sans hesitation. Le gouvernement anglais n'a pas tardé à utiliser l'intelligence et l'expérience locale de cette classe d'hommes, et nous voyons, par une lettre d'un des officiers appartenant à la garnison de Karatchi que l'amiral sir Frédérik Maitland (") n'avait pas dédaigné de s'asseoir à un banquet qui lui avait été offert par un de ces Hindous Moultanis, le principal négociant de la place. « C'était chose étrange, dit notre jeune officier, que de voir à la table de Seth Pratom Dass le vétéran qui commandait le Bellerophon quand le grand Napoléon viut s'y placer sous la protection du pavillon britannique. » Après le repas, et au moment où l'amiral prenait congé du riche Hindou, celui-ci présenta à Son Excellence un superbe bonnet beloutchi et une pièce de lounghie, comme échantillons des manulactures du Sindh. Le lounghie est un tissu soie et coton nuancé des plus riches couleurs; la longueur ordinaire d'une pièce de lounglile est de dix à douze pieds, et sa largeur de deux pieds. Roulé autour de la taille, un lounghie forme une ceinture d'une richesse et d'une élégance parfaites. Il paraît qu'il se fabrique à Karatchi une grande variété de ces tissus de soie et de coton, ainsi que des toiles d'une grande finesse et d'un fil très-fort, avec de jolies bordures de soie. On cite parmi les produits les plus remarquables de cette industrie des pièces de toile destinées à servir de vêtement aux semmes. Ces pièces sont d'abord teintes du plus beau cramoisi; on y imprime ensuite les plus riches dessins, à l'aide d'une composition de gomme et d'étain dont l'effet est précisément celui d'un magnifique tissu d'argent. Des tissus de laine grossiers, et particulièrement une sorte de couverture faite en poil de chèvre et presque imperméable, méritent aussi d'être mentionnés. Au total, il parait certain que non-seulement les habitants de Karatchi, mais les Sindhis ou Sindhiens, en général, sout adroits et imitateurs par nature, et que différentes branches d'industrie auraient déjà atteint un haut degré de développement parmi eux, si la main de fer du gouvernemeut musulman u'en eût arrêté l'essor. Les revenus des douanes de Karatchi se sont élevés en 1832 à environ cinq cent mille (\*) Mort à Bombay, le 30 décembre 1839.

francs. Ils ont beaucoup diminu cette époque, ce qu'il faut attribue à la mauvaise administration de qui, au lieu de protèger et d'enço commerce, l'écartaient pour ainsi des exactions et des violences do pouvait prévoir le terme. Indépen des articles que nous avons indic haut, le commerce de Karatchi surtout un commerce de transit, ca noix d'areck, cardamone, coche rosle, draps, cuivre, fers en barre quincaillerie, sucres, bois de cha autres (qui sont importés surtout bay), etc. Les caravanes de Kab Kandahar apportent des amandes, nes de cumin, des dattes, du ghi, des cuirs, de l'huile, des cotonns Karatchi est loin de répondre, pa pect, à l'idée qu'on doit se forme ce qui précède, de son importance et commerciale. Son territoire est nord et à l'est par une chaine ( montagnes, appelée dans le pays à l'ouest par la chaîne des mont prolongement du Hala, au sud pa L'espace intermédiaire est une pla presque entièrement dépourvue d tion, et parsemée çà et là de noirs dont les blocs confus semblent t de quelque convulsion intestine ( désolé. A la distance de huit mille de Karatchi, et dans les seuls lieux dont l'aspect repose un peu le regi triste sans cesse l'infertilité pouc monotone de ce pays, au milieu quets de dattiers et des tombes musulmans, on a trouvé des sour chaude dont les propriétés médicina point encore été constatées par l péens. Dans le voisinage immédi sources, et dans les mares qu'elles tent, se voient un grand nombre ( diles qui sont non-seulement r mais protégés et nourris par les fa jour viendra sans doute où le teri Karatchi, utilisant enfin le voisi cours d'eau dont il parait être en changeant par degrés de nature main intelligente de ses possesseurs se revêtira de verdure, et produira dance des légumes et des fruits. I dant, on trouve quelques légumes rares jardins, ou terrains cultivés

ieuc (doumba) est aussi i. Les produits de la pêche onsidérables, non-seulefournir amplement à la on, mais encore pour forache d'exportation qui ne d'importance. Le comeur est insignifiant, la in des articles d'Europe : à la classe élevée; mais : la population s'accroîtra zé et l'aisance des classes de nouveaux besoins se it parmi ces classes, et os indiennes, nos soles, rouveront des acheteurs, employés sur les lieux, re exportés dans l'Asie ns ces derniers temps, importations consis-3 de construction, en inbusselines, calicots et aue Bombay: velours, soies, 3 soie, noix de cocos, épiix, ivoires, etc., des ports et autres ports du sud. Marwar et Djeyssulmire ucre et de l'opium Malwa. ions consistaient en riz, l'espèce appelée poullah, délicate), ailerons de requelque peu d'indigo, etc. naintenant la marche de

iux environs de la ville. Le ibier sont à très-bon compte, laille. L'eau est remarquable-ibondante, quoique ce soit de Enfin, comme si la nature

Enfin, comme si la nature lommager les habitants de ce s touffus, des gras pâturages, ssons qui leur sont refusés, le tchi est un des plus beaux de est vif et pur, les chaleurs érées, les maladies y sont valescences promptes; en un nble indiquer que, comme re et comme entrepôt comtaglais ne pouvaient choisir ges un poste qui fût plus à re. La population actuelle de être estimée à huit ou dix nugmentera rapidement, selou re.

Le corps d'armée du Bengale passa l'Indus à Bâkker pendant les journées des 14, 15, 16 et 17 février, sur un pont de bateaux jeté par les soins du capitaine Thompson, commandant l'arme du génie, aux sons de la musique de trois régiments. C'était la première fois qu'un corps de troupes régulières et disciplinées à l'européenne passait ce sleuve fameux, que les préjugés des Hindous leur font considérer comme une barrière qu'il est imprudent de franchir (\*).

(\*) L'empereur Baber, qui savait aussi bien qu'Alexandre distinguer d'un coup d'œil les points stratégiques et les utiliser, indique, dans ses mémoires, quatre passages différents de l'Hindoustan dans le Kaboul, mais qui tous présentent des difficultés pour la traversée du fleuve. Il remarque qu'en hiver on arrive au Sindh (l'Indus) au-dessus de l'embouchure de la rivière de Kaboul, et que dans la plupart de ses invasions il avait pris ce chemin; dans la dernière, seulement, il franchit le sleuve en bateaux à Nilab; Nilab est encore aujourd'hui situé à environ quinze milles anglais au dessous d'Attock. Le lit du fleuve y est très-rétréci, l'eau très-profonde et le courant très-rapide ("). L'empereur Akbar fit construire le fort d'Attock pour protèger esticacement ce point important des frontières de l'empire. Mais les faibles princes qui succédèrent à Aureng-Zeb négligèrent la défense de l'Indus, et Nader-Shah, en 1738, s'empara facilement d'Attock, qui, en 1809, lorsque Elphinstone visita ce lieu mémorable, tombait en ruine. Raudjit Singh a reconstruit ou réparé la toiteresse, et la garnison en est considérable. Comme position militaire et sous le point de vue politique, Attock a donc une grande importance. Des préjugés religieux, qui ne sont pas indignes d'attention, se rattachent également à ce nom qui a été imposé nonsculement au lieu, mais au fleuve. Attock signifie empêchement, obstacle, arrêt. Or, d'après les idées traditionnelles, il y a em-

(\*) Le cours moyen de l'Indus, à partir d'Attock, et même le fleuve entier paraissent avoir été désignés souvent par ce nom de Niléb, principalement par les Arabes. — On a donné aussi ce nom à la rivière de Kaboul, et parfois le nom d'Attock, parce que les peuples à l'ouest du grand fleuve regardaient cet affluent comme le véritable Indus; mais Rennell fait observer que les habitants de l'Hindoustan ont toujours considéré la branche nord-est comme le vrai Sindh.

Toutefois, les sipahies ne montrèrent pas moins d'empressement que les Européens à s'élancer sur la rive opposée. Les négociations conduites par sir Alex. Burnes avaient amené un traité entre l'amîr de Khayrpour et le gouvernement suprême, en vertu duquel la forteresse de Bâkker, située sur une île au milieu du cours du fleuve, était cédée en toute propriété aux Anglais; résultat d'une véritable importance en lui-même, et sur lequel nous aurons

pëchement à ce qu'un Hindou orthodoxe traverse la rivière d'Attock ou même le Sindh ou Indus en général. Cependant nous ne pouvons assirmer que la formule prohibitive qui spécifie cet empêchement existe dans l'un des livres sacrés. Quoi qu'il en soit, il est admis parmi ces mêmes Hindous orthodoxes que l'empéchement cesse immédiatement au-dessus du confluent des rivières d'Attock et de Kaboul. Les brahmanes du Radipoutâna et ceux qui habitent l'Afghanistan traversent d'ailleurs le fleuve sans beaucoup de scrupule; et on a vu que les soldats hindous, qui formaient la plus grande partie de l'expédition anglaise dans l'Afghanistan, ont franchi, avec la même ardeur et le même empressement que les troupes européennes, le double obstacle que leur présentait l'Indus. Il faut remarquer, à ce sujet, que l'Indus, malgré son antique célébrité, son importance, et bien qu'il figure parmi les fleuvés sacrès, n'a jamais eu, dans l'opinion des Hindous, le caractère de sainteté qu'i**ls rec**onnaissent à d'autres rivieres, même d'un cours très-borné. Les causes de cette espèce d'interdiction dont le passage de l'Iudus est frappé, nous paraissent d'ailleurs se rattacher au grand système d'isolement qui fait la base des institutions brahmaniques, et dont le but était surtout de garantir les quatre castes pures du contact des Mletchas (barbares ou incivilises) qui ne reconnaissent pas la forme de gouvernement prescrite par les livres sacrés. Nous ajouterons en terminant que diverses espèces d'interdiction atteignent les eaux de quatre rivières dans l'Hindoustan. Il est défendu de *toucher* les eaux de la Caramnassa, qui sépare la province de Bahar de celle de Banares; de se baigner dans la Caratoya, petite rivière du Bengale; de nager dans le Gondah, l'un des affluents orientaux du Gange, et ensin de traverser l'Attock.

occasion de revenir par la si 31 janvier, les troupes anglais quelques hésitations de l'Amir pas vouloir s'exéc bonne grace, avaient pris po du fort. Le 20 février, tout d'armée du Bengale et les tro Shâh Shoudjā étaient **réunis à** pour. Le commandant en cl Henry Fane (\*), avait pris c l'armée le 16 février pour se : Bombay; l'état des affaires Deccan et les vues ultéries gouvernement (par suite des tances extraordin**aires dans le** les Indes anglaises étaient plac cessitaient sa présence dans l'H tan. Le lieutenant général Kei destiné à lui succèder dans mandement immédiat de l'exp s'avançait pour opérer sa joncti les troupes du Bengale, apre rangé le Sindh sous l'autorité : et impose aux amirs d'Hydera nouveau traité qui assurait navigation de l'Indus, la posse port de Karatchi aux Anglais, tres avantages matériels ou po qui rendent par le fait tout le 1 l'Indus province anglaise.

Au mois de mars, le gouvern néral écrivait au comité secret

- neral ecrivait au comite secret
  « . . . . Le mouvement des
  « combinées vers l'Indus a été
  « avec une régularité et s'est
  « avec une facilité remarquable
  « mée du Shâh est arrivée sur le
  « du fleuve le 16 javier; la divi
  « sir Willonghby Cotton une s
  « après. La discipline et le mo
  « troupes pendant toute la mar
  « été admirables sous tous les ra
  « L'état sanitaire s'est positi
- (°) Sir Henry Fane est mort le : dernier, dans la traversée de Boi Angleterre.
- (\*\*) Élevé à la pairie le 11 décemb sous le titre de baron Keane de G Afghanistan et de Cappoquin dans l de Waterford.
- (\*\*\*) Voyez Indian Papers, impriordre de la chambre des commune janvier 1840, p. 4 et suiv.

le camp de Firozpour, la dile Bengale ayant cent quasames de moins à l'hôpital, se de son arrivée sur l'Indus, soment où elle avait levé son re les bords du Sutledge.... tre branche des opérations tes a été confiée au Shâhzada , fils aîné de Shâh Shoudjârik, accompagné par le lieutelonel Wade (cet officier ayant moi le rang de lieutenantbonoraire pour servir au delà us).

Le but de cette expédition est d'attirer l'attention de ohammed-Kan de ce côté, et nir un point de ralliement tisans du Shah dans la vallée yber. Cette diversion peut aucoup de bien, mais c'est **ration délicate et qui exige** dence extrême. Il faut l'encomme une mesure auxiliaire à faciliter le grand mouve-**Shah et** de l'armée anglaise. it pu être tenté d'essayer de tout d'un coup les populaitre Dost-Mohammed-Khan, irait été grandement facilité circonstances, une partie able de son armée ayant été par les neiges dans le Touriu nord de Bamian, où ces ont été envoyées contre Mîr bey de Koundouz (je ne pas bien encore les circonst le résultat de la lutte). est de la dernière imporviter, dans cette entreprise, res dont le succes puisse zeux ou même temporaire. s, nous n'avons encore auon de douter de l'impopulaost-Mohammed-Khan, son ivec la Perse ayant du lui a masse de la population. devons pas penser non plus en son pouvoir d'organiser ens de défense formidables à Il a, ainsi qu'on pouvait dre, envoyé les supplicaplus urgentes aux autorités

persanes et russes pour qu'elles vinssent à son aide : reste à savoir quel
en sera le résultat, et c'est ce qu'on
verra bientôt. Le lieutenant-colonel
Wade, avec le Shâhzada et les troupes sous ses ordres, était attendu à
Peshawar le 11 de ce mois. Une
somme de six lacs de roupies » (environ 1,500,000 fr.) « a été mise à sa
disposition pour les dépenses du
prince et l'organisation des levées
qui peuvent joindre son étendard. Il
y a lieu d'espérer que cette somme

couvrira tous les frais de cette bran-

« che de nos opérations. »

Dans les premiers jours d'avril, la jonction des deux armées s'était opérée à Quetta, capitale de la province de Shal (\*). Dès le 19 mars, sir Alex. Burnes, à la tête d'un détachement d'avant-garde, avait franchi les passes du Bolan et s'était occupé, avec son activité ordinaire, des moyens de diminuer, autant que possible, les privations et les souffrances qui attendaient l'armée dans sa marche à travers ces défilés, formidables par les obstacles naturels qu'ils opposent au passage, et la difficulté, ou même l'impossibilité de s'y procurer de l'eau. Cependant, ses efforts n'eurent pour résultat que de rassembler vers le milieu de la passe principale (qui n'a pas moins de quatorze à quinze lieues de long) quelques chameaux chargés d'outres remplies de ce précieux liquide dont chaque goutte valait, pour les maineureux soldats, son pesant d'or. Toute l'armée cependant était arrivée saine et sauve de l'autre côté des passes, dans la délicieuse vallée de Shâl, sans avoir encore rencontré aucun ennemi sérieux, mais inquiétée sur ses flancs et sur ses derrières par des nuées de Beloutchis, et ayant à lutter dans ses longues marches contre la fatigue, la poussière, souvent la faim et toujours la soif (\*\*). Comment il s'est

<sup>(\*)</sup> Les premières communications entre les troupes du Bengale et celles de Bombay avaient eu lieu à Séhwun, où sir H. Fane et sir J. Keane s'étaient rencontrés et cordialement embrassés.

<sup>(\*\*)</sup> Nos journaux ont reproduit d'après

fait que les chefs de Kandahar n'ont pas défendu les passes du Bolan, c'est ce qu'il est impossible d'expliquer, car on ne possède encore que des renseignements incomplets sur cette partie de l'histoire de l'expédition. Peut-être l'argent a-t-il, avec sa toute-puissance ordinaire, aplani aussi cet obstacle. Jamais armée dans l'Inde (nous écrivait-on peu de temps après l'entrée des troupes anglaises à Kandahar) n'a été si largement pourvue de fonds *pour* toutes les branches du service. La patience, le courage, l'admirable discipline de nos troupes, ont summonté bien des difficultés pendant cette marche aventureuse de trois cents lieues : l'argent a fait le reste! » Néanmoins, au delà du Bolan et sur le plateau de Kandahar, une résistance formidable pouvait avoir été organisée par les cheis bareckzais: on s'y attendait en quittant Quetta, d'où le shâh, M. Macnaghten, sir John Keane et le quartier general avec toute la cavalerie, l'artillerie et la première brigade d'infanterie, avaient marche le 6 avril sur Kandahar : quelques-uns prétendaient cependant que les Serdars enverraient leur soumission

les feuilles anglaises, parmi beaucoup de données inexactes, plusieurs détails aussi vrais qu'intéressants sur la marche de l'armée et sur le passage du Bolan ; mais ils ont accueilli trop légérement des récits évidemment entachés d'exagération, tant sur la force des troupes expéditionnaires au départ de l'Hindoustan que sur les pertes qu'elles ont éprouvées pendant cette marche mémorable de quatre cents lieues. Comparer les accidents et les catastrophes particlles du passage du Rolan aux désastres de Moscou, c'etait, en verité, passer toute mesure. Une armée qui edt éprouvé une désorganisation pareille, se serait trouvée hors d'état de continuer la campagne. Tout montre, au contraire, que l'armée anglo-indienne n'a rencontré aucun obstacle stratégique sérieux jusqu'à Ghiani, et n'a éprouvé, vu les immenses obstacles naturels qu'elle avait à surmonter, que des pertes tout à fait insigniliantes eu hommes, et plus fortes à la vérité, mais prévues d'avance, en bagages et en bêtes de somme. Les dépêches officielles et les correspondances sérieuses ne sauraient laisser aucun doute à cet egard.

à l'approche du gros de Toutes ces prévisions furent M. Macnaghten, dans son ra gouverneur général sous la 24 avril, rend un compte si sant des événements qui ava cédé l'arrivée du shâh dans cienne capitale, que nous cr pouvoir mieux faire que d'aduire les principaux passages

« Dans ma dépēche du 1**2 d**e dit M. Macnaghten, j'avais voir annoncer qu'un laps de jours suffirait pour montrer considération dont Sa Maje Shoudja Oul-Moulk jouit p compatriotes, aussi bien que l des mesures adoptées par le s ment anglais, et dont l'exécu est confiée. Hier le shah, troupes régulières, sit une n vingt-deux milles, qui le co Deh-Hadji, où il eut la sa d'apprendre que les Serdar sur le point de décamper. No acquis la certitude qu'en este pris la fuite hier au soir, deux ou trois cents cavaliers Leur conduite, jusqu'au der ment, a été marquée par la et la rapacité. Tandis que d' ils vendaient aux marchane ville les grains qu'ils avaien rés, de l'autre ils épuisaient sources des pauvres habitants les movens possibles d'exact violence. Ils sont partis au n malédictions et de l'exécratio tes les classes. Ce matin no marche sur Kandahar, distai ron dix-huit milles, et nous en ce moment campes à moin milles (environ trois quarts de la ville. Le spectacle qui s' à nos yeux est, sans aucun : plus intéressant dont il m'a: eté donné d'être témoin. S Keane , avec l'armée de l'Ind à une marche en arrière de n les troupes régulières du shâ également en retard, et Sa avança, accompagnee seulei officiers de la mission et des g maison. A chaque centaine d

75

rions des troupes d'homiés et bien montés venant umission au roi, tandis oles habitants des campaient en foule, et, se preslu shah, exprimaient en quivoques la joie que leur ctour. La tranquillité est a Majesté se proposait i détachement à la pourrdars en fuite, et il est s méritent peu d'égards rersité et la folie de leur dépit des avertissements répétés qu'ils avaient resans aucun doute dangeaisser libres de fomenter troubles, mais j'ai dû apue, dans l'état d'excitaits, ils ne fussent exposés s inutiles s'ils tombaient ns des troupes du shâh; ruadé à Sa Majesté de me : faire aux Serdars une s l'acceptent, les mettra se retirer en sûreté sur ire. La pension que Sa gouverneur général pourivenable de leur assigner rement beaucoup moine qu'ils auraient reçue, accepté nos propositions et je pense qu'une alloa cents roupies par mois, d'eux, serait amplement Je leur ai fait écrire dans ne suis pas sans espoir r à souscrire à ces condi-

hten rend compte ensuite t passé du 12 au 23 avril. avaient eu quelques insarrêter l'armée à la passe nais la rapidité des mouavant-garde les avait sur-'ils fussent en mesure, et ent envoyé par eux dans fait une retraite précipiréchangé quelques coups la tête de la colonne de rs efforts pour soulever des provinces contre l'infidèles avaient compléte-Deux des frères, Raham

dil-Khan et Mehr-dil-Khan, s'étaient enfin décidés à sortir de Kandahar, avec deux ou trois mille cavaliers, dans l'intention de harceler l'armée anglaise et avec l'espoir d'intercepter les convois, de surprendre les trainards ou des détachements isolés, etc. , laissant au troisième frère, Kohan-dil-Khan, garde de la ville. Mais ces efforts tardifs de résistance n'aboutirent. qu'à s'emparer de deux éléphants de M. Maenaghten, qui s'étaient trop écartés du camp en allant au fourrage, à tuer quelques misérables non combattants qui s'étaient imprudenment avancés dans le pays, et à priver le camp anglais d'eau, pendant quelques heures, en détournant un ruisseau. Dans la journée du 20, quelquesuns des principaux chefs à la suite des Serdars barekzaïs les abandonnérent et vinrent faire leur soumission. Consternés de ces défections soudaines et de l'approche des troupes anglaises, les Serdars s'étaient repliés en toute håte sur Kandahar, d'où ils se déterminèrent à fuir, comme on l'a vu, dans la soirée du 23. Quand nous portâmes pour la première fois ces détails à la connaissance du public, au mois de janvier dernier (\*), nous n'hésitames pas à dire qu'il nous paraissait difficile que les chefs barekzaïs acceptassent les conditions humiliantes que M. Macnaghten leur avait fait notitier. Descendre d'une royale indépendance à l'humble condition de pensionnaires a cinq cents roupies par mois, devait leur sembler, selon nous, une détermination déshonorante pour des Barekzaïs. Nous n'avons rien appris de positif sur l'accueil fait par les chefs fugitifs aux propositions du ministre anglais; mais il paraît probable que ces propositions ont été en effet rejetées, et que les Serdars ont trouvé un asile en Perse. D'après les derniers avis Kohan-dil-Khan serait mort à Teheran, vers le mois de mai de cette annee. Quoi qu'il en soit, le soleil des Barekzais ne reparaîtra plus sur l'horizon politique de l'Afghanistan; mais

(\*) Revue des deux mondes.

il ne faut pas prendre, selon nous, dans un sens absolu tout le mai que les Anglais ont pu dire ou penser de ces chefs. La tribu des Barekzaïs est une des plus puissantes et des plus honorées de l'Afghanistan. Elle a produit plus d'un homme de cœur et de tête, plus d'un ministre, plus d'un guerrier. Les chefs de Kandahar et celui de Ka-. boul avaient, sans aucun doute, tous les vices de leur race, et probablement a un haut degré; mais ils en avaient aussi les vertus. Dost Mohammed, et la plupart de ses frères, sont représentés par les autorités les moins suspectes et les plus compétentes, sans aucun doute, comme braves, intelligents dans les affaires, généreux envers leurs alliés, leurs clients, leurs serviteurs , hospitaliers envers les étrangers. Plus d'un voyageur anglais a ete reçu en ami par eux, comblé d'égards, d'attentions, de soins; protégé dans sa personne et ses bagages en traversant leur territoire. Nous en avons les preuves sous les yeux, et, tout en reconnaissant que la civilisation europeenne fera, seion toute probabilité, du bien à l'Afghanistan, inême en s'y introduisant brusquement et les armes à la main, nous pensons qu'elle a plus à gémir qu'à s'indigner, et qu'elle ne doit pas s'étonner si elle n'est pas comprise tout d'un coup par des boinmes comme Rahem-dil-Khan et ses dignes frères, ou même par la génération qui les suivra. Nous croyons, au reste, avec M. Macnaghten, que Shah Shoudja-Oul-Moulk est mille fois plus digne de régner sur l'Afghanistan que les Serdars barekzaïs de Kandahar ou de Kaboul; mais nous soutenons aussi, à part les considérations politiques qui ont déterminé les Anglais à prendre si chaudement le parti de Shâh Kamrån contre la Perse et les princes barekzaīs, que ces derniers, aux yeux de tout homme civilisé et de tout juge impartial, mériteraient plus de considération et d'égards que ce petit roi d'Hérât, dont les dangers avaient excité si inopinément les sympathies britanniques. Ce Kamran, que nos journaux ont représenté comme un

souverain jeune, brave, entr est un vieillard usé par les les plus honteuses et l'usage de l'opium, le tyran le plus plus abject en même temps pût imposer à un peuple. ] gnages sont unanimes à cet officiers anglais « voyageant nistan par ordre du gouveri ral » représentent eux-méi - exception, le souverain d'Hé un prince d'un caractère cru nique, avare, débauché, éc peuple d'impôts, et arracl sujets par la torture et tous de supplices les contribution dinaires dout il ne cesse de s trésor. Et voilà cependant de l'Angleterre , tandis que zaïs sont signalés par son ment au mépris et a la hai tions. Nous croyons Shah ineilleur qu'eux tous, sans au mais par un accident de sa nous nous en réjouissons po ples qu'il est appelé à gou nouveau, après un exil si instructif à la fois. Toutefois gnons, pour eux et pour lui des anciennes habitudes de me, les mauvais conseils e teurs. Ce qui nous rassure ( c'est la présence, ce sont le du ministre anglais; et d'a Afghans, il faut en conver pas le droit d'être difficiles gouvernement. Ceci nous ra trait d'humanité et de justic Shoudja lui-mëme, que no entendu raconter dans l'Ind les gens du pavs admiraien des serviteurs intimes du sh on, ayant commis un crime tait la mort, le shâh, fort cet homme, et résolu cepenc pas laisser le crime impuni, les oreilles du coupable qu plus que jamais au maître de mence avait épargne sa vie, pas se séparer un instant de lieu de ses plus cruelles ir Un souverain absolu qui, faire abattre la tête, se cont oreilles, méritait, dans les id

77

tes, la palme de la modéral'indulgence. Rentrons à avec Shah Shoudja et l'ensouvernement britannique, idence, aidée des baïonnettes a amené ce triomphe et en e nouveaux.

e du roi dans l'ancienne cal'empire afghan présenta le le plus imposant et le plus à la fois. L'enthousiasme de tion était à son comble : les e pressaient sur les balcons; es, en masse compacte, bors rues de chaque côté; les ions de cette foule heureuse présent, parce qu'elle était dans l'avenir, retentissaient s parts. « Sovez le bien-venu, mour! vous êtes notre refuge! ra été ruiné par les Bareke votre pouvoir nous protége i! Périssent vos ennemis!» ent les vœux et les félicita-**Accueillaient le souverain sur** 喉. On jetait des fleurs sur **Corbeilles pleines de pain sous** e son cheval. Shah Shoudja, Mr traversé la ville, se rendit son cortège a la mosquée où ndue, dit-on, la tunique du , et offrit ses actions de graneu des croyants. De la le endit au tombeau de son e, Ahnied Shah, pour y prier on émotion était visible; le le ses maux passés, le sentia prospérité actuelle, prosinattendue, ce témoignage ant ses yeux, de la vanité de æ et du néant des grandeurs , tout se réunissait pour reement son cœur et lui inspintiments à la hauteur de sa Aussi, se tournant vers l'une nnes de sa suite, donna-t-il

faire courir après les chefs, non plus cette fois avec le vengeance, mais pour leur part de ne pas errer à l'aomme des mendiants et des aveu, de venir à lui, et qu'il soin de leur avenir. « Je ne faire de différence, ajouta-

t-il, entre les Barekzaïs et les Saddozaïs! » Ce sont là des mots heureux, des inspirations de bon augure. Le shâh ne se borna cependant pas à des paroles, et le premier acte de son gouvernement a été, à ce qu'on assure, la remise d'un lac et demi d'impôts.

Le roi prit possession solennelle de son trône le 8 mai avec tout l'appareil et l'éclat que pouvaient donner à cette imposante cérémonie la présence des troupes anglaises, la foule des chefs ralliés autour du souverain légitime, et l'empressement des populations accourues de toutes parts pour jouir de ce spectacle. Le général en chef avait donné ses ordres pour qu'on ne laissât au camp que le nombre de troupes strictement nécessaire à la garde des malades, du trésor et des bagages. Huit mille hommes de toutes armes furent commandés pour la parade; une plate-forme avait été élevée pour le roi sur le front de la ligne occupée par les troupes.

A l'approche du roi, un salut fut tiré par une des batteries, et lorsqu'il eut atteint le centre de la ligne et pris place sur son trône, les drapeaux saluèrent, les tambours battirent aux champs, et une salve de cent un coups de canon annonça que la main de l'Angleterre venait de replacer sur le front de Shah Shoudja-Oul-Moulk la couronne de l'Afghanistan. L'envoyé et ministre anglais, M. Macnaghten, le général en chef et leurs suites, avec les principaux chefs afghans, étaient à la droite du roi, les sayèdes et les moullas à sa gauche. Le ministre et le général en chef presenterent leurs *nazzers* (offrandes), circonstance digne de remarque, et qui avait pour but sans doute de grandir Shâh Shoudjâ aux yeux de ses sujets, en témoignant ainsi publiquement du respect du gouvernement anglais pour lui. Les officiers anglais des troupes du shâh furent ensuite admis à présenter leurs nazzers, et enfin ceux de ses propres sujets qui avaient droit à cette distinction. Le défilé des troupes en grande tenue termina la cérémonie. Le roi présenta à sir John Keane un sabre magnifique, et exprima l'intention d'offrir un gage de sa reconnaissance à chaque officier présent, et le soir même un ordre du jour, d'après le commandement exprés de Sa gracieuse Majesté, exprimait aux généraux, officiers, sous-officiers et soldats présents dans cette occasion mémorable, la profonde reconnaissance de Sa Majesté pour les grandes obligations qu'elle leur avait, ainsi qu'à la nation

anglaise en général.

L'armée anglaise, après s'être reposée a Kandahar de ses immenses fatigues, se remit en marche du 27 au 30 juin; mais, bien que la distance de Kandahar à Ghizni ne soit que de cent soixante milles, bien que la route soit presque droite et en général assez belle, l'insuffisance des moyens de transport, d'autres causes matérielles de retard, et les précautions indispensables à la sureté de l'armée en avancant dans le pays, ne permirent pas d'atteindre les environs de cette place avant le 21 juillet. Dans la matinée de ce jour, l'armée marcha en trois colonnes, cavalerie, artillerie et infanterie, sur Ghizni, dont l'ennemi défendit les approches d'abord par une vive fusillade, et bientôt par une canonnade qui annonçait entin une lutte sérieuse. L'artillerie de siège était restée à Kandahar; l'armée n'était point pourvue de moyens d'escalade; la place était plus forte d'assiette et d'ouvrages qu'on ne se l'était figuré. Il n'y avait pas de temps à perdre; le général en chef prit ses mesures, et, après s'être concerté avec l'habile directeur du gémie, capitaine Thomson, il fut décidé qu'on ferait sauter la porte de Kaboul (le point le plus faible de l'enceinte) d'après un plan indiqué par le colonel Pasley en 1835. (Des copies lithographiées de ce plan avaient été adressées par la cour des directeurs au gouvernement de l'Inde, et distribuées aux officiers d'artillerie et du génie.) Tous les préparatifs s'achevèrent dans la journée du 22. Le 23, à deux heures du matin, sir John Keane et son état - major prirent position sur les hauteurs de Balloul, à portée de canon

de la place. Les batteries é avant avec quatre régiment péens, suivis des sipanies, porter à l'assaut. A trois h canonnade commença, et biei avant que le jour eût paru plosion terrible annonça q arrêté la veille avait été mi tion. Il avait eu le succès le plet. Les troupes s'étaient p sur les décombres, avaien dans la place après une lutt mais acharnée, et à cinq he premiers rayons du jour, les anglaises flottaient sur la ci Ghizni. Protection fut immé accordée aux femmes, dit du général en chef, et ce m la conquete plus encore que la résistance des vaincus.

La garnison et la colonne étaient à peu près d'égale moins numériquement parla ron trois mille cinq cents h part et d'autre. La perte côté des Anglais en tués et ( dans cette brillante attaire, r de cent quatre-vingt-deux hon officiers que sous-officiers ( A l'assaut de Bhurtpour, le 1826, l'armée anglaise av cinq cent quatre-vingts homi une lutte corps à corps avec Nous meltons ces deux fai sence pour prouver que les malgré la bravoure qu'ils on à Ghizni, n'ont pas été les ac les plus redoutables que le aient eus à combattre dans l'I de cinq cents Afghans parais trouvé la mort dans cette sanglante. La garnison étai ordres de Mohammed-Hyde fils de Dost-Mohammed, qu prisonnier dans un des bast s'était réfugié, quelques het la prise de la place, et confi sa demande, à la surveillance lante de sir Alex. Burnes, c connu à la cour de son père avait compté que le siège ( arrêterait un an ou deux l'a glaise; la prise de cette plac sit une grande impression

: sur le chef de Kaboul luiiterois, en apprenant le déion fils, il se mit à la tête 3 de douze à treize mille avec vingt-huit pièces de prit position à Arghanite milles de Kaboul; mais e à Kandahar, les derniers usurpateurs furent inutiles: ne de l'armée anglaise, qui igée de Ghizni sur Kaboul donnes les 30 et 31 juillet, s de Dost-Mohammed-Khan erent; il ne resta autour e les hommes de sa proles Barekzais. Enun ce x chef, après quelque hésionvaincu de l'impossibilité re les approches de son an-Male, se détermina au derent à prendre la fuite dans nde Balkh, laissant en posipandie toute son artillerie, que immédiatement après, re les mains de deux cents lanent l'avant-garde de l'armée. le terme de tant d'efforts Le but de cette expédition Wait être atteint. Le 6 août, иjā-Oul-Mouik, avec l'armée ampa en vue de Kaboul; le 1 soirée, le roi sit son ensa capitale, accompagné de gbten, du général en chef, najor général, et escorté, n désir exprés, par un escaquatrième régiment de dra-'s de la reine. La réception nonarque par ses sujets de arut aussi cordiale que celle vait été faite à Kandahar, enthousiasme ne se manifesne manière aussi bruyante. re dépêche officielle du milais, relative à l'expédition, nsi: « De Kandahar à Kah Shoudja-Oul-Moulk a été ' toutes les personnes d'un eu élevé et de quelque inns le pays, et il a fait son mphale en cette ville dans lu 7 courant. Sa Majesté a zidence dans le Bala-Hissar, que la mission anglaise s'y

Au moment où le roi de Kaboul arrivait sous les murs de sa capitale,
le corps d'armée auxiliaire, fourni par
le souverain du Pandjâb pour coopérer avec les troupes anglaises, et fort
de cinq mille hommes, infanterie et
cavalerie, tous musulmans, conformément aux conditions du traité, se
rendait maître des passes de Khayber (\*), d'où Mohammed-Akbar (autre

(\*) Le 7 août. — Le 26 juillet le petit fort d'Ali-Masdjed, qui commande les passes, avait été occupé. Pour bien faire comprendre l'importance de cette position, nous entrerons dans quelques détails. Les montagnes opposées à l'Hindou-Koush, au sud de la rivière de Kaboul, se nomment monts Tira ou Khaybers. Il faut les traverser pour se rendre de Peshawar à Kaboul. La passe de Khayber, longue de vingt-cinq milles, est pour les provinces du haut Indus ce que la passe du Bolan est pour les provinces du Sindh. L'une et l'autre peuvent être défendues par une poignée d'hommes résolus **contre les efforts de toute une armée, Nader-**Shah fut arrêté plus d'un mois et demi devant la passe du Khayber, et craignant de ne pouvoir la forcer saus y perdre une grande partie de son armée, les Khaybériens lui ayant déjà tué et blessé beaucoup de monde, il négocia avec eux et obtint le passage moyennant une somme convenue, se mettant ainsi aux lieu et place des empereurs moghols qui allouaient à ces dévaliseurs de caravanes une certaine redevance annuelle. Cette redevance, déguisée sous le nom de pension que la munificence impériale daignait accorder à des sujets dévoués, n'avait pas (au temps de l'invasion de Nader-Shah) ėtė payėe depuis cinq ans. Shah Shoudjah, lors de son avénement au trône, avait passé une sorte de traité avec les Khaybériens, en vertu duquel, moyennant 60,000 roupies qui leur étaient allouées par an, ils répondaient du libre passage des hommes et des marchandises. De nouveaux arrangements ont été conclus avec ces montagnards depuis la restauration du Shah, mais, sous divers prétextes, ils ont essayó plusieurs fois de secouer ce joug incommode et manisesté par des attaques dirigées contre des détachements, convois ou caravanes (et dont quelques militaires anglais ont été victimes) leur penchant ordinaire à la rapine et au

fils de Dost-Mohammed), charge de défendre ces défilés, avait été rappelé en toute hâte par son père pour le rejoindre avec ses troupes sur la route de Kaboul à Ghizni. Ce corps auxiliaire. auquel on avait joint quatre ou cinq cents hommes de troupes du Bengale, avec deux obusiers, avait été placé sous la direction du colonel Wade qu'accompagnait le prince Timour. fils de Shah Shoudja (\*). Après avoir pourvu à l'occupation des points de quelque importance sur la ligne de communication de Peshawar à Kaboul, le prince et le colonel Wade se rendirent avec une partie de leurs troupes dans la capitale, où, toutefois. le colonel Wade ne fit pas un long sejour, les ordres du gouvernement suprême le rappelant sur le Sutledze ....

Le but des expéditions combinées paraissait être completement atteint. Les chefs barekzaïs etaient en tuite : un des fils de Dost-Mohammed, prisonnier : le pays depuis Kandahar jusqu'a Kaboul, et depuis Kaboul jusqu'aux défiles des monts Khavber et au dela, reconnaissait l'autorité du shah. Le major Todd, expedie en toute hate à Hérat avec de l'artillerie et des munitions, avait été bien accueilli par Shah Kamran qui s'était resigne à reconnaître le shah Shoudja, son oncle, comme souverain legitime de l'Afghanistan. Les Anglais s'engageaient à réparer les fortifications d'Herât et garantissaient à Kamran la souverainete du petit royaume dont cette ville

pillage. Ces tentatives ont été réprimées, ces excès punis; cependant, cette partie du pays exige une surveillance continuelle, et les derniers avis reçus semblent indiquer clairement que le gouvernement sikh n'est pas étranger aux troubles qui ont éclaté non-seulement dans les districts limitrophes de la province de Peshawar, mais sur d'autres points.

- (\*) Voyez p. 72 et 73.
- (\*\*) Le prince Timour et le colonel Wade arrivèrent à Kaboul, le 5 septembre. Le colonel en repartit pour retourner dans le Pandjab, vers le 5 octobre.

est la capitale.—Shoudjá-ou prenait le sceptre sous les pl auspices; il y avait, sans de coup à faire encore pour a reconstruction de l'unité goi tale dans l'Aighanistan, e prevoir que la consolidatio voir roval serait avant tout l'influence anglaise. Mais fluence s'exerçait par l'int d'un homme ferme, éclairé longue habitude des affaire une grande connaissance de et des choses. On pensait qu naghten, aidé de la présen ques troupes d'élite, comm de bons officiers, réussirai d'un an, à asseoir le nouve nement sur des bases durab le commerce, ruiné par le continuels dont ces malhei avaient été le théâtre pendan nees, aliait renaître et s'ac pidement à la faveur des n tives et intelligentes que l anglais ne manquerait pas mander à l'adoption du shal circonstances, le ministre e' en chef, avec une contiance nir que ce qui se passait au semblait autoriser en partie que l'occupation prolongee par des forces considérable inutile. Un'ordre du jour de si sous la date du 27 août, de composition des brigades raient cantonnées à Kabou har et dans la province de chiffre effectif de ces cor giments d'infanterie, un de regulière , un détachement d irrégulière et trois bataille lerie légère, indépendammer pes régulières du shah, co par des officiers anglais) poi ver á cing ou six mille homm de l'armée d'occupation dev dans les presidences, savoir pes du Bengale, commençant vement en octobre, par le et celles de Bombay par k Bolan et Quetta, commer mouvement en septembre.

Les passes par lesquelle

aut pays avec la vallée : assez nombreuses : les us le point de vue comcelles qui se trouvent nduisant du Moultan au ière Gomul (prononcez là à Ghizni, et celles qui ut, par les pays de Ban-(Bangash), directement remiere route, qui passe n'est suivie que par les u guerrière, pastorale e à la fois, qui, depuis en possession presque mmerce de l'Hindousil et le nord de l'Afgha-Moultan. La seconde up plus courte et bien , et qui était autrefois entre Kaboul et Moulabandonnée par suite i pays; mais il est proa être rétablie. Au sud ites que nous ne faisons s plus importantes sont itthun-Kôte, au conis et du Pandjab (\*), et

Karabagh (improprement h), vers 33° de latitude pente au travers des monnote, p. 71). Au-dessous fleuve qui, depuis son enustan, prend le nom d'Atd'Attock, se partage tout tre bras, qui courent en ie réunir à peu de distance, en de nouveaux rameaux, iviser encore, de manière pal du fleuve, sous l'ins inégales et des accidents place sans cesse. Près de sous le 28° 55' latitude u côté gauche, c'est-à-dire les eaux de cinq fleuves l sous le nom de Tchénab s cinq qui est le plus voisin lésigné, à l'est de l'Indus i le nom de Pandjund, 'andjnoud. Ce puissant afque parallèlement à l'Indus ante-dix milles, et à peu iorte que pendant la saison en juillet et en août, presys intermédiaire est sous ib, eau; Cinq-Eaux.

Shikarpour, près de Bakker, sont les points de départ à l'ouest de l'Indus. La seconde de ces routes mène à Bâgh, Dâder, et de là à Quetta, par la passe Bolan, et, enfin, de Quetta à Kandahar; c'est la route suivie par l'expédition anglaise, mais elle est peu fréquentée, surtout pendant l'été; on lui préfère une autre route qui, de Shikarpour, mène, par la passe de Gandava, à travers le Beloutchistan, à Kélat et Moustoung, et rejoint ensuite la route royale de Kandahar.

Lié par le plateau de Kélat à l'Afghanistan, le Béloutchistan est une vaste contrée soumise à divers chefs,

l'eau. Les cinq rivières qui arrosent le pays des Sikhs, et dont la réunion forme le Pandinud, sont le Sutledje (Hesudrus des anciens), le Béyas ou Beyah (Hγphasis), le Ravy (Hydraotes), le Tchenab (Acesines) et le Djélom (*Hydaspes*.). Le plus considérable de ces fleuves tributaires est le Sutledje, qui prend sa source au lac Mansarowar dans l'Himalaya thibetain, à cinq mille deux cents mètres environ au-dessus du niveau de la mer, et probablement dans le voisinage des sources principales de l'Indus. C'est à une distance de neuf cents milles de son origine, et sous-tendant pour ainsi dire l'arc immense décrit par le roi des sleuves de l'Inde , que le Sutledje rejoint ce dernier à Mitthun-Kôte. Ainsi, comme deux bras gigantesques, l'Indus et le Sutledje embrassent le Pandjab, le Kashmir et une partie du Thibet, et l'avenir politique et commercial de ces contrées est soumis désormais à l'influence de l'Angleterre, dont ces deux vastes cours d'eau navigables reconnaissent aujourd'hui la domination. Le Sutledje est navigable pour de grands bateaux dans la majeure partie de son développement fluvial. Après sa jonction avec le Beyah', dont le volume d'eau est au moins égal au sien, il prend le nom de Gharra jusqu'au Pandjnud. Après le Sutledje, le Tchénab est le plus important des affluents de l'Indus. Il n'a pas moins de cinq cent quarante milles de cours sur une profondeur moyenne de dix à douze pieds. Le Djélôm, le Ravy et le Beyah sont aussi des rivières assez considérables et comparables à plusieurs des principales rivières d'Europe par le volume de leurs eaux et l'étendue de leur cours.

et dont les limites politiques ont varié comme celles de l'Afghanistan. Le principal serdar, le khan de Kélat, reconnaissait la suzeraineté du roi de Kaboul, auguel il payait tribut et fournissait un contingent de huit mille hommes, sous la condition toutefois que ces troupes ne fussent pas employées dans les guerres civiles. Du temps d'Ahmed-Shah, le prince béloutchi Nasser-Khan était maître de tout le pays, et le shah lui avait abandonné en outre la province de Shal, et deux autres districts près de Déra-Ghazi-Khan, en récompense de ses services. La ville de Kélat porte encore, d'après ce chef, le nom de Kélate-Nasser. Dans ces derniers temps, les possessions du khan de Kelat ont été réduites par la rébellion; cependant, lorsque l'expédition anglaise traversait le Bolan, l'autorité du khan s'etendait jusqu'à Dâder et sur les districts voisins. Le gouvernement anglais s'était cru assuré de la coopération active de Mir Mehrab-Khan (c'est le nom du serdar), ou au moins de sa neutralité; mais loin de tenir les engagements qu'il avait contractés à cet égard. Mehrab-Khan avait cherché tous les movens de nuire à la marche de l'armée et au succès de l'expédition. Cette conduite ne pouvait rester longtemps impunie. Aussitöt que le skih eut repris les rénes du gouvernement à Kaboul, il fut resolu de deposer Mehrab-Khan. Le major general sir Thomas Willshire recut, le 17 septembre, l'ordre de se porter avec une forte brigade sur Kelat. Cette brigade se composait de quinze cents hommes, dont un millier d'Europeens, avec six pières d'artillerie. Le 13 novembre, après quelques pourparlers inutiles, Mehrab-Khan ayant declare qu'il s'opposeruit à l'entree des Anglais dans Kelat, une marche rapide conduisit les troupes sous les murs de la place, et après une vive escarmouche aux **abords** de la porte principale, l'assaut fut donne, la pluce et la citadelle enlevees en une heure, à dater du moment où les colonnes d'altaque eurent commence leur mouvement. Lans cette

circonstance, comme à Ghizni, a été acharnée, corps à corps, : courte durée, et par une cau est intéressant de signaler. L n'a pu lutter longtemps coi baionnette. La supériorité d arme terrible, dans deux com la force physique et le courage saient si bien balancés, a été d'une manière incontestable. N Khan mourut, comme il l'ava le sabre à la main, à la porte *zénana.* Ce chef avait **été r**e dans le gouvernement immet district de Kélat par un serdar chi qui semblait dévoué aux A mais plusieurs des districts avaient été replacés sous l'autc recte du sháh.

Les dernières nouvelles reç la voie de Bombay représente le Béloutchistan comme étant ( état de fermentation menaçan seulement pour les intérêts de mais pour le maintien de la d tion anglaise dans le Sindh, et pour la sureté des communi de l'Inde anglaise avec l'Aigha Les Anglais n'avaient laissé à qu'un resident avec une très-fa corte : un fils de Mehrab-Kha duit par sa mère, qui avait ra: des forces considerables pour a le protege des Anglais et ve nwrt de Mehrab-Khan, parai trompe la vigilance du resid heutenant Loveday), investi sub Nelat, negocié secrétement nouveau chef, determiné ce de lui abandonner le masnad comme au successeur légitime ( rab, et fait prisonniers le rés son escorte. D'un autre côt attaque dirigée par une troup breuse de Beloutchis, principalei la tribu des Marries. l'une d saurages du Beloutchistan), ce fort de Kahan, occupe par les ! avail echoue, : : mais un detac

" D'après les avis les plus réc fort a etr évacué depuis, à la sui convention qui a persua à l'officier communication de rejocatre le corps

ble envoyé de Sakker, sous ndement du major Clibborne, rs des assiégés, avec mille . (dit-on) et d'autres bêtes de nargées de munitions et de s de toute espèce, avait été lans les montagnes par des périeures, et, après les avoir s avec une rare intrépidité oir causé une perte énorme, obligé, par le manque 'eau, les pertes qu'il avait ui-même et l'état de faiblesse ouragement des troupes, de retraite, abandonnant à l'endeux canons et la presque u convoi. Ce sérieux échec avoir tellement ensié l'au-Béloutchis, qu'un soulèvetral en aurait été le résultat. croyons pas, cependant, la ussi grave que la dépeignent **ex de Bombay, trop disposés** · le gouvernement suprême yance et à exagérer la portée inents qui semblent justitier ques. Ce qui paraît certain, les Béloutchis ont tenté un **Atort pour se**couer le joug Anglais leur imposent, et renonceront pas à leur saupendance avant d'avoir reçu plus sévère encore que celle a aidonnée il y a un an le Vilishire. Au mois de seplernier, toutes les mesures ises à cet effet, et il est proen ce moment les serdars innt tués, dispersés ou captifs. les actes qui ont signale le ment de Shah-Shoudja-oullans l'exercice du pouvoir , l'un des plus spontanés, ın des plus remarquables par ices nouvelles qu'il contribue · chez les princes asiatiques, zèlent l'influence progressive européennes, a été l'instituordre de chevalerie. — Nous occasion d'en dire quelques i haut (p. 28, note), et nous

mait dans le baut Sindh, avec erages.

pensons qu'il ne sera pas sans intérêt de reproduite la lettre par laquelle Shah-Shoudja exprime, a sa royale sœur d'Angleterre, sa reconnaissance pour le puissant secours qu'il a reçu des armes britanniques et la résolution qu'il a prise pour en éterniser le souvenir. — Voici la traduction à peu près littérale de ce curieux document, qui avait été expédié de Kaboul le 19 août, et immédiatement transmis en Angleterre par le gouverneur général :

« Sa Majesté Shah-Shoudja-oul-Moulk, roi d'Afghanistan, à Sa Très-Gracieuse Majesté Victoria, reine de

Grande-Bretagne et d'Irlande.

(Après les compliments d'usage.)

« Qu'il soit connu de Votre Majesté que m'étant mis en marche de Shikarpour (\*), accompagné des troupes anglaises victorieuses, je suis maintenant, par la grâce de Dieu et l'extrême bienveillance du gouvernement anglais, monté sur le trône de mes ancetres; Kandahar, Ghizni (\*\*) et Kaboul étant tombés successivement en mon pouvoir.

« Les expressions me manquent pour peindre ma reconnaissance d'un

si grand bienfait.

« Je prie le Tout-Puissant pour la préservation et l'accroissement de la prospérité et de la gloire de Votre

Majesté.

- « J'ai réliéchi depuis quelque temps aux moyens de récompenser les officiers européens et les troupes qui m'ont accompagné, et qui se sont exposés, pour défendre ma cause, à tant de dangers et de latigues.
  - (\*) Voyez pages 68 et 72.
- (\*\*) Les Anglais écrivent assez généralement Ghuznee; Mohan-Lall (\*) écrit Ghazain d'après l'orthographe persane غزنير.
- (°) Mohan Låll, dont le nom se trouve mentionné dans les instructions données à Burnes (voy. p. 52, note), au sujet d'un rapport sur la tribu des Mazaries, est un jeune Hindou qui a beaucoup voyagé aux frais du gouvernement suprême des lades anglaises. Il accompagnait Burnes et Gerard dans la première mission à Kaboul, et a publié une relation intéressante, mais peu connue, de cette mission , ou plutôt le journal de ses observations pendant cette mission, (Journal of a tour through the Panjab, Asphanistan, Turkistan, Khorasan and part of Persia, etc. Calcutta, 1834. London, 1835.)

« Je suis maintenant pleinement résolu à instituer un ordre, qui portera la désignation d'Ordre de l'Empire Douranie (Néshan-é-Dour-é-Douran), et qui sera divisé en trois classes.

« Je désire conférer la première classe de mon ordre au très-honorable George lord Auckland, gouverneur général de l'Inde; au général en chef de l'armée, sir John Keane; à l'envoyé et ministre de ma cour, W. H. Macnaghten esq.; au major général sir Willoughby Cotton; au lieutenant-colonel sir Alexander Burnes; et au lieutenant-colonel C. M. Wade. Je destine la seconde et la troisième classe de l'ordre aux officiers nommés dans les listes qui accompagnent ma lettre.

« Comme je désire également confèrer, à l'armée tout entière aussi bien qu'aux officiers, quelque marque de distinction en mémoire de la bataille de Ghizni, j'ai l'intention de faire frapper une médaille qui sera donnée à chaque officier et soldat présent dans cette glorieuse occasion.

« C'est avec la plus entière confiance que j'appelle, sur ce que je désire, la bienveillante attention de ma royale sœur; et je su:s assuré qu'elle me fera la grâce de permettre que les officiers et soldats, que j'ai mentionnes, portent la décoration que je leur destine; j'aurai laissé ainsi un souvenir durable, et le recit de tant de glorieux exploits dans cette partie du monde retentira dans tout l'univers. »

Les intentions du slish out eté remplies. L'ordre de l'empire Douranie brille maintenant sur la poitrine d'un nombre assez considerable d'officiers anglais.

Plans l'esquisse historique que nous arous tracee des évenements qui out aneme l'expedition d'Afghanistan, mus mus sommes arrête plus particulairement sur les circunstances qui temes paramet de l'importance politique d'une des provinces anciennes dependances du revaune de Kahud, la principante d'Herit. Nous rappelletous à mes hereurs qu'un termes de la declaration de lord Anchland, lle-

rat devrait demeurer indép l'avenir, sous la garantie ( terre ; cependant , les derni l'Inde font pressentir com térieur de l'expédition dest mettre le Béloulchistan, I d'Hérât par les troupes Il paraît certain que les dér quelles les Anglais ont éta par l'engagement pris de fortilications d'Hérât et l de protéger les malheureu de la ville et des village nants contre les exaction et de ses ministres, s'él à plus de six millions. D' conduite vacillante et shah Kamran; les intrig tuelles de son ministre Y: med, les intentions toujoi du roi de Perse, le défa absolu d'administration el régulière, et conséquemmen de toute protection effica commerce, semblent des miner les Anglais à se ( diriger plus immédiatemen nées de ce malheureux pay le replaçant sous la suzc Shāh-Shoudjā , soit en lui ( souverain nominal, dirigi l'est le roi de Kaboul , par et ministre anglais.

Balkh et Bokhårå étaient trelois des dependances de chie Douranie. De l'attitude draient les chefs de ces cor lestuelles Dost-Mohammedete chercher un asile, et d des relations qui s'etablira ces chefs et le prince d'Her dait, en grande partie, l dation plus on moins pi pouroir de Salab-Shoudia sence de l'amèr dans la l'inus et dans le roisina hvukstan, vä il entretenait ligences, le bruit de plus e credite de l'approche d'une russe, destince à châtier l Khira, et qui appuierait les de l'ample pour rescaisir de l'Aghanistan, les intri damin on spatial cycles

85

manquer de donner lieu, et t, Bokhara, et par suite, et Kaboul, seraient les fovers: telles étaient les æs prévues et inévitables de ation du shah, et évidem-William Macnaghten (\*) et dja devaient déjouer ces inse prémunir contre les tenbables de Dost-Mohammed, pouvoir accomplir la tâche ipose la réorganisation poli-Afghanistan. Le premier ouvernement avait été en sper les passes principales isent du Kaboulistan dans e dominent également les geuses de l'Hindou-Kôh et l'Oxus. Ce sont les cleis d'un côté, du Tourân de yez p. 37). Pour mieux rendre la position relative ises, nous essayerons de quelques lignes une idée a partie septentrionale de an.

ons déjà établi que la limite anistan au nord était la on occidentale de la grande l'Himalaya, le Caucase inacédoniens, désigné par les orientaux sous les noms-Kôh, Hindou-Khou, Hin-Les vallées de l'Abou-Sîn, e (l'une des principales le la rivière de Kaboul), appartiennent à sa pente e; l'intérieur et la pente la de cette chaîne sont

du royaume-uni de Granded'Irlande, le 11 décembre 1839. Ienry Pottinger a été honoré de truction par lettres patentes de ite. Cet officier avait acquis, dent politique dans le Sindh, ombreux à la consiance du gouuprème et à la reconnaissance, dont le commerce trouvera, re navigation de l'Indus, des nmenses dont la prudence et ce haut sonctionnaire ont su lisation.

La pente sud n'a été étudiée que vers son extrémité ouest, dans ces dernières années, par Burnes, qui en a mesuré et franchi les passes principales. Le fleuve ou rivière de Kaboul coule au pied de l'Hindou-Kôh et reçoit ses affluents en partie des montagnes avancées au sud et à l'ouest, en partie de la terrasse du Kaboul, en partie, enfin, de l'Hindou-Koush même. La petite rivière qui passe par la ville de Kaboul est le plus insignifiant de ces affluents, mais donne cependant son nom au cours principal. A quatre journées de marche, à l'ouest de Kaboul, on trouve le village de Sir-Tchaschma (sir, tête; tchaschma, source); c'est la que la rivière prend sa source, et non loin de là s'élève la première rangée de montagnes que l'on passe à la hauteur de trois mille trois cent cinquante mètres environ. C'est le commencement d'une chaîne dépendante de l'Hindou-Koush, connue sous le nom de Koh-e-Baba, et qui s'étend vers le sud-ouest, entre Kaboul et Båmiau (Alexandria ad Caucasum). L'Hindou-Khou ou Hindou-Koh, strictement parlant, est la contrée montagneuse qui borne le bassin de la rivière de Kaboul au nord, comme le font les monts Khaybers au sud, et dont le point le plus élevé paraît atteindre six mille metres (le Kound d'Elphinstone, le pic Kouner de Burnes). C'est cette même contrée montagneuse vers le haut Kound, dans laquelle Alexandre pénétra par la vallée de Kouner le long du fleuve Kamé (le *Koas* de Ptolomée). Le nom de Hindou-Koush ou Hindou-Kosh, qui a de l'analogie avec le premier et qui, souvent, est confondu avec lui, ne se rapporte qu'aux passages plus occidentaux entre Bâmiân et le pays de Balkh. D'après Ibn-Batouta, qui franchit ces passes vers le milieu du quatorzième siècle, l'étymologie de Hindou-Koush se déduit de la destruction causée par le froid parmi les Indiens qu'on traînait en esclavage dans la Bactriane, et qui trouvaient la mort dans ces montagnes. Hindou-Koush signisie, en effet, mot à mot,

destructeur ou tueur des Hindous (\*). Tout le pays au nord du fleuve Kahoul fut le théatre des combats livrés par L'une des divisions de l'armés d'Alexandre. Il est connu aujourd'hui sous le nom de *Kahésta*n de Kaboul (*Koh*é-slan, c'est-à-dire, pays de monta-gnes), et ses bauteurs avancées du dieve, sous le nom de Kon-dumon. Les Anglais ont eu auss, à livrer plusieurs petits combets, tout dernièrement, dans ces mêmes districts où l'autorité du shah Shoudia n'est pas encore fermement établie (\*\* mais le véritable danger qui menaçait la restauration avait sa source dans le nord-ouest du Kohestan, au delà de Bâman, à Khouloum, où le Dost (comme les Anglas dans l'Afghanistan désignent familièrement Dost-Mohamzned-Khan) avait trouvé un appui dans le sod# ou chef ouzbek de cet endroit, et rassemblé quelques milliers d'hommes, à la tête desquels il espérait penétrer dans le Kaboul, soit par Bâmian, soit par le Kohéstan. Les négociations entamées depuis long-

(\*) Ceri se repporte particulièrement aux nix passages reconnus par Burnes, et qui serpentent dans cas montagnes à des hausteurs de trois mille Irois cent cinquante à quatra mille mêtres. Les observations de Burnes prouvent que Rêmián se trouve dejà en nord de la lague de partage des enux antre l'Indias et l'Oxis (\*). Ièn-Betoute, avant sheik et voyageur celèbre, florissant à la cour de l'empereur de Dehli, Mahmoud-Toglish, vens 1340. Les voyages d'Ihn-Batouta ont été traduits de l'arabe par le réverend Samuel Lee, Londres, 1829, 18-4°. Mohan-Lall donne la même étymologie du mot Bindou-Rousk qu'Ièn-Batoute, mais, nelon lui, la tradition rapporte qu'une armée hindous aurait péri tout entière dans ous montagnes.

("") Le capitaine Edward Conolly, frère du voyageur Arthur Conolly, a été tué dans une de ces rencoatres. C'est une perte, assure-1-on, non-seulement pour l'armés augleise, mais pour la science. Le capitaine E. Conolly était un orientaliste distingué.

(\*) Le houte valiée de Bônide, s'étend dans une direction est et ouest, à peu près, entre les peases Moise et Mordés.

tempo avon co radoutabl vaient eu pour résultat miner son frère, le par Khan, et quelques mit de sa familie, à se place tection du gouvernemes ne cherchait pour lui-m pégociations qu'un avant gagner du temps et d'ét fluence parmi nes compi disposés à retangir le disposés à ressausir d'una vio aventureuso e autour d'une légitimité imposés par la civilisatio d'un peuple auropéen. med-Khan, chef brave, l temps heureux, était d'anciens compagnons n'attendaient qu'une oc rable pour se ranger de son étendard; plusjours déacté la cause de Shâl quand il fut avéré que le Bærekzaï approchait de la passe Ak-Robât, qu postes des troupes an venaient d'abandonner p sur le quartier général gnie tout entière d'un rés (régiment commandé par glais) décampa pendant la l'ennemi. Cependant, les de Dost - Mohammed i échapper à la vigilante si sir William Macnaghten ne fut plus permis de approchaît des passes, furent envoyées de Kahr forcer la brigade de B le commandement du bi nie. Cet officier général une forte reconnaissance rection où il s'attenda: trer sculement l'avant-ge ennemi, se trouva inog 18 septembre dernier, es la petite armée que l'exboul dirigeait en personn mian. Sons hésiter un in gré l'infériorité numér troupes (puisqu'il n'ava cents hommes d'infanter moitié Hindoustans, moit trois à quatre cents hom

deux pièces de canon a oppodog ou six mille Ouzbeks et urs afghans), le brigadier marit à l'ennemi, le déloge en un de ses positions, le met dans route complète, le fait pourar sa cavalerie qui en fait un rnage. Dost-Mohammed-Khan, ins l'action, s'échappe à grand'rec un de ses his et quelques s de cavaliers (on le dit mort : les tentes et tous les équit l'amir tombent au pouvoir queurs. Tel a été le résultat otative audacieuse sans doute, ii prouve combien Dost-Mose faisait une idée peu exacte le l'immense supériorité de la et des armes européennes, et sit les espérances qu'il pouder sur les ressources dont sait et sur les sympathies ortion des populations auxl avait imposé sa domination plusieurs années. Il est pro-Recette brillante affaire de sécouragera complétement les zbeks que Dost-Mohammed venu à intéresser à sa cause; ici, survivant à ses blessures, is sa soumission (que le gouit du shah aurait sans doute prudente générosité d'accepourt grand risque d'être livré a-oul-Moulk par ses anciens peut-être égorgé par eux, oir de se concilier plus sûreir une démonstration aussi l'indulgence et la protection nement anglais.

an. Shah-Shoudja aura longcore, aux yeux des Afghans,
être remonté sur son trône
d'une invasion étrangère.
on, sous ce rapport, est
et dangereuse, et il nous
ssible de ne pas trouver
gie frappante entre Louis
scrivant au prince régent
Dieu il doit la couronne de
l'intervention de l'Angle-

Shâh-Shoudia déclarant à la

toria, dans le solennel et

pompeux langage de l'Orient, qu'il est, par la faveur divine et l'extrême bienveillance du gouvernement anglais, remonté sur le trône de ses pères, et qu'il veut, par l'institution d'un ordre de chevalerie, éterniser le souvenir de ce grand événement. Ce n'est pas ici le lieu d'établir un parallèle détaillé entre les deux restaurations, mais nos lecteurs trouveront au moins dans ce que nous avons dit et dans ce qui nous reste à dire (dans cette partie de notre travail), au sujet de l'Afghanistan, les principaux éléments d'une comparaison qui, sous le point de vue historique et politique, nous semble d'un véritable intérét.

Ce sera, nous le répétons, une œuvre difficile que celle de l'affermissement du pouvoir royal dans l'Afghanistan et de la réorganisation du pays. Créer une armée régulière, établir des communications sûres et permanentes entre les principaux points, soumettre les chefs turbulents, protéger et étendre le commerce, surveiller les mouvements des peuples voisins au nord et à l'ouest, tels sont les premiers devoirs à accomplir ou les plus importants besoins à satisfaire. Le shah s'applique principalement à organiser son armée et à discipliner, avant tout, son infanterie à l'européenne. Les Afghans sont en général plus propres au service de la cavalerie, et c'est comme cavalerie qu'ils se sont rendus redoutables à leurs voisins; cependant, le Kohéstan Kaboul fournit d'excellentes recrues pour l'infanterie. Si le shah réussit à se concilier l'affection et la consiance des principaux khans douranîs et ghilzies (nous ferons bientôt comprendre l'importance politique de ces chefs), il ne tardera pas à exercer sur la nation, par leur intermédiaire, l'influence nécessaire à la consolidation de son autorité. Il pourra s'occuper alors de l'introduction de réformes, qui doivent porter bien plus sur les vices de détail de l'administration ultérieure, que sur l'esprit même des institutions, institutions admirablement adaptées à l'é-

tablissement d'une monarchie tempérée par une représentation nationale, dont tous les éléments sont, pour ainsi dire, sous la main. Il suffit, pour s'en convaincre, de jeter un coup d'œil sur l'organisation primitive du peuple afghan, telle qu'elle s'est maintenue jusqu'à nos jours, qu'elle nous a été révélée plus particulièrement par le bel ouvrage d'Elphinstone (\*). Quelques notions exactes sur ce sujet et une indication sommaire des mœurs et des habitudes de ce peuple singulier nous semblent indispensables, dès à présent, pour que nos lecteurs puissent comprendre quelle est l'attitude de Shah-Shoudja et de ses protecteurs vis-à-vis des Aighans, et quels sont les éléments politiques de l'avenir de leur pays.

Il n'y a qu'un siècle et demi que les Afghans sont désignés dans l'histoire sous ce nom d'Afghans comme peuple dominateur. Il est fait mention d'eux par Tavernier et par Chardin sous les noms d'Aghuans, d'Aguanes et Augans, et Tavernier les désigne de la manière la plus significative par ces mots: « peuples appelés Augans, qui habitent depuis Candahar jusqu'à Kaboul, vers les montagnes de Balkh, et qui sont gens forts et voleurs de nuit. » Elphinstone, qui les a étudiés

(\*) An account of the Kingdom of Caubul, etc. Dernière édition, 2 vol. in-8. Londres, 1339.

L'ouvrage d'Elphinstone abonde en observations judicieuses et en détails précieux, surtout en ce qui concerne l'ethnographie de l'Afghanistan. Burnes, qui a visité ces contrées vingt-trois ans après Elphinstone, a confirmé par son témoignage toutes les observations de ce dernier. Il les nomme, à juste titre, *classiques.* La carte jointe à la dernière édition de la description du royaume de Kaboul semble laisser encore beaucoup à désirer. Nous regardons la carte d'Arrowsmith, publice à Londres en 1834 (Central Asia, comprising Bokhara, Cabool, Persia, etc.), d'après les observations d'Alexandre Burnes, comme la meilleure carte générale qu'on puisse consulter pour l'intelligence des questions qui nous occupent.

dans le pays, en parle c peuple auquel la nature a caractère très-marqué au comme au moral. Il nous les Afghans comme des hor osseux, bien laits, ayan vifs, le visage long, le ne une chevelure noire ou br ment rousse: leurs mar simples et prévenantes; let franc, valeureux, sans d que sans culture; ils porte bes longues, ce qui leur de grave, bien que naturel soient vifs, agiles, adroit coquets dans leurs mouven fants dans leurs jeux (\*); est facile et coulante, let active et fidèle (surtout en cerne la généalogie et l' leurs tribus); leur ignoranc grande que ne l'est leur i leur désir de s'instruire regardes comme des barba Persans, mais c'est parce plus véridiques que ces ( qu'ils ont des inclinations cieuses.

On remarque d'assez gra rences entre les Afghans o les Afghans occidentaux : le sont bruns comme les Hi seconds plus olivātres; cl et chez les autres, on rei ligures noires comme celle tants du Dekkan, au mili ges au teint clair et anii ceux des peuples du Caucette complexion européeni tre bien plus souvent chez l orientaux. Les Afghans ( sont plus grossièrement or ceux du côté de Kaboul plus lourds, plus mous qu niers. Les uns tenant à la autres à l'Inde, ils former ensemble une sorte de peu persan. Bien qu'égalemen dants à l'égard de l'un et

(\*) Il n'est pas rare, dit I de voir des hommes d'un âge aux billes, ou à une sorte de lu pieds.

89

présèrent les vêtements, le : les habitudes persanes, à rui pourrait leur venir de endant c'est un peuple difentiellement des Hindous, ns et des Tartares, et qui, l'un des premiers à l'islasu néanmoins resister couint à tous les conquérants Mohammed, Tchingiskhan, Abbas, Nader-Shah, ont ré les Afghans indomptables d se révolter.

e afghane forme trois grouipaux: les Béloutchis, les et les Douranies; ces trois distinguent par la bravoure et les habitudes de piliage. Douranies a des dispositions cratiques, et cependant les laisant partie de ce groupe sque tous établis dans les mis que ceux des deux auent la vie de pasteurs. L'ora des tribus de ce singulier t pour ainsi dire toute généaat peut se résumer dans la pui suit:

famille est sous le gouver-

bsolu de son chef.

douze familles sont présidées ancien, spin-zhèra (mot à *be blunche*), ancêtre commun nilles ou son représentant. ı douze spin-zhéras reconl'autorité d'un *canndidar*, ant l'aîné de toutes ces fa-

tain nombre de ceux-ci come subdivision à laquelle pré*allik* ou *moushir*, qui a son représenter l'ancêtre com-

rs subdivisions forment une égie d'après le même prinstorial.

lusieurs divisions composent et plusieurs khails forment es familles ou tribus, telles Barekzais, les Saddozais, s, etc. (\*).

ais, qui termine si fréquemment le tribus en Afghanistan, a la

Chaque groupe de khails ou chaque khail indépendant, ou même chaque division qui a pour chef un khan, est

désigné par le mot *oulouss*.

Ce qui distingue particulièrement les Afghans, c'est l'amour extrême de la liberté et de l'indépendance. Ce sentiment a donné à leur caractère un fonds immense d'originalité. Leur système inilitaire, ieur cavalerie, leur législation et leur gouvernement, tout est frappé, dit Elphinstone, d'un sceau qui leur est particulier. Ils obeissent aveuglément à leur chef, mais c'est que, dans ces chefs, ils voient la personnification de la force et dé l'éclat de leurs tribus; c'est que, dans leur grandeur et leur influence, chaque Afghan voit la splendeur de sa propr**e** famille. Ils les accompagnent à la guerre avec la soumission aveugle et le tendre dévouement d'un pour son père. En général, ce gouvernement est aussi étranger à l'égoïsme qu'il se complaît dans une discipline militaire dure et inexorable. Les Afghans parlent avec enthousiasme !de la liberté de leurs institutions : ils sont toujours prêts à maintenir que tous les Afghans sont égaux, ce qui, bien que l'histoire du passé et celle du présent donnent un démenti formel à cette prétention, montre au moins leurs dispositions naturelles et la tendance constante de leurs idées. Elphinstone s'efforçait un jour de convaincre un vieillard de leurs tribus, homme très-intelligent, de la supériorite et des avantages de la vie civilidans nos grandes monarchies, comparée aux tumuites, aux alarmes et aux discordes sanglantes, résultat inévitable de leur système de gouvernement. Le vieillard, répondant avec une chaleureuse indignation à ces arguments, conclut en ces mots: « Nous aimons la discorde,

signification de flls, comme le vitch à la fin des noms russes et le mac au commencement des noms écossais. Les termes mallik et moushir, d'origine arabe, désignent, le premier un roi ou chef suprême, le second un conseiller.

aimone les alaymes, nous aimons le sang, mela nous n'aimerons jamais un maître! » Avec de pereils senti-ments, le gouvernement mouarchique est en effet difficile, et il est aisé de prévoir que pandant un longtemps encore la présence d'une armée anglaise pourra seule contenir l'esprit turbu-ient et inquiet et les vagues desira d'indépendance de ces populations, qui n'ont jamais montré d'unité nationale que pour envalur eux-mêmes ou repousser l'invasion.

Les Afghans, tout en alment la guerre, la rapine et le piliage, pré-tendent qu'il n'y a de force que dans la justice; mais la sont justes à leur manière : l'hospitalité est encore une de leurs vertus ; seulement cette hospitalité ne dépasse pas les limites du village ou du territoire; au delà de ces limites, le droit de pillage reparaît dans toute sa force, et ne res-pecte personne; les amis comme les enuemis subissent la loi commune. Telles sont principalement les mœurs des habitants des monts Soliman et du Béloutchistan.

Les Afghans primitifs résidaient, selon toute apparence, dans le Paro-pamise, entre l'Inde, la Perse et la Bactrione. Les données que nous fournit l'histoire, et qui remontent au temps d'Alexandre, prouvent que, deja a cette époque, il y avait une dif-ference profonde entre les habitants de l'Afghanistan actuel et les populations de l'Hindoustan. Les premiers sont actifs, agiles, entreprenants et energiques; les seconds, doux, indofents, plonges dans une extase et une contemplation habituelle. Cette différence de caractère et de mœurs frappa les Anglais. Ils aimaient à retrouver dans l'habitant de l'Afghanistan un homme de la trempe européenne. C'est de ce point de vue que les Af-ghans furent étudiés et représentés par Elphinstone. D'autrea écrivains sont allés plus loin , cherchant à donper un tableau exact de l'état actuel de ce peuple remarquable, en même temps qu'à pénétrer jusqu'à son origine, pour en faire ressortir tous les

points d'affinité avec la reisique, la race iranicano, el peuples occupant l'Asie centre ces écrivains, nous elteron Pr. Wilken, dont la dissert l'Origine et le gouvernen Afghans, très-estimés en A n'est pas encore, que nous :

connue en France.

Le point de départ de W dinmétralement opposé à ce prédécesseurs. A commence écrivains persans et arabes, Neamet-Oulla, Ebn-Batula sutres, et particulièrement J. Potocki, A. Burnes, etc., lant plus ou moins de fable récits, se sont plu à déduire des Afghans de la race juive primitivement les monts Wilken protesta contre ce thèse ou cette assertion, au données historiques et ethi ques aussi curieuses qu'incon que nous résumerons ici.

De tous les peuples conquinusulmans, les Afghans on plus fidèles gardiens de leur lité. Leur organisation social à toutes les tentatives faites rois pour y établir un gouv despotique. Elle ressemble d'un rapport à celle des ant sans et à celle des anciens (

Les Afghans se divisent autrefois les Persans, en deu classes: 1º colons établis, 2 Ces derniers changent de pla diquement, à de certaines s l'année. D'après leurs mœu divisent encore en Afghana et en Afghans occidentaux. 1 les plus renommées et exer espèce d'autorité sur les auti nont celle des Ghildjies (Gild: celle des Douranies. Ces divis font pas des peuples aussi les uns des autres que l'av jadis, dans la race german Pranca et les Saxons. Les deduisent leur origine de .

(\*) Mohan-Lalt écrit Qaljáls pronoucerions Quebljáls.)

det de ses quatre fils. Ce suivant la légende, le preon peuple qui, du temps de cepta l'islamisme. Ce mythe plement d'autre but que d'inprigine de la noblesse af-

des Afghans est le chef de a un pouvoir suprême dans affaires concernant le peu, mais il n'administrait annt que le domaine de sa proper et ne se mélait des choses les autres tribus que lors-le lui demandaient elles-cependant elles étaient toutes i lui fournir des troupes et à impôt. Nous avons vu quelle ganisation intérieure de la moins importante de ses subcompte rarement moins de me familles.

me que les tribus se forment les, de même le peuple n'est pemblage de tribus. Les liens ment entre elles toutes ces ont les mêmes que ceux qui t jadis les demen et les phylices, ou les pagi et les vici ains, et dont les traces se resées jusqu'à présent parmi peuplades des Slaves méri-

a du droit de succession aux vacantes, au droit d'élection de famille, repose sur les pases que chez les anciens )ès qu'u**n khan** ou un *supé*lconque meurt, l'élection a inairement c'est le puîné de gui est choisi. Cependant règle qui n'est pas obligaroi n'a que le droit d'approuelques tribus lui accordent nomination, dont il n'est se servir qu'en faveur des de la famille possédant telle lignité par droit d'hérédité. me de succession politique es Afghans, comme c'était : les Germains, à des guerres 3. Ils prennent, suivant l'upté par ces derniers, leurs nobilitate et leurs duces ex virtute. Leur khan est, comme autrefois le roi des Germains, le chef de la tribu pendant la paix. Il résigne son pouvoir pendant la guerre entre les mains d'un commandant général qu dictateur. Après la guerre, les khans redeviennent ce qu'ils avaient été auparavant. L'administration intérieure de chaque tribu afghane se trouve encore tracée par Tacite: *De minoribus requs* principes consultant, de majoribus omnes (\*). Les khans, les malliks et les moushirs ne peuvent donc rien décider dans les circonstances graves sans prendre l'avis préalable des chefs de famille et de la masse de leurs subordonnés. Les assemblées des cheis de famille, ou les *djirgas*, sont convoqu<del>ce</del>s par un spin-zhéra (barbe blanche), et ne contiennent que les chefs de famille. Les djirgas (assemblées) d'oulousses se composent de tous les spîn-zhéras. Les djirgas des malliks n'admettent que leurs subordonnes, les mouhsirs; et les djirgas des khans ne sont composées que de malliks. Dans toute affaire concernant la tribu entière, et devant être réglée par la décision de tous les chets de famille, on prend les voix de la manière suivante : les spin-zhéras interrogent les chefs de famille qui leur sont subordonnés. Ils se rendent ensuite à l'assemblée des moushirs. Les moushirs forment le conseil privé des malliks, qui sont le dernier et le seul organe par lequel le khan apprenne la volonté de sa tribu. Les affaires courantes ne passent pas à travers cette filiation des assemblées populaires, et sont décidées ou réglées par le khan lui-même ou par ses subordonnés. En examinant cette organisation de près, il est impossible de ne pas se croire transporté au milieu de ces anciennes tribus germaines réglant toutes leurs affaires par leurs villages (gauen), leurs bourgs (marken) et leurs centines (zehenten).

Les djirgas exercent aussi un pouvoir judiciaire, et leur intervention, en général conciliatrice, substitue par

<sup>(\*)</sup> Tacite, Germ. II.

degrés, aux habitudes sanglantes de vengeance, l'idée d'une proportion équitable et régulière entre la peine et le délit. Les Afghans seuls jouissent de tous les droits consacrés par les djirgas; ils sont, à peu d'exceptions près, les seuls propriétaires et elloyens dans le pays. Les peuples qui leur son soumis n'ont, au contraire, aucun droit de propriété sur les terres qu'ils habitent. Le pays entier est divisé entre les différentes tribus, de manière que chacune d'elles possède un

district à elle seule.

Parmi quelques tribus des Afghans orientaux, l'occupation territoriale suit, comme chez les anciens Germains, un tour de rôle; c'est le sort qui en décide. Le tirage des lots se fait à des époques périodiques et de maniere à ce que les terres les plus fertiles puissent changer de mains. Cette opération s'appelle socish. Dans la tribu des Youssouf-Zais, elle a lieu tous les dix ans (").

(°) L'ansemble des contrées comprises entre le Kashmir et le Kohastan de Kaboul peut se diviser en trois régions: dans los lesses plaines les plus chandes se sont établis les Afghaiss proprement dits; dans les vallées moyennes, les Youssouf-Zaïs; les hautes vallées presque maccessibles de la chaine géante sont habitées par un peuple tout à fait dutinct, les Kafers. Le Refariation, ou pays des Kafers (kafers, mécreants, infidèles, qui ne sont ni mahométam ni Hindous), est d'une étendue indéterminée, mais qui comprend au moits tout le pays au nord du fleuve de Kaboul, depuis Tchitrái jusqu'à Badakishan, Anderaé et Balkh. Le Kaferistàn office un vaste champ aux explorations des voyagenrs futurs; c'est une vraie terra incognita dans an partie orisotale. Elphinstone, dans son excellent ouvrage sur le Kaboul et les pays visiants, à donne une notice très-interessants sur les Kafers ou Siapóshis (°). C'est un fat tres-remarquiable que non-seulement ons peuplades (visitees en 1810 par Moulla-Nadjib, et dont Elphinstone décrit les

(\*) Sea, moir, pésh, âmbiles de moir. On desmo co mam à quelques-mors de leurs tribus, parca qu'elles porvent une espèsu de surtent de poil de chèrre. — Veyes susès : Rescent poursel saintique (disense Jenrad, ner serses), velt all, 1839, p. 134. Les Afghans ne cultivent les terres qui leur échoient et

mœura et les uesque, mertout cobservateur musulmen), mais toutes les tribus qui habatent : l'Hindou-Koh et sur la rive droit jusque dans le petit Tibet, prôte cendre des Macédoniens de l'elexandre. On peut espérer que voyageur anglas qui a tout rées plore avec sois les pays au non doustan, et dont on imprime en la relation à Londres, aura n recessguements curieux sur ost annte emestion.

annie question. Au-dessous et à l'est du Ka pays montagneux entre la rivil et l'Indus (au nord d'Attock) par la tribu des Youssouf-Zais, portanor historique morite un particuliere. D'apres histoires écrites que possède o les Youssouf-Zais sont originair atué entre Hérat et le Béloute les confins du Dushté-Lout, ou sert sale; et lorsqu'ils en fures vers la fin du treizième, ou an e ment du quatorzième siecle, fin en partie la haute terrasse de K de proche en proche, s'établires ou de force, dans les districts bassin de l'Indus, et plus partie dans celui que nous avons design ils out envoyé des colonies dans doustan. Les Youssouf-Zais n'es culture, ni industrie, ni comm priétaires par droit de conquête, du travail des tribus qu'ils ont so si l'accroissement de la populatie moyens de subsistance précaires tion est une ressource que la avectureuse a su exploiter avec depuis des siècles. Comparable et points aux Larédémoniens par s sation intérieure, aux Norman caractère et le but de ses expéd pruple turbulent, connu à l' sous le nom général de Patânes, à diverses époques, une grande sur les affaires de l'Hindousian, I mogholes se sont toujours recrut émigres. Une dypastie de leur souch le trône de Delhi pendant tross siè les ruines de l'empire du Grand. ils avaient élevé la république du dans l'ancienne province de Kattai ils en abandonnent une ils en abandonnent une ile aux peuples vaincus. Il sont partagés en plupries pareilles à celles qui armi les esclaves des anins.

ons des Afghans avec les jus par octroi ne sont pas es d'attention. A cette tiennent non - seulement mais aussi les fermiers et , connus sous le nom gé-Humsayehs (voisins). IIs roit de propriété ni celui x djirgas. Cependant ils faire représenter par des leur choix. Chaque Humu de se choisir un patron ghans. Le nombre de ces rappelle l'usage adopté à r les Romains, est, dans. bus, très-considérable. Humsayehs est généraleheureux. Leurs patrons de les défendre et de les out leur pouvoir et dans rconstances possibles. La re eux sont Tadjiks (\*) ou

), aujourd'hui le Rohilkond, ent rendus souvent redoutaus eux-memes. Ce pays est amis entièrement à la domi-:, ainsi que les autres coloe moindre importance qu'on ite l'étendue de l'Hindoustan, ickabad, Bopál, Karnoul, mais les Patanes sont toujours parmi les meilleurs, au moins raves soldats de l'Hindoustan. om de Thát, Tadjik, Tadst, il laut comprendre toute e peuplades agricoles qui ocupérieur de l'Irân, n'appare des races nouvellement do-'ayant d'autre unité que celle radation et du même avilissedu mot Tadjik (\*) est pertares donnent ce nom à la et dans la langue moghole il an. Quand a-t-il été imposé

list. of Persia, tom. II, pag. 606.

rit Tajaks (que nous prononcerions

étrangers. Cependant on y voit aussi des Afghans venant d'une autre tribu.

93

à celle partie de la population de l'Afghanistan? c'est ce qui n'est pas facile à préciser. Ritter a prouvé, en s'appuyant sur les annales chinoises, que, par ce mot de Tadjik, on désigne dans toute l'Asie centrale un homme parlant le persan. Du temps de Timour, on appelait ainsi tous les habitants de l'Iran qui n'étaient ni Arabes ni Moghols. Ce nom était déjà alors un signe de mépris et correspondait au fellah des Turcs dans l'Egypte. Malcolm les regarde avec vraisemblance comme un restant de l'ancienne population autochthone, qui survécut à toutes les guerres, révolutions et secousses désastreuses de l'Iran. Les Tadjiks s'étendent par toute la Perse, tout le Béloutchistan, tout l'Afghanistan, jusqu'à la Boukharie. Ils parlent dans tous ces pays un des dialectes du vieux persan, mélangé de néo-persau, de poushtou et de tourkoman, et forment une classe de serviteurs, des glebæ adscripti, des colons vivant sous la domination tyrannique de leurs maitres.

En jetant un coup d'œil sur toute l'Asie supérieure de l'ouest, depuis les monts Hindou-Koush jusqu'au Taurus, on aperçoit un contraste tres-constant et tres-prononcé entre les peuples nomades et les peuples agricoles. Les rapports de l'une de ces deux classes à l'autre ressemblent à ceux qui existent ordinairement entre les seigneurs et les serfs, entre la noblesse et le peuple. L'origine de cette division remonte, si l'on peut croire les témoignages de quelques officiers d'Alexandre le Grand, jusqu'au temps de l'expédition de ce conquérant en Asie. Les Afghans et les Tadjiks sont l'expression la plus frappante qui existe encore de cette division.

Les Tadjiks se trouvent aussi dans le Tourkestan chinois; ils y sont établis comme dans le Tourkestan tartare, dans le pays des Ouzbeks et dans toute la Perse. Leur sort diffère cependant dans chacun de ces pays. Dans le plateau d'Iran, où ils furent conquis par les khalises avec le premir débordement de l'islamisme, ils restèrent sers tant que dura la domination arabe; mais dès que celle-ci s'écroula, ils se mélèrent avec leurs dominateurs, et en prirent, jusqu'à un certain point, les mœurs, la langue et la civilisation. Tel sut le sort de la population primitive de la Boukharie. L'Asghanistan, au contraire, conserva son indépen-

Les Humsayehs d'origine afghane sont plus estimés que les autres. Telle est l'organisation in des Afghans : toutes les tribe

dance plus longtemps. Il résists aux Arabes pendent près de trois siecles, et ne fut influencé par le contact de cette race qu'en influencé par le contact de cette race qu'en passent sous la domination de la Perse. C'est alors que naquit dans ce pays, du melange de la population arabe et persane avec la population indigène, le classe des Tadpile, classe des travailleurs aux yeux de toutes les hordes nonades qui travarserent ce pays, mois classe profondement différente de calle des anciens cultivaleurs de l'Afghanistan, qui, à l'approche de l'ennemi, se sont retirés dans les montagnes, amportant avec aux leur vieille liberté.

La noblesse de l'Afghanistan n'est pas prétentieuse; elle admet dons son sein les honsures les plus incultes, pourru qu'ils souent d'origine libre. Aussi cette classe y devint facilement tres-nombreuse, par l'incorporation de différentes hordes nonades tout entières. Mais à mesure qu'elle croissait, la classe des Todjiks devanait de plus en plus asservis. La majeure partie des hommes de cette classe se recommande par des mœurs donces, paisibles et industriemses. Ils sont genéralement plus policés, plus entreprenants et plus intellagents que leure maitres, pour lesquels ils sont obligés de travailles, et auxquels ils levrent souvent la mostre de leurs revenus. Dans les villes, ils aont altaches à différentes branches d'industrie manuelle, et se louent tant per au. Leur religion est celle des Sonnis ou Sannates. Dans le Sastes (Sedjestan) et le Reloutchistan, ils forment la majeure partie de la par groupes, et présentent aussi le triste spectacle d'un peuple dispersé par tous les vents des resulutions.

Parms les races d'origine étrongère qui unt colonire l'Afghanistan, et dont la plus ancienne, celle dos Tadjika, a est encore qu'un jeune peuple metis, il faut distinguer les Auxilitation (appeles Quandaré par Mohan-Lall; Kuundamaher, qui du temps de la dessanation des dynasties tourkomates parvint en Perre à un haut degré de paissance, et qui, à la suite de Nader-Shih et d'à hard-Shih, s'est etablee, un nombre du plusseurs milliers de familles, prunqualement à habitud et dans les autres grandus villes de l'Afghanatan. Les Katasibuhan, met intelligente et vanisseurs, à la fami jumbante et

sarvile, pessionnée pour la glair plaisire, aimables compagnons, ma reux amis, sont à Kaboul en pesse presque tous les postes de confismes grandes familles et même à la cour, cent par leur nombre, leur union lités redoutables de leur esprit et dace, une assez grande id gouvernement et le peuple, dont i pendant baïs à cause de la diffi religions, les Kazzelbashis étaut Peligions, sen massavente des par Shishs, tandis que la muise des par appartsent à la secte des Souni selbashu oni vu, avec une exirém qué les Anglais enseent pris une pa tive et si glorieuse au rétablisse l'autorité de Sháh-Shoudjá. Dag nauronte de Soan-Shoudjá. Dapais de l'armée anglane à Kaboul, ils ai-de téraoigner, par l'ansolence par de leur langage et de leur candoit hance que leur inspiraient cas din du mépris qu'ils affectent pour la indiennes, ces cypalsis deut la fiindiennes, ces cypahis dont h fi voure, la perséverance intrép cipline forment cependant un est frappant avec la folle jactance, les l corrompues et l'insubordination a de ces ils dégénérés des compa mes de Nader-Shah. A cutom hashas, l'armée anglo-indicano al salus qu'a leur modération. « Si s pour cas housses blancs, disenté aurious bon marché de ce rama d'I nis, « Une affaire un peu s ortes de haboul aurait raheiu portes de habout auran ramana de ces « bounets rouges (\*), » et la appas que le cypalu leur est aurais en vau courage et en mérite milita conduite et en valeur murals. La heshes cont de broux hestemes. It here armés, prompte à s'offices offenser les étrançors, surtent le qu'ils out en averson; avec de m dispositions, il persit bem diffici sepour des troupes anglasses à Kade se pr donger beancomp mas assesses codinon sanglante entre cun, et à bachés.

Outre on strangers, il y a on he planes de heet pass régless debres des montrebles haudes de rans qui les cat traversess. Bons légorie, les Hamrels tienness.

Cont a separation des seres de

**issent de droits** égaux et is**es** à des obligations égaibu des Douranies est la isse exception à cette règle, nt attachée par des liens de ni**té** à la maison royale.

ranies sont exempts des imers. Les rois des Afghans de l'Oulouss Populzai, et ement de la famille Saddofamille a des priviléges les: aucun de ses membres re condamné et puni qu'en décret prononcé dans le amille. Le khan de l'Oulouss znies lui-même n'a aucun ı**r aucun** individu appartemille Saddozaï. Leurs pernt sacrées et placees, du ent de la nation, à l'abri de que particulière, fût-elle la m fond.

a montré qu'il existait de s analogies entre cette orà la fois démocratique et we (avec des priviléges en tribu particulière), et politique de la Perse au temps de Cyrus. Il a 'ses savantes recherches, and degré de probabilité à de Klaproth sur l'origine

remière place; viennent ensuite Mes Moghols, des Tartares, is, des Kourds, des Lesguis et des du Caucase. On rencontre rs Abyssiniens; le roi de Kaautretois a son service comme rps. Quelques hommes sortis e ont joué dans l'Iran un rôle

Le nombre des juifs établis ustan n'est pas considérable; entre eux se tiennent dans le l'occupent du commerce de la

isqu'à la Chine.

multitude de peuplades d'oriates vivent maintenant côte à ifghanistan, et y ont conservé rtain point leurs habitudes et mais rarement admises dans le lations indigènes de manière à it ne pouvant pas conserver ilité comme peuple, elles out, assé comme sers sous le joug

de la langue poushtou (\*), hen commun de toutes ces peuplades. La constitution primitive des Afghans, constitution marquée énergiquement au coin de l'individualité persane, vient à l'appui de cette hypothèse d'une maniere aussi tranchante que la langue meme. Selon Klaproth, Wilken et Ritter, le poushtou serait d'origine perso-mède. Des recherches toutes récentes semblent confirmer les analogies déjà soupçonnées entre le poushtou et le sanskrit (\*\*); mais c'est un point qui a grand besoin d'être éclairci. Quoi qu'il en soit, la langue des Afghans paraît n'être rien moins qu'harmonieuse (\*\*\*). Cependant cette langue, selon Elphinstone, ne manque ni d'expression ni surtout d'énergie, et elle se préte aux sentiments les plus passionnés; elle a sa poésie, et les poetes poushtous sont assez nombreux, surtout depuis deux siecles.

Ahmed-Shah a composé un recueil d'odes en poushtou; son fils Timour en a publié un en persan. Le shäh actuel, Shâh-Shoudja, est lui-même trèsversé dans la littérature arabe, persane et poushtou. Dans un pays où la poésie est en honneur, l'amour se revèle tôt ou tard à l'homme en dépit des institutions qui assignent à la femme le rôle d'esclave et la condamnent a ne pas tranchir les limites de la vie

(") Un Afghan se désigne lui-même par le nom de poushtane ou poushtoune (au pluriel poushtaneh), d'où est venu par corruption patáne.

(\*\*) Voyez Asiatic journal, décembre

1839 , page 255.

(\*\*\*) La tradition s'est même égayée à ce sujet. Selon elle, un certain roi ayant envoyé son vizir pour étudier les différentes langués de la terre et lui en rapporter des vocabulaires, le vizir, à son retour, essaya de donner à son maître une idée de chaque langue par des citations. Quand il en vint à l'afghani, il s'arrèta, et, prenant un vase en étain dans lequel il avait mis un gros caillou, il commença à secouer le vase. Le roi surpris lui demanda ce que signifiait ce charivari; le vizir déclara que, n'ayant pu réussir à apprendre la langue des Afghans, il n'avait vu que ce moyen d'en donner une idée à Sa Majesté.

intérieure. L'amour est un sentiment qu'éprouvent fréquemment ces populations nomades ou guerrières de l'Afghanistan, et qui chez elles paraft inême présenter des caractères tout à fait analogues à ceux qui distinguent le véritable amour d'après nos idées européennes. La condition des femmes , malgré les restrictions qu'impo-sent les habitudes musulmanes , est au total heureuse dans ces contrées, et l'influence du beau sexe se manifeste souvent dans les événements qui changent la destinée des familles, et même celle de l'État. L'appel d'une femme à la protection d'un Afghan n'est jamais fait en vain, et la forme même de cet appel a quelque chose de simple, de noble et de touchant, comme la con-flance dont elle est le signe. Ainsi , à la mort de Timour-Shâh, la reine favorite, mère de Shah-Zeman, envoya son voile à Sarfraz-Khan, chef de la tribu des Barekzaïs, et se plaçant ainsi avec son fils sous la protection de ce puissant serdar, le mit dans l'obligation d'appuyer les prétentions de Shih-Zeman au trôce.

Elphinstone évaluait la population totale de l'Afghanistan et de ses dépendances à plus de quatorze millions. Ce qui reste de l'ancien empire douranie, sous la domination de Shâh-Shoudjā, compte probablement encore de huita dix millions. Cette population est trop melangée et trop remuante pour qu'il soit possible de lui imprimer promptement la direction salutaire qui doit la mener à un heureux avenir. Cependant, il y a au fond de l'esprit afghan, et dans la constitution des peuples qui habitent à l'ouest de l'Indua, des tendances européennes que l'influence de la civilisation anglaise parviendra à développer tôt ou tard.

Nous nous proposons de consacrer l'une des sections de la quatrieme partie de cet ouvrage à une description succincte mais complète des pays afghans, considérés sous le point de vue historique et ethnographique, et plus particulièrement dans leurs rapports avec l'Inde anglaise; mais nous avons cru devoir, dès à présent, faire con-

neftre à nos lecteurs les tre saiffants du caractère des 1 habitent la droite du bassin et les faita récents qui tém la résolution prise par l'Az disposer à son gré de l'avi peuples. Nous commenço prendre en France que i quelque intérêt à savoir co dans ces contrées lointaine velles de l'Inde occupent c plusieurs colonnes de nos et exercent déjà , par inter influence légitime sur nos : lementaires. Il importe do familiariser promptement : tions qui sont, pour ains éléments de toute apprécia pable des événements qui changer la face du monde C'est dans cette conviction nous sommes hâté d'esqui de l'expédition anglaise au c dus, et de soumettre à nos résumé rapide des causes sultats de cette expédition. définitive que prendront tions de l'Afghanistan, tar du souverain que l'Anglet régner sur elles, qu'à l'éga de l'Asie centrale, de la Per rectement de la Russie, es extrême influence sur l'avec et commercial du vaste en britannique. L'organisation des Afghans est très-rema y a, dans ce peuple, un sen lond de nationalité, une vie dont les éléments épara po un jour réunis et mis en j main habile. A dater de puissance anglaise dans consolidée ou menacée du tei. Les avantages qu'offre sion de l'Afghanistan comm et, en cas de besoin, com d'opérations militaires, sont Le capitaine A. Conolly, d. vrage (\*) qui renferma un

(\*) Journey to the north of land from England through Its and Afghanismun, By licut, Art a vol., 24 od. Ravised, London, 1

97

ts précieux sur l'état des et à l'ouest de l'Inde brionsacré un chapitre fort l'examen de l'importante 'Invasion de l'Inde par nontre clairement que si comme nation, étaient résister aux agresseurs, qu'éprouverait dans sa ée envahissante seraient nsurmontables; que les raient détruire ou mettre rs de la portée des assailde provisions ou de resfre le pays; qu'ils n'ont r, et ont, au contraire, aindre de l'invasion des s sont les ennemis natues dont les Russes doier l'alliance ou se faire nier lieu, soit Ouzbeks. et qu'ils nourrissent, en tipathie fanatique contre suple (\*). Les Afghans i des passes, pourraient résistance formidable à e d'envahissement; et il · que les Russes ne pourpénétrer de force dans , soit par le nord, soit est-à-dire, par Balkh ou 18 éprouver des pertes nous paraît évident, en c l'aide de la science mia discipline européenne, iussi difficile, une arnice lo-afghane pourrait des forces que la Russie nord ou de l'ouest pour uête de l'Inde. Avant de d'œil sur les causes qui îner la Russie à des tension dont l'état présent iatique éloigne indéfinibilité, résumons en peu estion d'Afghanistan. onclusion certaine pour ce qui précède (en ce qui spécialement l'Afghanisb), c'est que les peuples

ssont, pour les Afghans, des ahs; les Afghans sont sounis orthodoxes.

de ces contrées transindiques, depuis longtemps dans un état de bouleversement et de désorganisation politique, devaient abandonner tôt ou tard à l'Angleterre ou à la Perse (cette dernière sous l'influence et avec le concours de la Russie) la direction de leurs affaires. L'Angleterre a saisi le moment favorable et établi sa suprématie. Non-seulement cela était dans la nature des choses, mais, particulièrement, dans la nécessité des conditions d'existence de l'empire hindobritannique.

Ce qui nous semble ensuite le plus évident, c'est qu'ayant à choisir entre les chefs barekzaïs et les Saddozaïs. successeurs légitimes de Timour Shâh, les Anglais ne pouvaient ni ne devaient hésiter à soutenir la cause de Shâh Shoudja, comme la plus populaire, en présence des faits qui témoignaient en faveur de ce prince et contre les Barekzaïs, longtemps avant que l'expédition au delà de l'Indus fût résolue. Le résultat de l'expédition, ou, pour mieux dire, la manière dont cette expédition s'est accomplie, a été la confirmation la plus éclatante de la sagesse de la détermination prise à l'égard de ces grands intérêts. Nous avons vu les serdars de Kandahar. frères de Dost Mohammed, fuir sans combat et presque seuls; le peuple de cette ancienne capitale de l'empire douranie accueillir avec enthousiasme et saluer de ses acclamations le retour du souverain légitime. Dost Mohammed a été obligé de fuir à son tour, et ses troupes l'ont abandonné. Il a fallu qu'il trouvât, un an plus tard, l'appui de quelques bandes étrangeres pour tenter de rentrer dans l'Afghanistan et d'y exciter un soulèvement en sa faveur. Nous savons quel a été le résultat de cette tentative désespérée. Au total, à l'exception du brillant combat de Ghizni, la souveraineté de l'Afghanistan a été tranférée à Shâh Shoudia sans aucune lutte sérieuse. Un pouvoir qui aurait eu une base réelle soit dans l'affection du peuple, soit dans l'habileté et les ressources des dépositaires de ce pouvoir, n'aurait

pas été écrasé en quelques instants, pour ainsi dire, par sa propre chute. Le fait que le pays a eté et est encore, sur plusieurs points, parcouru ou oc-cupe par des bandes de voleurs armes qui pillent industinctement Anglais, Hindoustanis, Afghans qui s'ecartent des camps ou des villes où l'autorité du shih est fermement etablie, no prouve rien contre la popularité générale de sa cause (et à cet egard , notre opunon est partagre par les publicistes anglais qui ont étudié ces questions avec le plus d'impartialité(\*)). Il ne faut pas perdre de vue que l'Afghanistan est un pays où des tribus entières ont eté voleurs de profession, de temps immemorial (voyez p. 88), et que ce pays a été dans un état de dé-sorganisation à peu près complète depus plus d'un demi-siècle. La vie et les biens n'étaient pas plus en sûreté qu'aujourd'hui, quand Elphinstone vi-sita l'Afghanistan, il y a trente aus environ. Son recit abonde en ancedotes de rapine et de violence, et il s'on fullut de bien peu que le grand seigneur douranie, envoye à sa rencontre pour le conduire à la cour, ne fût pillé lui-même en chemin. Il n'y a donc rien de aurprenant que dans un tel état de societé, l'esprit de sauvage independance et l'amour du butin soient souvent plus forts que l'attachement à une dynastie. Cependant, nous le répetons, Sháh Shoudjá est anné de la generalité de ses sujeta et respecte de tous comina l'aine des Saddozaïs, et s'il a le bon sens d'encourager le commerce et l'agriculture, et de familiariser par derés les seigneurs du pays avec les formes du gouvernement représentatif, dont ils connaissent dejà les éléments, et avec les avantages de la centralisation, il se fera pardonner en peu d'an-ners l'appui untéressé des baionnettes anglaises (\*\*).

(\*) Voyes Edinburgh Review, 2º 023.27. 1840.

(\*\*) Shik Shoudji, dans l'opusion des bommes qui out été le mituz à même de le connaître ou de le juger, est loin d'être un hanne ardinaire. Il semble, au centraire, En jetant un regard en comparant l'attitude politiqu

qu'il réunisse à un assex haut de lités que, dans un prince, com plus surement le respect et l'affit dant son long azul à Loudhians, Si avait toujours été traité et s'été compocté un roi, il nous a sem de rapprocher des témognage des voyageurs anglais à ret egard; quage du sceplique et spirituel Ji et nous empruntons à non gras sur l'inde, dont l'unpression i en en moment ches MM. Didut { nuivant de son outrevue aves set Shih Shoudjà en 1832.

(7) La Roves d'Edisburgh, numéronier, altre plus hent, pissure ainsi ferencies per plusieres duriestes dis égard.

 IN D E. 99

ins l'Inde, il y a trente ans, lors, ses actes, son langage

à l'égard de ces mêmes princes de l'Afghanistan et du Pandjab; en les

taine Wade fit dire aux deux l désirait me mener à leur aules pria de désigner le moment lairait de me recevoir. Leur contait une chose qui allait de soidésir de les visiter, une polieur offrais, plutôt qu'une faveur mandait pour moi (\*). Ils fixèux le jour le plus prochain. imes d'abord chez Shah Zeman, eu de pompe que nous devions bez lui pour nous recevoir, à os poneys. Un des officiers de int au-devant de nous, sur un ttou. Nous entrames dans une bien modeste, où nous descencheval. Il y avait plusieurs e la maison du vieux roi : mieux vêtu que les autres, et nominalement quelque emploi res, nous conduisit dans un rdin rempli de fleurs, autour bâties plusieurs petites maisons plus modeste; nous montames arches et entrâmes dans une est celle du roi. Le vieillard nous ous le trouvâmes accroupi au salle et entouré de coussins. A ais à plusieurs pas de lui, un lait assis par terre, personnage obile pendant la durée de notre nous tinmes debout à la main hâh, et près de lui : comme il s hindoustani, Wade lui parla i persan.

t qu'un roi détrôné, vieux et être. Nous lui simes faire les conversation. Quand il apprit Cachemir, dans les montagnes, sort, et nous parla des joies Depuis sa chute et sa cécité, voyage à la Mecque, par terre Il paraît avoir été traité paronte avec égard: cependant il xempt du droit de passage que trabes sur les pèlerins. Il tra-

mont se trompe, selon nous, dans de ces petites circonstances, et la scit le prouve peut-être assez. Nous remarque parce que nous désirons urs ne se fassent pes une idée fausse satif que Jacquemont ne nous semble s-bien compris, et du caractère des nies, en particulier.

versa la Perse sur un éléphant, et le désert dans une litière portée par deux chameaux. voiture bien incommode. Bagdad est le lieu de sa route dont il a conservé le sonvenir le plus agréable. Il y reçut un message du Grand Seigneur, qui lui offrait une pension mensuelle de six mille roupies (15,000 fr.) dans une ville de l'Asie Mineure, proposition qu'il a souvent depuis regretté de n'avoir pas acceptée. Malgré ses malheurs, il était encore attaché à sa terre natale. Mais il n'osa point nous dire l'absurde espoir qu'il nourrissait encore à cette époque d'y ressaisir, quoique aveugle, la couronne. Il y a peu de temps qu'il a abandonné tout à fait cette pensée, pour se donner exclusivement à la dévotion. Il dit qu'il n'a plus rien à faire maintenant en ce monde qu'à se préparer à en sortir. Il passe une grande partie des journées à entendre des lectures du Koran, et compte continuellement les grains de son chapelet. Son pèlerinage à la Mecque est son souvenir favori. A recommencer une vie nouvelle, il ne voudrait pas étre roi : il serait fakir ou pèlerin. « Quoi de plus henreux, dit-il, que la condition d'un homme sans sonci sur la terre, voyageur par vocation, et qui doit porter constamment avec lui l'idée qu'une vie si sainte ici-bas lui prépare la félicité éternelle dans le ciel! » Depuis sa retruite à Loudhiana, il a souvent demandé au gouvernement anglais la permission de faire des pélerinages; mais il en choisissait toujours les lieux si indiscretement, que le gouvernement dut lui croire d'autres intentions et refuser sa demande. Le gouvernement d'ailleurs consent à ce que le très-petit nombre de personnes qui ont occasion de le voir, lui et son frère Shah Schoudja, le traitent avec les honneurs royaux; mais il ne lui conviendrait pas que tous les princes détrônés parcourussent l'Inde sous le caractère royal qu'on leur laisse à huis clos. Shàh Zeman voulait dernièrement faire un pèlerinage du côté de Guzerat, lorsqu'un des princes musulmans de l'ouest avait pris, contre les radjahs hindous ses voisins, une attitude menaçante, et semblait prêt à passer le bas Indus pour envahir le Sind. On eut la preuve que Shah Zeman correspondait avec lui, et qu'ils se proposaient de faire une tentative sur l'Afghanistan.

«Wade, pour lui indiquer qu'il désirait être congédié, lui fit mes compliments comparant à ce que cette même Angleterre vient d'accomplir sur les rives du Sutledge et de l'Indus, possible de ne pas être fraj

d'adieu, auxquels le vieux prince répondit per quelques mots de politesse, et nous nous setiràmes,

«Shah Zemān a près de 60 ans, mais il ne parait pas si vieux. Son teint est d'un brun jaune clair; sea traits, assez beaux. Sa harbe peinte, par la régularité extrême avec laquelle elle se dessine sur son visage et par son épasseur, ressemble à une burbe postiche et dissimule peut-être son âge. Il était vêtu d'une grande simplicité; je ne remarquei que l'extrême heauté du châle roulé en turban autour de sa tête.

- Malgré son àge et sa grande dévotion, il n'a pas renonce aux femmes. Il a un polit sérail, mais où il passe plusieurs boures chaque jour; et j'ai oublié de dire que dans la couversation, il se plaignit de l'épuisement de ses forces, et sachant que j'étais médecin, me demanda quelques remèdes pour les renimer. Je le renvoyai au docteur lituray, qui, depuis plusieurs années, le visite assez souvent.

«Certains jours de fête, les enfants des marchands de jouilleries et d'étoffes de la ville sont admis avec les marchandises de leurs parents dans le petit jardin que nous traversames pour entrer chez le vieux roi. Les femmes de son sérail s'y promenent alors en hiberte, et font quelques petites emplettes à cette foire enfantine. C'est le sois plaisir qui vienne quelquefois rompre la monotonie de leur cloitre.

 Cette coulume est imitée de la cour de Perse, dont Ahmed Shâh avait copié toute l'éviquette. Elle existait aumi à la cour des Grands Morels.

l'étiquette. Este exmune une a comma l'étiquette. Este est nous allamas ammitte, demeure anna prin de son frere. Rous filmes reçus par un de ses officiers dans un anne grand et juli jardin, où il a contumo de recuvoir doux fois par semaine, à 9 houres du matin, tous ceux qui se présentant. Miss l'heure était passés : on neus dit qu'il nous avait attendus assez longramps, et a ctant à la fin retiré dans son haron, mais en disant qu'il revendrait. Nous nous promenames une boane demi-heure sans le voir venir. L'homme qui nous faisait compagnie ctait un vieillard d'une holle et douce figure, vêtu avec beaucoup de gett.

— Jeremarquai la besuté des grandes transes du cheveux blancs qui lus tombaient sur lus épandes, et je m'en étonnais, car tous lus

Afghans ont la tôte rasée. Wade la cause de cette magnifique che cache des orailes coupées. Ce Sháh Shoudjá lui-même qui mutiler.

- On vint nous dire que le p tendait dans ses appartements. mes à travers plusieurs petite tristes, à la porte desquelles d guenilles rouges montaient la g nonchalant, et nous entrames une grande salle entourée d'a gardée semblablement. Shih S amis sur une chaise, sans aut quatre misérables eunuques , qu debout à distance derrière lui luâmes à la maniere indienne, rendit notre salut que par u mouvement de lête, sans porte front. Nous nous arrêtames à q mais il nous fit avancer tout p sa gauche, et nous nous tinme dant toute notre visite. Son frappa vivement, et ses man plurent pas moins. C'est un grande taille, fort sans avoir point; des truits nobles et r saintien plein de dignité et e n'avais encore vu aucun Orie un air si distingué. Il comp l'hindoustant pour que j'essay de lui parler sans le secoura d'u mais ses réponses , toujours fait devaient presque toujours m'é par Wade. Il me qu'estionna l per vouce, i me qu'estonna è mes voyages, et parut compress leur objet. Je lui dis que j'atter jour des passe-ports de Rendji aller à Cachemir; et il en prit a parter de Rendjit sans beauco dération, et de Cachemir a sieume. C'était judis le plus rie alaume. C'etait judis le plus ris an couronne; mais il ue le gar temps. Il ue le vit que dans les multaires qu'il y fit pour le res pour apprendre à le regretter, an prospérité, sous les empere Cachemir rendait annuellemen de roupies (25,000,000 fr.); tura jamaia plus de 28 incha (7,

"Le prince nous reconta, or car c'est une histoire que Vecerur, tant il l'a entradue de for détails de sa dernière et maihor INDE.

101

· Plus d'hésitation dans sa plus d'incertitude dans ses

de circonspection étudiée dans son rétablir l'équilibre des fonctions dérangé par des excès; au surplus, que c'était du

docteur Murray qu'il devait attendre les

vues, de ménagements dans ses actes,

e Cachemir: une chute abonttendue de neige lui en ferma requ'il y touchait, et qu'une reuse de la population l'attenun libérateur. Sa petite armée it presque en entier d'Indiens que la rigueur subite du climat ontagnes déconcerta et engourdit u'il ne put les faire avancer, et retraite ou plutôt s'enfuir, sans e bientôt qu'un petit nombre fidèles. C'est alors qu'il traversa es de Koullou et voyagea penurs sur la neige, avant que d'arords du Setludje, en face de

rserait, dit-il, une conquête bien très-petit corps de troupes dis'européenne, et il n'en faudrait tage pour faire celle de l'Af'escorte de M. Elphinstone eût cider du sort de la guerre, dont fatale à Shâh Shoudjâ. Les peafghanes sont non-seulement ciplinées, mais les plus perfides Le chef le plus populaire peut sut à coup déserté de ses trouur de bataille. La trahison chez araît être un caprice, plutôt ceur préméditée.

ijà paraît regretter de l'Afghale pays, la terre natale. Il parle sement des montagnes de Kaurs forêts et de leurs pâturages; npides et glacées de leurs torlaisirs variés qu'y ramène chadiversité des saisons; des neiges ses de l'hiver; des fleurs et de rintemps; des fruits de l'été et

de mon voyage lui disait assez médecin; et il me sit à peu près onsession que son frère, quois plus détournés: c'est son estoccusa d'inertie. Je lui sis quelons sur sa santé, et ses réponses èrent son apparence slorissante, que le désaut d'appétit dont il se provenait sans doute du désaut et l'engageai à en prendre da manger peu; ajoutant que la en toutes choses était un remède maux, et le meilleur moyen de

meilleurs conseils sur sa santé.

«Il parut fort surpris de me voir des lunettes, et plus encore de la cause pour laquelle j'en portais; il n'avait aucune idée du myopisme. « Comment, dit-il, les médecins européens n'ont-ils pas trouvé de remède au raccourcissement ou à l'allongement de la vue? — Les lunettes n'en sont-elles pas un admirable remède? lui répondis-je; et il

parut frappé de la justesse de mon obser-

vation.

«Il ne fit point l'éloge de Loudhiana. La monotonie des plaines, les chaleurs insupportables de l'été affectent davantage un montagnard et lui font plus regretter son pays. Wade lui observa qu'il lui avait souvent conseillé de passer l'été à Simla, et parla avec assurance du consentement du gouvernement à une telle demande de sa part; mais le prince laissa tomber ce propos. Notre visite avait été longue : j'y mis une fin en exprimant au prince mes vœux pour son rétablissement sur le trône du Kaboul, persuade qu'alors je pourrais visiter avec sûreté ce pays eneore presque inconnu aux Européens. Shah Shoudja dit à ce sujet quelques phrases obligeantes de bon goût, et nous congédia.

«Il est impossible de paraître plus roi que ce prince détrôné, d'avoir plus de dignité sans morgue ni roideur, plus de noblesse et

d'élégance sans affectation.

«Son costume était recherché sans être magnifique. Autour de sa tête était roulé en turban un cachemir du tissu et du dessin le plus délicat, d'un vert pale. Il avait le corps enveloppé dans une large robe de chambre à grandes manches, de même étoffe que son turban, mais à fond blanc tout couvert d'élégantes palmettes, grandes comme la moitié de la main; cette robe se croisait sur la poitrine par une grande agrafe de pierreries en forme de palme : il portait un poignard très-simple à la ceinture; une longue canne de jonc, à main de cristal de roche; des pantalons de soie rouge et des bas de Cachemir bariolés; des pantousles vertes, semblables à celles des gens de sa mai-

«La chambre où il nous reçut s'ouvrait au ciel dans le milieu, et au centre un faible

langage. En 1800, les stipulations des traités éloignaient, nous l'avons vu, toute intervention de la pas gleterre, à moins que cette

jet d'eau jounit dans un patit bassin. Cotte salle n'était presque qu'une très-large galorie autour d'une petité cour carvée. Elle était dépourvue d'ornements, et les mure semblaisent même n'avoir jernais été bien blanchis. L'officier aux orvilles coupées qui nous introduisit, resta debout à quelquis pas, droit en face du prince, pendant toute nouv visite : chez Shâh Zemân, notre introducteur avait observé le même cérémonial. Tous deux avaient des chausettes de drap écarlate. C'est d'étiquette en Perse, de ne paraître devant le shâh qu'en has rougus. Tous les gens de la mason des deux anciens rois de Caboul, que leur service appelle ausvent pres de leur maître, portent constantment ces bas de cérémonie.

- Le grand nombre de leurs anciens surviteurs qui fen a suivis ou rejoints à Loudhiann, ruine ces deux princes; mais in ont la consolation de vivre misi parmi les témoint de leur grandeur passée, et, comme ils lour donnent encore du pain, de n'en être pas moins respectés qu'autrefois. C'est d'aitleurs un noyau de partisans, qu'ils out toujours sons la main pour les accompagner et les accomder dans l'entreprise qu'ils révent comtamment contre Caboul. Malgré l'extrême modicité des pensions qu'ils leur font ser la leur propre, et la parcimonie de leurs dépenses personnelles, Shâh Zemân aut toujours enderté, et Shâh Shoudjâ, qui a un établissement bien plus considérable, quoique ansis misérable en apparence, n'an supporte les fruis qu'en vendant de temps à autre des pierreries. Il paraît qu'il en a conservé quelques-unes de tres-grande valeur; et c'est leur haut prix même qui en rend au l'Inde de gens saver recles pour mettre une tres-grande valeur à des diamants.

"Dans les premières ninces de son afjour à Londhana, Shàh Shoudjà prenait un grand plaisir à anister aux exercices des troupes. On le voyait sans cesse dehors, à cheval presque toujours, quelquefois sur un éléphant; il montrait une activaté rare chez les Assatiques. Lorsque les chaleurs de l'éte le confinaient dans sa maison, il se plaignait de cette inaction forcée. Wade alors lu ronseilla d'ecrire les mémoires de sa vie, et ce fut l'occupation d'un de ses etcs. Wade, qui a lu ces mémoires, les dit écrits avec une pursté et une élégance remarquables.

Shish Shoudjit est un prince «Depuis una couple d'années nes habitudes actives; Wade « déprension générale dans ses espir qu'il continue à parier de san es redevenir roi de Caboul, il e qu'il a perdu l'énergie néonnes quer une dernière tentative. Il dant combien cette conquête se tout chef entreprenant, et comi cile lui serait ainée, à lui qu'i a le pays le souvenir d'un prensies populaire. Mais il a perdu la « dans ses forces et dans an fortu

"Wade a fait traduire pour a nombreux passages du livre da tone, dont il sime à parler, que nement al lui raproche de lui perdre se cooronne, par le refin phiustone dut lui faire de prenescorte une part dans les opérlaires qui amenèrent se chute. I anglaise sut beaccomp à se le égards et de se courtoisie, et c'u pourquoi le gouvernement lu tr néreusement que son frère, qui n titre à son hospitalité.

a Quand ces deux frères as v sur un pied d'égalité parfaite. Shoudjà s'efforce de prendre ment en toutes chones la présion Zonain. Il voulait en faire son p et recevoir du gouvernement la pies (15,000 fr.) qu'il leur dons chaque mou, afia que Shih Zue ses mains ce qui lus revient (a, ou 5,000 fr.); cette demande la avec humeur.

« Il a souvent exprimé le désir entrevue avec le gouvenneur gé la difficulte d'eu régler l'etiquette cette demande à lord Amberst. lism Bentinck la voudrait évit ment, Elle ne peut avoir d'objet vernement poisse aceueillir. Ci Shoudjà lui demande constauns plusieurs anneus, c'est s'it lui rer qu'il lui donne, e'est s'it lui rer qu'il lui donne, et la pension e corde, dans le cas où il quitterale et l'Inde auglaise, pour fuire u tentative sur Kahoul, et dans reviendrait eucore fugitif et au A cela le gouvernement lui à t pondu qu'il était libre de quitte INDE.

fit réclamée; en 1889, cette tion est officiellement stipulée

d'entreprendre au dehors telle exqu'il lui plairait; mais il a toujours lui dire comment il le traiterait, sitaprès cela. Il n'y a pas de gouvern Europe aussi équitable que celui-

a politique.

Lighans qui ont suivi les deux ans, demeurent assez isolés du résie pulation de Loudhiana: je veux ceux de haut rang. Ils savent le us la misère, ils ne s'allient qu'en-Ces seigneurs doranis qui vivent unt sur des pensions de 15 à 20 37 fr. 50 c. à 50 fr.) par mois, ent peu de musulmans dans l'Inde des pour épouser leurs filles ou er les leurs en mariage. Quant aux inces, ils ne contracteraient d'alivee la maison impériale de Dehli, 🍽 ne sont pas étrangers par le med-Shah ayant épousé une des •de la maison de Timour, lorsqu'il laprès la bataille de Paniput. Leurs encombrés d'enfants. Le docray y a été appelé diverses fois, er des princesses malades à la derrémité; elles sont traitées comme res par les eunuques qui les garmay eut à guérir un cas de fistule z une des feinmes de Shah Zemau : que la partie malade au travers fait dans une tenture de soie; femmes plus jeunes rompirent la ravèrent les menaces et les coups jues, pour voir le docteur euroelles regardèrent avec unà exces-

es Afghans sont sounis. C'est aussi e la famille de Timour. Le roi scend d'une famille persane chya. 1 le commandant en chef, lord Comvint à Loudhiana, Wade eut à une dissiculté d'étiquette considégénéral désirait voir Shah Shoudja. était curieux de voir celui qu'on e héros de Bhurtpour. Mais soit douteux si l'ancien roi accorderait ul anglais un siège aussi élevé que ou si le général consentirait à faire re visite, on insisterait pour qu'elle enduc, Wade les fit se rencontrer **à une revue , en s**orte qu'ils se vi-: parlèrent, sans indiquer les préde leur orgueil. Shah Shoudja ou établie de fait, et la suzeraineté de l'Angleterre, proclamée à la face de l'Asie et de l'Europe, est reconnue des confins de la Perse au delà du Brahmapouttra, des monts Himalaya au

103

cap Camorin.

Quels ont été, au reste, les résultats moraux et politiques de l'expédition d'Afghanistan? Ces résultats, nous n'hésitons pas à le proclamer, ont tourné, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au profit et à la gloire de l'Angleterre. Pour juger de l'effet produit à l'intérieur, il suffit de lire l'adresse votée à lord Auckland, à son retour à Calcutta, par les principaux habitants hindous et musulmans de cette métropole des Indes anglaises. Il nous est impossible de ne pas trouver dans les passages suivants, non-seulement l'expression d'une confiance toujours croissante dans la force et l'habileté du gouvernement qui régit les destinées de l'empire indien, mais encore la manifestation la plus remarquable du progrès immense fait par les Hindoustanîs dans l'intelligence de leurs droits, le sentiment de leur dignité et l'émulation rationnelle qui les rapproche par degrés de la race européenne.

 Nous offrons à Votre Sei- gneurie nos sincères félicitations sur « son retour parmi nous..... Indé-« pendamment de la conviction où « nous sommes que la présence d'une « personne aussi haut placée et aussi « éclairée sur les intérêts généraux et « commerciaux de l'empire que l'est « Votre Seigneurie, ne peut qu'être « extrêmement avantageuse à cette grande métropole, nous nous appro- chons, dans la circonstance actuelle, « avec des sentiments de gratitude peu a ordinaires, du chef d'un gouverne- ment qui, par une manifestation ferme « et vigoureuse de sa force militaire, a « assuré à notre pays l'inestimable « bienfait de la paix..... Monsei-• gneur! il nous était réservé de voir « les soldats de l'Hindoustan porter

aimait mieux d'ailleurs se montrer sur une selle que sur son trône d'oripeau. Il est superbe à cheval.»

« leurs armes victorieuses dans des « régions vers lesquelles nos regards « ne s'étaient jamais tournés qu'avec « appréhension. Il nous était réservé « de voir ces mêmes régions devenir « le théâtre d'événements qui ont mis « dans tout leur lustre le pouvoir et « la grandeur de l'empire indien et « vengé son honneur et ses droits à « la face de l'Asie et du monde entier. « Il nous était réservé de voir enfin le « flot de la conquête qui, pendant « tant de siècles, a roulé vers l'est, « refoulé dans l'occident par des bandes « héroïques dans les rangs desquelles nous sommes fiers de reconnaître le « sipahi marchant côte à côte dans « une fraternité guerrière avec le sol-« dat anglais, son compagnon de triom-« phe et de gloire. »

Et qu'on ne croie pas que ces sentiments n'aient trouvé d'écho que dans la présidence du Bengale; les populations plus voisines du théâtre de la guerre ont senti ce que l'affermissement de la puissance anglaise, et l'extension de son insluence civilisatrice, avaient d'importance pour la sécurité et le bonheur des peuples; et tout dernièrement encore (au mois de septembre 1840), les principaux habitants de Mhow, ville de garnison à une distance peu considérable de Bombay, prenant congédu major général Brooks, nommé au commandement des forces destinées à châtier les Béloutchis, s'exprimaient ainsi:

« . . . . Nous regrettons sincèrement « votre départ, mais, en même temps, - nous desirons vivement vous voir « accomplir l'honorable tâche d'éten-« dre au loin le bienfait de la domina-« tion anglaise, domination que nous « savons apprécier, et que la justice et l'humanite accompagnent partout ou s'étend son influence; et s'il est per-« mis à des natifs (natives) d'exprimer « leur opinion sur le compte de leurs « supérieurs, nous n'hésiterons pas à « dire que la connaissance que nous « avons de votre habileté et de votre « jugement nous fait entrevoir pour « vous une riche moisson de succès et · de gloire dans les opérations de l'ar« mée qui vient d'être plac « tre commandement, das « punir les tribus barbare « de Sindhis et d'Afghans « rant encore les bienfaits « nation anglaise, s'oppos « les moyens possibles à « du commerce, et rejette « leur aveuglement, s'ils k « l'heureux avenir que leu « Providence. »

Quelque large part que vouloir faire, dans ces démaux habitudes de flatterier personnel, il est évident, au moins, qu'un pareil langune révolution salutaire du victions, les espérances, da en un mot, et que les nat nant aux classes les plus plus industrieuses, les plus de l'Hindoustan, comprenn fit de la civilisation et de l'Igénéral, la politique récer gleterre et l'avenir de leur

L'effet produit à l'exté décision énergique du go anglais n'a pas été moins ble. Les faibles chefs de Kai Kaboul avaient sollicité l'as Persans dans le but de re attaques des Sikhs, alliés c Ils avaient, sans aucun do de demander, comme les Pei d'accorder ce secours; mai alliée de la Perse, encourage nous l'avons vu, cette c menaçante pour les intéré anglaise. Aucun acte d'host ne pouvait, il est vrai, auto vernement anglais à user c les en Europe; mais la cond vernement russe justifiait le tement et les remontrances de Saint-James, d'un côté des mesures qui ont signa que ferme et prévoyante de land, de l'autre. L'échang très-vives entre les deux c cette question délicate de tion de la Russie dans d'Afghanistan, a amené, co l'avons dit plus haut (p. 48 testation de désintéresseme

105

cette dernière puissance, de fait des agents qu'elle is en Perse et du côté e comte Simonich a été a cour de Perse par le mel, et le malheureux oyez page 48, note), rap-·Pétersbourg, s'est fait elle, après avoir brûlé ses suite d'une entrevue avec Veselsrode. La Russie a ue le temps n'était pas d'étendre son influence dela de la Perse. ôté, l'expédition qu'elle se, il y a un an environ, les insultes faites à son r le khan de Khiva, et ijets russes réduits par age: cette expédition, le aventureuse et la péne paraissent pas moins ntion que le spectacle té les troupes anglaises u milieu d'épreuves d'un les passes du Bolan, vejuer par suite de la rire de l'hiver. La Russie, rant une expédition noudes précautions inlinies 1 le succès infaillible, a aux humbles protestade Khiva, et accepté la ite par ce chef (à l'insrtune du gouvernement 'nvoyer tous les prisonses frais dans leur patrie. gage, en outre, par les i plus solennelles, à dontoute surete, toute proencouragement possibles . Le changement inat-🗦 à la balance politique ar le traité du 15 juillet sans la participation de ur régler, par l'influence l'Angleterre, de l'Autriusse et de la Russie, les sultan avec le pacha d'Enu concourir, avec ces dans l'extrême Orient, itribuer à modifier les iterminations de la Rusport à l'Asie centrale.

Ainsi, en Europe et en Asie, de grandes questions sont en suspens. En Europe, la France a permis que le sort de l'Egypte et de la Syrie tût réglé provisoirement sans son intervention. En Asie, la Russie paraît s'être résignée à abandonner les déstinées de l'Afghanistan, de la Tartarie, de la Chine, peut-être, à l'influence suzeraine de l'Angleterre! Il y a dans ces événements quelque chose d'étrange et d'imprévu qui semble révéler l'action de causes encore imparfaitement étudiées ou tout à fait incomprises. Nous n'avons cependant pas à rétracter ce que nous avancions il y a un an (\*) sur les véritables intérêts et sur les tendances de la Russie dans l'Asie centrale. Le fond des grandes questions n'a pas changé; les solutions sont ajournées ou modifiées par des circonstances imprévues : voilà tout. Nous reproduirons ici quelques - unes des remarques que nous avions cru utile de faire à l'époque que nous venons d'indiquer, et nous leur donnerons le développement relatif que la marche des événements nous senible exiger.

Les probabilités d'une invasion des Indes anglaises par la Russie, à une époque plus ou moins rapprochée, ont longtemps occupé et occupent encore les esprits. Les uns ont regardé cette ex pédition gigantesque comme impraticable; les autres comme inévitable et devant s'accomplir par des moyens analogues à ceux qui ont conduit Alexandre aux rives de Sutledge et les conquérants musulmans au cœur de l'Hindoustan. Napoléon, aux trois grandes phases de sa vie politique, général, premier consul (\*\*), empereur, avait rêvé la conquête de l'Hindoustan. Jusqu'en 1813, et pendant

(\*) État actuel des Indes anglaises. Revue des deux mondes, numéro du 15 mai 1840.

<sup>(\*\*)</sup> Il n'est pas douteux que l'empereur Paul I<sup>er</sup> et le premier consul eussent formé le projet de rassembler une armée combinée à Astrabad pour marcher de là sur l'Indus et envahir l'Inde anglaise. Napoléon a plusieurs fois, à Sainte-Hélène, parlé de ce grand projet que la mort de Paul I<sup>er</sup> sit

les conférences de Prague, il s'occupait de la possibilité d'attaquer les An-

avorter. Voici quel était le plan de l'expédition:

PROPET D'UNE EXPÉDITION DANS L'IMPE PAR TERRE.

But de l'expédition,

Chasser, sans retour, les Anglais de l'In-doustan; dehvrer ces belles et riches contrées du jong britannique ; ouvrir de nouvelles routes à l'industrie et au commerce des nations cavilisées de l'Europe, et à la France en particulier: tel est le but d'une expédition digne d'immortaliser la première anuée du dix-neuvième siècle, et les chefs des gouvernements qui unt conçu cette utile et glorieuse entreprise.

Puissances qui doisant y concourir.

La republique française et l'empereur de Russie, pour envoyer sur les bords de l'Indus une armée combinée de soixautedia mille hommes ;

L'empereur d'Allemagne, pour donner passage aux troupes françaises, et leur faci-liter les moyens de descendre le Danube jusqu'à son embouchure dans la mer Noire.

Rassemblement à Astrakan d'une armée russe de trente-cinq mille hommes, et son trans-port jusqu'à Astrabad.

Du moment où le projet de l'expédition aura eté démitivement arrêté, Paul l' donnera des ordres pour qu'il soit rassemblé, à Astrakan, une armée de trente-cinq mille hommes, dont vingt-cinq mille de troupes reglers de toutes armes, et dix mille Co-

Ce corps d'armée s'embarquera de suite, sur la mer Caspienne, et sera conduit à Astrabad, pour y attendre que l'armée francause arrive.

Astraliad sera le quartier général des armées combinées : ou y établira tous les mi gastin de guerre et de vivres ; il deviendra le centre des communications entre l'Indoustan, la France et la Russie

Route que tiendra l'armee française pour se rendre des bords du Danube aux bords de l'Indus,

Il sera détaché de l'armée du Rhin un corps de trente-cinq mille hommes de toutes

Ces troupes seront embarquées, dans des

glais dans leur empire t duc de Bassano, alors

bateaux, sur le Dunube, et slenve jusqu'à son embouchu

Arrivées au Pont-Estain, l seront sur des bâtiments de 1 nis par la Russie, traverserot et la mer d'Azoff, et irout ( Taganrok.

Ce corps d'armée doit ens Don, en remontant la rive di jusqu'à une ville des Coss Piati-Izbianka.

Parvenue à ce point, l'ar le Don, et voyagera par terre virons de la ville de Tzaritzi rive droite du Volga.

Elle s'embarquera sur ce fi

cendra jusqu'à Astrakan. Là, les tronpes s'embarqt navires marchands, traverser sa longueur, la mer Caspien rout à Astrahad, ville mariti

Alors les Français ayant je l'armée combinée se mettri passera par les villes d'Hérat de Candahar, et atteindra l droite de l'Indus.

Durée du voyage de l'arm

Pour descendre le Danube ju bouchure dans la mer No De l'embouchure du Danut Taganrok..... De Taganrok à Piati-Izbiank De Piati-Izbianka à Traritzii De Tzaritzin à Astrakan.... D'Astrakan à Astrabad. . D'Astrabad sux bords de l'In-

Ainsi, l'armée française eu tre mois pour se rendre des nube aux rives de l'Indus ne rien forcer, on suppose ( durera cinq mois entiers : si part au commencement de mi elle doit étre rendue à sa de la fin de septembre

On observe que la moitié e faite par eau, et l'autre moitie

Moyens d'enicatio

En s'embarquent our le Du

étrangères, recueillait, pour nettre, les renseignements

it conduire avec elle ses pièces et leurs caissons.

a besoin d'aucun objet de cam-

rie, les troupes légères et l'arnivent point emmener leurs chenbarquera seulement les selles, les bâts, les traits, les brides, tc.

d'armée doit être approvisionné our un mois.

nissaires précéderont l'armée, préparer et distribuer l'étape l sera jugé nécessaire.

à l'embouchure du Danube, itera sur les bâtiments de transpar la Russie, et approvisions pour quinze à vingt jours. que l'embarquement se fera, des s et des officiers d'état-major se r terre et en poste, les uns à à Tzaritzin, les autres à As-

issaires envoyés à Taganrok se avec des commissaires russes, la marche, par terre, de l'arl'aganrok jusqu'à Piati-Izbianka, er l'étape et faire les logements, rassembler tous les chevaux et nécessaires au transport de l'ars bagages de l'armée.

i commissaires s'entendront avec és à Tzaritzin, pour réunir le bateaux qu'exigera le passage uel, sur ce point, est un peu ue la Seine à Paris.

issaires placés à Tzaritzin au-

nir sur trois ou quatre points, n et le Volga, tous les objets nt et les vivres nécessaires à lant sa marche;

sembler, sous Tzaritzin, le nomde bateaux pour embarquer
çaise sur le Volga et la faire
squ'à Astrakan.

missaires envoyés à Astrakan s navires prêts pour recevoir l sera embarqué des vivres pour

'armée française débarquera à le y trouvera les objets ci-après, été rassemblés et préparés par aires des deux gouvernements: les plus précis que les voyageurs pussent fournir sur cette grande question.

1º Des munitions de guerre de toute espèce, et de la grosse artillerie.

Ces munitions peuvent être tirées des arsenaux d'Astrakan, de Casan et de Saratof, qui en sont abondamment pourvus

2° Des chevaux de trait pour le transport de l'artillerie et des munitions de l'armée combinée.

3° Des voitures et des chevaux pour le transport des bagages, des pontons, etc.

4° Des chevaux de selle, pour monter la cavalerie française et les troupes légères.

Ces chevaux pourront être achetés entre le Don et le Volga, chez les Cosaques et les Calmouks: ils s'y trouvent en quantités innombrables, sont les plus propres au service dans les pays qui seront le théâtre des opérations militaires, et le prix en sera plus modique que partout ailleurs.

5° Tous les objets de campement nécessaires à l'armée française, pendant sa marche jusqu'aux bords de l'Indus et au delà.

6º Des magasins de draps, de toiles, d'habits, de chapcaux, de casques, de gants, de bas, de bottes, de souliers, etc., etc., etc.

Tous ces objets se trouvent en grande abondance en Russie, et à meilleur marché que dans les autres États de l'Europe. Le gouvernement français peut traiter pour ces fournitures avec les directeurs de la colonie de Sarepta, à six lieues de Tzaritzin, sur la rive droite du Volga; cette colonie d'évangélistes, qui passe pour la plus riche, la plus industrieuse et la plus exacte à remplir ses engagements, a son chef-lieu en Saxe; c'est là qu'il faut obtenir des ordres pour que la colonie de Sarepta se charge des fournitures.

7º Une pharmacie approvisionnée de toutes espèces de médicaments.

Elle peut être fournie par la colonie de Sarepta, où il existe, depuis longtemps, une pharmacie qui rivalise, par la variété, la bonté des drogues, avec la pharmacie impériale de Moscou.

8º Des magasins de riz, de pois, de farines, de gruaux, de salaisons, de beurre, de vins, d'eaux-de-vie, etc., etc.

9° Des troupeaux de bœufs et de moutons.

Les pois, les farines, les gruaux, les salaisons et le beurre seront tirés de Russie; tous les autres objets se trouvent abondamment en Perse. Napoléon n'est plus, et le monde a changé de face. Les moyens d'attaque

et de défense se sont égalis cherchent dans des luttes

10° Des magasins de fourrages, d'orge et d'avoine.

L'avoine sera tirée d'Astrakan : le pays donnera les fourrages et l'orge.

Marche de l'armée combinée depuis Astrabad jusqu'aux bords de l'Indus; mesures pour assurer le succès de l'expédition.

Avant le débarquement des Russes à Astrabad, des commissaires des deux gouveruements seront envoyés à l'effet de notifier à tous les khans et autres petits despotes des pays que l'armée combinée devra traverser :

 Qu'une armée des deux nations les plus « puissantes de l'univers doit passer sur leurs domaines pour se rendre aux Indes; « que le seul but de cette expédition est de « chasser de l'Indoustan les Anglais, qui ont « asservi ces belles contrées, jadis si célè-« bres, si puissantes, si riches en produc-« tions et en industrie, qu'elles attiraient tous les peuples du monde pour prendre « part aux dons et aux faveurs de tout genre « dont il avait plu au ciel de les combler; que l'état horrible d'oppression, de mal-« heur et de servitude sous lequel gémissent aujourd hui les peuples de ces con-« trées, a inspiré le plus vif intérêt à la « France et à la Russie ; qu'en conséquence, ces deux gouvernements ont résolu d'unir leurs forces pour affranchir les Indes du joug tyrannique et barbare des Anglais; « que les princes et les peuples de tous les Etats que doit traverser l'armée combinée, « n'ont rien à craindre d'elle; qu'au con-« traire, ils sont invités à coopèrer de tous « leurs moyens au succès de cette utile et glorieuse entreprise; que cette expédition est aussi juste dans sa cause qu'etait iu- juste celle d'Alexandre qui voulait con-« quérir le moude entier; que l'armée com- binée ne levera point de contributions, achèlera de gré a gré, et payera argent « comptant, tous les objets nécessaires à sa subsistance; que la discipline la plus sé-« vère la maintiendra dans le devoir; que le culte, les lois, les usages, les mœurs, les propriétés, les femmes, seront partout < respectés, etc., etc. =

D'après une semblable proclamation, et en agissant avec douceur, franchise, loyauté, il n'est pas douteux que les khans et les autres petits princes accorderont un libre passage dans leurs É d'ailleurs, divisés comme il entre eux, ils se trouvent tr opposer une sérieuse résistr

Les commissaires français accompagnés par d'habiles lèveront la carte topographique l'armée combinée devra travecartes ils marqueront les lie ments, les rivières qu'il faux villes auprès desquelles l'armeles points où le transport el l'artillerie et des munitions, per quelques difficultés, en moyens de surmonter les obs

Ces commissaires traiteront les princes et les particuliers nitures de vivres, des chari signeront les traités, dema tiendront des otages.

Lorsque la première div arrivera à Astrabad, la pre russe devra se mettre en man divisions de l'armée combiné cessivement, à la distance lieues l'une de l'autre; ces muniqueront entre elles par chements de Cosaques.

Un corps de quatre à cin ques, mêlé avec de la caval troupes réglées, formera l'a pontous doivent toujours la diatement: cette avant-gar ponts sur les rivières, en de proches, et veillera à la sûre en cas de trahison ou de quel dent.

Le gouvernement français au général en chef de l'expenses de la manufacture de V que fusils, carabines, pistolet etc.; des vases et autres objet de la manufacture de Sèvres et des pendules des plus hab Paris; de bèlles glaces; de s de France, de différentes conécarlate, cramoisi, vert et ble couleurs favorites des Asiatiq ticulier des Persans; des velo d'or et d'argent; des galons de Lyon; des tapisseries des tetc., etc.

Tous ces objets, distribués princes de ces contrées, et



INDE. 109

s résultats plus comibles que ceux qu'elles

é qui sont si naturelles iront à donner à ces peuidée de la munificence, 
e la puissance de la naouvrir, par la suite, une 
e de commerce.

de savants et d'artistes prendre part à cette glo-Le gouvernement leur et les plans qui peuvent ys que devra parcourir ainsi que les mémoires plus estimés qui traitent

et des artificiers seraient

ces peuples la plus haute et de la Russie, il cone l'armée et le quartier estrabad, de donner dans s fètes brillantes, accomes militaires, comme dans selles on célèbre à Paris sents et de mémorables

ant ainsi disposées, il n'y sur la réussite de l'entreces dépendra de l'intellia bravoure et de la sidélité les deux gouvernements ion du projet.

rmée combinée sera pare l'Indus, les opérations commencer.

r que les monnaies d'Euis de cours et qui sont les n Perse et dans les Indes, le Venise, les ducats de its de Hongrie, les impés de Russie.

qui pouvaient être faites à résumées, à ce qu'il paer consul, de la manière

## JECTIONS.

de bateaux pour transde trente-cinq mille hombe, jusqu'à son embou-

signeur ne consentira pas une armée française par s'opposera à ce qu'elle devaient autrefois au hasard des batailles. Il y a donc ici encore une question

s'embarque dans des ports qui sont de la

dépendance de l'empire ottoman.

3. Y a-t-il dans la mer Noire assez de navires et de bâtiments pour le transport de l'armée, et Paul I<sup>er</sup> en a-t-il assez à sa

disposition?

4. Le convoi sorti du Danube ne courrat-il point le risque d'être inquiété ou dispersé par la flotte anglaise de l'amiral Keith, qui, au bruit de cette expédition, franchissant les Dardanelles, entrera dans la mer Noire, pour empêcher la sortie de l'armée française, et la détruire?

5. L'armée combinée étant réunie à Astrabad, comment pourra-t-elle aller jusqu'aux Indes par des pays presque sauvages et dénués de ressources, ayant à parcourir une distance de trois cents lieues, depuis Astrabad jusqu'aux frontières de l'Indoustan?

(L'empereur répond aux objections avec une assurance que le succès aurait peut-être justifiée, à une époque où l'Angleterre était incomparablement moins forte dans l'Inde qu'elle ne l'est aujourd'hui.)

## RÉPONSES.

r. Je crois qu'il sera facile de rassembler une quantité suffisante de bateaux: dans le cas contraire, l'armée descendrait par terre jusqu'à Ibrahilof, port sur le Danube dans la principauté de Valachie, et jusqu'à Galatz, autre port sur le même fleuve, dans la principauté de Moldavie; alors, l'armée française s'embarquerait sur les navires préposés et envoyés par la Russie, et elle continuerait sa route.

2. Paul I<sup>er</sup> obligera la Porte à faire tout ce qu'il voudra; ses forces imposantes feront

respecter sa volonté par le divan.

3. L'empereur de Russie peut aisément rassembler dans ses ports de la mer Noire plus de trois cents navires et bâtiments de toutes grandeurs; tout le monde sait les accroissements que la marine marchande russe a pris dans la mer Noire.

4. Si M. Keith veut franchir le détroit, et que les Turcs ne s'y opposent pas, Paul Ier s'y opposera; pour le faire, il a des moyens

plus efficaces qu'on ne pense.

5. Ces pays ne sont point sauvages et arides; la route est ouverte et pratiquée depuis longtemps; les caravanes arrivent ordinairement en trente-cinq ou quarante jours,

reament est celu de l'opposituate. La lineau : sein et ce moment baresein d'al anaprende in la terét le

THE PARTY OF THE ASSESSMENT OF SHE PARTY OF THE PARTY OF

The entire of months of Themselfond to the College of the College

to the most trained than a faithful on thill agreement to

The state of the property of t

The state of the property of the state of th

The control of the second of t

.

Security of the second section of the second

rtable à menacer les pos Lie ses dans Inde? Nous post mass en supposant eut conqui le projet form iver, at mous en partie, s et son månener i la der ingredictionappes, CHARLES ON IS MOTE Car seministive projet : er: relies bright phosica THE THIRD IN CASE EDITORIES THE PROPERTY OF THE 2 TO CONTRACTOR SPECIFICATION a con e our dans **cast a** कार्यन । स्ट्रा आधानस्थ्रीतीरः तथ re de l'aus maratable. har or ors memberalities c Tit bis amaits evidents. a Turk & Proceedings of the diswas satsumented. Le Re him the continue one es ille di miliani. Ale article in a latter and e el Tenno de commerce ing the angular for Trans du « conses de de er in commend the line relibious asialitues te अन्तरस्याम् स्टार्टः अथ्यात unmenter i manger de pl rent resident ur eine de en em<u>in</u> nas k*ins*k The state of the contract of the same BING OF MICHENINES si 🗝 se i inimumici 🕿 The same of the same Le d'in agrafiai L de Res to the same a second in and a Besteric tell there's i knigg i el mi desamen the control of the control of times I be eath of sig ता - ता. . . . कि स्थानित it is in a recommend THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE the state of the s Transfer . 4 T.d. Riv. El Car seems bent asset was months of a Language of the Charles and the Territor S. H. & T. L. S. ST. AFR. DE The state of the s cause thankers in the

ié une relation intéressante oyage. L'importance de la ı de Khiva avait fortement uraviev, qui ne semblait pas comme douteux le succès dition dirigée contre ce petit i nous possédions Khiva, mquete ne serait pas diffid. Mouraviev, les nomades de l'Asie auraient redouté sance, et il se serait établi de commerce par le Sind et eria jusqu'en Russie; alors richesses de l'Asie auraient i notre patrie, et nous euse réaliser le brillant projet le Grand. Maîtres de Khiva, d'autres Etats se seraient us notre dépendance. En un a est en ce moment un poste i s'oppose au commerce de ivec la Boukharie et l'Inde pale; sous notre dépendance, serait devenue une sauveurait défendu ce commerce nttaques des peuplades disns les steppes de l'Asie mé-Cette oasis, située au micéan de sable, serait deveint de réunion de tout le de l'Asie, et aurait ébranlé intre de l'Inde l'énorine su**mmer**cial**e des** dominateurs

La route de Khiva à Asourrait être de beaucoup nisqu'il n'y a que dix-sept arche d'Ourghendi à la baie vodsk, d'où, par un vent on peut aller en peu de jours

, des envovés de Bökhara imé le désir de voir une amsse se rendre dans leur pays, t accueilli par l'empereur qui nomma M. de Négri, d'Etat, son chargé d'af-😒 du khan de Bôkhara. es personnes attachées à on se trouvait le colonel de f. La relation rédigée par cet i publiée à Paris en 1826 (\*).

d'Orenbourg à Boukhara, etc., Amédée Jaubert.

M. de Meyendorff insiste, de son côté, sur les avantages immenses qui résulteraient de l'établissement de cette influence légitime que la Russie a le droit d'exercer dans l'Asie centrale. « La marche progressive des lumières en Russie appelle ce vaste empire à réaliser une idée aussi généreuse. C'est a la Russie qu'il appartient de donner aux khanats de l'Asie centrale une impulsion salutaire, et de répandre sur ces contrées tous les bienfaits de la civilisation européenne. » La Russie a constamment entretenu, depuis cette époque, des relations actives avec Bôkhara, et il est probable que ce point sera le centre de la lutte commerciale qui s'engage aujourd'hui entre elle et l'Angleterre, lutte appuyée, du côté des Auglais; par l'expédition de l'Afghanistan, et du côté de la Russie par celle de Khiva.

Cette dernière expédition, préparée à Orenbourg sous les ordres du général Perowski, avait été précédée d'un maniteste que nos journaux ont reproduit, et qui énumérait les griefs très-réels de la Russie contre le khan de Khiva. Le gouvernement russe avait recueilli, dans le cours des années 1825 et 1826, des renseignements d'une grande exactitude sur toute la ligne de marche des caravanes entre les frontières de l'empire et la Tourkomanie, et, en particulier, sur la ligne que le général Perowski devait parcourir. Cette route traverse le plateau connu sous le nom kirghiz d'Oust-Ourt, espèce d'isthme entre la mer Caspienne et la mer d'Aral. Sur ce plateau et dans toutes les régions qui l'avoisinent, les extrêmes du froid et du chaud sont plus remarquables que dans aucun autre climat connu. La chaleur s'v élève souvent, en été, à 40° et 50° de Réaumur; le froid, au cœur de l'hiver, excède fréquemment 30°. Les neiges y sont abondantes, et les redoutables tourbillons appelés bouranes, qui les accompagnent parfois, enlevent, emportent, détruisent les hommes et les bestiaux. L'Oust-Ourt et les côtes de la mer d'Aral et de la mer Caspienne, qui lui servent de limites à l'est et à

l'ouest, ont été examinés, relevés et décrits avec un soin minutieux par l'expédition scientifique qui avait été placée sous les ordres du général major Berg (alors colonel), dans les années que nous venons de désigner (\*). L'expédition militaire entreprise cette 1018, autant dans le but de contre-balancer, dans l'Asie centrale, l'effet moral de l'échec éprouvé par la politique russe en Afghanistan, que pour délivrer les sujets russes prisonniers du khan de Khiva, et procurer aux relations commerciales la sécurité et l'extension qu'elles réclamaient, avait été résolue, à ce qu'il paraît, en mars 1839. De ce mois au mois de novembre, d'immenses moyens de transport furent rassemblés à Orenbourg. Les détails ne sont point officiellement connus; mais de la comparaison des divers documents que nous avons pu consulter, résultent, avec probabilité, les faits suivants. L'expédition, divisée en quatre colonnes, et forte d'environ trois mille hommes d'infanterie et quinze cents hommes de cavalerie, artillerie, etc., se mit en marche d'Orenbourg, du 14 au 17 novembre : elle atteignait les rives de l'Emba le 19 décembre, et avait déjà souffert, surtout dans ses moyens de transport, du froid excessif des steppes et de cette saison, 1839-40, en particulier. De petits détachements occupaient deux points fortiliés sur la route; l'un de ces points se trouvait sur l'Emba, à trois cent quinze milles de la frontière russe; l'autre, nommé Ak Boulak, à quatre cent vingt-huit milles. D'Ak Boulâk au plateau Oust-Ourt, on compte, à ce qu'il paraît, deux cent vingt-cinq milles. Or, le

(\*) C'est d'après les observations et les calculs des ingénieurs attachés à cette expédition que la différence de niveau entre les deux mers a été déterminée : la mer d'Aral se trouve être plus élevée que la mer Caspienne de 1 10 pieds environ, 35<sup>m</sup>,86. Il s'est glissé, à cet égard, dans la traduction de l'histoire des Kirghiz-Kazaks, d'Alexis Lerchine, revue et publiée par Charrière, (imprimée à l'imprimerie royale, 1840), partie 1<sup>re</sup>, chap. 5, p. 55, une erreur énorme qu'il importe de signaler.

corps expéditionnaire avait d plus d'un millier de chames de dépasser l'Emba, et quand le 2 février à Ak Boul**ak, on** perdu cinq mille, et on était moitié chemin de Khiva! L Perowski, craignant avec ra tous les moyens de transport sent à lui manquer, par su rigueur inaccoutumée de la s détermina, le 5 février, à ré sur l'Emba. Ce mouvement n était completé au 14 févrieu rives de l'Emba, le corps d'a péditionnaire se replia bourg (\*). Cette fois encore avait triomphé de la science et du courage!

Mais la Russie, décidée à | bout cette entreprise, ne pot reculer, et une nouvelle expét résolue. Des préparatifs sur grande échelle, et protégés precautions plus minutieuse que celles qui avaient été e naguere, étaient en pleine quand le gouvernement sup indes anglaises, saisissant i qui se présentait d'appuyer inent la politique récemment par le cabinet de Saint-James. à la Russie tout prétexte imr pénétrer à main armée da centrale, envoya successivem officiers intelligents au khan d pour le déterminer à donner tion entière à l'empereur. C sion, qui n'a pa**s été sans** : sans accidents (au moins por tenant Abbott, le premier de envoyés à Khiva), paraît ave

(") Quelques milliers de cavalis été envoyés par le khan de K s'emparer des petits forts russes lak et de l'Emba. Ils se présentèr Ak Boulak dans le courant du m cembre. On leur tira quelques canon qui les dispersèrent: ils suite une tentative contre un dé de deux ou trois cents hommes dait de l'Emba à Ak Boulak, mai repoussés avec une perte énorm parurent plus.

cès. La proclamation suivante al Perowski (publiée à Péters-24 octobre dernier) fait conrésultat des négociations, sans mentionner l'intervention et on devait s'y attendre. néral Perowski a fait publier à

néral Perowski a fait publier à rg la notification suivante, du ement des relations entre la

ement des relations entre la t Khiva: déclaration publiée le 14 no-1839 exposait les motifs qui nt l'empereur à entreprendre dition militaire contre Khiva. apédition avait pour but de dre les Khiviens, par la force es, à se rendre aux justes dedu gouvernement impérial, er les prisonniers russes qu'ils : dans l'esclavage, de faire s déprédations et autres exces sur les frontières de l'empire, ettre, désormais, les droits et rets des sujets russes à l'abri sattaque. Cette mesure de réla suffi, même avant son enimplissement, pour convaincre iviens qu'en s'obstinant plus ps à se montrer hostiles à la ils attireraient nécessairement r pays les plus désastreuses ences. Le chef de Khiva, enit sous leur véritable jour les de son khanat, s'est empressé un appel à la magnanimité de sté Impériale, après avoir touatisfait, sans condition, aux iles demandes de la Russie. Au juillet dernier, il a rendu un par lequel il interdit à toutes 15 placées sous son autorité, ne d'un châtiment sévère, de tre aucun acte de violence ou ze sur les frontières de l'emsi que de détenir aucun sujet ans l'esclavage. Le khan, en emps, envoyait en Russie un officiers qui avait été arrêté à our déclarer formellement que ıan, était prêt à accorder toutes arations exigées par l'empen témoignage de sa sincerite, bla immédiatement et fit metiberté tous les Russes prisonniers sur son territoire, leur tournit de l'argent et les envoya en Russie, accompagnés de son ambassadeur. Les prisonniers et l'ambassadeur khivien, Ataniaz Hodja Reiss, arrivėrent à Gourieff le 25 septembre. En apprenant que les Khiviens avaient ainsi purement et simplement accédé à nos principales demandes, Sa Majesté Impériale daigna ordonner que l'ambassadeur khivien serait reçu à Saint-Pétersbourg; que les marchands khiviens arrétés en Russie seraient mis en liberté; que leurs marchandises qui avaient été séquestrées leur seraient rendues; qu'on accorderait des secours à ceux d'entre eux qui en auraient besoin pour retourner dans leur pays; et entin, que les relations commerciales qui avaient été interrompues avec Khiva, seraient rétablies. Les mesures qui pourront être nécessaires pour placer le commerce futur entre les deux pays sur des bases sûres, deviendront l'objet de négociations entre le gouvernement impérial et le khan de Khiva.

« J'ai pensé qu'il était de mon devoir de faire connaître la volonté suprême de Sa Majesté Impériale aux habitants de la province consiée à ma

charge.

« Le gouverneur militaire d'Orenbourg, aide de camp général,

« Perowski (\*) »

Le cabinet russe ne pouvait se laisser démoraliser par un échec. Les tribus Kirghis et Kaissacks, qui ont aidé les Russes dans leur dernière tentative, seraient encore leurs auxiliaires dans une nouvelle expédition, si le khan de Khiva hésitait à remplir ses engagements. Trois cents lieues de pays ne sont pas un obstacle infranchissable pour des nomades qui peuvent aller partout où leurs chevaux

(\*) Les journaux anglais ont annoncé que le capitaine Shakespear qui avait été envoyé à Khiva (après le capitaine Abbott) et de là à Pétersbourg, à l'effet de réconcilier la Russie avec le khan de Khiva, a été présenté à l'impératrice le 29 novembre dernier. trouveront de l'eau et des pâturages, et qui n'exigent pour leur propre subsistance que ce que la nature ne refuse nulle part. Toutefois, nous le répétons, il est dans l'intérêt de la Russie de se borner en ce moment à prendre position dans l'Asie centrale pour la protection et l'agrandissement de son commerce; c'est un droit qu'elle peut exercer sans que l'Angleterre puisse s'en offenser, et si la rencontre de ces deux puissances prenait avant longtemps, contre toute apparence, un caractère hostile, la faute n'en sera pas à la Russie. Il n'est pas au pouvoir de l'Angleterre d'arreter la marche de la civilisation dans l'Inde. Ce qu'elle pouvait faire, c'était de s'associer au mouvement et de le diriger, et c'est ce qu'elle a fait; mais, tout en s'efforçant de féconder les éléments divers de ses richesses territoriales, et de développer les ressources industrielles et commerciales de son empire, elle a voulu, avant tout, et pour son seul intérêt, exclure de cette œuvre d'avenir le concours des autres nations européennes, et même jusqu'à leur influence politique. C'est là, selon nous, qu'est le vice radical de son système, et nous ne pouvons croire qu'elle persiste dans cette voie d'exclusion. Malheureusement les nations, comme les individus, s'abusent parfois sur leur valeur réelle, se laissent aller au courant des habitudes et de la routine, caressant certains préjugés vaniteux, s'accoutumant à regarder comme un droit ce qui n'a été que le résultat de la tolérance ou de l'insouciance des autres nations. Les Anglais, en particulier, regardant la mer comme leur domaine, et les spéculations basées sur une exportation illimitée de leurs produits comme un privilége, s'étonnent, s'alarment et s'offensent même au besoin, avec un naîf égoïsme, de toute tentative de concurrence. C'est là l'écueil contre lequel viendra peut-Ctre se briser l'avenir de l'Inde britannique. Il est toujours plus aisé de détruire que d'édisser, et, par une conséquence inévitable de ce principe, il sera toujours comparativement facile

de s'entendre pour renverser mination qui n'aura pas su se r d'alliances solides au dehors, e dans l'affection et la reconn des peuples. L'existence de russe a été toute militaire ju jour, elle le ser**a longtemps en** Russie a besoin de la guerre; gleterre lui fournit un préte ébranlera bientôt l'Asie : L punctum, et terram mov**ebo**. 1 Grand avait dit : « Il faut m l'empire dans un état de gue pétuelle... se pénétrer de cett que le commerce des Indes est merce du monde, et que celu peut disposer exclusivement es tre de l'Europe. »

Il est de l'intérêt de l'Eure tinentale, de celui **de la F**i particulier, que la Russie tien gieterre en echec dan**s l'extrêm**i Les forces materielles de la B sauraient rester inactives; si repoussée du côté de l'Asie ( elle retombera de tou**t son** p l'Occident, et une politique ti nelle lui fait une loi de se toutes les querelles de l'Euro<sub>l</sub> Iaudrait pas cependant non p ser le champ trop libre a la R côté de l'Inde; car, si une ricuse s'engageait entre elle l'Angleterre, en supposant & terminée en sa faveur et l'Ai ruince, où serait la digue qu rait le torrent? Quant à pres titude de la France doit être l'observation, mais de l'obs active. Tout en désirant le de la paix, la France ne doit mettre qu'on dispose de l'ave tique de l'Orient, et surtout avenir commercial, sans sa p tion. Le temps a emporté l questions; mais, la question est restée et grandit tous le Autour de cette question d s'agiteront les ambitions les 1 tes et se grouperont les pli ressources, les combinaisons hardies (\*). L'organisation

(\*) Parlant de l'intérêt que not

; très-favorable à l'acle ces grands desseins.

les événements dans l'Os'exprimait ainsi devant
putés, le 25 mars 1840:
rét, on ne saurait le nier.
que parallélisme politique
s'étend depuis les fronrie jusqu'aux rives de la
stre deux nations qui doiur l'une contre l'autre.
onde jusqu'à nos rivages,
it sa parallèle guerroyante
, qui la menace sur les
magnifiques colonies de

s grandes expéditions à de leurs frontières; d'un a de Caboul; de l'autre, Khiva. Voyez ces deux marchant à travers le plir leur ligne de précau- l'autre.

rre, en écoutant les proussie, voulait sa compenlait la mer Rouge; elle é du passage; et si cela le la puissance qui a Gialte, qui a Corfou, que is la Méditerranée? Somédés, oui ou non? N'en isieurs, la question d'Éuestion de mort comme onneur et de dignité pour

ez pas d'alliés; là, vous dre à vous en séparer. Il ure que vous soyez dans rte, énergique, appelant munice, les volontés à la déterminer le pays, s'il i se retirer, suivant votre, dans sa force, et à ne ans le monde, parce que la France.

contre cette grande résoation. Oui, on l'a dit, au dividualisme que nous ne tre que par le ralliement sprits généreux sous un adant, au milieu de ces és de l'intérêt du moment s sur cette matérialité des ont si soucieux; on a dit France est une puissance qu'elle devait se borner là La force du gouvernement ne s'use pas comme chez nous, dans ces derniers temps, en luttes électorales, en débats de tribune, en vaines agitations de politique intérieure; efforts stériles où il s'est dépensé journellement plus

« et renoncer aux possessions lointaines. « Y a-t-on bien pensé? Quoi! Messieurs, la « France ne sera qu'une puissance continen-« tale, en dépit de ces vastes mers qui vien-« nent rouler leurs flots sur nos rivages et « solliciter en quelque sorte le génie de notre « intelligence!

« Il n'en saurait être ainsi; et d'ailleurs, « sur cette question des alliances, qu'avez-« vous fait, vous gouvernement, vous admi-« nistrateurs? Depuis dix ans, depuis trente « ans, vous avez fait des efforts inouïs pour « mettre en activité l'admirable intelligence « de ce peuple; le génie créateur a été « éveillé; sur tous les points du royaume, « l'industrie a été appelée à enfanter des « merveilles.

«La puissance de la nature était insuffi-«sante; l'art est venu en aide à la nature. «Les productions s'accroissent, tout le «monde travaille, tout le monde produit « en France, et vous nous renfermez dans « nos deux frontières de terre et dans nos « deux rivages.

« Et que deviendront toutes ces productions « que vous excitez ainsi dans la France? Et « cette immense machine à vapeur ainsi « mise en mouvement, ainsi chauffée par « le génie, par l'activité, par l'intérêt de « tous, ne fera-t-elle pas une effroyable « explosion, si les débouchés ne sont pas « conquis?

Là, est une rivalité; là, l'alliance est impossible. Vous avez voulu un gouvernement de même nature; vous avez voulu
porter l'activité des esprits sur les mêmes
objets; vous avez les mêmes besoins, des
besoins rivaux; vous ne pouvez, à moins
d'être condamnés à souffrir, vous ne pouvez compter sur cette alliance. Ce peuple
se présente comme dominateur, comme
maître, comme créateur de toutes les inventions, de tous les progrès qui honorent
l'esprit, l'intelligence humaine. Il disputera son ascendant, et la France voudra
rivaliser, parce qu'elle en a le droit; l'alliance est donc impossible.

« Telle est la situation des affaires; telle « est, Messieurs, la situation que vous avez » à servir, que vous devez défendre.»

de capital intellectuel, plus d'activité ploy signe et de temps qu'il n'en e**n**t falla pour dater la France d'une bonne quotte des avantages qui lui inanquent encore! Ce qui manque a la Russie c'est le developpement normal de ses recontre expredictives, de ses relations commerciales, et, par suite, un accroisgoment de revenus en rapportavec son importance militaire et politique. La question Brancière, c'est a dire, cont-merciale, est donc celle qui preceeopo la placerisament la gauternament importal abilità de la domination russe en Perent d'a rattache par des conse-क्षात्रमञ्ज्ञ सामाज्यस्य स्थापन हो। विश्व विश्व हिन्द्र । विश्व विश्व हिन्द्र । विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व gravitages and lengths are alcase in a green de, dont le commence. er in the expression to a fact that gen never niggyvernegen gebruiktigt stat 12 ge. De never niggyvernegen gebruiktigt stat 12 ge. 14 maart niggyvernegen gebruiktigt stat 12 ge. CALMAN SOMEON COM. F.

and the second s

Vertically suppose that I programme. and a superior of the Taylor of the same o and the second relation of the second responsible and the second responsibl ss san wall ner and in injury . %. mate Stange of a Parks the real billion of the in a segaction at the object. 1515 14 2 ZN the fact to the control of the control of min is performed to & PARTIES & AVENUE THE to an expense has No. of A. S. of Other eric removements of Kirmstows Three Jack THE PROPERTY Time providence in the Tester to andmisses I. C & Birth of metric resousse a meson, de, empris

menacants , ne noisit en préparatifs de l'expédition nistan. Tandis que cette e s'organisait sur une vaste é dans ses diverses parties, ar semble et une énergie si remi les forces anglaises dans les d'Arracan et de Tenasserim sur les Birmans dans la 1825-26) sont augmentées; d' tva est prévenue que la m d' tva est prevente de sa principal immédia nera l'occupation immédi ports de mer ; en même temp du roi de Nap**il auprès** Singh est arrête; on fait se mairre que toutes ses mes aver les processes les su ets de la Compagne aver les princes de la Péninsu وأهج decravertes : on lui enjoint presentes : on lui enjoint presentes : de faire retirer lei mente qui avait possets sur provide de la frantière, et qui voir de la frantière. commence a se retrand Justices re-montaines du has per de le constituire à sati cemana in acre d'alasta sueralus s assemble au piel taunes. Tions des deux cus, e tude tarmest ceasing a Partie La R Turastaces 👣 THE DAY WE SEE THE an althou had Deckarighter. rependant toer plus de crail stante que de desposition i comens refressive. La m o - Vandian ini instanta t de les deur passermes se fi Characement traines en d n an narte considerable d 👫 🗈 Pragades er. Afghanistan to the consider continues a di Sirtedoi e tenait prêtei to toson, dans h Pandi el de politimas de gouvern Prising.

1 Ascietere deit hemen Anabired entrichterinete zum dans en desensanes zur bei hemer e 1687 ille au meide vollame menfing. Le renide de l'administration des provi rédomnées le ches par les Minrédomnées le ches par les Min-

des autorités civiles et milii connaissaient ou prétenmaître le caractère et les vues u souverain (\*) et les intérêts rnement britannique, dans ons politiques avec l'empire proclamaient hautement et ance la nécessité absolue de ionneur anglais par un appel **aux armes. L'a**rmée, natu**avide des c**hances d'un ser-, de promotions et de buretait sa puissante voix à ces tions entraînantes. La presse isible pour appuyer les efforts ion et de l'égoisme : elle n'a-'expressions assez poignantes matiser la soumission hongouvernement ou l'imprusa politique, en permettant va d'insulter les Anglais avec en lui donnant le temps de r son pouvoir, de rassembler apliner ses troupes, et de se **ì sa conven**ance à une guerre tc. Lord Auckland, sans s'éde ces clameurs, continua ment ses préparatifs, et fit aux Birmans qu'il était en ion-seulement de repousser ession, mais de châtier les s. Depuis cette époque, Thajugé à propos de rester dans : les relations du gouvernereme avec la cour d'Ava ne amicales; mais il n'est pas **ue les triomphes** obtenus par inglaise dans l'Afghanistan i**t réflé**chir le souverain bironsidérablement refroidi son errière et ses projets de venependant il nous paraît prola lutte n'est que retardee.

awadi, le roi actuel des Birmans, du dernier roi. Une révolution l'état de faiblesse et d'imbécilt tombé ce prince dès 1824, a madi sur le trône. Ils descendeux du grand Alompra, qui ce vaste empire avec gloire, il y siècle.

ez la Revue d'Édimbourg, citée

Il était dans les limites du possible (et selon l'opinion de plusieurs on devait considérer comme probable) que le différend de l'Angleterre avec la Chine, différend dont nous allons nous occuper bientöt, contribuät à précipiter l'époque de la collision. Les Chinois ont dû, en effet, profiter des relations que l'on sait exister entre la cour de Pékin et les souverains d'Ava et de Napal, pour exciter ceux-ci à attaquer les Anglais dans un moment qui devait sembler favorable à l'invasion du Bahar ou de l'Assam; mais nous avons pu nous convaincre que le gouverneur général était prêt à tout événement, et la manière dont il a dirigé cette grande affaire d'Afghanistan est la preuve la plus complète qu'aucune crise n'eût trouvé sa vigueur en défaut. « En supposant que le but de la « Chine eût été atteint, les Anglais « eussent pu avoir (disait dernière-« ment la Revue d'Édimbourg) à li-« vrer bataille à une armée de Tar-« tares dans les plaines de Bèhar, au « milieu de ces champs de pavots qui « ont donné une si mauvaise réputa-« tion à la Compagnie, ou parmi l**es** « plantations rivales du haut Assam. « qui doivent bannir le thé de Chine « des marchés européens. » Lord Auckland avait la conscience de sa force, et rien ne prouve mieux, selon nous, qu'il était à la hauteur de la mission que lui avait confiée l'Angleterre, que la modération de son langage et son attention constante, dans ses rapports officiels avec les princes du pays, à faire ressortir les avantages de la civilisation et du commerce, et à placer la gloire du législateur et de l'administrateur éclairé bien au-dessus de celle du conquérant. Nous choisissons comme exemple de cette dignité et de cette convenance de langage les instructions que lord Auckland donnait à M. Macnaghten pendant la mission de ce fonctionnaire à Lahore, pour la conclusion du traité que nous avons reproduit plus haut (p. 57 et suiv.). Ces instructions, sous la date du 15 mai 1838, portent ce qui suit:

..... Dans les discussions qui

pourront avoir lieu au sujet de la politique actuelle du gouvernement, vous ferez remarquer au maharadjah que le gouverneur général n'a jamais montré qu'il eût soif de guerres ou de conquêtes, que les limites de l'empire hindo - britannique lui ont toujours paru suffisamment étendues, et qu'il aimerait mieux conquérir le désert por la charrue, élever des villages là où les tigres ont établi leur demeure, et étendre le commerce et la navigation sur des eaux restées jusqu'à ce jour improductives, que de prendre un pouce de territoire à ses voisins, ou de faire marcher des armées pour conquérir des royaumes; cependant il se sent fort de ses ressources militaires, et sait qu'avec une armée de cent mille hommes, sous des officiers européens dans le Bengale, et cent mille hommes de plus qu'il peut appeler à son aide de Madras et de Bombay, il peut aisément repousser toute agression et punir tout ennemi; mais il ne considere cette armée que comme une garantie de paix, et comme un moyen de conserver dans toute leur intégrité la puissance territoriale et la dignité de la Compagnie des Indes orientales. En discutant les dangers auxquels le gouvernement anglais peut ëtre expose, vous pouvez remarquer que, pour ce qui regarde les ennemis du côté de l'ouest, les Sikhs et les Anglais sont comme une nation, et que leurs armées , agissant de concert sur le champ de bataille, seraient invincibles. Au nord se trouve le Napal, et vous pouvez dire que le gouverneur général est parfaitement informé des troubles qui ont éclaté dans ce royaume et du désaccord qui y règne en ce moment. Il sait aussi que tout pays qui est divisé est dangereux pour ses voisins, et que des intrigants mettent tout en œuvre pour exciter des troubles au dehors, afin de se donner de l'importance au dedans. Toutes les manœuvres de ces hommes pervers lui sont connues, et il les surveille; mais le gouverneur général espère que cette sièvre d'excitation s'apaisera dans le Napal, comme elle promet de s'apaiser

à Ava. Les montagnes de vent être difficiles à gravi ont été déjà gravies par anglaises; une rencontre ( nes serait fatale aux Gau Napal n'est guère en éta les *laks* que lui rapporte sessions dans le terrai ( dans une position analogi se trouve le Napal; des intérieures ont influé sur extérieures; le gouvernem avec ses *steamers* et ses ' guerre et quelques régim dras, pourrait envahi**r e**r et conquérir de vastes pa pays malsain; mais il a ét fenser, et il espère enco pourra s'arranger. Quant bles sérieux qui pourraie l'intérieur, Sa Seigneurie appréhender, car en mêm tous les chefs indigènes si cier la bonne foi et la mc gouvernement anglais env sont fidèles à leurs engaç ont la conscience de leur : savent que la trahison am propre ruine, et ne ferai a la puissance et aux re gouvernement suprême.

- « Pour ce qui concerne commerciales, vous pouv particulierement la satisf laquelle le gouvernemen reçu la nouvelle de la prote de sollicitude que le maha cordée au commerce des d sanctionnant le passage de le transport des marchandi dus à Bombay. On connaî portance que le gouvernen attache à la prospérité ( commerciaux; on sait qu'i commerce comme la sour des richesses et du pouvoir tension comme le plus s
- (\*) Tarai, terrai, tiriana; au pied des montagnes, très-se dantes en riches paturages. I pacage sont pour les Napalai importante de revenus. Les so dent le Terrai sournissent de construction.

unir les nations. Il se plaît à ins l'adoption de ces mesures, n d'augmenter les richesses wvoir du maharadjah, et se e l'agrandissement mutuel des

ions (\*). »

de résumer ce que l'on sait ui en Europe sur l'état inté-Indes anglaises et sur l'aveque et commercial de ce vaste ious allons essayer de donner es pages, à nos lecteurs, une auses qui ont amené la rup-: la Chine et l'Angleterre, et zipaux événements qui ont : cours des hostilités. Cette faire de Chine, qui mérite à irds d'être étudiée et suivie , **a donné lie**u à mille conjecamené la publication d'un ı**fini de** pièces officielles, de nents particuliers; elle avait e plusieurs plans de campas appréciations les plus dicauses qui ont provoqué la omine aussi des conséquendes de ce grand événement. te du capitaine Elliot, sudu commerce anglais en celle des hauts fonctionnajis ont été surtout l'objet mique active. Il serait diffire, même à présent, la part es et des choses dans cette révue; mais nous croyons estion du commerce de l'oa été la cause immédiate du n'en est pas la cause unique: our nous qu'un des points qui ent à la question générale ns de l'Europe avec la Chine, ieillies, et qu'une secousse, névitable, pouvait seule raaire tourner à l'avantage réel isation et de l'industrie. un grand nombre d'années, st importé en Chine, nondes possessions anglaises e, mais encore de plusieurs

ties du globe, tant par les s que par les Américains. Les chinoises avaient ostensible-

n papers, nº 4, March., 1840.

ment prohibé l'importation et l'usage de cet article; mais, jusqu'en 1839, la Cour céleste n'avait pris aucune mesure décisive pour mettre fin à ce trafic. Le commerce de l'opium était, par le fait, une contrebande, non pas seulement tolérée, mais soutenue et protégée, pour ainsi dire, en plein jour, par des officiers chinois de tous les rangs, dont la connivence se payait par une commission de soixante à cent vingt piastres par caisse d'opium (selon que l'opium était livrable à Macao ou à Canton), commission réglée et perçue aussi ouvertement que s'il se fût agf de tout autre article d'importation étrangère. Cette contradiction monstrueuse entre la solennité des décrets prohibitifs et les faits devait avoir pour résultat inévitable l'accroissement rapide du mal que signalaient ces décrets journellement éludés. Cependant, après l'abolition du privilége de la Compagnie, le gouvernement anglais voyant le danger qui pourrait résulter de l'extension illimitée de ce trafic prohibé, prit des mesures pour en obtenir la légalisation ou pour le supprimer entièrement. Le gouvernement chinois examina sérieusement la question de son côté. Plusieurs conseils furent tenus à la cour impériale de Péking, afin de décider si l'opium serait admis en payant un certain droit; l'avis contraire prévalut définitivement à la petite majorité, dit-on, de deux ou trois voix. Selon quelques versions, un grand nombre d'officiers de l'Etat, consultés a ce sujet, donnèrent leur opinion formelle en faveur de l'importation, moyennant le payement d'un droit; mais les ministres de l'empereur rejetèrent cet avis. Lord Palmerston, aussitôt qu'il eut connaissance de ce résultat, donna l'ordre au surintendant anglais à Canton d'informer tous les négociants anglais et tous les capitaines de vaisseaux marchands « que le commerce était illégal; que le gouvernement anglais ne pouvait intervenir dans le but de mettre les sujets anglais à même de violer les lois du pays dans lequel ils commerçaient, et que, s'ils persistaient, ils devaient

en subir les conséquences. » Conformément à ces instructions, le capitaine Elliot (\*) prit toutes les mesures dont la gravité des circonstances indiquait l'adoption, se montrant disposé à donner toute satisfaction raisonnable aux autorités chinoises, et, comme représentant du gouvernement anglais, évitant de la manière la plus marquée toute relation avec les contrebandiers. Une proclamation à cet effet fut publiée en décembre 1838. La contrebande néanmoins se faisait aussi exactement que par le passé, les autorités chinoises se prétant au trafic, tandis que le gouvernement impérial et le surintendant anglais continuaient à l'interdire par leurs décrets.

En lévrier 1839 cependant, les injonctions les plus séveres envoyées de Péking prescrivirent de faire exécuter les ordres de l'empereur, et, conformement à ces ordres, un Chinois, convaincu d'avoir participé au trafic de l'opium, fut pendu le 26 de ce mois, devant les factoreries étrangères. Cet acte violent d'une justice tardive, acte complétement inattendu au milieu des habitudes d'impunité qui avaient réglé jusque-là tous les rapports des parties intéressées, fut regardé par les Européens comme une insulte, et les pavillons des diverses factoreries furent amenés.

Le 10 mars, le commissaire impérial Lin (pron. Linn) arriva à Canton avec la mission spéciale d'abolir sans délai et de déraciner complétement ce commerce illicite. Le 18, il rendit deux décrets, l'un adressé aux marchands hongs, l'autre aux étrangers; ce dernier exigeait, sous peine de mort, que tout l'opium chargé, tant sur les navires-entrepôts (store ships) que sur les vaisseaux mouillés au

(\*) Le surintendant Charles Elliot est capitaine de vaisseau. Les autorités chinoises l'ont traité longtemps avec beaucoup d'égards, et paraissent même avoir admis dans leurs rapports officiels avec lui (faveur toute spéciale chez un peuple aussi orgueilleux) l'assimilation de son rang politique à celui de mandarin de troisième classe, dehors, fût livré au go Le surintendant Elliot et dents à Canton, qui n'a pris la moindre part a de l'opium, furent saisis nourriture, et menacés certaine si le décret n'étai sous trois jours. Le repre reine d'Angleterre n'avait les yeux que l'alternative ou d'une soumission enti diate; il choisit ce derni 27 mars, le capitaine Ellic les sujets anglais résida: de livrer l'opium qu'il avoir en leur possession responsable des valeurs pour le compte du gouvei cette manière, vingt mi quatre-vingt-onze eaisses rent remises aux autorit Le 21 mai, à deux heures remise était complétée; m tions consenties par les n'avaient point été exécu l'avaient été que partiellen ditions étaient : 1° que les s prisonniers seraient relac quart de l'opium aurai 2° que les embarcations p ler et venir pour le serv glais après livraison du s 3° que les relations com terrompues seraient rétal vraison des trois quart 4° que les choses repre tout leur cours ordinaire vraison de l'opium serai Les vingt mille deux cent onze caisses d'opium fur lement ouvertes, et leur co en pâte et délayé dans des truites à cet effet sur la p à la mer en présence d' concours de peuple, le 1'

A dater de cette époq le surintendant se sut si quelques jours de l'espéra blir les relations commen pied amical, et de les ma de nouvelles secousses pa de certains règlements ca les autorités chinoises, l sirent qu'empirer. Sans e les événements, nous dirons nt que le premier acte de ce trange se terminait, le 3 no-1539, par un combat entre rvettes anglaises (Volage et (A) et vingt-neuf jonques chi**rès de l'embouchure** de la ri-: Canton. Dans ce combat, et la précision fatales de l'aruropeenne remportèrent une nanglante et décisive. Une des sauta; trois furent coulées este prit la fuite dans le plus sarroi, et tout espoir d'acment s'évanouit. On se trom**adant en pensant que la rup**ente des relations régulières

deux peuples avait fait un dérable et immédiat au comglais dans l'Inde. Le trafic m, depuis la saisie opérée mmissaire Linn, reprit une rodigieuse, et le gouvernerême de l'Inde se crut telle-

des débouchés que ménaux spéculateurs l'audace et
nce des contrebandiers, qu'il
nces aux cultivateurs indila même échelle de producar le passé. C'est ici le lieu
r quelques éclaircissements
t que prend le gouvernement
npagnie à la production de
et sur la véritable extension
ure du pavot dans les posnglaises de l'Inde.

nopole de l'opium, considéré nesure administrative, avait et d'une enquête rigoureuse de la commission nommée dement pour examiner l'état es de la Compagnie, antént à la nouvelle charte, et la idance officielle entre les au-: Londres et celles de l'Inde, le cette ibranche de revenus, 116 jusqu'en août 1830, a été lans un appendice à l'un des de la commission. Ces docuontrent distinctement les vues ncipes adoptés par le gouveru sujet du monopole.

16 (sous le gouvernement de ra), la vente de l'opium était

sous la surintendance du bureau de commerce (board of trade), auquel il avait été notifié que le gouvernement, en se mélant d'un trafic si contraire aux intérêts généraux de l'humanité, avait bien moins en vue l'augmentation de ses revenus que la régularisation, et, par suite, la réduction de ce même trafic dans des limites de plus en plus resserrées. Il était permis d'espérer, disait le gouvernement dans ses instructions, que les mesures prescrites à cet égard auraient pour résultat, non-seulement d'empêcher le commerce illicite de cette drogue, mais d'en réduire graduellement la consommation aux besoins de la médecine.

La cour des directeurs, l'année suivante, expliqua de la manière la plus claire ses sentiments à l'égard de la vente de l'opium, tant à l'intérieur qu'au dehors. En sanctionnant les mesures adoptées par le gouvernement du Bengale pour l'approvisionnement intérieur de cette drogue, elle s'exprimait ainsi:

« Nous désirons, en même temps, qu'il soit clairement compris que no-« tre sanction est donnée à ces mesu-« res, non en vue des revenus qu'elles « peuvent produire, mais dans l'espoir « qu'elles restreindront l'usage de cette « drogue pernicieuse, et que les dis-« positions qui en régleront la vente, « à l'intérieur, seront combinées de « telle sorte qu'elles empêcheront l'in-« troduction de l'opium dans les dis-« tricts où l'on n'en fait pas usage, « et limiteront la consommation dans « les autres lieux au strict nécessaire, « autant que possible.

« A l'égard des moyens à employer « pour s'assurer à l'avenir d'un ap-« provisionnement permanent pour la « consommation intérieure, nous som-« mes d'avis qu'on devrait adhérer in-« variablement à la résolution de ne « pas introduire la culture du pavot « dans les districts où elle n'est pas « connue aujourd'hui; mais que l'ap-« provisionnement doit être augmenté, « soit par les améliorations apportées « à la culture dans les parties du pays « où des agents du gouvernement sont

« déjà établis, soit par l'établissement d'une agence du gouvernement dans « les districts où on sait que la plante « est cultivée dans le but d'un com-« merce clandestin. En conformité « avec ce principe, nous approuvons « entièrement le rejet de la proposi-« tion qui vous a été faite par l'agent « de Bahar, d'établir une factorerie à « Mongher, district dans lequel il pa-« raîtrait que le pavot n'est pas cul-« tivé. D'un autre côté, en autorisant « la formation d'un approvisionnement « à Rangpour, où il paraît que tous les « efforts pour empêcher la culture il-« licite du pavot ont été vains, notre « seul but (et certainement c'en est un « honorable) est de substituer une cul-« ture autorisée à une qui est illégale; « de restreindre un mal qui ne peut « pas être entièrement réprimé; de ré-« gulariser une habitude entraînante « de laquelle on ne peut sevrer tout à « fait le peuple, et d'employer le mo- nopole, moins comme un instrument « de gain, que comme un préservatif « de la sante et des principes de la « communaute.

« En résumé, nous devons faire ob-« server que notre désir est, non-« seulement de ne pas encourager la « consommation de l'opium, mais en-« core de diminuer l'usage, ou, pour « mieux dire, l'abus de cette drogue; « et dans ce but, comme aussi dans « celui de l'augmentation de nos re-« venus (prenant en consideration « les effets d'un commerce illicite dans nos propres possessions, et la « concurrence que peut nous faire à « l'étranger l'opium produit dans d'au-« tres pays), nous pensons qu'il est « convenable que le prix, tant au dehors « qu'à l'intérieur, soit aussi élevé que « possible. S'il dépendait de nous d'em-« pècher entièrement l'usage de cette a drogue, autrement que comme me-« dicament, nous le ferions de bon « cœur par compassion pour l'espèce « humaine ; mais cela etant absolu- ment impraticable, nous ne pouvons a que faire tous nos efforts pour regu- lariser et pallier un mal qui ne peut « pas être déraciné. »

La commission parlemen quelle l'examen de cette il question était dévolu quinze (en 1832), arrivait aux concil vantes :

« Dans l'état actuel des f « l'Inde, il ne serait pas « de renoncer à une source « portante de revenus; un « l'opium étant un impôt ( « principalement sur l'étran « paraît, au total, moins s « jection que tout autre qu « rait lui substituer. Il ne « perdre de vue, dit ailleurs | « qu'une saine politique exig « dépendance éloignée de l'e « soumise à un système d'in « modéré que les besoins de vernement puissent l'adme Ces mêmes considérations

produites avec une grande dant la dernière session du p dans le cours de la discussie aux affaires de Chine.

La Compagnie a donc qu'en se rendant maîtresse duction, elle agissait d'apre cipes de saine administration en ce qui concernait ses pi jets, avec une sollicitude to nelle. Une fois la nécessité pole admise, il faut reconna Compagnie se trouve dans l' de fournir aux besoins de l mation. Elle n'a pu, il est veugler sur l'exis**tenc**e d**e** c voir : que la plus grande l'opium acheté à ses ventes etait importee en contreban ne, en opposition aux lois d contribuait nécessairement tissement des populations connaissance de ce fait, quel rable qu'il put être, n'im cune obligation au gouvern l'Inde anglaise de suspendr tes, ou de prohiber une cul table à ses sujets. Si la culti parfaitement libre, et que l' porte cut pave un droit à tion, comme d'autres march Chine edt etc inondee plus meut, à meilleur marché, et

alité inférieure. Voilà ce qui tain. Ce que la Compagnie devait éviter (une fois la iu monopole admise, nous s), c'était de se rendre comtrafic illégal; et c'est une e a observée de la manière la ileuse. Empecher l'introducestine et illégale de l'opium t en d'autres pays était évi-'affaire et le droit exclusif des ients de ces pays. Il serait, convenir, plus raisonnable sur le compte de nos gous tous les excès causés par e et la démoralisation dé-<sub>l</sub>ui **rés**ulte de l'abus des lites, dont la consommation portante de revenus) est léns nos climats, que de demme on le fait, contre la des indes anglaises au suiopole de l'opium. Nous pene que si la Compagnie eut vec une vertueuse horreur net de trente à quarante ie lui procure l'opium, aux s etrangers, et eut cherché er cette source de revenu pot levé sur ses propres supareille conduite eut été stigcomme le comble de la folie pocrisie à la fois. On s'est apitoyė sur les maux qu'imla population indienne une n forcée de cette drogue peret on a imprimé plusieurs éjà, les misères qui résultent Indiens employes à la culavot, de la contrainte qu'on leur égard, et de l'insuffirix des journées, sont comà ce que les esclaves endules lieux les moins civilisés de Ces assertions sont contre-

des documents officiels et moignage des personnes les

struites de ce qui se passe.

pas moins inexact de pré-

ue la culture du pavot ait

extension tellement prodi-

ns l'Inde qu'elle menace d'en-

elques-uns des publicistes an-

glais et français, « le revenu de l'Inde « presque tout entier est engagé dans « le commerce de l'opium, et pour suf- « fire à une immense production, il a « fallu que presque toute l'Inde fût « transformée en un champ de pavots. » Pour la première partie de cette assertion, nous renvoyons nos lecteurs aux chiffres que nous avons donnés plus haut sur les diverses sources des revenus des Indes anglaises; quant à l'extension réelle de la culture du pavot, voici quels sont nos calculs et les conclusions auxquelles nous croyons légitime de s'arrêter, jusqu'à plus ample information

information. La culture du pavot se fait principalement dans quelques districts du Malwa et des provinces de Bénarès et de Patna. Dans le Malwa, l'opium n'est point récolté pour le gouvernement, mais il ne s'exporte que de Bombay sur l'acquittement d'un droit de cent vingt-cinq roupies par caisse. Dans le Bengale le pavot est cultivé exclusivement pour la Compagnie, et l'opium vendu publiquement à Cal-Des recherches faites cutta. beaucoup de soin par ordre du gouvernement, en 1820, avaient établi que, dans le Malwa, quatre-vingt-sept mille bigahs de terre (environ vingtdeux mille hectares ) étaient consacrés cette culture, et fournissaient à l'exportation environ huit mille *mands*, ou quatre mille caisses d'opium. En 1838, il a été expédié de Bombay vingt-cinq mille caisses, ce qui suppose que la production a sextuplé depuis 1820, ou, en d'autres termes, que la culture du pavot occupait en 1838 de cent trente à cent quarante mille hectares. Or, le Malwa produit à lui seul plus de la moitié de la quantité totale, et à la même époque, 1838, le Bengale a produit dix-neuf mille cinq cents caisses, ce qui donne à peu près cent mille hectares de culture. En somme, on peut estimer à deux cent cinquante mille hectares environ la superficie occupée par la culture du pavot (\*). Il y a loin de là aux conclu-

(\*) La quantité d'opium récoltée au Bengale, et livrable en 1839, a atteint 22,000

sions que nous avons cru utile de combattre, et les conséquences de la cescommerce de sation partielle du l'opium ne pouvaient être aussi graves qu'on se l'était imaginé (\*). La consommation avait cependant augmenté dans ces dernières années, de manière à causer les inquiétudes les plus légitimes au gouvernement chinois, moins touché sans doute des effets pernicieux de la drogue sur la santé et le moral des sujets du céleste empire, qu'effrayé de la quantité de numéraire que l'habitude, comparativement récente, de payer l'opium en argent enlevait rapidement à la circulation. La

question, envisagée sous c vue, avait été mise dans jour par les hauts fonction l'empereur avait consultés sources financières de son va semblaient menacées en el progrès de cette consommat peut se faire une idée à l'ins tableau suivant tiré des doct bliés à Canton même, et avons pu vérifier approxin l'exactitude par la compan nous en avons faite avec les ments que nous avious puis tres sources.

| SAISONS. | PATNA.   |                        | BÉNARÈS. |                        | MALWA.   |                        | TC       |  |
|----------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|--|
|          | CAISSES. | VALRUE.                | GAISSES. | VALBUR.                | CAISSES. | VALEUR.                | GAISSES. |  |
| 1827-28  | 4,006    | plastres.<br>4,019,350 | 1,128    | plastres.<br>1,105,805 | 4,401    | piastres.<br>5,299,920 | 9,535    |  |
| 1828-29  | 4,831    | 4,574,650              | 1,130    | 1,029,385              | 1,171    | 6,928,880              | 13,132   |  |
| 1829-30  | 5,564    | 4,820,448              | 1,579    | 1,329,129              | 6,857    | 5,907,580              | 14,000   |  |
| 1830-31  | 5,085    | 4,454,809              | 1,575    | 1,335,395              | 12,100   | 7,115,059              | 18,760   |  |
| 1831-32  | 4,442    | 4,234,815              | 1,518    | 1,448,194              | 8,265    | 5,818,574              | 14,225   |  |
| 1832-33  | 6,410    | 5,115,126              | 1,880    | 1,445,603              | 15,403-  | 8,781,700              | 23,603±  |  |
| 1833-34  | 7,893    | 5,023,175              | 1,642    | 1,066,459              | 11,715   | 7,916,971              | 21,250   |  |
| ι 834-35 | 7,558    | 4,368,245              | 2,549    | 1,427,604              | 9,932    | 5,962,930              | 20,089   |  |
| ι 835-36 | 9,011    | 6,713,195              | 2,005    | 1,407,510              | 15,002   | 8,986,178              | 26,018   |  |

caisses; 18,992 caisses étaient livrables en 1840.

Il est assez remarquable que la France soit intéressée, quoique indirectement, au commerce de l'opium; les stipulations des derniers traités interdisent toute culture du pavot dans les possessions françaises de l'Inde, moyennant une redevance annuelle d'un million de francs que la Compagnie paye au gouvernement français; indépendamment de ce tribut en espèces, l'administration de Chandernagor a droit à 200 caisses d'opium, à prendre au prix moyen des ventes réalisées par la Compagnie.

(\*) Le jugement que nous av cet égard l'année dernière a é par les événements. La diminut merce direct entre Bombay et été énorme, mais le commerc cutta, Singapour, Manille, a au sidérablement de 1838-39 à en a été de même du commerce l'Angleterre, Bombay ayant pre ses expéditions de coton pour la Grande-Bretagne, en 1839-1 rativement à l'année précédiportance des affaires avec le Sin tait aussi rapidement à la date davis.

INDE. 125

e ces chiffres que la convait presque triplé en is, il faut bien se gariclure qu'elle pourrait us les neuf ou dix ans!) tion de l'opium Malwa : doublé depuis l'aboiviléges de la Compae (1833); que l'impordes exportations d'opium )pium *Bengale* (c'est-àiur les terres de la Comdans la proportion de jue les sommes réalisées d'opium en Chine nent des importations urquie qui se font prinar navires américains) n 1836, à plus de quatrenillions de francs.

ies sans renseignements mplets pour les années 1839. On a pu calculer cequantité d'opium imporen Chine en 1839 aurait s quarante mille caisses, otion des relations comt nous avons signalé plus s (\*). Mais des renseigneitiques ont prouvé et il rdre de vue que l'opium rès invendable à l'époque lu fameux commissaire , et que, sans son intera destruction des vingt

ns cependant ce chistre de st prenons pour poids moyen opium (d'après nos calculs), nt de plus la quantité d'opium stre réduit et préparé pour onsommation d'un fumeur mace (prononcez méce) ou , on trouve que 40,000 caist la consommation annuelle fumeurs tout au plus. Supore doublé, triplé même, il encore, selon toute probae, un individu sur cent qui ou au moins qui en use avec 3 gr. trois quarts d'extrait er (smokable extract) sont me une dose fort ordinaire par jour; chaque pipe ne siques bouffées.)

mille caisses confisquées, le trafic aurait rétrogradé au lieu d'avancer (\*). Nous ajouterons que sur les vingt mille deux cent quatre-vingt-onze caisses confisquées par les autorités chinoises en 1839, un tiers seulement provenait des ventes de la Compagnie; douze mille caisses environ venaient du Malwa (par Bombay), et mille caisses, de Turquie.

Nous nous bornerons à ces détails, fort incomplets sans doute, mais que nous croyons suffisants pour mettre nos lecteurs à même de juger du véritable caractère des relations entre la Chine et l'Angleterre, en ce qui touche au commerce de l'opium. Revenons à la rupture entre les deux gou-

vernements.

Quelque temps avant le combat naval dont nous avons fait connaître l'issue, le capitaine Elliot avait récapitulé dans un document, qu'il voulait faire parvenir à l'empereur (et qui lui parvint effectivement à ce qu'on assure), les sujets de plaintes très-réels des Anglais commerçant en Chine, contre les délégués de l'autorité impériale à Canton.

Faisant allusion à la violation des promesses faites par le commissaire impérial *Linn*, avant, pendant et après la cession des vingt mille caisses d'opium appartenant au commerce anglais en Chine, le capitaine Elliot s'exprime

ainsi :

« Peut-on opérer une grande ré-Iorme morale et politique en sacrifiant tous les principes de vérité, de modération et de justice? ou peut-on penser que ces mesures spoliatrices anéantiront le commerce de l'opium? De telles espérances sont futiles, et l'empereur a été trompé.

« Mais , s'est-on demandé de l'autre côté, les intentions sages et justes de

(\*) . He found the traffic stagnant; he a has made it flowrish in a degree and to an extent that it had never reached before.» Lettre du surintendant à lord Palmerston, en date du 28 novembre 1839. Additional papers respecting China. London, april, 1840.

l'empereur ne peuvent-elles pas et ne doivent-elles pas être remplies? Assurément, elles pourraient et devraient l'être.

a Il est certain, cependant, que les dernières mesures du commissaire ont retardé l'accomplissement de la volonté impériale, ont donné une immense impulsion au trasic de l'opium, qui était, plusieurs mois avant son arrivée, dans un état de stagnation, et ont ébranlé la prospérité de ces provinces florissantes.

« Il est probable que le résultat de ces mesures sera de semer l'agitation sur toutes les côtes de l'empire, de ruiner des milliers de familles étrangères et indigènes, et d'interrompre les relations de paix qui ont existé depuis près de deux siècles eutre la Cour

céleste et l'Angleterre.

 Les marchands et les navires de la nation anglaise ne se rendent pas a Canton et à Whampoa, parce que toute protection leur est refusée, au mépris des gracieux commandements de l'empereur, parce que l'on a caché la vérité à Sa Majesté Impériale, parce qu'il n'y a plus de sureté pour une poignée d'hommes sans défense, si ces hommes se mettaient à la merci du gouvernement de Canton, parce qu'il serait dérogatoire à la dignité de leur souveraine et de leur nation d'oublier toutes les insultes et outrages dont ils ont été l'objet, avant que justice entiere ait ete rendue, et jusqu'à ce que toutes les relations commerciales et autres aient été placées sur un pied honorable et sûr, tant pour cet empire que pour l'Angleterre. Le temps approche ; la gracieuse souveraine de la nation anglaise fera connaître la vérité au sage et auguste prince qui occupe le trone de cet empire, et toutes choses seront réglées selon les principes de la plus juste raison.

«Elliot et les hommes de sa nation en Chine soumettent les expressions de leur plus profonde venération pour le

grand empe**re**ur.»

Après ect engagement solennel de demander et d'obtenir réparation, une fois, surtout, que les discussions et

les actes des représentants des gouvernements eurent pris le tere d'hostili**té permanente don**t rent marqués à la sin de l'année il n'y avait plus possibilité de sur les anciennes bases, et une ration de guerre de la part de gleterre devenait in**évitable. O** cependant, dans la rédaction cument dont nous venons de ci principaux passages, l'intentic nifeste de rejeter sur les interi res les torts qu'on pourrait rep directement au gouvernement rial. L'empereur a été tromp gouvernement anglais se char; lui faire connaître la vérité, doute pas d'avance que justice rendue, et que *toutes choses ne* réglées selon les princip**es de** 1 et de la raison! C'est là un par habilement et sagem**ent pris** nous, et on peut être assuré qu tes les déterminations et tous le du gouvernement britannique, q soit le caractere apparent d'h dont ils soient revetus, seront mais subordonnés à cette con officielle de l'ignorance où se tr l'empereur des infractions au dr gens et aux principes les plus de l'humanité et de la justice, de délégués à Canton se sont rendi pables.

Un ancien employé de la C gnie des Indes à Canton, M. Ha Lindsay, avait publié, sur la qu de Chine, un petit écrit (\*) où, point de vue, il résumait nettem principales circonstances du dém tre les autorités chinoises et le tendant. Les conclusions de M. Li tout exclusivement anglaises q pussent être, nous semblaient quer avec assez de probabilité l che que le gouvernement de la suivrait pour arriver au but : l' ment, comme nous le verrons b a confirmé nos prévisions.

Selon M. Lindsay, les conditionposer au céleste empire étaic suivantes :

(°) Is the war with China a jus 2º édition. London, 1840. INDE. 127

nité pour la valeur de l'opar le capitaine Elliot, et les pertes éprouvées par nglais, par suite de la cesommerce;

itannique dans la personne

ésentant. l'avenir, le premier point mportant à obtenir pour la relations commerciales et de la bonne intelligence ux nations était, dans l'ol. Lindsay comme dans la ibre accès à la cour impéui ne peut se faire [qu'en résidence habituelle d'un ır à Péking. On devait s'atque le gouvernement chiit beaucoup de répugnance emblable concession; mais ayant des agents en résing, l'empereur pouvait cécompromettre et s'avilir la nation. Ce point une tois arriverait naturellement à n d'un traité de commerce t Anglais un ou plusieurs ord, et établissant un sysde réglements pour les reres. Bien des gens en Anisaient que la possession de sur la côte de Chine, où le Sa Majesté Britannique taire le commerce sous la iu pavillon national, serait lésirable. De grandes et sections, selon M. Lindsay, i**ent à l'ado**ption de cette en ne semblait devoir déouvernement impérial, aux uple chinois, autant qu'une sion, qui, même en ne cone les intérêts anglais, auidance funeste. Le but des Chine devait être, en effet, grandissement territorial, untien des relations comet il était à craindre qu'une eau britannique planté sur e enlevé au céleste empire, tances imprévues ne vins-

les Anglais à reculer les e territoire, et commencer

ainsi en Chine la répétition de ce qui s'est passé dans l'Inde anglaise. Au reste, rien ne serait plus aisé que de précipiter l'empire chinois dans la confusion et l'anarchie, car il y règne beaucoup de mécontentement, et la dynastie actuelle n'est rien moins que solidement assise sur le trône. Il était, sans doute, indispensable de donner au gouvernement chinois une leçon sévère : mais il fallait laisser la porte ouverte aux arrangements, et éluder certaines difficultés qu'il serait peutêtre imprudent de surmonter de vive force. Cependant, M. Lindsay opinait pour qu'on i'it sauter tous les forts à l'embouchure de la rivière de Canton, ce qui eût été l'ouvrage d'un jour pour une escadre de quelques vaisseaux. Après avoir fait preuve de force, on se trouverait libre de montrer une modération et une réserve qui ne pourraient plus être attribuées à la crainte. Si le gouvernement impérial n'eût pas été suffisamment humilié pour souscrire aux demandes des Anglais, on devait, selon M. Lindsay, recourir à un blocus de la côte, blocus qui eût compris les ports de Canton, d'Amoy, de Ningpo et de Shanghae (\*).

(\*) L'opinion de M. Lindsay est loin d'être favorable au caractère du gouvernement chinois; en revanche, il pense beaucoup plus de bien des Chinois en général qu'on n'aurait pu s'y attendre. M. Lindsay termine son exposé par les considérations et les détails suivants, qu'il nous a paru intéressent de reproduire :

ressant de reproduire :

« Mon but, en présentant cette brochure au public, a été de prouver que, dans les hostilités pendantes, la justice était de notre còté. Je ne suis point mu par des motifs de vengeance ou d'animosité contre les Chinois; loin de là : je trouve que le gouvernement a toujours été injuste et oppressif à l'égard des étrangers, mais j'aime la nation, et je suis convaincu que, sous un système tel que celui que j'espère voir bientôt en vigueur, les relations les plus amicales pourraient exister entre eux et nous. J'ai connu intimement beaucoup de Chinois dans l'intégrité et l'honneur desquels je placerais une confiance aussi entière que dans ceux d'aucun de mes compatriotes. La conduite

Du mois d'octobre 1839 au mois de mars 1840, les détenteurs des obligations souscrites par le surintendant Elliot au profit des négociants anglais qui avaient livré aux autorités chinoises, par l'intermédiaire de cet offi-) cier, l'opium détruit le 17 juin 1839, en présence du commissaire impérial Linn, s'efforcèrent d'obtenir du gouvernement de la reine, d'abord le payement des traites dont ils étaient porteurs, ensuite la promesse d'une! compensation. Ces démarches n'eurent d'autre résultat officiel qu'une déclaration formelle de la part du ministère, qu'il n'avait à sa disposition aucuns fonds applicables au payement des traites du capitaine Elliot; qu'il ne pouvait s'engager à indemniser les parties lésées qu'avec l'autorisation du parlement, et qu'il n'avait nullement l'intention de soumettre aucune proposition au parlement à cet effet. On devait . s'y attendre; mais, d'un autre côté, le principe de la compensation était implicitement compris dans les résolutions adoptées à l'égard du gouvernement chinois, et il devenait évident que la Chine aurait à payer (si les plans de l'Angleterre devaient réussir) non-seulement les frais de la guerre, mais l'indemnité réclamée par le commerce anglais à Canton.

Le 7 avril, après une discussion très-animée sur la motion de sir James Graham, tendant à ce que la conduite du ministère dans la direction des affaires de Chine fût blâmée par la chambre des communes, les dispositions hostiles annoncées par le gouvernement de la reine furent sanctionnées par un vote, qui ne justifiait cependant qu'à une bien faible majorité, celle de dix voix, les mesures adoptées par les ministres pour la protection des grands intérêts qui leur étaient confiés.

Le 27 juillet, la chambre des communes vota un crédit de 173,442 livres sterling pour les dépenses de l'expédition de Chine (environ 4 millions et demi de France). Dans la discussion qui s'établit sur ce vote, les ministres eurent à se défendre contre des attaques très-vives qui portaient

principalement sur le dé voyance du gouvernemei négligé, disait-on , d'envo tructions positives et co surintendant Elliot. Tout termination prise de dem taction au gouvernement actes de violence et des ses délégués, parut avc ment de la grande maje chambre. Avant cette épo dition, dont le rendez-vo indiqué à Singapour, éta ment organisée, et avail ses opérations dans les me Elle était placée sous le ment supérieur du col l'honorable George Elinc Singapour sur le Melvill juin. L'amiral remit à la avec plusieurs autres b guerre. Il avait été précé ques jours par le con Gordon Bremer, commai mière division de l'escadr mait au mois de juillet l l'expédition à 17 navires : 4 grands steamers, égale en guerre: les troupes de ment fournies par l'Ins'élevaient à 6,666 Er 2,175 Cypahis ou Lascars non combattants). Il était gleterre environ 5,000 ho dats et matelots; en sc personnel atteignait prob chiltre de 15,000 homme armes et non combattants du gouvernement avaient aussi secrets que possible. s'attendait généraler strict blocus de la rivière peut-être à la destructio à l'entrée de la rivière ; ai quelques autres po**rts da** à l'occupation d'une port ritoire chinois: on supp communément que ce se principaux points de l'île F avait aussi parlé de la plut Iles du groupe de Chusan but préliminaire de l'exp venement justilia cette de jecture.

INDE.

emiers bâtiments de la flotte arrivaient à la bouche du Tinoment où les Chinois esminement, pour la troisième cendier à l'aide d'une flottille 3 les navires marchands en Capsingmoun. Le blocus de de Canton fut officiellement par le commodore Bremer, , pour prendre effet à dater Le commodore laissa, pour blocus, cinq des bâtiments i**sion, et re**mit à la voile le 25. amiral Elliot, arrivant à son t le surintendant Elliot à son fit voile vers le nord pour division d'avant-garde. Elle centrée, le 2 juillet, près de ulle (Buffalo Island), située : l'archipel de Chusan, et où Oglander, commandant les de l'expédition, mort de la ie dans les derniers jours de mterré. Le brigadier Burrell ça dans le commandement. lotte se dirigea sur la grande man et jeta l'ancre, le 4, dans e Ting-Haé-Hiin, sous les la ville de ce nom, chef-lieu de tout le groupe. Le gouiommé de se rendre, et tout nt l'impossibilité d'opposer sistance sérieuse aux forces vin**t à bord** du commodore **i-même la nécess**ité où il se **pour sauver l'honneur des** moises et le sien, comme 'sauver sa tête, de ne point lace sans coup férir. On lui qu'au lendemain à la pointe our résléchir, en le pressant ire à discrétion, et de ne ! **les vaisseaux anglais à faire** ville; mais on n'entendit r de lui, et le lendemain. ts troupes anglaises débarus la protection du feu des Les Chinois soutinrent à jues instants ce feu terrible inèrent précipitamment les e guerre mouillées près de s positions qui dominaient ndant la nuit, ils évacuée elle-même, que des sorti-

fications très - étendues défendaient cependant contre un coup de main, et quand le général anglais, ayant fait ses dispositions pour l'assaut, fit reconnaître la place le 6, à la pointe du jour, on acquit la certitude que, nonseulement les troupes chinoises, mais toute la population, avaient pris la fuite. Les dispositions arrêtées par le brigadier Burrell pour l'occupation de Ting-Haé ne paraissent pas avoir été dictées par un esprit de prévovance même ordinaire, ou du moins il n'a pas su faire respecter ses ordres, s'il est vrai, comme le disent toutes les correspondances particulières, que cette ville, désertée à la hâte, et où le mobilier des maisons particulières et les magasins du gouvernement étaient restés intacts, ait été pillée et dévastee par les troupes de débarquement, les soldats européens ayant malheureusement trouvé l'occasion de se livrer avec excès à leur penchant pour les liqueurs fortes. La ville de Ting-Haé et ses faubourgs contenaient plusieurs distilleries et un immense approvisionnement de cette boisson spiritueuse qui paraît former une branche d'exportation considérable pour le commerce de Chusan, et qui est connue sous le nom de Sam-Shou. Ces entrepôts furent découverts dès l'abord, et il s'ensuivit des désordres déplorables. Le brigadier Burrell, dans son rapport officiel, fait allusion au pillage, dont il affecte de rejeter tout le tort sur la populace chinoise lors de l'évacuation de la ville par les habitants, mais il ne dit pas un mot des honteux excès auxquels se sont livrées ses propres troupes. D'après les derniers avis reçus, les tentatives faites pour rassurer les populations et déterminer les habitants de Ting-Haé à rentrer dans leurs foyers, avaient eu peu de succès. Les provisions étaient rares et la santé des troupes paraissait devoir souffrir de ce changement de climat. Chusan ne doit être considéré que comme un point d'occupation temporaire. Les Anglais l'avaient visité pour la première fois en 1700, et y avaient été bien accueillis. Ils avaient

commencé à y faire un trasic assez considérable, mais, en 1701, un ordre de l'empereur leur interdit toutes relations avec ce port; cependant, un vaisseau anglais, le Northumberland, paraît avoir obtenu la permission du gouvernement chinois de jeter l'ancre devant Ting-Haé, en 1704, et lord Macartney y envoya chercher un pilote en 1793. La population de tout le groupe des îles Chusan s'élève, diton, à environ soixante mille ames. L'intérieur de la grande île est bien cultivé et produit beaucoup de grains: du thé et du coton pour la consommation locale. Les habitants sont adonnés à l'usage de l'opium; ils font un commerce assez actif avec le continent chinois, principalement avec le port de Ningpo, d'où ils reçoivent, en échange de leur sam-shou, des étoffes de soie, de la poterie, etc. Pendant que les troupes anglaises débarquaient à Chusan, une frégate était envoyée à Amoy (lieu où les Anglais ont eu une factorerie qui ne fut abandonnée qu'à la fin du dix-septième siècle), dans le but d'ouvrir, par cette voie, des communications avec Péking. Mais, l'insolence et les provocations des Chinois, qui tirèrent sur un officier envoyé en parlementaire, amena une collision dont le résultat a été la destruction du fort d'Amoy par quelques bordées de la frégate. L'amiral Élliot, arrivé le 6 à Chusan, en était bientôt reparti pour tenter de faire parvenir de Ningpo (ville considérable située dans l'ouest, et à environ neuf lieues marines de Chusan) l'ultimarum de son gouvernement à l'empereur de la Chine, et établir avant tout le blocus des ports d'Amoy, Ningpo et Sanghaé. L'amiral devait ensuite se rendre dans le golfe de Peetcheeli, se rapprocher autant que possible de Péking, et ouvrir, de gré ou de force, des communications directes avec le gouvernement impérial. Nous persistons à penser que les démonstrations vigoureuses faites par les Anglais, et qui se résument jusqu'à présent dans l'occupation de l'île de Chusan, la destruction du fort d'Amoy, par la

frégate la Blonde, et l principaux ports chinoi pour déterminer la cour gocier avec les représe reine d'Angleterre sur « vorables aux intérêts br aux intérêts du commerc vilisation en général.

Etat intérieur. A TIQUE ET COMMERCIAL. les principaux caractères qui subsistent aujourd' gouvernement supreme glaises et les puissances v territoire, ou qui en sol dances géographiques et l'Afghanistan et du Sine reste rien à dire en ce m n'est que, dans notre ( time, ces deux pavs so temps placés sous la de clusive de l'Angleterre. appellent, immédiateme attention, sont le Pandié

l'empire birman.

Le royaume du Pandje par l'habileté et l'éners Singh, et il est probabl a survivre bien peu d'an Etat indépendant, à l'ho dinaire dont l'ambition même appuyée dans ces ( par les Anglais, lui a do C'est la seule partie de l' moghol qui ne soit pas sous la domination imm gleterre. Il s'étend sur u étendue de pays préém vorisé par la nature, tai port de sa fertilité que ses moyens de transport Peshawar la clef de l'Afg mande la navigation i sans l'intervention des venaient de songer séri restauration de Shah Sl jît Singh se serait rer tout le cours de ce sleu

Ce prince, dont la sa pour retenir son ambitiles bornes de la disc avoir eu, de bonne he dans sa fortune, en mê comprit la nécessité d

es plus amicales avec le goude l'Inde anglaise (\*). Ainsi, Charles Metcalle, agissant instructions de lord Minto , t Randiît à abandonner le il avait forméde s'approprier **principautés sikh**s à l'e**s**t du toutes les vues de Randjît ent vers l'extension de ses s du côté opposé. Là, eniglais intervinrent pour prondh, Etat mahométan que 1 sur le cours inférieur de dait une acquisition des plus our l'ambition du chef sikh; na à cet échec, et ce qui meux la supériorité de l'int du tact politique de Randue, tout fier qu'il était de ion et de la force effective lée et de sa supériorité évil**es autres sou**verains indin la conscience de sa faiblesse l'égard de ses redoutables ikutta, et a toujours fini nettre aux exigences de leur Mais il est à présumer que on petit-fils (nous mentionut ce dernier, parce qu'il e fait l'autorité souveraine once la prétention d'étensance sikh bien au delà de actuelles) ne seront pas nts, et qu'ils se laisseront la folle tentative d'essayer contre les Anglais! En ce ultat inévitable de la colliextension de l'empire anusqu'à sa limite naturelle.

ment à Londres (A personal a visit to Ghuzni, Kabul, 1840, page 289), raconte ziers français au service de n ont contribué par leurs contenir dans cette ligne politique. If de Bhurtpour le sit presser commune avec lui contre les 826, le général Ventura disn. Randjit de prêter l'oreille tions qui indubitablement cauine. Sur son resus d'entrer dans, on lui envoya de Bhurtpour nt de semme (voyez p. 78.)

l'Indus; et Shâh Shoudjâ, profitant de la chute du royaume sikh, reprendra, par la main de l'Angleterre, cette belle province de Peshawar, que Randjît avait enlevée aux Afghans. Les revenus, ainsi que le commerce de l'Inde anglaise, s'accroîtraient considérablement par cette accession du riche territoire du Pandjâb.

133

ritoire du Pandjab. Le Napai, quoique sa puissance ait été considérablement amoindrie par le traité que lui imposa, au mois de décembre 1815, lord Hastings, après deux campagnes assez meurtrières, est encore, pour la Compagnie, un voisin formidable. Les Gourkhas, race dominante du pays, ont toute la lierté, le courage et la véhémence ardente et impétueuse de caractère qui distinguent généralement les montagnards. Le pays, naturellement fort par sa configuration plastique, oppose sa redoutable inertie à la science militaire et à la haute discipline de l'armée anglaise. Toute la population libre dans le Napal a une éducation essentiellement militaire et est soumise à un système de recrutement à la fois efficace et populaire. Ils ont des communications sûres et secrètes avec les Birmans, d'un côté, et les passes de leurs montagnes peuvent les conduire, inaperçus de l'autre, à l'entrée des grandes et fertiles provinces de Bénarès et de Patna. Les dispositions belliqueuses des Napalais et la confiance tant soit peu orgueilleuse qu'ils ont dans les ressources stratégiques de leur pays, les entraîneront, peut-être, à essayer de laver dans le sang anglais l'outrage du traité de 1815. Mais l'état politique de ces contrées donne plutôt à penser que les Anglais auront à intervenir dans des dissensions intestines, et établiront, avant longtemps, d'une manière définitive, leur influence suzeraine sur ces populations désunies. Le prince régnant, jeune homme d'une intelligence bornée, se laisse gouverner, dit-on, par les femmes; il a mis à mort un ministre habile et le général distingué aux talents duquel on devait attribuer principalement la résistance prolongée des Napalais aux

armes britanniques dans les campagnes de 1814 et 1815. Tous les hommes de quelque distinction ont été disgraciés ou exilés. Le peuple, sous cette domination inhabile et oppressive, se démoralise rapidement, et l'intervention anglaise serait peut - être accueillie par la masse des habitants comme un bienfait.

A ce que nous avons déjà dit plus haut au sujet des Birmans, nous ajouterons quelques détails, qui feront mieux comprendre ce que nous avons deja fait pressentir sur l'avenir probable des relations de l'Inde anglaise avec ce pays. L'ignorance et l'arrogance de la cour d'Ava sont au-dessus de tout ce que nous pouvons nous figurer en Europe. Quand Bandoula, le général favori du dernier roi , envahit le district de Tchittagong au commencement de la dernière guerre, il apportait avec lui des chaînes en or destinées à lord Amherst, et il avait ordre, une fois Calcutta pris, *de mar*cher sur Londres et de s'en emparer! Les défaites succédèrent aux défaites, sans dissiper cette ivresse d'aveugle orgueil qui caractérise si particulièrement les Hindo-Chinois. Les officiers birmans, fuyant devant l'armée anglaise, qui s'avançait sur la capitale, tout persuadés qu'ils dussent être enfin de l'inutilité d'une lutte prolongée, ne s'en croyaient pas moius obligés ( ainsi que leurs lettres interceptées l'ont prouvé ) de pallier, par les rapports les plus absurdes, leur impuissance à arrêter l'ennemi : et le malheureux général qui commandait dans la dernière occasion où les Birmans es-sayèrent de tenir, à un endroit nommé Pagham-miou, fut condamné à être foulé aux pieds des éléphants, quand il apporta la nouvelle de sa défaite! Les yeux du roi ne s'ouvrirent sur le danger de sa situation que lorsque les troupes anglaises n'étaient plus qu'à trois marches de la capitale; il fallut céder alors; mais il paraît probable que la terrible leçon que les Birmans avaient reçue ne suffit pas pour leur donner une idée exacte de l'immense supériorité de leurs adversai-

res. Quatorze ans ont p évenements, un nouveau s monté sur le trône et ne i franchissement des stipu teuses imposées par le ca glais à son prédécesseur. de négocier avec un peu gueilleux que les Birmans aux provocations continu stupide insolence et du br quel ils se livrent, en er les limites que le traité gnées; cette difficulté e inais le gouvernement de gement évité jusqu'à ce jo nous l'avons dit, d'accep sions de rupture, que l'il ambition de Tharawadi lu Le succès des armes ar l'Afghanistan a aidé lord se maintenir dans cette li: cependant les Anglais se traints, nous n'en douton rendre maîtres du cours ( comme ils se sont rendus cours du Barhampoutter ( ou du moins de substitue ami à une domination . les pays situés au delà poutter. Et quand nous d Anglais seront *contrain* leur domination dans c nous sommes convaince qu'ils ne sauraient se sou répugnance à la nécessité comme celle dont les ment sistance des Birmans. « Il 1 « ni honneur, » disait na leurs ecrivains politiques « dans une semblable guer « du pays, l'éloignement d « vitales, qu'il faudrait c « cuper, rendront la car fois longue et dispendi « rapoura, siège actuel c ment, est situé à la hai « de la longue vallée de six ou sept cents mille « La partie inférieure de « est un marais pestilen « une portion considérab « et bien que la route la « par les montagnes d'A « indubitablement celle q

armée, les frais de trans-'un matériel aussi considera-: celui que nécessiteraient des ions de cette importance, de oos et provisions de toute espour avancer dans un pays Birmans (comme ils l'ont dér**e) sauraient s**i bien dévaster, **nse, en un mot, qu'entral**cette expédition gigantesque, nécessairement énorme. » i **résultat** d'une semblable , il ne saurait être douteux, rmans combattent seuls ou pour auxiliaires que les auations bouddhistes de l'exent. La dernière guerre leur le vastes contrées, que la avait placées dans leur démais cette accession de terı eu d'autre avantage réel e anglaise que celui d'emontact immédiat qui mena-: année les sertiles proviningale. Le gouvernement it eté fatalement entraîné à tre guerre par l'insolence et de la cour d'Ava. Les plus parmi les gouverneurs gé-Inde n'avaient pas songé à **npire de ce côté. L**ord Hastin de son administration, eusement évité la lutte en rejeter sur l'imposture les provocation indirecte mais

(\*). Cependant, lord plus modéré, le plus paus ces vice-rois, fut obligé, ps après, d'ajouter à l'emsi énorme, des Indes anvastes provinces couvertes art de forêts impénétraque désertes, malsaines, es limites naturelles de cet ne pouvait douter qu'il ne en des années avant qu'aus provinces pût payer les

lastings renvoya au souverain lèces qui avaient été saisies et it ses intentions hostiles, en il ne lui ferait pas l'injure de locuments comme émanés de etc.

dépenses auxquelles la possession entrainait le gouvernement : « mais il n'y avait pas à reculer (\*). Il était absolument nécessaire d'interposer cette barrière entre les paisibles sujets de la Compagnie et leurs barbares voisins, et de procurer en même temps un asile aux tributaires forcés ou sujets à moitié souniis des Birmans qui avaient franchement aidé les Anglais pendant la guerre. Il ne l'était pas moins d'infliger aux Birmans un châtiment dont ils pussent se souvenir. » Ces diverses conditions auxquelles il a fallu satisfai**re ont placé les Anglais** comme souverains d'Assam, Arrakan et Tenasserim, parmi les Etats de l'Hindo-Chine. L'Angleterre, après avoir franchi l'Indus, a donc aussi désormais de hautes destinées à accomplir au delà du Barhampoutter, et peut-être de grands dangers à courir, car la tête tourne quand il faut voir de si haut et si loin. L'œil de l'homme ne peut envisager sans crainte un pareil avenir !

Disons encore un mot des relations actuelles du gouvernement suprême avec les princes qui sont dans une dépendance plus ou moins absolue de ce gouvernement, et dont les Etats sont compris dans les limites générales de l'empire. Les principaux parmi eux sont : le roi d'Aoudh ou de Laknau et le Nizâm, dont la capitale est Hydrabad (qu'il ne faut pas confondre avec un autre Hyderabad, capitale du Sindh): ces princes sont mahométans; Scindiah et le radjah de Bérar, dont les capitales sont respectivement Gwanor et Nagpour : ces chefs sont Hindous, d'extraction mahratte; et enfin les princes radjpoutes, Hindous de haute caste, chez lesquels cette illustration séculaire s'unit à une réputation incontestée de franchise, d'honneur et de courage militaire.

Les dynasties mahométanes d'Aoudh et d'Hyderabad sont entièrement usées. Les principales familles princières mahrattes ne valent guère mieux. Les radjalis du Radjpoutana seuls semblent avoir assez de vitalité politique pour

(\*) Edinburgh Review, numéro déjà cité.

qu'on puisse espérer de les ressusciter, et le gouvernement anglais paraît n'avoir pas renoucé à l'espoir de faire revivre dans les principautes de Djeypour et Djodpour en particulier, un esprit national et un sentiment d'indépendance qui ne seraient pas incompatibles avec la confiance et la déférence que réclamerait ce gouvernement comme ami et comme protecteur à la fois. Cependant, il nous semble bien difficile que les rapports du gouvernement suprême avec les cheis du Radjpoutana puissent reposer sur une base plus libérale que celle d'une intervention, pour ainsi dire toujours imminente, et ce qui s'est passé, il y a un an, précisément à Djodpour, est une indication très-significative de ce qu'on peut attendre de l'avenir. Quoi qu'il en puisse être, il ne saurait s'élever un doute raisonnable sur l'état de nullité dans lequel sont tombés les soidisant souverains mahométans de l'Inde; nullité dangereuse et déplorable dans ses effets, attendu que le gouvernement anglais est obligé par les traités, ou se croit obligé, le plus longtemps possible, de défendre chacun de ces petits tyrans contre tout ennemi *intérieur* ou *exlérieur*.

Ces populations opprimées sont ainsi condamnées à souffrir tous les maux qu'entraîne à sa suite un gouvernement faible et corrompu, et le joug sous lequel elles gémissent est maintenu par l'irrésistible force d'inertie du gouvernement anglais. « Le remède « ordinaire d'un mauvais gouverne-« ment dans l'Inde, » disait sir Thomas Munro (gouverneur de Madras) dans une lettre au marquis de Hastings, « est une révolution qui s'accomplit « tranquillement dans l'intérieur du « palais on au dehors par la violence, « c'est-à-dire, par la révolte ou l'inva-« sion étrangère; mais la présence des forces anglaises détruit toute chance « de remédier ainsi au mal, en main-« tenant le prince sur le trône contre « toute opposition intérieure ou exté-« rieure. Cet appui le rend indolent, en « lui apprenant à se reposer sur nous « du soin de sa sûreté; cruel et avare.

« en l'assurant qu'il n'a rien « de la haine de ses sujets. » donner une idée des misèi système *sub-idiaire* ( **subsi**u tem), système né de la né priver ces soi-disant princes c de renverser la souverain qu'exercent les Anglais, a in plus belles provinces de l'Hi Les hommes d'Etat en Ang dans l'Inde, ont très-bien co tout l'odieux de ce despotis bait sur le gouvernement ar d'ailleurs, les dépenses i auxquelles entraîn**e une par** tion, auginențent considerat charges de l'Etat, obligé de une force armée qui puisse toutes les éventualités. Cha mannequins couronnés ent corps de troupes command officiers anglais, et il a en solde un ramassis de troup lières qui , en temps de paix redoutables qu'aux paisibles leur maître , mais qui , ( guerre sur la frontière, ou c tion ou de mutinerie, et les troupes anglaises éprouve que échec partiel, peuvent deviendraient infailliblemen de désordres et de maux in sont les dangers de cette pos male, où les hésitations d'i que longtemps entravée pai tes exigences du monopole le gouvernement suprême anglaises. Ce gouvernemer jourd'hui que le choi**x entre** d Il faut que, dans sen respec traités, il consolide l'oppre qu'il attende au moins en s les effets du despotisme, d sormais intolérables, néces intervention; ou bien il faut que à la foi jurée, et qu'il rage de montrer plus de res les droits imprescriptibles de té que pour des traités dont et l'intérêt matériel pouvainon pas justifier, mais expli gine. Ce serait là sa gloire, n'hésitons pas à le dire, également une des plus préc nheur et de la prospérité et populeuses contrées. ressources commerciales nindo-britannique, comchambre des communes e la pétition présentée au ar la Compagnie, dans l'Inde agricole et indusion sur laquelle nous reentôt), a mis cette vérité n iour.

ı jour. formelle des fonctionnaité consultés par la chammunes sur les moyens mployer pour donner au l'Inde l'extension dont il e, est que l'Inde entière, Indus, devrait, le plus stre considérée et traitée, rt de la législation comnme un seul empire, ce n effet. L'Inde anglaise ssi bien, en réalité, les ndépendants (native Stadivers territoires placés é immédiate du gouveris. Ces Etats sont unis et porés à l'empire par les le l'alliance subsidiaire; it des contributions rét en troupes, soit en ar-38 dépenses générales de et doivent se conformer ons qu'ils reçoivent du t supreme dans toute afau bien de l'Etat, que le évu par la lettre des trai-Des devoirs inséparables lu pouvoir suzerain dans iveat d'appuyer par la ion des mesures d'utilité entraînent la coopération tats dans lesquels l'Inde t qui, sous le rapport de i particuliers et de leurs t constamment besoin de de la protection du gouiglais. Nul doute que l'ingouvernement n'ait amégré très-remarquable la érale, politique et com-Inde. Ainsi, les Anglais, que leur suprématie a été mise hors de doute, sont intervenus constamment pour le maintien de la paix entre les princes natifs; ils ont mis un terme aux pillages et aux dévastations des *Pindaries*; ils ont poursuivi sans relache et achèveront d'exterminer (l'humanité l'espère au moins) les abominables associations des Thugs (\*); ils ont vigoureusement et noblement exercé leur influence pour abolir le *satti* et l'infanticide. Ils ont apaisé bien des révoltes interieures, soulevées dans les États natifs par la turbulence de chefs puissants; ils ont, par de vives remontrances, réprimé d'innombrables actes d'oppression de la part des gouvernements indigenes : ces gouvernements sachant bien que leur désobéissance aux instructions émanées du pouvoir suprême les priverait de ce redoutable mais indispensable appui, et que la désorganisation et la destruction de leur propre puissance en seraient la suite inévitable. Les efforts du gouvernement anglais ont, de temps en temps, été utilement dirigés vers la réduction de taxes exorbitantes et l'amélioration de certaines routes qui présentaient de grands obstacles au commerce; cependant, les mesures prises sous ce rapport n'ont été jusqu'à présent, de l'aveu même des principaux agents du gouvernement, ni tres-judicieuses, ni trės-suivies, et, jusqu'à une époque très-récente, le commerce dans l'Inde anglaise a été entravé par l'existence, sur les territoires mêmes de la Compagnie, d'un système de douane pire que celui d'aucun État indigène, le Pandjāb excepté (\*\*).

Lord Wellesley avait rédigé des traités de commerce, sur le principe européen de réciprocité, avec les États de Lacknau (Aoudh), de Napal, d'Hyderabad et de Nagpour; mais les clauses

(\*) Prononcez Theugs, mieux, Thaugs:

Toyez p. 27.

<sup>(\*\*)</sup> Les droits de transit perçus autrefois dans les territoires de la Compagnie ont été abolis pour les présidences de Calcutta et de Bombay. Ils ne tarderont pas à être supprimés également dans toute l'étendue de la présidence de Madras.

de ces traités étaient ou trop compliquées dans leur rédaction pour s'adapter à l'intelligence des natifs, ou peutêtre (et cela nous paraît plus probable) trop assujettissantes pour leur convenir; et l'attention du gouvernement ayant été , bientôt après , dirigée sur d'autres points, les traités furent oublies, et, depuis bien des années, ils sont devenus lettre morte. Dans le but d'établir la liberté de la navigation de la Djamna, au-dessous d'Agra, et la liberté du transit entre les possessions de la Compagnie et les territoires de Sagor et des États situés sur la rive de la Narbaddah, le gouvernement obtint des chefs du Bundelcund, qu'ils renonçassent, moyennant une compensation en argent, aux droits qu'ils étaient dans l'habitude de prélever sur toutes les marchandises qui passaient par leurs territoires. On en agit de même à l'égard de plusieurs petits Etats limitrophes du territoire de Delhi, mais on découvrit plus tard que la compensation demandée par ces Etats était exorbitante, et il fallut renoncer à cet arrangement, excepté avec la principauté de Ballabgurh, située sur la Djamna. Pour ouvrir la navigation de la Djamna depuis Delhi jusqu'aux montagnes, on acheta de la même manière, aux chefs sikhs dont les territoires sont places sur la rive droite de cette rivière, le droit de lever un impôt sur le commerce de transit, et cet arrangement subsiste aujourd'hui. On employa les mêmes moyens pour faire de la ville de *Dja*gadri, située sur cette même irontière, un entrepôt libre. On voulait amener les nombreux chefs sikhs, par les territoires desquels passe l'importante route commerciale qui conduit de Djagadri à Loudiana, à consentir à un arrangement pour la perception des droits dans le même lieu et d'après un tarif unique; mais ce plan ne tut pas exécuté. Après six années de négociations avec les Etats qui bordent le cours du Sutledge et celui de l'Indus, on parvint ensin à s'entendre sur les moyens de rouvrir la navigation de ces deux fleuves. Le principe adopté

fut celui de substituer aux exa infinies et arbitraires du pass droit unique de transit, **modéré** cevable à un seul endroit**, et éga** tousies bateaux, de quelque dime qu'ils fussent et quelle que fût la i de leur chargement. Ainsi**, les b**a ne sont forcés de s'arrêter qu'à u endroit, Mitthun Kote, situé au fluent des rivières du Pandjab l'Indus et entre les points extrer la navigation utile (\*). Au reste les Etats natifs sont obligés pa sage, et plusieurs d'entre eux p traites en vigueur, à laisser ! libres de tous droits, les appro nements de toute espèce, pour le service du gouverneme préme, et il ne paraît pas qu'en a circonstance ils aient essayé d trevenir à cette règle.

En résumé et pour ce qui con le commerce intérieur, on peu clure de ce qui précède que le g nement suprême des Indes an a déjà beaucoup fait pour la se et l'extension de ce commerce, qu'il lui reste plus encore à fair atteindre le but. Or, nous ne v qu'un moyen à la fois loyal **et** e d'y parvenir, c'est d'user large ouvertement et avec toute la pri tude que la prude**nce peut aut**o de l'influence que les traités et ( est plus fort encore que les trait besoins et les vœux des popul donnent au gouvernement pour venir, à l'égard des Etats dépei de l'Hindoustan, dans les ma relatives au commerce. Les agei gouvernement suprême reconna eux-mêmes que les traités exi ont cette tendance: « Dans une fédération comme celle de l'Ind

(\*) Voyez pages 50, 51 et 52, not poir manifesté par le gouvernement su relativement à l'établissement d'un annuelle (ainsi que sir Alexandre l'avait suggéré), paraît s'être réali foire a du s'ouvrir à Sakkeer au s janvier dernier (1841), et devait du mois. Ce système de foires annuelle adopté par les Russes avec un très succès.

il doit exister une autorité; pouvoir de remédier au mal vailler au bien commun; tous s avec les États natifs reconplus ou moins, le gouvernglais comme investi de cette qu'il a été plus d'une fois exercer, non-seulement dans pressément reconnus par les nais encore dans des cas nouls qu'il s'en est montré et ssairement s'en montrer de nutre. »

urité et le développement de tion de l'Indus et de ses afloivent être aujourd'hui le objet de la sollicitude du ment, en ce qui touche aux térêts du commerce intérieur. ration de ces rivières, celle inférieur de l'Indus en parétaient des mesures prélimint l'importance avait éveillé heure l'attention. Il fallait des movens de soumettre

des moyens de soumettre ir de la vapeur ce delta d'une n si difficile à cause de la apricieuse des lits et de la qualité du fond. Maintenant mination anglaise est établie ins toute l'étendue du Shind, l tarder à l'être dans le Pandexplorations importantes semptement complétées, et il le doute que la navigation de de ses alluents recevra dans iées un immense développe-'expédition d'Afghanistan a me on pouvait le prévoir, i et l'instrument de nombreuches qui ont suggéré d'utiles our l'encouragement et l'exlu commerce intérieur par . Les points les plus avantaır servir d'entrepôts ou de départ ont été signalés par nement à l'attention des spé-. Les ressources du pays, les les plus profitables, leur ont ies; en un mot, une impulne direction nouvelle ont déjà ses au commerce, en partielui de Bonibay. Le port riplus important auquel la na-

vigation puisse s'étendre dans les circonstances actuelles, est celui de Firozepour, à neuf cent cinquante milles des bouches de l'Indus. Firozepour était une ville considérable dans les anciens temps, de nombreuses ruines l'attestent. Elle a un fort d'une bonne assiette qui a été récemment mis en état de résister à un coup de main. On y a construit des marchés et de nombreuses boutiques; elle se repeuple rapidement. Plusieurs régiments sont cantonnés dans les environs. Le ghât (débarcadère) est à la distance d'une lieue environ de la ville et d'un accès commode. De Firozepour on peut se rendre par des routes faciles dans toutes les parties des Etats sikhs*protégés (protected sikhs States*). Patalla, Nabal, etc., sont des pays riches et qui peuvent offrir plusieurs articles de commerce. Toutes les pacotilles d'objets d'Europe pour Sabattou et Simlah sont maintenant envoyées à Barr, située dans la vallée de Pindjore, à quatorze marches (cent soixante milles) de Firozepour. Ces pacotilles sont amenées de Calcutta à Allahabad par des bateaux à vapeur, et de la conduites cinq cent soixante milles plus loin, par la voie de terre, au ghât de Gharmakteser, sur le Gange, puis entin par Mirut (deux cent six milles) au lieu de leur destination. Les prix des articles de luxe venant d'Europe, qui sont fort demandés et dont la consommation tend a s'augmenter de jour en jour, sont portés ainsi à cinquante pour cent au-dessus des prix courants de Calcutta. Les marchands de Bombay, remontant le Sutledje dans la saison favorable, pourront dès à présent, selon toute probabilité, soutenir une concurrence avantageuse avec les expéditionnaires de Calcutta, même dans l'approvisionnement des marchés de Simlah, Sabattou, etc. Loudiana, position civile et militaire importante, située, comme nous l'avons vu, sur le Sutledje, à peu de distance de Firozepour, se fournira aussi de préférence à cet entrepôt. C'est une chose digne de remarque, pour le dire en passant, que le point de départ

de l'armée qui a soumis l'Afghanistan à l'influence de la civilisation européenne, soit destiné à devenir l'un des centres principaux du commerce qui va refleurir sous la protection de la

domination anglaise.

Sur la rive droite du Sutledje, vis-àvis de Firozepour, des routes directes conduisent à Amritsir et à Lahore, les deux principales villes du Pandjäb. La distance est courte et la route facile, et il est probable qu'on pourrait se rendre à Lahore plus commodément par cette voie que par la riviere Ràvy (quoique celle-ci passe à Lahore même), parce que le cours du Sutledje est infiniment moins tortueux que celui du Ravy. A sept milles de la rivière, sur la route de Lahore, se trouve une ville nommée Kassour, où il se fait beaucoup d'affaires, et où des articles de sellerie, de quincaillerie, sur les modèles sikhs, et des cuirs de couleur, rouges, verts et jaunes, trouveraient un debit avantageux. Kassour était autrefois une ville fort considérable. Des articles de fantaisie, des soies, des satins, des kimkhabs (brocarts ) et de la bijouterie, en particulier les perles et les émeraudes, vraies ou fausses, seraient fort recherchés dans les villes sikhs, les chefs sikhs et les gens aisés aimant à s'habiller richement. Des outils de charpentier, du fer en barres, se vendraient aussi avec profit.

En descendant le Ravy, le marché de Moultan appelle l'attention des spéculateurs. Le gouverneur actuel de Moultan est un administrateur éclairé qui protége le commerce. Moultan fabrique de très-beaux et bons tapis. Bahawalpour, près du Sutledje, à trois cent soixante-dix-sept milles de Firozepour et environ soixante-dix milles de Moultan, se présente ensuite. C'est une ville peuplée de vingt mille habitants, parmi lesquels on compte un assez grand nombre d'Hindous; tout le commerce de détail est entre leurs mains. De Bahawalpour, il s'établira probablement des relations avantageuses avec la province anglaise d'Harriana et les provinces voisines, ainsi

qu'avec les marchés importa Bhawani et de Palli dans ie R tana. On trouve encore, de B pour à Bâkkær, plusieurs poin dans un pays fertile, bien cul dont les productions offriror probablement d'utiles échanges Båkkær ( cent quarante-quatre de Bahawalpour) est, nous l tons, le point le plus import tous. C'est celui qui commande merce de tout le fleuve; c'est le de jonction des routes qui vi de l'Hindoustan, du Sindh, d ghanistan. Kheyrpour n'en est que de quinze milles, Shikarr vingt-deux milles. C'est là que le mers devront remonter d'aborc de là que l'ouest de l'Afghani la Perse elle-même tireront pe un jour tous les articles d'Eure cessaires à leur consommation. rabad est à cent soixante-dix-bu les de Bâkkœr. On compte **tro** vingt-neuf milles de Båkkær à bouchure Hadjamri de l'Indus. mois de mai 1839, un avis offigouvernement supreme avait p le commerce que cinq bateaux, d cents mands au moins chacun douze tonneaux), et préparés p cevoir des passagers aussi bien q marchandises, seraient expédié fois par mois du ghât de Fi**ro**: pour Bakkær, à commencer du 1 Au mois d'avril 1840, deux stec le Snake (le Serpent), de la fc dix chevaux seulement, **et** *Con* Comète), de la force de soixant vaux, avaient accompli successiv le trajet du bas Indus à Firozepi avaient effectué leur retour av passagers et des marchandises: on n'a pas encore de détails suf sur ces voyages. Plusieurs not steamers ont eté construits p navigation de l'Indus et du Sul et il est probable qu'an mome nous écrivons, les communicati les moyens de transport sont co tement organisés, ou sur le po l'être dans tout le domaine fluv l'Indus (\*).

(\*) Le commerce français nous

les bateaux à vapeur d'un fait d'eau, on arrivera certaine-

l'embouchure de l'Indus à en dix jours, au lieu de quaie nécessite le halage, et déjà, int comme centre, on pourra s relations avantageuses avec nces voisines. Nulle part la '**est obstruée par des** barrages, les, des cataractes, et la nable avoir tout fait pour favote navigation intermédiaire. de Lahore à la mer (une dis-1000 milles environ) se fera ment, avant longtemps, en : vingt jours; à Moultan, en iit jours; de là à Bâkkær en urs au plus; puis à Hyderabad ; et de là à l'embouchure en trois jours. Nous avons déjà erver (p. 65) que du temps g-Zeb, il se faisait un comonsidérable par l'Indus et le iqu'à Lahore.

ions en peu de mots les ob-

is qui précèdent.

lus grands obstacles politiques ient depuis longues années au ement de cette ligne commerimportante qui, de l'emboulinportante qui, de l'emboulinportante qui, de l'emboulinportante qui régnaient pre le long des rivages de ce revaient de droits énormes le des marchandises ou pillaient hands. Le commerce était réfrayer, par terre, des voies es et coûteuses. Entre Lahore , on comptait tout au plus, derniers temps, sur tout le le l'Indus, sept cents bateaux,

rendre sa part dans ce dévelopcochain des ressources commer'Afghanistan et du Sindh, et nous
roire qu'il profitera des nouveaux
qui lui sont offerts dans l'extrême
ans pensons que les ports de BomKaratchi en particulier pourront
but d'expéditions profitables, et
lons sur les relations nouvelles et
es qui doivent nécessairement s'étafournir à de nouveaux besoins,
des armateurs de nos ports prin-

qui suffisaient pour le service des passagers et le transport des bagages et des marchandises. Aujourd'hui que l'Indus est devenu de fait, comme il était destiné par la nature à le devenir, la frontière occidentale de l'empire hindo-britannique, cet état de décadence va faire place, comme par miracle, à une activité et une prospérité sans cesse croissantes. A l'intérieur, la suppression des droits de transit dans les territoires de la Compagnie, et l'adhésion graduelle des Etats protégés aux mesures adoptées par le gouvernement suprême, vont donner une impulsion salutaire et puissante à toutes les forces productives de l'Hindoustan. Les obstacles politiques qui s'opposaient au développement et à l'utilisation des ressources naturelles de ces vastes contrées, ont dėja disparu en partie. Ils ont disparu devant la volonté intelligente de la nation anglaise, représentée sur cette terre lointaine par un véritable homme d'Etat et un grand citoyen; car tel nous apparaît lord Auckland à la tête de cet immense empire de l'Inde, dont vient de consolider la puissance. Quelles que soient nos opinions et nos sympathies particulières, nos répugnances, peut-être, nous ne pouvons refuser notre admiration à de semblables actes. L'humanité tout entière doit applaudir à des mesures dont l'énergie prévoyante aura avancé d'un demi-siècle le triomphe de la civilisation européenn**e, dans des pa**ys qui languissaient depuis si longtemps sous le joug du despotisme le plus ignorant et le plus immoral à la fois. L'agriculture encouragée, l'industrie protégée, le commerce ouvert à la concurrence des nations de l'Europe et de l'Asie, les rapports intérieurs améliorés et consolidés dans un but d'avenir, les rapports extérieurs étendus et rendus de jour en jour plus profitables, tels sont les bienfaits que la domination anglaise promet aux peuples de l'Inde gangétique et à ceux qui habitent les bords de l'Indus; tels sont les devoirs qu'une saine politique lui impose. Mais le gouvernement de l'Inde ne

peut promettre au monde l'accomplissement de cette noble tâche, qu'autant que l'Angleterre elle-même comprendra qu'il est de son honneur et de son interet de s'y associer. Si le gouverne-ment de Calcutta encourage la production d'un côté, il faut que le pouvoir légulatif, à Londres, encourage à son tour l'exportation des produits de l'Inde. Il est bien démontré aujourd'hui qu'obligée à des remises an-nuelles, qui s'élèvent en moyenne 3,200,000 livres sterling (environ quatre-vingt-un millions de francs). l'Inde ne peut trouver les moyens de fournir, pendant longtemps, à ses depenses intérieures et extérieures, que dans le développement normal de son industrie agricole et manufacturière. Trai-ter l'Inde en pays conquis et lui imposer un tribut éternel sans com-pensation, au moins probable, dans l'avenir, c'est à la fois de l'oppression et de la mauvaise administration, à la fois un crime et une faute politiques! La Compagnie sur qui pese la respon-sabilité immédiate de cet avenir de l'Inde britannique, a senti que le mo-ment était venu d'appeier par un vi-goureux effort l'attention du parlement sur l'état actuel de l'agriculture et du commerce de cette immense colonie. La pétition formulée à cet effet a été présentee à la chambre des communes, le 11 février 1840, le 14 à la chambre des lords. La commission nommée par la chambre des communes (le 25 levrier) pour examiner cette importante affaire, et procéder à une enquête complète sur tous les points indiqués par la pétition, n'avait pu terminer son travail pendant la nes-sion de 1840, et a dù se borner à puhlier les premiers résultats de ses re-cherches (\*). La commission nommes par la chambre haute conclut, le 2 avril, son enquête commencée le 2 avril, son enquête commencée mars, et fit son rapport, qui fut en-voyé à la chambre des communes le 3 jula (\*\*). Nous croyons ne pouvoir

(°) Imprimé par ordre des communes, le uz juillet 1840, s vol. in-fol. de 2v, 636 et 70 pages. (\*\*) Impressé par cedre des essemutes,

micux faire que de reproduí ment les conclusions de co conclusions qui donneront i nos lecteurs une idée nette mandes soumises au parleme Compagnie, et des solution ront probablement obtenues.

Le comité, avant de faire son opinion à la chambre se verses matières auxquelles le se rapporte, croit devoir ap tention de la chambre sur la articulière dans laquelle trouve placée parmi toutes l dépendances de la couronne que, et sur les droits pa qu'elle semble avoir, par suit situation exceptionnelle, à et à la génerosité, aussi bis

protection politique du parle Possédant une population q plus nombreuse que celle du Uni et de tout le reste de britannique dans toutes les j monde; défrayant par ses pre sources toutes les charges de vernement civil et de son taire , administrés per des 🛦 occupent exclusivement les et plus éleves, les plus lucrot plus honorables de l'État, l'I en outre, transmettre annuell Angleterre, sans aucun auti que des envois de matériel p dérables pour les armées, un de deux a trois millions ste dont la plus grande portion de sairement être remise régul chaque année, sans égard aux cette remise doit entralour. dérangements qu'elle peut on dans les calcuis ordinaires merca.

Le comité ne peut douter q lement ne voie dans ces cires d'imperieux motifs pour acci pétitionnaires qui l'approcher des peuples de l'Inde, l'att plus favorable et la plus indul la 4 juin 1840, 2 vol. m-fol, c

sor pages.

(\*) Pour le payement des is actionnaires, et autres déparess.

INDE. 143

ne fût un sujet de regret pour ement qu'une gêne temporaire **l'autres dépendances** de la cou-, ou des considérations générapplicables aux grands intérêts mpire, rendissent nécessaire le **de satisfaire à des réclamations** : recommandent si fortement à tention.

comité pense que le principe gésur lequel devraient reposer les **ents commerciaux** affectant les ns entre le Royaume-Uni et ses lances coloniales et les rela**le ces dépe**ndances entre elles, lui de l'égalité la plus parfaite; ne doit admettre d'exception à galité que là où les intérêts perits de l'empire, ou des cirnces momentanées dans une n quelconque des possessions exres, paraissent rendre une semexception nécessaire ou convequ'aucune colonie ne doit être **iés aux dépen**s d'une autre et par exception de certains avansoit dans les ports coloniaux, ans ceux du Royaume-Uni; que l**ement doit enc**ore moins assux produits et aux manufactures yaume-Uni un avantage quele, dans aucun port colonial, s produits coloniaux qui peui**outenir la concurr**ence ; car le i est fermement convaincu que **esessions** coloniales, dispersees matre parties du globe et dans la lance législative d'un gouverne-Moigné, ne peuvent être maini dans une obéissance paisible et aire qu'autant que le gouverit prendra pour guides la stricte et l'impartialité dans l'adoption ite mesure législative qui peut r leurs intérêts.

formément à ce principe d'égae comité recommande d'abord ent l'abolition immédiate de tous oits exceptionnels qui, dans ralie et dans l'île de Ceylan, it à l'industrie du Royaume-Uni ntage marqué sur celles de l'Inde autres dépendances coloniales rande-Bretagne.

Conformément au même principe, le comité recommanderait qu'il ne fût accordé, dans les ports anglais, aucun avantage au tabac de l'Amérique anglaise sur celui de l'Inde anglaise.

Jusqu'a un certain point, les spiritueux des Indes orientales et occide**n**tales sont déjà placés sur un pied d'égalité parfaite. Aucune distinction n'est établie entre ces deux produits, ni quant aux conditions d'exportation, ni dans les contrats passes pour tour-

nitures au gouvernement.

Le comité aurait été heureux de se croire autorisé à recommander, au moment actuel, que le droit prélevé sur le rhum des Indes orientales fût , immédiatement et dans tous les cas, assimilé à celui prélevé dans les ports anglais sur le rhum des colonies où l'esclavage a été récemment aboli; mais le comité est à regret force d'admettre que les circonstances détaillées dans les dépositions qu'il a recueillies sur l'état de transition dans lequel lesdites colonies se trouvent aujourd'hui, constituent des motifs suffisants pour excepter ces mêmes colonies de l'application rigoureuse du principe général d'égalité. Il a cependant été établi par un des témoins examinés, personne tout à fait en état d'apprécier le mode d'action du nouveau système, que les Indes occidentales ont passé le moment le plus critique quant aux difficultés de la main-d'œuvre, et, prenant en considération les forces productives de l'Inde, la richesse et l'étendue de son sol et le taux peu élevé de la main-d'œuvre dans ce pays, ainsi que l'état actuel et probable des marchés anglais (en ce qui concerne les sucres), le comité ne peut qu'espérer qu'en maintenant pour quelque temps encore les droits actuels sur le rhum des Indes orientales et occidentales, on procurera aux Indes occidentales un soulagement présent et des moyens de prospérité future, sans cependant que la culture de la canne à sucre dans l'Inde en éprouv**e** une diminution sensible. Il faut bien reconnaître en même temps que le maintien du tarif actuel doit avoir pour résultat de priver les cultivateurs de

la canne à sucre dans l'Inde d'une nouvelle source de profit à laquelle il est reconnu en principe général qu'ils ont droit de participer, et de différer le soulagement important que les consonmateurs dans ce pays recueilleraient d'une diminution du prix du sucre.

Le comité se plaît à remarquer combien l'importation du sucre des Indes orientales a augmenté depuis l'égalisation des droits. L'état de cette branche du commerce, pendant les années antérieures et postérieures à l'égalisation de ces droits, est représenté dans la table suivante:

|         | 1               |                          |
|---------|-----------------|--------------------------|
| années. | SUCRE.          | TARIF DES DROITS.        |
| 1833    | rwi<br>111 ,731 | e s a 1 12 0 par cwt.(*) |
| 1834    | 76 ,613         |                          |
| 1835    | 100 ,856        |                          |
| 1836    | 152 ,163        |                          |
| 1837    | 296 ,657        | 1 4 0 par cwt.           |
| 1838    | 428 ,854        |                          |
|         | ľ               |                          |

Le comité s'abstient d'offrir à la chambre aucune opinion sur la question qui a été soulevee, de savoir si le Mysore et autres pays dépendants du gouvernement anglais dans l'Inde doivent etre considérés comme possessions anglaises aux termes de l'acte du parlement, parce que cette question sera probablement bientôt soumise à Sa Majesté en conseil, à l'occasion de la demande qui sera alors faite pour l'admission du sucre de Madras et de ses dépendances, en ne payant que le droit le moins élevé, en conséquence d'une loi promulguée par le gouvernement de l'Inde et dont les dispositions seront exécutoires au mois de juin prochain, loi qui prohibe l'importation des sucres étrangers dans ces territoires.

(°) Cwt: désignation abrégée du quintal anglais ou hundred weight 112 th augl. ou 50 kil. 78 poids français.

7 Il paraît par les tarifs d douane prélevables dans l l'Inde, que le gouvern**e**me a donné l'exemple de la lit admettant tous les produit turés et autres du Royaun droit très-bas, et, ainsi q les pétitionnaires, les coton gleterre et d'Ecosse ont pr rement remplacé celles de l'Inde même. En tant que être le résultat du cours commerce, les pétitionnair pas un sujet de plaintes; naturel qu'eux et le peupl presentent voient avec pei nir un droit élevé sur un a portation, que le manufactu peut livrer à plus bas prix ( même où il est produit; certainement convenable ( paraître des tarifs anglais u qui n'a d'autre résultat qui marquer la dépendance p peuple contre lequel elle

Il paraîtrait, d'après les prises, qu'une réduction du à l'importation sur les soie nes aurait un effet plus permettrait à l'Inde de d d'extension à la vente de ce ses manufactures dans le

d'Angleterre.

A cet égard, le gouvernen a eu depuis si longtemps po de protéger les fabriques ai les intérêts engagés dans la q une telle importance, qu'il p des raisons de se refuser à dification du droit d'impo: pourrait amener un déplac sidérable de l'industrie an cette branche; mais on a amendement à la loi en ce qu l'importation d'un article s corahs (\*), amendement qu résultats avantageux, non pour le manufacturier de l' encore pour le manufacti consommateur anglais; et ment, le comité observe serait nullement se mett

(\*) Foulards blancs en pièces



ion avec le principe qui protége riques du Royaume-Uni, que der aux fabriques d'étoffes de es colonies anglaises quelque ge plus considérable sur les nts étrangers, que celui qui d'une réduction du droit prétuellement sur les soieries de Le comité regrette que l'état des revenus paraisse s'oppoze que l'on modifie le tarif des sur les soieries et les tabacs; int, en principe général, le congerait convenable de recombia réduction de ces droits.

droits sur les drogues et les ont été, dans ces dernières anonsidérablement réduits; le revon en retire n'est pas très-im, tout hors de proportion qu'il être encore avec la valeur de s-uns des articles imposés (\*). Térecommande de soumettre de 1 ces droits à un examen attenns le but d'y introduire des ons telles qu'elles induisent les eurs à donner plus d'attention oins à la production.

ilture du thé dans la province i ne fait que de naître, pour re, et le comité pense qu'il se**maturé d'**Offrir à la chambre opinion sur l'opportunité d'acan tarif plus avantageux au thé irra être importé de ce pays ; gouvernement de l'Inde paraît i**té s'être** décidé sagement en geant un essai qui, s'il réussit, ne addition importante aux rescommerciales de l'Inde, et sera 's-grand avantage aux consomde thé dans le Royaume-Uni. ant au dernier grief indiqué pétition et qui résulte d'une ion des lois en vigueur, dispoui s'oppose formellement à ce natifs de l'Inde anglaise, emcomme matelots, soient consit traités comme matelots anjouissent des mêmes avan-

le comité déclare ne pouommander d'introduire aucun s droits sur quelques articles de se s'élèvent encore à 100, 200 et so pour cent de la valeur réelle.

changement dans la législation à cet égard. Il pense que la loi, telle qu'elle existe en ce moment, accorde au négociant exporteur de l'Inde toutes les facilités compatibles avec les intérêts généraux de l'empire, et le comité ne doute pas que les pétitionnaires euxmêmes, après mûre réflexion, ne reconnaissent l'utilité de restrictions qui , quelque génantes qu'elles puissent être pour les individus, ont pour but et pour résultat de perpétuer et d'accroître cette race vigoureuse de marins anglais, qui peuvent seuls protéger les possessions anglaises d'outre-mer et assurer l'indépendance du Royaume-Uni lui-même.

Les vœux exprimés dans ce rapport ne sauraient manquer d'être accueillis par le parlement dans la session qui va commencer. La Compagnie, en même temps qu'elle place les grands intérêts commerciaux de l'empire indien sous la protection du pouvoir législatif, ne néglige aucun des moyens d'action directe dont elle peut disposer pour l'encouragement de l'agriculture et du commerce dans ses vastes possessions. Elle s'est occupée surtout dans ces derniers temps des perfectionnements à apporter à la culture du coton, et dans les détails de la récolte, et du nettoyage. Le coton, en effet, comme article d'exportation, est un des plus importants des produits de l'Inde. Aujourd'hui, les importations de cotons des Indes s'élèvent, année commune, à quarante-huit millions de livres pesant ( représentant un capital d'au moi**ns** 20,000,000 de fr.): c'est environ le huitième de la quantité nécessaire à la consommation des manufactures anglaises.

L'indigo, la soie, le sucre, le salpètre, le riz, la lacque forment, avec le coton et l'opium, les branches d'exportation les plus importantes. Le commerce de la Chine est lié depuis quelques années d'une manière si intime avec celui de l'Inde, qu'on ne peut guère les séparer dans l'évaluation des ressources de l'empire hindo-britannique. C'est même cette combinaison intime des intérêts mercantiles des Indes et de la Chine qui a donné, à la rupture momentanée entre l'Angleterre et le Céleste empire, une importance beaucoup plus grande qu'on n'aurait dû s'v attendre si l'on n'eût envisagé que l'état plus ou moins prospere du trafic de l'opium. La Chine était, par le fait, le milieu principal par lequel s'opéraient les grands échanges commerciaux entre l'Inde, l'Amérique et l'Europe : ce qui faisait dire à l'un des membres de la commission, nommé par la chambre des lords pour s'enquérir de l'état commercial de l'Inde, qu'interrompre le commerce de Canton c'était interrompre le commerce du monde entier. En 1837-38, on pouvait estimer la masse des exportations de l'Inde et de la Chine pour la Grande-Bretagne à 9,600,000 livres sterlings (environ 245,000,000 de francs). L'indigo figure dans ce compte pour environ 2,000,000 livres sterlings (environ 50,000,000 de francs); le thé pour près de 60,000,000 de francs; le coton pour plus de 20,000,000, etc. Ces exportations se balançaient, du côté de l'Angleterre, 1° par les remises annuelles faites par l'Inde anglaise, soit pour compte du gouvernement, soit pour compte des particuliers, se montant à plus de 90,000,000 de francs; 2º par les importations de produits des manufactures anglaises (dans l'Inde et en Chine), s'élevant à 79,000,000; du côté de l'Inde anglaise, par la vente de l'opium et du coton, qui réalisait, au profit de cette balance, de 76 à 80,000,000 de francs.

Nous nous bornerons à cet exposé général, qui suffit pour montrer quelles sont les ressources matérielles de l'Inde, l'importance de ses relations commerciales avec la Chine, les dangers qu'entrainaient pour l'avenir de ces relations commerciales, et conséquemment pour ia Grande-Bretagne elle-même, la suspension de la bonne intelligence entre les deux Etats; la nécessité d'asseoir les rapports futurs de l'Angleterre et de la Chine sur des bases plus larges et plus durables; enfin, et par-dessus tout, la nécessité absolue pour le gouvernement britannique de donner à l'Inde anglaise les facilites et les encouragements réclamés avec tant d'instance par l'agriculture et l'industrie.

Il en est du bien-être actuel et de

l'avenir des nations, comme être et de l'avenir des fami intérêts matériels ne sont p un bon gouvernement doit s cuper avec une égale sollici intérêts moraux et intellect peuples. Sous ce rapport, il y beaucoup à faire dans l'Ind difficulté de subordonner à général toutes les modification tail qui se présentent comm ment nécessaires aux médita l'homme d'Etat, mais à des divers, selon les localités, da vaste empire; cette difliculté mense. Peut-être est-elle insu ble. La Providence y pourve ces interventions inattendue médient aux fautes de l'hi Mais, il faut le reconnaître, l a marqué de traits si impo physionomie physique et intel de l'Hindoustan, les destir peuples s'y sont développées influences si mysterieuses ou cousses tellement imprévues, nir s'y prépare par des causes pruntent au passe un tel cara grandeur, qu'on se laisse ve aller à la contemplation de ensemble, et qu'on se dem que deviendra cet empire main mercantile et guerriere gleterre, et sous la triple influ lois de Brahma, de Mahomet et Christ! Quelle complication que d'éléments de vie! que de de mort! Ne semble-t-il pa corps gigantesque soit cond grandir irrégulièrement sans et à se briser enfin sous soi poids? Lord Clive avait été mier des délégués du pouvoi rain dans l'Inde anglaise à pr à prédire hautement ce dévelo fatal. Quelques années avaien passé sur les prophétiques pa ce grand homme, que le parie glais déclarait solennellemer les plans de conquéte et d'agi ment dans l'Inde étaient cont désir, à la politique et à l'hoi la nation. » Les événemen venus donner le plus éclatant à ces théories parlementaires. firmer les prévisions du vain

v. Et ce qu'il y a de plus reiable, c'est qu'à dater de cette tation contre toute entreprise ieuse, les accroissements de ter-: sont devenus plus considerast plus fréquents. Quand lord <sup>7</sup>allis arriva dans l'Inde, en 1786, iva sir John Macpherson engagé ies négociations avec les Mahet le Nizam, négociations qui nt entraîner le gouvernement ne dans une guerre avec Tipou-. La premier acte de lord Cornfut de rompre ces négociations, :larant que les Anglais ne s'eniient que dans des guerres strict défensives. Son second acte proposer une alliance à ces mêlahrattes, a ce mēme Nizām, et ger, de concert avec eux, une ont le résultat fut un agrandist **considé**rable du territoire de pagnie. Ce n'était pas la faute l Cornwallis, mais bien celle des stances dont le torrent l'a enmalgré ses efforts. Comme lui, art de ses successeurs, loin de pour ainsi dire les événements i dépendance de leur politique,

ont dû se résigner à voir leur politique tomber dans la dépendance des événements. Dans un intervalle de moins d'un siècle, l'Angleterre a plante son pavillon sur la citadelle de Ghizni et sur les murs de Rangoun, et toutes les contrées intermédiaires ont été rangées sous sa domination immédiate, ou reconnaissent sa suprématie. Voilà les résultats acquis, les faits accomplis, et l'activité infatigable de la race britannique prépare à l'histoire de nouveaux et gigantesques matériaux dans l'extrême Orient. Cette race ambitieuse et prudente à la fois, qui a su commander l'estime ou exciter l'admiration du monde, sans mériter les sympathies de l'humanité, saura-telle consolider son œuvre en Asie, ou devra-t-elle remettre en d'autres mains le flambeau de la civilisation nouvelle qui luit sur ces vastes contrées? Voilà la question. Il ne nous appartient pas d'y repondre; mais nous nous sommes préparés à la mission qui nous était imposée, de mettre sous les yeux de nos lecteurs toutes les données du problème. Le passé et le présent sont les éléments de l'avenir l

a. Telle est la savante introduction par laquelle M. A. de Jancigny lait à la description pittoresque de l'Inde. Avant d'entrer dans les du sujet, il voulait exposer l'importance que cette immense contrée, monde nouveau a désormais conquise dans les faits actuels de la po-, lorsqu'une mission diplomatique en l'envoyant sur les lieux mêmes devait nous donner la description est venue interrompre ses travaux. de conserver à leur entreprise la coopération d'un collaborateur éclairé, les éditeurs ont patiemment attendu pendant plus de deux , espérant que le retour de M. A. de Jancigny, plus riche encore uveaux matériaux qu'il n'a pas manqué de rassembler dans son seoyage, indemniserait largement le public d'une si longue attente. rd'hui l'absence de M. A. de Jancigny se prolonge sans qu'il soit le d'en prévoir le terme; l'importance sans cesse croissante que prens développements de la politique asiatique semble devoir le retenir sup plus longtemps qu'on ne l'avait présumé d'abord sur le théâtre des événements, et les éditeurs se voient dans la nécessité de confier res mains le travail pour lequel M. A. de Jancigny avait tout d'abord igné à leur choix par son expérience personnelle, par ses connaissanales et son long séjour dans le pays qu'il devait décrire. ormais toutes les mesures sont prises pour que la publication de pittoresque n'éprouve plus aucun retard et pour que ses livraisons zdent régulièrement.

# INDE.

## PAR M. XAVIER RAYMOND.

### CHAPITRE PREMIER.

§ 1. Aspect géographique.

La nature semble avoir tracé les frontières de l'Inde avec un soin tout particulier. Au nord elle est séparée du haut plateau du Thibet par la grande chaîne de l'Himalayah, que les travaux des voyageurs modernes nous représentent comme les montagnes les plus élevées et les plus considérables du globe. A l'est et à l'ouest ses frontières sont dessinées par deux grands sleuves, le Brahmapoutra et l'Indus. Partout ailleurs l'Inde est environnée par l'Océan. Quelquefois sous le nom général de l'Inde on a compris des pays situés en dehors de ces limites, surtout le Caboul et le Candahar, qui ont pendant longtemps été des provinces de l'empire des Mogols. C'est la politique seulement qui a pu motiver cette classification; car il est évident que ces pays, par leur climat, par la nature de leur sol et de leurs productions, par la population qui les habite, se rattachent beaucoup moins à l'Inde qu'à la Perse et à la Tartarie. Au contraire, dans les limites que nous avons, ou plutôt que la nature a tracées, on trouve une religion, des langues, des mœurs, des coutumes, des productions, etc., qui distinguent cette région de tout le reste de l'Asie, et en font comme un monde à part.

L'Inde, définie comme nous venons de le faire, se développe dans l'hémisphère septentrional sur une étendue superficielle comprise du nord au sud entre les 8° et 34° de latitude nord, et de l'est à l'ouest entre les 64° et 88° de longitude à l'est du méridien de Paris. Ainsi, dans le sens de sa longueur du nord au sud, elle se développe sur une étendue de quinze cent soixante

milles géographiques ou six quante lieues communes de au degré; et dans le sens de sur une étendue de quatorze rante milles géographiques o lieues. L'Inde présente don perficie presque égale à ce

rope.

L'Inde est comme un moi dans l'univers. Elle renferm trées soumises aux plus ( ardeurs du soleil des tropiqu tres qui ne peuvent se qu'aux déserts glacés du pô férence dans le degré d'élé dessus du niveau de la mer dans la température des ( qu'on ne remarque ordi qu'entre des pays séparé: grandes distances en lati vastes plaines produisent ( née deux moissons, elles soi tes de l'étornelle verdure ou : par les sables brûlants de la ride. Les fruits des climate naissent et mûrissent sur ses montagnes, dont les flansent le pin du Nord et don' mets portent jusqu'aux cieu: perpétuelles du monde arc nature n'y a donc pas cette que uniformité qui attriste l dans les plaines de l'Afriqu déserts des régions polaires traire, l'observateur peut p l'Inde par toutes les trans séparent les extrêmes opponature sur la planète entière

Le cœur de l'Inde, si l'or ler ainsi, le théâtre où elle trésors de son inépuisable le terrain sur lequel se sont grands empires, c'est la plain qui s'étend du Brahmapouti et des montagnes de l'Him chaîne des monts Vindhya a une longueur de plus de

sur une largeur moyenne de nt cinquante. La direction gécette plaine court du sud-est au st en suivant celle des monii la terminent au nord et desiescendent tant de fleuves , source de sa fertilité. Après qu'arrosent en Chine le Yangg et le fleuve Jaune, c'est la plus féconde et la plus soit au monde. Toute cette superficie, si l'on en excepte ine partie déserte dont nous ccasion de parler, ne tout qu'un tapis de verdure oyable richesse, et sur lequel s majestueux, au cours presisible, promènent lentement grandiose de leurs eaux. art l'aspect de ces magnifines de l'Inde ne se produit d'effet que dans le Bengal. e borne un horizon toujours te, où la vue se perd sans jaréter sur une ondulation du ni mēme sur un rocher isolė. s traverse cette grande progmentant à chaque pas la laron cours et pendant la saison couvrant une grande étendue n de ses eaux fertilisantes. ce sol si riche, si profond, osé, de ses rayons énergiques, y éveille une puissance de vépresque incroyable, et il en emps de la moisson, comme d'épis et de verdure molleancés sous les brises languistropique. En remontant le : Bahar présente le même asique sa surface développe de adulations; la province d'Alin peu plus élevée cependant, comme le Bengal, chaude et mme lui. Au nord du fleuve, ne d'Oude, s'élevant vers les s par une pente insensible, ı climat plus frais et plus sadonne à profusion les produclus précieuses de l'Europe et Là se termine la vallée du commence celle de la Diamna, e, mais moins bien arrosée et

tile. Le Douab, ou territoire

qui sépare les deux cours d'eau, ne peut être arrosé en plusieurs de ses parties que par des moyens artificiels. Cependant ses forêts semblent plus vigoureuses que celles du Bengal, et en même temps que le froid modéré de son hiver permet d'y faire une récolte de froment ou de grains européens, la chaleur de son été est suffisante pour faire mûrir le riz au sud de la Djamna. Sur les rives de son tributaire le Chambal, le sol est accidenté de collines qui s'étendent sur le Malwa et jusqu'à Adjmir; sur cet espace et dans ses parties les plus planes s'élèvent ces rocs aux flancs perpendiculaires, aux sommets parfaitement plats où sont bâties les forteresses imprenables si célèbres dans l'histoire de l'Inde. A l'ouest de Delhi commence le grand désert Indien, et au nord s'étend la plaine du Penjab, c'est-à-dire des cinq sleuves, où les cinq tributaires de l'Indus, roulant leurs puissants volumes d'eaux, entretiennent une fertilité égale à celle de la vallée du Gange. Une culture bien entendue et surtout le bienfait de la paix sont les seules conditions qui manquent à ce pays pour en faire l'heureux émule du Bengal.

Dans toute cette plaine immense les besoins des peuples et les demandes d'un commerce actif ont substitué aux produits spontanés de la nature ceux de l'industrie humaine. On y trouve aujourd'hui très-peu de ces productions merveilleuses qui ont jadis acquis tant de célébrité à la végétation de l'Asie. On n'y connaît pas les brises aromatiques qui partument si dangereusement les côtes élevées du Malabar, ou les îles de la Malaisie. Les denrées les plus utiles au commerce ou à la nourriture de l'homme et des animaux y naissent par le travail, sous l'action d'un soleil brûlant, sur un sol profond, humide et fertile; le riz, base de la nourriture des Asiatiques; le sucre, devenu un objet de première nécessité; l'opium, sur lequel de récents événements ont appelé l'attention; l'indigo, la plus précieuse des substances tinctoriales, et dans les terrains les plus secs, le coton qui servait déja à l'habillement de tous les peuples de l'Asie et qui fournit aujourd'hui la plus grande partie des tissus employés en Europe. Cet entier assujettissement à la charrue, cette uniformité de sa surface, donnent à cette grande plaine centrale un aspect presque monotone. Baber le conquérant, qui la donna à l'empire mogol, se plaint déjà dans ses mémoires de l'uniformité du spectacle offert partout à ses yeux dans ces plaines si fécondes; il se prend souvent à regretter les montagnes et les vallées du pays qui l'a vu naître.

Cependant, en dépit de l'homme, il est quelques points de ce vaste espace où d'éternelles révolutions politiques ont toujours arrêté la culture, et d'autres où la nature, aidée par l'action combinée de l'humidité et d'un soleil dévorant, est assez puissante pour déjouer tous les efforts de l'homme. Elle se livre alors, si l'on peut parler ainsi, à des déréglements de production qui délient toute puissance humaine. De vastes espaces sont envahis irrésistiblement par ces masses de feuillage sombres, épaisses, impénétrables, aux rameaux si vigoureux et si étroitement entrelacés qu'ils arrêtent une armée : tels sont les jongles. Des arbres poussant dans tous les sens leurs branches gigantesques; des arbustes épineux de toutes les tailles et de toutes les formes; des bambous qui, dans l'espace de quelques mois, s'élancent à la hauteur de soixante ou quatre-vingts pieds, forment la charpente de ces fortifications naturelles. Souvent même, au milieu des plaines cultivées, le figuier et quelques autres grands végétaux, si la main de l'homme n'arrête pas leur progrès, d'arbres isolés qu'ils étaient d'abord deviennent , en peu de temps, de véritables et grandes forêts.

La culture, la où elle règne, éloigne toutes les espèces des animaux sauvages, et même celles des animaux domestiques s'y développent peu comme nombre et comme individus. L'espèce bovine, protégée cependant par les sentiments religieux des indigènes, y est de petite taille; les chevaux petits aussi, mais légers et courageux, sont bien in-

férieurs à ceux du Turkestan. M où la nature se développe dans sa vage liberté vivent au contrair animaux remarquables par la gra de leur taille et dangereux par force, comme le tigre et l'éléphant lui-ci, d'une espèce distincte de ce l'Afrique; celui-là, le plus redou habitant des jongles du Bengal, gne en l'absence du lion; moins moins majestueux que le roi des maux, il est plus dangereux et cruel.

Pour compléter la description grande plaine de l'Inde, il nous re parler d'une de ses parties com ment différente des autres. A qu distance à l'ouest de la Djamna, veau général du terrain atteint un : mum d'élévation, d'où il redesce l'est et à l'ouest. Tous les cours qui partent de ce point descende l'est pour aller grossir le Gange. l'ouest pour aller porter leurs à l'Indus. Entre ces deux fleuv leurs affluents s'étend u**n espace** sidérable, à peine arrosé çà et l quelques faibles ruisseaux qui se dent dans des sables. Ce désert étendue suffisante, s'il était habit pour tormer un Etat puissant, s' à l'ouest sur un espa**ce de plus de** cents lieues de long sur cent de lar présente un aspect en tout semi aux régions les plus désolées de . bie et de l'Afrique. Sa surface, à élevée au-dessus du niveau de la est couverte d'incrustations et de détritus marins; c'est un te abandonné par les eaux de la mer vant les observations de M. Els tone, sa partie orientale est couve collines de sables mobiles qui s'él quelquefois à des hauteurs surpr tes. Toutefois, on trouve dans c sert quelques buissons de plante neuses, quelques arbrisseaux du mimosa. On y rencontre même, rés, il est vrai, par de grandes disti on y rencontre des villages ou des assemblages de huttes bâti boue détrempée, autour desquell habitants, utilisant les eaux de que sources, parviennent à établir qu

En somme, une population enis considérable qu'on ne le d'ahord doit être répandue sur t où l'on signale même l'exisine ville, Bikanir, qui y déploie **petite é**chelle l'aspect d'une ée de palais, de temples et aunds édifices.

erd de cette plaine immense, et déserte, s'élève la haute 3 l'Himalayah, dont les degrés **s finissent par s**e perdre dans avec leurs sommets couverts éternelles. Suivant M. Calder, yah développe sur une ligne **e quatre cen**ts lieues une chaîne **agnes d'une** hauteur moyenne et un mille pieds au-dessus du e la mer et de laquelle s'élanime bases des pics détachés et cinq ou six mille pieds de plus. nt de la plaine ardente du contemple avec une admirazieuse cette immense perspecommets neigeux qui bornent 'horizon. Cependant avec chain de ce gigantesque amphia nature change d'aspect, et ons essayer de les décrire. ine de l'Himalayah à son pied out bordée d'une ceinture ns qu'on appelle Tarryani; ce igne une plaine large d'enviou huit lieues et sur laquelle nts et les eaux descendus du montagnes se précipitent : d'abondance qu'ils l'inondent saison. C'est donc un marais el le soleil des tropiques, agisc toute la puissance de ses fait croître une végetation à **'e couleur, au fe**uillage petit e**t** mais si épaisse qu'elle forme ière à peu près impénétrable. gion est surtout défendue conefforts de l'homme par les pesilentiels qu'elle exhale; ée, qui est contrainte de s'y est certaine d'y éprouver en temps des pertes excessives, l'apprirent par expérience les nents anglais stationnés penuerre sur les frontières du Né-

Boutan. Sous les mortels om-

brages du Tarryani, l'éléphant, le tigre et autres animaux sauvages ont établi leur empire, tandis que les quelques êtres humains qu'on rencontredans son voisinage y languissent plutôt qu'ils

n'y vivent.

Mais en quittant cette région désolée et montant les premières pentes de la montagne le voyageur voit se dérouler devant lui un 'tableau plus riant. Il traverse de charmantes et fertiles vallées, que dominent des montagnes de l'aspect le plus pittoresque et presque toujours couvertes des plus magnifiques forêts. Au milieu d'arbres semblables à ceux qu'il a vus déployer leur majestueux feuillage sur les rives du Gange, diverses espèces de chênes et de pins commencent à se montrer. Franchissant les premières pentes qui se déploient avec tant de grâce au pied de l'Himalayah, la nature prend un aspect plus sévère et plus hardi. L'escarpement de la montagne, la profondeur de la vallée, l'impétuosité du torrent, rappelient les passages des Alpes ou des Highlands, et plus d'un officier écossais, en parcourant ces pittoresques contrées, s'y est attendri au souvenir de sa patrie. L'aspect de la montagne est souvent presque menaçant, elle porte la violente empreinte des révolutions de la nature qui l'ont produite; ses sommets s'élévent à pic les uns au-dessus des autres, rapprochés et ne laissant pas voir cependant les ondulations de terrain qui les unissent. Leurs flancs escarpés, quelquefois boisés et quelquelois ne montrant que d'immenses masses de rochers nus, descendent perp**en**diculairement dans des gorges obscures, dans des ravins étroits où le torrent peut à peine se frayer un passage en écumant contre les fragments de rocs arrachés par le travail des siècles au flanc de la montagne. De rudes fatigues attendent le voyageur qui doit monter tour à tour et descendre le long de ces sommets escarpés par des sentiers à peine frayés au-dessus de précipices sans fonds. Les ponts jetés sur ces abimes sont faits pour effrayer. Deux planches appuyées par leurs extrémités sur des pointes de roches forment ce qu'on appelle une Sanga : c'est le moyen le plus usité. D'autres fois ce sont deux cordes appelées *Djhalas* qui sont jetées en travers du précipice, et faisant oflice de parapets, supportent une planche branlante sur laquelle

il faut passer.

Toute cette montagne est tellement tourmentée, que ses habitants n'y trouvent pas toujours des plateaux assez étendus pour y construire leurs villes. On affirme que dans tout le pays autour de Sirinagar (vallée de Cachemir) il n'y a pas d'autre endroit où l'on aurait pu bâtir cette petite ville, et qu'entre elle et la grande plaine on ne rencontre pas d'emplacement où mille hommes pourraient camper ensemble. A Nahr, la principale rue n'est qu'un escalier taillé dans le roc. C'est encore un escalier du même genre qui conduit à Rampore, la principale ville de la vallée où le Sattedje prend naissance. Là les maisons s'élèvent litéralement les unes au-dessus des autres; en bas, dans le fond de la vallée perpendiculaire, coule le fleuve; en haut, des sommets à pic dominent la ville et semblent prêts à l'écraser.

Le docteur. Royle, dans sa Botanique de l'Hymalayah, partage toute la chaine, sous le rapport de la végétation, en trois zones. Il donne pour limite à la première la hauteur de mille pieds. La température s'y abaisse par rapport à la plaine; mais cependant le froid n'y est pas tel encore qu'on n'y trouve plus les plantes du tropique. Son exposition au midi, l'ardeur du soleil pendant la saison d'été, les pluies tropicales qui l'inondent, y font croître presque tous les végétaux qu'on voit dans les parties un peu élevées de la plaine centrale. Dans le Népal et dans d'autres parties favorisées, l'hiver donne régulièrement une moisson de blé et l'été une récolte de riz. Cependant les plantes les plus délicates de la plaine, telles que la mangouste et l'ananas, n'y peuvent pas résister à la vivacité de l'atmosphère et aux brises de la nuit. D'un autre côté. il est de certains lieux, rares il est vrai. mais il s'en trouve, où l'on voit même

pendant la saison froide l de l'Europe et des climats croître à côté de celles du Ce n'est que par accident qu la neige dans cette partie d

tagne.

La seconde zone a pour trême la hauteur de neuf n au-dessus du niveau de la neige y descend régulière les hivers, mais elle fond miers rayons du printemps. la vegetation y soit presque que celle des climats tempéré ses que nous avons dejá indi mettent encore dans certaine à quelques plantes des tro escalader les flancs de la r Dans quelques vallée abrité arrosées on cultive encore le succès; mais ce sont les pla bacees qui seules peuvent cette hauteur. Les arbres qui ( de plusieurs années pour se d et qui doivent rester exposé les saisons ne peuvent résist vers de cette zone, à moins soient nos arbres d'Europe; l et les autres arbres de l'Inde sent à cette hauteur.

La dernière zone, et par co la plus élevée, est soumise à semblable à celui du nord de ou de l'Amérique, et qui, deve rigoureux à mesure qu'on s' plus enfin d'analogue sur la ter glaces éternelles du monde Même dans la partie inférieur zone la neige ne fond plus qu de mai ou de juin, lorsqu'au f hiver glacial succède la chale accablante. Les rayons du sole quelquefois sentir avec une arc que insupportable pour l'hon même que l'état général de l'ati en est encore si peu affecté, qu momètre reste à plusieurs de dessous de zéro. Le voyageur par le soleil au milieu d'un fro reux, extrêmes auxquels il est dangereux et souvent fatal de ser. Là cependant encore la tion déploie quelquefois u meilleuse puissance. Presque

douze mille pieds d'élévation, e l'orge et le blé avec succès. nille six cent quatre-vingts capitaine Webb a rencontré fiques forêts de chênes, des même des treilles de raisins

A cette hauteur, au pied ers qui les arrosent et sous s d'un soleil ardent, les pâtut d'une richesse admirable. l'exagération, les habitants de ignes disent que l'herbe y est le et qu'il lui suifit d'une r repousser. Mais aussi on juefois des prairies fertiles, ips cultivés ensevelis tout à i des avalanches de neige ou qui mettent plusieurs anondre; les habitants prétena ligne des neiges perpétuelse chaque année sur les pentes tagne, et que la glace couvre ui des espaces où l'on voyait

forets et des prairies. l'aspect menaçant de ces . ils sont cependant couverts es masses de forêts suspenrs flancs. Au milieu d'épais et ix bois de pins de toutes les n rencontre de magnifiques 'admirables cèdres qui naisnt et meurent inutiles au mimontagnes, car les moyens ort manquent complétement onduire aux lieux où le traiomme pourrait les utiliser. arbres croissent des arbrisrgés des fruits de l'Europe nale: la groseille, la fraise, **se, inconnues aux pl**aines du ıns les lieux abrités, la rose les lis des vallées, la pria dent-de-lion et toutes les fleurs champêtres émaillent ipis de verdure qui pare les la montagne. Dans les lieux evés, les arbres et les rochers re couverts de mousses et s, plantes de la flore arcti-'a même découvert récemrèce de lichen que produit et dont le commerce importe ui de si grandes quantités esoins de la médecine.

Franchissant les cimes de l'Himalayah et descendant sur son versant septentrional, le voyageur voit un spectacle tout différent se déployer sous ses yeux. Les pluies périodiques, qui arrosent tout le pays au sud, ne peuvent passer l'imposante barrière des glaciers. Sur le versant du nord , la neige tombe aussi en moins grande quantité et elle y fond plus aisément. Le luxe de la végétation, la profusion de la verdure, ne viennent plus embellir ces régions élevées que Jacquemont nous depeint sous un aspect si mélancolique, presque dénudées, couvertes çà et là de quelques broussailles, d'un maigre gazon et de débris entraînés par les eaux. Et cependant, par une contradiction singulière de la nature, le climat, qui peut produire des grains nécessaires à la subsistance de l'homme, s'élève sur le versant du nord à une hauteur beaucoup plus considérable que sur le versant du sud. Dans la province tartare de Hangareng, le village de Nako, situé à douze mille pieds au-dessus du niveau de la mer, est entouré dans la saison des plus riches moissons d'orge et de blé. Un village dans le nord du Konawar, situé à quatorze milneuf cents pieds au-dessus du niveau de la mer, récolte, au rapport du docteur Gérard, de l'orge de la plus belle qualité. Le même auteur estime que de ce côté la culture peut s'élever jusqu'à une hauteur de seize mille, et mêine de dix-sept mille pieds, On y a trouvé des passes qui, même à une élévation de vingt mille pieds étaient libres de neige. Il n'est pas moins remarquable d'observer que, dans ces montagnes de la Tartarie, les parties exposées au midi sont beaucoup plus froides que les autres. On a fait la même observation sur les pics qui s'élancent dans l'air comme les promontoires dans l'Océan. La cause de ce singulier phénomène n'est pas encore connue. M. Royle l'attribue à la réflexion des rayons du soleil qui leur sont renvoyés comme les rayons du calorique au centre d'un miroir ardent, par les montagnes voisines. Toutefois, ce n'est encore là qu'une hypothèse.

Dans ces hautes régions, le régne animal change naturellement comme celui des végétaux. L'éléphant et le tigre, rois des forêts qui s'étendent à leurs pieds, sont presque inconnus dans la montagne. C'est le chat sauvage, l'âne et le sanglier qui y accomplissent l'œuvre de destruction. Le chamois y bondit de rocher en rocher et les forets sont peuplées de daims de toutes les espèces; la plus précieuse est celle qui produit le musc. On ne trouve cette dernière que dans les régions les plus élevées et les plus difficiles, où le pied de l'homme n'ose presque jamais s'aventurer. Le froid et le froid le plus rigoureux est si necessaire à la vie de cet animal que, si on l'amène dans des régions plus tempérées, on l'y voit ordinairement mourir en quelques jours. Les forêts à toutes les hauteurs, où l'on jouit d'un climat tempéré, sont remplies d'essaims des volatiles qui partout ailleurs peuplent les basses-cours. Il est cependant assez difficile de les chasser, parce qu'ils ne prennent presque janiais leur vol et échappent à leurs ennemis au milieu des broussailles et des buissons. Le paon ne déploie son magnifique plumage que sur les premières pentes des montagnes. L'aigle, roi de l'air, se montre rarement sur leurs cimes qu'habitent surtout les faucons, les éperviers et autres oiseaux de proie qui ne viennent qu'en seconde ligne après le tyran des airs. Les perdrix et les faisans y sont très-nombreux et d'espèces très-variées. On voit les faisans voler, au milieu des neiges, à des hauteurs considérables. Sur les premières pentes de la montagne habitent des essaims d'abeilles construisant leurs ruches dans les creux des arbres. Les gens du pays s'emparent de leur miel en allumant de grands feux et poussant de grands cris, qui troublent les abeilles et les mettent en fuite.

Les animaux domestiques qu'élèvent les habitants dans leurs riches pâturages appartiennent à la race bovine ordinaire dans l'Inde ou à celle du Thibet. Les produits de ces deux races croisées sont naturellement très-communs dans la montagne. On aussi de nombreux troupeaux vres et de moutons, non-seulem la nouriture des habitants, i core pour le transport des ma ses que ces animaux peuvent fectuer dans certaines passe le mouton de race ordinaire trouve une autre espèce robust reuse, aux longues jambes, et porter comme poids plus d de l'autre. Cette race fournit très-fine.

La partie la plus élevée chaine immense est celle qu vers le nord du Bengal, aux du Gogra, du Gange, de la D s'étend à l'ouest jusqu'au Satl comptedans cette partie au moi huit pics plus élevés que le raço. Quelques-uns des pics exactement atteignent une ha vingt-cinq mille pieds. Troi sommets, qui sont un peu plus vus à diverses epoques , mais t distance, par Moorcroft et le Gérard, doivent, au rapport c vants, n'avoir pas moins de vi mille ou trente mille pieds d' au-dessus du niveau de la m chaîne extraordinaire, qui s'éte espace de plus de trente lieue gueur et de vingt-cinq en largeu ferme pas un seul plateau. Quo tance elle paraisse former une gradins réguliers, on la trouve courant composée d'un nomb de rayons etendus dans tous l entracoupés de profonds rav milieu desquels les eaux se so: des passages et s'écoulent souv des directions tout à fait opp unes par rapport aux autres. des eaux est si irrégulier, et cieux même, que souvent le v en arrivant au sommet de la gne est tenté de croire qu'e trouvent pas d'issues. On a r aussi que le versant du nordle plus escarpé , tandis que di nord-est les pentes sont plus Du côté du Thibet, l'inclina terrains est presque insensible rée à ce qu'elle est sur le versa

Aussi l'élévation du Thibet qulu niveau de l'Océan est-elle esquinze mille pieds.

aest du Satledje, l'Himalayah e sensiblement ou plutôt, suibaron Hugel, il se dirige vers , ne détachant sur la frontière e qu'un chainon secondaire. sommets aux glaciers éternels nent plus une ligne contii ne les voit plus qu'isolés. Ceous qui est situé le plus vers st le Tricota-Devi, magnifique ne à trois pics couverts de neiges elles. Au sud du Cachemir le idjal, comme on l'appelle, monte blanche et se continue jusdou-Kouch, qui sépare le Caboul tarie.

idant, și l'aspect général de ces nes est imposant, effrayant , on y trouve néanmoins des s où leurs flancs se déploient i**es de** quelque etendue. Ainsi, illées du Népal sont le plus fort etroites, on voit cependant us d'elles la Rama-Seraï ou eureuse, à qui ses riants villas champs parfaitement cultivés u ce nom flatteur. L'espace ies le plus étendu qu'elles ren-: est à leur extrémité occi-, aux lieux où la grande s'ouvre pour former le petit e de Cachemir, que l'on peut plus qu'aucune autre partie du paradisterrestre. De nombreux ix, descendus des pentes des nes, entretiennent la plus riche et la plus belle végétation dans ons, et viennent former, au mieurs plaines, un lac embelli par que la nature peut produire de rmant. Les souverains mogols struit sur les bords de cette 'eau de délicieux palais, où ils toublier dans le calme de la res soucis de l'empire. Les poëtes ux ont célébré à l'envi les délices vallée enchanteresse. Ils vanout la rose de Cachemir comme r d'une beauté exquise et dont de floraison est une fête napour les Cachemiriens. Toute

fois le spirituel, mais quelque peu sceptique Jacquemont traite toutes ces descriptions de mensonges de poëtes; tandis que le baron Hügel, qui visita ces lieux après lui, en 1835, soutient qu'on ne saurait rien dire de trop flatteur sur cette heureuse contrée. La flore du Cachemir est exactement la même que celle de l'Europe, celle de la Lombardie surtout. De gigantesques platanes, des vignes, des peupliers couvrent les plaines, et sur les pentes des montagnes voisines croissent de majestueuses forêts de cèdres et de pins. Le fond de cette vallée célèbre est élevé de presque cinq mille pieds au-dessu**s du** niveau de la mer; elle est longue d'environ vingt-cinq lieues sur une largeur qui varie de deux à douze. Des brillants palais, élevés jadis par les empereurs mogols, Shalimar est le seul qui soit encore debout. La beauté des filles du Cachemir est aussi célèbre, et, malheureusement pour elles peut-être, trop célèbre dans toute l'Asie. Jacquemont, sceptique sur ce point comme sur beaucoup d'autres, trouve que les charmes des Cachemiriennes ont eté trop vantes, et cependant il semble faire lui-même la critique de son opinion, quand il nous dit que presque toutes celles qui ont de beaux yeux sont vendues dans leur enfance.

Les délilés qui permettent de franchir ces immenses montagnes pour pénétrer dans le Thibet, sont extraordinairement difficiles. La disposition naturelle des terrains fait que le plus souvent il faut franchir des cimes qui n'ont pas moins de vingt mille pieds de haut. Les routes ou plutôt les sentiers que suit le voyageur sont ordinairement tracés le long d'un torrent qui promène un'long ruban d'écuine, ou bien ce sont des gorges obscures et profondes que bordent des deux côtés des montagnes à pic, qui perdent leurs sommets dans les nues. Des flancs perpendiculaires de ces sombres galeries tombent souvent des quartiers de rocs détachés de la montagne. Quelquefois des rochers immenses s'écroulent, effaçant la trace des sentiers, obstruant le lit des torrents et y créant des cataractes. Des arbres arrachés de la montagne et précipités dans l'abime s'arrêtent au milieu de leur course sur une pointe de rocher, enfonçant leurs branches dans la terre et les racines tournées vers le ciel. Cependant à travers ces délilés effrayants l'audacieuse industrie des hommes a su se frayer des chemins, étroits il est vrai, périlleux, mais qui suffisent cependant pour permettre à l'Inde et au Thibet d'échanger les produits de leurs territoires. Rien qui ressemble à une voiture, c'est encore vrai, ne peut cheminer sur ces routes difficiles, pas même les animaux ordinairement employés aux transports dans les autres pays. Les marchandises sont portées sur le dos des chèvres et des moutons, qui ont seuls le pied assez sûr pour s'aventurer par ces sentiers. Les principales passes, ou du moins les plus suivies, sont celles de Niti et de Mana aux sources du Gange, de Djaouar, de Darma et de Byansi à celles du Gogra.

En visitant ces cimes imposantes le voyageur est souvent exposé à de pénibles et douloureuses sensations. L'air raréfié a l'excès n'est plus assez abondant pour fournir à la respiration. Le jeu des poumons s'exerce diflicilement, la plus légère fatigue accable le voyageur, il s'arrête à chaque pas pour respirer : la peau est d'une sensibilité douloureuse, le sort par les lèvres, la tête devient lourde, pesante et sujette à des vertiges. Les indigènes, qui ne peuvent s'expliquer la cause naturelle de ces symptômes, l'attribuent au Bis, c'està-dire à l'air qu'ils croient empoisonné par les exhalaisons vénéneuses de certaines fleurs. L'observation aurait suffi cependant pour leur apprendre qu'à de grandes élévations les fleurs n'ont presque plus d'odeur, et que c'est aux hauteurs les plus considérables, là où toute végétation a cessé, que l'homme éprouve le plus cruellement ces pénibles sensations.

Le Deccan ou la Péninsule du sud, qui nous reste à décrire, ne présente aucun de ces caractères particuliers qui

distinguent la grande plai et sa frontière du nord. ] tions de terrain, qui devie quelois mais rarement des qui produisent des plateaux élévations, donnent au De pect plus varié et y réuniss sur un petit espace le cli produits de la zone torrid des zones tempérées. L'acc rel le plus remarquable q térise, c'est une ceinture de qui se développent en forme triangulaire de cett continent. La ligne du no pose d'une série de terrains qui s'étend du golfe de Ca lui de Bengal, presque pa au cours de la Nerbadda. prend les provinces de Mal deish et de Gondouana, au donne plus particulièreme d'Inde centrale. C'est ce qu la chaîne des Vindhya; m tend sur une largeur si c et ses sommets sont si per atteignent rarement à une deux mille pieds au-dessus de l'Ocean) qu'on doit l comme un plateau très-ac tôt que comme une chaîne gnes. De ses deux extrém en se dirigeant au sud d chaînes presque parallèles pelle les *Ghâts* et qui, suiva enceignent les deux côtes et de Coromandel.

Les Ghâts occidentaux, q côte de l'Océan indien, s'él rement du bord de la mer foismemeils s'en approcher que leurs pieds sont baigi flots. Ordinairement rejet douze milles dans l'intérieur leurs sommets sont couronn comme ceux de l'Himalayat bres du monde arctique ou tempérés, mais par le palmier et les plantes aron la zone torride. Les plus pr duits de leur végétation s vre, le bétel dont les Indie si grande consommation, l méle avec le bétel, le pal

si nourrissante, le cocoe le plus utile de ces con**essus** d'eux s'élève le teak, i, plus durable que le chéne , fournit d'admirables maconstructions maritimes. 3, dans sa partie septentrios de sommets qui atteignent s mille pieds. Le pic de Ma-: près de Bombay offre un rison fréquenté par les mate présidence. C'est sur les 'anara et du Malabar, au quinzième degré de latique se trouvent les sommets rés de cette chaîne; quelont pas moins de six mille auteur. Vers la frontière le continent est traversé de st par un chaînon appelé ris, le plus élevé de cette inde et qui est devenu deie années un lieu de reont se rétablir les constituses par la chaleur des tropichainon sert de lien entre indes chaînes des Ghâts et raineau qui va se perdre r au cap Comorin. La côte est généralement très-basar de petits cours d'eau qui allèlement à la plage et sont ande utilité à la navigation

s orientaux, qui bordent à côte de Coromandel, sont nt moins élevés, mais déplus grand nombre de raetendent sur un espace beaularge. Ils laissent une plaige entre la mer et eux; on en excepte les embougrands fleuves, qui, prenant dans l'ouest, viennent se la baie du Bengal, cet eséralement assez aride. Vers ins la province d'Orissa et , les terrains élevés se rapeaucoup plus de la côte. s jongles et des montagnes cultivés, et habités par une s civilisée qu'aucune autre inde. Encore plus au nord, est si bas, qu'il est exposé à être inondé par la mer. En 1830, 1831, 1832 et 1833, l'Océan franchit les digues destinées à le contenir et couvrit de ses flots des espaces très-considérables.

Ces trois chaînes enceignent un plateau élevé d'à peu près deux mille pieds au-dessus du niveau de la mer et qui est, pour ainsi dire, le corps même de l'Inde méridionale. Le sud-ouest, contrée d'où partirent les Mahrattes pour faire la conquête presque entière de la Péninsule, est un pays accidenté et **ent**recoupé de profondes vallées. Dans son aspect général c'est un pays destiné par la nature à un peuple de pasteurs. La région centrale, partagée autrefois entre les puissants royaumes de Golconde et Bidjapore, se compose de plaines très-étendues, très-fertiles et abritées par leur élévation même contre les chaleurs excessives qui régnent sur la côte. La partie tout à fait au sud, et qu'on appelle le Carnatic, est divisée en deux plateaux, le Balaghat et le Mysore, beaucoup plus élevés que ceux du Deccan et par cette raison même riches d'une beaucoup plus grande variété de climats et de productions naturelles.

En général, le paysage des montagnes de l'Inde méridionale, s'il n'a pas ce caractère de grandeur qui rend l'Himalayah si imposant, est gracieux et pittoresque, et les sommets de ses montagnes sont toujours couverts de la plus riche végétation. Il est presque partout cultivé, quoiqu'on y trouve cependant aussi des jongles, des forêts impénétrables et même des espaces couverts d'un sable stérile.

## 8 II. Climat.

Saisons. — L'année se divise ordinairement par les Indous en trois saisons : la pluvieuse, la froide et la chaude. La saison pluvieuse commence ordinairement en juin et finit en octobre. La saison froide prend de novembre à février, et la saison chaude de mars à la fin de mai. Les variations qui se produisent chaque année dans les époques où commence chacune de ces saisons, ne permettent pas de

feur attribuer des périodes fixes. En divisant l'année autrement on peut dirs que la saison saine commence en novembre et dure jusqu'au temps des pluies périodiques, et que la saison maisaine ac prolonge pendant toute la durée des pluies, et même encore que que temps après elles.

core queique temps après elles.

Moussons. — Quoique plus rapprochés de l'équateur, l'Inde n'est pas soumise à des chaleurs aussi considérables que celles de l'Arabie ou du golfe Pervents périodiques appeles monsons qui souffient sur toute la surface de l'Inde, pendant sux mois de l'année, du sud-ouest au nord-est; et pendant les six autres mois du nord-est au sudouest. De ces doux moussons la plus remarquable est celle du sud-ouest. Elle fait sentir son influence depuis la côte d'Afrique jusqu'a la Peninsule de Malacca, et, pendant quatre mois au moins, inonde tout l'espace compris entre ces deux points de torrents de pluie. Dans le sud de l'Inde elle commence à se declarer ordinairement vers les premiers jours de juin et successivement ensuite à mesure qu'on remonte vers le nord. L'approche de la mousson, dit M. Elphinstone, s'annones ordinairement par des masses de nuages qui s'élevent de l'Occan Indien et se dirigent vers le nord-est s'épaissisaunt à meaure qu'ils approchent des torres. Après quelques jours de temps couvort, le ciel semble se troubler vers le soir, comme si la tempête menacast, et la mousson s'établit le plus souvent pendant la nuit. Elle s'annonce par de violents coups de tonnerre , tels que ceux qu'on entend dans les regions teinperées ne sauraient en donner idée. Elle commence par des coups de vent impétueux et suivis d'un déluge de pluie. Pendant quelques heurus, les éclairs se succèdent presque sans interruption. Ils illumment le ciel ; ils inondent les nuages d'une lucur colatante ; ils couvrent de leurs reflets les cimes des montagnes, ils laissent tout à coup toute la nature dans l'obscurité la plus profonde pour re-commencer asseitôt et l'éclairer d'une lumière aussi vive que colle i le plus brillant. Pendant tout e le tonnerre ne cesse de groudi le lontain pour eclater par in/ avec un bruit si déchirant et al a que le cœur le plus ferme ne pe, pêcher d'être ému de frayeur. Ç finit cependant par s'éloigner teindre, on n'entend plus que l continu de la pluie qui tombe precipités, et que les mugiasem torrents qui se gonfient et déb Le lendemain toute la nature p un triste spoetacle. La pluie et toujours d'être si épaisse qu'en peine voir à quelques pas devi les rivières troubleus entraîne elles tout ce qu'elles rencontri leur passage et inondent su l campagnes.

Ce déluge dure quelques jour ensuite le ciel s'éclaireit et il

la nature rajeunie par une pu magique. Avant les orages de précédents, la terre était touts par le soleil; excepté dans le rivières, c'était à peine si l'on découvrir quelques traces de v l'immuable sérénité du ciel n'é troublée par le plus léger muss mosphère etait chargés d'un sière dévorante à travers lag noleil paraissait large et rouge dans nos brouillards d'hiver; brûlant, comme s'il sortait d'un naise, échauffait même à l'or hois, le fer, les plerres; q Jours avant la mousson, ce ve été remplacé par des calmos plus accabiants. Mais aujourd'h mière violence de l'orage est la terre se couvre comme par tement d'une fraiche et admir: gétation , les fleuves sont dans leurs lits et promènent maj sement leurs eaux fécondantes lieu des campagnes, l'air est pu licieux, le ciel s'embellit d'u manteau de nuages, toute le enfin semble ravivée. Dès pluies se succèdent à des int

presque réguliers, pendant un pour reprendre encors avec un abondance en juillet; pendant is elles diminuent sensibleseptembre, elles deviennent us rares, et enfin, vers la fin elles disparaissent comme ent venues, au milieu des et des éclats de la foudre. s**t la** mousson dans la plu**s** rtie de l'Inde; mais il ne faut r qu'elle ne commence pas la même époque et que plus ne de la mer, plus les pluies :. Elles sont naturellement ndantes auprès de la mer, ent les nuages qui s'épuisent ir parcouru un grand espace terres. Pour cette raison les nt plus ou moins abondantes provinces selon la distance nt de la mer, ou encore selon nts de leurs terrains; car les ontagnes, en arrétant les nuadéverser sur les pays qui les : plus de pluie qu'il n'en sex si les nuages eussent pu rement leur cours.

Stant les nuages et les vents gnes produisent encore un et qui n'est pas moins ree. La mousson dite du sudrerse l'Océan dans cette dit, quoiqu'elle puisse varier de points du compas en arrire, on peut dire cependant exactitude qu'elle traverse le centre du continent indien geant vers le nord-est. Mais, rovinces du nord-est, elle se itrement; le vent, qui apporte à ces régions, leur arrive du traverse le golfe du Bent s'arrêter sur les hautes mon-

l'Himalayah, qui le forcent eur direction, celle du nordsouffle de la mousson dans i**es situées** au sud-ouest de ah, semble donc venir du sudst de ce point, en effet, que province du Bengal reçoit . Arrivé en suivant la ligne ies montagnes jusqu'à l'Hinch, le vent, encore arrêté par velle chaîne, prend alors la die l'ouest et vient enfin moumoins apporter ses derniers nuages sur les cimes des monts Soli-

man, dans l'Afghanistan.

Ces observations, continue Elphinstone, expliqueront, sinon entièrement, du moins en partie, le fait suivant : la mousson du sud-ouest commence sur la côte de Malabar au mois de mai et s'y fait sentir avec une extreme violence; elle arrive plus tard et avec moins de force dans le Mysore; mais la côte de Coromandel, couverte du côté de l'ouest par les montagnes, ne la sent pas du tout. Plus au nord, la mousson commence dans les premiers jours de juin et se produit avec moins de force que dans le Malabar, excepté sur les côtes et dans le voisinage des montagnes, où les pluies sont très-abondantes. A Delhi, elle ne commence que vers latin de juin et l'on y reçoit beaucoup moins d'eau qu'à Calcutta ou à Bombay. Dans le nord du Pendjab, c'est-à-dire dans le voisinage des montagnes, les pluies sont plus abondantes qu'à Delhi ; mais dans le sud du Pendjab, loin de la mer et des montagnes, il n'en tombe que très-peu. Les nuages franchissent facilement le Sind intérieur et s'arrétent davantage dans le Sind-supérieur, où les pluies de la mousson, quoiqu'elles ne soient pas très-considérables, sont cependant les plus importantes de l'année.

Au commencement d'octobre, lorsque la mousson du sud-ouest, c'està-dire la saison pluvieuse, tire à sa fin, c'est la mousson du nord-est qui s'établit peu à peu. Cette mousson produit un temps de sécheresse pour toute la Péninsule, excepté pour le Coromandel. Sur cette côte, c'est la mousson du nord-est qui amène les pluies périodiques; elles commencent vers le milieu d'octobre et finissent ordinairement dans le courant de décembre. De décembre au commencement de mars cette mousson continue , mais alors c'est un vent sec. La température est pendant cette saison fraiche et agréable. La mousson du nord-est finit avec le mois de février ou dans les premiers jours de mars, et depuis cette époque jusqu'au commencement de juin les vents sont irréguliers ; c'est le temps des plus grandes chaleurs pour toute la Péninsule. Dans la baie du Bengal et sur ses côtes, les vents qui sont alors les plus ordinaires sont ceux du sud, chauds, humides, relâchants. Vers la fin de mai ou les premiers jours de juin au plus tard, la mousson du sudouest recommence et amène les pluies périodiques pour toute le Péninsule, excepté pour le Coromandel, qui souffre beaucoup alors de la chaleur et de la sécheresse.

Voici maintenant quelques détails particuliers sur le climat de chacune des présidences, ils donneront une idée au lecteur de la salubrité ou de l'insalubrité des diverses provinces de l'Indostan.

Bengal. — La saison froide commence, suivant le docteur Jameson, en novembre et finit en février. Vers le milieu d'octobre, la température commence à changer sensiblement. Les journées sont encore très-chaudes, mais les soirées et les matinées deviennent de plus en plus fraîches. Le vent qui, pendant les mois précédents, soufflait généralement du sud et de l'est, commence à tourner vers le nord et l'ouest; il apporte déjà ces masses de nuages épais qui couvrent constamment le ciel et obscurcissent l'horizon pendant toute la durée des plues. L'air, auparavant humide et chargé de molécules aqueuses, devient sec et élastique. Toutetois, ces symptômes ne sont pas invariables. Parfois le ciel est très-chargé, et des pluies abondantes, accompagnées d'éclairs et de coups de tonnerre, rappellent que la mousson du sud-ouest n'a pas encore tout à fait cessé de faire sentir son influence.

En novembre le temps est délicieux. Une brise très-fraîche souffle vivement du nord et quelquefois de l'ouest. L'air est sec; le ciel clair et pur, et ordinairement on n'y voit pas un nuage. Les nuits sont admirablement belles et accompagnées de rosées abondantes. Le thermomètre varie entre les 15°,19 et 24° Réaumur; moyenne 18°,65; hauteur du baromètre, 29,98.

Avec le mois de décembre, le temps change considérablement. Quoique le milieu de la journée soit très-be coucher du soleil est **toujours c** de nuages épais qui obscu**rcisse**c rizon. Pendant la nuit d'épais lards s'élèvent à la surface de L et ne disparaissent qu'au mati sipés par les rayons d**u soleil,** changent en nuages qui render accablant. Cependant ces brou ne se montrent pas toutes les nu quelquefois même tout le mois. se sans qu'on en voie un seul. P quelques nuits successives, con novembre, le vent souffle constal du nord et de l'ouest. C'est u très-frais mais qui ne devie mais tempête, ni calme plat. L nomètre varie entre les 10°. 65 45 Réaumur; moyenne 16°, 81 teur moyenne du baromètre, I

Le temps est à peu près le me janvier. L'air est très-pur et l commence à se faire vivement aux indigènes. Les vents sont entre le nord et le nord-oues brouillards sont encore **tres-fre** et quelquefois si épais, que l'on i pas voir à quelques pas devant sc dant la plus grande partie des m tout ce qui est exposé à l'air **ex** y devient humide et s'y couvre d dantes gouttes de rosée : mem dant les nuits sereines la ros très-considérable. Le therm varie entre les 6°, 65 et 19° Réi moyenne 16; hauteur moyenne mètre, 29, 99.

Le temps est très-agréable vers le milieu de février; mais chaleur recommence dans le m la journée. Le vent passe au si l'est, d'épais nuages se mon l'horizon; les coups de tonnes viennent fréquents et tout annoi proche de la saison chaude. I momètre varie entre les 14°, 6½ 22 Réaumur; moyenne 19° 10; l moyenne du baromètre, 30, 3.

Quelquefois la fin de décembr gnalée par d'abondantes averses le plus souvent, il ne tombe p goutte de pluie pendant toute son froide. L'influence de cette et du vent frais du nord qui

**sa durée se fait** sentir de la la plus favorable sur les Euaccablés et énervés par la humide des mois précédents. ison chaude commence avec uiers jours de mars. Le soleil ant, les journées sont chaudes, s mēme; mais les vents frais ants qui soufflent alors du sud **nt que cett**e chaleur ne deaccablante. Il n'est pas rare **peore des brouillards le matin,** se dissipent promptement r se joindre aux épaisses masuages que le vent amène de la j**ui vont bien**töt produire des Ces tempétes sont ordinaire**xédées pendant que**lques jours nées brumeuses et de vents . **Pendant une ou deux soirées** id le tonnerre gronder au loin, quelques coups de vent, mais mbe pas une goutte de pluie. i**prés-**midi du jour où la temt éclater, le vent qui pendant **née avait eu u**ne grande force ensiblement et finit par faire ı calme le plus parfait. Le st accablant; les nuages s'aent au nord-ouest en une masnde, épaisse, qui rase pénibleterre. Des éclairs, suivis par nations de la foudre qui se rapt de plus en plus, annoncent la . **Enfin , le c**alme est tout à terrompu par le déchainement qui souleve des tourbillons de e dont l'air est obscurci; puis es torrents de pluie accompacoups de tonnerre, le ciel se l'air se rafraîchit. C'est ement vers le coucher du soclatent ces tempêtes, jamais x heures du soir ni plus tard uit. Le thermomètre varie en-18°,22 et 24° Réaumur; mo-10°,88 hauteur moyenne du tre **2**9 ; 86.

t ordinairement beaucoup de idant le mois d'avril, et c'est lu sud qu'il souffle. Le ciel est sois serein, mais le plus souvent le poussière et d'épais nuages rigent tous vers le nord. Vers

la fin du mois, la chaleur des nuits devient accablante. Vers le 20, le vent commence à être très-chaud et dure ainsi jusqu'à la fin de mai. Le thermomètre varie entre les 20°, 45 et 26°, 22 Réaumur, moyenne 23°, 10; hauteur moyenne du Baromètre, 29-75.

Mai est le mois le plus désagréable de l'année. Au commencement éprouve toujours de grands vents, mais pendant la plus grande partie du mois on ressent'un calme accablant. La chaleur des nuits surtout est intolérable. Peu ou point de vent pendant les matinées, où le ciel est couvert par d'épaisses masses de nuages. Avec le soleil une faible brise se lève du sud, fraichit pendant la journée, mollit sur le soir et tombe avec la nuit. L'air est chaud mais sans élasticité. On n'y pourrait résister sans les orages assez fréquents qui viennent faire diversion. On ne voit jamais de brouillards en avril ni en mai. Le thermomètre varie entre les 31°,77 et 27°,11 Réaumur; moyenne 24°; hauteur moyenne du barometre, 29, 60. 1

Quelquetois, quoique ce soit assez rare, du 15 au 25 de ce mois, l'horison se couvre de nuages noirs et épais qui arrivent du sud-est, et il tombe beaucoup de pluie pendant quelques jours, c'est ce qu'on appelle la petite pluie. Plus ordinairement, les chaleurs continuent d'être accablantes jusque dans les premiers jours de juin; et alors le tonnerre, qui se fait entendre tous les soirs, annonce l'approche des pluies périodiques. Elles commencent du 14 au 18 juin et continuent pendant les quatre mois suivants. Ce ne sont d'abord que des orages accompagnés de tonnerre; mais ensuite viennent quelques jours de pluie si épaisse qu'elle empêche de voir le soleil. Rarement ces grosses pluies durent plus de quarantehuitheures sans interruption. Aussitöt que la saison pluvieuse a commence, la température se rafraîchit sensiblement. L'air, purisié de la poussière qui l'obscurcissait, devient d'une admirable transparence pendant les intervalles des pluies, et le plus souvent les nuits des pluies, et le plus souvent les nuits sont étinoslantes. Il y a peu de varistions dans la température atmosphérque pendant toute la saison. La thermomètre s'y tient entre les 20° et 26°77 Réaumur, movenne de 21°. 77; hauteur movenne du baromètre 29. 45.

La quantité totale des plufes pendant la saison varie beaucoup selon les années. Pour le Bengal on estime que la moyenne est de quatre-vingts pouces

anglais.

Madras. — Le climat du Carnatic est en général sec et chaud. Le hauteur moyenne du thermomètre à Madras s'établit pour toute l'année entre les 17°, 77 et 26", 66 Réaumur ; on l'a vu cependant , dans les mois de mai et de juin , monter a 29° 32 et même a 33-,44 Reaumur. Lasaison deschalenes et des vents, pendant les mois de mai, juin et juillet, est la plussaine; la saison des maladies est celle d'août à novembre. Les maladies les plus ordinaires sont les flè-vres , les dyssenteries et les hépatites on maladies du foie. Mais dans le Derwar, ou pays des Mahrattes, on trouve réunies sur un petit espoce des différences de climat très-notables. La partie noridentale de ce pays, celui qui se enpproche des Ghâts, est une des plus humides de la Pennsule, tandis qu'au emitraire la partie orientale est ane des plus seches. La quantité moyenne de pluies qui tombe dans cette dernière n'est que de vingt à vingt-six pouces, et souvent en un mois seulement cette quantité est dépassée dans l'autre partie. La diffé-rence du genre de vie des habitants dans ces deux regions temoigne combien leur climat est différent. Dans l'ouest les habitants sont souvent enfermés dans leues villages pendant des semaines entieres, par l'abondance des pluies et le débordement des eaux, qui interrompent toute communication. Pendant cette saison, pour laquelle ils sont forcés de faire leurs provisions d'avance, sous peniedes exposer à moitrir de faim, les malheureux habitants passent le temps assis autour d'un foyer qui remplit de fumée leurs chétives habitations. S'ils sont forcés de s'avento-

rer au dahors , ils ne le font q loppes de couvertures et revêtu espère de sac fait en fruilles de p Dans l'est, au contraire, il est r les pluies paissent empôcher la tants de sortir de leurs maisons. contre la chaleur, non contre l qu'ils ont à se défendre. Les vill l'ouest se composent de maiso ses aux toits pointes qui dem jusqu'à terre : la végétation y « richesse admirable, et les plants pantes y viennent souvent cou-maisons. Dans l'est tout a l'el par le soleil, les toits des maise en terrașse, et leura mura, bâtia ques cuites au soleil, s'écrou sous l'une des pluies qui tom l'autre côte des Ghâts.

De toute la présidence de les parties les plus salubres s deux plateaux de Mysore et de

rabad.

Bombay. — La nouvelle Bombay, capitale de la préside construite sur une lle basse, gruse, et par conséquent elle insalubre. Pouna, l'ancienne des Mahrates et encore aujo ville très-populeuse, située su tinent à trente milles à l'est des et à environ deux mille cinq oer au-dessus du niveau de la m comparativement's Bombay, to Aussi v envoie-t-on les malad présidence. C'est là qu'est malheureux Jacquemont. Dans zerat, qui dépend de la présic Rombay, les vents d'ouest d pendant la plus grande partie née. Les mois de mai et de ji excessivement chauds. En déci janvier les vents passent à l'est volt quelquefois pendant ces di des brouillants extrêmement é na renouvellent tous les matins des semaines entières.



IAPITAR II.

#### \_\_\_\_

INDE

#### AU TRMPS DE MAMON.

ordinairement chez tous tême chez les plus barbanents ou des traditions qui sistoire de leur passé et ermettent de la reconsuples de l'Inde font seuls s sont parvenus, dès les t reculés, à un haut degré 1, sans avoir produit auqui ait un caractère auqui ait un caractère au-

ents qui restent de leurs tellement mélés de fables par la plus extravagante ju'il est impossible à l'inplus patiente de trouver guider au mitieu de ce l'histoire de l'Inde il n'y certaine avant celle de tlexandre; et jusqu'à la Musulmans, c'est en vain grait à relier ensemble, rationnel, les événements e intérieure.

nt, à eôté de cette pénurie pur ce qui est des faits, il è de renseignements pour lois, des mœurs, de la en considérer les choses, see qu'il était le plus imrendre. Si nous pouvons condition sociale des Inioque reculee et signaler ps les différences qui deroduites, ne posséderonsresultats qu'on recherche le l'histoire?

n des Indous, leurs ur philosophie sont en sées dans les Védas, rees et de prières antiques, sute probabilité, ont été a forme où ils nous sont rs le XIV° siècle avant me; nous avons de plus applet de leur état social de lois qui porte le nom ui doit remonter au moins rant J. C. Ce code doit donc être le premier point de départ de toute histoire des ladous.

#### f L Des centes.

Le trait le plus caractéristique de la société décrite par Manou, c'est sa division en quatre classes ou castes : les castes sacerdotale, militaire, industrielle et servile.

Les trois premières, quoiqu'elles ne soient pas placées entreclles sur le pied de l'égalité, possèdent cependant claseune certaines prérogatives qui teur sont particulières : ce sont celles qui forment, à proprement parler, la société pour le bénéfice de laquelle les lois et le-souvernement sont établis. La quatrième caste, et les castes mélangées qui lui sont encore inférieures, n'obtiennent l'attention du législateur que comme instruments de richesse et de puissance pour les castes supérieures.

L'homme de la caste sacerdotale, le Brahmane, est le chef de tous les êtres créés, le monde et tout ce qu'il renferme lui appartient ; c'est à lui que les autres mortels doivent de conserver la vie; par ses imprécations toutespuissantes il peut faire périr un roi avec ses troupes, ses éléphants, ses chevaux et ses chars de guerre ; il peut même créer d'autres mondes; sa puissance va jusqu'à pouvoir donner la vie à de nouveaux dieux. Le Brahmane doit être traite avec plus de respect qu'un roi. Sa vie et sa personne sont protegées en ce monde par les lois les plus sévères , et dans l'autre par la menace des châtiments les plus terribles. La peine capitale ne peut lui être appliquée, même pour les plus grands crimes.

On croirait que cette élévation du Brahmane au-dessus de toutes les autres créatures a dû en faire le souverain et même le tyran de la société; il n'en est rien cependant. La vie qui lui est prescrite par la loi est une vie d'études laborieuses, de retraite et d'austérités.

La première période de la vie du Brahamane, il doit la passer comme étudiant auprès d'un maître, dans l'abstinence et dans l'humilité. Toutes les forces de son intelligence doivent s'appliquer exclusivement à l'étude des Védas; il ne peut s'occuper de rien de mondain. Il doit l'obéissance passive à son maître; le respect et l'attachement du disciple doivent s'étendre jusqu'aux personnes de sa famille. Il doit s'acquitter envers lui de tous les soins domestiques, et pour vivre il ne peut

que mendier de porte en porte.

Pendant la seconde période de sa vie, il se marie, élève sa famille et s'acquitte des devoirs imposés aux Brahmanes : lire et enseigner les Védas, offrir des sacrifices, répandre des aumônes et recevoir des présents. La plus honorable de ces fonctions c'est l'enseignement. Il est remarquable d'observer qu'à l'inverse des autres religions où la dignité sacerdotale tire surtout son lustre du service dans les temples, le Brahmane, au contraire, se dégrade, s'il fait métier d'offrir des sacrifices. Il est enjoint très-rigoureusement au Brahmane de ne recevoir aucun présent des gens indignes et surtout des gens appartenant aux derniers rangs de l'échelle sociale. Il ne doit pas recevoir sans nécessité; s'il est embarrassé pour vivre, il peut mendier, cultiver la terre, et même, en cas d'extrême besoin, faire le commerce; mais il lui est absolument détendu d'entrer jamais au service de personne : la musique, la chasse, la danse, les jeux de hasard lui sont séverement interdits. Il doit s'abstenir de tout plaisir des sens et éviter tous les honneurs mondains comme il éviterait le poison. Cependant il est exempté du jeune et de toutes les vaines observances de la religion. Ce qu'on lui demande surtout, c'est que sa vie soit décente et occupée par les études qui lui sont prescrites. Il n'est pas jusqu'à son costume qui ne soit réglé par la loi: « Il doit avoir les cheveux et la barbe coupés, un manteau blanc et le corps toujours en état de pureté; » tels on voit encore aujourd'hui les Brahmanes, appuyés sur un long bâton, un exemplaire des Védas sous le bras, et des anneaux d'or aux oreilles.

Dans la troisième partie de sa vie, le

Brahmane doit se faire an la passer dans la solitude Vêtu d'écorces d'arbres or d'une antilope noire, laiss ses cheveux et ses ongle sur la dure, il doit vivre sans maison, dans le sile absolu, vivant de fruits et il doit alors se mortifier c s'exposer tout nu à la p en hiver des vêtements hum se tenir au milieu de cinq rayons brûlants du soleil.

Dans la dernière pério le Brahmane vit presque taire et retiré que pendai me. Mais alors il est affran les observances extérieure: fications ont cessé, et c'es plation qui l'absorbe. Si ressemble alors à celui de ordinaires et son abstiner grande encore, n'est plus reuse. Il n'est plus contrai tisier lui-même; impassil des événements de la vie délicieusement dans ses sur la divinité jusqu'à ce ame quitte son corps, « seau quitte la branche. »

Ainsi pendant toute son existence le Brahman ment séparé du monde; n chant à pénétrer les my code singulier, on voit que règle de vie est décrité les traditions embellies d'après un idéal que l positives de la vie et humaines ont forcé de c d'importantes modification prochent les Brahmanes c ordinaires de ce monde leur confèrent une par du pouvoir.

Ainsi le roi doit avoir pour le plus confidentie seillers. Ce sont les Brahn vent l'instruire, lui appr gles de la politique et c'Toute l'autorité judicia celle que le roi exerce cest dans les mains des Brai l'étude des textes sac

165

aux deux classes qui viennent tement après eux, cependant le la loi ne peut être étaar l'autorité des Brahmanes. met en réalité tout le pouciaire dans leurs mains.

l**érêts pécuniaires** de la classe ile ne sont pas moins bien La libéralité envers les es est recommandée comme i, c'est le devoir particulier Les sacrifices, les oblations **es cérémonies** de la religion t des présents aux Brahmaprésents doivent être magni-Les organes des sens et de **dit un article d**u code, la dans cette vie et le bonl'autre, la vie elle-même, les es troupeaux, tout est ruiné icritice que terminent des **resquins offerts aux Brahma**n des délits se rachètent par es qui sont payées à la classe le. Si un Brahmane trouve if le garde pour lui seul, tanil est trouvé par une autre , il appartient par moitié aux Brahmanes. A delaut 🖟 les propriétés reviennent au ælies des Brahmanes, qui se **ent aiors entre les personnes** aste. Un Brahmane savant t de tout impôt; et, s'il est **roi doit pou**rvoir à sa sub-

militaire, celle des Kchapique beaucoup au-dessous
anes, jouit cependant encore
priviléges. La loi dit « que la
erdotale ne peut pas prosi la militaire, ni la militaire
re, et que le bonheur de touen ce monde dépend de leur

e militaire jouit, quoiqu'à un legré parrapport aux Veysias, priviléges que les Brahmanes sur les autres castes. Le roi aste militaire, comme probaussi ses ministres ordinaires. andement des armées, comme s les postes où il y a un ement quelconque à exercer,

appartiennent aux Kchatryas par droit de naissance. C'est un fait très-remarquable que dans les lois établies par eux-mêmes les Brahmanes, excepté pour ce qui est de l'administration de la justice, se soient refusé toute participation au pouvoir exécutif.

Les devoirs imposés à la caste militaire sont de défendre le peuple, de répandre des aumônes, de sacrifier, de lire les Védas et de ne pas se livrer au

plaisir des sens.

Le rang social des Veysias ou membres de la troisième caste n'est pas très-élevé. Outre les sacrifices, les largesses et la lecture des Védas qui leur sont recommandés, les Veysias ont la charge d'élever les troupeaux, de faire le commerce, de prêter à intérêt et de cultiver la terre.

Les connaissances pratiques exigées des Veysias sont plus étendues que celles exigées des autres classes; car, outre l'agriculture et l'é ève des troupeaux, ils doivent encore connaître les productions et les besoins des autres pays, les divers dialectes des hommes, et tout ce qui est relatif à la vente ou à l'achat des marchandises.

Le devoir d'un Soudra, c'est, dit brièvement le code, de servir les autres caste, et particulièrement les Brahmanes. S'il ne peut pas trouver à s'employer auprès d'une personne des classes supérieures, il lui est permis de gagner sa vie en se louant comme manœuvre , charpentier , maçon , peintre , écrivain, etc. Un Soudra peut accomplir les sacrifices religieux, mais il doit omettre les textes saints qui les accompagnent. Un Brahmane ne peut pas lire les Védas, mêine des yeux, en présence d'un Soudra. Lui enseigner apprendre la manière loi, lui d'expier ses péchés, c'est pour un Brahmane un crime, qui le conduit Asamvrita. Il n'y a dans l'enfer pas de faute contre laquelle la loi engage les Brahmanes à se tenir plus en garde que contre celle de recevoir les présents des Soudras. Un Brahmare dans le besoin peut accepter du grain d'un Soudra, mais il ne peut, dans aucune circonstance, goûter d'un mets eréant des estaractes. Des arbres arrachés de la montagne et précipités dans l'ables s'arrêtent au milieu de leur course sur une pointe de rocher, enfonçant leurs branches dans la terre et les racines tournées vers le ciel. Copendant à travers ces défilés effrayants l'audacieuse industrie des hommes a su se frayer des chemins, étroits il est vrai, périlleux, mais qui suffisent cependant pour permettre à l'Inde et au Thibet d'échanger les produits de leurs territoires. Rien qui ressemble à une voiture, c'est encore vrai, ne peut cheminer sur cas routes difficiles, pas méme les animaux ordinairement employés aux transports dans les autres pays. Les marchandises sont portées sur le dos des chèvres et des moutons, qui ont seuls le pied assez sûr pour s'aventurer par ces sentiers. Les principales passes, ou du moins les dus suivies, sont celles de Niti et de Mana aux sources du Gange, de Djaouar, de Durma et de Byansi à celles du Gogra.

En visitant ces cimes imposantes le voyageur est souvent exposé à de pénibles et douloureuses sensations. L'air raréfié a l'excès n'est plus assez abondant pour fournir à la respiration. Le jeu des poumons s'exerce difficilement, la plus legère fatigue accable le voyageur, il s'arrête a chaque pos pour respirer : la peau est d'une sensibilité douloureuse, le sang sort par les lèvres, la tête devient lourde, pesante et sujette à des vertiges. Les indigènes, qui ne peuvent s'expliquer la cause naturelle de ces symptomes, l'attribuent au Bis, c'està-dire à l'air qu'ils croient empoisonné par les exhalaisons vénéneuses de cerfaines fleurs. L'observation aurait suffi cependant pour leur apprendre qu'à de grandes élévations les fleurs n'ont presque plus d'odeur, et que c'est aux hauteurs les plus considéra-bles , la où toute vegétation a cessé , bles. la où toute vegétation a cessé, que l'homme éprouve le plus cruelle-ment ces penibles sensations.

Le Deccan ou la Péninsule du aud, qui nous reste à décrire, ne présente aucus de ces caractères particuliers qui

distinguent la grando plai et sa frontière du nord. tions de terrain , qui davli quefois mais rarement des qui produisent des plateaux dévations, donnent au Di poet plus varié et y réuniu sur un petit espace le cl produits de la zone torrid des zones tempérées. L'ac rel le plus remarquable q térise, c'est une ceinture di qui se développent en forme triangulaire de coti continent. La ligne du ne pose d'une série de terrains qui s'étend du golfe de Ci lui de Bengal, presque pe au cours de la Nerbedda prend les provinces de Mal deish et de Gondouana, at donne plus particulièrem d'Inde centrale. C'est ce q la chaîne des Vindhya; m tend sur une largeur al c et ses sommets sont el pe atteignent rarement à une deux mille pieds au-dessus de l'Ocean) qu'on doit le comme un plateau très-ai tôt que comme une chafai gnes De ses doux extrém en se dirigeaut au sud e chaînes presque paralièles pelle les GAALs et qui, suivi enceignent les deux edtes et de Coromandel.

Les Ghâts occidentaux, quote de l'Océan indien, s'é rement du bord de la merfois mêmeils a'en approche que leurs pieds sont baig flots. Ordinairement rejat douze milles dans l'intérieu leurs sommets sont couront comme ceux de l'Himalayal bres du monde arctique au tempérés, mais par le palmer et les plantes aros la zone torride. Les plus pu duits de leur végétation vre, le bétel dont les Indies a grande consommation, mille avec le bétel, le pa

lle si nourrissante, le cocobre le plus utile de ces coni-dessus d'eux s'élève le teak, ois, plus durable que le chêne pe, fournit d'admirables maux constructions maritimes. ine, dans sa partie septentrioas de sommets qui atteignent ois mille pieds. Le pic de Maar près de Bombay offre un érison fréquenté par les maette présidence. C'est sur les Canara et du Malabar, au u quinzième degré de lati-, **que se trouvent les sommets** eves de cette chaîne; quela'ont pas moins de six mille hauteur. Vers la frontière , le continent est traversé de est par un chaînon appelé erris, le plus élevé de cette l'Inde et qui est devenu deque années un lieu de revont se rétablir les constituuées par la chaleur des tropichaînon sert de lien entre randes chaînes des Ghâts et n rameau qui va se perdre er au cap Comorin. La côte e est généralement très-baspar de petits cours d'éau qui rallèlement à la plage et sont grande utilité à la navigation

āts orientaux, qui bordent à 1 côte de Coromandel, sont ent moins élevés, mais déa plus grand nombre de ra-'étendent sur un espace beaularge. Ils laissent une plairge entre la mer et eux; l'on en excepte les embougrands fleuves, qui, prenant e dans l'ouest, viennent se la baie du Bengal, cet esnéralement assez aride. Vers ians la province d'Orissa et 3, les terrains élevés se rapbeaucoup plus de la côte. es jongles et des montagnes n cultivés, et habités par une ns civilisée qu'aucune autre l'Inde. Encore plus au nord, : est si bas, qu'il est exposé à être inondé par la mer. En 1830, 1831, 1832 et 1833, l'Océan franchit les digues destinées à le contenir et couvrit de ses flots des espaces très-considérables.

Ces trois chaînes enceignent un plateau élevé d'à peu près deux mille pieds au-dessus du niveau de la mer et qui est, pour ainsi dire, le corps même de l'Inde méridionale. Le sud-ouest, contrée d'ou partirent les Mahrattes pour taire la conquête presque entière de la Péninsule, est un pays accidenté et entrecoupé de profondes vallées. Dans son aspect général c'est un pays destiné par la nature à un peuple de pasteurs. La région centrale, partagée autrefois entre les puissants royaumes de Golconde et Bidjapore, se compose de plaines très-étendues, très-fertiles et abritées par leur élévation même contre les chaleurs excessives qui régnent sur la côte. La partie tout à fait au sud, et qu'on appelle le Carnatic, est divisée en deux plateaux, le Balaghat et le Mysore, beaucoup plus élevés que ceux du Deccan et par cette raison même riches d'une beaucoup plus grande variété de climats et de productions naturelles.

En général, le paysage des montagnes de l'Inde méridionale, s'il n'a pas ce caractère de grandeur qui rend l'Himalayah si imposant, est gracieux et pittoresque, et les sommets de ses montagnes sont toujours couverts de la plus riche végétation. Il est presque partout cultivé, quoiqu'on y trouve cependant aussi des jongles, des forêts impénétrables et même des espaces couverts d'un sable stérile.

### § II. Climat.

Saisons. — L'année se divise ordinairement par les Indous en trois saisons: la pluvieuse, la froide et la chaude. La saison pluvieuse commence ordinairement en juin et finit en octobre. La saison froide prend de novembre à février, et la saison chaude de mars à la fin de mai. Les variations qui se produisent chaque année dans les époques où commence chacune de ces saisons, ne permettent pas de

leur provincer des geriodes fixes. En tousant d'unnée donnéent ou peut tous que la soison salue commende en momentee et trois paqui et temps tos noms gerond ques, et par a salant le comé se conocide pendant tours à l'ore des places et même en-

Ministrus. — Quoique plus cuporeriner ie Agnateur. Inde n'est ous souarse i les maleurs lassi cousidemides que relies de l'Arnoie ou du goite Persigne. Elie foit cet tauntime inx rents periodiques appetes wicksiens pro sourillour sur roure à surface de inte, gendad six pois te Cle**nce. 1**1 sud-agust un noch-est, at pendant les कार रिकाल जानक भी जन्मान्स्टर रहे उपस्पत gaest. The this lear moussons a late ુમાસહામુમાનામાં અંકદ જ્યાનિ તેમ કહેલ-માનકદ Planting some a som afficence food silv रात के १ क्षेत्रात्वास प्रदेशिक विकास विदेशित का Mariera, e., pendant marce ness m moras, come fold ispace condens राम्यक एएड विषय ३०००५ यह १००००ए८ वेह gove Daas o sud te Jude die wmmoreover a sto forest one the discountered र प्रकार कर अभवाद कर एक छहा। सुर entrances countries in costs of a constitue life M me appear of the control of appearance to a manager of the North Asset of the State of t do that the manifest offer the indexes the months the enterior of the principle official er and experience of their and a grandoneenter a morriso dan se abdominante dae sélesee the no linealists were to make the magnification of the section of the seed a refer the second complete incomenge. de la minación espera y la companya de la composición de la composición de la composición de la composición de acceptance and the second control gard The manager of the second control of the figure Service of remove business of the service to their the whome our one detection grouping the community parties which in the mention of the species of the are greater de la Martin per pas ha se les with a set attractor of the experience who the contract that is some in the first of the second within the harpen of the and part that is a common to the section of Later the authorization and assets The A Start Start of Land Startes Colombia and the Colombia and the colombia Withfletter (asset/2 re) below a line

lunnare aussi vive que celle e pess brillant. Pendant tout: le tonnerre ne cesse de grou e iomaan pour éclater par l' avec un bruit si déchirant et si que le cœur le plus ferme ne p péener d'é**tre emu de fraveur.** int eependant par s'éloign tendre , on n'entend plus qu regrand de la pluie qui tomb percipites, et que les mugisse tirmuits qui se gonflent et di Le endemain toute la nature un triste spectacle. La pluie to mours d'être si épaisse qu'e peme voir a quelq**ues pas d**e les rivieres troublees entrai eiles tout ce qu'elles rencon leur passage et inondent af :મામાન્યમાન્ય.

Ca teinge dure quelques jo ansuite e ciei s'eclaireit et la lature rojeunie par une nagique. Lyant les orages ormendats, la terre était to nic le suelli : excepté dans receres, c'etait à peine si l'o termisme quelques traces de i mmace se**renite du ciel** : transe par le plus leger m mospoere etnit chargée d' soci legicinte a travers l sing damissait lange et pou ams nos bena arus d'hive amadata gennue s'il sortait d estauffait même à Tales. e ter. les pierres; **}•**\* ≯ . cars pant a mousson, ce en remplice par des caln nois accumants. Mais anioure महत्त्व अक्र साम वंट ि**ाउट ट** a larry se courre comme p arm : a me friebe et adn and the services some tions ours its educationenty sometic curs saux ferrodan A to the family acres . The est Anna a e neu s'embellit man one to a mares, toute भाग । इत्यामित हा एक्टर विदेश in a sistematical designation ar will be a new regulation an our reach halfer succeed avec t necinimes as aniet : penda

INDE. 159

lles diminuent sensibletembre, elles deviennent res, et enfin, vers la fin s disparaissent comme venues, au milieu des ies éclats de la foudre. mousson dans la plus de l'Inde; mais il ne faut l'elle ne commence pas ême époque et que plus e la mer, plus les pluies lles sont naturellement tes auprès de la mer, s nuages qui s'épuisent rcouru un grand espace s. Pour cette raison les is ou moins abondantes inces selon la distance ; la mer, ou encore selon le leurs terrains; car les nes, en arrétant les nuarser sur les pays qui les de pluie qu'il n'en seles nuages eussent pu ent leur cours.

; les nuages et les vents ; produisent encore un i n'est pas moins rea mousson dite du sud-: l'Océan dans cette dioiqu'elle puisse varier de its du compas en armon peut dire cependant actitude qu'elle traverse ntre du continent indien t vers le nord-est. Mais, nces du nord-est, elle se nent; le vent, qui apporte : régions , leur arrive du averse le golfe du Benrrêter sur les hautes monimalayah, qui le forcent lirection, celle du nordifile de la mousson dans ituées au sud-ouest de emble donc venir du sude ce point, en effet, que fince du Bengal reçoit rivé en suivant la ligne nontagnes jusqu'à l'Hinencore arrêté par chaîne, prend alors la diuest et vient ensin mouins apporter ses derniers nuages sur les cimes des monts Soliman, dans l'Afghanistan.

Ces observations, continue Elphinstone, expliqueront, sinon entierement, du moins en partie, le fait suivant : la mousson du **s**ud-ouest commence sur la côte de Malabar au mois de mai et s'y fait sentir avec une extreme violence; elle arrive plus tard et avec moins de force dans le Mysore ; mais la côte de Coromandel, couverte du côté de l'ouest par les montagnes, ne la sent pas du tout. Plus au nord, la mousson commence dans les premiers jours de juin et se produit avec moins de force que dans le Malabar, excepté sur les côtes et dans le voisinage des montagnes, où les pluies sont très-abondantes. A Delhi, elle ne commence que vers la fin de juin et l'on y reçoit beaucoup moins d'eau qu'à Calcutta ou à Bombay. Dans le nord du Pendjab, c'est-à-dire dans le voisinage des montagnes, les pluies sont plus abondantes qu'à Delhi ; mais dans le sud du Pendjab, loin de la mer et des montagnes, il n'en tombe que très-peu. Les nuages franchissent facilement le Sind inférieur et s'arrêtent davantage dans le Sind supérieur, où les pluies de la mousson, quoiqu'elles ne soient pas très-considérables, sont cependant les plus importantes de l'année.

Au commencement d'octobre, lorsque la mousson du sud-ouest, c'està-dire la saison pluvieuse, tire à sa lin, c'est la mousson du nord-est qui s'établit peu à peu. Cette mousson produit un temps de sécheresse pour toute la Péninsule, excepté pour le Coromandel. Sur cette côte, c'est la mousson du nord-est qui amène les pluies périodiques; elles commencent vers le milieu d'octobre et finissent ordinairement dans le courant de décembre. De décembre au commencement de mars cette mousson continue, mais alors c'est un vent sec. La température est pendant cette saison fraîche et agréable. La mousson du nord-est finit avec le mois de février ou dans les premiers jours de mars, et depuis cette époque jusqu'au commencement de juin les vents sont irréguliers; c'est le temps des plus grandes chaleurs pour toute la Péninsule. Dans la baie du Bengal et sur ses côtes, les vents qui sont alors les plus ordinaires sont ceux du sud, chauds, humides, relâchants. Vers la fin de mai ou les premiers jours de juin au plus tard, la mousson du sudouest recommence et amène les pluies périodiques pour toute le Péninsule, excepté pour le Coromandel, qui souffre beaucoup alors de la chaleur et de la sécheresse.

Voici maintenant quelques détails particuliers sur le climat de chacune des présidences, ils donneront une idée au lecteur de la salubrité ou de l'insalubrité des diverses provinces de l'Indostan.

*Bengal.* — La saison froide commence, suivant le docteur Jameson, en novembre et finit en février. Vers le milieu d'octobre, la température commence à changer sensiblement. Les journées sont encore très-chaudes, mais les soirées et les matinées deviennent de plus en plus fraîches. Le vent qui, pendant les mois précédents, soufflait généralement du sud et de l'est, commence tourner vers le nord et l'ouest; il apporte déjà ces masses de nuages épais qui couvrent constamment le ciel et obscurcissent l'horizon pendant toute la durée des plues. L'air, auparavant humide et chargé de molécules aqueuses, devient sec et élastique. Toutetois, ces symptömes ne sont pas invariables. Parfois le ciel est très-chargé, et des pluies abondantes, accompagnées d'éclairs et de coups de tonnerre, rappellent que la mousson du sud-ouest n'a pas encore tout à fait cessé de faire sentir son influence.

En novembre le temps est délicieux. Une brise très-fraîche souffle vivement du nord et quelquefois de l'ouest. L'air est sec; le ciel clair et pur, et ordinairement on n'y voit pas un nuage. Les nuits sont admirablement belles et accompagnées de rosées abondantes. Le thermomètre varie entre les 15°,19 et 24° Réaumur; moyenne 18°,65; hauteur du baromètre, 29,98.

Avec le mois de décembre, le temps change considérablement. Quoique le

milieu de la journ coucher du soleil de nuages épais qu rizon. Pendant la lards s'élèvent à l et ne disparaisser sipės par les ray changent en nua; accabiant. Cepen ne se montrent pa quelquetois mēm se sans qu'on en 1 quelques nui**ts su** novembre, le vent du nord et de l'o très-frais mais mais tempête, ni nomètre varie ent 45 Réaumur; mo teur moyenne du

Le temps est à janvier. L'air es commence à se t aux indigènes. I entre le nord e brouillards sont et quelquelois s pas voir a quelq dant la plus gra tout ce qui est y devient hum dantes goutte dant les nuit très-considér varie entre l moyenne 16 mètre, 29, 9

Le temps
vers le mil
chaleur rec
la journée
l'est, d'és
l'horizon
viennent
proche d'
momètre
22 Réau
movens

Quel gnalée le plus goutte son fe et du

la durée se fait sentir de la a plus favorable sur les Euaccablés et énervés par la **umide des mois** précédents. on chaude commence avec **rs jours de mars.** Le soleil **it, les journées sont** chaudes, même; mais les vents frais its qui souflient alors du sud **t que cett**e chaleur ne decablante. Il n'est pas rare **ore des bro**uillards le matin, **se dissipent** promptement **se joindre aux épaisses masges que** le vent amène de la i **vont bientöt** produire des 🛪 tempétes sont ordinaire-**Edées pendant que**lques jours **285 brumeuses** et de vents Pendant une ou deux soirées le tonnerre gronder au loin, ielques coups de vent, mais be pas une goutte de pluie. rès-midi du jour où la tem**klater, le vent qui pendant** e avait eu une grande force siblement et finit par faire calme le plus parfait. Le accablant; les nuages s'at au nord-ouest en une masle, épaisse, qui rase péniblerre. Des éclairs, suivis par tions de la foudre qui se rap**ie pius en plus, annoncentia** Enfin , le calme est tout à rompu par le déchaînement i**i soulève des tour**billons de dont l'air est obscurci; puis torrents de pluie accompaoups de tonnerre, le ciel se

l'air se rafraichit. C'est nent vers le coucher du soatent ces tempêtes, jamais heures du soir ni plus tard t. Le thermomètre varie en-B°,22 et 24° Réaumur; mo-3,88 hauteur moyenne du

e **2**9 ; 86.

ordinairement beaucoup de ant le mois d'avril, et c'est sud qu'il souffle. Le ciel est **is serein, mais le plus souvent** poussière et d'épais nuages gent tous vers le nord. Vers

la fin du mois, la chaleur des nuits devient accablante. Vers le 20, le vent commence à être très-chaud et dure ainsi jusqu'à la tin de mai. Le thermomètre varie entre les 20°, 45 et 26°, 22 Réaumur, moyenne 23°, 10; hauteur moyenne du Baromètre, 29-

Mai est le mois le plus désagréable de l'année. Au commencement éprouve toujours de grands vents, mais pendant la plus grande partie du mois on ressent un calme accablant. La chaleur des nuits surtout est intolérable. Peu ou point de vent pendant les matinées, où le ciel est couvert par d'épaisses masses de nuages. Avec le soleil une faible brise se lève du sud, fraîchit pendant la journée, mollit sur le soir et tombe avec la nuit. L'air est chaud mais sans élasticité. On n'y pourrait résister sans les orages assez fréquents qui viennent faire diversion. On ne voit jamais de brouillards en avril ni en mai. Le thermomètre varie entre les 31°,77 et 27°,11 Réaumur; moyenne 24°; hauteur moyenne du baromètre, 29, 60. 1

Quelquefois, quoique ce soit assez rare, du 15 au 25 de ce mois, l'horison se couvre de nuages noirs et épais qui arrivent du sud-est, et il tombe beaucoup de pluie pendant quelques jours, c'est ce qu'on appelle la petite pluie. Plus ordinairement, les chaleurs continuent d'être accablantes jusque dans les premiers jours de juin; et alors le tonnerre, qui se fait entendre tous les soirs, annonce l'approche des pluies périodiques. Elles commencent du 14 au 18 juin et continuent pendant les quatre mois suivants. Ce ne sont d'abord que des orages accompagnés de tonnerre; mais ensuite viennent quelques jours de pluie si épaisse qu'elle empéche de voir le soleil. Rarement ces grosses pluies durent plus de quarantehuit heures sans interruption. Aussitöt que la saison pluvieuse a commencé, la température se rafraîchit sensiblement. L'air, purisié de la poussière qui l'obscurcissait, devient d'une admirable transparence pendant les intervalles des pluies, et le plus souvent les nuits معصيده

process to the second of the s

- i rifutes & s - . Itil .. Mar. : 1 - vinteaning = : - és · mmereich if. ich smitrer, ्राप्तः । <del>अतः हु । स्वयः ग्राप्तः</del> । स्व m ... im åniten, , minetik -- emermänden To en eine Stärfen ich iblig ter to the second of the - -- -- गाहि गा - - ----- ware amounted to see the life and men erfall i gebindell. -- --- े<u>ल्ल</u> का इस्टि er en error 😝 🎞 ". . ten. f" . t. wine . Mile. १९४८ व्यक्तास्य वृत्तासम्बद्धः स्थाः tig de titeles The A CONTRACT OF STREET and the same of th ार्क्ष के निर्देशका व

The second secon A CONTRACTOR OF THE PERSON NAMED IN · · · · · · ऽक्तार्<u>यः या या</u> क्वार्यः **०० प्रकृतः** - • **०००**० स्व and the state of t and the second second and the second section of the second and the second second second The second section of the sect and the first transfer in the T the garden The Land Mile p pendiff. to the test करण होते । इस्तर अन्तरमहात अ<mark>से का प्र</mark> Programme and the Company of the The Control of the State of and the constraint of the first of the and the second and the second the second residue to the time Carried to the late of the day of As about as at the second



#### S AU TRMPS DE MANOU.

CHAPITAR II.

e ordinairement chez tous même chez les plus barbaments ou des traditions qui l'histoire de leur passé et permettent de la reconseuples de l'Inde font seuls les sont parvenus, dès les ut recules, à un haut degré 10, sans avoir produit aue qui ait un caractère au-

nents qui restent de leurs i tellement mélés de fables par la plus extravagante qu'il est impossible à l'ina plus patiente de trouver le guider au milieu de ce s l'histoire de l'Inde il n'y le certaine avant celle de 'Alexandre; et Jusqu'à la Musulmans, c'est en vain herait à relier ensemble, e rationnel, les événements ire intérieure.

ant, à côté de cette pénurie pour ce qui est des faits, il es de renseignements pour se lois, des mœurs, de la pien considérer les choses, re ce qu'il était le plus Imprendre. Si nous pouvons condition sociale des Inpoque reculée et signaler nps les différences qui demoduites, ne posséderonsrésultats qu'on recherche de l'histoire?

on des Indous, leurs eur philosophie sont en quées dans les Védas, renes et de prières antiques, toute probabilité, ont été la forme où ils nous sont ers le XIV siècle avant mne; nous avons de plus omplet de leur état social de lois qui porte le nom qui doit remonter au moins avant J. C. Ce code doit donc être le premier point de départ de toute histoire des indous.

#### & L Des castes.

Le trait le plus caractéristique de la société décrite par Manou, c'est sa division en quatre classes ou castes : les castes sacerdotale, militaire, industrielle et servile.

Les trois premières, quoiqu'elles ne soient pas placées entreelles sur le pied de l'égalité, possèdent cependant chacune certaines prérogatives qui teur sont particulières : ce sont celles qui forment, à proprement parler, la société pour le bénéfice de laquelle les lois et le gouvernement sont établis. La quatrième caste, et les castes mélangées qui lui sont encore inférieures, n'obtienment l'attention du législateur que comme instruments de richesse et de puissance pour les castes supérieures.

L'homme de la caste secerdotale, le Brahmane, est le chef de tous les êtres créés, le monde et tout ce qu'il renferme lui appartient; c'est à lui que les autres mortels doivent de conserver la vie; par ses imprécations toutespuissantes il peut faire périr un roi avec ses troupes, ses éléphants, ses chevaux et sea chars de guerre ; il peut même créer d'autres mondes; sa puissance va jusqu'à pouvoir donner la rie à de nouveaux dieux. Le Brahmane doit être traité avec plus de respect qu'un roi. Sa vie et sa personne sont protegées en ce monde par les lois les plus sévères , et dans l'autre par la menace des châtiments les plus terribles. La peine capitale ne peut lui être appliquée, même pour les plus grands Crimes.

On croirait que cette élévation du Brahmane au-dessus de toutes les autres créatures a dû en faire le souverain et même le tyran de la société; il n'en est rien cependant. La vie qui lui est prescrite par la loi est une vie d'études laborieuses, de retraite et d'austérités.

La première période de la vie du Brahamane, il doit la passer comme étudiant auprès d'un maître, dans l'abstinence et dans l'humilité. Toutes les forces de son intelligence doivent s'appliquer exclusivement à l'étude des Védas; il ne peut s'occuper de rien de mondain. Il doit l'obéissance passive à son maître; le respect et l'attachement du disciple doivent s'étendre jusqu'aux personnes de sa famille. Il doit s'acquitter envers lui de tous les soins domestiques, et pour vivre il ne peut

que mendier de porte en porte.

Pendant la seconde période de sa vie, il se marie, élève sa famille et s'acquitte des devoirs imposés aux Brahmanes : lire et enseigner les Védas, offrir des sacrifices, répandre des aumônes et recevoir des présents. La plus nonorable de ces fonctions c'est l'enseignement. Il est remarquable d'observer qu'à l'inverse des autres religions où la dignité sacerdotale tire surtout son lustre du service dans les temples, le Brahmane, au contraire, se dégrade, s'il fait métier d'offrir des sacrifices. Il est enjoint très-rigoureusement au Brahmane de ne recevoir aucun présent des gens indignes et surtout des gens appartenant aux derniers rangs de l'échelle sociale. Il ne doit pas recevoir sans nécessité; s'il est embarrasse pour vivre, il peut mendier, cultiver la terre, et même, en cas d'extrême besoin, faire le commerce; mais il lui est absolument défendu d'entrer jamais au service de personne : la musique, la chasse, la danse , les jeux de hasard lui sont séverement interdits. Il doit s'abstenir de tout plaisir des sens et éviter tous les honneurs mondains comme il éviterait le poison. Cependant il est exempté du jeune et de toutes les vaines observances de la religion. Ce qu'on lui demande surtout, c'est que sa vie soit décente et occupée par les études qui lui sont prescrites. Il n'est pas jusqu'à son costume qui ne soit réglé par la loi: « Il doit avoir les cheveux et la barbe coupés, un manteau blanc et le corps toujours en état de pureté; » tels on voit encore aujourd'hui les Brahmanes, appuyés sur un long bâton, un exemplaire des Védas sous le bras, et des anneaux d'or aux oreilles.

Dans la troisième partie de sa vie, le

Brahmane doit se faire la passer dans la soliti Vêtu d'écorces d'arbre d'une antilope noire, la ses cheveux et ses on sur la dure, il doit visans maison, dans le absolu, vivant de fruits Il doit alors se mortific s'exposer tout nu à la en hiver des vêtements h se tenir au milieu de ci rayons brûlants du sole

Dans la dernière pé le Brahmane vit pres taire et retiré que per me. Mais alors il est affi les observances extérier fications ont cessé, et plation qui l'absorbe. ressemble alors à celui ordinaires et son absti grande encore, n'est p reuse. Il n'est plus con tifier lui-même; impa des événements de la délicieusement dans : sur la divinité jusqu'à ame quitte son corps seau quitte la branche

Ainsi pendant tou son existence le Brahn ment séparé du monde chant à pénétrer les code singulier, on voi règle de vie est déc les traditions embellie d'après un idéal qui positives de la vie humaines ont forcé de d'importantes modific prochent les Brahman ordinaires de ce mo leur confèrent une du pouvoir.

Ainsi le roi doit ave pour le plus confiden seillers. Ce sont les Bri vent l'instruire, lui a gles de la politique Toute l'autorité judi celle que le roi exerc est dans les mains des si l'étude des textes:

165

aux deux classes qui viennent tement après eux, cependant le la loi ne peut être étaar l'autorité des Brahmanes. met en réalité tout le pouziaire dans leurs mains.

lérêts pécuniaires de la classe ile ne sont pas moins bien . La libéralité envers les es est recommandée comme u, c'est le devoir particulier Les sacrifices, les oblations les cérémonies de la religion it des présents aux Brahmai **présents d**oivent être magni-Les organes des sens et de **dit un article du c**ode, la n dans cette vie et le bonl'autre, la vie elle-même, les les troupeaux, tout est ruiné acrifice que terminent des nesquins offerts aux Brahma**a des délits se rachètent par les qui sont payées à la classe** de. Si un Brahmane trouve , il le garde pour lui seul, tan-'il est trouvé par une autre , il appartient par moitié i aux Brahmanes. A défaut s, les propriétés reviennent au celles des Brahmanes, qui se g**ent alors ent**re les personnes aste. Un Brahmane savant at de tout impôt; et, s'il est **? roi doit pou**rvoir à sa sub-

militaire, celle des Kchanoique beaucoup au-dessous
nanes, jouit cependant encore
priviléges. La loi dit « que la
erdotale ne peut pas pross la militaire, ni la militaire
re, et que le bonheur de touen ce monde dépend de leur

e militaire jouit, quoiqu'à un degré parrapport aux Veysias, s priviléges que les Brahmanes t sur les autres castes. Le roi aste militaire, comme probaussi ses ministres ordinaires. andement des armées, comme s les postes où il y a un lement quelconque à exercer,

appartiennent aux Kchatryas par droit de naissance. C'est un fait très-remarquable que dans les lois établies par eux-mêmes les Brahmanes, excepté pour ce qui est de l'administration de la justice, se soient refusé toute participation au pouvoir exécutif.

Les devoirs imposés à la caste militaire sont de défendre le peuple, de répandre des aumônes, de sacrifier, de lire les Védas et de ne pas se livrer au

plaisir des sens.

Le rang social des Veysias ou membres de la troisième caste n'est pas très-élevé. Outre les sacrifices, les largesses et la lecture des Védas qui leur sont recommandés, les Veysias ont la charge d'élever les troupeaux, de faire le commerce, de prêter à intérêt et de cultiver la terre.

Les connaissances pratiques exigées des Veysias sont plus étendues que celles exigées des autres classes; car, outre l'agriculture et l'é ève des troupeaux, ils doivent encore connaître les productions et les besoins des autres pays, les divers dialectes des hommes, et tout ce qui est relatif à la vente ou à l'achat des marchandises.

Le devoir d'un Soudra, c'est, dit brièvement le code, de servir les autres caste, et particulièrement les Brahmanes. S'il ne peut pas trouver à s'employer auprès d'une personne des classes supérieures , il lui est permis de gagner sa vie en se louant comme manœuvre, charpentier, maçon, peintre, écrivain, etc. Un Soudra peut accomplir les sacrifices religieux, mais il doit omettre les textes saints qui les accompagnent. Un Brahmane ne peut pas lire les Védas, même des yeux, en présence d'un Soudra. Lui enseigner apprendre la manière loi, lui d'expier ses péchés, c'est pour un Brahmane un crime, qui le conduit Asamvrita. Il n'y a dans l'enfer pas de faute contre laquelle la loi engage les Brahmanes à se tenir plus en garde que contre celle de recevoir les présents des Soudras. Un Brahmare dans le besoin peut accepter du grain d'un Soudra, mais il ne peut, dans aucune circonstance, goûter d'un mets

L'UNIVERS.

prepare par un Soudra. Les gens de cette classe do vent se nourrir des restes de leurs maitres , et se vétir d- leurs vieux habits. Lis ne peuvent amasser de cichesses, même par des movens nontétes , atin , dit la loi , qu'ils nº 1-42-no-nt pas orgueilleux et ne causent point

de peine aux Brahmines.

Si un Soudra insulte de paroles un homme des el isses superieures . o i doit lui couper la Janzas. S'il s'assoct sur le même siege qu'un Brahmane, la partie de son corps qui a plus particulierement commis le crime est bruiee avec un fer chaud. S'il ose admo-lester un Brahmine sur ses livoirs religieux. la loi ordonne qu'on l'income de l'aut e bogislante dans la bou he et d'us les ore:lles.

Le nom de Soudra, dit encore la la., est l'expression du mapris , at i a nan la imposes pour le me attre d'un non ne de cette classe n'est pas puis forte que eella dont est passible e lar productua un chat, un crapau i, un caien au lezari.

Si l'état d'avilissement des Soudres est plus qu'evid-nt, il est assez dittibile le dire quel est leur etat civil. Les Soudra : sont désignes en general sous le nom de *easte servile* , et il est de clare par, mém : affranchi par son maitre. le Soudra ne peut pas être dezage des liens de l'état servile: « Car., dit expressement la loi., qui pourrait le dégager d'un etat qui lui est naturel? »

Cepen lant if ne resulte pas explicitement du texte du colle que le Soudra soit et doive être toujours l'esclave attaché a un individu ; ou contraire . il peut offrirses services a qui bon il lui se nble , et même exercer des metiers pour son compte particulier. Rien non plus n'autorise a croire que les Soudras soient les esclaves de l'État; car on voit que l'emigration, interdite, et sévèrement, aux autres classes, leur est permise. Ils gervent posséder, droit interdit aux esclaves; leurs personnes sont protégées in ime contre leurs maitres, qui ne peuvent les corriger que d'une manière prescrite par la loi. Les châtiments qu'elle leur applique sont applicables aussi a la femine par son mari , aux entants par leur pere, au disciple par son

maitre, au frère cadet Qu'il y eut des Soudras un fait incontestable; m toute raisou de croire qu iles lutres castes pouvair ment reduits en servituc

condition des S سا donc en realité étre beauc dur celle des **exclaves d** des anciennes republiqu paut - d**tre** que celle ( moren dge.

एकम्ब्रावर la ligne de entre toutes les castes fû il ne semble pas cependa Congress on ait pris aut pour empécher leur n r'a fait depuis. C'est le sou l'una tear des femines bei que celui d'assurer la descendance qui semble. ie legislateur.

Les hommes des trois pr ont toute liberte de choisii d nas les castes inférieures ne leur donn i**nt pas la l** da is leur famille. Le i permis a personne avec d'une caste superieure l'adultere est puni des p severes, et l'enfant qui pet condunue au dernier des ment. Le fils légitimed'ur d'une femm**e k**ch**atry**a la loi dans une situation entre son pere et sa m**er**c issues de cette alliance, si generations con**sécutives** ( des Bruhmanes, fout re enfants dans la cas**te sac**e le lils d'un Soudra et d'origine brahmanique es dala, le plus vil des me union avec les femmes de rieures produirait une rac vile que celle de leur p**è**r

Il semble qu**e . dès le ten** les hommes des diverses saient scrupule de mans mais cependant on ne troi aucun texte positif qui le cepté pour les Soudras; une faute facile à **expier p** mane. Aujourd'hui les r

vifs à cet égard; car in moins que de perdre sa caste. Jadis on ne par des crimes.

server, c'est que, dans i, il n'y a pas de place tisans. Les Soudras, 11 it exercer certains més; mais cependant on : ces métiers soient le sse en particulier. D'aassages du chapitre X nou, il semblerait que irtenaient comme c'est 'hui, aux castes meie peut-on pas insinuer vision des castes s'est ue où l'industrie était avancée pour que les dėja spėcialises?

# 1 gouvernement.

ment de la société apprince absolu. Aucune e n'exerçait de contrôle ; quoiqu'il soit, dans age, menacé d'un châamende dans l'autre, ndant pas que la loi ait in moyen l'application ses conseils et les chefs elèvent de lui, ne semautre autorité que celle en leur accorder. Il est ant qu'il devait être , qu'on disait révélées même, et l'influence d**es Br**ahmanes devait ssance.

n**s**titution du roi, c'est, npëcher la violence et Ifaiteurs.

it veille quand les gar-

punissait pas les coupaiit rôtir le faible comme pisson sur le gril.

té n'appartiendrait plus s petits renverseraient

lu roi sont ainsi défigénéraux : « veiller à i de la justice dans son rl'ennemi étranger avec

vigueur, agir sincèrement avec amis et se montrer charitable aux Brahmanes. Il doit écouter respectueusement leurs lecons, pour apprendre à se conduire avec modestie, pour se faire instruire dans la justice, la politique, la métaphysique et la théologie. Il doit résister aux plaisirs, modèrer ses passions et éviter la mollesse. »

Le gouvernement du roi se compose d'abord de sept conseillers (pris, seion toute probabilité, dans la caste militaire), et il doit avoir près de lui un Brahmane instruit, distingué audessus de tous les autres, et auquel il donne sa confiance entière. Parmi ses autres officiers, il en est un qui s'apelle « l'ambassadeur, » et qui exerce en réalité les fonctions de ministre des affaires étrangères. Ce personnage doit être, comme tous les autres , de noble naissance et posséder de grands talents, surtout sagace et penetrant. Il doit ëtre honnëte , populaire , habile en affaires, instruit dans l'histoire, beau, intrépide, éloquent. et au fait de ce qui se passe dans les autres royaumes.

L'armée est commandée par un général en chef. L'application des peines est réglée par le ministre de la justice; les finances et le pays sont administres par le roi lui-même; la paix ou la guerre sont ordonnées par l'ambassa-

deur.

L'administration intérieure est conllée à une hiérarchie d'officiers civils, composée de chefs de simples villes ou villages, de chefs de dix, de cent et de mille villes. Tous sont nommés par le roi, et chacun doit référer des affaires à son supérieur immédiat.

Le traitement du chef d'une ville se paye sur les impôts en nature que le roi a le droit de demander à cette ville; le chef de dix villes a deux journaux de terre, c'est-à dire deux fois ce qu'un homme peut labourer en un jour; le chef de cent villes a un village, et le chef de mille villes, une ville entière.

Ces officiers sont sous la surveillance d'inspecteurs de haut rang et revêtus d'une grande autorité; il doit y en avoir un dans chaque grande ville, et c'est à

eux qu'on s'en rapporte pour réprimer les abus de pouvoir auxquels les chefs des districts sont, dit la loi, trop enclins à se laisser entraîner.

Le royaume est aussi partagé en divisions militaires, dont chacune entretient un corps de troupes. Les circonscriptions territoriales de ces divisions ne correspondent pas nécessairement avec celles des autorités civiles.

Les revenus de l'État se composent d'un impôt levé sur les produits de l'agriculture, de taxes sur le commerce, d'une légère contribution annuelle sur les petits commerçants, d'une journée de travail par mois pour les gens de métier.

Les marchands doivent être imposés selon le prix d'achat de leurs marchandises, leurs frais de voyage et de transport, et enfin selon leurs profits présumés.

Voici l'échelle de l'impôt :

Sur le bétail, les perles, l'or et l'argent ajoutés chaque année au capital du contribuable, un quinzième; en temps de guerre ou d'invasion, on peut demander le douzième.

Sur legrain, un douzième, un huitième, un sixième, « suivant le sol et la quantité de travail nécessaire pour le cultiver. » En cas de besoin, le gouvernement peut exiger le quart.

Sur l'augmentation annuelle des pieds d'arbres, sur la viande, le miel, les parfums et quelques autres produits de la nature ou du travail de

l'homme, un sixième.

Le roi à également droit à vingt pour cent sur le profit net de toutes les ventes. Il hérite des gens morts sans héritiers; il a droit à toute propriété qui n'a pas de maître légitime, mais seulement trois ans après avoir fait constater par proclamation publique qu'elle n'a pas de maître. Il a également droit à la moitié de toutes les mines.

Le roi doit fixer sa capitale dans une province fertile de son royaume, mais d'un accès difficile, et dont les alentours ne peuvent pas nourrir une armée d'invasion. La forteresse où il réside doit être toujours bien gardée et pourvue d'une garnison nombreuse. Au centre doit s'élpalais, facile lui-même à défenconstruit, brillant, entouré « d'arbres.

Ensuite, il doit se choisir u distinguée par sa naissance et et nommer un prêtre chargé e monies religieuses dans l'inte

son palais.

Il se lève à la dernière **ve**i nuit, et, après avoir offert les s il tient sa cour dans une salle blement splendide , reçoit ses les renvoie avec de douces Cela fait, il assemble son conse montagne, ou une terrasse, bre de beaux arbres, dans ur contre les espions, et duquel il gner avec soin les femmes et les bavards. Après le conseil il s quelques exercices guerriers, i gne, et rentre pour diner c appartement privé. Cette het journée est consacrée à sa fa réfléchir sur le choix des qu'il a à nommer. C'est ale s'occupe, dans la retraite, du nel de son gouvernement.

Après diner, il passe la revutroupes, reçoit les rapport émissaires, se permet quelque et ensin se retire pour souper plus secret de ses appartementécoute la musique pendant temps avant de s'endormir.

Ce tableau est rembruni par seils qui lui sont donnés pou à sa sureté personnelle. Il lui es mandé de faire préparer ses r des personnes d'une sidélité in ble, et de tenir toujours prét table des antidotes contre le Quand il reçoit ses émissaires être toujours armé. Jusqu'aux il doit faire fouiller toutes les pa attachées à son service; et a palais, aussi bien que hors de lais, il doit toujours être e contre les tentatives de se mis.

La politique et la guerre que nombreux chapitres du livi Ils seraient intéressants à lire ce que pour les preuves qu'ils

important, à savoir la division, à cette époque reculée, eneurs États indépendants. quatre manières pour un gount d'agir contre ses ennemis : les présents; semer la diu milieu d'eux; négocier, ou par la force des armes. Le sage, slateur, préfère les deux der-

i doit toujours regarder ses nmédiats et leurs alliés comme mis. Les royaumes situés au æs ennemis naturels doivent nités comme amis. Quant ts plus éloignés, il faut les er comme neutres. On don-

plusieurs reprises, un conremarquable au roi, c'est d'éléme dans ses plus grandes s, de recourir à la protection nee plus puissant que lui : réduit à la dernière extrémité, ujours moins dangereux de poique faible, une guerre cou-

pions jouent un grand rôle politique étrangère et dans les On donne les conseils les cis sur l'espèce de gens à eml faut se servir, et c'est encore jourd'hui dans l'Inde, « d'ergradés de leur saint état, de ds embarrassés dans leurs

de faux pénitents. »
pis de l'art militaire sont fort
ll faut croire que, rédigées par
nancs, elles ne sauraient donne idée des talents guerriers
Indous ont donné et donnent
es preuves remarquables.

i doit mettre son armée en ent lorsque la moisson du os ou celle de l'automne est enpied, et marcher immédiate-

r la capitale de l'ennemi.
mées étaient composées de caet d'infanterie. Leurs armes
les étaient sans doute l'arc,
et le bouclier. Les éléphants
de tout temps employés à la
Les chars armés remplaçaient
ement notre artillerie. Le roi
uter ses troupes surtout dans

le nord de l'Indoustan, où l'on trouve encore aujourd'hui les meilleurs soldats. Il doit leur donner l'exemple de la valeur, et, avant la bataille, les encourager par de courtes mais éloquentes allocutions.

Les prises appartiennent à ceux qui les ont faites; mais, lorsqu'elles ne sont pas le prix de la valeur individuelle, elles sont partagées entre les troupes.

Les lois de la guerre sont humaines. Les flèches empoisonnées, barbelées ou incendiaires, sont prohibées. Il y a un grand nombre de cas où il n'est pas permis de tuer son ennemi. Les hommes sans armes, blessés, désarmés , celui qui crie merci et qui dit : « Je suis ton prisonnier, » doivent être épargnés. Il y a même encore des prescriptions plus généreuses L'homme à cheval ou dans un char de guerre ne doit pas tuer le soldat à pied; il est défendu d'attaquer celui que la fatigue a forcé de se coucher à terre, celui qui dort, ou qui fuit, ou qui se bat avec un autre.

La conquête aussi est soumise à des conditions libérales. Sécurité immédiate doit être garantie à tous. La religion et les lois du pays doivent être respectées; et aussitôt que la conquête est un fait accompli, il faut placer sur le trône un prince du sang de la famille royale qui a été vaincue et qui devient le vassal du vainqueur.

Les lois de la succession ne sont pas clairement établies; mais il semble, d'après un passage, que le prince (comme c'est encore aujourd'hui la coutume des princes indous) désignait pour son héritier celui de ses fils qu'il croyait le plus capable de lui succéder.

### § III. Administration de la justice.

La justice est rendue par le roi en personne, assisté de Brahmanes et d'autres conseillers; mais il peut aussi déférer cette fonction à un Brahmane qu'assistent trois personnes de la même caste.

Le roi ou juge, en écoutant les causes, doit observer tout particulière-

ment les manières, les gestes et les façons de parler des parties et des témoins.

Il doit se conformer aux usages locaux des districts, aux usages des familles, aux coutumes des commercants; il doit, autant qu'il lui est possible, suivre les précédents établis par les anciens juges.

Ni lui, ni ses officiers ne doivent encourager la manie de plaider, quoiqu'ils doivent employer toute leur diligence pour donner suite à une ac-

tion régulièrement établie.

Il est enjoint aux juges de ne pas trop s'offenser du langage souvent passionné des plaideurs, aussi bien que des vieillards et des malades qui viennent s'adresser à cux.

Ensin, ils ne doivent jamais revenir sur un jugement qui a été rendu con-

formément à la loi.

La justice criminelle des Indous est très-sévère et, de toutes leurs institution, c'est peut être celle qui parle le moins en leur faveur : elle n'est cependant sanguinaire que quand elle est influencée par la superstition ou par les préjugés de caste. La mutilation, celle surtout de la main, est un châtiment qu'on trouve ordonné dans tous les usages judiciaires de l'Asie; il faut dire cependant à l'honneur des Indous qu'ils semblent n'avoir pas connu la torture des accusés.

La loi civile est de beaucoup supérieure à la loi criminelle, beaucoup plus raisonnable surtout qu'on ne le croirait, si l'on se reporte au temps

où elle a été écrite.

Elle commence d'abord par établir les cas où le demandeur ne doit pas être reçu dans sa requête et ceux où

le juge peut accorder le défaut.

Si l'affaire doit être plaidée au fond, le juge commence par examiner les témoins : ceux-ci doivent être entendus debout, au milieu de la salle d'audience et en présence des parties. Avant de les interroger, le juge doit leur faire une courte exhortation, et les prévenir des châtiments auxquels ils s'exposeraient par un faux témoignage. S'il n'y a pas de témoins, le juge reçoit les

serments des parties, puis, l'affa tendue, il rend son arrêt.

Le créancier est autorisé par même avant de porter plainte un tribunal, à se faire payer pa les moyens, même en usant j un certain point de la force que. Aujourd'hui encore, dans ce parties de l'Inde, il n'est pas ra voir un créancier incarcérer ser teur dans sa propre maison, et nir jusqu'à ce qu'il paye.

L'interêt légal de l'argent est deux pour cent par mois po Brahmane, à cinq pour cent po

Soudra.

Les contrats frauduleux ou q gagent les parties contre la le nuls de plein droit. Un contr par un esclave pour nourrir la 1 de son maître absent engage c

La vente d'un objet par cel n'en est pas le propriétaire est r moins qu'elle ne soit faite dans le ché public : dans ce cas elle est s si l'acheteur peut produire l' deur; autrement le propriétaire time a le droit de rentrer d propriété en payant la moité de leur.

Un marché peut être résili l'une des deux parties dans l jours qui suivent la conclusion

pas plus tard.

Une fille peut être mariée i ans et même plus tôt. Si son p la marie pas dans les trois ar suivent sa nubilité, une fille a l de se choisir elle-même un épo

Les hommes peuvent épous femmes des classes inférieure leur, mais jamais des supér Un homme ne peut pas épous femme qui est sa parente ju sixième degré, ni celle dont l de famille est le même que le si loi suppose qu'ils doivent être même race.

Le mariage entre gens de la caste se consacre par l'union des une femme kchatrya qui épor Brahmane, doit tenir un arc à la une Veysia, un fouet; une Soupan d'un manteau.

age est indissoluble et les doivent réciproquement fi-

peut convoler en secondes s la mort de sa femme; mais des veuves est réprouvé,

ral, il semble qu'un homme ouser qu'une femme; nous mble, car la loi ne s'explisitivement à cet égard, mais rescriptions qu'elle renferme faire présumer. Ainsi une i est restée stérile pendant ou celle qui n'a pas donné nále à son mari pendant peut être remplacés par pouse. Ainsi encore les femiées à l'ivrognerie ou à tout , **c**elles qui **s**e conduisen**t** e peuvent être aussi reme sont-ce pas là des exui doivent confirmer la rè-

qui part pour un voyage ' à sa femine des moyens ince pendant son absence. ie doit attendre son mari dant huit ans, s'il s'est éloiremplir des devoirs reliidant six, s'il est absent ruire ou acquérir de la réendant trois, s'il est parti laisir.

tiers naturels d'un homme ls ou les fils de ceux-ci, et ut les fils de ses filles. it de ces héritiers, c'est le fils i succède. Le fils adoptif droit à l'héritage de son el, et il conserve toujours cième des biens de son père rs même qu'il nattrait des -ci après l'adoption.

ut de ces héritiers viennent s de fils que les Indous ılsavoir imaginées, eux pour essité d'avoir un descendant plisse les cérémonies reur le tombeau des défunts onsidération supérieure à autres. Parmi ces fils on lui qui **est né** de l'épouse me et d'un père inconnu

pendant l'absence du mari; le fils dont une femme était déjà enceinte à l'insu de son mari lorsqu'elle l'a épousé; le fils illégitime né de la fille et d'un homme qu'elle épouse ensuite; le fils né d'une femine mariée qui a abandonné le domicile conjugal; le fils d'une

veuve, etc.

Au défaut des fils viennent les fils des frères, qui ont même le droit légal de se faire adopter à l'exclusion de tous autres. Au défaut des fils, petitslils, fils adoptifs et neveux, viennent les pere et mere, pus les frères, les grands-pères, les grand'mères, et autres parents, puis encore le maître, le condisciple, le disciple, puis entia les Brahmanes et le roi.

Le père peut de son vivant distribuer son bien à ses entants. La loi ne dit pas en quelles proportions, comme aussi elle ne parle jamais de testa-

ment.

A lamort d'un homme, ses sils peuvent continuer à vivre en famille ou se partager son bien. S'ils restent unis, le frère ainé s'empare de la fortune, et ses freres vivent sous son autorité comme sous celle de leur père, et tous les acquets qu'ils peuvent faire augmen**tent l**a **fortune commune.** 

Si le bien est divisé, un vingtième appartient par privil**ége au fils** alné ; un quatre-vingtieme au plus jeune, un quarantième aux frères qui sont entre l'ainé et le plus jeune ; le reste est divise par portions égales entre tous les fils. Les filles non mariées sont à la char**ge d**e **leurs frères. E**lles ne reçoivent rien de la fortune paternelle; mais elles partagent égalementavec leurs frères le bien de la mère

Cette égalité entre les fils ne subsiste qu'en cas de naissance égale; autrement le tils d'une femme brahmane celui prend quatre parts; Kchatrya, trois parts; celui d'une Veysia, deux parts : celui d'une Soudra une part. Cette seule part, ou au plus un dixième, est tout ce que peut recevoir le fils d'une mère soudra, même quand il n'y a pas d'autres fils.

Les eunuques, les gens des castes mélées, les aveugles, les bossus, les sourds, ceux qui ont perdu l'usage d'un membre, les fous, les idiots, sont exclus de la succession, mais à la charge des héritiers. Cependant les fils des personnes esclaves sont capables d'hériter.

## § IV. De la religion.

La religion enseignée dans le livre de Manou tire son origine des Védas.

Il y a quatre Védas, quoique le quatrième soit rejeté par le plus grand nombre des Indous instruits. Chaque Véda se compose de deux ou de trois parties. La première comprend des hymnes et des prières; la seconde, des préceptes religieux et des controverses de théologie. Quelques-unes de ces controverses sont quelquefois comprises dans la seconde partie, et quelquefois séparées: elles forment alors la troisième partie.

Les Védas ne sont pas l'ouvrage d'un seul auteur. Chacun d'eux est l'œuvre de plusieurs personnes, dont les noms sont quelquefois, surtout dans les hymmes, attachés à leurs productions. Ils ont donc été écrits à des époques diverses; ils ont été réunis dans la forme où nous les connaissons, vers le xive siècle avant J. C.

Ils sont écrits en vieux style sanscrit, si différent de celui qui est encore en usage, que les Brahmanes les plus instruits peuvent seuls les comprendre aujourd'hui. Il n'en a été traduit qu'une très-faible partie; et, quoiqu'un auteur, dont le talent doit inspirer toute garantie, nous ait donné un résumé de leur contenu, il est à désirer que les travaux des savants comblent bientôt cette lacune.

La doctrine fondamentale des Védas, c'est l'unité de Dieu. « Il n'y a en « vérité, disent maints passages du texte « sacré; il n'y a en vérité qu'un seul « Dieu, l'Esprit suprême, le Sei- « gneur de l'univers, et dont l'univers « est l'ouvrage. »

Parmi les créatures de l'Etre suprême, il en est de supérieures à l'homme, qui doivent être adorées, et dont on doit rechercher par la prière les faveurs et la protection. Les plus fréquemment nommés de c sont les dieux des éléments, d les, des planètes. Les trois pr manifestations de la Divinita ma, Vishnou et Siva), d'autr buts personnisiés et la plup dieux de la mythologie inde nommés ou indiqués dans les mais le culte des héros déisse pas partie du système.

Brahma, Vishnou et Siva soment nommés; ils ne jouisse cune prééminence et ne sont l'ol cune adorationspéciale, M. Con'a découvert aucun passage question de leurs incarnations

Si donc Manou a conservé l'unité de Dieu, ses théorie nature et les actes de la Divin déjà différentes de l'original puisé. Cela se voit surtout dan nière dont il explique la créa monde. Il y a des passages ( Védas qui déclarent que « ] la cause naturelle aussi bien ciente de l'univers; il est le p a fabrique le vase, et la matic été employée par le potier. » Ce les indous les plus distingués que ces textes si positifs ne par ētre pris à la lett**re, et** pas plus en réalité qu'indiqu gine de toutes choses produ la même cause première. Le tutes, au contraire, semblent : l'univers comme formé de tance du Créateur, et admetti nité de la matière comme par substance divine. Selon Man « cause existante par elle-men « préciable aux sens, mais c « monde sensible des cinq élés « des autres principes, s'est ma « dans toute sa gloire en dissipa « nèbres.

- « Ayant résolu de produir « vers êtres de sa propre su « divine, elle a d'abord, par u « vement de sa pensée, créé les « elle y a placé un germe pr
- « De ce germe est sorti l « monde dans lequel l'Étre supi « quit lui-même, sous la forme « ma.

même, sous la forme de Brahma duisit les cieux et la terre et humaine; à toutes les créatures na des noms distincts et des et différentes à accomplir.

es différentes à accomplir.

même encore, il créa les divinirec des attributs divins et des
pures, et les génies inférieurs. »
cette création ne dure qu'une
période. Quand elle expire,
divine se retire: Brahma est
dans l'essence suprême, tout
ne s'évanouit.

extinctions de création, auxcorrespondent des époques issance, reviennent périodit à des termes d'une prodi-

)ngueur.

livinités inférieures sont les itants, ou des éléments, ou des l**estes, o**u d'idées abstraites. st le dieu de l'air, Agni du i**rouni de l'eau, Prithiva de la** ourya du soleil, Tchandra de Dherma de la justice, antara de la médecine. Il n'est ı dans les Védas d'aucun des éifiés qui jouent aujourd'hui and rôle dans le panthéon tels que Râma, Chrishna, etc. icts des dieux, il y a de bons et 'ais génies, rangés dans le dénent de la création plutôt sanimaux que parmi les dé-Génies bienfaisants, fiers sauvages avides de sang, 's célestes, nymphes et déideux serpents et oiseaux aux nenses, troupes de pitris ou pèenre humain. »

me est doué de deux esprits s: l'âme vitale, qui anime le t l'âme rationnelle siége des et des bonnes ou mauvaises

Ces deux âmes, existences lantes, sont unies dans la divine qui pénètre tous les êtres. l'âme vitale qui expie les les hommes : elle est, selon es, soumise à des tourments moins longs, puis ensuite smigre dans des corps d'homanimaux, dans les plantes 5a nouvelle destination est

d'autant plus infime que ses péchés ont été plus grands, et cette transmigration dure jusqu'à ce qu'enfin, purifiée par les souffrances et les humiliations, elle mérite d'être absorbée dans l'existence suprême.

173

Dieu a doué l'homme en le créant de la conscience, moniteur intérieur, et il « établit une différence complète entre le bien et le mal, comme entre le plaisir et la peine, etc. »

La partie pratique de la religion peut se diviser en morale et en obser-

vances rituelles.

Il y a des cérémonies religieuses à accomplir pendant la grossesse de la mère, à la naissance de l'enfant, etc. La principale est celle où l'on rase la tête de l'enfant, en ne lui laissant qu'une mèche de cheveux sur le sommet de la tête. Cette cérémonie doit s'accomplir pendant la première ou la troisième année. Mais la plus importante de toate la vie est celle où l'homme reçoit l'investiture du cordon sacré, et qu'on ne peut retarder pour un Brahmane au delà de l'âge de seize ans, au delà de vingt-quatre pour un marchand. Cette grande cérémonie s'appelle la seconde naissance, et donne aux trois castes qui y sont admises le titre d'hommes deux fois nes, par lequel elles sont toujours désignées dans le texte de Manou.

Tout Brahmane, et sans doute tout homme deux fois né, doit se baigner chaque jour, faire une prière à l'aube du matin et au crépuscule du soir, dans un lieu peu fréquenté, près d'une eau pure, et s'acquitter aussi chaque jour des cinq obligations sacrées : lire les Védas, faire des oblations aux mânes des ancêtres, brûler un holocauste en l'honneur des dieux, donner le riz aux créatures vivantes, et recevoir les hôtes avec générosité.

On rend le culte aux dieux en faisant brûler sur leurs autels des offrandes de beurre clarifié, en y répandant des libations faites avec le suc de certaines plantes. Si le texte parle des idoles, il réprouve toujours leur adoration, et il ne fait en aucun passage allusion aux offrandes de fleurs et de parfums qu'on dépose aujourd'hui à leurs pieds. Ce sont les Brahmanes qui font les oblations à leur foyer domestique; les autres cérémonies s'accomplissent par chacun dans sa maison.

Ces obligations sont faciles à remplir, excepté toutefois celle de lire les Védas.

On doit les lire distinctement et à voix haute, avec l'esprit calme et dans une posture respectueuse. La lecture peut être interrompue par certains présages, tels que la pluie, le tonnerre, les éclipses, les hurlements du chacal, ou suspendue par certaines occurrences qui peuvent dis-

traire l'esprit.

Outre les oblations de chaque jour, il y a des obligations mensuelles à remplir envers les mânes des ancêtres. On doit choisir pour cela des clairières dans les forêts ou des lieux solitaires sur les bords des ruisseaux. Le sacrificateur brûle un certain nombre d'offrandes, et dépose sur la terre des gâteaux de riz et du beurre clarifié en invoquant les mânes et les priant de venir en prendre leur part. Ensuite il doit traiter un petit nombre de Brahmanes, les servir avec respect et ceux-ci doivent manger en silence.

On ne doit pas faire de funérailles aux gens de mauvaise vie ou à ceux qui se sont suicidés. Mais, d'un antre côté, il y a une cérémonie effrayante qui s'accomplit lorsqu'une famille renie solennellement un membre indigne d'elle: elle célèbre ses funérailles comme s'il était mort. Cependant, s'il vient à se repentir, il peut par une autre cérémonie être rendu a sa famille et

à la vie civile.

Innombrables sont les mets auxquels un homme deux fois né ne saurait toucher. Un Brahmane doit s'abstenir de la nourriture préparée par un chasseur, un mineur, un blanchisseur, un teinturier. Qui croirait que la même prohibition s'étend aux médecins, et que cette utile profession est toujour classée par la loi parmi les plus impures? Ce qui ne surprend pas moins, si l'on compare les Indous d'alors à ceux d'aujourd'hui, c'est qu'il

est permis aux Brahmanes de plusieurs espèces de viande, leur est même ordonné d'av leurs tables, à certaines letes sc les, de la viande de bœuf. Il est v le législateur recommande ex ment l'humanité envers les an et qu'il est méritoire **à ses** ye s'abstenir de leur chair; mais d cun passage du livre elle n'est pr La permission de manger di est surtout remarquable; car i qu'alors la vache **était aux y**i Indous un animal aussi saint jourd'hui. Sau**ver la vie d'une** c'est une bonne action qui peut c en expiation du meurtre d'un mane ; tuer une vache est un cr ne peut se racheter que pa mois des plus dures austérités soins serviles donnés à un troi

Plus de la moitié du livre e plie de règles sur la purification

La cause la plus commune d d'impureté est la mort d'un Cet etat peut durer dix jours po Brahmane, et un mois po Soudra, si c'était un proche par

Une infinité de circonstance serait trop long d'énumérer p faire tomber un ho**mme dan**! d'impureté. Cependant, **au m**i ces prescriptions qui nous **sem**i déraisonnables , il en **est qui** pi plus de sens qu'on ne s'y **sera**it a Ainsi ni le roi, ni s**es ofliciers** : vent dtre impurs **pendant le** qu'ils consacrent aux attaires. L de l'ouvrier employ**ée à son** est toujours pure; les parents di tué sur le champ de bataill relevés de l'impureté, et le lui-même qui meurt en faisa devoir est délivré de toutes : puretés.

La morale prêchée par le teur est pure; en général, el le plus souvent à élever les â leur inspirer de généreux senti Il faut dire cependant que dance générale de la mora Brahmanes se propose de co l'innocence de l'homme plut d'exciter des vertus actives; ce

est surtout d'assurer la tran-'Ame et d'éviter toute senine ou de douleur aux êtres

irs et de l'état de la civilisation.

hant à connaître les mœurs n, le premier point qui etre l'attention, c'est la es femmes.

e, dans la société indoue, ssance la plus entière à qui est chargé à son tour de server la loi, et qui doit lui d'innocents plaisirs; si elle

mari, elle vit sous l'autoparents de l'autre sexe. côté, il est expressement mari et aux parents d'hommes; car, dit la loi, « si ne sont pas honorées, tous eligieux restent sans fruit, tille où les femmes ne sont une position honorable et périt bientôt misérablel**is** que là où le mari est sasa femme et la femme de le bonheur est assuré. » 's du mari envers sa temme e réglés avec une minutie ne saurious comprendre. est ordonné de la tenir ien pourvue de vêtements, de nourriture, etc.

res sont sous la protection e la loi; leurs parents de e n'ont rien à voir dans leur e roi est le protecteur né des s femmes non mariées, et il e puni**r c**omme des voleur**s** 3 qui voudraient les dépouil-

's biens.

de Manou nous apprend peu ur les mœurs domestiques de ; il ne traite que des Brahmaur leur donner comme à l'ors injonctions austères, mais linsi, un homme de cette caste s manger avec sa femme, ni r manger, ni assister à sa toid elle se noircit les paupières s, etc.

utes les classes, c'est le devoir

des femmes de veiller aux dépenses de la maison, de préparer la nourriture de chaque jour, enfin de diriger le ménage. « Quoique recluses dans l'intérieur des appartements, il n'y a de femmes dont la vertu ne court pas de dangers que celles qui sont gardées par les sentiments de leur cœur. »

Il n'y a pas un mot dans tout le code qui se rapporte aux Sattis, c'est-à-dire à la coutume pour les veuves de se brûler sur le cadavre de leurs maris. Il est au contraire recommandé aux veuves des Brahmanes de mener une vie vertueuse et austère. Il est évident que le législateur n'a jamais songé à cette barbare coutume.

Les seuls suicides autorisés par la loi sont celui d'un ermite qui, atteint d'une maladie incurable, se laisse mourir de faim, et celui d'un roi qui, sentant safin approcher, distribue une partie de sa fortune aux Brahmanes, remet à son fils les rênes du gouvernement, et va se faire tuer à la bataille, ou, en temps de paix, se laisse mourir de faim.

On peut se faire une idée des plaisirs alors connus par ceux contre lesquels le roi doit se tenir en garde : la chasse, les jeux de hasard, les excès de femmes, l'ivresse, le chant, la danse et les voyages sans but d'utilité.

Le plus grand respect est toujours recommandé pour les parents, les vieillards, pour les gens instruits, pour les gens riches, pour les grands personnages. « Sur la route, il faut céder le pas à un char à roues, au vieillard de quatre-vingt-dix ans, au malade, à l'homme chargé d'un pesant fardeau, à une femme, à un prince, à un nouveau marié. »

En maint passage le code recommande comme de la plus haute importance le respect le plus absolu pour la coutume immémoriale. « C'est la loi transcendante, la racine de toute pieté. » Aujourd'hui encore, c'est l'esprit vital de la société indoue et la cause la plus réelle de la permanence de ses institutions.

Les arts de la vie, quoique simples encore, sont déjà sortis de la barbarie. La loi parle de l'or et des perles, de la soie et des bijoux comme de choses qu'on trouve dans toutes les familles. Les éléphants, les chevaux, les chars semblent servir de moyens ordinaires pour le transport des hommes, comme le bétail, les chameaux et les voitures pour celui des marchandises. Les professions qui sont nommées dans le livre de Manou montrent que l'on connaissait alors toutes celles qui sont necessaires à la vie civilisée, sinon aux raffinements de la civilisation; et le nombre des espèces de grains, d'épices, de parfums, dont les noms sont rapportés, indique une agriculture déjà avancée.

Il n'y est pas question de tribus nomades.

De tous les peuples de l'antiquité, les Egyptiens semblent être ceux qui ont le plus ressemblé aux Indous; mais nous savons encore trop peu de chose sur leur compte pour essayer d'établir un parallèle entre les deux nations. Il est plus facile de comparer les Indous aux Grecs, tels qu'ils sont dépeints par Homère, presque contemporain de Manou. Si les Indous sont inférieurs sous le rapport du courage, de l'énergie, de l'élégance, à cette race heroïque, en comparant cependant les lois des deux peuples, leurs formes administratives, leur savoir dans les arts usuels de la vie, il est presque impossible de ne pas reconnaître que les Indous vivaient dans un état de civilisation supérieure à celle des héros européens. Leurs inœurs étaient moins rudes, leur conduite à l'égard de leurs ennemis plus humaine, leur développement intellectuel plus considérable; enfin, pour ce qui est de la connaissance de Dieu, ils étaient déjà éclairés par une lumière qui n'a été aperçue que tres-vaguement par les plus beaux génies de la Grèce.

Maintenant, avant de terminer ce rapide aperçu de la société brahmanique, essayerons-nous de lever un coin du voile qui cache son histoire?

En réunissant toutes les lumières que nous pouvons faire sortir du code de Manou on voit que les trois premières

castes forment en réalité la pelée à jouir du bénéfice de la les Soudras sont dans un servile et dégradée. Il pai dant, par le texte mēme du li avait des villes gouvernées <sub>l</sub> soudras, mais où les Bral doivent pas entrer; \* qu'il des territoires entiers habi Soudras, remplis d'athées Brahmanes. » La loi ordo aux hommes deux fois né exclusivement le pays situé malayah et les monts Vinc mer orientale à la me**r o** mais le Soudra peut aller gaguer sa vie dans tous le monde.

là que les castes des deu étaient une race conquérant caste servile représente la rigène et vaincue; qu'il y a territoire sacré des villes de encore conservé leur indépa que tout le pays au sud de n'avait pas encore été enta conquérants et par leur re

Mais ces conqu**érants ét**: race étrangéreou une **tribu l** me les Doriensen Grèce, o religieuse qui s'imposa par armes? Les différences ph se remarquent encore aujo tre les hommes des castes su les Soudras tendraient à l**e** i mais il y a aussi des raiso pechent d'admettre cette comme une certitude. Ains code de Manou, ni dans le dans aucun livre d'une dat diaire, il n'est fait allusion antérieur dans un autre pa thologie même ne va pa: que l'Himalayah, dont elle meure des dieux.

CHAPITRE III.

DES INDOUS DANS LES T DERNES.

§ 1. Changements survenues da Quoique les Indous aies

s et leurs coutumes plus entières **n autre** peuple de la terre, il pas croire cependant qu'il n'y **enu aucun cha**ngement pendant

**1e v**in**gt-cin**q siècles.

**œut-ëtre àla** division et à la pos castes que le temps a apporté de modifications : celles des 🕦 et des Veysias, celle même **iras sont éteintes a**ujourd'hui les Brahmanes; mais c'est une ique n'acceptent pas ceux qu'elle · le plus particulièrement. Les afürment qu'ils tirent gi**ne des** Kchatryas par une wee non interrompue. Quels des classes industrieuses préaussi descendre des Veysias. nt les Brahmanes ont presque réussi à détruire dans les autes l'étude des Védas, et à pour leur corps le monopole nce divine et humaine.

ahmanes eux-meines, quoique de leur descendance ne soit par personne, sont loin aujourlois et des pratiques de leurs

Sous certains rapports, ils en avoir augmenté l'austérité. ont complétement renoncé à ture animale, et ne se marient i**is avec des femmes des** classes s; maison peut dire que, dans **des cas , la sé**vérité de leur disst grandement relâchée. A insi, ple, la division de la vie en rties , les actes d'humilité im-: disciples, les austérités exiinachoretes, ne sont plus que nirs des temps passés. Ceux qui béissent encore à la loi, ne des exceptions.

d'hui les Brahmanes ne se font pule d'entrer au service milicercertous les métiers et toutes sions. Dans le sud de l'Inde ceils n'acceptent d'emplois sécucomme écrivains ou fonctionblics. Depuis le ministre d'Etat comptable de village, la pluplaces sont occupées par eux, tout de l'ordre judiciaire. De ont les ministres de la religion mes nécessaires dans toutes

les positions où il faut savoir écrire. Dans les parties de l'Indoustan où les Mogols se sont établis avec leur système d'administration, l'usage du persan a livre tous les emplois publics aux Musulmans et aux Soudras. Dans le Deccan, la même cause diminue pour les Brahmanes les occasions d'être employés; mais à tout prendre cependant, ils ont aujourd'hui une plus grande part au gouvernement que du temps de Manou, alors qu'un conseiller brahmane auprès du roi et les fonctions judiciaires représentaient toute leur intervention

dans le pouvoir exécutif.

Descendre ainsi des hauteurs de la contemplation pour entrer dans les voies de la vie ordinaire a du faire tort à l'influence morale des Brahmanes. Cependant, même dans le Bengal, où ils semblent avoir le plus perdu, ils sont encore l'objet de la vénération du peuple , et il y a des parties de l'Inde, comme le pays des Mahrattes et les provinces de l'ouest, où ils sont encore tout-puissants. L'influence temporelle qu'ils doivent à leur nombre , à leurs richesses, à leur position sociale, est partout sensible; mais là cependant où ils ont encore le plus conservé de leur autorité religieuse, ils ont beaucoup perdu de leur popularité. C'est le cas chez les Radjpoutes, et plus encore chez les Mahrattes, qui ne peuvent s'accoutumer à l'idée d'avoir été supplantés dans le gouvernement par une classe d'hommes qu'ils regardent comme leurs-inférieurs en qualités guerrieres, les seules, dans leurs idees, qui rendent les hommes dignes du pouvoir.

Les deux castes inférieures qui existaient au temps de Manou sont aujourd'hui remplacées par une multitude de castes mélées, de descendance fort incertaine pour la plupart, et qui cependant se trouvent séparées des autres avec plus de rigueur encore que jadis, ne mangeant jamais ensemble, ne se mélant jamais par des mariages, ayant même chacune son rituel propre. Dans le voisinage de Pouna, où ces castes ne sont sans doute pas plus nombreuses qu'ailleurs, on n'en compte pas moins de cent cinquante. Ces castes

représentent ordinairement de véritables corporations de metiers; les orfévres forment une caste ; les charpentiers une autre, etc. (l'est d'ailleurs conforme à la loi de Manou, qui assigne à chacune des castes mélées un métier héréditaire.

C'est trop peu encore de dire que pour un homme la perte de ses droits de **caste é**quivaut en principe à la mort civile. Le malheureux, qui est dans ce cas ne peut ni hériter, ni contracter, ni déposer en justice ; ce qui est bien plus cruel encore, il est rejeté de la société commune, aussi bien que privé de ses droits de citoyen. Il ne peut plus se présenter à la maison de son père; ses parents doivent éviter tout rapport avec lui ; il est privé des consolations de la religion dans cette vie et de toute espérance de bonheur dans l'autre. A moins cependant qu'un homme ne soit dégradé de sa caste pour des crimes épouvantables, il peut toujours la reconquérir par l'expiation ; et les moyens de réhabilitation doivent être assez faciles , car aujourd'hui on voit les gens assez peu tourmentes par la crainte ou le regret de s'être exposés à perdre leurs droits de caste.

Le plus grand changement qui soit survenu depuis le temps de Manou, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de caste servile, quoiqu'il y ait encore des esclaves domestiques dans le sud de l'Inde. Peut-être sont-ce les débris des anciens Soudras; mais dans le reste du pays toutes les classes sont libres. Si des généalogistes scrupuleux nient qu'il existe encore aujourd'hui des populations de pure descendance soudra, les Brahmanes accordent cependant en général qu'on peut encore en retrouver. Ainsi toute la population mahratte

est /dans ce cas.

On peut dire qu'une nouvelle caste a été fondée avec les ordres monastiques qui n'existaient pas au temps de Manou. La date la plus reculée à laquelle on puisse, d'après les livres indous, faire remonter la fondation du plus ancien de ces ordres, est le huitieme siècle de l'ère chrétienne; et parmi ceux qui existent aujourd'hui il en

est très-peu qui remontent plus h le quatorzieme siècle. Il **y a quel**q dres compo**sés exclusivement de B** nes; mais le trait caractéristique ( que tous les ordres, c'est q les adeptes toutes les distincti caste disparaissent, tous devi les membres égaux entre eux d'u velle communauté. Cette inn hardie n'a été réali**sée, selon l'**o du savant M. Wilson, que veri du quatorzième , ou au commen du quinzième siècle.

Les ordres indous ne soumis à une discipline aussi p ment régulière que les ordres tiques de l'Europe; ils ne se guent pas non plus ni entre e du reste du genre humain, d'i çon aussi tranchée. Ils n'ont mé de nom générique pour les dé quoique souvent on les désigns nom de Goseyens, qui ne s'appl goureusement qu'à une de leurs : sions. On peut les connaître tou costume: tous portent quelque de leur habit ( ordin**aire**:n**ent** ban et la ceinture) **d'une** orange sale, sauf cep**endant c**e vont tout nus. Tous sont lies p vœux, et tous accept**ent, quoiq**i ne sollicitent pas la charité.

La plupart des ordres por des couvents auxquels sont ati des propriétés territoriales. Il mentent leurs ressources des co tions des person**nes pieuses, du** l de la mendicité et encore d'un qui s'exerce quelquefois ouvert mais le plus ordi**nairement en** Ces couvents obéissent tous à *haut* , espèce de pri**eur élu par l** munauté, ou par les autres m de l'ordre, qui est quelquefois a réditaire ou plus souvent encor mé par son prédécesseur. On 1 profession dans l'ordre qu'ap noviciat d'un an ou deux. Le est sous la charge d'un maitr ticulier ou gourou, qui a se plusieurs disciples, et est sou inême au chef du couvent. Un du Bengal permet aux hommes semmes de vivre sous le mêm

¿e d'eux des vœux de chasteté. ioins la plupart des Goseyens tiennent cependanta des cousent une partie de leur temps ans le pays, vivant seulement es. D'autres Goseyens mevie exclusivement errante, pis soumis à des mohauts, zefois encore complètement ants de toute règle autre que 'ils s'imposent eux-mêmes. :mi ceux-là qu'on trouve les s les plus rigoureux, ceux tirent dans les forêts, comtséparés de tout le genre huposés à la famine si quelque epersonne nesonge pas alors irrir, exposés surtout à être par les animaux féroces. eu de ces ordres ont des icis. La plupart s'engagent

t, mais il en est aussi dont les peuvent se marier et vivent stamilles comme les autres Jn ordre placé particulièreis le patronage de Crishna a icipe de ne se vétir que des x habits, de ne se nourrir que les plus fins et de se livrer à Maisirs innocents. Cette disciile est loin de nuire à son ; car le public fournit généit les moyens d'être lidèle à iliers principes. Par contre itres ordres qui se livrent aux : les plus extravagantes de l'as**les uns font v**œu de ne jaler, de tenir toujours un bras e tous les deux en l'air, les 'ermés et jusqu'à ce que les eur traversent la paume des tc. D'autres affectent de vil'ordure et la saleté, d'extoraumones par le dégoût qu'ils de se déchirer les chairs lames de rasoirs. D'autres ont, comme nous l'avons dit, . Parmi ceux-ci on compte les piservent comme soldats mer-, et souvent au nombre de milliers, sous leurs propres ne font pas profession de prenarmes pour la cause de leur mais seulement de se louer à qui veut les payer; ce sont en général des hommes violents, débauchés, mais qui ont une grande réputation de courage. Leurs membres nus et couverts de cendres, leurs barbes en désordre, leurs cheveux nattés autour de la tête donnent un aspect effrayant à ces guerriers dévots. Quandils ne sont pas au service de quelque prince, on les voit souvent se réunir en bandes nombreuses pour piller le pays. Dans les commencements de la puissance de l'Angleterre en Asie, ses possessions furent plus d'une fois envahies par des maraudeurs de cette espèce.

Souvent encore ces moines armés se rassemblent en grand nombre sans être au service de personne; et lorsque dans l'assemblée il s'en trouve de sectes opposées, il en résulte de sanglants combats. En 1760, à la grande foire de Hardouar, un combat ou plutôt une bataille en règle se livra entre les Nagas de Vishnou et ceux de Siva: on dit qu'il resta 18,000 morts au moins sur la place. Le cniffre est sans doute exagéré, mais il peut donner une idée du nombre des combattants.

Une espèce de Goseyens de la secte de Siva, les Yogis ont la prétention d'arriver par leurs pratiques superstitieuses à être absorbés dans le sein de la Divinité. Les membres infimes de cet ordre ontaussi des prétentions aux miracles; la plupart de ceux-ci ne sont en réalité que des charlatans qui vont par le pays avec des singes et des instruments de musique, et amusent la populace par des tours de jongleur dont quelques-uns exigent une dextérité merveilleuse.

Parmi les Goseyens il y a ou il y a eu quelques personnages savants; quelques-uns sont des religionnaires parfaitement inoffensifs, d'autres sont de respectables marchands; mais bon nombre aussi ne sont que d'importuns et impudents mendiants, des vagabonds couverts de tous les vices et qui n'ont pris l'habit religieux que pour se livrer sans contrainte à la vie aventureuse qu'il autorise. En général les religieux de Vishnou sont les plus respectables, et ceux de Siva les plus démoralisés. Il faut

dire à l'honneur du bon sens des Indous que tous ces personnages tombent dans leur estime en raison même de l'extravagance et de l'excentricité de leurs observances.

C'est au manque d'un chef reconnu de la religion qu'il faut en partie attribuer le relachement de la plupart des ordres, l'absence complète de toute règle chez les Beïragis et les Yogis, l'existence de sociétés telles que celles des Nagas.

#### § II. Changements survenus dans le gouvernement.

En traitant des changements survenus dans le gouvernement, il bien entendu que nous aurons surtout en vue les États indous qui ont conservé jusqu'ici leur autonomie intérieure, quoique les observations que nous aurons a faire doivent s'appliquer aussi, pour la plus grande partie, aux provinces conquises par les Musulmans ou par les Anglais. Les uns et les autres ont en réalité très-peu modifié, quant au fond les formes d'administration qu'ils ont trouvées en vigueur dans les pays où ils se sont établis.

Le prince indou d'aujourd'hui n'a plus un nombre lixe de ministres, ni de conseil régulier. Il est vrai que dans chaque Etat il y a naturellement un chef à la tête de chaque département du gouvernement; mais en réalité le pouvoir se trouve presque toujours concentré dans les mains d'un premier

ministre.

On trouve encore des traces des anciens arrondissements financiers de dix, de cent et de mille villes, surtout dans le Deccan; mais il en est un qui subsiste encore entier presque partout, c'est le Pergannah ou arrondissement de cent villes. On trouve encore dans les Pergannahs les descendants de leurs anciens chefs, mais ils ne sont plus les agents actifs du gouvernement; leur emploi actuel c'est de conserver les archives de la propriété territoriale. Eux seuls étaient capables d'en rendre compte aux conquérants'musulmans; et ceux-ci ont été obligés de les conserver pour connaître la matière imposable

Aujourd'hui les Etats in généralement partagés er grandes provinces, qui se : elles-mëmes. Le prince 1 gouverneurs de ces provinc ci choisissent eux-mêmes la nants. Les gouverneurs dans leurs mains tous les po ministratif, militaire et ju n'y a plus de tribunaux qu capitales, et encore n'y en toujours.

Mais au milieu de ces ch survenus dans les sommités nistration, les communes ( pas de nom plus convenab designer), les communes si entières, et sont encore aujo atomes dont l'agglomérati les plus grands États de l'1

Par commune nous ente certaine étendue de terri seul tenant et habit<del>ée</del> par ı qui a une existence à part d Les délimitations de ces con montent aux epoques les pli et sont conservées avec le g som. Les terres qu'elles r peuvent être de toutes les ca les unes cultivées et les au tes; celles-ci qui n'ont jam frichées, celles-là qui ne pe l'être. Ces terres sont partag dont les délimitations sont surveillées que celles de la même, dout les noms, les l'étendue son**t consignés d**a chives de la commune. Les de cette petite société vive dans un village, qui dans de pays est fortifié ou au m que toujours protégé par forteresse.

Chaque commune admini verainement ses affaires. Ell ses membres l'impôt dù à l'É est collectivement responsal acquittement intégral. Elle s de la police sur son territoi responsable des vols qui pe commettre. Elle rend la ses membres, punit les petit juge les proces en première Elle s'impose elle-même por

ses întérieures, pour entretelurs et le temple, pour subli frais des sacrifices publics amônes qui se font en son.

des officiers chargés de outes ces fonctions; et, quoite en principe du gouverne-néral, elle forme cependant une société complète. Cette ance et les priviléges qui en, peuvent être violés par le ment, mais ils ne sont jamais ui. Ils protégent souvent les contre la tyrannie des auont fait vivre en plus d'une la société entière, même lissolution du gouvernement

rillages, dit sir Charles Metit de véritables républiques, t par elles-meines, independe toute autorité extérieure. iblent douées d'une éternelle is une région où aucun emzut durer. Les dynasties s'ésuccessivement, les révoluzedent aux révolutions, les es Afghans, les Mogols, les s, les Sikhs sont maîtres tour ais le village reste toujours le **in t**emps de troubles; se fortifie. Une armée enne--elle à traverser le pays , les mettent leurs troupeaux dans l'enceinte de leurs mulaissent passer l'ennemi sans uer S'ils ne sont pas en force ster, ils se sauvent dans les roisins, et quand l'orage est viennent reprendre leurs Si une province reste penieurs années livrée au pillale sorte que les villages soient iles, les villageois dispersés ont dans leurs foyers aussicroiront pouvoir le faire avec sécurité. L'exil peut durer ine génération, la génération reviendra immanquablement. prendront la place de leurs village sera reconstruit au u; les maisons dans les mêmes ; les mêmes terres enfin seront occupées par les descendants de ceux qui ont été contraints de fuir. Cette union indestructible de la communauté villageoise a contribué, je crois, plus que toute autre cause, à conserver la société indoue au milieu de toutes les révolutions politiques dont ce pays a été le théâtre; et elle donne lieu de croire que, grâces à elle, les habitants vivent heureux et jouissent d'une liberté réelle. »

Le gouvernement de la commune appartient, dans sa forme la plus simple, à un chef, dont le code de Manou ne parle que comme d'un agent du roi, révocable à sa volonté. Cette position est devenue héréditaire; et, quoiqu'il soit encore considéré souvent comme un officier du prince, le chef du village est plutôt en réalité le re-Souvent le présentant du peuple. choix de ce personnage dans la famille revêtue de la dignité héréditaire appartient au peuple, mais plus souvent au prince. C'est lui-même un propriétaire, et de plus il reçoit une rétribution du gouvernement; mais la plus forte part de son revenu vient des amendes payées par ses administrés. Il est si bien identifié avec la commune, qu'il est personnellement responsable des engagements pris par celle-ci, qu'il est mis en prison lorsqu'elle désobéit au gouvernement ou tarde à acquitter ses unpôts.

C'est le chef de la commune qui règle avec les officiers du gouvernement la somme à payer chaque année, et répartit les cotes contributives parmi ses administrés, suivant leur fortune présumée. Il afferme les terrains vagues, règle le partage des eaux pour les irrigations, juge les différends, fait arrêter les criminels. C'est lui, en un mot, qui est chargé de tous les soins du gouvernement municipal.

Il administre en public, dans un lieu désigné à cet esfet, et sur tous les points qui concernent l'intérêt général il doit consulter ses administrés. Dans les causes civiles, il est assisté par des arbitres au choix des parties, ou par des assesseurs qu'il nomme lui-même. Cette dignité peut se ven-

dre; mais il est rare que le titulaire en vende toutes les prérogatives, il se réserve ordinairement le droit de présider à certaines cérémonies et de conserver quelques priviléges purement honoriliques.

Le chef de la commune est assisté de plusieurs officiers, dont les principaux sont le comptable et celui que nous pourrions presque appeler le garde

champetre.

Le comptable tient des archives, dans lesquelles les propriétes qui composent la commune sont décrites tout au long, avec les noms des propiétaires passes et présents, les baux et les conditions auxquelles elles peuvent être affermées. Il tient les comptes de la commune et ceux de chaque habitant, dans leurs rapports publics avec le gouvernement ou particuliers les uns avec les **autres. C'est le not**aire de la commune ; il dresse les actes authentiques, et écrit les lettres pour ceux qui viennent réclamer de lui-ce service. Il est-payé contributivement par les habitants, et quelquefois on lui assigne une pièce de terre en rémunération de ses services.

Le garde veille à l'intégrité des délimitations publiques et privées. Il a la garde des moissons, est chargé de guider les étrangers sur le territoire communal, de porter les dépêches; après le chef du village, il est le principal officier de la police. En cette qualité, il doit faire des rondes pendant la nuit, surveiller les arrivées et les départs, découvrir les auteurs des vols commis dans la commune, etc. Un homme ne pourrait suffire à toutes ces fonctions, aussi faut-ildire qu'en réalité elles appartiennent à toute une famille, qui en est revêtue héréditairement et dont tous les membres font le service. Ce sont toujours des gens des castes inférieures.

Le changeur peut être également considéré comme l'un des assistants du chef de la commune; il est officiellement chargé de vérifier le titre de toute la monnaie en circulation : le plus souvent c'est l'orfévre du village. Il y a encore ordinairement le prêtre et l'astrologue du village (l'un des deux est toujours maître d'école), le fo le charpentier, le barbier, le l'ouvrier-en peausseries. Le 1 le blanchisseur, le médecin, le cien, le ménestrel qui tient regigénéalogies, et quelques autres ne se trouvent pas dans toutes munes. Il n'y a que le sud où village ait sa danseuse. Chacu fonctionnaires et artisans a dro rétribution, qui lui est payé commune, quelquefois en arge souvent en nature.

Tel est le système sur leque le gouvernement de **chaque v**ill tes les fois qu'il n'y a pas d'i diaire entre le souverai**n et** l'h Mais dans la moitié de l'Inde, dans le nord et l'extrême **sud, o** dans chaque village **un certa**i bre de familles qui représenter seules la commune; les autres h ne sont que leurs tenanciers. milles sont considérées comine priétaires absolus du sol, et : village est gouverné par un ch me celui dont nous venons de plus ordinairement chaque de la famille, ou chacune des qui représentent la commune, a chargé de l'administration de s res intérieures et de s'entenc les chefs des autres famill**es po** les affaires de la commune. ] seil ainsi composé remplit exa les fonctions dont est rev**etu** un chef unique, et ses membre gententre eux la rétribution pa oflicier par ses adminis**trés e**l gouvernement.

Dans un village, où il y a de les qui représentent ainsi par proute la commune, ces famille posent naturellement la premiè des habitants, et les autres se en quatre classes hiérarchisé elles. La première est celle des là titre perpétuel; la seconde, fermiers qui n'ont que des temps; la troisième, celle des reurs; la quatrième ensin, celle merçants et gens de métier.

La tradition populaire cons

**les qui possèd**ent pour ainsi dire ment les droits de bourgeoi**les descendants de ceux qui ont** village ou qui ont acheté ces ax premiers propriétaires. Ces ppartiennent collectivement iles, et sont presque indivis. membre de ces familles peut ou vendre ses droits; mais il lui paravant obtenir le consentes autres personnes de la coml'acheteur est alors substitué ent au lieu et place du vent devient responsable de ses ins. Quand une famille s'éteint, is retournent à la commune. tous les villages, il y a deux es-: fermiers, ceux qui prennent i **terres des** familles à qui apent les droits communaux, et i afferment les terres du gount. Ces fermiers sont ordiat désignés sous le nom de it se partagent en deux classes : ont des titres perpétuels et ont des baux à temps.

emière classe est celle qui culterres du village qu'elle habite, pe pendant toute sa vie et les t à ses enfants. On les a sousidérés comme de véritables aires; mais ce qui doit prouver a peut pas être ainsi, c'est qu'ils se le droit de vendre leurs

sse des fermiers à bail n'a rien stingue de celle des autres pays. peut dire autant des labougages.

ommerçants, presque toujours is au village, payent un loyer riétaire dont ils habitent la et souvent un impôt à la comment d'ailleurs presque le seul qu'ils aient avec elle.

urd'hui la part que prend le soumr les revenus bruts des sujets sée à la moitiéde ces revenus; le sement qui ne prend que le tiers our généreux.

st arrivé à ce résultat moins nentant sans cesse l'impôt levé produits de la terre qu'en étadiverses espèces de taxes qui finissent toutes par retomber d'une manière directe ou indirecte sur le cultivateur. Dans la première catégorie il faut placer l'impôt que payent les charrues, le bétail, etc.; dans la seconde, les taxes établies sur les mariages avec les veuves, sur l'emploi de la musique dans de certaines fêtes, etc., etc. En outre, il existe encore de certaines taxes qui ne devaient être d'abord que temporaires et qui ont fini par devenir définitives, telles, par exemple, qu'un droit frappé sur la rétribution allouée aux chefs et fonctionnaires des villages.

Comme il n'y a souvent d'autre limite à ces exigences des gouvernants que les ressources mêmes des contribuables, ceux-ci n'ont d'autre moyen de se défendre que de chercher à dissimuler leurs revenus. Ils n'avouent pas l'importance de la récolte; ils cherchent à en soustraire une partie à la connaissance des percepteurs; plus souvent ils accusent une moindre quantité de terres cultivées qu'il n'y en a en effet dans la réalité; ils falsifient leurs registres publics; ils obtiennent à prix d'argent l'indulgence des percepteurs: c'est une partie des dépenses de l'administration intérieure des villages, etc. Grace à ces moyens, on parvient à déjouer l'avidité du gouvernement, et e'est ce qui explique comment les propriétaires peuvent encore affermer ou vendre leurs terres et en retirer le prix.

Au milieu de la confusion produite par ces irrégularités, il n'y a souvent pas d'autre moyen de s'entendre sur la quotité de l'impôt à payer par le village que de lui demander ce qu'il a déjà payé dans les années antérieures.

Lorsque les parties ne peuvent pas s'entendre, on a recours à une sorte d'enquête sur les moyens du village. Après avoir estimé les frais de production, laissé de côté une part pour la subsistance des cultivateurs et les dépenses municipales, etc., le gouvernement prend le reste. Comme dernière ressource, et lorsque les moyens amiables ne peuvent réussir, on partage la moisson; mais c'est un expédient si dangereux, que les parties font généralement tout ce qu'elles peuvent pour

n'en pas arriver là. Il n'y a d'exception que dans les localités où l'officier du gouvernement a su gagner la confiance des habitants : alors, au contraire, le partage des moissons est le procédé le

plus populaire.

Si la discussion avec les officiers du gouvernement a pour résultat d'imposer aux cultivateurs des charges qu'ils ne peuvent supporter, alors toute la commune abandonne ses terres et son village en refusant tout accommodement. Les ofliciers publics sont alors contraints de transiger; la force ne produirait rien, et n'aurait d'autre résultat que de chasser à jamais les ha-

bitants de leurs foyers.

On pense bien qu'un pareil mode de fixation de l'impôt ne peut être mis en pratique sans que la constitution communale s'en ressente. En général , l'officier du gouvernement a besoin pour ses exactions de l'aide du chef de la commune, et alors il le soutient contre les résistances individuelles ; quelquefois aussi il le suspend de ses lonctions, et il les exerce lui-même pendant un temps. Aussi il arrive souvent qu'avec un mauvais gouvernement les priviléges de la commune sont réduits à rien, ou peu s'en faut.

Le gouvernement en affermant l'impõt aggrave souvent lui-mēme toutes ces causes de souffrances. Dans ce systeme, le gouvernement confère l'administration des provinces à ceux qui s'engagent par cautionnement à verser annuellement les plus fortes sommes au trésor. Le fermier à son tour divise sa province en plusieurs-circonscriptions financières, les sous-loue aux plus forts enchérisseurs et ceux-ci à d'autres, qui s'entendent enfin avec les chefs des villages, en leur permettant de rapiner autant qu'il leur sera possible, pourvu qu'ils payent. Dans ce cas, le défenseur naturel du cultivateur devient son plus cruel oppresseur.

Nous avons dit que le chef du village peut vendre son office; que les familles associées aux priviléges de la commune peuvent vendre leurs droits; le prince lui-mêine, à qui la loi reconnaît des droits sur une partie des pro-

duits de la terre, peut aussi ve droits. Les acquéreurs se trous purement et simpl**ement su**t leurs vendeurs.

Ceci nous mêne naturelles question si controversée de la dans l'Inde : les uns l'attribue tat, les autres aux grands Zéi ceux-ci aux families qui jouis droits communaux, ceux-là : cultivateurs.

Nous verrons que les grand dars ne sont que des personin tués à l'une des trois autres els seules par conséquent nous ront.

La propriété territoriale, dan rie la plus rigoureuse, donne priétaire l'usage perpétuel, e absolu du sol; il peut user ( de sa chose. Or l'Etat est-il d position selon la loi indoue?

Il possède un droit **exclu** partie des produits du sol, plus. Ce droit est perpétuel, peut en disposer à son gre, n aucune action di**recte sur le** 1 même. S'il s'empare quelqu sol pour construire des édil routes, etc., c'est comme maj alors il doit une indemnité a pries.

Après le prélèvement de l l'Etat, ce qui revient aux fami ties des droits des communau tue leur propriété; elles y ont perpétuels, et elles peuvent en leur gré, mais non pas c De même, le fermier à titre a ce qui reste des produits de lorsqu'ils ont acqui**tté la part** et celle des familles investies communaux; c'est là sa pro elle lui appar ien**t à perpétu**i là s'arrête son droi**t , et** il **ne** disposer du fonds.

Ainsi ni l'Etat, ni l'individ des droits communaux, ni le titre perpétuel, n'ont un dro sur le sol. Ce qui est donc l'Inde, sauf quelques exception que la question à résoudre de savoir à qui appartient la dans le sens où nous entendoi

pe, mais de savoir quelle est du produit due à chacune des

rt de l'État dans les produits s les terres et la rente de celles utiennent au domaine forment **xoup la somme la plus considé**revenu public. Le reste se tire ses sources, d'impôts frappés ultivateurs, sur les propriétés i, sur les boutiques, sur le comur les objets de consommation, ransit, etc. La plupart de ces droit de transit, par exemple, **ause de beaucou**p de vexane rapportent que très-peu de ur beaucoup de mal. Ces imit ordinairement levés sur les ables par les autorités com-; il en est d'autres, comme les par exemple, qui sont affer-

avons dit que l'Etat peut aliéart dans le produit des terres age; de même il aliène souvent oc des espaces considérables oire occupés par des commus terrains vagues. Mais dans cas, il ne peut toujours pas ilus que ses droits. Ceux des **es, des** fermiers à titre perpéofficiers de village, subsistent mme avant le transfert. Ces ns se font pour payerles trou**employés** civils, etc., etc. II en tion dans les lois de Manou, onçoit que l'Etat aime mieux ir ses troupes par une délégases droits sur une certaine **le territ**oire, plutôt que d'avoir er en argent, surtout dans un l'impôt se paye en nature.

le la guerre a subi des modiconsidérables. Au temps de n de Mahmoud le Ghaznévide, is semblent avoir été capables voir des plans de campagne stématiquement pendant pluisons. Ce n'étaient déjà plus, u temps de Manou, des incurn'avaient que le pillage pour eduraient que quelques semaiage de l'artillerie a aussi conment changé les conditions

de la guerre. Enfin l'introduction des bataillons disciplinés a complétement renouvelé la tactique. Mais laissant de côté ce dernier progrès introduit par les Européens, on doit dire que la discipline actuelle des armées indoues en marche et en bataille n'est pas beaucoup plus avancée qu'au temps de Manou. Aujourd'hui toutefois ils savent choisir leur campement, employer les troupes irfégulières, assurer leurs approvisionnements et couper ceux de l'ennemi avec un talent et une habilité que ne sont pas soupçonner les longues prescriptions de leur antique législateur.

L'esprit de générosité et d'humanité qui respire dans les anciennes lois de la guerre a disparu. Cependant, il est juste de dire que dans l'Inde la guerre se fait moins cruellement que dans le reste de l'Asie, et que les Indous s'y montrent plus humains que les

Musulmans.

Des campagnes plus longues occupent aux travaux militaires une plus longue période de la vie des hommes. Il y a des chefs mahrattes qui ont passé toute leur vie sur les champs de bataille et qui n'ont pas eu d'autre capitale que leur camp. De ce fait il résulte aussi que la multitude rassemblée autour des camps est hors de toute proportion avec le nombre des combattants. Lorsqu'une armée se met en mouvement, ce n'est en réalité qu'une masse d'hommes confuse, étendue sur un espace de plusieurs lieues en long comine en large, sans compter les partis qui se répandent à droite et à gauche pour fourrager et piller. La masse principale est ici très-épaisse, et là au contraire très-clair-semee. C'est une foule dont les replis entraînent avec eux des chameaux, des éléphants, des cavaliers, des fantassins, des charrettes, des palanquins, des fourgons traînés par des bufiles, des bœuis chargés, des porteiaix, des femmes, des enfants, des troupeaux d'ânes, de bœufs, de chèvres, de moutons, le tout confondu dans le plus inimaginable désordre, enveloppé d'un épais nuage de poussière qui s'élève jusqu'au ciel et s'aperçoit à plusieurs milles de distance.

Lorsqu'il y a dans une armée de l'infanterie régulière, celle-ci marche en corps ou au moins par régiment. Ensuite vient l'artillerie qui forme une longue ligne incessamment rompue par le mauvais état des routes, par les accidents qui arrivent à chaque instant aux attelages. Quant au reste des troupes, il marche avec les bagages. Deux grands étendards accompagnés de tambours et de cymbales (souvent le tout ensemble est juché sur des éléphants) représentent un corps qui devrait régulierement se composer de cinq cents chevaux au moins et de cinq mille au plus; mais on ne voit autour d'eux qu'une poignée d'hommes, quelquefois pas plus de cinq ou six. Le reste de cette cavalerie marche à sa fantaisie par groupes isoles, la lance sur l'epaule, causant, riant, chantant.

De temps à autre l'avant-garde s'arrête. C'est le général qui compose avec un village, et essaye d'en obtenir le plus d'argent qu'il est possible, à la condition de ne pas camper sur son territoire. A l'arrière-garde, chacun s'arrête à son gré: celui-ci pour fumer, celui-là pour faire la cuisine, un autre

pour dormir.

L'armée dans sa marche fait-elle lever un cerf, un sanglier, une bête féroce, les cris et le bruit redoublent, on met les lances en arrêt; des coups de feu partent de tous les côtés, au grand péril des assistants; les cavaliers mettent l'éperon au ventre de leurs montures et se lancent au milieu de la foule, sans souci de ceux qu'ils renversent sur leur passage et de ce qui peut leur arriver à eux-mêmes.

d'ordre, une armée indoue est si bien servie par ses troupes légères qu'il est à peu près impossible de la surpendre.

Dans l'histoire des guerres que les Anglais ont faite dans l'Inde, il serait peut-être difficile de citer un seul cas où les bagages d'une armée indoue ont été enlevés. Au contraire, ces masses en apparence si imprévoyantes ont souvent obtenu des avantages importants par la célérité et le mystère de leurs mouvements. Hayder, Tippou-

Sahib, les Mahrattes ont a pris des corps d'armée qui a encore séparés d'eux par distances. Souvent encore passer avec leurs troupes passer les denéraux qui croyaient les vant eux.

Lorsqu'on arrive au li pour le campement, les a rangent beaucoup mieux a plus vite qu'on ne l'aurait cette foule désordonnée. De plantés en bon lieu pour é de tout le monde marquent chaque corps, et il ne faut coup de temps pour que che suite trouvé la sienne.

Le camp, lorsqu'il est étal un spectacle d'ordre et de à la fois. Les bazars s'al rues régulières, bordées det toute espèce, comme dans L'artillerie et l'infanterie sont en bataille. Le reste de range à son gré. Les tentes nairement blanches; mais il de rouges, de bleues, de de ces çouleurs mêlées.

Celles des pauvres sont basses, faites de laine noire fois ce n'est qu'une simple plantée sur trois piquets.

Celles des grands persor splendides, entourées d'ui de toile; les unes sont élevées; elles servent aux publiques; les autres, plus de doubles murailles d'ét mieux les protéger contre la le vent; celles-là servent d Ces diverses tentes sont ré elles par des passages couve y jouit de toutes les c qu'on pourrait trouver de lais. Une cour mahratte p coup mieux à son avantag camp que dans sa capitale; malgré cette magnificence souvent des accidents asse: bles : le vent renverse les les emporte; la pluie les inonde tout ce qui s'y trot

300E.

to jour to amount them in operations de sentenment. Le l'ables es des Graciers est parties es marches de centrales es marches de centrales de cumpande. Il cont à mondier de cumpande des cont à mondier designer de component d'appose d'all de la generalité.

igerras, tribe votter successed tribes per personal tribes as armoses per printed les andes per personales activates activates activates activates activates activates activates personales au resentre temps personales au in somme, le grander de la subassame fort per de la subassame torque de la subassame torque torque de la subassame torque de la subassame torque torque

mares voisies és cemp ex manquer d'être puies. i is se at avec les cibeis , qui . Gies ce ! document des gardes. Sa a y per de s'encladre, les maiatants l'arec tout ce qu'ils peuvent t; le reste est pule ; les portes ites et les palissades arrachées laire du boss a brûler. Les pilesent la terre pour en retirer nqu'on peut hui avoir confiés; z le soa qu'elle rend sous les **T découvrir les silos** où les lost enjouris : on la sonde tigns de fer, et on devine à i**celles-ci ont tra**versé du grain. il système a bientôt lait un déa plus riche province. Dans souvent traversés par les ar-Ivillages sont en ruine et inhas roseaux, les bambous et les out bientőt tout envahi. Les villes se remplissent de fuadinairement elles échappent je en se rachetant.

nd hui l'épisode le plus imporme bataille entre Indous, c'est made. Ce sont de fort adroits et, dans les batailles que les Euleur out livrées, il a fallu souheter la victoire par des pertes étables. Le trait le plus caracRESCRIBE OF THE LANGING METS A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

La क्षारक्षर स्वात्तर : त्यारकः स्व क्षि imples acoles enlars indoas estent electies celle conduite leur a souvent mérite l'almiration des officiers eariques. Lis semblent se precipiter à toute pride sur le trout de leurs adversures; mais tout a coupline partie d'entre eux se detourne et se lance sur les dancs de l'enne:ni, avant mémè qu'on ait eu le temps de soupçonner son projet. Ces charges, quoque imposantes. sout sans effet sur des troupes régulières, à moins qu'elles ne se laissent surprendre, ou que leurs rangs n'aient d'abord eté eclaireis par le canon.

La cavalerie est souvent entretenue par des assignations sur les rentes des terres appartenant au gouvernement, ou sur une partie des impôts des provinces. Le plus souvent elle est payce di rectement par le tresor public, soit que les chefs recoivent une certaine somme pour entretenir un nombre d'hommes déterminé, soit que chaque cavalier recoive sa paye, et dans ce cas les tronpes de cavalerie se composent géneralement de beaux hommes, bien montés et capables d'un bon service. Quelques corps sont montés sur des chevaux qui appartiennent au gouvernement, et ces corps, bien que composés en géneral d'hommes des castes inférieures, sont ordinairement les plus disciplines et les meilleurs de l'armée.

Aujourd'hui les meilleurs soldats d'infanterie sont les mercenaires des vallées du Gange et de la Djamma, les Sindis, et surtout les Arabes, qui sont incomparablement supérieurs à tous les autres Asiatiques par leur courage,

leur discipline et leur fidélité.

L'art d'attaquer les places a probablement fait très-peu de progrès depuis le temps de Manou; un blocus, une surprise, une sortie malheureuse terminent plus souvent les siéges que les assauts réguliers.

§ III. Changements survenus dans la jurisprudence.

Le code de Manou est toujours la base de la jurisprudence indienne, et on peut dire qu'en somme il subsiste sans altération dans ses parties principales jusqu'aujourd'hui. Cependant les divers ouvrages d'écrivains qui se sont fait accepter comme inspirés par la Divinité, et les nombreux commentaires de personnes jouissant d'une moindre autorité, comme aussi les additions rendues nécessaires par le cours du temps, ont introduit des modifications assez considérables dans la loi écrite, et ont produit diverses écoles qui se partagent le monde indien.

Dans toutes ces écoles c'est le texte de Manou qui sert de point de départ; mais il y est interprété suivant les leçons des divers commentateurs, et la jurisprudence ainsi formée a été rédigée en codes nouveaux dont l'autoritéguide les diverses écoles. Le Bengal a ainsi son école particulière de jurisconsultes, et quoique les autres parties de l'Inde soient d'accord entre elles et avec lui sur le fond général de la doctrine, il faut cependant y reconnaître au moins quatre écoles différentes : celles du Mithila (nord du pays de Bèhar), de Bénarès, du Maharashtra (pays des Mahrattes), et enfin celle du Drávida ou du midi de la péninsule.

Toutes ces écoles sont unanimes pour prohiber les mariages mixtes entre gens de castes differentes, et ne reconnaissent pas toutes les espèces de fils acceptés dans la loi de Manou; elles ne reconnaissent que les fils du sang ou adoptifs. Quelques-unes cependant admettent une espèce d'adoption dont

Manou ne parle pas. La vouve, d'instructions réelles ou sup son mari, a le droit d'adopter après sa mort. Quelques écol naissent même ce droit à lindépendamment de toute aut du défunt.

Toutes les écoles vont égale loin que Manou pour assure le partage égal des biens de la Pour la plupart elles refusen le droit d'aliéner la p**ropriété** ( de ses ancêtres, à moins d'y Eti autorisé par ses fils, et d'avo pourvu à leurs movens de tance. Toutes prohibent le arbitraire des bien**s qui s**o au père par héritage; et mên tage arbitraire des biens qu acquis par le travail du père l L'école du Drâvida reconn tement aux fils les memes dr père sur les biens de la f**amill** n'est qu'usufruitier.

Toutes, excepté au Beng certains cas seulement, n'a aucune espèce de testament.

Aujourd'hui la loi entre su sujets dans beaucoup plus d qu'au temps de Manou. La immobilière y occupe une lai les rapports entre le proprié fermier sont partout définis avec soin.

Il est permis de se faire re devant les tribunaux par des de loi; la procédure est détern une sagesse dont sir Willifait le plus grand éloge.

La loi reconnaît diverse d'arbitrage, et quoique les péléments de l'ancien systèn tent toujours, on voit cepend loi a été considérablement dans les temps modernes; la jest plus rationnelle, elle préve grand nombre de cas que ne premier code.

Cependant, à tout prendre, liorations introduites ne proune sagesse comparative dignimier législateur; la jurisprutuelle des Indous n'a pas sur autres peuples asiatiques la su

stinguait au temps de Manou s les législations contempo-

pratiqué aussi dans le silence ltérer aucunement le texte de mitive, des changements im-Ainsi, par exemple, la loi perpurs les huit modes de mariage u; mais de fait celui qui est le forme à la raison, celui que outes les nations, est le seul

criminelle, qui subsiste enssa barbarie primitive, est, et ment à cause de cela même, n désuétude. Elle a été remr une sorte de droit coutumier ouvent encore par l'arbitraire strats.

inistration régulière de la jusensée par des tribunaux per-, ainsi que l'ordonne positiveoi de Manou, n'est plus une a aujourd'hui pour la presque es gouvernements indous. A naux primitifs il a été presque substitué des commissions s au gré du prince, compolus souvent de personnes à la des courtisans. Les tribunaux partie remplaces par des com-

d'arbitres, nommées Pentqui tiennent quelquefois uvoirs du gouvernement, et it ordinairement les discusr un accord amiable entre les ingénéral, il n'y a pas à douter rd'hui la justice est beaucoup ladministrée dans les États u'elle ne l'était probablement s de Manou, et certainement siècles historiques.

ité introduites dans la loi de on peut aussi observer aujourns l'Inde un grand nombre de socales dont il n'est pas quesus le livre sacré.

lupart mériteraient à peine entionnées, mais il en est aussi mportantes et dont il serait cu-étudier l'histoire, car ce sont ute des traditions des âges anqui ont persisté après l'intro-

duction des lois de Manou et la conquête des Brahmanes. La plus singulière de ces coutumes locales est peut-être celle des Naïrs du Malabar, chez lesquels une femme mariée peut légalement se livrer à tous les hommes d'une caste égale ou supérieure à la sienne. Aussi l'incertitude de la paternité est-elle si grande chez eux que l'héritier légitime d'un homme n'est pas son fils, mais celui de sa sœur.

## §. IV État actuel de la religion.

Les changements les plus importants qu'a subis la religion depuis le temps de Manou sont :

L'oubli du principe du monothéisne:

L'abandon de guelques dieux, et l'introduction de certains autres dans le panthéon indou;

L'adoration d'hommes déisiés;

L'apparition ou du moins le grand développement des sectes, et la tendance à exalter quelques dieux en négligeant les autres;

La doctrine qui enseigne que la foi dans un certain dieu est plus efficace que la contemplation, l'observance de la loi et les bonnes œuvres;

L'usage d'un nouveau rituel substitué aux Védas, et la suprématie religieuse acquise par les ordres monastiques.

ll n'y a pas de pays sur la terre où la religion joue un aussi grand rôle apparent que dans l'Inde. Chaque ville, chaque village a ses temples de toutes les espèces, depuis la niche qui abrite peine son idole jusqu'à la pagode aux tours élevées, aux cours spacieuses, aux longues colonnades. Dans tous ces lieux on voit toujours des foules d'adorateurs, qui viennent couvrir l'image sainte de guirlandes, qui lui offrent des sleurs et des fruits. Les bords de la rivière ou du grand réservoir, creusé de mains d'homme, près desquels le temple s'élève, sont couverts de nobles escaliers aux marches gigantesques qui descendent jusque dans l'eau. Dès le point du jour ces gradins sont couverts d'une soule empressée qui vient y faire

ses ablutions. Dans la journée, le temple retentit des chants des fideles; l'œil du curieux s'y promène avec plaisir sur de gracieux groupes de femmes, aux longs habits, qui viennent apporter leur**s** offrandes à la divinité du lieu. Dans les rues on voit circuler des troupes de Brahmanes au maintien grave et sévère. Souvent de nombreuses processions les traversent au bruit des tambours et de la musique. Elles trainent apres elles des images portées sous des dais, des chariots grands comme des montagnes, représentant des temples fameux; et, quoi que la matière première de toutes ces décorations ne soit que des plus simples, elles sont cependant exécutées avec goût; elles donnent a la scene une apparence grandiose, imposante.

Loin des villes, dans les lieux déserts, on trouve toujours des temples, sur les bords d'une rivière, dans une vallée profonde et retirée, sur le sommet d'une colline. Dans les forêts les plus sauvages, une pierre peinte en vermillon, une guirlande qui pend aux branches d'un arbre, un petit drapeau qui se détache sur son feuillage, avertissent le voyageur de la sainteté du

lieu.

Sur les routes on rencontre des troupes de religieux mendiants et de pèlerins, les mendiants distingués par le costume de leur ordre, les pélerins portant quelque symbole du dieu-dont ils vont visiter le sanctuaire et chantant son nom ou des hymnes en son honneur, toutes les fois qu'ils rencontrent des voyageurs. Les innombrables fêtes qui se succèdent dans l'année sont toujours célébrées par les princes avec beaucoup de ponipe et de dépenses; c'est une occasion pour les riches de montrer leur opulence; et, jusqu'aux plus pauvres, tout le monde se met en habits de fête et fait éclater sa joie.

Les fréquentes réunions qui sont indiquées pour les jours de fête consacrés à de certaines divinités sont surtout suivies par les gens des classes inférieures; ils y arrivent en foule : on en voit quelquefois qui viennent de très-grandes distances.

Quoique la religion, présex des formes si frappantes, n'ent réalité dans toutes les scèr elle est le prétexte, elle exerce ca encore une influence prodigia le peuple; et, sous ce rapport rien perdu de sa puissance.

Mais les objets de l'adors fidèles no sont plus aujoure qu'ils étaient dans le principe.

Le monothéisme, enseigné Védas comme la vraie foi dans toutes les autres formes sont co a été supplanté par un systèm lythéisme et d'idolâtrie grossie n'est pas complétement oublie a cependant plus personne qui sérieusement, excepté les phi

et les théologiens.

Les sectateurs des Védas, q se soient élevés jusqu'à une connaissance du caractère ré Divinité, quoiqu'il**s fussent dé**s répandre leurs doctrines, n'os: contrarier les croyances po Animés par leur respect carack pour les traditions immémori peut-être n'osant pas entrer ilit avec les intérêts des prét les Brahmanes les plus éclairés jours ménagés, ils lai**ssèrent** l s'égarer dans l'adoration d'une dieux, que, pa**r une transactio**i conscience, ils voulaient bien chacun comm**e autant de fo**i de symboles du vrai Dieu. Le quences furent celles qu'on d tendre de l'infirmité de la na maine : toute la partie mater la religion preval**ut sur la pa** ritualiste; l'ancien polythéis serva ou plutôt gagna du ten se pervertit encore par l'intre dans le panthéon indien de hi siés qui ont sini par prendre des dieux, dont ils tirajent eux leur caractère divin.

Le livre saint de cette nouve gion, ce sont les Pourinas. compte dix-huit, attribués tous le compilateur des Védas, mais lité écrits par plusieurs auteur vécu du huitième au seizième notre ère. Ils contiennent de

, des histoires de la création, des ntions philosophiques, des insos pour les cerémonies religieues généalogies, des fragments ire, et d'innombrables légendes es aux dieux, aux héros, aux saplupartdes Pourânas sont écrits intérêt de sectes différentes, de qu'ils ne forment pas un corps trine unitaire. Néanmoins, ils us acceptés comme autorité irrée; et, comme ils sont la veritable

d'où est sortie la religion acles Indous, nous ne devrons pas tonner de les voir pleins de con-

ions et d'anomalies.

Indous, avons-nous dit, ont l'idee de l'existence d'un être sud'où toutes les creatures tirent igine, ou plutôt de la substance elles sont composées; car, suii **croyance des t**emps inodernes , rs et la divinité ne sont qu'une t même chose. Cependant la dédes Indiens se repand sur une nde de dieux et de deesses dont impossible de savoir le nombre. os écrivains , avec l'exagération ire aux Indous, en fixent le àtrois cent trente millions. Toula plupart de ces divinités ne sanges attachés au service ma des cieux de leur mythologie, esprita qui n'ont pas de noms diers et que l'on compte par

endant les dix-sept dieux dont lions donner les noms sont les aux, et peut-être les seuls qui universellement reconnus comreant des fonctions distinctes et et par consequent ayant droit

orations des mortels.

ralima, le principe créateur; shnou, le principe conservateur; va , le principe destructeur ; un de ces dieux a sa déesse qui présentée mythologiquement sa femme, et métaphysiquement la puissance qui développe le s représenté par chaque mema trimité. Ce sont : jaraswati ;

akchmi;

'arvati, ou Dévi, ou Bhivani, ou

Dourga;

7. Indra , dieu de l'air;

8. Varouna, dieu des caux; 9. Pávana, dieu du vent;

10. Agni , dieu du feu; 11. Yama , dieu des régions in-

fernales et juge des morts ; 12. Couvera, dieu des richesses;

13. Cărtikeia, dieu de la guerre;

14. Câma, dieu de l'amour;

15. Sourya , le soleil; 16. Soma , la lune;

17. Gânesa, le dieu qui éloigne les obstacles, qui préside coinine tel aux portes de tous les édifices, et qu'on invoque au debut de toutes les entreprises.

A ces divinités on pourrait ajouter les planètes et la plupart des fleuves sacrés, tels que le Gange adoré sous la forme d'une déesse et l'objet

d'un culte enthousiaste.

Les trois premiers de ces dicux, Brahma, Vishnou et Siva, forment la célèbre trinite indoue. Le caractère spécial particulier de chacun d'eux est facile à reconnaître; mais leur unité supposée ne peut guere se conclure que de la maxime générale des Indous ortho-doxes, par laquelle toutes les divinités ne sont que les formes diverses d'un être suprême et un.

Brahma. -- Brahma, quoiqu'il semble avoir eu jadis une sorte de préminence sur les autres, et qu'il soit le seul mentionné par Manou, n'a jamais vu son culte tres-florissont; il n'a plus qu'un temple dans l'Inde, et s'il set invenue dans les miles de la set invenue de la et s'il est invoque dans les prières de chaque jour, il compte très-peu d'adorateurs voués specialement à ses

autels.

Son épouse Saraswati, la déesse de la science et de l'éloquence, n'est pas aussi complétement oubliée que lui. Il en est tout autrement de Vishnou et

de Siva. C'està ces dieux ou a leurs incarnations que s'adressent surtout les sentiments religieux des Indous. Chacun d'eux a ses sectateurs qui réclament hautement pour lui la suprématie.

Siva. Voici la peinture que les Pourâ-nas tracent de Siva : « Il erre entouré d'une legion de demons et d'esprits, ivre, nu, les cheveux épars, couvert :

dres des bûchers funèbres, paré d'ossements et de crânes humains, quelquefois riant et quelquefois criant. Les images du dieu sont parfaitement en rapport avec cette description lugubre; il est représenté avec trois yeux, armé d'un trident. Quelquefois il a les cheveux ramassés a la mode des ordres mendiants, assis dans l'attitude d'une contemplation profonde. Ce détail répond parfaitement à ce que disent de lui ses legendes, qu'il est toujours absorbé dans la méditation, et qu'il consume du feu de ses regards ceux qui osent le troubler. Mais quoique toutes ces images s'accordent avec son caractere de dieu de la destruction, le seul emblème sous lequel il est adoré exprime de la façon la plus significative que la destruction ou la mort n'est, aux yeux des Indous, qu'un mode de régénéra-

C'est le symbole du principe créateur tel que celui dont les anciens ont orné leurs temples avec tant de profusion; seulement dans les temples indous ce n'est qu'un petit cylindre de pierre qui ne rappelle que d'assez loin l'objet qu'il doit représenter. On offre à Siva des sacrifices sanglants, et c'est en son honneur ou en celui de son épouse qu'on voit tant de gens, a de certains jours de fêtes, s'inlliger volontairement d'horribles tortures. Dans ces occasions, les uns s'ouvrent les jambes, les autres se percent la langue avec des couteaux et suivent les processions du dicu avec des épées ou des flèches plantées dans leurs blessures ouvertes; ceux-ci se promènent avec des serpents vivants qui lèchent le sang dont ils sont couverts, ceux-la se font enlever en l'air par un crochet de fer enfoncé dans leur eau, puis ils se font balancer au bout d'une corde à des hauteurs effrayantes, d'où ils ne retomberaient que broyes dans leur chute, si leur chair venait à céder.

Siva s'occupe peu des affaires du monde, et dans le système actuel des Indous, il n'y a pas de dieu chargé spécialement du gouvernement de l'univers; l'Être suprème, de la substance duquel il est formé, ne s'en inquiète pas. Cependant l'opinion du vulgaire

est plus rationnelle que celle de l'enseignent: il mêle, et peuten avoir consience, l'idée de l' prême avec celle de la divinit tire plus spécialement ses ado il lui attribue un contrôle su tions des hommes. Il croit que compense les bons et punit les a dans ce monde et dans l'autre.

Le ciel de Siva est au milieu ges et des glaciers éternels de un des sommets les plus é

l'Himalayah.

Dévi ou Bharáni. — Dévi vâni, l'épouse de Siva, compte : autant d'adorateurs que le dieu, et on la décrit sous des : encore plus effrayantes, mê le midi de l'Inde, où on la voito: ment sous un aspect moins cr est représentée sous la forn belle femme montée sur un tig dans une attitude fière et me comme prête à s'élancer au contre ces géants dont la défi tiva ses incarnations. Sous ui forme qu'on voit partout, et p lement dans le Beng**al, c'est un** a la peau noi**re, au visage hide**i rible, dégouttante de sang, et serpents qui lui font avec des cr mains un horrible collier; c' furie plutôt qu'une déesse. Les de son culte sont en rappor avec ce caractère. Jadis on le des sacrifices humains, et d'hui encore on croit qu'elk pait voluptueusement dans nage des victim**es égorgées** autels. Dans son temple près cutta on lui immole plus de m vres par mois; à Bindabashn derniers rameaux des monts se rapprochent du Gange, les pi la cruelle déesse dis**ent avec or**g le sang répa**ndu sur ses autel** mais le temps d'y sécher.

Sous d'autres rapports, le Dévi ne diffère pas de celui de dieux, mais quelquefois il pr forme qui a attiré bien des rà la religion des Indous. Je ve de ces orgies secrètes qui occupé les missionnaires, et d heureusement personne n'a

l'existence. Dans ces horribles e secte des adorateurs de Dévi. æ surtout de Brahmanes, mais exclusivement, car dans cette utes les castes sont abolies, t pendant la nuit, hommes et se livre aux plaisirs de la **l'enivre, et s'ab**andonne aux i plus honteux. C'est d'autant **eux que c'est la rel**igion qui prétexte à ces orgies; mais ement il est probable qu'elles sez rares, et s'accomplissent dans le plus profond mystère. e d'ailleurs pas avouer qu'on tie de cette secte infâme, et **egardée ave**c horreur et mépris iles Indous orthodoxes. Outre aires, et même sans appartenir de Dévi, il y a parmi les or**andiants un certain nombre qui** nt au dessus de toutes les lois nt pouvoir se livrer à toutes ussions sans commettre de pé**z gens-là aussi ne contribuent** : **à faire v**oir la religion des sous un jour lacheux, et on nier qu'ils ne mélent le plus des idées de licence et de sene à toutes les parties de leur gie; mais ordinairement cela pas de leurs chants, de leurs **le leurs t**emples, de leurs têtes t le monde ne peut pas étudier. ngerpeut vivreau milieu d'eux des années, et même assister part de leurs cérémonies relisans y rien voir d'indécent, car s indoues en fait de décorum, au point de vue des rapports s, sont portées à un point de qui semble souvent aux ens passer les bornes de la

é sous la forme d'un doux et une homme d'une couleur d'aétu comme un roi des anciens Il est aussi représenté très-souus l'une des formes de ses dix tions principales que nous allons r brièvement, pour donner un lon du génie inventif des Infait de liction.

Dans la première, il prit la forme d'un poisson ponr sauver les Védas emportés par un démon dans le déluge. Dans la seconde, il se transforma en sanglier, et avec ses défenses il repêcha le monde qui était tombé au fond de l'Océan. Dans la troisième, sous la forme d'une tortue, il porta le poids d'une montagne fameuse dans les légendes indoucs. La quatrième incarnation de Vishnou fut motivée par des raisons un peu plus en rapport avec les affaires humaines. Un tyran infidèle voulait mettre son fils à mort pour le punir de la foi qu'il avait dans Vishnou. Dans la dernière entrevue qu'il devait avoir avec le malheu reux jeune homme, le tyran, pour moquer de la prétendue ubiquité du dieu , demanda à sa victime s'il se trouvait aussi dans une des colonnes de la salle où ils étaient. Le fils répondit par l'assirmative, et le roi furieux allait ordonner son exécution, lorsque Vishnou, sous la forme d'un homme à tête de lion, sortit aussitôt de la colonne, et mit le père cruel en pièces. L'histoire de la cinquième incarnation est peut-être plus curieuse encore. Un roi par ses sacrifices et ses austérités avait acquis une telle puissance sur les dieux, qu'ils avaient été obligés de lui abandonner la terre et la mer et qu'ils attendaient avec terreur son dernier sacrifice, qui devait lui donner la possession du ciel. Dans ces circonstances, Vichnou alla trouver ce conquérant d'un nouveau genre sous la forme d'un nain, et il lui demand**a** autant de terre qu'il pourrait en mesurer en trois pas. Le roi, riant de sa petite taille, lui accorda sa requête; mais alors du premier bond Vishnou traversa la terre, du second l'océan, et alors, ne trouvant plus d'espace pour le troisième pas qui lui était accordé, il remit sa promesse au roi, à la condition qu'il descendrait aux régions

Dans sa sixième incarnation, Vishnou se présenta sous la forme de Paris Râm, héros brahmane, qui fit la guerre aux Kchatryas ou caste militaire, et l'extermina. Dans sa septième incarnation, il se montra sous la forme de Râma; dans la huitième, sous celle de Bella Râma, héros qui délivra la terre des géants. Dans sa neuvième incarnation, il se produisit comme Bouddha, auteur d'une fausse religion; il prit cette forme pour tromper les ennemis des dieux. Cette légende est évidemment destinée à ravaler le bouddhisme, le rival des Brahmanes. La dixième incarnation est encore à venir.

Maistoutes les autres incarnations de Vishnou ont étémises dans l'ombre par celles de Râma et de Crishna, qui nonseulement ont éclipsé, au moins dans l'Inde, leur père Vishnou, mais ont substitué leur culte à celui des dieux antiques et même de tous les autres dieux, excepté Siva, Sourya et Gânesa.

Rama. — Rāma, identifié avec Vishnou par la superstition de ses adorateurs etait un roi d'Oude, et c'est dans les traditions indoues presque le seul personnage dont les actes présentent quelque caractère historique. Il commença, dit-on, par être exclu du trône paternel et passa nombre d'années dans la retraite religieuse au milieu des forēts. Son épouse, la reine Sita, ayant été enlevée par le géant Ravana, il se mit en campagne pour la délivrer, conduisit sou armée dans le Deccan, pénétra jusque dans l'île de Ceylan, dont Răvana était le roi, et reconquit Sita après une victoire complete sur son ravisseur. Dans cette expédition il eut pour alliés une armée de singes , commandés par Hanoumân, dont on voit souvent l'image dans les temples, et qui est adoré dans le Deccan au moins autant que Râma ou aucun autre dieu. Cependant la fin de Râma fut malheureuse, car ayant par son imprudence causé la mort de son frère Lachman, qui avait été le fidèle compagnon de ses dangers et de ses victoires, il se jeta de désespoir dans un sleuve; mais ce fut, au dire des Indous, pour être réuni à la divinité. Toutefois il conserve encore son existence individuelle, comme le prouve le culte particulier dont il est l'objet. Râma est toujours représenté sous la forme humaine et il est rations presque univers

rations presque univers Crishna. — Cependa encore loin d'avoir la cordée à un autre mortel : qui n'est pas compris dan des incarnations de Vis l'histoire est beaucoup n comme roi et comme c de la famille royale de Djamna, il fut élevé | du voisinage qui part traire aux cruautés d'u contre lui. Cette pério tence semble etre celle plus d'impression sur Indous, qui ne se lass raconter les bizarres es enfance, comment l'air, détruisait le**s** serpe même une secte très-n l'adore sous la forme comme le créateur et le prême de l'univers. Crist moins comme je**une ho**r siasme de ses adoratrice sent de célébrer sa jeunes lieu des Gopts, nymphes consacré , dansant , cha: de la llûte , captivant toutes ses agrestes com me des princesses de l' avaient entendu parler Dans son age mur il me d'innombrables aventur il vamquit le tyran qu héritage et remonta sur : son tour pressé par étrangers, il fut obligé d Dwarika dans le Gouze prit parti pour la famil dans la guerre où ils d Courous la souveraineté ville qu'on suppose a nord-est de Delhi, et à rante milles du lieu où dans l'Indoustan.

Cette guerre est le s poëme héroïque des Inc Bharata, dont Crishna héros. Elle se termina des Pandous et le reto dans sa capitale du Gou Râma il eut une mori inde.

pliqué bientôt après sa victoire e cruelles discordes civiles, ut frappé d'un coup de flèche chasseur qui tira sur lui dans son, eroyant tirer sur une pièce t.

ta est le plus populaire des dous.

les fidèles qui adorent Vishlusivement à tous les autres y a une secte dont le culte ne su'à Rama; mais, bien que e d'une classe importante, comprenant une foule consi-**'ascétiques** et presque les plus éculateurs sur les matières **6, elle ne peut** se comparer ni mbre, ni pour la popularité, e vishnouvite qui g'est vouée **nent au culte de C**rish**n**a. ecte comprend tous les homwet sensuels, presque toutes s, et en réalité la majorité des s presque toutes les classes ėtė.

art des adorateurs de Crishna qu'il n'est pas une inde Vishnou, mais Vishnou , Vishnou, le créateur éteristant par lui-même, de l'u-

vishnou; mais ses incarnaimanations, en ne comptant
qui sont mentionnées dans
sont innombrables: que sel fallait tenir compte de touoù on le fait comparaître sous
le quelque saint ou héros loses admirateurs ont voulu
ieu?

nd d'ailleurs la même liberté autres dieux. On leur prête nations infinies. Candoba, divinité des Mahrattes, qu'on sous la forme d'un cavaest une incarnation de Siva. ille brahmane de Chinchar, a, qui jouit du singulier priposséder un dieu héréditaire membres, prétend tirer son ne incarnation ou émana-ânesa. ages mêmes ont des divini-

tés locales qui sont des émanations de Vishnou ou de Siva ou des déesses leurs épouses. Mais toutes ces incarnations sont insignifiantes, comparées aux grandes incarnations de Vishnou, surtout à ses incarnations dans les personnages de Râma et de Crishna.

193

Lakchmi est l'épouse de Vishnou; elle n'a pas de temple, mais, comme elle est la déesse de l'abondance et de la fortune, il n'y a pas à craîndre de voir tomber son culte dans l'oubli.

Des autres dieux, Gânésa et Sourya (le soleil) sont ceux qui sont le plus honorés.

Tous deux ils ont des adorateurs qui les préférent à tous les autres dieux; tous deux ils ont des temples et un culte particulier. Gânésa a probablement dans le Decean plus de temples qu'aucun autre dieu, excepté cependant Siva.

Sourya est représenté dans un char, la tête entourée de rayons.

Gânésa ou Ganpatů est représenté sous la figure d'un homme très-corpulent, avec une tête et une trompe d'éléphant.

Aucun des neuf autres dieux dont nous avons donne les noms n'a aujourd'hui de temples particuliers, bien qu'il soit très-probable que jadis ils en ont Les uns ont une fête annuelle pour laquelle on leur fait une statue, qu'on adore pendant toute la journée et qu'on jette le lendemain à la rivière ; d'autres ne ligurent jamais que dans les prières. Indra, en particulier, semble avoir jadis occupe dans les sentiments religieux des Indous une beaucoup plus grande place qu'aujourd'hui; on l'appelait le roi du ciel et des dieux; sir William Jones l'a considéré comme le Jupiter des Indous; aujourd'hui on n'en entend presque plus parier.

Câma, le dieu de l'amour, a subi un semblable destin: c'est la plus charmante des divinités indoues, c'est celle que les Européens accepteraient le plus volontiers comme reelle. Doué d'une éternelle jeunesse et d'une incomparable beauté, il exerce son ompire sur les dieux et les hommes. Brahma, Vishnou, et même le terrible Siva, ont senti les traits de son arc de fleurs; ils ont eu le sein percé de ses flèches. Les temples, les grottes qui lui sont consacrés, jouent un grand rôle dans les légendes, les poëmes et les drames de l'antiquité; mais aujour-d'hui il est tout aussi négligé que les neuf autres, sauf cependant Yâma, qui, en sa qualité de juge des morts, est encore un objet de respect et de terreur.

Chacun de ces dieux a son ciel séparé et ses serviteurs particuliers. Ce sont des palais d'inénarrables félicités, tout brillants d'or et de joyaux.

Le ciel d'Indra est celui de tous qui a été le plus souvent décrit. Outre ses palais d'or ornés de pierres précieuses, il est embelli de frais ruisseaux, de grottes, de jardins toujours en fleurs, parfumé par les exhalaisons d'un arbre céleste qui croit au centre, et le remplit tout entier de ses senteurs aromatiques. Il est illumine par une lumière mille fois plus brillante que celle du soleil; il est habité par les Apsaras et les Gandarvas ( nymphes et chanteurs célestes ). Des génies de plusieurs espèces sont consacrés au service de Ses heureux habitants, qui passent leur temps dans les chants, les danses et les plaisirs de toute espece.

Bons et méchants esprits. Outre les anges et les bons génies qui habitent les différents cieux, il y a encore diverses espèces d'esprits mèlés au reste de la creation:

Les Asouras, parents des dieux, déshérités et précipités dans les ténèbres, mais luttant toujours contre leurs rivaux, et fort semblables aux Titans de la mythologie grecque.

Les Deïtyas, autre espèce de démons assez nombreux pour avoir levé des armees et fait la guerre aux dieux.

Les Râkshasas, êtres gigantesques et malfaisants. Les Pisachas, méchants aussi, mais moins puissants. Les Bhouras, mauvais esprits du dernier ordre, assez semblables aux fantômes et vampires des croyances populaires de l'Europe, mais dont l'existence est acceptée dans l'Inde par les hommes de tor rangs et de tous les âges.

Il faut encore compter dans nomenclature une espèce de div très-nombreuses, quoique leur tence ne soit reconnue que dan sphères très-limi**tées, et quoiq**t Brahmanes contestent souvent la mité du culte qui leur est rend sont les dieux des villages; chac adore deux ou trois comme ses pa speciaux, et quelquefois **aussi com**i persécuteurs obstinés. Ce sont en que sorte les Pénates et les dieux res des Romains. Les esprits d sonnes décédées qui ont, à un titr conque, attiré l'attentio**n du vo**il pendant leur vie, jouissent souve cet honneur.

Un trait assez extraordinaire religion des Indous (mais elle n'e la seule à qui il appartienne), que les dieux n'ont qu'une exilimitée. A la fin d'un cycle, d'ur rée prodigieuse il est vrai, l'u cesse d'exister; la Trinité et les dieux inférieurs perdent leur existet la Grande Cause Première seule dans l'espace infini. Apr certain laps de siècles, elle exe nouveau son pouvoir, et toute la tion, avec ses êtres humains et d renaît à la vie.

On a de la peine à croire que fables grossières et puériles celles dont nous avons parlé ne pas les restes des temps barbares; dans la divine origine du christis n'a pas empéché qu'après le déci lumières, qui suivit l'invasion de bares, il n'ait aussi été mêlé de perstitions extraordinaires; auss on croire, avec les orientaliste plus compétents, que le système dous, autrefois beaucoup plus petombé dans l'état où nous le ver par suite de la décadence de tou branches de l'activité intellectuel

Nous nous sommes abstenu de parer le système religieux de dous à la religion d'aucun autiple: les savants réussiront peut trouver la loi de ses rapports mythologie de la Grèce ou de l'É

est un travail qui est encore à

ous reste maintenant à parler oyance des Indous à la vie fusur doctrine, c'est, comme on transmigration des âmes; mais aut pas oublier qu'ils croient qu'entre leurs divers modes nce ils iront, suivant leurs jouir de milliers d'années ieur dans leurs cieux, ou soufussi longs tourments dans quelde leurs enfers, encore plus oux que les sphères célestes. ant remarquons que l'espé-'**est jamais e**nlevée à personne: grand coupable, après avoir ses crimes par des siècles de nces, par de longues transmis, peut à son tour monter dans des etres, entrer dans le ciel, se aspirer à la plus grande réise que les bons puissent espé-**Discription dans le sein de Dieu.** lescriptions du bonheur ou des nts de la vie future sont anipoétiques. Les bons, aussitôt nt dépouillé leur corps mornparaissent devant Yama; ils onduits en sa présence par des s délicieux, ombragés par des partumés, arrosés par des ruisout couverts de lotus. Dans t voyage des pluies de fleurs t sur eux, l'air retentit des des bienheureux, encore plus mélodieux des ans méchants, au contraire, sont 's par des sentiers étroits et ux; ils ont à traverser des brulants, des champs de pierleur coupent les pieds à chai; ils vont nus, dévorés par la puverts de sang et d'immondius une pluie de cendres chaude charbons brûlants; d'horriparitions viennent les effrayer, olissent l'air tout autour d'eux lugubres et de plaintes déchi-Les enfers, où ils sont enfin s. sont décrits avec un mélanublime et d'exactitude minu**qui rappe**llent en plus d'un paspoème du Dante.

Ces récompenses et ces châtiments sont souvent bien proportionnés aux mérites ou aux démérites des morts, et on ne saurait douter qu'ils n'aient une grande influence sur la conduite des vivants. Mais, d'un autre côté, l'efficacité accordée à la foi et à l'observance des formes extérieures de la piété, la facilité d'expier les crimes par des pénitences, sont malheureusement les traits principaux du système, et elles ne doivent pas peu contribuer à en affaiblir la puissance morale.

L'influence indirecte du système sur la moralité des tidèles est peutêtre encore plus nuisible que ces imperfections mêmes. Il entretient une superstition grossière qui ruine et dégrade l'esprit ; la récompense suprême qu'il assigne à la vertu, se reposer dans ce monde pour être après absorbé dans le sein de Dieu, a pour effet de détruire les deux plus grands stimulants de la vertu, l'esprit d'entreprise et l'amour de la gloire. Ses entreprises sur le domaine de la loi et de la science tendent à les lixer, sans espoir de progres, au point même qu'elles avaient atteint lors de la prétendue révélation; son intervention dans les détails les plus vulgaires de la vie détruit toute habitude et tout sentiment de liberté, elle réduit la vie humaine n'être plus qu'une affaire de routine. Quand les individus sont libres. le progrès s'accomplit naturellement et sans secours : une nation se modifie completement dans le cours de quelques générations, sans qu'il **en** aucun sacrifice à personne; mais quand la religion vient interposer son autorité dans les détails de l'existence, il faut une hardiesse peu commune pour oser entrevoir la moindre nouveauté; et celui-là doit se préparer à renier sa religion, à déserter la communion de ses amis, qui veut faire le plus léger changement dans son régime alimentaire.

C'est dans son intérieur même, dans les limites de son empire, que le système religieux des Indous a été surtout impuissant à prévenir les innovations. Sans doute la révélation originale n'a jamais été mise en question, mais il semble que chacun ait été libre d'attacher selon son gré plus ou moins d'importance à telle ou telle de ses parties; souvent le même passage a été compris de diverses manières, et comme il n'existait pas d'autorité qui pût défendre l'unité d'interpretation, on a vu naître une multitude de sectes, différant toutes les unes des autres dans leurs principes et dans leur pratique.

Sectes. — Il y a trois sectes principales : les Sivaïtes ou adorateurs de Siva, les Vishnouvites ou adorateurs de Vishnou, les Saktites ou adorateurs de l'une des Saktis, les associées femelles ou les puissances actives des membres

de la Trinité.

Chacune de ces sectes se divise en une infinité de rameaux, nes de la différence des formes sous lesquelles la Divinité est adorée, ou des diverses opinions métaphysiques et religieuses que chacun d'eux a greffées sur le tronc principal. Les Saktites peuvent se partager eux-mêmes en trois grandes branches, qui adorent chacune l'une des trois deesses. Les adorateurs de Devi, l'épouse de Siva, sont sans comparaison les plus nombreux, plus nombreux même que les deux autres branches réunies.

Outre ces trois grandes sectes, il y en a de moins importantes qui adorent Sourya ou Gànesa, ou qui, Indous dans la forme, approchent-tres pres du Déis-

me le plus pur.

Les Sikhs, dont nous aurons occasion de parler, ont fondé une secte qui a introduit des innovations telles, qu'on peut la regarder comme une religion nouvelle.

If ne faudrait pas supposer que chaque Indou appartient a l'une ou à l'autre des sectes que nous venons de nommer; au contraire, ceux-là seuls sont reconnus pour orthodoxes, qui ne veulent accepter le culte exclusif d'aucun dieu, mais au contraire les acceptent tous, suivent dans le culte les formes presentes par les Vedas, les Pouranas ou autres livres sacres, et rejettent toutes les ceremonies tirées

d'autre origine. C'est i qu'en apparence du moi encore la grande majori des Brahmanes. Mais, se babilité, même parmi guère que ceux d'un **espr**i phique qui ne se senten preterence pour telle ou a plus forte raison doit-i des classes inférieu<del>re</del>s, qu nent guere que l'observai des cérémoni**es du culte** incarnations de Vishnou q séduit les imagination: Dans tout le Bengal et l'II de ce côté que se tour sentiments religieux du pe que les temples de Siva nombreux, cette divinité que peu de lidèles; encor jouir de peu de considéra

Siva a toujours été re le patron special des Bra il n'a jamais souri aux populaires. Dans les lieux fidèles ont la supériorite la masse de la multitude tachee à son culte que pa santes aventures de Rai nna. Le premier de ces c surtout honoré sur les Djamna et le cours supéri sur le cours inférieur de c le centre et dans l'ouest d la popularité de Crishna e la sienne. Cependant Rá dans l'Inde entière, et so deux tois est le salut ord dressent toutes les classe

Les Sivaïtes forment une proportion considé dres reguliers; c'est dans le pays des Marattes qu'il nombreux. Plus au sur Vishnouvites qui sont en cette partie de l'Inde, Vis adoré sous sa forme hum et de Crishna, mais sous abstrait de conservateur Les Saktites ou adorate nité femelle sont partou les autres, et il y a des li en grande majorité. Les de la population du Ben

l'une ou l'autre des déesses, celui de Dévi.

pepartout la différence des secque vive et profonde, et recoul haines cachées, est assez difaisir. Les Européens ont quellà les discerner, à moins qu'ils
ppris à le faire dans les livres
Colebrooke, Buchanan. etc.
loles peints sur le front, et qui
lidicateurs des sectes, sont cert une des singularités les plus
les de la toilette d'un Indou; et
la caste, et non pas de la

rsonnes qui veulent se faire une secte subissent une sorte u, dont la principale céréla communication secrète à par le Gourou (instructeur, de certaines paroles qui dent à la communication du ans l'initiation des Brahma-

tes ne remontent pas toutes antiquité. Le culte particulier grands dieux et de leurs dées-ision des divinités inférieures, oute très-ancien; mais il est savoir quand commencerent uire les prétentions de supéclusive de chacun d'eux sur : selon toute probabilité,

ait beaucoup plus récent que

de presque certain que les dées sur l'adoration d'incarnaiculières, comme celles de Râ-Urishna, sont postérieures au ement du huitième siècle de

bre des sectes s'est sans doute accru par suite de l'oubli mbés les Védas, la source où nonter pour retrouver la reloue dans sa pureté. L'étude res était réservée comme un ux trois castes des hommes nés; de ces castes deux sont teintes aujourd'hui, et celle a bien négligé les devoirs qui it confiés dans le principe. ns doute attribuer à ces cir-

constances l'oubli de l'ancien rituel, remplacé depuis par un autre, mieux adapté aux révolutions qu'ont subies les opinions religieuses du peuple.

Il se compose aujourd'hui d'une collection d'hymnes, de prières, d'invocations assez modernes, qui, mêlées avec quelques fragments des Védas, défrayent les cérémonies du culte. M. Colebrooke l'a analysé dans trois essais séparés, et insérés aux volumes, V et VII des Asialics Researches.

La différence entre ce rituel et celui dont nous pouvons nous faire une idée dans le livre de Manou, semble être beaucoup m**o**indre qu'on ne serait tenté de le croire. Les longues instructions qui y sont données sur les ablutions, la méditation du *Gaya*tri, etc., etc., ne sont pas en contradiction avec la religion des Véd**as;** et peut-être existaient-elles au temps de Manou, quoique celui-ci n'en ait pas parlé. Les objets du culte sont à peu près les mêmes : les divinités des éléments et des puissances naturelles. L'introduction du nom de Crishua est certainement une innovation, mais il

se présente très-rarement.

Les cérémonies des Indous sont nombreuses, mais peu capables de taire impression; leur liturgie, à en juger par les extraits qu'en donne M. Colebrooke, contient quelques beaux passages, mais en géneral elle est ennuyeuse et insipide. Chacun accomplit tout seul ses dévotions quotidiennes dans sa maison, dans le temple, dans le fleuve, dans le lac qui lui convient; la pauvreté du style de ces prières ne peut pas être rachetée par le lien sympathique qui unit des hommes qui prient en commun. La forme du service religieux, si l'on peut parler ainsi, est changée; mais les occasions où il doit être célébré sont les mêmes qu'au temps de Manou. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes cérémonies qui se répètent chaque jour, depuis la conception de l'enfant jusqu'a la mort du vieillard. Ce sont pour chaque jour les mêmes prières, les mêmes sacritices, les mêmes oblations. On prend cependant pour les abréger plus de liberté que le code

de Manou ne semble en accorder en théorie; mais peut-être la pratique de son temps ne différait-elle pas de celle

d'aujourd'hui.

Un Brahmane qui voudrait encore aujourd'hui s'acquitter de tous ses devoirs religieux n'en aurait pas pour moins de quatre heures par jour. Toutefois, s'il est engagé dans les affaires de ce monde, il peut avoir fini en une demi-heure. Les gens des classes inférieures se contentent de répéter plusieurs fois au bain le nom de leur patron.

La multiplication des sectes est à la fois la cause et la conséquence de l'importance qu'ont prise les ordres monastiques. Chacun d'eux se consacre au service particulier de quelque divinité, et sa puissance est en raison directe de la faveur qui s'attache à son patron. Aussi prechent-ils chacun la foi dans son Dieu, comme le moyen d'arriver à la satisfaction de ses désirs et de racheter ses péchés. Comme déduction logique, ils réclament de tous leurs disciples et pour toute la vie une obéissance absolue, comme celle que le Brahmane de Manou, dans la période de son enseignement, exigeait des élèves, mais seulement pendant le temps du noviciat.

C'est là la cause de tous les empiètements que ces ordres ont faits sur l'autorité religieuse des Brahmanes, et par conséquent aussi des sentiments de haine que ceux-ci leur ont voués.

Les Brahmanes de leur côté ont profité de l'exemple des Gosayens, et ils ont essayé, comme leurs rivaux, de prendre en main le gouvernement des diverses sectes. Ainsi des quatre-vingtquatre Gourous ou chefs spirituels de la secte de Râmanoudj, il y en a soivante-dix-neuf qui sont des Brahmanes séculiers.

La puissance de ces chefs de sectes est une des innovations les plus remarquables du système religieux des Indous. La plupart d'entre eux dans le sud de la Péninsule, ceux surtout des ordres réguliers, ont de grandes maisons défrayées par des donations en terres, ou par les contributions de leurs fidèles.

Ces revenus se dépensent ceuvres de charité; mais c ges entretiennent aussi un de maison, surtout dans l d'inspection, où on les vo des éléphants, environnés brillantes, etc., etc., comm res du monde temporel. suivre par des multitudes et sont toujours reçus ave par les princes dont ils ti États.

# 2° Du Bouddhisme et nisme.

Il est deux religions qui, tinctes de celle des Indous, partenir à la même origine tagé le respect des peuplavant l'introduction d'une replétement étrangère par l'inhométane.

Ces deux religions son dhisme et le Djainisme.

Toutes deux se font comme les doctrines Bri par leur tendance au quié respect pour la vie an croyance à la transmigrati à l'existence d'enfers pour des méchants, et de cieux compense des bons. Leur mun, leur but final est d'un état de parfaite apa nos yeux ne diffère pas de l'a complète; les moyens c plotent pour y parvenir son des mortifications, et le c complet des soucis et des de l'humanité.

Les différences entre le gions nouvelles et le Brahi sont pas moins frappante points de ressemblance; nombreuses surtout chez le tes.

La plus ancienne des s dhistes semble nier l'existen et quelques-unes de celles ( tent refusent cependant d naître comme le Créateur ( rain de l'Univers.

Selon l'acienne secte al



nce d'organisation est inhénatière; et, quoique l'univers temps en temps, cette qualité ère le fait renaître après une ériode, pour subir encore une nort et recommencer ensuite uvelle, sans qu'il y ait besoin nédiaire d'aucun agent exté-

e plus élevé dans l'échelle de cupé par certains êtres nomhas, qui se sont élevés euxreleurs propres mérites et érités, pendant une longue asmigrations dans ce mondes mondes antérieurs, à ce d'inactivité et d'insensibiregardé comme le souverain

de athéiste compte cepenlligence et la volonté parmi inhérentes à chaque molématière. Une autre secte, radjnikas, essaye d'explience de ces qualités d'une ntelligible, en les combinant e, en les réunissant à la de façon à en faire une sorte particulière: mais cepencombinaison ne suflit pas ipliquer le mouvement; l'éormé reste dans un état de stuel, ses qualités agissent tres parties de la matière, y ait effort ni volition de

sectes de Bouddhistes qu'on peler Déistes : l'une recon-:ence d'un Etre suprême, matériel, intelligent, doué , de liberté, de qualités ais qui cependant, comme tème précédent, ne sort jaétat de perpétuel repos. l**es éc**oles qui croient à cette regarde comme le seul ternel et existant par luilis qu'une troisième lui assore comme existence séparée, ın troisième être formé par s deux autres, et auquel le la création de l'Univers. s aucune des écoles Bouddhistes l'action de la Divinité no lui fait produire par sa volonté plus que l'émanation de cinq ou de sept Bouddhas; et de ces Bouddhas, procèdent de la même manière cinq ou sept autres nonmés Bodhisatouas, dont chacun à son tour est chargé de la création d'un monde.

Et encore, si essentiel est le repos à la félicité et à la perfection dans les idées des Bouddhistes, que les Bôdhisatouas eux-mêmes sont déchargés, autant qu'il est possible, du soin de conserver leurs créations. Quelques philosophes enseignent donc que chacun des Bhôdisatouas prend bien garde de constituer l'Univers en vertu de lois qui lui permettent d'exister par lui-même; d'autres imaginent des agents inférieurs créés dans ce dessein ; il est mêine une école qui prétend que le Bôdhisatoua du monde actuel produisit les trois personnes de la Trinité indoue, et leur délégua ses trois pouvoirs de création,

Les opinions diffèrent sur le compte des Bouddhas qui se sont élevés à ce degré par la vertu des transmigrations. Les uns croient, avec l'école athéiste, que ce sont des productions de la nature semblables aux autres hommes, et qu'ils conservent une existence indépendante, même après être arrivés à l'état si désiré d'immobilité parfaite. Les autres sectes prétendent que ce sont des émanations de l'Être suprême, issues d'autres Bouddhas ou Bôdhisatouas, et qu'ils sont finalement récompensés de leurs mérites par leur absorption dans l'essence divine.

de conservation et de destruction.

Il y a eu un grand nombre de ces Bouddhas humains dans ce monde et dans les mondes antérieurs; mais les sept derniers sont plus distingués que les autres, le dernier surtout, Gotama ou Sakya, qui révela la religion actuelle, fixa les lois du culte et de la morale, et qui, bien que passé depuis longtemps à un degré d'existence beaucoup plus élevée, est regardé comme le chef religieux de ce monde, et continuera de l'être jusqu'à ce qu'il ait accomplitoute sa période de cinq mille ans.

Au-dessous des Bouddhas il y a un

nombre de degrés infinis, occupés par les hommes qui ont plus on moins approché de la perfection par la sainteté de leur vie.

Outre la hiérarchie des Bouddhas, existe encore une multitude innombrable de créatures célestes ou terrestres, les unes empruntées purement et simplement au panthéon indien, les autres inventées par les Bouddhistes.

Les Bouddhistes des diverses contrées diffèrent beaucoup entre eux. Ceux du Népâl semblent être le plus profondément imbus des superstitions indoues; mais même chez les Bouddhistes de la Chine on reconnaît facilement l'origina indienne.

gine indienne.

La secte qui admet l'existence d'un Dieu est la plus répandue dans le Népâl; la secte athéiste règne presque en souveraine, et dans toute la pureté de ses doctrines, dans l'île de Ceylan. M. Abel Rémusat dit qu'en Chine la secte athéiste est celle à laquelle le

peuple s'est le plus attaché.

Les Bouddhistes différent des Brahmanes sous un grand nombre de rapports. Ils nient l'autorité des Védas et des Pouranas; ils ont renversé le système des castes : leurs prêtres sont pris dans toutes les classes de la société, et ont plus de points de rapports avec les moines de l'Europe qu'aucuns des ministres de la religion indoue. Ils vivent dans des monastères, sont uniformément habillés de jaune, vont les pieds nus , se rasent la barbe et les cheveux, ont dans leurs chapelles des services réguliers auxquels ils assistent en commun; et ensin dans leurs processions, leurs chants, leurs cérémonies, leur façon d'illuminer leurs temples, ils ont avec le rituel de l'Eglise catholique des points de ressemblance qui ont vivement frappé tous les savants. Ils ne jouissent d'aucune des libertés dont les ordres monastiques de l'Inde ne se font pas faute; ils se vouent au célibat, et renoncent à presque tous les plaisirs des sens; ils mangent ensemble dans un réfectoire commun; ils dorment assis dans une attitude prescrite, et ne sortent de leur monastère qu'une fois par semaine,

pour ailer tous ensemble au or ques-uns vont chaque jour quêtes ou plutôt recevoir des a car la mendicité est interdite règle. Les moines n'ont d'au pation que le service religieux temples attachés à leurs mole public n'y est pas admis, e dévotions dans d'autres temp des couvents.

Il existe aussi des couvents femmes.

Les Bouddhistes portent! pour la vie animaie beaucoup que les Brahmanes; leurs pa mangent pas après l'heure de ne boivent après la nuit to peur d'avaler par mégarde sectes invisibles; ils portent avec eux un balai dont ils si pour nettoyer la place avan seoir, toujours dans la craint ser une créature vivante. Or qui se couvrent la bouche avei ceau d'étoite, pour ne pas a insectes en respirant. Ils n comme les Brahma**nes un re**s gieux pour le feu; ils honore liques des saints, sentiment aux autres Indous. Pour logei ques (quelques cheveux, un dent), ils élèvent c**es solides** : ces monuments en forme ( dont quelques-uns sont de di colossales.

Les Bouddhas sont quelqu présentés debout, mais plus rement assis et les jambes cr Turque, le corps droit, dans d'une profonde méditation, l nance calme, et les cheveux b

Outre les temples et les mo qu'on voit dans les pays où dhisme existe encore, on tro l'Inde des ruines magnifiques

ont appartenu.

Les plus remarquables de c ments sont des temples souten merveilleux hypogées d'Elloras vre des Bouddhistos. Le plus de leurs travaux est à Carla, ent et Bombay; sa hauteur et sa l ses colonnades qui le séparen parties, le chœur et les aile

m ogives et sculptée, rappellent veilles de l'architecture gothi-

Bouddhistes possèdent une littrès-riche, mais qui ne diffère
elle des Brahmanes. On la conns les dialectes locaux des divertrées où l'art de l'imprimerie de
tytemps connu, a merveilleuseultiplié le nombre des livres.
Hi, ou dialecte local de Maancien royaume sur le Gange,
ence de Gôtama ou Sakya) semle dialecte le plus généralenployé dans les écrits religieux
ddhistes.

Djainistes occupent une place diaire entre les Bouddhistes rahmanes.

nt d'accord avec les Bouddhistes er l'existence ou du moins l'ac-. la providence de Dieu; comme roient à l'éternité de la matière. ent ou honorent les saints, ils respect scrupuleux pour la male, et suivent sur ce sujet les pratiques; ils n'ont pas non pretres héréditaires, rejettent autorité des Védas, et n'ont nces, ni respect religieux pour comme les Bouddhistes encoré, ent la félicité suprême dans un abstraction parfaite, et ils ont t croyances brahmaniques les emprunts.

d'autres rapports ils se rappro-Brahmanes; ainsi ils ont é la division par castes. Les tes de l'ouest et du sud de l'Inde nservé cette distinction dans rigueur,et l'on peut dire qu'elle ssi acceptée de fait par ceux d-est. Quoiqu'ils rejettent l'aues Védas comme loi absolue, ils ordent cependant une grande sur tous les points où les Védas rarient pas leurs idées religieuprincipale objection qu'ils leur nt est tirée des sacrifices sanrdonnés par les Védas, et de : que peut causer la combuss offrandes consumées sur les

Djainistes reconnaissent toutes

les divinités des Brahmanes, et même ils adorent un certain nombre d'entre elles quoiqu'ils les regardent comme fort inférieures à leurs saints, pour lesquels surtout ils réservent leurs hommages.

En dehors de ces points de ressemblance avec les Brahmanes et les Bouddhistes, les Djaïnistes ont de certaines croyances qui leur sont propres. Leurs adorations s'adressent principalement à un nombre limité de saints qui se sont élevés eux-mêmes, par leurs austérités, au-dessus des dieux. Ce sont les Tritankeras, dont il existe vingt-quatre dans le présent, comme il en a existé vingt-quatre dans le passé, comme il en existera vingt-quatre dans l'avenir.

Les plus honorés de ces vingt-quatre personnages sont: Rishoba, le premier des Tirtankeras actuels, et surtout les vingt-troisième et vingt-quatrième, Parasuâth et Mahavîra. Comme, excepté l'histoire de ces deux derniers, celle de tous les autres est évidemment fabuleuse, on a conjecturé, avec quelque apparence de raison, que Parasuâth et Mahavîra sont les véritables fondateurs du Djaïnisme. Tous, d'ailleurs, sont plongés dans le même état de parfaite béatitude apathique, et n'ont aucune part au gouvernement du monde.

Les Djaïnistes ont introduit quelques changements dans les rangs et l'histoire des divinités Brahmaniques qu'ils ont conservées. Ils n'accordent aucune supériorité aux trois grands dieux de la Trinité brahmanique. De plus, ils ont encore beaucoup ajouté au nombre des dieux et à l'absurdité générale du système : ainsi ils comptent soixantequatre Indras et vingt-deux Dévis.

Ils n'honorent pas les reliques des saints, et n'ont pas d'établissements monastiques. Leurs prêtres sont désignés sous le nom de Djâtis; ils sont de toutes les castes, et leur costume, malgré quelques différences, rappelle parfaitement celui des Brahmanes Ils portent de larges manteaux blancs, vont la tête nue, avec la barbe et les cheveux courts; ils s'appuient sur un bâton noir, et sont toujours armés d'un balai comme les Bouddhistes. Ils vivent d'aumônes et ne se baignent jamais,

incarnation, il se montra sous la forme de Ráma; dans la huitieme, sous celle de Bella Ráma, héros qui délivra la terre des grants. Dans sa neuvieme incarnation, il se produisit commo Bouddia, auteur d'une fausse religion; il prit cette forme pour tromper les ennemes des dieux. Cette légende est évidenment destinée a ravaler le bouddhisme, le rival des Brahmanes. La dixieme incarnation est encore à venir.

Maistoutes les autres incarnations de Vishnou ont étémises dans l'ombre par celles de Ràma et de Crishna, qui nonseulement ont éclipsé, au moins dans l'Inde, leur pere Vishnou, mais ont substitué leur culte à celui des dieux antiques et même de tous les autres dieux, excepté Siva, Sourya et Gânesa.

Rāma. — Rāma, identifie avec Vishnou par la superstition de ses adorateurs etait un roi d'Oude, et c'est dans les traditions indoues presque le seul personnage dont les actes présentent quelque caractere historique. Il commença, dit-on, par être exclu du trône paternel et passa nombre d'années dans la retraite religieuse au milieu des forets. Son epouse. La reine Sita, ayant été enlevee par le géant Ràvana, il se mit en campagne pour la délivrer, conduisit son armee dans le Deccan , pénetra jusque dans l'île de Cevlan , dont Răvana était le roi, et reconquit Sita après une victoire complete sur son ravisseur. Dans cette expedition il eut pour alhés une armes de singes , commandés par Hanoumán, dont on voit souvent l'image dans les temples, et qui est adore dans le Deccan au moins autant que Râma ou aucun autre dieu. Cependant la fin de Râma fut malheureuse, car ayant par son imprudence cause la mort de son frère Lachman, qui avait etc le fidèle compagnon de ses dangers et de ses victoires, il se jeta de désespoir dans un fleuve; mais ce fut, au dire des Indous, pour être reuni à la divinte "Foutefois il conserve encore son existence individuelle, comme le prouve le culte particulier dont il est l'objet. Râma est toujours represente sous la

forme humaine et il est l'obj rations presque universelles.

Crishna. — Cependant R encore loin d'avoir la popul cordée à un **autre mortel déillé**. qui n'est pas compris dans les des incarnations de Vishnou l'histoire est beaucoup moins comme roi et comme conqui de la famille royale de Matt Djamna, il fut élevé par u du voisinage qui parvint à traire aux cruautés d'un ty contre lui. **Cette période de** tence semble être celle qui plus d'impression sur l'es Indous, qui ne se lassent ja raconter les bizarres exploit entance, comment il voli l'air, détruisait le**s serpents, e** même une secte très-nombr l'adore sous la forme d'un comme le créateur et le régul prême de l'univers. Crishna n'e moins comme jeune homme l siasme de ses adoratrices , elà sent de célébrer sa jeunesse pas lieu des Gopis, nymphes à qui consacré, dansant, chassant de la flûte, captivant les c toutes ses agrestes compagne ine des princesses de l'Indou avaient entendu parler de sa Dans son âge mûr il m**ena à t** d'innombrables a**ventures, en**l il vainqui**t le tyran <b>qui rete** héritage et remonta sur son tra à son tour pressé par des étrangers, il fut obligé d'aller Dwarika dans le Gouzerat. I prit parti pour la famille des dans la guerre où ils disputi Courous la souveraineté d'Has ville qu'on suppose avoir ( nord-est de Delhi, et à envi rante milles du lieu où le Ga dans l'Indoustan.

Cette guerre est le sujet c poëme héroïque des Indous, Bharata, dont Crishna est le héros. Elle se termina par la des Pandous et le retour de dans sa capitale du Gouzerat Râma il eut une mort mall ie cruelles discordes civiles, rut frappé d'un coup de flèche chasseur qui tira sur lui dans son, croyant tirer sur une pièce et.

haa est le plus populaire des adous.

ni les tidèles qui adorent Vishclusivement à tous les autres il y a une secte dont le culte ne se qu'à Râma; mais, bien que sée d'une classe importante. <u>je comprenant une ioule consi-</u> d'ascétiques et presque les plus spéculateurs sur les matieres 1806, elle ne peut se comparer ni nombre, ni pour la popularité, zte vishnouvite qui g'est vouée vement au culte de Crishna. e secte comprend tous les homches et sensuels, presque toutes mes, et en réalité la majorité des de presque toutes les classes ociete.

lupart des adorateurs de Crishna nt qu'il n'est pas une inon de Vishnou, mais Vishnou ne, Vishnou, le créateur éterexistant par lui-même, de l'u-

es sont les principales manifesde Vishnou; mais ses incarnanu émanations, en ne comptant
lles qui sont mentionnées dans
es, sont innombrables : que ses'il fallait tenir compte de toues où on le fait comparaître sous
ne de quelque saint ou héros lont ses admirateurs ont voulu
n dieu?

prend d'ailleurs la même liberté sautres dieux. On leur prête carnations infinies. Candoba, de divinité des Mahrattes, qu'on ente sous la forme d'un cavané, est une incarnation de Siva. amille brahmane de Chinchar, una, qui jouit du singulier pride posséder un dieu héréditaire ses membres, prétend tirer son d'une incarnation ou émana. Gânesa.

villages mêmes ont des divini-

tés locales qui sont des émanations de Vishnou ou de Siva ou des déesses leurs épouses. Mais toutes ces incarnations sont insignifiantes, comparées aux grandes incarnations de Vishnou, surtout à ses incarnations dans les personnages de Râma et de Crishna.

Lakchmi est l'épouse de Vishnou; elle n'a pas de temple, mais, comme elle est la déesse de l'abondance et de la fortune, il n'y a pas à craîndre de voir tomber son culte dans l'oubli.

Des autres dieux, Gânésa et Sourya (le soleil) sont ceux qui sont le plus honorés.

Tous deux ils ont des adorateurs qui les préférent à tous les autres dieux; tous deux ils ont des temples et un culte particulier. Ganésa a probablement dans le Deccan plus de temples qu'aucun autre dieu, excepté cependant Siva.

Sourya est représenté dans un char, la tête entourée de rayons.

Gânesa ou Ganpatti est représenté sous la ligure d'un homme très-corpulent, avec une tête et une trompe d'éléphant.

Aucun des neuf autres dieux dont nous avons donne les noms n'a aujourd'hui de temples particuliers, bien qu'il soit très-probable que jadis ils en ont Les uns ont une fête annuelle pour laquelle on leur fait une statue, qu'on adore pendant toute la journée et qu'on jette le lendemain à la rivi**ère** ; d'autres ne figurent jamais que dans les prières. Indra, en particulier, semble avoir jadis occupe dans les sentiments religieux des Indous une beaucoup plus grande place qu'aujourd hui; on l'appelait le roi du ciel et des dieux; sir William Jones l'a considéré comme le Jupiter des Indous; aujourd'hui on n'en entend presque plus parler.

Câma, le dieu de l'amour, a subi un semblable destin: c'est la plus charmante des divinités indoues, c'est celle que les Européens accepteraient le plus volontiers comme reelle. Doué d'une éternelle jeunesse et d'une incomparable beauté, il exerce son oupire sur les dieux et les hommes. Brahma, Vishnou, et même le terrible Siva, ont senti les traits de son arc de fleurs; ils ont eu le sein percé de ses flèches. Les temples, les grottes qui lui sont consacrés, jouent un grand rôle dans les légendes, les poëmes et les drames de l'antiquité; mais aujour-d'hui il est tout aussi négligé que les neuf autres, sauf cependant Yâma, qui, en sa qualité de juge des morts, est encore un objet de respect et de terreur.

Chacun de ces dieux a son ciel séparé et ses serviteurs particuliers. Ce sont des palais d'inénarrables félicités, tout brillants d'or et de joyaux.

Le ciel d'Indra est celui de tous qui a été le plus souvent decrit. Outre ses palais d'or ornés de pierres précieuses, il est embelli de frais ruisseaux, de grottes, de jardins toujours en fleurs, parfumé par les exhalaisons d'un arbre céleste qui croît au centre, et le remplit tout entier de ses senteurs aromatiques. Il est illuminé par une lumière mille fois plus brillante que celle du soleil; il est habité par les Apsaras et les Gandarvas (nymphes et chanteurs celestes ). Des gemes de plusieurs especes sont consacrés au service de ses heureux habitants, qui passent leur temps dans les chants, les danses et les plaisirs de toute espece.

Bons et méchants esprits. Outre les anges et les bons génies qui habitent les différents cieux, il y a encore diverses espèces d'esprits mélés au reste de la creation:

Les Asouras, parents des dieux, déshérités et précipités dans les ténèbres, mais luttant toujours contre leurs rivaux, et fort semblables aux Titans de la mythologie grecque.

Les Deïtyas, autre espèce de démons assez nombreux pour avoir levé des armées et fait la guerre aux dieux.

Les Ràkshasas, êtres gigantesques et malfaisants. Les Pisachas, méchants aussi, mais moins puissants. Les Bhouras, mauvais esprits du dernier ordre, assez semblables aux fantômes et vampires des croyances populaires de l'Europe, mais dont l'existence est acceptée

dans l'Inde par les homme rangs et de tous les âges.

Il faut encore compter nomenciature une espèce trės-nombreu**ses , quoiqu**i tence ne soit reconnue q sphéres très-limitées, et Brahmanes contestent sou inité du culte qui leur es sont les dieux des villages adore deux ou trois comme spéciaux, et quelquefois aus persécuteurs obstinés. Ce s que sorte les Pénates et le res des Romains. Les esp sonnes décédées qui **ont, à** 1 conque, attiré l'attention pendant leur vie, jouissen cet honneur.

Un trait assez extraord religion des Indous (mais la seule à qui il apparti que les dieux n'ont qu'u limitée. A la fin d'un cycl rée prodigieuse il est vr cesse d'exister; la Trinité dieux inférieurs perdent le et la Grande Cause Preseule dans l'espace infin certain laps de siècles, e nouveau son pouvoir, et t tion, avec ses êtres humai renaît à la vie.

On a de la peine à crofables grossières et puér celles dont nous avons pas les restes des temps bar dans la divine origine du con'a pas empêché qu'après lumières, qui suivit l'invabares, il n'ait aussi été a perstitions extraordinaire on croire, avec les orie plus compétents, que le sy dous, autrefois beaucoup tombé dans l'état où nou par suite de la décadence branches de l'activité intellements.

Nous nous sommes absi parer le système religie dous à la religion d'aucu ple: les savants réussiron trouver la loi de ses rap mythologie de la Grèce ou est un travail qui est encore à

ous reste maintenant à parler Oyance des Indous à la vie fupur doctrine, c'est, comme on transmigration des âmes; mais ut pas oublier qu'ils croient ventre leurs divers modes nce ils iront, suivant leurs , jouir de milliers d'années **Fur dans leurs** cieux, ou soulssi longs tourments dans quelle leurs enfers, encore plus ix que les sphères célestes. nt remarquons que l'espest jamais enlevée à personne: g**rand cou**pable, après avoir es crimes par des siècles de es, par de longues transmi-, **peut à son tour monter dans des étres , entrer** dans le ciel , : **aspirer à la plus grande ré**e que les bons puissent espesorption dans le sein de Dieu. scriptions du bonheur ou des **is de la** vie future sont anipoétiques. Les bons, aussitôt t dépouillé leur corps morparaissent devant Yama; ils iduits en sa présence par des délicieux, ombragés par des irtumés, arrosés par des ruis**ut couverts de lotus. Dans** voyage des pluies de fleurs sur eux, l'air retentit des des bienheureux, score plus mélodieux des anméchants, au contraire, sont par des sentiers étroits et x; ils ont à traverser des ulants, des champs de piereur coupent les pieds à chails vont nus, dévorés par la verts de sang et d'immondis une pluie de cendres chau-3 charbons brûlants; d'horriritions viennent les effrayer, issent l'air tout autour d'eux ugubres et de plaintes déchies enfers, où ils sont enfin sont décrits avec un mélanblime et d'exactitude minuui rappellent en plus d'un paspoème du Dante.

Ces récompenses et ces châtiments sont souvent bien proportionnés aux mérites ou aux démérites des morts, et on ne saurait douter qu'ils n'aient une grande influence sur la conduite des vivants. Mais, d'un autre côté, l'efficacité accordée à la foi et à l'observance des formes extérieures de la piété, la facilité d'expier les crimes par des pénitences, sont malheureusement les traits principaux du système, et elles ne doivent pas peu contribuer à en affaiblir la puissance morale.

L'influence indirecte du système sur la moralité des tidèles est peutêtre encore plus nuisible que ces imperfections mêmes. Il entretient une superstition grossière qui ruine et dégrade l'esprit; la récompense suprême qu'il assigne à la vertu, se reposer dans ce monde pour être après absorbé dans le sein de Dieu , a pour ettet de détruire les deux plus grands stimulants de la vertu, l'esprit d'entreprise et l'amour de la gloire. Ses entreprises sur le domaine de la loi et de la science tendent à les fixer, sans espoir de progres, au point même qu'elles avaient atteint lors de la prétendue révélation; son intervention dans les détails les plus vulgaires de la vie détruit toute habitude et tout sentiment de liberté, elle réduit la vie humaine n'être plus qu'une affaire de routine. Quand les individus sont libres, le progrès s'accomplit naturellement et sans secours : une nation se modifie complétement dans le cours de quelques générations, sans qu'il en coûte aucun sacrifice à personne; mais quand la religion vient interposer son autorité dans les détails de l'existence, il faut une hardiesse peu commune pour oser entrevoir la moindre nouveauté; et celui-là doit se préparer à renier sa religion, à déserter la communion de ses amis, qui veut faire le plus léger changement dans son régime alimentaire.

C'est dans son intérieur même, dans les limites de son empire, que le système religieux des Indous a été surtout impuissant à prévenir les innovations. Sans doute la révélation

originale n'a jamais été mise en question, mais il semble que chacun ait été libre d'attacher selon-son gré plus ou moins d'importance a telle ou telle de ses parties; souvent le passage a été compris de diverses manières, et comme il n'existait pas d'autorité qui put défendre l'unité d'interprétation, on a vu naître une multitude de sectes, différant toutes les unes des autres dans leurs principes et dans leur pratique.

Sectes. — If y a trois sectes principales : les Sivaîtes ou adorateurs de Siva, les Vishnouvites ou adorateurs de Vishnou, les Saktites ou adorateurs de l'une des Saktis , les associées femell<del>es</del> ou les puissances actives des membres

de la Trinité.

Chacune de **ces sectes se divise en une** infinité de rameaux, nes de la différence des formes sous lésquelles la Divinité est adorée, ou des diverses opinions métaphysiques et religieuses que chacun d'eux a greffées sur le trone principal. Les Saktites peuvent se partager eux-mêmes en trois grandes branches, qui adorent chacune l'une des trois decsses. Les adorateurs de Dévi, l'épouse de Siva, sont sans comparaison des plus nombreux , plus nombreux même que les deux autres branches reunies.

Outre ces trois grandes sectes, il y en a de moins importantes qui adorent Sourya ou Ganesa, ou qui, Indous dans la forme, approchent-tres pres du Dei**s-**

me le plus pur.

Les Sikhs, dont nous aurons occasion de parler, ont fonde une secle qui a introduit des innovations telles, qu'on pent la regarder comme une

religion nouvelle.

Il ne faudrait pas supposer que chaque Indou appartient a l'une ou à l'autre des sectes que nous venons de nommer; au contraire, ceux-là seuls sont reconnus pour orthodoxes, qui ne veulent accepter le culte exclusif d'aucun dieu, mais au contraire les acceptent tous, suivent dans le culte les formes prescrites par les Védas, les Pouranas ou autres livres sacrés, et rejettent toutes les céremonies tirées

d'autre origine.C'est à 🗪 qu'en apparence du moins 1 encore la grande majorité c des Brahmanes. Mais, selon t babilité, meme parmi eux, guère que ceux d'un **esprit trè**: phique qui ne se sentent per preference pour telle ou telle a plus forte raison doit-il en i des classes inférieu**res, qui ne**: nent guère que l'observance e des cérémoni**es du culte. Ce** incarnations de Vishnou qui o seduit les unagin**ations p**e Dans tout le Bengal et l'Indoc de ce côté que **se tournent** sentiments religi**eux du peupl**o que les temples de Siva y so nombreux , cette divinité n'a que peu de lidèles; encore se jouir de peu de considératioi

Siva a toujours eté regare le patron special des Brahma il n'a jamais souri aux im: populaires. Dans les lieux me tideles ont la supériorité du la masse de la multitude ne : tachée à son culte que par le santes aventu**res** d**e Râma** ( ima. Le premier de ces deux surtout honoré sur les ri Djamna et le cours supérieur sur le cours inférieur de ce fle le centre et dans l'ouest de l'I la popularité de Crishna est su la sienne. Cependant Rama dans l'Inde entière, et son no deux fois est le salut ordinail dressent toutes les classes de

Les Sivaîtes forment en 1 une proportion considérabl dres réguliers; c'est dans le le pays des Marattes qu'ils so nombreux. Plus au sud, ce Vishnouvites qui sont en majo cette partie de l'Inde, Vishuo adoré sous sa forme humaine et de Crishna, mais sous son abstrait de conservateur de Les Saktites ou adorateurs nité femelle sont partout a les autres, et il y a des lieux en grande majorité. Les tra de la population du Bengal

ine ou l'autre des déesses, i de Dévi.

artout la différence des secvive et profonde, et recouines cachées, est assez dur. Les Européens ont queles discerner, à moins qu'ils is à le faire dans les livres lebrooke, Buchanan. etc. s peints sur le front, et qui cateurs des sectes, sont cerne des singularités les plus le la toilette d'un Indou ; et n les a souvent pris pour la caste, et non pas de la

nnes qui veulent se faire e secte subissent une sorte dont la principale cerécommunication secrete à ·le *Gourou* (instructeur de certaines paroles qui pt a la communication du s l'initiation des Brahma-

s ne remontent pas toutes tiquité. Le culte particulier nds dieux et de leurs déeson des divinités inférieures, te très-ancien; mais il est woir quand commencerent e les prétentions de supésive de chacun d'eux sur selon toute probabilité, beaucoup plus recent que

presque certain que les s sur l'adoration d'incarn**a**lières, comme celles de Rashna, sont posterieures au en**t du huitieme s**iècle de

e des sectes s'est sans doute **cru par s**uite de l'oubli **bés les Védas, la** source où nter pour retrouver la ree dans sa pureté. L'étude i était réservée comme un : trois castes des hommes :s: de ces castes deux sont ntes aujourd'hui, et celle ien négligé les devoirs qui consies dans le principe. doute attribuer à ces circonstances l'oubli de l'ancien rituel, remplacé depuis par un autre, mieux adapté aux révolutions qu'ont subies les opinions religieuses du peuple.

Il se compose aujourd'hui d'une collection d'hymnes, de prières, d'invocations assez modernes, qui, mélées avec quelques fragments des Védas, défrayent les cérémonies du culte. M. Colebrooke l'a analysé dans trois essais séparés, et insérés aux volumes, V et VII des *Asiatics Researches*.

La différence entre ce rituel et celui dont nous pouvons nous faire une idée dans le livre de Manou, semble être beaucoup moindre qu'on ne serait tenté de le croire. Les longues instructions qui y sont données sur les ablutions, la méditation du Gayatri, etc., etc., ne sont pas en contradiction avec la religion des Védas; et peut-être existaient-elles au temps de Manou, quoique celui-ci n'en ait pas parlé. Les objets du culte sont à peu près les mêmes : les divinités des éléments et des puissances naturelles. L'introduction du nom de Crishna est certainement une innovation, mais il

se presente tres-rarement.

Les cérémonies des Indous sont nombreuses, mais peu capables de faire impression; leur liturgie, à en juger par ies extraits qu'en donne M. Colebrooke, contient quelques beaux passages, mais en général elle est ennuyeuse et insipide Chacun accomplit tout seul ses dévotions quotidiennes dans sa maison, dans le temple, dans le sleuve, dans le lac qui lui convient; la pauvreté du style de ces prières ne peut pas être rachetée par le lien sympathique qui unit des hommes qui prient en commun. La forme du service religieux, si l'on peut parler ainsi, est changée; mais les occasions où il doit être célébré sont les mêmes qu'au temps de Manou. D'ailleurs, ce sont toujours les mêmes cérémonies qui se répètent chaque jour, depuis la conception de l'enfant jusqu'a la mort du vieillard. Ce sont pour chaque jour les mêmes prières, les mêmes sacrifices, les mêmes oblations. Ou preud cependant pour les abréger plus de liberté que le code

de Manou ne semble en accorder en théorie: mais peut-être la pratique de son temps ne différait-elle pas de celle

d'aujourd'hui.

Un Brahmane qui voudrait encore aujourd'hui s'acquitter de tous ses devoirs religieux n'en auruit pas pour moins de quatre heures par jour. Toutefois, s'il est engage dans les affaires de ce monde, il peut avoir fint en une demi-heure. Les gens des classes inferieures se contentent de repeter plusieurs fois au bain le nom de leur patron.

La multiplication des sectes est à la fois la cause et la consequence de l'importance qu'ont prise les ordres monastiques. Chacun d'eux se consacre au service particulier de quelque divinite, et sa puissance est en raison di recte de la faveur qui s'attache a son patron. Aussi préchent-ils chacun la foi dans son Dieu, comme le moven d'arriver a la satisfaction de ses desirs et de racheter ses peches. Comme deduction logique, ils reclament de tous leurs diseiples et pour toute la vie une obeissance absolue, comme celle que le Brahmane de Manou, dans la periode de son enseignement, exigent des eleves, mais seulement pendant le temps du noviciat

C'est la la cause de tous les empiètements que ces ordres ont faits sur l'autorite religieuse des Brahmanes, et par consequent aussi des sentiments de haine que ceux-ci leur ont voues

Les Brahmanes de leur côte ont profite de l'exemple des Gosayers, et ils ont essaye, comme leurs rivaux, de prendre en main le gouvernement des diverses sectes. Ainsi des quatre-vingtquatre Gourous ou chets spirituels de la secte de Râmanoucj, il v en a soivante-dix-neuf qui sont des Brahmanes seculiers.

La puissance de ces cheis de sectes est une des innovations les plus remarquables du système relizieux des Indous. La plupart d'entre eux d'uns le sud de la Peninsule, ceux surtout des ordres reguliers, ont de grandes maisons defrayees par des donations en terres, ou par les contributions de leurs fidèles.

Ces revenus se dépensent si œuvres de charité; mais ces ses entretiennent aussi un gr de maison, surtout dans leur d'inspection, où on les voit p des elephants, environnés del brillantes, etc., etc., comme les res du monde temporel. Ils suivre par des multitudes de let sont toujours reçus avec di par les princes dont ils trave États.

## To Du Bouddhisme et au nisme.

Il est deux religions qui, bit tinctes de celle des Indous, sen partenir à la même origine, e tage le respect des peuples avant l'introduction d'une reli pletement etrangère par l'invi hometane.

Ces deux religions sont dhisme et le Djainisme.

loutes deux se sont re comme les doctrines Braht par leur tendance **au quictis** respect pour la vie anim crovance a la transmigration à l'existence d'enters pour la des mechants, et de cieux p compense des bons. Leur o mua, leut but final est l' d'un etat de parfaite apath nos yeux nediffere pas de l'an complete; les movens qu' plotent pour y parvenir sont is des mortifications, et le det complet des soucis et des sa de l'humanité.

Les différences entre les carions nouvelles et le Brahma sont pas moins frappantes e points de ressemblance; el nombreuses surtout chez les l'tes.

La plus ancienne des sec dhistes semble nier l'existence et quelques-unes de celles qui tent refusent cependant de naître comme le Createur et rain de l'Univers.

Selon l'anc'enne secte athi

a matière, qui est éternelle. e d'organisation est inhétière; et, quoique l'univers nps en temps, cette qualité : le fait renaître après une ode, pour subir encore une t et recommencer ensuite elle, sans qu'il y ait besoin liaire d'aucun agent exté-

pl**us é**levé dans l'échelle de pé par certains êtres noms, qui se sont élevés euxleurs propres mérites et ités, pendant une longue migrations dans ce monde mondes antérieurs, à ce 'inactivité et d'insensibigardé comme le souverain

: athéiste compte cepenzence et la volonté parmi ihérentes à chaque inoléatière. Une autre secte, idjnikas, essaye d'expliice de ces qualités d'une elligible, en les combinant en les réunissant à la : façon à en faire une sorte articulière : mais cepenombinaison ne suflit pas iquer le mouvement; l'êmé reste dans un état de iel, ses qualités agissent s parties de la matière, ait effort ni volition de

ctes de Bouddhistes qu'on eler Déistes : l'une reconice d'un Etre suprême, atériel, intelligent, doué de liberté, de qualités s qui cependant, comme me précédent, ne sort jatat de perpétuel repos. s écoles qui croient à cette regarde comme le seul rnel et existant par luiqu'une troisième lui assocomme existence séparée, troisième être formé par deux autres, et auquel la création de l'Univers. aucune des écoles Boud-

dhistes l'action de la Divinité no lui fait produire par sa volonte plus que l'émanation de cinq ou de sept Bouddhas; et de ces Bouddhas, procèdent de la même manière cinq ou sept autres nommés Bodhisatouas, dont chacun à son tour est chargé de la créa-

tion d'un monde.

Et encore, si essentiel est le repos à la félicité et à la perfection dans les idées des Bouddhistes, que les Bôdhisatouas eux-mêmes sont déchargés, autant qu'il est possible, du soin de conserver leurs créations. Quelques philosophes enseignent donc que chacun des Bhôdisatouas prend bien garde de constituer l'Univers en vertu de lois qui lui permettent d'exister par lui-même; d'autres imaginent des agents inférieurs créés dans ce dessein ; il est même une école qui prétend que le Bôdhisatoua du monde actuel produisit les trois personnes de la Trinité indoue, et leur délégua ses trois pouvoirs de création, de conservation et de destruction.

diffèrent opinions sur compte des Bouddhas qui se sont élevés à ce degré par la vertu des transmigrations. Les uns croient, avec l'école athéiste, que ce sont des productions de la nature semblables aux autres hommes, et qu'ils conservent une existence indépendante, même après être arrivés à l'état si désiré d'immobilité parfaite. Les autres sectes prétendent que ce sont des émanations de l'Etre suprème, issues d'autres Bouddhas ou Bôdhisatouas, et qu'ils sont finalement récompensés de leurs mérites par leur absorption dans l'essence divine.

Il y a eu un grand nombre de ces Bouddhas humains dans ce monde et dans les mondes antérieurs; mais les sept derniers sont plus distingués que les autres, le dernier surtout, Gotama ou Sakya, qui révela la religion actuelle, sixa les lois du culte et de la morale, et qui, bien que passé depuis longtemps à un degré d'existence beaucoup plus élevée, est regardé comme le chef religieux de ce monde, et continuera de l'être jusqu'à ce qu'il ait accompli toute sa période de cinq mille ans.

Au-dessous des Bouddhas il y a un

nombre de degrés infinis, occupés par les hommes qui ont plus ou moins approché de la perfection par la sainteté de leur vie.

Outre la hiérarchie des Bouddhas, existe encore une multitude innombrable de créatures célestes ou terrestres, les unes empruntées purement et simplement au panthéon indien, les autres inventées par les Bouddhistes.

Les Bouddhistes des diverses contrées diffèrent beaucoup entre eux. Ceux du Népal semblent être le plus profondément imbus des superstitions indoues; mais même chez les Bouddhistes de la Chine on reconnaît facilement l'origine indienne.

gine indienne.

La secte qui admet l'existence d'un Dieu est la plus répandue dans le Néphil; la secte athéiste règne presque en souveraine, et dans toute la pureté de ses doctrines, dans l'île de Ceylan. M. Abel Rémusat dit qu'en Chine la secte athéiste est celle à laquelle le

peuple s'est le plus attaché.

Les Bouddhistes différent des Brahmanes sous un grand nombre de rapports. Ils nient l'autorité des Védas et des l'ouranas; ils ont renversé le système des castes : leurs prêtres sont pris dans toutes les classes de la société , et ont plus de points de rapports avec les moines de l'Europe qu'aucuns des ministres de la religion indoue. Ils vivent dans des monastères, sont uniformément habillés de jaune, vont les pieds nus, se rasent la barbe et les cheveux, ont dans leurs chapelles des services réguliers auxquels ils assistent en commun; et enfin dans leurs processions, leurs chants, leurs cérémonies, leur façon d'illuminer leurs temples, ils ont avec le rituel de l'Eglise catholique des points de ressemblance qui ont vivement frappé tous les savants. Ils ne jouissent d'aucune des libertés dont les ordres monastiques de l'Inde ne se font pas faute; ils se vouent au célibat, et renoncent a presque tous les plaisirs des sens; ils mangent ensemble dans un réfectoire commun; ils dorment assis dans une attitude prescrite, et ne sortent de leur monastère qu'une fois par semaine, pour alier tous ensemble au or ques-uns vont chaque jour i quêtes ou plutôt recevoir desa car la mendicité est interdite règle. Les moines n'ont d'aut pation que le service religieux temples attachés à leurs mor le public n'y est pas admis, e dévotions dans d'autres temp des couvents.

Il existe aussi des couvents femmes.

Les Bouddhistes portent pour la vie animale beaucoup que les Brahmanes; leurs p mangent pas après l'heure de ne boivent après la nuit to peur d'avaler par mégarde sectes invisibles; ils portent avec eux un balai dont ils s pour nettoyer la place avan seoir, toujours dans la craint ser une créature vivante. Oi qui se couvrent la bouche ave ceau d'étoffe, pour ne pas a insectes en respirant. Ils r comme les Brahmanes un re gieux pour le feu; ils honore liques des sain**ts, sentiment** aux autres Indous. Pour logei ques (quelque**s cheveux, un** dent), ils élevent c**es solides** ces monuments en forme ( dont quelques-uns sont de di colossales.

Les Bouddhas sont quelqu présentés debout, mais plus rement assis et les jambes cr Turque, le corps droit, dans d'une profonde méditation, l nance calme, et les cheveux b

Outre les temples et les me qu'on voit dans les pays où dhisme existe encore, on tre l'Inde des ruines magnifique

ont appartenu.

Les plus remarquables de c ments sont des temples souter merveilleux hypogées d'Ellôra vre des Bouddhistes. Le plus de leurs travaux est à Carla, en et Bombay; sa hauteur et sa ses colonnades qui le séparen parties, le chœur et les aile

et sculptée, rappellent e l'architecture gothi-

he, mais qui ne diffère Brahmanes. On la conlectes locaux des diverl'art de l'imprimerie de 
connu, a merveilleusee nombre des livres. 
dialecte local de Maoyaume sur le Gange, 
ôtama ou Sakya) semcte le plus généraleans les écrits religieux

s occupent une place ntre les Bouddhistes

rd avec les Bouddhistes ence ou du moins l'acdence de Dieu; comme l'éternité de la matière, onorent les saints, ils scrupuleux pour la uivent sur ce sujet les es; ils n'ont pas non héréditaires, rejettent des Védas, et n'ont respect religieux pour s Bouddhistes encore, icité suprême dans un on parfaite, et ils ont ces brahmaniques les s.

rapports ils se rapproimanes; ainsi ils ont tion par castes. Les uest et du sud de l'Inde tte distinction dans et l'on peut dire qu'elle otée de fait' par ceux loiqu'ils rejettent l'aucomme loi absolue, ils rependant une grande les points où les Védas as leurs idées religieule objection qu'ils leur ée des sacrifices sanpar les Védas, et de ut causer la combusles consumées sur les

s reconnaissent toutes

les divinités des Brahmanes, et même ils adorent un certain nombre d'entre elles quoiqu'ils les regardent comme fort inférieures à leurs saints, pour lesquels surtout ils réservent leurs hommages.

En dehors de ces points de ressemblance avec les Brahmanes et les Bouddhistes, les Djaïnistes ont de certaines croyances qui leur sont propres. Leurs adorations s'adressent principalement à un nombre limité de saints qui se sont élevés eux-mêmes, par leurs austérités, au-dessus des dieux. Ce sont les 77r-tankeras, dont il existe vingt-quatre dans le présent, comme il en a existé vingt-quatre dans le passé, comme il en existera vingt-quatre dans l'avenir.

Les plus honorés de ces vingt-quatre personnages sont: Rishoba, le premier des Tirtankeras actuels, et surtout les vingt-troisième et vingt-quatrième, Parasnâth et Mahavîra. Comme, excepté l'histoire de ces deux derniers, celle de tous les autres est évidemment fabuleuse, on a conjecturé, avec quelque apparence de raison, que Parasnâth et Mahavîra sont les véritables fondateurs du Djaïnisme. Tous, d'ailleurs, sont plongés dans le même état de parfaite béatitude apathique, et n'ont aucune part au gouvernement du monde.

Les Djainistes ont introduit quelques changements dans les rangs et l'histoire des divinités Brahmaniques qu'ils ont conservées. Ils n'accordent aucune supériorité aux trois grands dieux de la Trinité brahmanique. De plus, ils ont encore beaucoup ajouté au nombre des dieux et à l'absurdité générale du système : ainsi ils comptent soixantequaire Indras et vingt-deux Dévis.

Ils n'honorent pas les reliques des saints, et n'ont pas d'établissements monastiques. Leurs prêtres sont désignés sous le nom de Djâtis; ils sont de toutes les castes, et leur costume, malgré quelques différences, rappelle parfaitement celui des Brahmanes Ils portent de larges manteaux blancs, vont la tête nue, avec la barbe et les cheveux courts; ils s'appuient sur un bâton noir, et sont toujours armés d'un balai comme les Bouddhistes. Ils vivent d'aumônes et ne se baignent jamais,

peut-être par opposition aux incessantes ablutions des Brahmanes.

Les temples des Djainistes sont pour la plupart grands et magnifiques, souvent a toit plat, avec des cours et des colonnades; quelquefois ils rappellent les temples des Brahmanes; quelquefois encore ils sont de forme circulaire, entoures par les statues colossales des Tirtankeras. Les murs sont couverts de leurs légendes particulières, mèlecs à celles des Brahmanes. Outre les statues, ils ont des autels de marbre avec les ligures des saints en relief, ou representant la trace de leurs pieds, espèce de souvenirque les Bouddhistes conservent aussi.

Le plus beau de tous les temples des Djamistes, c'est celui dont on voit les ruines magnifiques en marbre blanc au la montagne d'Abou, dans le mond du Gouzerat. Il y a aussi des hypogres dus aux travaux des Djaïnistes à Ellora, à Narsik et dans d'autres endroits, pres de Chinraïpatan, dans le Mysore, s'eleve la statue taillée dans le roc du l'un des Tirtankeras; on lui donne jusqu'a soixante-dix pieds de l'aut

Les Djambles ont une littérature tres considérable, peu différente de celle des Brahmanes, mais encore plus riches en estravagances chronologiques et geographiques; elle compte par additions de millions ce qu'il était déjà per addement absurde de compter par acques millions. Le Pâli est la langue e ce. du Djamisme.

con a controverse la question de controverse la question de controverse la question de la controverse la question de controverse la question de la controverse la controver

actore dans l'Inde.

leahard, la question ne peut être parties les Bouddhistes et les deux den man communante d'origine la la la mande de leurs princi-la la la man suffit à prouver, la la man des Brahmanes; et la man des Brahmanes; et la la man des des Brahmanes; et la la man des Brahmanes; et la man des Brahmanes; e

Un esprit etranger d'a timent religieux prendrai sa première idée de Die sances qu'il sent être supe sienne. Lors mēme gu concevoir une divinité ab le repos le plus parfait, il sans doute pas a l'adorer; il bien plutôt à **se rendre** soleil qui le réchautte, ou l'effrayent avec leurs tonn re moins, cominencerait-il des saints; car d'abord la pas autre chose que la de notions religieuses dėja į et ensuite il faut qu'une deja un empire bien établ accepter au peuple la di ceux qui se sont montrés les a ses preceptes, surtout personnages ne p**assent** pa la puissance de gouverne ou de se porter **médiateurs** me et le Tout-Puissant.

La religion des Brahma sente donc sous un aspe plus naturel. Elles'éleva d' doration des puissances n Déisme pour tomber ensuit ticisme, par le fait des la truits; dans l'adoration d par le fait du vulgaire.

Les présomptions que la torique peut concevoir su sujet conduisent à la même C'est au XIV siècle avant l'on fixe avec le plus de vr repoque ou les Védas fui dans la forme sous laque sont parvenus; et alors la re enseignent devait avoir déja grands progrès, tandis que défenseurs du Bouddhisme pu réclamer pour lui une ai grande que le X' ou le XI° J. C.; les autorités scien plus respectables fixent so au VI<sup>\*</sup>.

Tous les peuples attaché dhisme sont d'accord p naître qu'il leur est venu Pour tous, le fondateur du c'est Sakya Mouni ou Gd de Càpila, au nord de Gor a; les autres indiquent une oriprécise, en assurant qu'il était
n roi. Les Brahmanes euxonfirment cette opinion: ils en
Kchatrya, fils d'un roi de la race
On n'est pas aussi bien d'acl'époque de son existence. Les
les peuples d'Ava, de Siam et de
le font naître au VI° siècle
. C., époque marquée par de
ivénements dans l'histoire des
Magada.

utre côté les Cachemiriens font kya Mouni en 1332 avant J. Linois, les Mongols et les Jai peu près dans le X° siècle C.; et des treize auteurs thicités dans l'Oriental Magaitre font remonter son existenavant J. C., et les neuf autres indis que le principal ouvrage : des Thibétains, en aftirmant **md conc**ile convoqué par Asôca zent dix ans après la mort de 1, reporte cet événement à equatre cents and avant J. C.; écusables témoignages prou-Asôca a vécu dans le III° sièt notre ère.

atriotes en donnant l'année 688

C. pour celle de la mort de Sakya
les Tables chinoises et japoqui fixent l'époque où florissait
ouni à neuf cent quatre-vingtans avant J. C., disent qu'il
us le règne d'Adjata Satrou,
r la place qu'il occupe dans
enclature des rois de Magada,
ir vécu dans le VI siècle avant

fférences sont trop multipliées l'on puisse les résoudre par èse de l'existence de deux Boudd'ailleurs elle est combattue entité permanente du nom de par celle de toutes les circonsqui se rapportent à l'histoire du age qu'on voudrait avoir vécu poques si différentes. Nous dence ou croire que les Bouddhisms ignorent la date d'une relil'ils ont produite, ou admettre

qu'une erreur née dans le Thibet se répandit de là dans les pays situés plus à l'est, lorsque ceux-ci reçurent la religion de Bouddha, longtemps après la mort de son fondateur.

Comme cette dernière hypothèse est celle qui, sous tous les rapports, semble la plus probable, nous croyons donc pouvoir fixer l'époque de la mort de Bouddha vers l'an 550 avant J. C.

Sans même avoir besoin du témoignage direct des faits, on pourrait conclure l'origine indienne du Bouddhisme de sa théologie, de sa mythologie, de sa philosophie, de sa chronologie, de sa géographie, etc., qui sont évidemment d'origine indienne; tous les mots employés par les Bouddhistes dans ces sciences sont sanscrits, quoique leur langue religieuse soit, comme nous l'avons dit, le Pâli. Le nom même de Bouddha (l'intelligence), et d'Adi Bouddha (la suprême intéligence) sont comme on sait des mots sanscrits.

Il est cependant impossible de trouver dans l'histoire des données certaines sur les premiers temps de cette religion : elle était triomphante dans l'Inde sous le règne d'Asoca, vers le milieu du III siècle avant J. C. Ce furent des missionnaires envoyés par lui qui l'introduisirent dans l'île de Ceylan vers la fin du même siècle.

Il est probable qu'elle se répandit de bonne heure dans la Tartarie et le Thibet; mais elle ne pénétra en Chine que vers l'an 65 après J.C., et n'y prit con-

sistance que vers 310.

Un voyageur chinois qui visita l'Indoustan dans un but religieux, et dans les premières années du Ve siècle de notre ère, nous apprend que le Bouddhisme déclina de bonne heure sur les lieux mêmes qui l'avaient vu naître. Entre la Chine et l'Inde il trouva le Bouddhisme sorissant; il déclinait dans le Pendjab; il languissait dans le dernier état de décadence dans les contrées qu'arrosent le Gange et la Djamna, Capila, le lieu natal de Bouddha, était ruiné et désert: — un désert, dit-il, où il n'y a pas vestige d'homme. A Ceylan, au contraire, le Bouddhisme était dans toute sa vigueur; mais il n'avait

pas été encore introduit à Java, que le pèlerin visita en retournant par mer

dans sa patrie.

Le Bouddhisme cependant reseurit dans quesques parties de l'Inde. Ses sideles furent persécutés et probablement chassés du Deccan par Sancara Atchârya, vers le VIII<sup>e</sup> ou le IX<sup>e</sup> siècle de notreère, s'ils ne l'avaient pas déjà été antérieurement par Camacilla. D'un autre côté, il paraît que le Bouddhisme régna en souverain dans l'Indoustan proprement dit au VIII<sup>e</sup> siècle, et conserva la majorité numérique à Bénarès jusqu'au XI<sup>e</sup> siècle, dans le nord du Gouzerat jusqu'au XII<sup>e</sup>.

Aujourd'hui le Bouddhisme a disparu des plaines de l'Inde; mais il domine à Ceylan et dans quelques-uns des pays de montagnes au nord-est du Gange. C'est la religion de l'Empire Birman, du Thibet, de Siam, et de toutes les contrées qui séparent l'Inde de la Chine. Il est surtout très-répandu en Chine, et s'étend sur une grande partie des Tartaries russe et chinoise; de telle sorte qu'on a pu dire avec raison que c'est la religion qui compte le plus de fidèles sur le globe.

Le Djaïnisme ne paraît pas s'être produit plus tôt que le VI ou le VII siècle de notre ère; il s'établit pendant les VIII et IX, parvint à l'apogée de sa grandeur dans le XI, et déclina après le XII. C'est surtout dans le sud de la Peninsule, dans le Gouzerat et l'ouest dé l'Indoustan, qu'il semble avoir été le plus puissant; mais il ne paraît pas qu'il se soit jamais beaucoup répandu

dans la vallée du Gange.

Il a été persécuté à plusieurs reprises par les Brahmanes, au moins dans

le sud.

Les Djainistes sont encore très-nombreux dans le Gouzerat, le Radjpoutana et le Cânara; ils sont généralement riches et adonnés au commerce: on compte beaucoup de banquiers parmi eux; et une notable proportion des richesses commerciales de l'Inde leur appartient.

g v. État actuel de la philosophie.

Manou ne traite pas de la philosophie,

quoiqu'il en parle par p dente dans son premier ch tefois, c'est une science s les spéculations des Indtrop longtemps attachée nous ne devions pas en p

Le premier chapitre de évidenment un résumé de de l'auteur, et représent ment l'opinion la plus a

son temps.

Les sujets dont il parle, de Dieu et de l'âme, la autres matières physiques siques, — sont trop légère pour qu'on puisse savoir s écoles philosophiques ac tait déjà alors; mais les quels il est fait allusion c choses parfaitement count termes employés sans auc tion, comme s'ils étaient pintelligibles au lecteur, que les spéculations de la étaient déjà familières au

Les Indous reconnaisse les philosophiques, comma une très-haute antiquit avouent des opinions qui position parfaite avec l'religieuses des Brahmane tres, bien qu'acceptées con ment orthodoxes, avancent dont on ne saurait retrouvers.

dans les Védas.

M. Colebrooke range c dans l'ordre suivant;

– 1° La première école **Mi** 

dée par Djaimani.

2º La seconde école N Védanta, dont la fondation à Vyasa;

3º L'école Nyâya, ou lo

tama;

4° L'école atomistique 5° L'école athéiste de ( 6° L'école Deiste de Pât

Les deux dernières d professent la même doctr coup de points, et sont le p ment réunies sous le 1 Sânkya.

Toutefois, cette class saurait donner une idée de l'état de la philosophie. re école Mimansa, qui ende l'argumentation avec la expresse d'aider à inter-**/édas, n'est** qu'une école de on but est d'arriver à reconevoirs imposés aux hommes es saints, et par consequent s suffire à lui donner un ni les **éc**oles de philosode. D'un autre côté, toutes icoles se sont partagées en œux, dont chacun a la prée faire considérer comme parée, et de venir à ce titre d'une unité le nombre orine pouvonsentrer ici dans n approfondie des systèmes es. L'esquisse du système i principales qui différent e elles suffira sans doute, mrte notice sur les autres, r une idée des progrès faits

écoles que nous choisirons te exposition sommaire Sankya et l'école Védanta. affirme l'éternité de la sa principale branche nie de Dieu. La seconde fait es choses de Dieu, et l'une ches nie la réalité de la ma-

us dans les sciences philo-

iystèmes indiens, athéistes sont d'ailleurs d'accord qu'ils se proposent : dénseigner les moyens d'arriititude finale, c'est-à-dire, 'exemption de la métemla délivrance de toutes les i résultent pour l'homme ce corporelle.

nkya. — Cette école se die nous l'avons dit, en deux elle de Câpila qui nie l'exisau, et celle de Patandjali qui his toutes deux reconnais-

de que :

rance finale ne peut s'acpar la connaissance réelle

cette connaissance, c'est de la distinction entre les

principes perceptibles et imperceptibles du monde matériel, et le principe raisonnable et cognitif, qui n'est autre que l'âme immatérielle.

La véritable connaissance s'obtient par trois moyens : la perception, l'induction et l'affirmation (ou témoignage).

Mais les principes desquels dérive la connaissance sont au nombre de

vingt-cinq.

 La nature, racine, origine plastique de toutes choses. C'est la matière éternelle , concrète , sans parties , pro-

ductrice mais non produite.

2. — L'intelligence, première production de la nature incréée, productrice elle-mēme d'autres principes. La contradiction qui semble exister entre les deux premières qualités assignées à l'intelligence s'explique par les philosophes de l'école Sankya, en supposant que l'intelligence, bien que dépendante de la nature pour son existence, est coéternelle avec le principe d'où elle procède.

3. — La conscience, qui procéde de l'intelligence, et dont la principale fonc tion est le sentiment de l'existence du moi; la croyance dans le *Ego sum*.

4 à 8. — De la conscience dérivent cing particules, rudiments ou atomes

productifs des cinq eléments.

9 à 19. — De la conscience dérivent encore onze organes des sens et de l'action. Dix d'entre eux sont objectifs ou extérieurs ; ce sont : les cinq instruments des sens (les yeux, les oreilles, etc.), et les cinq instruments de l'action (la voix, les mains, les pieds, etc. Le onzieme organe est subjectif ou intérieur à l'homme; c'est l'esprit qui est à la fois organe du sens et de l'action.

20 à 24. — Les éléments dérivés des cinq particules déjà mentionnées (4 à 8); ce sont l'espace, l'air, le feu, la terre et

l'eau.

25. — Le dernier principe entin, c'est l'âme, qui n'est ni produite ni productrice: elle est multiple, individuelle, sensible, inaltérable, immatérielle.

C'est pour apprendre tout à la fois à contempler la nature et à savoir s'en détacher, que l'Ame s'unit à la nature. Par cette union, la création, c'est-à-dire le développement de l'intelligence et des autres principes, s'effectue. Le désir de l'âme est la jouissance ou la délivrance. Dans ce double but elle prend une personnalité subtile, composée de l'intelligence, de la conscience, de l'esprit, et des cinq principes des éléments. Cette personnalité est par elle-même illimitée, libre de tout empéchement , affectee par les sentiments; mais incapable de la jouissance, à moins qu'elle ne se renferme dans une enveloppe matérielle composée des éléments : c'est le corps qui est périssable.

La personnalité subtile est plus durable, et suit l'âme dans toutes ses

transinigrations.

La creation corporelle, composé d'ames renfermées dans des corps matériels, comprend quatorze ordres d'êtres, huit supérieurs et cinq infé-

rieurs à l'homme.

Les ordres supérieurs sont les dieux et autres esprits reconnus par les Indous; les inférieurs sont les animaux, les plantes, et les substances morganiques.

Outre la création corporelle et la personnalité subtile, appartenant toutes deux au monde matériel, les Sankyas reconnaissent une création intell'ectuelle, composée des affections de l'intelligence, de ses sentiments et de ses facultés.

On les range en quatre classes : celles qui s'opposent aux progrès de l'intelligence, qui la détruisent, qui la satisfont, qui la conduisent à l'état de perfec-

Les Sankyas, comme tous les philosophes indous, traitent fortaulong des trois qualités essentielles ou modificatives de la nature : l° la bonté, 2° la passion,3° l'obscurité. Ces trois qualités affectent tous les êtres animés et inanimés. Ainsi, c'est par la bonté que le feu tend à s'elever vers les cieux, que la vertu et le bonheur sont produits chez l'homme; c'est la passion qui cause les tempètes dans l'air, et le vice dans le cœur humain; c'est l'obscurité qui donne à la terre et à l'eau leur tendance à tomber, qui produit chez l'homme l'imbécillité

De ces qualités dérivent h de l'intelligence : d'un côté la connaissance, le calme et li ce; de l'autre le péché, l'errei tion et l'impuissance. Chaci modes se subdivi**se à son tou** sance, par exemple, se subdivi manières différentes.

Ce rapide exposé, qui ne fa produire les principaux do l'École Sankya, est l'objet de démonstration**s dans ses livr** lebrooke cite divers exemples nière d'argumenter de ces phi dont le principal défaut ser leur tendance à entrer dans 1 voies de la subtilité la plus

En essayant de pénétrer mēme des doctrines sankya toute l'obscurité qu'y jette artificielle sous la**quelle e**l produites par leurs inventeur d'abord conduit à penser ( école, bien qu'athéiste et expi matérialiste, ne diff**ère pas** de celle qui prétend à un spir exclusif. C'est de la nature ( l'intelligence; de l'intelligenc cience; de la conscience les les principes subtils des de ces principes les inémes. De cet ordre de proi semble résulter cependant qu tière, bien qu'éternelle, dérive de l'esprit, et n'a pas d'exis dépendante de la perception.

Mais telle n'est pas en 1 doctrine de l'école. C'est, sui une propriété inhérente à de produire tous ces princ leur ordre, et c'est aussi priété inhérente à l'**âme d**e ployer comme moyen de coi nature; mais ces opérations, coîncidentes dans leur objet, a pendantes dans leur origine. ture et la multitude innomb âmes individuelles sont et , bien que chaque âme en 1 soit unie à l'intelligence et a productions de la nature, ellpas d'action sur leur dévelo

pas à l'intelligence générale, production de la nature, t unie; mais à une intelliividuelle, dérivée de cette proremière.

ussance, chaque ame est inn corps subtil, qui s'enferme ar dans une enveloppe plus . L'union étant ainsi établie ne et la matière, les nmuniquent les sensations iées par la nature objective; s combine; l'intelligence tire lions, et atteint à la connaisce qui n'est pas perceptible ; l'ame assiste à ces opéramme un spectateur passif, tout sans être affectée elle est comme un miroir toutes les images, sans suneme aucun changement. ame a parfaitement vu et a nature, sa tache est accomest délivrée, et l'union entre e individuelle et la nature ute. La nature, pour parler in des livres de l'école, est Bà une danseuse : elle se reu'elle a été parfaitement vue, 'ame atteint son grand but la e finale.

onc l'âme n'a aucune partaux is de la nature, et elle n'est e dans aucune d'elles. La , la conscience, le raisonnejugement, accompliratent it leur action, si l'âme n'exis-Je plus, c'est pour la libération jue toutes ces opérations s'acent; et l'âme, qui était libre n'a subi aucune modification existence. Tous les phénoe l'esprit et de la matière se ic accomplis sans objet. De façon qu'on s'y prenne, l'âme ine superfluité; et, en vérité, nté de croire qu'en admettant ence et sa liberation, Capila comme Epicure lorsqu'il reles dieux, d'autre intention : de ne pas offenser les préjus compatriotes, en niant fornt leur religion.

s ces idées sont communes

aux deux écoles Sânkya; mais Câpila en reconnaissant l'existence séparée des âmes, et enseignant que l'intelligence est employée dans l'évolution de la matière qui correspond à la création, nie qu'il y ait un Être Suprême, matériel ou immatériel, par la Volition duquel l'Univers a été produit.

Au contraire, Patandjali affirme que, distincte des autres âmes, il est une âme ou esprit, qui n'est pas exposé aux maux dont les autres sont affectés, qui n'a rien à voir aux bonnes ou aux mauvaises actions, ni à leurs conséquences; sachant tout, infini dans le temps et dans l'espace. Cet être, c'est Dieu, le suprême Régulateur.

La pratique des deux écoles résulte de cette différence d'opinions. Pour toutes deux, l'objet de toute connaissance c'est la délivrance de la matière, et c'est par la contemplation que le grand œuvre peut s'accom-

plir.

L'école Déiste ajoute la dévotion à la contemplation, et le sujet de ses méditations est emprunté à ce sentiment; tandis que le disciple de l'autre école est exclusivement occupé de discussions abstraites sur la nature de l'esprit et de la matière. Le Sânkya déiste passe son temps en exercices de dévotion ou se livre à la méditation intérieure. Le mysticisme, le fanatisme même, qui est résulté de cette tendance, ne lui

a pas toujours été favorable.

L'œuvre de Patandjali, le code de son école, contient une toule de preceptes pour le corps et l'esprit; il ordonne de profondes et fréquentes méditations, pendant lesquelles il faut retenir sa respiration, amortir les sens, conserver une attitude genante et dissicile. Par ces exercices le lidèle acquiert la connaissance du . passé et de l'avenir, des choses cachées ou éloignées; il devine les pensées des autres, acquiert la force de l'éléphant, le courage du lion, la rapidité du vent; vole dans l'air, flotte sur l'eau, pénètre dans la terre, contemple tout le monde d'un seul de ses regards, et jouit d'une puissance

#### WIVERS.

sa cata relle, acut l'a-Yòzis, en-

: Miman-- vara ecole 🚅 apilateur viit vers rest pas uiteur de ait été, sur les docs el corps. ar est d'opie actuelle, l'é-- Paarne qu'auridine que les . 👡 🤝 Ce savant ortano i ourrage ha de l'école - nother and it. seele avant

exorr besoin
examinents
ex dit fondee
expui. Elle a
existe de traites et
existes. C'est
existes conexistes, avec tous
existe que celle

Dieu est la cause omnisciente puissante de l'existence, de la nuité et de la dissolution del Un A la consommation des choses, résoudra en lui. Il est le seule et l'âme universelle.

Les àmes individuelles sont de tions de sa substance : elles s'en pent comme les étincelles de l me, et elles retournent à lui.

L'âme, en tant que partie d vinité est « infinie, immortelle gente, sensible et réelle. »

Elle est capable d'activité, son état naturel et normal se pos.

Elle agit par l'Étre suprên en conformité à ses résolution rieures; et celles-ci ont été p par une série de causes qui en arrière jusqu'à l'infini.

L'âme est enfermée dans le comme dans une enveloppe, o comme dans une succession d' pes. Dans la première l'âme, a ciée avec les cinq sens; dans le de, l'intelligence vient s'ajoute première union; dans la troisi organes des sens et les facu tales. Ces trois associations con le corps subtil qui accompagidans toute ses transmigration

La quatrième enveloppe c'est materiel.

Les états de l'âme par rap corps sont les suivants : dans l veille elle est active, et en rapp médiat avec la création réelle sitive; dans les rèves, avec une cillusoire et sans realité; dans meil elle est unie, mais non a a l'essence divine; dans la mo quitte complétement le corps n alors elle se rend dans la Lune, enferme dans un corps a tombe en pluie, est absorbée vegétal, et de là se convertit, pa vail de la nutrition, en un e du règne animal.

Apres avoir accompli ces t grations, dont le nombre dép ses mérites, elle reçoit la dé finale.

La délivrance est de trois

rporelle et complète, lorsest absorbée en Brahma; parfaite, lorsque l'âme ne indre le séjour de Brahma; e enfin, lorsque l'âme dans stre acquiert quelques-unes nces de la Divinité, et que sont capables d'une énerndante pour la jouissance, our l'action. On peut ates deux derniers états par s et les méditations pieu-

ole étend ses recherches ns de la liberté, de la grâce 'efficacité des œuvres, de la re à beaucoup d'autres de la lus abstraite.

tion de la foi n'est pas ans les premiers livres aduits; c'est un dogme parbranche de l'école Védanta, s doctrines du Bhâgavet alus scrupuleux de l'école la doctrine de la grâce, et comme on l'avu, des limites intes à la liberté, en admetrie de causes influentes qui à travers l'existence des dies, jusque dans l'éternité Univers.

ole diffère complétement s, en piant l'éternité de la attribuant l'existence de l'Upuissance et à la volonté de idant ses premiers auteurs, ns leurs interprètes euros'accordent pas sur la maette existence est produite. rment que Dieu créa la maropre essence, et la résoudra consommation des choses. ne de la matière ainsi prona le monde, et lui laissa le lui-même sur l'âme humaires prétendent que Dieu n'a matière, et même que la existe pas; mais que par e il produisit et continue i produire directement sur ipressions que les premiers nu mondo matériel. Ceux-ci que tout ce qui existe vient zux-là que rien n'existe que

Dieu. Cette dernière doctrine semble être aujourd'hui celle de la majorité des Védantis, quoiqu'elle ne soit cependant pas probablement celle des premiers fondateurs et disciples de l'école.

Les deux partis sont d'accord pour supposer que les impressions produites sur l'esprit sont régulières et systématiques; de sorte qu'en dernier résultat le parti idéaliste a sur les causes et les effets exactement la même doctrine que ceux qui croient à la réalité du monde apparent.

Tous deux accordent la volonté à Dieu, et n'admettent pas qu'll y ait rien dans la nature de la matière, ni dans son existence relative, qui puisse enchainer cette liberté

chainer cette liberté.

Tous deux affirment que l'âme était dans l'origine partie intégrante de Dieu, et qu'elle doit retourner dans son sein; mais ni les uns ni les autres ne peuvent dire comment la séparation s'est faite. Les idéalistes en particulier ne peuvent réussir à expliquer comment Dieu, distrayant une partie de lui-même, peut donner à cette partie la croyance en son existence individuelle, et surtout la rendre passible des sensations produites par le monde extérieur, lorsqu'en fait cette partie n'est qu'une fraction du seul Être existant.

Ecoles logiques.— La Logique est l'étude favorite des Brahmanes; et ils ont produit sur ce sujet une multitude d'ouvrages incroyable. Quelques-uns de ces ouvrages, dus à des esprits éminents, ont donné naissance à des écoles diverses; mais cependant il est admis que tous ont eu pour principes ceux de Götama et de Canadı. Le premier s'est occupé de la Logique dans ses rapports avec la Métaphysique; le second, de la Logique dans ses rapports avec le monde matériel, ou les objets qui tombent sous les sens. Quoique les écoles produites par ces auteurs diffèrent sur quelques détails, elles s'accordent cependant sur quelques points communs, et on doit les considérer surtout comme les deux parties d'un même système, l'une suppléant à ce qui manque dans l'autre.

Le système philosophique qui résulte de cette alliance a été comparé à celui d'Aristote. Il lui ressemble en effet par le soin qu'il apporte dans ses classifications, par sa méthode, par son ordonnance générale; et il a même produit une forme imparfaite de syllogisme composé de cinq propositions, dont deux sont naturellement inutiles.

Dans la logique de l'école de Canâdi on trouve aussi une énumération de modes d'existence que les traducteurs ont rendus par prédicaments, et qui sont au nombre de six: — la substance, la qualité, l'action, la communauté, la particularité, et l'aggrégation ou relation intime. Quelques auteurs en ajoutent un septième, la privation. Les trois premiers de ces prédicaments se retrouvent dans ceux d'Aristote; les autres ne figurent pas dans l'énumération du philosophe grec, et sept de ceux qu'il admet sont omis par Canâdi.

Les sujets traités dans les deux systèmes indous sont souvent les mêmes que ceux traités par Aristote : les sens, les éléments, l'âme et ses facultés, le temps, l'espace, etc., etc. C'était naturel; mais quelques-uns des plus importants dans le système d'Aristote sont omis par les Indous, et réciproquement. Les définitions des sujets diffèrent souvent, et la disposition générale est complétement différente.

L'une des coïncidences les plus remarquables, c'est que toutes les écoles indoues joignent toujours aux cinq sens un sixième, le sens interne; lequel est le lien des cinq autres, et correspond exactement au sens commun ou in-

terne d'Aristote.

L'ordonnance adoptée par l'école de Gotama est beaucoup plus complète et plus compréhensive que celle de Canàdi. Quelques exemples, que nous allons citer, pourront servir à donner une idée de la minutieuse exactitude où la première école a la prétention d'arriver.

Les sujets sont divisés en seize chapitres. Nous ne pouvons découvrir toutesois le principe qui a présidé à cette division. 1º La preuve.

2° Ce qu'il faut savoir et p

3º Le doute.

4° Le motif.

5° L'exemple.

6° La vérité démontrée.

7° Les parties d'un argun gulier ou syllogisme.

8º La démonstration par l'a

9° La détermination de l'ol

10° La thèse.

11° La controverse.

12° L'objection.

13° Les arguments vicieux.

14° La perversion.

15° La futilité.

16° La réfutation.

Les subdivisions sont plus

les et plus logiques.

La preuve se fait de quatres : par la perception, par tion, par la comparaison, et par mation ou témoignage.

L'induction se subdivise à : en antécédent, qui sépare l'est cause ; en conséquent, qui d cause de l'esset; en analogue.

Les objets de la preuve sont bre de douze :

1° L'âme.

2° Le corps.

3° Les organes de la sens

4° Les objets des sens.

5° L'intelligence.

6° Le sens interne ou rais

7° L'activité.

8° La privation.

9° La transmigration.

10° Le fruit des actions.

11° La peine ou mal physiq

12° La délivrance.

1° Le premier objet de la c'est l'âme; et on donne une ex complète de sa nature, de ses et des preuves de son existen a quatorze qualités : — Le r la quantité, l'individualité, jonction, la disjonction, l'intel la peine, le plaisir, le désir, l'a la volonté, le mérite, le démé la faculté d'imagination.

2° Le second objet de la preu le corps, qui est analysé et dis core plus longuement que l'ân

se retrouvent bien des partiennent plus partila science physique. viennent les organes des iont pas produits par la omme l'avance l'école qui sont unis, comme ile, au sixième sens ou nq organes de l'action, t pour les Sankyas le ze organes, ne sont pas me faits particuliers et

par l'école de Canâdi.
ième subdivision de la du chapitre de la preuve sux objets des sens, parn trouve l'énumération osent les prédicaments

de ces prédicaments est ui se divise en neut sorrre, l'eau, la lumière, e temps, le lieu , l'âme, ne. Il y a vingt-quatre seize appartiennent au nr: — La couleur, la , la sensibilité, le nom-, l'individualité, la conijonction, la priorité, la i gravité, la fluidité, la on. — Il y a huit qualités a peine, le désir, l'averté, la vertu, le vice et l'hacune de ces qualités au long, et quelquefois par les philosophes c.

n de toutes ces quesl'exposition d'un grand nts de physique ou de Ainsi, en traitant de me son immatérialité, t l'indépendance de son u est regardé comme , le Siége de la connais-; le Créateur de toutes

anâdi, ou, comme on e Atomistique, suppose ssager, mais composé d'atomes éternels. Il ne lle traite la question de grégations temporaires affinités naturelles aux atomes, ou de la puissance créatrice de Dieu.

Il est impossible de ne pas remarquer l'identité des sujets discutés par les philosophes indous et par ceux de l'ancienne Grèce; il est impossible de ne pas remarquer la ressemblance singulière des doctrines professées par des écoles établies dans des pays si différents et si éloignés. La cause première, la relation de l'esprit à la matière, la création, la destinée, et mille autres sujets semblables, sont mélés par les indous de questions que la métaphysique moderne a connues, mais qui avaient échappé au génie des sages de la Grèce ou de l'Italie. D'un autre côté, les doctrines indoues de l'éternité de la matière . ou de son émanation du sein de la Divinité; de l'existence individuelle de l'Etre Suprême, ou de son existence collective, qui confond toute la nature en lui; de l'origine de toutes les âmes émanées de Dieu pour retourner à lui; des atomes, des révolutions périodiques des mondes, ont été professées par l'une ou par l'autre des anciennes écoles de la Grèce. Il est possible que ces doctrines se soient présentées simultanément à des esprits spéculatifs, dans des pays qui n'avaient ensemble aucuns rapports; il est possible que chacune de ces coîncidences ait été purement accidentelle; mais quand nous trouvons tout un système, comme celui de Pythagore par exemple, presque complétement semblable dans toutes ses parties à l'un des systèmes indous; lorsque les doctrines de ces deux systèmes semblent si peu naturelles à la raison humaine; en vérité avons-nous besoin des traditions qui nous racontent les pérégrinations de Pythagore en Orient, pour croire que ces deux systèmes sont sortis de la même source?

La fin de toute philosophie, c'est, suivant Pythagore, de délivrer l'esprit de tous les obstacles qui s'opposent à son perfectionnement, de le soustraire à l'empire des passions, à l'influence des impressions corporelles, afin de l'assimiler à la Divinité, et le rendre digne de prendre place parmi les dieux. L'âme, dit encore le même philosophe, est

partie de la Divinité; et, après diverses transmigrations, après avoir subi divers états de purification dans la région des morts, elle retourne à la source éternelle d'où elle était sortie. L'esprit (θύμες) est distinct de l'âme (φρλν). Dieu est l'âme universelle répandue dans toutes les choses, le premier principe de l'univers; il est invisible, incorruptible, compréhensible seulement à l'esprit. Entre Dieu et l'homme, existe un monde d'êtres aériens classés hiérarchiquement, et qui exercent des influences différentes sur les affaires de ce monde.

Ces doctrines du philosophe grec sont précisément celles de l'Inde; et quand nous nous rappelons l'aversion de Pythagore pour la nature animale, l'interdiction dont il la frappa, excepté dans les sacrifices, le long noviciat de ses disciples et leur mystérieuse initiation, il est difficile de croire qu'une concordance si frappante puisse venir d'une autre source que l'imitation.

Nous pourrions citer encore d'autres analogies non moins extraordinaires, quoique moins importantes : l'aflinité entre Dieu et la lumière, l'influence arbitraire accordée à la lune sur la durée des révolutions terrestres, etc., qui sont d'autant plus remarquables qu'elles diffèrent plus complétement des doctrines des écoles grecques

au temps de Pythagore.

Quelques-uns des principes communs aux deux écoles l'étaient aussi, dit-on, aux anciens Egyptiens; et quelques auteurs ont pense que c'était la la source commune où Pythagore et les Brahmanes avaient puisé. Mais on peut répondre à cette hypothèse que nous connaissons seulement les doctrines de l'Egypte par des livres écrits longtemps apres que ces doctrines avaient déjà pénétré en Grèce par d'autres voies. L'auteur le plus ancien qui en parle, c'est Hérodote, qui vivait longtemps après que la philosophie de Pythagore s'était répandue dans tout le monde grec. Si ces doctrines étaient réellement répandues en Egypte, c'était seulement une superposition à un système indépendant; et en Grèce, clies n'ont été acceptées dans leur intégrité pa autre philosophe que Pythagon l'Inde, au contraire, elles repries principes mêmes sur lesquel la religion du peuple; c'est d'e sont sorties toutes les écoles de phie; c'est sur elles que se ba théorie du monde physique o

M. Colebrooke remarque av que la philosophie indienne de rapports avec celle des philosophies grecs qu'avec les de leurs successeurs; et que dous ont pu recevoir les prements de leurs croyances d'un étrangère, il n'y a pas de rai qu'ils n'aient pas aussi commême manière, les développen ces croyances ont reçus. A clut-il que « les Indous ont cette circonstance, les maîtr pas les disciples.»

#### g vi. Astronomie et mathéma

L'antiquité et l'originalité tronomie indienne présente d'études plein d'intérêt.

plus grands astronomes de l' et c'est une question qui n'es core résolue.

Cassini, Bailly et Playfair que les Indiens nous ont tran observations faites plus de trans avant J. C., et que ces obsesont la preuve des progrès rebles que la science avait déjà cette époque.

Quelques hommes éminents science, et parmi lesquels il fa ter Laplace et Delambre, ni thenticité de ces observation conséquent aussi la validité clusions qu'on prétend en tires

La question entre ces savant rement scientifique, et les ast seuls peuvent en décider. Au nous en pouvons juger, nous rions jusqu'à un certain poin seconde manière de voir.

Cependant tous les astroncemettent une haute antiquité observations faites par les In il semble imposible que l'e

s sont parvenus à déouveinents moyens du me ne soit pas le résulisons faites d'observaavec d'autres observa**t remonter aune** grande olus ardent adversaire indiennes, M. Bentley, 16, dans un de ses der-, **que** la division de l'és Indiens en vingt sept es, ce qui suppose un sed'observations, a dû n 1442 avant notre ère. er trop grand parti de n, nous inclinerions à observations indiennes **imencer** plus tard qu'au it J. C.; c'est-à-dire un avant l'expédition des avant l'époque où l'on emières observations en Grèce.

omique qui est donnée our la fixation du calendecessoirement, comme nemes, au XIV siècle : Parasara, le premier qui ait écrit sur l'asdont malheureusement ri**e**n , a probablement époque.

herches sur l'astrono-, on ne peut tirer aucun rs anciens auteurs. Le **l'esprit de corps sacer**ertains rapports, a exerice si pernicieuse sur é un voile impénétrable e. L'astronomie étant trument qui servait à 'agante chronologie des outes les époques qu'elle rminer ont été jetées on; il n'existe pos d'exi système; on ne laisse lgaire que ce qui est nétenir de certains objets: æcas,la source des com-'on veut blen lui faire est dérobée à ses yeux, s qu'on laisse arriver sont donnés comme rérivinité.

Aussi ne connaît-on pas les bases qui ont servi aux calculs des tables des Indous; aussi ne connaît-on pas de séries d'observations régulières faites par

Si ce système rend si difficiles les recherches des modernes, à plus forte raison a-t-il dû contrarier les progrès de la science. L'art de faire des observations me s'enseignait qu'à un petit nombre d'initiés; et plus petit, sans doute encore, était le nombre des esprits disposés à cultiver une science qui pour vait ne pas confirmer et même ébranler la foi aux vérités divines. Ils n'avaient pas le savoir, le talent qui résulte d'une longue expérience traditionnelle ; et lorsque l'accumulation des erreurs, dans leurs tables soi-disant révélées. arrivait au point où ils étaient forcés d'y faire à la fin des corrections, ils étaient obligés aussi, pour ménager l'opinion publique, de dissimuler les remaniements autant qu'il était possible.

Cependant, malgré tous ces obstacles, il paraît que les Indous avaient fait de très-grands progrès en astronomie. Comme ils n'ont pas laissé de systeme complet qui puisse être présenté sous une forme populaire et comparé à celui des autres nations, il n'y a que les savants qui puissent porter un jugement éclairé sur les détails de leurs travaux qui nous sont connus. Sur ce point les opinions sont très-divisées; et ce qui semble le plus probable, c'est qu'à côté d'erreurs monstrueuses on trouve aussi, dans leurs écrits astronomiques, des preuves d'un incontestable talent et d'une science vraiment extraordinaire.

Les progrès faits par les Indous dans les autres branches des sciences mathématiques sont plus remarquables, moins controversés que ceux qu'ils ont faits en astronomie. Dans le Sourya Sldhenta, ouvrage écrit, suivant M. Bentley, en l'an 1091 de notre ère, et, suivant l'opinion la plus générale, dans le V' ou le VI' siècle, on trouve exposé une trigonométrie qui n'est pas seulement beaucoup plus avancée que tout ce que les anciens Grecs ont connu, mais qui contient encore des théorèmes qui n'ont été découverts en Europe que dans le XVI° siècle.

La science géométrique des Indous se prouve par les démonstrations qu'ils ont données des propriétés des triangles, surtout par celle qui déduit la mesure superficielle d'un triangle du calcul de ses trois côtés; théorème qui n'a été connu en Europe qu'au XVI<sup>e</sup> siècle, par les travaux de Clavius. Les Indous avaient aussi découvert, dans les premiers siècles de notre ère, le rapport du rayon à la circonférence du cercle, qui n'a été déterminé en Europe que dans les temps modernes.

Ce sont les Indous qui, en arithmétique, ont les premiers inventé le système décimal, découverte à laquelle ils doivent, selon toute apparence, leur supériorité sur les Grecs dans la science

des nombres.

Mais c'est surtout dans la science algébrique que les Brahmanes ont eu une supériorite marquée sur toute l'antiquité, et mê me sur le moyen-âge. Leurs découvertes dans cette science nous sont surtout connues par les ouvrages de Brahma Gôpta (VI° siècle), et de Brahma Atcharya (XII<sup>e</sup> siècle); mais tous deux ont emprunté les éléments de leurs travauxà Arya-Bhatta , qui vivait au temps où la science semble avoir été le plus florissante, quoiqu'on ne puisse pas prouver qu'il ait vécu antérieurement au V° siècle. M. Colebrooke croit cependant qu'il fut contemporain de Diophantus, le premier des Grecs qui ait écrit sur l'algèbre , en l'an 360 de J. C.

Mais quoi qu'il en soit de la question de priorité, il n'y a pas lieu à discussion sur le mérite relatif des uns et des autres. Arya-Bhatta n'est pas seulement supérieur à Diophantus parce qu'il savait résoudre des équations comprenant plusieurs inconnues, et parce qu'il a donné une méthode générale pour résoudre tous les problèmes au moins jusqu'au premier degré, mais on peut dire que ses travaux et ceux de ses successeurs peuvent, jusqu'à un certain point, soutenir la comparaison avec les travaux de la science moderne. Et encore

il ne faut pas oublier n'est pas le fondateu indoue; que, selon to elle n'avait pu arriver était parvenue de son une longue suite d'eff ture. L'époque où il : à-dire le V° siècle au celle où la science de parvenue à son plus splendeur.

D'après ce que nous on a pu se former une i lité de la science inde astronomie, le défaut rale, l'inégal progré: parties de la science, démonstrations et d'ob lières, l'imperfection employés par les Brah titude de leurs obse temps d'arrêt imposé 1 leurs découvertes, so cachons pas, des argui sous la plume de ceux que les indous ont pu a une origine étrange côté, on doit ne pas temps de leurs premier les autres nations était gees dans la plus profor qu'à leur époque la 1 celle sans doute où ils ter aux autres, leur tra toujours d'une manièr iondé très-souvent su qu'aucun autre peuple n'a connus, et de plus **es** vertes qui n'ont été fa que dans les deux der est clair, pour les moins, qu'elles n'ont p tées à personne : et ne pas prouver que le peu faire avait assez de foi pour avoir pudécouvri ce qu'il sait?

Après tout, il semb si les Indous ont fait aux autres, ce n'a été q propre astronomie ava progrès très-considéra ger par la différenc de leurs théories compa

ions, même dans les parties en rapprochent le plus, il e les Indous ont tiré parti ex des autres, plutôt qu'ils ne ontentés de les copier sans

ier eux-mêmes.

ient fait quelques emprunts nre aux Grecs d'Alexandrie, jui ne paraît pas improbaraison en est parfaitement par M. Colebrooke, qui a question avec sa science et ialité ordinaires. A prés avoir ue les écrivains indous du parlent avec estime de l'asles Yavanes (c'est vraisemt les Grecs qu'ils désignent m), et qu'un traité de leurs our titre « Romaka sidhanion possible au système des s occidentaux (Romains), ooke s'exprime ainsi : « Si i**tances, ré**unies à une ressemi **ne sau**rait être fortuite ennomie des Indous, avec son 'épicycles et d'excentriques, es Grecs; si ces circonstannt pour autoriser à penser adous ont reçu des Grecs issances qui leur ont permis r et d'améliorer leur système que, je serais assez d'avis de ' à cette opinion. Il y a plus t pour croire que les Indous onnaissance de l'astronomie ongtempsavant que les Arasent commencé à cultiver

in autre passage, M. Coleegarde comme assez probable
dous ont puisé chez les Grecs
leur zodiaque solaire, mais
tée à leur ancienne division
ique en vingt-sept parties.
rologie, dit-il, est compléteruntée aux peuples de l'Oc-

ce que nous avons dit, il est improbable que la géomérithmétique indoues aient intées aux-Grecs; et il n'y a iple qui puisse contester aux es la priorité de leurs travaux sciences. Le caractère tout à fait particulier de leur méthode donne aussi la plus grande apparence d'originalité à leurs découvertes en

algèbre.

Dans cette dernière science, on a voulu réclamer contre eux, dans l'intérêt des Arabes; mais M. Colebrooke a parfaitement démontré que l'algèbre avait déjà atteint son plus haut point de développement dans l'Inde, longtemps avant que les Arabes n'eussent commencé à s'en occuper, et même longtemps avant l'époque du développement intellectuel des Arabes.

Tout ce que les Arabes ont su en commun avec les Indous, il est probable qu'ils l'ontappris par les travaux des Brahmanes; et, si grandes qu'aient été leurs découvertes, il ne faut pas oublier qu'elles ne datent pas d'avant le VIII siècle, c'est-à-dire de l'époque où les Arabes puisèrent aux sources de

la science grecque.

Sur tous ces sujets, cependant, les jugements portés par les hommes les plus compétents ne doivent être acceptés que comme des opinions sur ce que nous savons seulement; et il faut attendre que nous connaissions mieux et plus complétement la littérature sanscrite, avant d'oser porter un jugement délinitif.

Le plus grand intérêt, après tout, qu'offre l'histoire de la science, ce sont les moyens qu'elle donne pour apprécier le caractère de la nation où elle s'est développée; et, sous ce point de vue, les Brahmanes nous apparaissent, comme toujours, remarquables par leur persévérance et leur finesse, mais aussi toujours dépourvus de fermeté et de précision, toujours également disposés à dénaturer tout par le mélange de fables ridicules, et le sacrifice de la vérité aux intérêts supposés de la caste sacerdotale.

### 8 vii. Géographie.

La géographie est la science dans laquelle les Indous ont fait le moins de progrès.

Suivant leur système, le mont Mérou occupe le centre du monde. C'est une

To the test continued con

. .: -- -- -- -- -- -- -- -- -- pas SUMME BILLERS & SECTION BOOM L Di cites Soicett puntais and Life to the state of the ADMINISTED NO. Elmis des ordres religions \*\* Fint State a Baken, sur l name e auerguefeis pe TYTE TUSTE'S ASSESSED 1957. . Noston i existe There will siture our les bon and constitution in the in wielinge vont s'etablic 1 17 Turk of Begodiants don't term et de Turkestan; emplent n'averjan " To To GI IS vont believe tont jamais four n - et Custruction a leurs 00

A poince loure anciens form 1970, de 11 de nations voisines. To declarative la forces, et leur ava no de moin de Távan, qu'its ét encourer aux du nord-nuest; toute mason de croire qu'its ou toute mason de croire qu'its ou toute le novitées sous le nom la de le est une l'inde même la dens appairent l'existenc aux Persans, aux Grecs et

ecidental, où il est, dit-on, **que le soleil se** lève à Lanka , tre s'entendre de Rome. Il que les Indiens connaisine. On possède le récit du

Chinois qui vint visiter e IV siècle ; et , au dire des nois, le roi de Magada enieurs ambassades en Chine, siècle et les siècles postéou parle d'un peuple qu'il n; mais il le compte parmi lu nord-ouest de l'Inde; et, nom de Chin ne fut adopté rs qu'il désigne aujourd'hui nps après Manou.

d'ajouter une foi implicite set ingénieuses déductions Vilford, il est difficile de troucun desessais géographiques traduits du sanscrit, rien faire croire à des rapports et l'Egypte, bien que le lait pendant des siècles par eurs grecs et romains dans l'Inde, donne lieu de penser ju'on aurait dû en trouver

aces.

j vni. Chronologie.

nenses périodes employées ous dans la supputation du ouffrent pas la discussion. les soient fondées sur des ironomiques, elles ne mériittention que leur ont bien rder les savants europeens; i hypothèses purement my-

olution complète de quatre trois cent vingt millions orme un Calpa ou jour de lans cette période, sont comtorze Manouantaras, ou **duvernées cha**cune par un **aque Manouant**ara se comiante-onze Maha-Yougas ou s, et chaque Mahâ-youga se n tour en quatre Yougas ou ale durée. Ce dernier trait reseemblance avec les quatre ages d'or, d'argent, d'airain et de fer imagines par les Grecs.

Le dernier de ces quatre ages intéresse seul le genre humain. Le premier, ou Satya-youga, comprend une période de un million sept cent vingthuit mille ans. Le second, ou Trilayouga, dure un million deux cent quatre-vingt-seize mille ans; le troisième, ou Douapar-youga, huit centsoixanta quatre mille ans ; et le quatrième , ou Call-youga, quatre cent trente-deux mille ans. Quatre mille neuf cent quarante et un ans du Căli-youga du Manouantara actuel se sont déjà écoulés; c'est, à proprement parler, l'époque historique. Cependant quelques événements mentionnés par la mythologie indoue se rapportent aux époques antérieures, et ne mériteraient pas d'occuper les savants, si on ne pouvait les rapporter à des temps plus rapprochés de nous.

Pour essayer d'établir une chronologie indienne, il faut donc écarter tout d'abord les Calpas, les Manouantaras et les Yougas, et voir si, dans les monuments qui nous restent de la civilisation de ce peuple singulier, on ne trouve pas quelques éléments plus rationnels.

Nous avons dit que les Védas semblent avoir été réunis en un corps d'ouvrages vers le XIV° siècle avant J. C., mais qu'il était impossible d'établir concordance d'aucun événement nistorique avec cette date. L'astronome Parasara a peut-être vécu quatorze siècles avant notre ère; et sa vie ou celle de son fils Vyása, le compilateur des Védas, s'est trouvée probablement mêlée à bien des événements, dont le souvenir nous est arrivé sous forme historique ou mythologique. Mais la plupart des personnages qu'on nous donne comme les contemporains de ces deux auteurs semblent en réalité avoir vecu à des époques très-différentes; et, de plus, la longueur extravagante assignée à la vie de tous les saints personnages empêche qu'on puisse y trouver une base certaine pour un système historique.

Le monument sur lequel nous pour-

rions encore essayer de fonder une chronologie indienne, ce sont les listes données par les Pouranas, de deux races parallèles de rois (les descendants du Solcil et de la Lune), qu'on suppose avoir régné en Ayödha, entre la Djamna et le Gange, et desquelles toutes les anciennes races royales de l'Inde prétendaient tirer leur origine. Ces listes, suivant les calculs de sir William Jones, nous reporteraient à trois mille cinq cents ans avant J. C.; mais elles sont si contradictoires, qu'il est impossible d'y avoir aucune contiance. Les chefs de ces deux races sont nécessairement contemporains, puisqu'ils sont frere et sœur; cependant les descendants de la race lunaire ne comptent que quarante-huit noms pour une periode, où la race solaire en compte quatre-vingtquinze; et Chrishna, qui, selon le témoignage des Pouranas, est de beaucoup postérieur à Rāma, est le cinquantième de la race lunaire, tandis que Râma est le soixante-troisième de la race solaire.

Toutes les tentatives faites pour mettre ces listes d'accord n'ontabouti qu'à montrer leur discordance. La narration qui leur sert de texte dans les Pouranas les discrédite encore davantage, par les puérilités et les absurdités dont elle est semée; entin, quoiqu'il soit possible, à la rigueur, que la plupart des rois dont les noins sont donnés, aient en effet régné; quoiqu'on puisse prendre certains de ces contes pour des allusions à la réalité; il est cependant impossible d'en tirer, jusqu'au temps de Chrishna et à la guerre du Maha Bharata, aucun élément certain de chronologie.

Depuis le temps du Mahâ Bhârata, on fournit, pour les diverses parties de l'Inde, des listes de rois qui présentent de certaines apparences de probabilité, et qui sont quelquefois confirmées par le témoignage des peuples étrangers.

Plus souvent encore leur authenticité est prouvée par des inscriptions religieuses et des concessions de terre. Ces concessions sont sculptées sur la pierre, ou gravées sur des plaques de cuivre qu'on retrouve en assez grand nombre aujourd'hui, et sou le meilleur état de conserval seulement elles rapportent avec une exactitude minuti presque toujours encore ell lent les noms de plusieurs cesseurs du prince qui a octr cession. Si l'on parvenait nir un nombre suffisant, ( arriver ainsi à fixer les dates une série de rois; aujourd sont encore que des fragme qui peuvent être fort utiles tains détails historiques, n iournissent pas encore les d'une chronologie générale.

La race de Magada présen série de rois non interrom la guerre du Mahâ Bh qu'au V° siècle après J. C., « qu'à un certain point, servi de contrôle pour les événen place dans cette période.

Sahadéva était roi de M fin de la guerre du Mahâ-Bl

Le trente-cinquième de seurs était Adjata Satrou, gne de qui vivait Sakya of fondateur du Bouddhisme. probabilité, Sakya est moi 550 avant J. C. Nous avoitémoignages des Chroniqu mans, des Cingalais, des des autres peuples Bouddhismon Indous, pour nous ai l'époque où vivait Adjata S

Le sixième successeur de trou était Nanda; le neu cesseur de celui-ci, Chandre le troisième successeur de Gopta, Asoca, prince célèt Bouddhistes de tous les pal'un des plus zélés défens religion.

C'est au moyen de ces de princes qu'on peut essayer chronologie de l'Inde à cel rope, et de circonscrire, qu manière encore très-peu pré ritables limites de l'époque des Indous.

Dans le dessein probab leur héros Chrishna, les aut ont fixé la fin de la guerre

nom de ce héros au comlu Câli Youga, ou âge perte assertion, bien que un de leurs auteurs, et directement par le récit utres, est encore regardée

utres, est encore regardée ne incontestable. sayant de vérifier la liste nis par les Pouranas, sir s fut frappé de la ressemiom de Chandra Gopta 3 Sandracottus ou Sanni, au dire des historiens onclut un traité avec Séles successeurs d'Alexanrant cette idée, il fut surque la ressemblance ne s la, mais s'appliquait nements historiques; et andra Gopta comme le 1 de Séleucus, il arriva à es événements antérieurs lus conforme à nos idées ie. M. Wilson a depuis lémontré que Chandra effet le Sandracottus des recs. Tout le prouve : la des noms déjà rapportés; noms de Xandramas sous re désigne Sandracottus, ramas que les historiens ent quelquefois à Chandra umble origine et son usurs sur lesquels les Indous iont d'accord; la position ne, telle qu'elle est donnée

dans les livres des Brahpermis de fixer l'époque
Gopta avec un peu plus
Wilford l'avait placée en
C., et M. Wilson en 315,
à coup ils virent confirothèse par la publication
hronologiques des Boudet de Ceylan. Le premier
uments fixe le règne de
pta entre les années
rant J.C., le second, en-

enès, ambassadeur de Sé-

om de son peuple, Prasii set Prachichez les Indous;

apitale, Palibothra dans

18. Des découvertes posté-

grecs, et Patalipoutra

tre les années 481 et 347; tandis que, d'un autre côté, la chronologie grecque nous permet de le fixer entre l'avénement de Séleucus en 312, et sa mort en 280 avant J. C. La différence de trente ou quarante ans entre les dates bouddhisques et grecques est attribuée par M. Turnour à la fraude des prêtres Bouddhistes, qui, bien qu'exempts des extravagances de la chronologie brahmanique, ont voulu, en cette occasion, faire concorder une date historique avec une de leurs dates

religieuses.

D'ailleurs, cette faible différence ne suffirait pas pour nous empêcher de croire à la parfaite identité de Chandra Gopta et du Sandracottus de Séleucus, lors même que le fait ne nous aurait pas encore été confirmé depuis par des preuves irrécusables. Mais aujourd'hui tous les doutes ont été écartés par une découverte qui promet d'éclairer d'une lumière inattendue bien des parties obscures de l'histoire de l'Inde. Des grottes, des rochers, des colonnes situées dans diverses parties de l'Inde, sont couvertes d'inscriptions tracées avec des caractéres que, jusqu'à nos jours, personne encore n'avait pu lire, et qui semblaient un défi jeté aux savants, comme jadis les hiéroglyphes de l'Egypte. Mais entin M. Prinsep, après les avoir longtemps étudiées sans parvenir à trouver la clef de l'énigme, remarqua la brièveté et la position isolée de toutes les inscriptions de l'un de ces temples, et il imagina que, conformément aux habitudes encore en vigueur des Bouddhistes, chacune de ces inscriptions était consacrée à la memoire des donateurs qui ont enrichi ce temple. Il remarqua encore que toutes ces inscriptions se terminaient uniformément par les deux mêmes lettres; et, partant de là en suivant son idée, il présuma que ces deux lettres devaient être le D et le N, les deux lettres radicales du mot sanscrit qui signifie donation. La fréquente répétition d'une autre lettre lui sit supposer que c'était le S, signe du génitif en sanscrit; si bien qu'enfin, de lettre en lettre, il finit

par composer un alphabet. La langue de ces inscriptions n'est pas le sanscrit pur, mais un de ses dialectes, le păli, dans lequel sont écrits les livres sacrés des Bouddhistes. Tandis que M. Prinsep arrivait ainsi à lire des inscriptions jusque-là illisibles, et à restituer les noms d'une série de rois gravés sur des médailles indiennes qu'on n'avait pas encore pu déchiffrer, il eut le plaisir de voir confirmer toute sa théorie par les travaux de M. Lassen, professeur à Bonn. Le savant Prussien venait de prouver que deux noms écrits sur des médailles grecques étaient ceux d'Agathocle et de Pantaléon; et M. Prinsep avait le plaisir de lire ces mêmes noms écrits sur le revers de ces mêmes médailles, avec les caractères dont il avait retrouvé l'alphabet.

Cette découverte lui permit de lire sans difficulté les inscriptions de la fameuse colonne de Firouz Shah, à Delhi, et de trois autres colonnes situées dans la vallée du Gange. Bientôt après, tous les monuments de cette espèce qu'on put signaler dans l'Inde furent déchiffrés. On y trouva un grand nombre d'édits ; et l'un d'eux, relatif à l'érection d'hopitaux et d'autres fondations charitables, ordonnait « qu'il en scrait fondé sur le territoire de la dépendance d'Asoca, aussi bien « que sur celui des fidèles (suivent qua-« tre noms inconnus), et en Tamba-« panni (Taprobane ou Ceylan), et jusque dans l'empire d'Antiochus le « Grec (Antioko Yona), dans les pro-« vinces dont les généraux d'Antio-« chus sont les gouverneurs. »

Un autre édit sculpté sur un rocher est dans un assez mauvais état de conservation, et difficile à lire; il semble cependant être un témoignage de la satisfaction que donnait à Asoca la propagation de ses doctrines dans l'Inde, aussi bien qu'en pays étranger. On lit le fragment suivant : « Et aussi le roi « grec duquel.... les rois Turamâyo, « Gongakena et Maga.... »

M. Prinsep croit que deux de ces noms désignent Ptolémée et Magas : pour lui, ils lui prouvent qu'Asoca avait quelque connaissance de l'É- gypte, et même entretensi rapports avec ce pays; indu ne peut contester, car c'est tain dans l'histoire, que l'ocommerce égyptien dans le l'Inde, sous les premiers Il semble aussi très-proba Ptolémée dont il est ici que Ptolémée-Philadelphe, don nommé Magas, épousa une tiochus. Il suivrait encore l'Antiochus mentionné di édit est, ou le premier ou le nom, c'est-à-dire le fils ou de Seleucus.

Le synchronisme entre de Chandra Gopta et l'un de successeurs de Séleucus ne cun doute sur la contemps ces deux princes, et sert à f chronologie indienne une é quelle on peut rapporter fiance quelques dates des é antérieurs.

La première date à fixe du règne de Nanda. Quoique huit rois entre lui et Chan on ne sait pas s'ils se sont ligne directe ou collatérale dition en fait huit frères; quatre des Pouranas s'accor un espace de cent ans pou des neuf règnes, en y compre de Nanda. Nous pouvons poser que Nanda monta su cent ans avant Sandracott viron quatre cents ans avi

Le sixième roi en remoi compris Nanda, c'est Adja sous le règne de qui mou Nous avons établi, par des té autres que ceux des Indoucévénement arriva vers 550 a et, comme les cinq règnes éc cette date et celle de quatre avant J. C., déterminée pour comprendraient chacun qui en moyenne, il n'y a pas d'in matérielle qui doive faire re hypothèse.

Entre Nanda et la guerr Bharata, il y a eu trois dy nombre des années de la chacune d'elles est donné d

e chiffre total est de mille s; cependant la plus iondonne que quarante-sept nēmes Pourānas, dans un e, donneut avec la même chiffre tout à fait diffédit que l'espace écoulé rre du Maha Bharata et Nanda a été de mille deux autres disent mille s, et le quatrième mille ans. Or, la plus courte de , divisée entre quarantedonnerait une moyenne lans de durée pour chacun ir aller au chiffre de mille s, il faudrait accorder une trente et un ans. Une si e pour quarante-sept rèis est si improbable, que n**s** pas hésiter à la rejeter, a moyenne des plus courdécider que, autant qu'on or par les Pouranas, la laha Bharata a dù finir ite ans avant Nanda, ou 3 quatre cent cinquante L. D'un autre côté, si nous c les Indous que les Véeur forme actuelle, ont

pendant cette guerre, s la placer dans le XIVe J. C., c'est-à-dire plus ans après la date donnée mas. Cette correction, qui mérite de raccourcir les arante-sept rois, placerait Mahâ Bhârata deux cents avant le siége de Troie. est la date la plus élevée puisse encore remonter : époque jusqu'au commenli Youga, c'est-à-dire pro-isqu'au déluge, tout n'est confusion.

inas donnent l'histoire de omprise entre le règne de lin de la cinquième dynasi, ou la quatrième après s. Cette période comprend huit cent trente-six ou huit te-quatre ans depuis Nanre qu'elle s'étend jusqu'à l de l'ère chrétienne. La dernière de ces dynasties, les Andras arrivèrent au trône vers le commencement de notre ère; ce qui s'accorde avec ce que dit Pline, dans le second siècle, d'une puissante dynastie du même nom; et quoique cela puisse peut êtré se rapporter à une autre famille du même nom, les Andras du Deccan, cependant le nom d'Andre Indi, sur le Gange, mentionné par les tables de Peutenger, donne lieu de supposer que Pline a voulu parler de la dynastie en question.

Les annales chinoises, traduites par de Guignes, indiquent, dans l'année 408 après J. C., l'arrivée en Chine d'une ambassade envoyée par le prince indien Yue-Gnac, roi de Kia-pi-li. Kia-pi-li désigne, à n'en pas douter, Capili, sieu de naissance de Bouddha, que les Chinois prennent pour le nom du royaume de Magada. Les Andras sinissent avec Palimat ou Poulomer-chisch, en l'année 436; et depuis lors la chronologie du Magada retombe dans une confusion presque aussi inextricable qu'avant la guerre du Mahâ Bhàrata.

On doit donc être parfaitement convaincu de la complète insuffisance de la chronologie indienne, et reconnaître qu'à très-peu d'exceptions près, tout reste encore à deviner, jusqu'à l'époque où les auteurs musulmans commencent à nous raconter leur histoire dans l'Inde.

#### 8 1x. Médecine.

Les plus anciens auteurs indous qui aient écrit sur la médecine, ou dont les ouvrages nous soient conservés, sont Charaka et Susruta. Nous ignorons l'époque où chacun d'eux a vécu; mais nous possédons un commentaire du second et du plus moderne de ces auteurs, écrit dans le Cachemir vers le XII ou le XIII siècle de notre ère; et il paraît qu'il avait été déjà précédé par d'autres.

Ces auteurs ont été traduits en arabe peu de temps, probablement, après l'époque où les musulmans commencèrent à s'occuper de science. Les auteurs arabes avouent sans détour les partie de la Divinité; et, après diverses transmigrations, après avoir subi divers états de purification dans la région des morts, elle retourne à la source éternelle d'où elle était sortie. L'esprit (θύμες) est distinct de l'âme (φρπν). Dieu est l'âme universelle répandue dans toutes les choses, le premier principe de l'univers; il est invisible, incorruptible, compréhensible seulement à l'esprit. Entre Dieu et l'homme, existe un monde d'êtres aériens classés hiérarchiquement, et qui exercent des influences différentes sur les affaires de ce monde.

Ces doctrines du philosophe grec sont précisément celles de l'Inde; et quand nous nous rappelons l'aversion de Pythagore pour la nature animale, l'interdiction dont il la frappa, excepté dans les sacrifices, le long noviciat de ses disciples et leur mystérieuse initiation, il est difficile de croire qu'une concordance si frappante puisse venir d'une autre source que l'imitation.

Nous pourrions citer encore d'autres analogies non moins extraordinaires, quoique moins importantes : l'aflinité entre Dieu et la lumière, l'influence arbitraire accordée à la lune sur la durée des révolutions terrestres, etc., qui sont d'autant plus remarquables qu'elles different plus complètement des doctrines des écoles grecques au temps de Pythagore.

Quelques-uns des principes communs aux deux écoles l'étaient aussi, dit-on, aux anciens Egyptiens; et quelques auteurs ont prinse que c'était la la source commune où Pythagore et les Brahmanes avaient puisé. Mais on peut répondre à cette hypothèse que nous connaissons seulement les doctrines de l'Egypte par des livres écrits longtemps apres que ces doctrines avaient déjà pénétré en Grèce par d'autres voies. L'auteur le plus ancien qui en parle, c'est Hérodote, qui vivait longtemps après que la philosophie de Pythagore s'était répandue dans tout le monde grec. Si ces doctrines étaient réellement répandues en Egypte, c'était seulement une superposition à un système andépendant; et en Grèce, clies n'ont été acceptées dans leur intégrit autre philosophe que Pytha l'Inde, au contraire, elles ra les principes mêmes sur lesq la religion du peuple; c'est sont sorties toutes les écoles phie; c'est sur elles que se théorie du monde physique

M. Colebrooke remarque que la philosophie indiet de rapports avec celle de philosophies grecs qu'avec le de leurs successeurs; et qu'dous ont pu recevoir les paments de leurs croyances d'étrangère, il n'y a pas de a qu'ils n'aient pas aussi en même manière, les développ ces croyances ont recus. clut-il que « les Indous on cette circonstance, les mai pas les disciples.»

g vi. Astronomie et mathéi

L'antiquité et l'original tronomie indienne présen d'études plein d'intérêt.

Son antiquité a été discu plus grands astronomes de et c'est une question qui n' core résolue.

Cassini, Bailly et Playf que les Indiens nous ont to observations faites plus de ans avant J. C., et que ces o sont la preuve des progrès bles que la science avait d cette époque.

Quelques hommes émine science, et parmi lesquels il ter Laplace et Delambre, thenticité de ces observati conséquent aussi la validit clusions qu'on prétend en ti

La question entre ces savarement scientifique, et les a seuls peuvent en décider. a nous en pouvons juger, ne rions jusqu'à un certain pe seconde manière de voir.

Cependant tous les astre mettent une haute antiqui observations faites par les il semble imposible que sible.

le ils sont parvenus à dés mouveinents moyens du la lune ne soit pas le résulparaisons faites d'observarnes avec d'autres observai**vent remonter aune** grande Le plus ardent adversaire ons indiennes, M. Bentley, même, dans un de ses deriges, que la division de l'éir les Indiens en vingt-sept naires, ce qui suppose un mense d'observations, a dû ı l'an 1442 avant notre ère. ir tirer trop grand parti de ssion, nous inclinerions à les observations indiennes : commencer plus tard qu'au ıvant J. C.; c'est-à-dire un cles avant l'expédition des , et avant l'époque où l'on premières observations ues en Grèce.

tronomique qui est donnée is pour la fixation du calenite nécessairement, comme ux-mêmes, au XIV° siècle ; et Parasara, le premier ou qui ait écrit sur l'asnais dont malheureusement este rien, a probablement

ëme époque.

recherches sur l'astronoens, on ne peut tirer aucun leurs anciens auteurs. Le me d'esprit de corps sacerus certains rapports, a exerlluence si pernicieuse sur a jeté un voile impénétrable ience. L'astronomie étant instrument qui servait à travagante chronologie des es, toutes les époques qu'elle déterminer ont été jetées iusion; il n'existe pos d'ex-I du système; on ne laisse i vulgaire que ce qui est nérobtenir de certains objets; ms ce cas, la source des com-3 qu'on veut bien lui faire est ent dérobée à ses yeux, Itats qu'on laisse arriver lui sont donnés comme réla Divinité.

Aussi ne connaît-on pas les bases qui ont servi aux calculs des tables des Indous; aussi ne connaît-on pas de séries d'observations régulières faites par eux.

Si ce système rend si difficiles les recherches des modernes, à plus forte raison a-t-ildû contrarier les progrès de la science. L'art de faire des observations me s'enseignait qu'à un petit nombre d'initiés; et plus petit, sans doute encore, était le nombre des esprits disposés à cultiver une science qui pour vait ne pas confirmer et même ébranler la foi aux vérités divines. Ils n'avaient pas le savoir, le talent qui résulte d'une longue expérience traditionnelle; et lorsque l'accumulation des erreurs, dans leurs tables soi-disant révélées, arrivait au point où ils étaient forcés d'y faire à la sin des corrections, ils étaient obligés aussi, pour ménager l'opinion publique, de dissimuler les remaniements autant qu'il était pos-

Cependant, malgré tous ces obstacles, il paraît que les Indous avaient fait de très-grands progrès en astronomie. Comme ils n'ont pas laissé de système complet qui puisse être présenté sous une forme populaire et comparé à celui des autres nations, il n'y a que les savants qui puissent porter un jugement éclairé sur les détails de leurs travaux qui nous sont connus. Sur ce point les opinions sont très-divisées; et ce qui semble le plus probable, c'est qu'à côté d'erreurs monstrueuses on trouve aussi, dans leurs écrits astronomiques, des preuves d'un incontestable talent et d'une science vraiment extraordinaire.

Les progrès faits par les Indous dans les autres branches des sciences mathématiques sont plus remarquables, moins controversés que ceux qu'ils ont faits en astronomie. Dans le Sourya Sidhenta, ouvrage écrit, suivant M. Bentley, en l'an 1091 de notre ère, et, suivant l'opinion la plus générale, dans le V° ou le VI° siècle, on trouve exposé une trigonométrie qui n'est pas seulement beaucoup plus avancée que tout ce que les anciens Grecs ont connu, mais

qui contient encore des théorèmes qui n'ont été découverts en Europe que dans le XVI° siècle.

La science géométrique des Indous se prouve par les démonstrations qu'ils ont données des propriétés des triangles, surtout par celle qui déduit la mesure superficielle d'un triangle du calcul de ses trois côtés; théorème qui n'a été connu en Europe qu'au XVI<sup>e</sup> siècle, par les travaux de Clavius. Les Indous avaient aussi découvert, dans les premiers siècles de notre ère, le rapport du rayon à la circonférence du cercle, qui n'a été déterminé en Europe que dans les temps modernes.

Ce sont les Indous qui, en arithmétique, ont les premiers inventé le système décimal, découverte à laquelle ils doivent, selontoute apparence, leur supériorité sur les Grecs dans la science

**d**es nombres.

Mais c'estsurtout dans la science algébrique que les Brahmanes ont eu une supériorite marquée sur toute l'antiquité, et mê me sur le moyen-age. Leurs découvertes dans cette science nous sont surtout connues par les ouvrages de Brahma Gopta (VI° siècle), et de Brahma Atcharya (XII<sup>e</sup> siècle); mais tous deux ont emprunté les éléments de leurs travauxà Arya-Bhatta , qui vivait au temps où la science semble avoir été le plus florissante, quoiqu'on ne puisse pas prouver qu'il ait vécu anterieurement au V° siècle. M. Colebrooke croit cependant qu'il fut contemporain de Diophantus, le premier des Grecsqui ait écrit sur l'algebre, en l'an 360 de J. C.

Mais quoi qu'il en soit de la question de priorité, il n'y a pas lieu à discussion sur le mérite relatif des uns et des autres. Arya-Bhatta n'est pas seulement supérieur à Diophantus parce qu'il savait résoudre des équations comprenant plusieurs inconnues, et parce qu'il a donné une méthode générale pour résoudre tous les problèmes au moins jusqu'au premier degré, mais on peut dire que ses travaux et ceux de ses successeurs peuvent, jusqu'à un certain point, soutenir la comparaison avec les travaux de la science moderne. Et encore

il ne faut pas oublier qu'Ai n'est pas le fondateur de lindoue; que, seion toute pielle n'avait pu arriver au poétait parvenue de son temps une longue suite d'efforts uture. L'époque où il floriss à dire le Ve siècle au plus celle où la science des Imparvenue à son plus haut splendeur.

D'après ce que nous avoi on a pu se former une idée d lité de la science indoue. astronomie, le défaut de the rale, l'inégal progrès de parties de la science, le n démonstration**s et d'observa** lières, l'imperfection des il employés par les Brahmane titude de leurs observation temps d'arrêt imposé tout ( leurs découvertes, sont, 1 cachons pas , de**s argument**: sous la piume**de ceux qui** que les indous ont puise le à une origine étrangère. I cöté, on doi**t ne pas oul** temps de leurs premi**ers pro** les autres nation**s étaient e**i gées dans la plus profonde ig qu'à leur ép**oque la plus** celle sans doute où il**s ont c** ter aux autres , l**eur travai**l toujours d'une manière ori fondé très-souv**ent sur de** qu'aucun autre peuple que n'a connus, et de plus est rich vertes qui n'ont été faites que dans les deux derniers est clair, pour les décou moins, qu'elles n'ont pu êtr tées à personne : et ne sem pas prouver que le peuple q faire avait assez de force de pour avoir pudécouvrir luice qu'il sait?

Après tout, il semble pr si les Indous ont fait des aux autres, ce n'a été qu'apr propre astronomie avait dé progrès très-considérables; ger par la différence ce de leurs théories comparées

ns, même dans les parties rapprochent le plus, il les Indous ont tiré parti les autres, plutôt qu'ils ne tentes de les copier sans eux-mêmes.

it fait quelques emprunts e aux Grecs d'Alexandrie, ne paraît pas improbaison en est parfaitement ar M. Colebrooke, qui a lestion avec sa science et lité ordinaires. Après avoir

les écrivains indous du rlent avec estime de l'as-3 Yavanes (c'est vraisemes Grecs qu'ils désignent ), et qu'un traité de leurs ur titre « Romaka sidhann possible au système des occidentaux (Romains), oke s'exprime ainsi : « Si nces, réunies à une resseme saurait être fortuite enmie des Indous, avec son picycles et d'excentriques, Grecs; si ces circonstan-: pour autoriser à penser ous ont reçu des Grecs sances qui leur ont permis et d'améliorer leur système ie, je serais assez d'avis de i cette opinion. Il y a plus

e. » autre passage, M. Colearde comme assez probable us ont puisé chez les Grecs ır zodiaque solaire, mais æ à leur ancienne division ue en vingt-sept parties. ologie, dit-il, est compléteıntée aux peuples de l'Oc-

our croire que les indous

naissance de l'astronomie igtempsavant que les Ara-

nt commencé à cultiver

æque nous avons dit, il est mprobable que la géoméithmétique indoues aient tées aux Grecs; et il n'y a le qui puisse contester aux la priorité de leurs travaux tiences. Le caractère tout

à fait particulier de leur méthode . donne aussi la plus grande apparence d'originalité à leurs découvertes en

algèbre.

Dans cette dernière science, on a voulu réclamer contre eux , dans l'intérêt des Arabes; mais M. Colebrooke a parfaitement démontré que l'algèbre avait déjà atteint son plus haut point de développement dans l'Inde, longtemps avant que les Arabes n'eussent commencé à s'en occuper, et même longtemps avant l'époque du développement intellectuel des Arabes.

Tout ce que les Arabes ont su en commun avec les Indous, il est probable qu'ils l'ontappris par les travaux des Brahmanes; et, si grandes qu'aient été leurs découvertes, il ne faut pas oublier qu'elles ne datent pas d'avant le VIII siècle, c'est-à-dire de l'époque où les Arabes puisèrent aux sources de

la science grecque.

Sur tous ces sujets, cependant, les jugements portés par les hommes les plus compétents ne doivent être acceptés que comme des opinions sur ce que nous savons seulement; et il faut attendre que nous connaissions mieux et plus complétement la littérature sanscrite, avant d'oser porter un jugement délinitif.

Le plus grand intérêt, après tout, qu'offre l'histoire de la science, ce sont les moyens qu'elle donne pour apprécier le caractère de la nation où elle s'est développée; et, sous ce point de vue, les Brahmanes nous apparaissent, comme toujours, remarquables par leur persévérance et leur finesse, mais aussi toujours dépourvus de fermeté et de précision, toujours également disposés à dénaturer tout par le mélange de fables ridicules, et le sacrifice de la vérité aux intérêts supposés de la caste sacerdótale.

## 8 vII. Géographie.

La géographie est la science dans laquelle les Indous ont fait le moins de progrès.

Suivant leur système, le mont Mérou occupe le centre du monde, C'est une

montagne de forme conique, dont les flancs sont formés de pierres précieuses, et dont le sommet est une sorte de paradis terrestre. C'est une idée qui a **pu étre suggérée aux Brahmanes par les imposant**es montagnes qui dominent au nord la frontière de l'Inde. Cependant le mont Mérou ne fait pas partie de la chaîne de l'Himalaya, et n'a d'existence que dans l'imagination des mythologues indous.

Il est entouré par sept ceintures concentriques de terres habitables, divi-

sées entre elles par sept mers.

La ceinture centrale s'appelle Djam**badouip; elle renferme l'Inde, et est entourée d'une** mer d'eau salée.

Les six autres ceintures sont séparées l'une de l'autre par des mers de lait, de vin, de jus de canne à sucre, etc.

Le nom de Djambadouip est quelquefois appliqué à l'Inde en particu-

lier, qui s'appelle aussi Bharata.

Cette contrée, et à peine quelques-unes de celles qui lui sont le plus voisines, telle est la seule partie du globe que les Indous semblent avoir jamais connue.

Pour ce qui est de l'Inde-même, leurs anciens livres mentionnent des divisions géographiques, avec des noms de villes, de montagnes, de fleuves, etc., qui permetient, malgré le défaut d'ordre et de méthode, de reconnaître des villes, des royaumes modernes.

En dehors de l'Inde, ccs livres ne nous donnent que les notions les plus confuses; et toute la persévérance de la science moderne n'a encore rien pu

reconnaître dans ce chaos.

C'est un fait remarquable, que le nom sanscrit d'aucun lieu au delà de l'Indus ne coîncide avec ceux donnés par les historiens d'Alexandre, quoique le contraire arrive pour les noms des villes en deçà de l'Indus. On peut donc en tirer la conclusion trèsprobable que, dès les temps anciens, les Indous avaient autant d'antipathie pour les voyages que la plupart d'entre eux en ont encore maintenant; et qu'ils seraient éternellement restés séparés du monde, si les autres peuples avaient eu aussi peude mouvement et de curiosité qu'eux.

L'existence de races in deux pays situés au dela : prouve rich contre cette Celle qui vit sur les bords après avoir sans doute é son pays par des révolutio s'est établie sur la côte la qu'elle a pu trouver. L'hi qui s'est établie dans les i nord nous est compléteme et quoique toutes deux ell dès le temps d'Alexandre leurs anciens rapports & patrie, et adopté même qu différents de ceux des pet il ne semble cependant p soient alliées à aucune a ni qu'elles soient jamais a mites où elles s'étaient d'a

Aujourd'hui, sans com diants des ordr**es r**eligi**eu**x rer le feu sacré à Bakou, s pienne, et quelquefois p voyage jusqu'à Astraci jusqu'à Moscou, il exit pour, ville située sur les dus, une population in les rejetons vont s'éta banquiers et négociants d de la Perse et du Turkest émigrés semblent n'avoir les pays qu'ils vont habi voyages n'ont jamais moyen d'instruction à leui

tes.

A peine si leurs anciens l jamais des natio**ns voisii** naissaient les Grecs, et leur né le nom de Yāvan , qu'i ensuite à tous les conquér rent chez eux du nord-ou toute raison de croire qu'i aussi les Scythes sous le no Mais c'est dans l'Inde mé Indiens apprirent l'existe peuples, et ils ne surent ja pays d'où vinrent ces conq un auteur du VII° ou du que cite M. Colebrooke. les Indiens eurent conns Romains. Cet auteur dit qu des barbares s'appellent Pai na, Raumaca et Barbara : l mières de ces désignation m aux Persans, aux Grecs et ains.

soccidental, où il est, dit-on, rque le soleil se lève à Lanka. Etre s'entendre de Rome. Il in que les Indiens connais-hine. On possède le récit du l'Chinois qui vint visiter sie IV° siècle; et, au dire des inois, le roi de Magada ensieurs ambassades en Chine, siècle et les siècles posténou parle d'un peuple qu'il in; mais il le compte parmi du nord-ouest de l'Inde; et, nom de Chin ne fut adopté ys qu'il désigne aujourd'hui

s d'ajouter une foi implicite es et ingénieuses déductions Wilford, il est difficile de trouncun des essais géographiques traduits du sanscrit, rien faire croire à des rapports le et l'Egypte, bien que le fait pendant des siècles par teurs grecs et romains dans l'Inde, donne lieu de penser qu'on aurait dû en trouver

# g vni. Chronologie.

races.

menses périodes employées lous dans la supputation du souffrent pas la discussion. lles soient fondées sur des stronomiques, elles ne mériattention que leur ont bien order les savants européens; s hypothèses purement my-

rolution complète de quatre trois cent vingt millions forme un Calpa ou jour de Dans cette période, sont comatorze Manouantaras, ou jouvernées chacune par un haque Manouantara se commante-onze Mahá-Yougas ou es, et chaque Mahá-youga se on tour en quatre Yougas ou gale durée. Ce dernier trait ressemblance avec les qua-

tre âges d'or, d'argent, d'airain et de fer imaginés par les Grecs.

Le dernier de ces quatre âges intéresse seul le genre humain. Le premier, ou Satya-youga, comprend une période de un million sept cent vingthuit mille ans. Le second, ou Tritayouga, dure un million deux cent quatre-vingt-seize mille ans; le troisième, ou Douapar-youga, huit centsoixantaquatre mille ans ; et le quatrième , ou Call-youga, quatre cent trente-deux mille ans. Quatre mille neuf cent quarante et un ans du Căli-youga du Manouantara actuel se sont déjà écoulés; c'est, à proprement parler, l'époque historique. Cependant quelques événements mentionnés par la mythologie indoue se rapportent aux époques antérieures, et ne mériteraient pas d'occuper les savants, si on ne pouvait les rapporter à des temps plus rapprochés de nous.

Pour essayer d'établir une chronologie indienne, il faut donc écarter tout d'abord les Calpas, les Manouantaras et les Yougas, et voir si, dans les monuments qui nous restent de la civilisation de ce peuple singulier, on ne trouve pas quelques éléments plus rationnels.

Nous avons dit que les Védas semblent avoir été réunis en un corps d'ouvrages vers le XIV° siècle avant J. C., mais qu'il était impossible d'établir concordance d'aucun événement historique avec cette date. L'astronome Parasara a peut-être vécu quatorze siècles avant notre ère; et sa vie ou celle de son fils Vyása, le compilateur des Védas, s'est trouvée probablement mélée à bien des événements, dont le souvenir nous est arrivé sous forme historique ou mythologique. Mais la plupart des personnages qu'on nous donne comme les contemporains de ces deux auteurs semblent en réalité avoir vecu à des époques très-différentes; et, de plus, la longueur extravagante assignée à la vie de tous les saints personnages empêche qu'on puisse y trouver une base certaine pour un système historique.

Le monument sur lequel nous pour-

rions encore essayer de fonder une chronologie indienne, ce sont les listes données par les Pouranas, de deux races parallèles de rois (les descendants du Solcil et de la Lune), qu'on suppose avoir régné en Ayôdha, entre la Djamna et le Gange, et desquelles toutes les anciennes races royales de l'Inde prétendaient tirer leur origine. Ces listes, suivant les calculs de sir William Jones, nous reporteraient à trois mille cinq cents ans avant J. C.; mais elles sont si contradictoires, qu'il est impossible d'y avoir aucune confiance. Les chefs de ces deux races sont nécessairement contemporains, puisqu'ils sont frere et sœur; cependant les descendants de la race lunaire ne comptent que quarante-huit noms pour une période, où la race solaire en compte quatre-vingtquinze; et Chrishna, qui, selon le témoignage des Pouranas, est de beaucoup postérieur à Râma, est le cinquantième de la race lunaire, tandis que Râma est le soixante-troisième de la race solaire.

Toutes les tentatives faites pour mettre ces listes d'accord n'ont abouti qu'à montrer leur discordance. La narration qui leur sert de texte dans les Pouranas les discrédite encore davantage, par les puérilités et les absurdités dont elle est semée; entin, quoiqu'il soit possible, à la rigueur, que la plupart des rois dont les noms sont donnés, aient en effet régné; quoiqu'on puisse prendre certains de ces contes pour des allusions à la réalité; il est cependant impossible d'en tirer, jusqu'au temps de Chrishna et à la guerre du Malia Bharata, aucun élément certain de chronologie.

Depuis le temps du Mahâ Bhârata, on fournit, pour les diverses parties de l'Inde, des listes de rois qui présentent de certaines apparences de probabilité, et qui sont quelquesois confirmées par le témoignage des peuples étrangers.

Plus souvent encore leur authenticité est prouvée par des inscriptions religieuses et des concessions de terre. Ces concessions sont sculptées sur la pierre, ou gravées sur des plaques de cuivre qu'on retrouve en assez grand

nombre aujourd'hui, et le meilleur état de conse seulement elles rapport avec une exactitude mi presque toujours encore lent les noms de plusieu cesseurs du prince qui a ( cession. Si l'on parvena nir un nombre suffisan arriver ainsi à fixer les da une série de rois; aujo sont encore que des frag qui peuvent être fort uti tains détails historique fournissent pas encore d'une chronologie génér:

La race de Magada pré: série de rois non interro la guerre du Mahâ qu'au V° siècle après J. C qu'à un certain point, se de contrôle pour les évéi place dans cette période

Sahadéva était roi de

fin de la guerre du Mahâ Le trente-cinquième seurs était Adjata Satro gne de qui vivait Sakya fondateur du Bouddhisn probabilité, Sakya est i 550 avant J. C. Nous a témoignages des Chron mans, des Cingalais, c des autres peuples Bou non Indous, pour nous l'époque où vivait Adjat

Le sixième successeu trou était Nanda; le cesseur de celui-ci, Char le troisième successeu Gopta, Asoca, prince ce Bouddhistes de tous les l'un des plus zélés défe

religion.

C'est au moyen de ces princes qu'on peut essa chronologie de l'Inde à rope, et de circonscrire, manière encore tr**ès-peu** ' ritables limites de l'époc des Indous.

Dans le dessein prot leur héros Chrishn**a, les** : ont fixé la fin de la gue INDÉ. 221

le nom de ce héros au comdu Câli Youga, ou âge perette assertion, bien que ar un de leurs auteurs, et indirectement par le récit autres, est encore regardée ame incontestable.

ssayant de vérifier la liste rnis par les Pouranas, sir les fut frappé de la ressemnom de Chandra Gopta de Sandracottus ou Sanqui, au dire des historiens conclut un traité avec Sédes successeurs d'Alexanivant cette idée, il fut surr que la ressemblance ne as là, mais s'appliquait rénements historiques; et handra Gopta comme le in de Séleucus, il arriva à les événements antérieurs plus conforme à nos idées gie. M. Wilson a depuis démontré que Chandra n effet le Sandracottus des recs. Tout le prouve : la e des noms déjà rapportes; s noms de Xandramas sous re désigne Sandracottus, dramas que les historiens ent quelquefois à Chandra humble origine et son usurits sur lesquels les Indous sont d'accord; la position me, telle qu'elle est donnée ienes, ambassadeur de Séiom de son peuple, Prasii es et Prachi chez les Indous; capitale, Palibothra dans s grecs, et Patalipoutra ous. Des découvertes postées dans les livres des Brahpermis de fixer l'époque Gopta avec un peu plus 1. Wilford l'avait placée en .C., et M. Wilson en 315, it à coup ils virent confirpothèse par la publication chronologiques des Boud-'a et de Ceylan. Le premier numents fixe le règne de lopta entre les années want J. C., le second, entre les années 481 et 347; tandis que, d'un autre côté, la chronologie grecque nous permet de le fixer entre l'avénement de Séleucus en 312, et sa mort en 280 avant J. C. La différence de trente ou quarante ans entre les dates bouddhisques et grecques est attribuée par M. Turnour à la fraude des prêtres Bouddhistes, qui, bien qu'exempts des extravagances de la chronologie brahmanique, ont voulu, en cette occasion, faire concorder une date historique avec une de leurs dates

religieuses.

D'ailleurs, cette faible différence ne suffirait pas pour nous empêcher de croire à la parfaite identité de Chandra Gopta et du Sandracottus de Séleucus, lors même que le fait ne nous aurait pas encore été confirmé depuis par des preuves irrécusables. Mais aujourd'hui tous les doutes ont été écartés par une découverte qui promet d'éclairer d'une lumière inattendue bien des parties obscures de l'histoire de l'Inde. Des grottes, des rochers, des colonnes situées dans diverses parties de l'Inde, sont couvertes d'inscriptions tracées avec des caractéres que, jusqu'à nos jours, personne encore n'avait pu lire, et qui semblaient un déli jeté aux savants, comme jadis les hiéroglyphes de l'Egypte. Mais enfin M. Prinsep, après les avoir longtemps étudiées sans parvenir à trouver la clef de l'énigme, remarqua la brièveté et la position isolée de toutes les inscriptions de l'un de ces temples, et il imagina que, conformément aux habitudes encore en vigueur des Bouddhistes, chacune de ces inscriptions était consacrée à la mémoire des donateurs qui ont enrichi ce temple. Il remarqua encore que toutes ces inscriptions se terminaient uniformément par les deux mêmes lettres; et, partant de là en suivant son idée, il présuma que ces deux lettres devaient être le D et le N, les deux lettres radicales du mot sanscrit qui signifie donation. La fréquente répétition d'une autre lettre lui fit supposer que c'était le S, signe du génitif en sanscrit; si bien qu'ensin, de lettre en lettre, il finit

par composer un alphabet. La langue de ces inscriptions n'est pas le sanscrit pur, mais un de ses dialectes, le pâli, dans lequel sont écrits les livres sacrés des Bouddhistes. Tandis que M. Prinsep arrivait ainsi à lire des inscriptions jusque-là illisibles, et à restituer les noms d'une série de rois gravés sur des médailles indiennes qu'on n'avait pas encore pu déchiffrer, il eut le plaisir de voir confirmer toute sa théorie par les travaux de M. Lassen, professeur à Bonn. Le savant Prussien venait de prouver que deux noms écrits sur des médailles grecques étaient ceux d'Agathocle et de Pantaléon; et M. Prinsep avait le plaisir de lire ces mêmes noms écrits sur le revers de ces mêmes médailles, avec les caractères dont il avait retrouvé l'alphabet.

Cette découverte lui permit de lire sans difficulté les inscriptions de la fameuse colonne de Firouz Shah, à Delhi, et de trois autres colonnes situées dans la vallée du Gange. Bientôt après, tous les monuments de cette espèce qu'on put signaler dans l'Inde furent déchiffrés. On y trouva un grand nombre d'édits ; et l'un d'eux, relatif à l'érection d'hopitaux et d'autres fondations charitables, ordonnait « qu'il en serait fondé sur le territoire « de la dépendance d'Asoca, aussi bien « que sur celui des lidèles (suivent qua-« tre noms inconnus), et en Tamba-« panni (Taprobane ou Ceylan), et jusque dans l'empire d'Antiochus le « Grec (Antioko Yôna), dans les pro-« vinces dont les généraux d'Antio-« chus sont les gouverneurs. »

Un autre édit sculpté sur un rocher est dans un assez mauvais état de conservation, et difficile à lire; il semble cependant être un temoignage de la satisfaction que donnait à Asoca la propagation de ses doctrines dans l'Inde, aussi bien qu'en pays étranger. On lit le fragment suivant : « Et aussi le roi « grec duquel.... les rois Turamâyo, « Gongakena et Maga....»

M. Prinsep croit que deux de ces noms désignent Ptolémée et Magas : pour lui, ils lui prouvent qu'Asoca avait quelque connaissance de l'E-

gypte, et même entrei rapports avec ce pays; 1 ne peut contester, car tain dans l'histoire, qu commerce égyptien da l'Inde, sous les premi Il semble aussi très-p Ptolémée dont il est ic Ptolémée-Philadelphe , nommė Magas, ėpousa i tiochus. Il suivrait enc l'Antiochus mentionne édit est, ou le premier ( nom, c'est-à-dire le üls de Seleucus.

Le synchronisme en de Chandra Gopta et l'u successeurs de Séleucu cun doute sur la conte ces deux princes, et sert chronologie indienne ui quelle on peut rappoi fiance quelques dates de antérieurs.

La première date à du régne de Nanda. Qu huit rois entre lui et C on ne sait pas s'ils se s ligne directe ou collate dition en fai**t huit frèr**e quatre des Pouranas s'ac un espace de cent ans des neuf règnes, en y coi de Nanda. Nous pouve poser que Nanda mont cent ans avant Sandra viron quatre cents ans

Le sixième roi en re compris Nanda, c'est 1 sous le règne de qui n Nous avons établi, par de autres que ceux des Inc événemen**t** arriv**a vers 5**{ et, comme les cinq règne cette date et celle de qui avant J. C., déterminée ; comprendraient chacun en moyenne, il n'y a pas matérielle qui doive fair hypothèse.

Entre Nanda et la gu Bharata, il y a eu trois nombre des années d chacune d'elles est donn

Le chiffre total est de mille ans; cependant la plus lonne donne que quarante-sept s mêmes Pourânas, dans un age, donnent avec la même un chiffre tout à fait difféa dit que l'espace écoulé uerre du Maha Bharata et de Nanda a été de mille ; deux autres disent mille ans, et le quatrieine mille e ans. Or, la plus courte de les, divisée entre quarantes, donnerait une moyenne un ans de durée pour chacun our aller au chiffre de mille ans, il faudrait accorder une le trente et un ans. Une si rée pour quarante-sept réssifs est si improbable, que vons pas hésiter à la rejeter, t la moyenne des plus cours, décider que, autant qu'on iger par les Pouranas, la

Maha Bharata a du finir ante ans avant Nanda, ou ille quatre cent cinquante . C. D'un autre côté, si nous vec les Indous que les Véleur forme actuelle, ont lés pendant cette guerre, ons la placer dans le XIVe it J. C., c'est-a-dire plus ite ans après la date donnée iranas. Cette correction, qui le mérite de raccourcir les quarante-sept rois, placerait lu Mahā Bhārata deux cents on avant le siége de Troie. c'est la date la plus élevée on puisse encore remonter : i**e epoque jusqu**'au-commen-Câli Youga, c'est-à-dire projusqu'au déluge, tout n'est et confusion.

ranas donnent l'histoire de comprise entre le règne de la fin de la cinquième dynas-lui, ou la quatrième après tus. Cette période comprend de huit cent trente-six ou huit ante-quatre ans depuis Nan-dire qu'elle s'étend jusqu'à 154 de l'ère chrétienne. La

dernière de ces dynasties, les Andras arrivèrent au trône vers le commencement de notre ère; ce qui s'accorde avec ce que dit Pline, dans le second siècle, d'une puissante dynastie du même nom; et quoique cela puisse peut être se rapporter à une autre famille du même nom, les Andras du Deccan, cependant le nom d'Andre Indi, sur le Gange, mentionné par les tables de Peutenger, donne lieu de supposer que Pline a voulu parler de la dynastie en question.

Les annales chinoises, traduites par de Guignes, indiquent, dans l'année 408 après J. C., l'arrivée en Chine d'une ambassade envoyée par le prince indien Yue-Gnac, roi de Kia-pi-li. Kia-pi-li désigne, à n'en pas douter, Capili, lieu de naissance de Bouddha, que les Chinois prennent pour le nom du royaume de Magada. Les Andras finissent avec Palimat ou Poulomer-chisch, en l'année 436; et depuis lors la chronologie du Magada retombe dans une confusion presque aussi inextricable qu'avant la guerre du Mahâ Bhàrata.

On doit donc être parfaitement convaincu de la complète insuffisance de la chronologie indienne, et reconnaître qu'à très-peu d'exceptions près, tout reste encore à deviner, jusqu'à l'époque où les auteurs musulmans commencent à nous raconter leur histoire dans l'Inde.

### § 1x. Médecine.

Les plus anciens auteurs indous qui aient écrit sur la médecine, ou dont les ouvrages nous soient conservés, sont Charaka et Susruta. Nous ignorons l'époque où chacun d'eux a vécu; mais nous possédons un commentaire du second et du plus moderne de ces auteurs, écrit dans le Cachemir vers le XII ou le XIII siècle de notre ère; et il paraît qu'il avait été déjà précédé par d'autres.

Ces auteurs ont été traduits en arabe peu de temps, probablement, après l'époque où les musulmans commencèrent à s'occuper de science. Les auteurs arabes avouent sans détour les

par composer un alphabet. La langue de ces inscriptions n'est pas le sanscrit pur, mais un de ses dialectes, le pâli, dans lequel sont écrits les livres sacrés des Bouddhistes. Tandis que M. Prinsep arrivait ainsi à lire des inscriptions jusque-là illisibles, et à restituer les noms d'une série de rois gravés sur des médailles indiennes qu'on n'avait pas encore pu déchiffrer, il eut le plaisir de voir confirmer toute sa théorie par les travaux de M. Lassen, professeur à Bonn. Le savant Prussien venait de prouver que deux noms écrits sur des médailles grecques étaient ceux d'Agathocle et de Pantaléon; et M. Prinsep avait le plaisir de lire ces mêmes noms écrits sur le revers de ces mêmes médailles, avec les caractères dont il avait retrouvé l'alphabet.

Cette découverte lui permit de lire sans difficulté les inscriptions de la fameuse colonne de Firouz Shah, à Delhi, et de trois autres colonnes situées dans la vallée du Gange. Bientôt après, tous les monuments de cette espèce qu'on put signaler dans l'Inde furent déchiffrés. On y trouva un grand nombre d'édits ; et l'un d'eux, relatif à l'érection d'hopitaux et d'autres fondations charitables, ordonnait « qu'il en serait fondé sur le territoire « de la dépendance d'Asoca, aussi bien « que sur celui des fidèles (suivent qua-« tre noms inconnus), et en Tamba-« panni (Taprobane ou Ceylan), et « jusque dans l'empire d'Antiochus le Grec (Antioko Yona), dans les pro-« vinces dont les généraux d'Antio-« chus sont les gouverneurs. »

Un autre édit sculpté sur un rocher est dans un assez mauvais état de conservation, et difficile à lire; il semble cependant être un témoignage de la satisfaction que donnait à Asoca la propagation de ses doctrines dans l'Inde, aussi bien qu'en pays étranger. On lit le fragment suivant : « Et aussi le roi « grec duquel.... les rois Turamayo,

« Gongakena et Maga....»

M. Prinsep croit que deux de ces noms désignent Ptolémée et Magas: pour lui, ils lui prouvent qu'Asoca avait quelque connaissance de l'E-

gypte, et même entretenait rapports avec ce pays; induct ne peut contester, car c'est u tain dans l'histoire, que l'ét commerce égyptien dans les l'Inde, sous les premiers P Il semble aussi très-probab Ptolémée dont i**l est ici que** Ptolémée-Philadelphe, dont nommė Mag**as, ėpousa une s**o tiochus. Il suivrait encore ( l'Antiochus mentionné dat édit est, ou le premier ou le ! nom, c'est-à-dire le lis ou k de Seleucus.

Le synchronisme entre le de Chand**ra Gopta et l'un des** successeurs de Sél**eucus ne** cun doute sur la **contempor** ces deux prin**ces, et sert à lix** chronologie in**dienne une ép** quelle on peut rapporter ! fiance quelques dates des évi antérieurs.

La première date **à fixer** du règne de Nanda. Quoiqu'i huit rois en**tre lui et Chand**: on ne sait p**as s'ils se sont s** ligne directe ou collatérale; dition en fait huit frères; c quatre des Pouranas s'accord un espace de cent ans pour des neuf règnes, en y comprei de Nanda. Nous pouvons d poser que Nanda monta sur cent ans avant Sandracottu viron quatre cents ans avan

Le sixième roi en remont compris Nanda, c'est Adjati sous le règne de qui mourt Nous avons établi, par des téu autres que ceux des Indous, événemen**t arriva vers 550 av**i et, comme les cinq règnes éco cette date et celle de quatre ( avant J. C., déterminée pour ] comprendraient chacun que ( en moyenne, il n'y a pas d'imi matérielle qui doive faire ref hypothèse.

Entre Nanda et la guerre Bharata, il y a eu trois dyn nombre des années de la chacune d'elles est donné da

chiffre total est de mille ; cependant la plus lonlonne que quarante-sept emes Pouranas, dans un , do**nne**nt avec la même chiffre tout à fait difféli**t que** l'espace écoulé re du Maha Bharata et Nanda a été de mille leux autres disent mille i, et le quatrième mille us. Or, la plus courte de divisée entre quarantelonnerait une moyenne ans de durée pour chacun r aller au chiffre de mille , il faudrait accorder une rente et un ans. Une si pour quarante-sept rè-'s est si improbable, que s pas hesiter à la rejeter, moyenne des plus courlécider que, autant qu'on r par les Pourânas, la aha Bharata a du linir te ans avant Nanda, ou quatre cent cinquante . D'un autre côté, si nous les Indous que les Veur forme actuelle, ont pendant cette guerre,

pendant cette guerre, la placer dans le XIVe J. C., c'est-à-dire plus ans après la date donnée nas. Cette correction, qui nérite de raccourcir les rante-sept rois, placerait Mahâ Bhârata deux cents avant le siége de Troie. est la date la plus élevée puisse encore remonter : poque jusqu'au commenli Youga, c'est-à-dire prosqu'au déluge, tout n'est confusion.

nas donnent l'histoire de imprise entre le règne de in de la cinquième dynas, ou la quatrième après. Cette période comprend nuit cent trente-six ou huit e-quatre ans depuis Nane qu'elle s'étend jusqu'à de l'ère chrétienne. La

dernière de ces dynasties, les Andras arrivèrent au trône vers le commencement de notre ère; ce qui s'accorde avec ce que dit Pline, dans le second siècle, d'une puissante dynastie du même nom; et quoique cela puisse peut être se rapporter à une autre famille du même nom, les Andras du Deccan, cependant le nom d'Andre Indi, sur le Gange, mentionné par les tables de Peutenger, donne lieu de supposer que Pline a voulu parler de la dynastie en question.

Les annales chinoises, traduites par de Guignes, indiquent, dans l'année 408 après J. C., l'arrivée en Chine d'une ambassade envoyée par le prince indien Yue-Gnac, roi de Kia-pi-li. Kia-pi-li désigne, à n'en pas douter, Capili, sieu de naissance de Bouddha, que les Chinois prennent pour le nom du royaume de Magada. Les Andras sinissent avec Palimat ou Poulomer-chisch, en l'année 436; et depuis lors la chronologie du Magada retombe dans une confusion presque aussi inextricable qu'avant la guerre du Mahâ Bhàrata.

On doit donc être parfaitement convaincu de la complète insuffisance de la chronologie indienne, et reconnaître qu'à très-peu d'exceptions près, tout reste encore à deviner, jusqu'à l'époque où les auteurs musulmans commencent à nous raconter leur histoire dans l'inde.

### § 1x. Médecine.

Les plus anciens auteurs indous qui aient écrit sur la médecine, ou dont les ouvrages nous soient conservés, sont Charaka et Susruta. Nous ignorons l'époque où chacun d'eux a vécu; mais nous possédons un commentaire du second et du plus moderne de ces auteurs, écrit dans le Cachemir vers le XII ou le XIII siècle de notre ère; et il paraît qu'il avait été déjà précédé par d'autres.

Ces auteurs ont été traduits en arabe peu de temps, probablement, après l'époque où les musulmans commencèrent à s'occuper de science. Les auteurs arabes avouent sans détour les

obligations qu'ils ont aux médecins indous qui ont traité de leur art, et ils parlent toujours des Indous comme des heureux rivaux des Grecs. Doit-on conclure l'époque à laquelle ils commencèrent à être connus des Arabes, du fait que deux Indous, Manka et Saleh, étaient attachés en qualité de médecins au calife Haroun-al-Raschid, dans le VIIIe siècle?

Il semble que les Indous ont été trèsversés dans la pharmacologie. On sait qu'ils connaissaient parfaitement les simples et leurs qualités, et qu'ils ont jadis donné des leçons sous ce rapport à l'Europe : c'est d'eux encore que, plus récemment, on a appris l'usage du datura contre l'asthme; leur talent chimique surtout était surprenant.

Ils savaient préparer les acides sulfurique, nitrique et muriatique; les oxydes de cuivre, de fer, de plomb, d'étain et de zinc; les sulfures de fer, de cuivre, de mercure, d'antimoine et d'arsenic; les sulfates de cuivre, de zinc et de fer; les carbonates de fer et de plomb. Leur manière de préparer ces substances dans la plupart des cas, sinon dans tous, était le fruit original de leur invention.

Il semble que leur médication ait été extraordinairement hardie. Ils ont été les premiers à employer les minéraux d'une manière interne; et non-seulement ils administraient ainsi le mercure, mais nième l'arsenic et l'acide arsénieux, pour couper les sièvres intermittentes. Ils ont longtemps employé le cinabre en sumigations, comme moyen de produire rapidement une salivation abondante.

Leur chirurgie n'est pas moins remarquable que leur médecine, surtout quand on pense à leur ignorance de l'anatomie. Ils faisaient la taille pour la pierre, opéraient la cataracte, faisaient l'extraction du fœtus dans les fausses couches, etc. Dans leurs ouvrages les plus anciens, on trouve nommés jusqu'à cent vingt-sept espèces d'instruments de chirurgie. Cependant il est probable que ces instruments étaient fort grossiers, et aujourd'hui il en est encore ainsi; s'ils sont trèshabiles à opérer la cataract tre leurs opérations de la p le plus souvent fatales.

lls ont connu l'inoculation antiquité; cependant la pel jusqu'à l'introduction de l'faisait des millions de victions de victio

Les médecins indous éta ticulièrement le pouls, l'état de la langue, des yeux, la évacuations, etc.; et ils pa être très-habiles à former t tic d'après ces symptômes. leur pratique est tout emp leur théorie ne peut que en erreur. Leurs traitemer pas non plus toujours très ainsi, en cas de sièvre, ils er malade dans une étuve, et la la diète la plus absolue; ils mettent même pas de boire

Ils appellent l'astrologie au secours de leur science, leurs remèdes selon la positi nètes, et aidant leur verti des charmes et des amuleti

La plupart de ces défaut sans doute partie de l'art da beau temps, mais on ne saur muler qu'il a décliné; les font leurs manipulations si tre aucune des lois qui les foles médecins suivent la pleurs maîtres, sans songer der jamais la raison des choirurgieest si complétemen qu'aujourd'hui ce sont les b saignent, et les bergers qui de remédier aux luxations.

# § x. De la langue.

« Le sanscrit, dit sir Wil « est une langue d'une admin « ture, plus parfaite que le « abondante que le latin, e « cate que tous les deux. »

Cette langue, vantée par gnage si illustre, semble avc été cultivée par le peuple qui avec tout le soin dont elle i Panini, le plus ancien de se riens connus, remonte à ui antiquité, qu'il se perd dan fabuleux. Ses œuvres, et c

produit le système plus complet qui ait lé à aucune langue.

e ses innombrables stionnaires, la littéraompte une foule de torique et la compojourd'hui, le sanscrit plus grand zèle; et, it plus qu'une langue s s'en servent encore tion, avec autant de de l'Europe se sertin. Il serait curieux le sanscrit cessa d'ê-

t devenu, depuis un objet d'étude intéresope, depuis qu'on a staté son affinité, qui isqu'à l'identité, avec

zaire; mais c'est une

éléments de solution

le style de l'un des composent les Védas, 1'à l'évidence que « la ces poëmes, tels qu'ils us aujourd'hui, a été ue où le sanscrit avait ogrès sur le dialecte gulier dans lequel les mnes des Védas sont rits; à une époque où t déjà devenu la lansonore dans laquelle thologiques, sacrés et té écrits. »

anou et de Manou aux illiam Jones reconnaît de progrès aussi notasépare les fragments i des Douze Tables, et es de Ciceron.

iens cités par les hisdre peuvent, le plus ener aux formes sansces auteurs ne parle ante distincte de celle fois, dans les drames anciens, les femmes les classes inférieures te encore imparfait. Le sanscrit est réservé pour les person nages principaux.

On peut établir quelques conjectures sur l'histoire du sanscrit, par le degré où on le trouve mélange aux dialectes de l'Inde moderne.

Les cinq dialectes du nord, ceux du Pendjab, de Canoudj, de Mithila (Béhar septentrional), du Bengal et du Gouzerat, sont, dans l'opinion de M. Colebrooke, des dérivés du sanscrit, altérés par l'introduction de mots étrangers et de nouvelles inflexions, à peu près dans le rapport où l'italien est au latin. Au contraire, des cinq dialectes du Deccan, trois au moins, le tamoul, le télinga et le carnatique, ont une origine complétement différente du sanscrit, et ne reçoivent de mots de cette langue que dans le rapport où l'anglais en a reçu du latin, où l'indoustani en a reçu de l'arabe. trois, le tamoul est le plus pur, et souvent on l'a regardé comme la langue mère des deux autres. Le télinga, quoiqu'il conserve encore sa forme particulière, est le plus mélangé de sanscrit.

Des deux autres dialectes du Deccan, celui d'Orissa, quoique dérivé surtout du tamoul, a fait de si nom breux emprunts au sanscrit, que, suivant M. Wilson, « si l'on en retranchait les « mots sanscrits, il n'existerait plus. » On le compte souvent, au lieu du gouzerâti, parmi les cinq dialectes du nord.

Le mahârashtra ou maratte appartient, selon M. Wilson, à la famille du nord, quoiqu'on le range toujours dans celle du midi. La race qui le parle a donc dû venir d'au delà des monts Vindhyas; mais on en est encore réduit à des conjectures sur l'époque de son immigration.

### § x1. De la poésie.

Une personne étrangère à l'étude du sanscrit a bien de la peine à se former une opinion sur la poésie des Indous.

L'harmonie, merveilleux attribut du sanscrit, se perd nécessairement dans une traduction; et la faculté illimitée de former des composés, qui donne à l'original une si grande richesse, échappe également dans une langue

étrangère.

L'originalité même de la poésie des Indous empéche que nous puissions la partaitement comprendre; elle diffère trop de tout ce que nous entendons et comprenons par le mot de poésie. L'individualité des idées et des sentiments du peuple est comme une barrière qui nous empêche de pénétrer dans son esprit; la différence des objets naturels, auxquels les poêtes empruntent leurs images, est une cause d'obscurité pour nous; leur style figuré, qui, pour un Indou, donne une nouvelle vivacité à l'expression, dévient au contraire, par la seule différence des climats, lettre close pour nous. Quelles idées se présentent a nos esprits, lorsqu'on nous dit que les levres d'une jeune fille sont comme la fleur du Bandhoudjiva, ou que le lustre du Madhuca brille sur ses joues? Et cependant ces images sont aussi expressives pour ceux qui les comprennent, que l'est pour nous la comparaison d'une jeune beauté a une rose épanouie.

Malgré tous ces désavantages, les quelques échantillons de la poésie sanlanscrite qui ont été traduits dans les langues européennes renferment de

grandes beautes.

Le théâtre en particulier, qui est de toutes les branches de la littérature indoue celle qui nous est le mieux connue, compte quelques véritables chefs-d'œuvre. Sacontala est depuis longtemps connue aux Européens, par la traduction classique de sir William Jones et celle de M. de Chézy; nous devons à M. Wilson et à M. Lauglois la traduction de la plupart des drames du théâtre indien.

Quoique nous possédions des pièces écrites au commencement de notre ere, cependant le nombre des draines indiens dont nous connaissous les titres ne va pas au delà de soixante. Il est donc probable qu'il s'en est perdu beaucoup; sur ce nombre, il y en a huit qui ont été traduits complétement, et vingt-quatre autres qui ont été analysés et traduits en partie.

Quoiqu'il n'y ait pas de tragédie

dans le nombre, ou du i aucun d'eux ne se term nière tragique, ils p**rése**i une diversité de sujets et de combinaisons ai celle de tout autre théâ traduite par le docteur ' bay, peut être rega**r**dée c tion très-vive, et parfois des divers syst**èmes d**e p sujets des drames plu empruntés à l'histoire amours et aux guerres intrigues de leu**rs min**isl fois aux accidents de la

La diversité des p aussi grande que celle d ceux-ci on ne voit ni all sances surnaturelles, religion; dans ceux-li du paradis se prennen de simples mortels; di sent les dieux et les l'autre des enchanteurs un où l'on voit tout dou descendre sur la so ter l'innocence de l'hér

En géneral cependai que les dieux paraisse l'intérét du drame rep sur des sentiments hu tuations naturelles.

Le nombre des actes et s'étend, dans la prai

jusqu'à dix.

Le passage d'un ac marque, soit parce que libre, soit parce qu'il sairement un in**terva**llı deux parties de l'action

En général, l'unite d bien observée, il y a drame, où il s'écoule de premier acte et le sec indous ont moins d'és lieu ; mais l'unité la p l'unité d'action, est au ment observée dans leu dans nos pièces les plus

La fable est ordinai sante, le dialogue vif long; ensin les poetes ploient un soin et un t culier, pour préparer l

INDE. -227

es situations et à entrer dans nents des personnages.

rons-nous de juger les acteurs que l'on voit encore dans wjourd hui on ne joue plus rarement les grands drames du idien; et, dans ces occasions, sacteurs est grave et déclamas costumes sont encore ceux t représentés sur les anciennes s; et les grands bonnets ou s couronnes des principaux ges, peintes d'azur et d'or, leur in beaucoup plus grand air de ie le turban moderne. Les miouffons sont encore très-nomeurs farces sont grossières, et souvent fort indecentes; it leur reconnaître une grande **xeaucoup** d'humeur comique. is celèbres auteurs dramatindous sont Câlidâsa, qui flo-'obablement au V<sup>e</sup> siècle, et uti au VIII°. Chacun de ces ecrit trois drames, et pour eux il y en a deux de traduits angues européennes. Le predistingue par sa délicatesse esse de ses descriptions poéon drame pastoral de Sacondepuis longtemps admiré à e. Le Héros et la Nymphe omposition encore plus ro-**, et on peut** la comparer (au ur l'étrangeté du sujet) à la ou au *Réve d'une nuit d'eté* de re. L'autre poëte possède 3 qualités que son prédéces**les à une sublimité de descrip**ne vigueur de ton, à une éléesprit qui est sans exemple ièsie indoue.

t dire en vérité de toutes sitions poétiques des Indous, out fortement empreintes de alité nationale qui les a prou'elles ont un caractère de aptueux, qui s'allie beaucoup la contemplation des beaunature qu'au développement elumaine. Leur poésie, bien e, élégante et riche d'une le profusion d'images, manent d'excitant; le lecteur européen lui reproche de la fadeur; elle n'éveille chez lui aucun sentiment fier ou vigoureux.

Les émotions que les poêtes indiens réussissent le mieux à produire sont celles de l'amour et de la tendresse. Ils peignent heureusement les transports d'une affection partagée, la langueur inspirée par l'absence , et la fureur de la passion déçue dans ses espérances. Ils s'élèvent quelquefois jusqu'à la hauteur d'un attachement dévoué, pur de tout motifégoïste ; mais on leur demanderait en vain de la vigueur, de la sierté, de l'indépendance. Même dans les nombreuses batailles qu'ils ont décrites, il est rare qu'ils s'exaltent réellement au récit des exploits de leurs héros; ils sont forcés de se jeter dans l'hyperbole, pour suppléer au manque de cette énergique ardeur qu'un poete grec ou romain fait couler dans le cœur de ses personnages, parce qu'elle déborde de son ame.

Le triomphe des poètes sanscrits et le genre qu'ils préférent, c'est le genre descriptif. Ils recherchent surtout les scènes du repos dans la nature, et de la méditation chez l'homme, au milieu des bois solitaires, sur les bords fleuris des rivières, dans une atmosphère embaumée par des brises aromatiques, et rafraîchie par des eaux limpides; cependant ils savent aussi animer un paysage. Telle est, par exemple, la description du pays autour de Oudjein, dans le neuvième acte de *Målati et Madhava*, ou les montagnes, les bois, les villages, et les ruisseaux, qui courent sur leurs lits de cailloux, forment une perspective aussi étendue que variée. La ville occupe le milieu du tableau; ses tours, ses temples, ses portes monumentales, se résléchissent dans le sleuve qui baigne leur pied; les bosquets rafraîchis par une pluie matinale, et les prairies encore brillantes des larmes de la rosée, offrent leurs riches tapis émaillés aux troupeaux à la mainelle traînante, etc. Quelquefois aussi ils peignent la montagne couronnée de nuages, et la tempête qui se rassemble sur son sommet. Bhavabhouti surtout excelle dans ces descriptions.

Ses peintures de la belle et sauvage nature des montagnes, ses tableaux des rochers romantiques et des forêts solennelles qui protégent la source du Godavéri, sont réellement pleius de grandeur et de sublimité. Parmi ses descriptions les plus expressives, il en est une où son héros vient, au milieu de la nuit, dans un cimetière à peine éclairé par les dernières lueurs des buchers funébres qui s'éteignent; il évoque les démons du lieu, qui arrivent reinplissant l'air de leurs cris perçants et de leurs formes fantastiques; puis, quand ils disparaissent, la solitude la plus effravante succède a cette apparition terrible; la solitude troublée par les sourds gémissements du vent, par le murmure lointain de la cascade, par les plaintes solennelles du hibou, par les longs hurlements du chacal; c'est une scène du plus grand effet

Le goût des Indous pour les descriptions est d'autant plus remarquable, qu'il contraste davantage avec

la poésie de leurs voisins.

Ainsi, par exemple, il est rare qu'on trouve dans les poëtes persans une longue description de la nature inanimée. Ce qu'ils recherchent, ce sont les sentiments profonds; et, dans leurs courtes descriptions, ils s'attachent beaucoup plus aux sentiments excités par les objets naturels, qu'à l'impression qu'ils produisent sur les sens.

Au contraire, le poëte sanscrit, sans cependant négliger complétement l'émotion de l'âme, recherche tous les éléments qui ont produit cette émotion; il dessine tous les traits particuliers de la scène où il introduit le lecteur; et quelquefois il en représente l'ensemble d'une façon si pittoresque, que l'étranger, celui même qui ignore les noms des plantes et des animaux de la nature indienne, peut aisément se former une idée du paysage de l'Inde.

Ainsi, dans la description d'un jardin persan, on voit sourire les boutons qui s'entr'ouvrent, la rose prodiguer tous ses charmes au rossignol enivré; les émanations de la brise apportent au poête des souvenirs de sa jeunesse; le printemps appelle les jeunes les jeunes filles sous son br villon, qui est celui des fiançai toute cette nature en habits de peut distraire l'amant de sa le souffle du vent qui passe pelle le temps qui s'enfuit; le lui semble se plaindre de l'inc de la rose, et songer déjà que de l'hiver dispersera bientôt les épanouies. Il demande au joindre ses larmes aux sienne plie le vent de porter ses sou belle insensible.

Au contraire, le poëte ind les profondeurs ombreuses quet où le noir tamála méle ches au pâle fe**uillage du ni**r mangoustan protége de ses antiques les feuilles frémis: pîpala; la vigne sauvage autour du djambou et laisse 1 haut de son s**upport ses sur**; tants; l'asôca y suspend le grappes de ses fleurs épai madhavi y déploie ses pétal comme la neig**e, et les autre** font pleuvoir des fleurs de la ches, qui plien**t sous ce poids** : L'air est rempli de parfums: est profond; on n'entend qu donnement des abeilles et le vent qui passe. A peine si le c tain du coîl, ou la plainte de relle perchée sur un arbre vo nent par instants troubler le cette solitude. L'amant s'y et laisse aller son **esprit au**: sions mélancoliques de cetl immobile. Il s'affaisse sous l sud; il languit aux parfums des fleurs du man**goustan, j** qu'enfin accablé il **se couche** des jasmins en fleu**rs; et la,** absorbé par sa mélancolie, souvenir de sa ma**itresse abs** 

La plus volumineuse comi ancienne et la plus importa de la poésie indoue, se co poëmes sacrés, et épiques ques. Des poëmes sacrés, brooke a dit que « leur sty « dinairement plat, diffus, et « d'ornements que surcharg

échantillons qui ont été it pas faits pour dément.

a première partie, qui se nnes et de prières, peut dans la poésie; mais, mes que soient leurs le paraît pas qu'on en ltant de leur composi-

das vient le grand poeme tamayana, qui célebre : Ceylan. L'auteur Valre des Indous, contemévénement; mais neannble pas probable qu'un lé un guerrier encore puissance surnaturelle, lui eût donné une armée alliés. Il a donc dû nécesouler un laps de temps entre les événements 'aconte et l'époque où ce nposé, pour qu'il devint iter à la réalité des emsi hardis. Toutefois, cet prouve que l'antiquité attaquer en rien celle du ne peut pas y avoir de ur ce sujet; car la lanelle il est écrit approun autre poeme sanscrit /édas; et d'ailleurs, un s se trouve également e Mahâ Bhảrata, poeme -mēme.

harata est attribué à pilateur des Védas, et il i aussi, témoin oculaire ts qu'il raconte. Mais e meme on trouve la it rédigé dans sa forme anti, qui le reçut de termédiaire d'une autre meme passage nous apngt-quatre mille vers, e dont se compose le sont l'œuvre exclusive endant ses prétentions antiquité sont contredie même dans lequel il 1 mention du nom des e nom doit s'appliquer nontre qu'au moins une de ses parties est postérieure au lV siècle avant J. C.

Sauf M. Colebrooke, qui les comprend dans le jugement qu'il a porté de la poésie sacrée, tous ceux qui ont pu lire les poemes héroïques dans l'original en parlent avec enthousiasme. Et cette admiration n'est pas le partage exclusif des critiques qui se sont principalement occupés de littérature orientale; Milman et Schlegel sont d'accord avec Wilson et sir W. Jones, pour vanter ces ouvrages: les uns louent la simplicité et l'originalité de la composition, les autres la sublimité, la grâce et le sentiment de certains passages; ceux-ci la dignité naturelle des personnages, ceux-là l'inépuisable imagination des auteurs; et c'est sur de tels témoignages, et non pas sur d'imparfaites traductions en prose, que nous devons nous former une opinion des originaux.

L'épisode de Nala et de Damayanti, consacré à la narration d'événements de la vie domestique, est plus approprié au génie des Indous que les batailles. C'est un modèle de simplicité charmante. Parmi les autres épisodes du poeme tigure le Bhagavat Gita, qu'on regarde ordinairement commé l'œuvre d'une époque postérieure. C'est une exposition poétique des doctrines d'une école de théologie, et il est généralement admiré pour la beauté et la parfaite clarté de son style. D'ailleurs, quels que soient ses mérites sous ce rapport, on doit y louer aussi le talent avec lequel il est réuni à l'original, ainsi que l'élégance et la délicatesse des moyens par lesquels il est introduit.

Les légendes des Pouranas doivent aussi être comptées comme appartenant à la poésie épique. Le colonel Kennedy en a traduit de nombreux fragments.

Le Méghadata, traduit par M. Wilson, est un spécimen excellent de la poésie purement descriptive des Indous. Un esprit banni du ciel charge un nuage d'un message pour les amis qu'il a laissés dans le ciel, et il décrit à son messager les régions qu'il devra traverser.

L'auteur prend la saison de l'année

qu'affectionnent les poètes indous, celle où les pluies périodiques vont commencer, au milieu des nuages amoncelés et du fracas de la foudre; il décrit le réveil de la nature engourdie, la joie des creatures à l'approche de la pluie, les longues lignes des grues et des autres oiseaux voyageurs, qui se montrent dans les plus hautes regions du ciel; il décrit les mille paysages, la foule des villes au-dessus desquels le nuage devra passer; et en même **temps,** il sèmetout son recit d'all**us**ions aux évenements historiques ou mythologiques dont ces lieux ont eté les témoins.

Au milieu de la description surviennent, à diverses reprises, les lamentations de l'exilé, et les souvenirs qu'il a conservés des beaux lieux d'où il est désormais exclu

Le Gita Gòvinda, ou les chants de Djaya Dêva, nous donne un échantillon de la poésie pastorale des Indous. Il montre, mieux que tout autre exemple peut-être, la richesse d'images, la douceur voluptueuse, comme le manque de vigueur et d'intérêt, qui sont les beautes et les défauts de l'ecole indienne.

Ce poëme est aussi remarquable par l'emploi de concetti et de jeux de mots, qui, l'auteur ayant vécu au XIV siècle, sont peut-être une preuve de l'influence des mahometans sur l'esprit des Indous.

Bien que certaines pièces de leur theâtre soient en partie satiriques, on ne voit pas qu'ils se soient exerces dans la satire; mais, à en juger par ce qu'on en trouve dans leurs drames, il ne semble pas probable qu'ils eussent réussi dans ce genre.

Enfin, nous dirons quelques mots de leurs contes et de leurs fables, genre de composition dans lequel ils ont eté les instructeurs des autres peuples. Les plus anciennes fables connues, celles de Bidpaï, ont été retrouvées presque sans altération dans leur forme sanscrite, et c'est d'elles que procèdent les fables des autres littératures. Les contes, à la manière des Mille et une nuits arabes semblent egalement d'origine indieune, comme aussi les sujets

de plusieurs contes et ron muns aux Orientaux et aux | Une chose à remarquer c'est qu'ici le goût du gen tif a changé de côté; car des Indous sont complét pouillés de ces ornements pi et fantatisques, qui donnen tant de charme aux récits ( et des Persans.

f xii. Beaux-arts.

Musique. — La musique à selon sir William Jones et son, a été systématisée; sont même extraordinairem pliées.

Elle compte quatre-viu modes, dont trente-six scule employés ordinairement, chacun son expression padestinée à agir sur tel seu telle affection, etc.

Ils prennent leurs noms de l'année, des heures du joinuit; et ils sont censés pos cun quelque qualité approprie d'où il a pris son nom.

La science musicale a dé me toutes les autres; et cer d'aujourd'hui ne feraient pas au moins par une oreille int tée, une si grande complicat gles et d'intentions. Ils se re presque tous, remarquables et plaintifs, et impossibles à avec la musique d'aucune au Pour les juger de la façon la rable, il faut les entendre cl une seule voix, et accompag vina, instrument qu'on il lyre indienne.

L'accompagnement ordin avec des instruments à contambours, dont on joue avec C'est tout ce qu'un Europér de moins harmonieux; et se accompagnement étouffera des chanteurs, s'ils n'étaieu produire des sons perçants rent les oreilles europeenne

Peinture. — La peinture dans l'enfance. Les apparte maisons sont peints avec de

**quelquefois à l'huile. Les susentés appartiennent à l**a e. Ce sont des hatailles, des s, des lutteurs, des ani-. On n'y voit pas de paysa. t au plus un arbre ou deux, ins egard pour la perspecombres, ni lumière. Des s **autres** nations, ceux qu'on i **murs des anciens to**inbeaux le sont ceux qui rappellent les dessins des Indous. Ils des tableaux de petite dimenont la prétention d'être des et qui sont en effet quelque-: ressemblants; mais c'est ion en peut dire.

ous possèdent encore des s magnifiquement enlumioù les figures sont assez mal S'il n'était pas si souvent le portraits dans leurs draourrait croire qu'ils ont apfaire par les musulmans, pit de la prohibition de leur use, leur sont de beaucoup i dans cet art.

re. — On devrait croire que re a été portée à un haut perfection par un peuple si nent imbu de polytheisme ; et rtainement pas la rareté du **Bles artistes indous peuvent** mme une excuse du peu de u'ils ont fait dans cet art. r des innombrables images erment, tous les temples et pogées sont couverts de stasculptures en relief; ces sont quelquefois très-harésentant des groupes complitaines de ces œuvres sont expression, et il faut recons leurs sculpteurs et leurs éussissent parfois à produire s gracieuses; mais on y voit ine ignorance si complète de et des proportions, une ingrande dans la composition, saurait comparer, même les ide leurs œuvres, aux produclus imparfaites de l'art eu-

seture. -- Les nombreux mo-

numents élevés par les Indous témoignent de leur connaissance dans la pratique de l'architecture ; et même, à en juger par les fragments de livres qui sont parvenus jusqu'à nous, il semblerait qu'ils ont su de très-bonne heure réduire en corps de doctrine les principes de l'art.

Un Indou distingué, Ram Raz, a recemment publié un livre aussi instructif qu'intéressant sur les monuments qui subsistent encore de l'art indien; et il a développé avec talent le système dont il a su retrouver l'ensemble dans

ces monuments.

Des douze formes reconnues par cet auteur, les unes sont parfaitement semblables aux nôtres, et les autres sont particulières aux Indous. Les formes et les proportions des piédestaux, des bases, des fûts, des chapiteaux, sont décrites par cet auteur avec un som dont on pourra se faire une idee, quand on saura qu'il reconnaît soixante-quatre sortes de bases. Il **n'y** a pas chez les indous comme chez nous d'ordres fixes. La hauteur d'une colonne peut varier depuis six jusqu'à dix diamètres; et ses proportions reglent, hien qu'avec assez peu de sévérité, celles des chapiteaux, des entrecolonnements, etc.

On a dit des monuments indiens, qu'ils avaient une grande ressemblance avec ceux de l'Egypte. Cela est vrai quant au caractère massif des constructions et des matériaux, et à l'abondance des sculptures. La coutume de bâtir des tours aux portes des villes ou des grands monuments est encore commune aux deux pays; avec cette différence cependant que les Indiens n'en élèvent qu'une au-dessus de la porte, et les Egyptiens deux, une de chaque côté.

Quelques colonnes égyptiennes ont ainsi une assez grande ressemblance avec celles qu'on voit dans les hypogées de l'Inde ; mais ce sont là seulement les points sur lesquels porte

cette analogie.

Dans le sud de l'Inde les monuments présentent ordinairement une série d'étages superposés, qui diminuent

sans cesse de largeur à mesure qu'ils se rapprochent du sommet; au nord du Godaveri, ils affectent surtout la forme d'une coupole musulmane, avec un rentlement sur les côtes, qui rend le milieu beaucoup plus large que la base. Ils ne se terminent pas evactement **en** pointe, mais ils sont couronnes à leur sommet par un dôme ecrase, ou quelque autre invention de forme fantastique, sur laquelle s'elèvent toujours des ornements de metal doré; un trident , ou quelque embléme particulier du dieu à qui le temple est consacre. Moins ouvragees en general que le temple, les tours sont souvent couronnees, comme lui, d'ornements de toute espece.

Le sanctuaire est toujours petit : c'est une chambre cabique, a pei**ne** eclarec par une petite porte, sur le seurl de lagueile les udeles vienne**nt** presenter leurs offrandes et adresser leurs prieces à la dyande du beu. Quelqueters ce sanctuaire est le temple tout entier, mas quelquetois aussi en n'e parvient qu'en traversant des sa les spacieuses, et il est enteure de cours, de colonnades et d'edifices relagean. A Seringain a sanctuare est enterme dans sept ence ates, deat it plus grande la preside quatre incles de enconterenco. Les colocides pur regrett at fet tilen den det in et littettt kin apprice rendiciti nave sobti, escarri ta na kridickim k in pil vicera na iga de protonocur. Las bas editos dos da ses gotti passioni pie pre assiste come pareción a designeción de defensión viside-DOMESTICAL AND ARCHIVE pole for this endowing we aldes thereis ie in 1 018

The control of the second representation of the control of the con

Ar ear in equi ea ear in ea en en

l'édifice on trouve des groupes nes et de pilastres. Les impos linteaux des portes, leurs par sont enfermés et presque re par des encadrements de moule une profusion d'arabesques, tes, de fleurs, de fruits, d'h d'animaux, d'êtres imaginair toutes les espèces d'ornements senle inventer l'imagination fertile. Ces arabesques sont fois d'une élégance telle, que musulmans n'a rien produit parfait.

Les murs sont couverts de res en relief, qui représen épisodes des guerres des die lièros. Des groupes de ligure logiques courent le long de et augmentent la richesse des ments.

Quelques lieux possèdent, espace très-resserré, une ré temples tels que ceux que non de decrire. Aux ruines de B souara, dans la province d'O spectateur, monté sur la graine peut promener ses regard côte saus apercevoir au moins te ou soitante tours en pierr temple la moindre a canquante ou preds de haut, dont quelques levent a une hauteur de cent et de cent quatre-vingts pieds: du soit

I estours d**u temple de Bidji** construit sur la riv**e gauche** paor il sout en<del>ovre</del> pi**us éleva**i

las au tre ces proportio instant es autodes indicum relation, pour l'effet au au santante majestuer et au au santante majestuer et au au santante rantes et la la la languers mus las automostics au automostics automos

238

lans les détails que de la conception de l'ensemées seuls font exception. n produite sur le spectaue de leurs temples les est celle d'une grande une sévérité rigoureuse, apparence de mystère que cependant les céréreligion ne sont pas faier.

er. ins les temples de consrne on trouve quelquege de style musulman, caractère général de ces it remarquablement orient de l'architecture des . Peut-être en doit-on inrincipes de l'art ont été e très-bonne heure. Ceı'autorise à croire qu'augrands travaux qu'on d'hui remonte à une éponne. Les hypogées euxent sans doute pas d'une té. Des inscriptions gracaractères qui étaient en cles au moins avant J.e supposer que les hyuddhistes sont plus ane chrétienne; mais en des Brahmanes, à en juets des bas-reliefs qui murs, ne sauraient pas haut que le VIII° ou le uis J. C. Les sculptures Macha Balepouram, au , ont été attribuées par nts à une époque beauienne; mais, d'après les ales, elles auraient été XII° et même au XIII° ère, et les sujets de ces ntirment complétement

des temples les plus célèce époque très-moderne. gode de Jaggernât et la qu'on voit dans le voisifinies l'une en 1198, et 241. Quelques-uns des sont certainement plus on ne saurait donner l'une grande antiquité pour aucun d'eux : loin de là, il y a des présomptions très-fortes du contraire.

Les palais devraient, selon toute probabilité, subir les innovations plus facilement que les temples : cependant ils conservent presque tous le caractère général de l'architecture indienne, ceux même qui ont été construits dans des temps très-modernes.

Les plus anciens palais ne semblent avoir été construits sur aucun plan d'ensemble; ou bien, ils ont été si souvent remaniés, que le plan original a fini par disparaître. Leur solide construction, leurs toits plats en terrasse, permettent toujours d'ajouter un ou plusieurs étages par-dessus les autres; de telle sorte que non-seulement ils s'étendent par les côtés, mais encore qu'ils s'élèvent à de grandes hauteurs, et toujours avec la plus parfaite régularité.

Ils se composent ordinairement de petites cours entourées de bâtiments élevés, quelquefois découvertes, mais le plus souvent plantées d'arbres pour avoir de l'ombre. On voit toujours une colonnade en forme de cloître, qui règne tout autour de chaque cour.

Les grands appartements sont aux étages supérieurs, et ouverts d'un côté, comme les divans des musulmans. On y parvient par des escaliers étroits et roides, pris dans l'épaisseur des murs.

Les mêmes remarques s'appliquent

aux maisons particulières.

Celles des gens riches ont une ou deux petites cours, entourées de bâtisses à toit presque toujours en terrasse. Quelques-unes ont des murs en stuc blanc, qui éblouissent les yeux; d'autres sont peintes en rouge foncé. A l'intérieur, elles sont couvertes de peintures représentant des arbres ou des sujets mythologiques. Toutes, elles sont aussi encombrées et aussi mal disposées qu'il est possible de l'imaginer.

Les plus grands de tous les travaux des Indous, ce sont peut-être leurs réservoirs. Il y en a de deux espèces : les uns creusés dans le sol, les autres formés comme la prise d'eau du canal du Midi en France, par des vallées dont

on a comblé toutes les issues avec des digues immenses. Les réservoirs du promier genre sont toujours dans le voisinage des villes; les habitants y viennent prendre leurs bains, et on s'en sert pour l'irrigation. Ceux du second genre ont toujours été construits en vue de l'arrosement des terres. Ce sont de trèsgrands ouvrages; et les digues qui les protégent, sous le rapport de la solidité comme de l'élévation, sont des travaux magnifiques. Quelques-uns sont de véritables lacs de plusieurs milles de circonférence, et qui servent à l'irrigation de vastes étendues de pays.

Il v a encore dans l'Inde une espèce de puits très-remarquable, d'une profondeur considérable et d'une grande largeur. Les plus modernes de ces puits sont ordinairement ronds, et les plus anciens carrés. Ils sont entourés, jusqu'au niveau de l'eau, de galeries dans le style riche et massif des Indous; on y voit souvent de larges degrés qui descendent jusqu'au fond du puits.

Les plus caractéristiques des ponts indiens se composent d'immenses blocs de pierre places sur champ, et dont plusieurs réunis font une pile. On joint une pile à l'autre par d'immenses pierres de taille d'un seul-morceau. On voit beaucoup de ces ponts dans le sud de l'Inde. D'autres sont construits sur des piles d'épaisse maçonnerie, avec d'étroites arches gothiques. L'ancienneté de ces ponts est douteuse, car il ne paraît pasque les premiers Indousaient connu l'arche, et sussent construire des voutes ou des dômes autrement qu'à l'aide de couches successives de maçonnerie, l'une débordant l'autre, comme on le voit pratiqué dans la construction qu'on appelle le Trésor d'Atrée, à Mycenes.

Parmi les monuments de l'architecture indienne, il faut compter les colonnes et les arcs de triomphe élevés en l'honneur des héros victorieux. On voit à Chitôr une colonne de ce genre haute de cent vingt pieds, et admirablement travaillée. Le colonel Todd a donné le dessin, dans son livre sur le Radjasthân, de plusieurs arcs de triomphe; il ne faut pas oublier qu'ils ne

sont pas en voûte come mais carrés. Celui qu'on gar, dans le nord du Gou des plus beaux. C'est un ches spécimens de l'ardienne.

Autres arts. Des produstrie indienne les plus i ce sont les tissus de coton admirés, et dont la fines été égalée dans aucun au

Les tissus de soie ont longtemps joui d'une hau et il est probable que connu des longtemps ch

Les brocarts d'or et c également célèbres, et pe une industrie inventée p

L'eclat et la durée de leurs couleurs n'ont pa égalés en Europe.

Leur goût pour les 1 tieux aurait dû en faire de d'habiles orfèvres.

Toutefois, la réputati eue à cet egard, ils la deva ralite de la nature plus qu car leur goût est si mauvai rent, par exemple, les per autres; leur manière de sei precieuses est fort impari souvent, il faut le recon chent faire des combinais duisent un grand effet.

Les autres métiers son core dans l'enfance. Les on nombreux, et tous porta forgeron porte son enc souillet partout avec lui,

## § xIII. Agricultur

La nature du sol et le de l'agriculture indienne simple. Une charrue légès sur son épaule, c'est, avec deux petits bœufs, tout au cultivateur pour tracer du sol un sillon peu profo pose son grain. L'ensemfait souvent avec une i fait écouler le grain par petits tuyaux de bambou che, sur laquelle l'ouvries conduisant ses bêtes, fa

nstruments, composent ge de l'agriculture. La tit à la faucille; le grain range sous les pieds des onservé au sec dans des nips, bien que leurs délient partout déterminées rand soin, sont ordinailôtures; et rien n'en informité, que la diversité

ple que soit l'agriculture est cependant soumise s conditions qui exigent t une industrie particulus, il est quelques-unes es qui demandent une et des soins tout spé-

'été est toujours suffisamar les pluies périodiques; l'hiver 'a absolument beons artificielles. Les irriiquent au moyen des fleuces, des étangs, et surs. Dans les plus riches s, il y a un puits sur chaeau est amenée à la suranége de bœufs dans de de cuir, qui, le plus sout d'eux-mêmes au moyen ne aussi simple qu'ingé-

es natures de terrain il , tous les deux ou trois ner les mauvaises herbes. un labour profond, avec santeque tirent des bufon s'exécute à l'époque de ærre est le plus humide. de fumier pour la culture nais celle de la canne à be de grandes quantités. el ques cultures qu'il faut protége par des palissaurs de terre, et le plus orar des haies impénétrad'euphorbium, d'aloès, tes à épines.

s les plus assujettissants , c'est de chasser les trouqui, en dépit de toutes s, dévorent toujours une grande partie de la récolte. Les épouvantails sont bien de quelque utilité; mais le plus utile de tous, c'est la présence de l'homme qui, posté sur un échafaudage élevé, d'où il domine son champ, chante, crie, lance des pierres avec un instrument fabriqué de façon à produire du bruit à chaque pierre qui part.

Les Indous pratiquent les assolements, bien que l'inépuisable fécondité de leur sol les rende presque inutiles. Ils classent les qualités des terres avec une minutie extraordinaire, connaissent bien la culture qui convient le mieux à chacune, et les procédés qui y réussissent le mieux. Cependant ils ont la mauvaise habitude de semer à la fois dans le même champ diverses espèces de grains, pour avoir des récoltes successives, quelquefois même pour récolter le tout ensemble.

Les travaux opérés sur le terrain par l'agriculture réagissent quelquefois sur la marche des armées et même sur celle des voyageurs. Dans de certaines saisons le pays est complétement ouvert, et aussi facilement praticable qu'une grande route, sauf, toutefois, dans le voisinage des villages et des cours d'eau, où de hautes clôtures forment des passages étroits, difficilement praticables à une troupe un peu nombreuse. De grands ruisseaux, ou des conduites qui amènent les eaux des rivières ou des étangs sur les terres. présentent encore, dans de certaines saisons , des obstacles très-sérieux.

Ces remarques générales souffrent un grand nombre d'exceptions, selon les diverses parties de l'Inde. Dans les contrées où l'on cultive le riz, comme le Bengalet la côte de Coromandel, elles sont à peu près inapplicables. Là, les rizières doivent être complétement inondées pendant un certain temps; il faut repiquer la plante lorsqu'elle est arrivée à un certain degré d'avancement, etc. C'est une culture qui exige beaucoup de soins et de dépenses, pour rapporter en somme assez peu de profit.

#### § XIV. Commerce.

Bien que Manou, dans son livre, cite un grand nombre d'articles de luxe, il ne paraît pas cependant qu'aucun d'eux fût tiré de l'étranger. Toutefois, leur multiplicité doit faire croire qu'il se faisait un commerce très-actif entre les diverses parties de l'Inde.

Il y a un passage des Institutes qui ordonne que l'intérêt de l'argent prêté sur risques « soit fixé par les hommes « expérimentés dans les voyages de « terre et de *mer*. » Comme le mot employé dans l'original pour désigner la *mer*-ne peut s'appliquer à aucune des nappes d'eau interieures, on doit regarder comme un fait certain que les Indous naviguaient déjà sur l'Océan à l'époque où le code a été rédigé : il est probable, toutetois, que cette navigation se bornait au cabotage. On ne saurait certainement pas douter que, meme avant cette époque, il se fût déjà établi des rapports de commerce entre la mer des Indes et la Méditerranée; mais il est impossible de savoir si ce commerce se faisait par terre ou par mer, et si, dans l'une ou l'autre hypothèse, les Indous, pour y prendre part, osaient s'aventurer en dehors de leurs frontières. Il est possible que ce commerce ait été fait par les Arabes, et qu'une partie, franchissant l'étroite mer qui sépare le Sind de Mascate, passat par l'Arabie en Egypte et en Syrie, tandis que l'autre partie, suivant les cotes par terre ou par mer, se dirigeait sur Babylone et la Perse. Les premiers renseignements certains que nous ayons sur la mer qui baigne la côte occidentale de l'Inde ne nous indiquent pas que les Indous sissent aucun commerce dece côté. Néarque, qui, en 326 avant J. C., commandait la flotte d'Alexandre, ne rencontra pas un seul navire depuis les embouchures de l'Indus jusqu'à celle de l'Euphrate; il dit expressément « qu'il n'a vu que des bateaux pêcheurs, encore en très-petit nombre, et seulement dans de certains parages. » Même sur l'Indus il n'y avait que peu de bateaux, et de très-petite

dimension; car, suivant lets: d'Arrien, Alexandre futobligi construire lui-même la plus gr tie de sa flotte , surtout les gr vires; et, pour les équiper, il c recours aux marins de la M née. Le même auteur, traitant tes indiennes, parle ainsi de trième (celle des gens de u des artisans) : • Dans cette cl « compris les constructeurs d « et les hommes qui les i « c'est-à-dire ceux qui navig « les ileuves du pays. » Ne nous pas conclure de ce passa; tant du moins qu'**Arrien a pu** il n'y avait pas d'Ind**ous em**p navigation maritime?

Le second auteur, par ordr logique, qui jette quelque lu le commerce de l'Inde, c'est chide, cité par Diodore et Il vivait au II° siècle avant semble n'avoir eu connaiss du commerce qui **se fais**i l'Egypte et l'Arabie méridio pendant il cite la cannelle et lignea parmi d'autres article tés en Arabie de l'étranger; et : dit expressement a qu'il viet année des navires de l'Inde ports de Sabéa, » le modern Autant que nous en pouvons cet auteur, nous conclurion commerce se faisait exclusive les Arabes.

C'est seulement à dater di siècle après J. C. que nous i renseignements précis sur la dont se faisai**t ce cominerc**e denrées qui l'alimentaient. seignements se trouvent dans de la mer Erythréenne, l'œu navigateur expérimenté, et naissait parfaitement cette décrit toute la côte de la me celle de l'Arabie méridional de l'Inde, depuis l'embouchui dus jusqu'au cap Comorin, jusqu'à un point assez élevé : de Coromandel. Il explique ment la nature du commerc faisait dans ces limites, et mê hors d'elles. D'après cet auter

237

ue jusqu'à son temps, i venaient de l'Inde alchercher l'entrée du puis suivaient la côte de à la mer Rouge; c'était temps seulement que ypte, sinon tous les naent osé quitter la côte mer Rouge, pour marravers l'Océan sur la r.

e qui se faisait par cette s-considérable; mais il ait fait exclusivement t les Arabes. L'Arabie r l'auteur comme un ment riche en pilotes,

personnes au tait des rciales; mais il n'en dit Indous, il ne parle pas comme navigateurs; i soient sortis de leur ilement ceux qui, avec Arabes, formaient une ngée, et établie sur une ure de la mer Rouge; olement. Il est si vrai étaient les facteurs du lnde, qu'au temps de it établis sur les côtes Ceylan et du Malabar. document (le Périple) it représentés comme nmerce très-actif sur ites. Sur l'Indus, des ient les cargaisons des ur trop grand tirant t de franchir la barre bateaux pecheurs staouverture du goite de piloter les bâtiments rvgaza et Barouch, où aujourd'hui l'entrée ile, à cause de grands : de la violence des maarouch, en se dirigeant a côte est remplie de eur désigne sous le s du commerce local, botage très-actif. C'est ıd il est passé à l'est du qu'il parle des grands versaient le golfe du rendre aux embou-

chures du Gange ou à Chrysa, qui doit étre ou Sumatra, ou la péninsule de Malacca. Ce fait concorde parfaitement avec ce que disent les auteurs orientaux des habitants du Coromandel, les premiers navigateurs de l'Inde et les plus entreprenants. Il est probable, eu égard à la nature du pays, qu'au temps où Néarque vit si peu de commerce sur l'Indus, le Gange était couvert de bateaux comme il l'est aujourd'hui, et comme le nombre des royaumes riches et civilisés qu'il arrosait nous donne lieu de le supposer. Les produits fournis par une contrée si riche et si étendue devaient être fort demandés par le Deccan, moins fertile et moins avancé; et, comme les communications entre ce pays et les rives du Gange étaient interrompues par des lorëts impénétrables et des peuplades encore plus pillardes que celles qui leur ont succédé, le commerce devait naturellement s'établir par le golfe du Bengal, sur lequel, sans jamais perdre la terre de vue, on était à couvert contre les entreprises des habitants des côtes.

Quoi qu'il en soit, et quel que soit le motif qui donna l'impulsion aux habitants de la côte de Coromandel, ce sont les premiers des Indous qui osèrent s'aventurer en pleine mer. Les chroniques javanaises parlent très-clairement d'une émigration nombreuse d'Indous qui, partis de Clinga (Calinga), vinrent débarquer dans l'île, civilisèrent ses nabitants, et marquèrent la date de leur arrivée par la fondation d'une ère nouvelle suivant laquelle on compte encore à Java, et dont la première tombe précisément en l'an 55 avant J. C. La vérité de ce récit est consirmée de la manière la plus positive par les nombreuses et magnifiques ruines de monuments indousqu'on voit encore à Java, comme aussi par ce fait que, bien que la langue vulgaire de Java soit le malais, la langue sacrée, celle des compositions historiques et poétiques, et de la plupart des inscriptions, est un dialecte dérivé du sanscrit. La date de cette émigration est encore jusqu'à un certain point confirmée par le récit du pèlerin chinois dont nous

avons déjà parlé. Il visita l'Inde à la fin du IV- siècle; et, à son retour par mer, il s'embarqua sur le Gange pour Ceylan, passa de la à Java, toujours sur des navires équipes de matelots professant la religion des Brahmanes; et il trouva l'île de Java entièrement peuplée d'Indous. Le Brahmanisme fut depuis remplacé à Java par le Bouddhisme; mais la domination des Indous y dura jusqu'au XIVe siècle, pour être alors renversee par les proselytes que les Arabes avaient fait dans le pays dès le siècle précédent. L'île de Bâli, à l'est de Java, est encore habitee par une population indoue; physiquement, elle a les traits des Tartares ou des Malais; mais elle prétend être issue des quatre castes indoucs. Il n'est pas rigoureusement impossible, malgré l'apparence de la physionomie, qu'il en soit ainsi; cependant cette descendance est plus probablement encore une fiction, comme celle encore bien plus audacieuse des poetes javanais, qui ont transporte dans leur ile tout le poeme du Mahá Bhárata, avec toutes les villes, les rois et les héros de la Djamna et du Gange.

Les récits des voyageurs postérieurs à l'auteur du Periple parlent d'un commerce tres-considérable qui se faisait dans l'Inde; mais ils ne nous disent pas la part que les Indous prenaient à ce commerce : faut-il cousiderer leur silence à cet égard comme une indication négative de l'état des choses? En effet, tandis qu'ils nous citent les navires arabes et chinois comme ceux qui peuplaient les ports de l'Inde, ils ne parlent pas une seule fois d'un voyage exécuté par un navire apparte-

nant a ce pays.

Marco Polo signale sur la côte du Malabar l'existence de pirates qui v croisaient pendant tout l'ete; mais il semble, en lisant attentivement tout le passage, que ces pirates se tenaient tout simplement à l'ancre le long de la côte, y attendant tranquillement leur proie au mouillage. Lorsque Vasco de Gama débarqua sur la côte du Malabar, le commerce y était exclusivement dans les mains des Mau-

res; et c'est la jalousie des 'lui suscita, à lui et à ses su presque tous les obstacles quels ils eurent à lutter.

Les exportations pour étaient composées, au tem teur du Périple, comme elles core aujourd'hui, de tissus de mousselines, de soieries soie, d'indigo et autres tei cannelle et autres épices, d diamants, de perles, d'émercier, de drogues, de parfum d'esclaves du sexe féminin.

On importait alors des laine probablement), du d'étain, du plomb, du corail de l'antimoine, quelques inconnus dans l'Inde, des d'Italie avaient la preférence grande quantité d'espèces.

On sait les admirables faci Gange et ses nombreux af frent aux transports; mais c autres cours d'eau de la péni est tres-peu qui soient naviga que distance de la mer, le intérieur a toujours du, au n la plus grande partie, se faire Les bœufs on**t dû être le**: employés en plus grand nou les transports; cependant, semble que, depuis la plus l quité jusqu'au temps des M routes étaient entretenues soin particulier **par le gouv**e il est probable que les voitur beaucoup plu**s commune**t n'ont ete depuis la conquet musulmans.

§ XV. Mœurs, coutumes, ca

La péninsule indienne, du Deccan et de l'Indoustar grande en superficie que moins la Russie et les paymond de la mer Baltique. D' differentes sont répandues superficie; dix nations diffeunes des autres par les mœ langues, autant que les natio rope different entre elles rapports.

INDE

239

e de ressemblance généles nations dont se conlienté; et celle-ci est si indou ne saurait distinlis d'un Italien. De même, s n'apprennent que par abitude à faire la distincnations les plus différen-

ande différence est celle s habitants de l'Indousn Deccan.

3 par lesquelles les deux ons de la Péninsule sont de l'autre, offrent natuucoup de traits effacés points de ressemblance; rémités nord et sud, les plus de point de rapport nauté de leur origine, dérit. Les sectes religieuses tes, comme aussi l'ari manière de s'habiller, i physionomie. Les peusont grands, et ont le ux du midi sont petits et ns du nord se nourrise froment; ceux du sud. iosurus coracanus), esn aussi inconnue dans nde qu'en Europe.

nes de ces disparates a diversité des époques s régions ont été conpées d'abord par les Brahite par les musulmans; la ent de la différence des nat, et peut-être des rabengal et l'Inde gangétiontrées limitrophes qui bonne heure soumises pis et au même gouver-

le Bengal est humide, dations, et à tous les casol d'alluvion, tandis an, bien que fertile, est ent sec, sous les deux et du climat. Ces difféécessitant des habitudes pu sinir par produire de mblances dans les peunt la communauté d'oliangues empêche, dans

ce cas, de soupçonner aucune différence de race.

Quelle que soit la cause qui l'ait produit, le contraste est très-frappant. Les Indoustanis du Gange sont les plus grands, les plus blancs, les plus guerriers et les plus énergiques de tous les Indous. Ils portent le turban, et un costume qui rappelle celui des mahométans: leurs maisons sont couvertes en tuiles et réunies en gros villages, au milieu des plaines; ils se nourrissent de pain de froment non levé.

Les Bengalis au contraire, quoique de bonne mine, sont petits, noirs et mous d'apparence, remarquables par leur timidité et leurs superstitions, comme par leur linesse et leur esprit de ruse. Leurs villages se composent de maisons à toitures de chaumes, répandues au milieu de bois de bambous et de palmiers : leur costume est l'ancien costuine indien, avec une ceinture autour de la taille et une écharpe passée sur l'épaule. Ils ont la coutume, inconnue dans l'Indoustan, de se frotter d'huile après le bain; ce qui rend leur peau luisante, et les protège contre les effets de leur humide climat. Ils se nourrissent presque exclusivement de riz; et, bien qu'entre les deux dialectes il y ait moins de différence qu'entre l'anglais et l'allemand, le Bengali est inintelligible pour un Indoustani, et réciproquement.

Et cependant ces deux populations se ressemblent à un tel point par leur religion, par toutes les habitudes et les coutumes qui en résultent, par leurs idées de gouvernement, par leurs cérémonies et leur manière de vivre, qu'un Européen, qui n'a pas appris par l'expérience à les distinguer, peut passer la frontière qui les sépare sans pouvoir remarquer aucun changement autour de lui.

Nous ne pouvons indiquer toutes ces différences, et nous devons nous en tenir seulement aux généralités communes à toutes les populations de l'Inde.

Malgré le nombre des grandes villes, la plus grande partie de la population est agricole. Les cultivateurs vivent réunis dans des villages, allant travailler aux champs chaque matin, et retournant chaque soir au village avec leurs animaux.

Les villages sont très-différents, selon les diverses contrées : ici, ils sont ceints de murailles assez fortes pour opposer une resistance de queques jours aux troupes légères d'une armée ennemie, à leurs voisins, et quelquefois aussi aux officiers du gouvernement. Ailleurs ils sont complétement ouverts, ou seulement fermés par une haie, pour empêcher le bétail de sortir pendant la nuit.

Nous avons dit le contraste que pré-

Nous avons dit le contraste que préacatent les maisons du Bengal et celles de l'Indoustan. Celles du Bengal, avec leurs jolis toits de chaume et leurs murs de bambous, sont, de toute l'Inde, celles qui ont la meilleure appa-

rence.

Celles de l'Indoustan sont couvertes en tuiles, avec des murs de terre ou de briques cuites au soieil : bien que ce soiet des habitations commodes, elles ne sont pas aussi gracieuses aux regards. Les huttes de terre ou de pierre du Deccan, avec leurs toits en terrasse, ressemblent à des ruines; aussi, les villages de ce pays sont-ils ceux qui ont le moins bon air. Plus au sud, si les matériaux de construction sont les miènes, du moins l'exécution est beaucoup meilleure; et les murs peints, en larges bandes perpendiculaires, de rouge et de blane, donnent aux villages un aspect de propreté charmant.

Chaque village a son bazar divisé

Chaque village a son bazar divisé en boutiques pour la vente des grains, du tabac, des vivres, des étoffes, etc. Chacun a son jour de marché, ses foires et ses fêtes annuelles; et chacun, ou du moins presque tous, ont un temple, et une maison destinée au logement des étrangers. Tous les villages font des distributions régulières de vivres aux mendiants religieux; une contribution locale fait les frais de ces charités, comme aussi des autres dépenses communales, parini lesquelles on comprend les fêtes jubliques. La maison destinée aux étrangers contient quelquefois une petite chapelle, et sert

presque toujours de maison Toutefois, c'est ordinairer bre de quelques vieux arbr par la tradition, que les commune se rassemblent bérer sur les affaires publ leurs ils n'ont jamais le teurr leur conseil, ni de l tables.

Mantère de vivre des campagne. — Dans les ne voit pour tous meubles où l'on s'asseoit, quelqu terre ou de ouivre, des moulin à bras, un mortie de fer sur laquelle on cui Le lit, qui se fait sans co rideaux, se redresse le i-pendant le jour; la eqisimun hangar, et toujours ou maisons, quoique de pauvi sout à l'intérieur proprie nues.

On voit à peine quelque plus dans les maisons de habitants du village : es c gue, c'est qu'elles ont d

une cour.

La condition des gens : gne n'est généralement p Presque tous sont oblig leurs fermages, d'empru gent, et à de tels intéréts, vent jamais se libérer de D'ailleura, ils sont la pi prévoyants, que, a'il leur mettre à jour, ils na sor à mettre de l'argent de s ayements qu'ils auront à l tot ils retoinbent dans le usuriers. On en voit ou ques-uns, mais c'est tr savent faire des économic des terres. Les villages at vent troublés par des fa l'autorité du chef, ou ton sa tyrannie et celle du 🙉 Les cultivateurs indous s cessifs, et en général ils procès entre oux que les pe niême classe en Europe. D' les violences, quelles qu sont extrémement rares; est un vice presque incom

zens de la campagne sont nent tranquilles, se conet, sauf le rapport financontents et heureux. t**eur se lève à l'aub**e du ablutions et ses prières; avec ses animaux pour namps, quelquetois trèssa maison. Apres une x de travail, il déjeune s débris de son souper t reprend son travail jus-.lors sa femme vient lui dîner; il le mange près au pied d'un arbre; cause ie, ou dort jusqu'à deux ant ce temps ses animaux reposent. De deux heucoucher du soleil il reavail; puis il ramène ses ;**e, leur** donne la provende, ipe, fume, et passe le reste

avec sa temme, ses enisins. Les femmes font la

au, moudent le grain,

e, **etc., p**ourvoient à tous

fri**eurs du** ménage. – Les villes de l'Inde se e maisons construites en nes ou en pierre, avec stres petites et élevées, **ies** rues très-étroites, papeut appeler cela du pades dalles de pierre brute. encombrées par une toule nouvement, par des propalanquins, des voitures œufs : on y est coudoyé i ou domestiques de pied ærsonnages, qui suivent ı courant, par les religieux ar les soldats qui ne sont e. On est obligé d'y céder ufs sacrés, qu'on ne peut

ni empêcher de venir rains exposés en vente. jues qui attirent le plus nt celles des confiseurs, des marchands de grains, nniers, des droguistes, de tabac : les marchands châles et autres étoffes, rs marchandises pliées en pièces; ceux qui trafiquent des métaux précieux ne les exposent pas aux regards du public. Les boutiques sont complétement ouvertes du côté de la rue. C'est souvent un balcon, un perron qui avance sur la voie publique. Les acheteurs restent debout dans la rue, même pour conclure leurs marchés.

Les villes sont le plus généralement ceintes de murailles et capables de défense.

Elles n'ont pas, comme les villages, des chefs et des officiers municipaux héréditaires : c'est un agent du gouvernement qui les administre, avec le secours de quelques hommes chargés de la police et de la rentrée de l'impôt. Pour faciliter le service de la police, elles sont divisées en quartiers. Chaque caste a son chef élu, qui est son intermédiaire naturel avec le gouvernement. Cette division des castes, qui correspondent presque toujours à des métiers, en fait de véritables corporations industrielles et commerciales.

Les principaux habitants sont les banquiers, les marchands, et les agents du gouvernement.

Les banquiers et les marchands font à la fois le tralic des denrées et la banque, et de plus ils afferment les impôts. Ils y font de grands profits, et ordinairement sans beaucoup de risques. Ils prêtent de l'argent à des intérêts exorbitants et composes, de telle sorte que la liquidation d'une dette est toujours une affaire qui se termine par un compromis, dans lequel le prêteur sacrifie toujours une bonne partie de ses prétentions, et cependant se réserve encore un profit énorme. Les marchands vivent frugalement et sans luxe; mais souvent on leur voit dépenser des sommes considérables, pour de certaines fêtes de famille ou des travaux d'utilité publique.

Nous aurons occasion de parler des grands personnages qui représentent le gouvernement; mais dès à présent nous devons dire quelques mots de l'innombrable multitude de commis, d'écrivains et d'agents inférieurs de toute espèce qui composent une partie de la population des villes. Nonseulement chaque service entretient un certain nombre de ces gens, mais chaque détail de ce service, si petit qu'il soit, doit avoir son préposé, son commis spécial. Ainsi, à chaque compagnie de soldats il faut son comptable; sans cela elle ne serait pas complète. Chaque personnage (sans parler de ceux qu'il entretient pour le service public) a ses comptables de la cuisine, de l'écurie, de la fauconnerie, etc. Ce sont ceux qui servent d'intermédiaire dans les affaires ou dans les relations de civilité; le plus grand nombre d'entre eux sont tres-peu occupés; aussi deviennent-ils les agents empressés de tous les complots et de toutes les intrigues.

Vivres et Repas. — Les gens de la ville comme ceux de la campagne se nourrissent principalement de pain non levé, de végétaux, d'huile ou de beurre clarifié, et d'épices. Le tabac est presque la seule consommation de luxe qu'ils se permettent. Il en est qui fument des drogues enivrantes; mais ce sont seulement les gens des dernieres castes qui s'enivrent avec des spiritueux; encore est-ce fort rare. On ne voit d'exemples d'ivresse que dans les pays humides, comme le Bengal, les Concans, et quelques parties du sud de l'Iude. L'ivrognerie augmente sur le territoire gouverné directement par l'Angleterre, où la fabrication et le débit des spiritueux sont permis movennant unc taxe ; mais c'est un vice si peu naturel aux Indous, que la prohibition absolue de ce commerce, dans la plupart des États gouvernés par des princes indigenes, semble presque une précaution superflue. L'opium, dont on use avec excès dans l'ouest de l'Indoustan, est une consommation particulière aux Radjpoutes, et inconnue aux classes inférieures. Tout le monde mâche le bétel (feuille aromatique astringente), et la noix d'arec, mélangée d'une chaux particulière extraite de coquillages et de diverses épices, selon le consommateurs. Quelqu fruits sont communes, marché.

Les hautes classes, du n manes, vivent à peu pr façon; il n'y a de différ la variété des végétaux : L'assa-fætida est un at très-recherché, qui doni uns de leurs mets un p de la saveur de la viande tions qu'on prend pot nianger dans des plats o rendus impurs, parce q servi à des gens d'autre donné naissance à quelq curieuses. Dans un gran par un Brahmane et où i vant chaque convive vi mets ou sauces, on les plats faits avec des feui on les sert sur le planch guise de nappe, est décc devant chaque convive d'ornements dessinés ti avec du **sable de toutes** et qu'on balaye après le tes intérieures mangent et sont un peu moins s l'endroit de la vaisselle. vaisselle de métal , **qu'o**r puritier par le lavage. Ce férence des castes empé classes d'avoir ensemble rapports de société. Le : tout individu éloigné de cuire lui-même son dîn tage avec personne, et plaisirs de la **table qu**e satis faction de l'appétit. avec les doigts, et ne ma de se laver les mains av repas.

Jeux et parties de p Indous connaissent le une espèce de trictra qui sont ordinairement les images des dieu nos rois, dames, etc leur plaisir favori, da des maisons, c'est d'éco monotone, accompagné corps, qu'on peut à peine danse. Les attitudes sont et les chants, pour être mo-ont pas sans charme; mais, c'est un plaisir bien mossi est-on étonné de voir est généralement goûté, les gens des classes inféquelquefois passent debout, tières, dans la contemplacènes, éternellement répé-

s de plaisir, quand elles se is l'intérieur des maisons, t éclairées aujourd'hui par iers de fabrique européenmode d'éclairage classique, orches tenues par des homtretiennent la flamme avec petite bouteille faite pour l'ordinaire, on se sert dans de lampes en terre ou en

ial — Dans les maisons les portières sont garnies leaux en soie; et les portes, ites les boiseries des apparnt sculptées. Le plancher t, dans toute son étendue, tapis de coton, sur lequel **our s'ass**eoir, une pièce d'ée: il n'y a pas d'autres meugaux s'assecient l'un vistre, au bas du salon de rén-à-dire du côté de la porte. ou un grand personnage ins le haut de la pièce, à ice des deux angles, à une u plus élevée que les auyen d'un coussin peu épais re un petit tapis de soie broì, avec un dais élevé, rond, offes brodées, ce qu'on apsnad ou gadi, et ce qui sert i souverains qui n'ont pas le

tte est très-rigoureuse. On td'une personne de distincille ou deux en dehors de la isiteur est reçu, selon son la porte de la maison ou à lon; ou bien encore on se ent de son siège pour le reamis qui ne se sont pas vus depuis longtemps s'embrassent. On salue les Brahmanes en joignant les paumes des mains, et les élevant deux ou trois fois à la hauteur du front : pour les autres, on fait seulement le salam musulman, en portant la main sur le cœur d'abord, pui**s à la bouche** et au front. Les Brahmanes ont une tormule particulière pour se saluer entre eux. Les autres Indous, quand ils se rencontrent, répètent deux fois le nom de Rāma. On met le plus grand soin à faire asseoir les visiteurs selon leurs rangs; ce qui, dans les grandes occasions, donne quelquelois lieu a de longues négociations preliminaires. Les indous de haut rang se font remarquer par leur politesse envers les inférieurs; en général, ils leur **adressent** la parole sur un ton poli ou familier, et rarement , presque jamais ils ne se laissent aller à des expressions dures ou injurieuses.

Les gens des classes inférieures déploient une grande courtoisie dans leurs rapports mutuels; mais quand ils sont irrités, ils ne sont pas toujours très-scrupuleux sur le choix de leurs

expressions.

Toutes les visites se terminent quand le maître de la maison présente à son hôte la feuille de bétel et la noix d'arec; en même temps il lui verse sur son mouchoir de l'essence de roses ou quelque autre parfum, et il asperge ses habits d'eau de rose : c'est dire qu'il faut prendre congé.

Dans les premières entrevues, dans les fêtes, on présente à ses hôtes des pièces de châles et d'étoffes, des colliers de perles, des bracelets, etc.; quelquefois même un cheval ou un éléphant, quand visiteurs et visités sont de grands personnages. Cette coutume doit être assez ancienne; car ou voit souvent dans les anciens drames des présents de bracelets, de diamants, offerts à l'occasion de visites.

On fait des cadeaux du même genre aux serviteurs dont on est content, aux soldats qui se sont distingués, aux poëtes, aux savants : ils pleuvent sur les chanteuses et les danseu,

ses.

Dans les visites de cérémonie, on laisse parler les principaux personnages, les autres se taisent; mais dans les autres occasions la conversation est générale et très-animée. Les manières des Indous sont polies, et leurs façons de parler obséquieuses. Ils ne tarissent pas de compliments et d'expressions d'humilité, même en parlant à leurs égaux, et lorsqu'ils n'ont aucun intéret en vue. Ils montrent peu de desir de s'instruire, ou d'étendre leurs pensées au delà de la sphère ordinaire de leurs habitudes. Mais, dans ce cercle restreint, leur conversation est line et intelligente, souvent mêlée d'observations spirituelles et satiriques.

Les gens riches se levent à la même heure que les autres, ou à peine un peu plus tard ; ils font leurs dévotions dans les chapelles particulières de leurs maisons, puis vaquent a leurs atlaires, se baignent, dinent, et dorment. A deux ou trois heures ils s'habillent, et se montrent dans leurs appartements publics, où ils reçoivent des visites et expédient des affaires jusqu'à une heure assez avancée de la soirée. Il y en a qui font faire chez eux de la musique assez tard dans la nuit, mais ce sont des exceptions; et, en général, une ville indienn**e est** parfaitement calme et sitencieuse apres le coucher du soleil.

Outre les occasions assez rares, telles que les mariages, les naissances, etc., on donne encore de grandes lêtes à de certains jours consacrés, et quelquefois aussi en témoignage de consideration particulière pour un ami. Ces fêtes commencent par un diner; mais la partie essentielle, ce sont les danses et les chants, variés quelquefois par les exercices des jongleurs ou les plaisanteries des bouffons : pendant ce temps, l'encens brûle, les hôtes sont couverts de guirlandes de fleurs, etc. Les cadeaux, comme nous venons de le dire, font partie essentielle de ces fètes.

Dans les cours, il y a des jours marqués où tous les grands viennent présenter leurs hommages aux princes : à ces réceptions la foule est toujours considérable.

Chacun vient à son tour salut au prince, et lui prés *Nasser* ou cadeau, composi ques pièces de monnaie, qu'ill d'offrir aux supérieurs dans grandes occasions. La somm sur le rang de celui qui fait l Le moins qu'on donne en gér une roupie; cependant les par offrent quelquefois une sim et les petits débitants un des ieur commerce. Le pius s donne un habit en retour, e de cet habit n'est pas interie des Nazzers. Le nazzer le j dérable est , conformément à de cent ashrefis (de deux cents à trois mille francs): il y a des exemples de gens : fert des bijoux du plus gi et il n'est pas rare, lorsqu veut bien rendre visite à us ne d'un rang inférieur, qu lui fasse établi**r un masna** sacs qui contiennent jusqu'à roupies (deux cent cinqu irancs), et sont compris dan Disons toutefols que cette ne semble pas d'origine ind

Dans les fêtes religieuse pare une grande saile en l'I la divinité du jour : son in de riches ornements et ento lustrades dorées, occupe le l'appartement; les prince suites, vetus d'habits magni verts de bijoux, se rangent s cotés de la salle, comme s'ils hôtes de la divinité ou ses ser reste de la cérémonie se pa dans les réceptions ordir chants ont peut-être une si religieuse; mais l'encens, les de fleurs et les présents, tout dans les visites habituelles; jusqu'au bét**el et à l'esse**n qu'on apporte de la part de qu'on distribue à ceux qui l'honneur d'une visite.

La plus remarquable de c nies religieuses, c'est, sans celle qui est instituée en ration de la prise de Lanka et se célèbre naturellement e



eprésenté par un grand es tours et ses bastions, quer une armée de gens stume traditionnel de es soldats, appuyés par singes que leur chef nduit au combat. La bane par la prise de Lanle feux d'artifices qu'on tout pays, et par une iomphale exécutée avec nce digned'une meilleure

se célèbre d'une autre -être avec plus de splenhez les Mahrattes. C'est ur-là qu'ils commencent ns militaires; et l'épisode 'ils célèbrent, c'est celui rès avoir accompli ses être emparé d'un rameau rbre, gage assuré de la et en marche avec son ar-

plaine ouverte, près du i ville, on plante un arce consacrée par la trae l'infanterie, avec la catillerie, se rangent sur rmant la haie sur le cheiit à l'arbre consacré. Le ce est rempli d'une foue de spectateurs. Le cormoins uniforme et moins elui des princes mahoméndant un des plus beaux oir dans l'Inde. Le prince n éléphant, précédé d'éens armés de verges d'or t d'une phalange d'homdes piques de quinze ou long. A ses côtés on voit les chefs militaires de son tés sur des chevoux macaparaçonnés, vêtus euxhes habits, et accompaes choisis pour leur mine rrière eux suivent de lonsphants, avec leurs housint la terre : ceux-ci pordards gigantesques, coue broderies; ceux-la poraks ouverts ou fermés, dorés. Tout autour des

éléphants et derrière eux se développe un nuage de cavalerie faisant briller au soleil ses riches costumes, abandonnant au vent ses écharpes de brocart d'or, emportant une forêt de lances et de bannières. Ceux qui sont sur les flancs font des pointes en dehors des rangs, pour y rentrer après avoir accompli les plus brillantes évolutions de la fantasia des Arabes: tous se lancent au galop, se mêlent, se séparent, se réunissent, semblent se choquer comme les flots de la mer, offrant un des spectacles les plus animés et les plus magnifiques qu'on puisse voir même dans ce pays de magniticence barbare. Quand le prince approche du but, on tire le canon, l'infanterie fait des décharges multipliées, le cortége semble redoubler de rapidité ; on dirait une armée de cavalerie qui charge l'ennemi.

Quand le prince a fait ses dévotions et cueilli le rameau sacré, le canon se fait encore entendre; et à ce signal tout le monde se précipite au galop, chacun cherchant à enlever quelque feuille de l'arbre consacré; puis quand il est complétement dépouillé, chacun orne son turban d'une branche de feuillage, et échange des felicitations avec ses amis. Un grand darbar (réception), où se présentent tous les officiers, termine la fête.

Foires pèlèrinages. — Il y a moins de grandeur, mais non moins d'intérêt, dans les foires et fêtes populaires.

Les foires ressemblent beaucoup à celles de l'Europe. C'est pour le même but qu'elles se tiennent; ce sont des amusements analogues qu'elles offrent aux assistants. Mais ce dont aucune grande assemblée populaire en Europe ne peut donner idée, c'est l'effet produit par la réunion d'un immense concours de peuple vêtu d'habits blancs, avec des écharpes aux couleurs les plus brillantes. Le goût des Indous pour les processions et les grandes démonstrations, la présence de gens couverts étincelantes, la multitude d'armes des drapeaux, donnent encore aux foires indiennes un aspect tout particulier. Les Indous se livrent aux plaisirs



de ces fêtes avec un entraînement incroyable; chacun d'eux y apporte la volonté innocente de s'amuser autant qu'il le pourra. Elles ont toutes pour prétexte quelque cérémonie religieuse; mais à peine si cette cérémonie enlève un instant au plaisir, à peine si l'on y pense. Dans les pèlerinages, la longue préoccupation du but pour lequel on s'est mis en route, l'exemple des autres pèlerins chantant le nom du dieu, la sainteté du lieu consacré, entretiennent l'esprit des pélerins dans des sentiments de dévotion plus serieuse. lis ont aussi plus de devoirs religieux à remplir : quelquefois toute l'assemblee se joint a eux; et quand on voit des milliers d'yeux dirigés sur un seul point, quand on entend des milliers de voix proclamer ensemble le même nom, c'est un spectacle qui fait impression même sur le spectateur le plus indifférent.

Mais même aux lieux de pèlerinage le sentiment du plaisir est plus fort que celui du zele religieux; et la plupart des lieux consacrés par l'alfluence des visiteurs sont aussi célèbres parmi les champs de foire, où il

se traite le plus d'affaires.

Jardins. — En parlant des plaisirs des classes supérieures il ne faut pas oublier leurs jardins, qui, bien que soumis à une régularité trop grande peut-être , sont quelquefois enchanteurs. Ils sont partagés par de larges allées au milieu desquelles courent de longs et étroits canaux revêtus à l'intérieur de pierre, de stuc même, et aboutissant tous à un centre commun. Chaque côté de l'allée est dessiné par de longues lignes droites de pavots de toutes les couleurs, par des plates-bandes de ficurs dessinées toutes d'une manière uniforme. Les maisons de campagne sont de stuc blane : un peu moins Jourdes, un peu plus élégantes que les maisons des villes, elles ne font pas diversion à la régularité du jardin; néanmoins, il y a toujours quelque chose de riche et d'oriental dans les beaux bouquets d'orangers et de citronniers, dans les bosquets où le noir

cyprès se mêle à des arbride fleurs, au gracieux et é mier. Dans les chaleurs di allées de treillis couverts impénétrables au soleil, on les branches de l'arbre l'arec, offrent de fraîches bien protégées contre l'ar clat du jour, rendues plus encore par le murmure de qui arrosent le jardin. par silence et le repos parfait de assoupie sous les rayons emidi.

Il est probable que ce ge dins aura été introduit par mans; car les descriptions o poëtes ne font pas suppose les jardins de l'Inde eussent rence de régularité uniform c'est dans ce goût que sont o jardins des mahométans, pahan et de Constantinople Mehemet-Ali n'a pas encordans son palais de Ch

Egypte. Les fleurs et les arbres ( de l'Inde ne sont ni choi recherche, ni entretenus a qu'on y emploie en Europe; c'est au milieu de la nat qu'on les voit arrivés à leu: point de perfection et de voit souvent dans la can bouquets d'antiques mange pals, de hauts tamarins, q surtout dans le Gouzera terrain légérement ondulé ( pays l'aspect d'un parc ang d'autres parties, dans le Ro plaine, parfaitement unic blement fertile, est couvert bouquets de bois, qui donne à la campagne un aspect de magnifique, mais qui finiss dant par faliguer de leur i Dans le Bengai le voyageur ( lieu d'une plaine immense sa où il ne voit qu'un éterne rizières qui se développe devi De temps à autre sculement à l'extrémite de l'horizon d' gles de bambou, qu'il serai prendre pour le repaire de bel

il y arrive, il voit que ce ne étroite ceinture de bamie à l'intérieur de villages euplés, puis quand il en sort commence avec la même jusqu'au moment où paraît loin une nouvelle barrière , qui indique l'existence de llages.

e centrale du Deccan se ine mer de petites hauteurs, èdent quelquefois sur pluines de milles, sans moniose, pendant le printemps, le de vertes moissons assez r cacher un cavalier; dans s chaleurs, le pays a toute

s chaleurs, le pays a toute d'un desert, nu, brun, re , sans un arbrisseau qui o diversion au milleu de ce olé. Ailleurs, surtout dans encontre de grands bois, de i, tout couverts de plantes et aromatiques; celles-ci fleurs aux plus belles coues-là lançant hardiment arbre des branches aussi i la cuisse. Les forêts de entre sont peuplées d'arprodigieuse grandeur, à iabitées, à peine traversées sentiers, comme les parties

provinces les mieux culticontre souvent, et pendant proces de marche, de vastes upés par des bois de palàs qui perdent leurs feuilles ups, pour se couvrir de pris rouges d'un tel aspect, t que tout le pays est en

pied de l'Himalaya que la ienne se développe dans endeur et sa majesté. C'est e dont le voyageur le plus mais été témoin sans encoiest une impression dont dure autant que la vie, que t effacer ni même égaler. Eccidentaux déploient aussi particuliers aux pays de mais sur une moindre tesois, nous n'avons rien en

Europe, pas même en Grèce; qui puisse leur être comparé.

L'idée que se fait le voyageur de la beauté des Ghâts dépend surtout de la saison où il les a visités. S'il les a vus pendant l'été, découronnés de leur diadème de nuages, dépouillés de leur riche tapis de verdure et de leurs innombrables cascades, alors la hauteur de la montagne ne suffit plus à compenser la stérilité de son aspect; le seul ornement qui lui reste, ce sont les magnifiques forêts qui çà et là couvrent ses flancs.

Manières de vivre des gens des villes. — La journée des gens des classes inférieures, dans les villes, se passe à peu près comme celle des cultivateurs, si ce n'est qu'ils vont à leur boutique au lieu d'aller aux champs, et qu'ils vont au bazar pour y chercher de la société et des distractions. Les gens des campagnes ont quelques jeux qu'on pourrait appeler des exercices; mais les plaisirs particuliers des citadins, hors de leurs maisons, se bornent aux foires et aux fêtes.

Il y a quelques fêtes qui sont communes aux gens de toutes les classes, à ceux des villes comme à ceux des campagnes.

La principale peut-être est le *hôli*, qui se célébre en l'honneur du printemps. Les gens du peuple, surtout les enfants, dansent le soir autour de grands feux de joie, chantant des chansons licencieuses ou satiriques, et se livrant à tous les mauvais tours qu'ils peuvent inventer contre leurs supérieurs, qui ne s'en fàchent jamais. Mais le plus grand amusement de la fête, c'est de s'arroser les uns les autres avec un liquide jaune fort peu agréable, à s'inonder la ligure d'une poudre de carmin qu'il est difficile ensuite d'effacer. On se lance le liquide avec des seringues; on prépare la poudre sous forme de balles, recouvertes en colle de poisson, pour leur donner de la consistance, mais qui éclatent au contact avec le corps. Les gens de tous les rangs se livrent à ces espiègleries avec enthousiasme; on s'y échauffe, et ordinairement, quand elles se terminent, tout

le monde a été si bien arrosé de liquide et recouvert de poudre, qu'on ne peut

plus se reconnaître.

Un premier ministre ne croira pas déroger à sa gravité en invitant un ambassadeur étranger a venir célebrer le hòli dans son palais; et il figurera lui-même dans les épisodes les plus bruyants de la fête, avec l'ardeur et la vivacité d'un écolier.

Il v a aussi des fêtes locales, ou particulières à une certaine population. De ce nombre est celle où les Marattes s'invitent à venir manger les premiers grains rôtis du Būdjri (holcus spicatus) de l'année. Tout le monde, les gens des villes aussi bien que ceux des campagnes, prennent part a cette fête. Ainsi, par exemple, le Radja de Bérar invite a cette occasion les principaux personnages de sa cour pendant plusieurs jours consecutifs ; on sert d'abord le grain rôti et ensuite un grand

banquet aux conviés.

Le Diouali est une fête générale, où tous les temples et toutes les maisons sont illuminés avec des guirlandes de verres de couleur qui courent le long des toits, des fenêtres, des corniches, suspendues à des échafaudages de bambous qu'on prépare pour l'occasion. Benarès, vu du Gange le soir, présente alors un magnifique spectacle. Pendant tout le mois qui ramène cette fête, on allume chaque soir, dans les villages et mēme dans les maisons particulières, des lampes qu'on élève quelquefois si haut avec des bambous, qu'à première vue on serait tenté de les prendre pour des étoiles qui se couchent à l'horizon.

Le Djannam Ashtomi est une sete où des enfants, vêtus dans le costume de Chrishna et de ses bergères, représentent un drame traditionnel, mêlé de chants et de danses de caractère.

Exercices. — Les militaires, c'est-àdire toutes les gens des hautes classes, qui ne sont ni dans la religion ni dans le commerce, aiment avec passion la chasse à cheval. Ils courrent le cerf, le loup, le lièvre, avec des meutes qu'ils emploient aussi contre le sanglier; mais, dans ce cas, ils attaquent eux-

mêmes la bête avec l'épieu ou l'é chassent le tigre montés sur ( phants, quelquefois à cheval, ( à pied. Les gens des campagne nissent en corps pour chasser qui infeste le voisinage; et d occasions, ils se conduisent i avec beaucoup de courage et de tion. Cependant, aussi longter le tigre n'a pas attaqué de i humaine, les paysans ne von

chercher querelle.

Les militaires, malgré leur il habituelle, sont tous d'excel hardis cavaliers. Les Marattes sont célèbres pour leur talen duire un cheval et à manier l Tous ils chaussent l'étrier trè emploient des martingales très et des mors très-légers, mais a energiques. Leurs chevaux s jours bien sur leurs hanches, dressés à tourner sur cui au n la course la plus rapide. On le encore à s'élancer tout à con position du repos, avec une rap porte le cavalier sur son enne que celui-ci n'ait eu le temps d tre en garde.

Les troupes légères de deux indiennes se méient et s'atta lance à la main, avec une prud semblerait à des Européens n'e la courtoisie d'un tournoi. tourne autour de son adversa de fausses attaques, a l'air de ne loir commencer le combat, qu soit toujours à portée. On se i cependant avec une ardente ac malheur à celui qui se découve aussitôt percé d'un coup de lan chute prouve quel**e combat était** 

Les Indous tirent assez bien à cheval; mais, sous ce rapport. hométans sont leurs maîtres.

Les grands personnages con quelquefois eux-m**ēmes leurs ék** et, pour s'excuser de déroger ai tiquette, ilsallèguent qu'il faut 1 savoir conduire un éléphant, cas où son guide ordinaire se dans une bataille. Dans les te tiques, cet art était **regardé co**i dispensable aux **héros.** 

249

— L'habit ordinaire des elui que nous avons déjà les habitants du Bengal. e portent les Indous qui se achement à la foi brahmacompose de deux longues innade blanche, dont l'une ur des reins, passe entre t retombe au-dessous du re se porte sur l'épaule ou oulée autour de la tête, qui autrement couverte. Les i barbe sont rasés; on ne longue mèche sur le som-. Beaucoup d'Indous poristaches, mais jamais les Sauf dans le Bengal, tous n'affectent pas une grande orincipes portent aujour-: de cotonnade qui leur enrps plus courte, mais plus ttent par-dessus une tuni-, de mousseline, de soie, itour de la taille une ceinisseline de couleur; une ée sur l'épaule et un turent le costume. On voit es Indous qui portent des rges et flottants comme 15.

de fête, on porte une lonnche de mousseline presnte, et collant sur le corps nture; au-dessous, elle fait l'innombrables plis et repe, le turban, les braceers et quelques autres bient le costume.

des femmes. — Le cosmes est presque le même 3 hommes; seulement les de cotonnades sont plus is longues, et elles sont brillantes aussi bien que ideux sexes portent beauix. On voit aux hommes, les derniers rangs de la sodants d'oreille, des bracers; ils les portent quelquen moyen d'avoir toujours rtune sous la main. Il y a le graines, qui durcissent s et deviennent d'un trèscé ; d'autres en bois de prix tourné, qu'on mêle avec des grains d'or ou de corail. Le cou et les jambes sont nus; mais pour sortir on met des pantousles brodées, à pointes recourbées, qu'on abandonne pour entrer dans un appartement ou dans un palanquin. Les enfants sont chargés d'ornements d'or, qui trop souvent excitent la cupidité des voleurs et coûtent la vie à leurs malheureuses victimes.

Il semble que, dans les temps antiques, les femmes indoues étaient plus réservées qu'aujourd'hui et plus retirées. Les femmes des musulmans sont, comme partout, voilées et séquestrées; mais, chez les Indous, il n'y a que la classe militaire qui ait suivi l'exemple de ces conquérants.

Cependant les femmes ne sont pas admises dans la sociéte des homnies, et ne sont pas du tout traitées comme leurs égales. Dans les classes inférieures C'est la feinme qui fait la cuisine, sert le dîner de son mari, et attend qu'il ait tini avant de commencer elle-même à manger. Lorsque deux personnes de sexe different se promènent ensemble, l'homme marche le premier et la fem**me** suit, lors même qu'il y aurait assez de place pour que tous deux pussent marcher de front. Battre une femme n'est pas chose aussi rare ni aussi honteuse qu'en Europe. Cependant, malgré cette infériorité devant l'étiquette, les affections et la raison rendent aux femmes leur place légitime; leurs maris ont confiance en elles, et les consultent sur toutes leurs affaires; et, dans l'Inde aussi bien qu'ailleurs, ce ne sont pas toujours les maris qui sont les véritables chefs de la communauté.

De l'esclavage. — Mais un reproche plus réel qu'on peut adresser à la société indienne, c'est qu'elle a sanctionné l'esclavage. L'esclavage domestique, quoique sous une forme trèsdouce, est universel dans l'Inde. Les esclaves sont ou nés dans la maison, ou des enfants vendus par leurs parents en temps de famine, ou enfin des enfants enlevés par les Bandjârras, tribu de pasteurs errants, qui font aussi le métier de transporter du grain et des marchandises avec leurs troupeaux.

La loi indoue punit bien ce crime, mais il est fort difficile à decouvrir.

Les esclaves sont traités exactement comme des domestiques, mieux peutêtre encore, parce qu'on les regarde comme faisant partie de la famille. Jamais on ne les vend, et l'on fait peu d'attention à eux; car il n'y a aucun signe extérieur qui puisse les faire distinguer des gens libres. Mais il faut que i esclavage produise toujours quelque infamie. Les petites filles qu'on enlève se vendent quelquefois à des gens qui les élèvent pour la prostitution; ou bien, quand il n'en est pas ainsi, elles ont, trop souvent encore, à souffrir de la brutalité de leurs maîtres et de la jalousie de leurs maîtresses.

Il y a des provinces où les gens riches et les grands ne sont pas les seuls qui possédent des esclaves; on en voit chez les cultivateurs, où ils sont traites exactement comme les autres membres de la famille. Chez les an**ciens Indou**s, la loi de Manou le prouv**e,** il n'y avait pas d'esclaves attachés au sol. Mais, en se répandant vers le sud, il semble que les Indous y ont trouvé l'esclavage de la glebe. Dans quelques provinces isolées, dans des pays de forcts, on voit des esclaves attaches au sol, mais attachés si peu durement, qu'ils recoivent un salaire, et sont en realité assez peu génés dans la pratique de la liberte. Dans le sud de l'Inde, ils sont attachés à la terre, et on les vend avec elle. Dans le Malabar, où ils sont plus durement traites que partout ailleurs, on les vend même sans la terre. Le nombre de ces esclaves, tant dans le Malabar que dans l'extrême sud, est diversement estimé; on dit depuis cent mille jusqu'à quatre cent mille. On en voit encore dans quelques parties du Bengal, du Behar et du Gouzerat; cependant leur nombre, par rapport à celui de la population, est parfaitement insignifiant.

Mariage. — Les mariages sont l'occasion d'une foule de cérémonies trèspeu intéressantes. On joint les mains des flancés, et on les attache ensemble avec un lien fait de gazon sacré. La partie essentielle de la cérémonie, ce sont les sept pas solennels que fait le fair répétant à chacun d'eux une particulière. A près le septième mariage est indissoluble. C'est d'hui la seule forme de mariage

La prohibition si souvent dans le code de Manou, qui inte père de rien recevoir du me sa fille, semble être observée d'hui beaucoup plus strictement temps du législateur. Le point neur est devenu si scrupuleux jet, qu'on regarde comme hon rien recevoir, même après le d'un gendre ou d'un beau-frème

C'est le futur qui doit ven lui-même ses propositions de s dans la maison de son beau-p c'est là que la cérémonie doit i brer. Lors de la visite officielle pitalité antique reparaît avec i mes traditionnelles. Ainsi on a conserve la coutume de tuer un pour l'occasion; seulement, i d'hui le futur intercède pour l'a qu'on renvoie aussitôt sur sa re

Lorsqu'un prince se marie fille étrangère, on clève à grant un palais provisoire, qui doit re ter la maison du père de la la Dans tous les rangs de la societé, tége qui accompagne la nouvel rièe, de la maison de son père à c son époux, est aussi spiendide est possible.

Dans le Bengal surtout, ces es sont magnifiques; et l'on cite de riages qui ont coûté plusieurs à roupies (un lac vaut deux cent cis te mille francs). Les époux su dinairement des enfants; la man doit pas avoir encore l'âge de pu et, le plus souvent, elle et son n'ont pas encore dix ans. Ces ma si précoces ne sont pas toujous reux.

Education. — Les Indous se guent par leur attachement posijeunes enfants; mais on voit si des querelles et même des prochi
les pères et les tils parvenus viril: les raisons d'intérêt sont la plus ordinaire de ces discussi

Les enfants des grandes fami

tretiennent souvent un certain nombre de leurs disciples sur le produit des

25[

contributions volontaires des princes

et des gens riches.

Aujourd'hui il n'y a de gens qui sa• chent quelque chose que les Brahmanes; et encore leur bagage scientisique estil fort leger.

ue les grandes personnes. ants des classes inférieures ns les rues, se querellent, t, se jettent des pierres, et icoup moins surveillés dans rté que les enfants d'aucun 'Europe. A cet age ils sont

ins le monde de très-bonne

abillés comme des hommes,

etits sabres au côté, ils s'y

it avec tout autant de con-

t même de respect pour l'é-

ment très-beaux.

ition des gens du commun au delà de la lecture, de l'ét **des élémen**ts de l'arithmétis les villes et même dans la 🕦 villages, il y a des écoles enpar la rétribution que le maît sur ses écoliers. On calcule **ie sud de** l'Inde, les frais d'enun enfant à l'école sont de u vingt francs par an; mais ense doit être beaucoup dans les autres provinces. Bengal et le Béhar, la rétrirçue par le maître n'est soune certaine quantite de grains umes.

: dans ces écoles le système gnement mutuel par les motl'on prétend que ce système orté de l'Inde en Angleterre, ru pour la première fois en

ibre des enfants élevés dans publiques de la présidence s est de moins d'un sur trois total; mais, si faible que soit portion, sir Thomas Mimro ver, avec raison, qu'elle est ; que celle qu'on voyait en n'y a pas longtemps encore. pable que la proportion des a nombre total des enfants dans les autres présidences, idérable que dans celle de Les femmes ne reçoivent à nucune éducation.

are que les gens riches ensenfants à l'école; ils les font s leurs maisons par des Brah-'instruction supérieure est es professeurs vivent et en-

Les monuments qui nous restent de l'ancienne littérature nous montrent le haut-degré de splendeur où elle était parvenue. Sans doute nous manquons de preuves palpables, matérielles, pour établir le fait authentiquement; mais quand on voit trois des quatre castes obligées par la loi à lire et étudier les Védas, il est probable qu'elles étaient plus instruites qu'elles ne sont maintenant.

Des noms. — Nous devons parler encore des noms indiens, et plus longuement peut-être que le sujet ne semble le mériter au premier abord; mais il est indispensable de l'étudier un peu, si l'on veut apprendre à reconnaître les personnages cités dans l'histoire.

Il y a peu de populations indoues où l'on sache ce que c'est qu'un nom de famille. Il faut faire cependant une exception pour les Marattes, qui, pour les noms de famille et leur transmission, suivent exactement la même coutume que les Européens. Les Radjpoutes ont des noms de clans ou de tribus qui s'appliquent trop généralement, pour qu'on puisse les considérer comme des noms de famille. Il en est de même pour les Brahmanes du nord de l'Ind**e**.

Dans le sud il est d'usage de mettre le nom de la ville ou du lieu habité par l'individu avant son nom propre; ainsi, l'on dit Carpa Candi Rão pour Candi Rão de Carpa. La coutume la plus ordinaire dans les actes authentiques ou les cérémonies légales, c'est, comme dans la plupart des pays asiatiques, d'ajouter le nom du père à celui du fils; il est probable que cette coutume a été importée par les conquérants musulmans.

L'Européen qui croirait pouvoir appeler indifféremment une personne par l'un de ses noms, ou encore par le premier ou le dernier, s'exposersit à n'être pas compris ; car il se peut que le premier nom ne soit que celui d'une ville, et le dernier celui du père de l'Individu, ou celui de sa caste.

Funérailles. — Les Indous brûlent leurs morts couchés tout au long sur le bûcher; les membres des ordres religieux y sont apportés assis, et les jambes ployées sous le corps. Le mourant près de rendre le dernier soupir est exposé hors de sa maison, sur un lit de gazon sacré. On récite des prières autour de lui ; on le couvre de leuil-les de basilic. S'il habite pres du Gange, et s'il est possible, on le transporte sur le bord du fleuve sacré. On dit que les gens pour qui cette cérémonie a été accomplie, et qui parviennent a guérir, ne retournent jamais dans leur famil-le. Il y a des villages, sur les bords du Gange, qui passent pour être habités par des gens ou par les descendants de gens qui ont subi cette épreuve; cependant, le fait n'est rien moins que prouvé. A près la mort on lave le corps, on le parfume, on le couvre de fleurs, et on le porte aussitôt au bûcher. Dans le sud, le cortége funèbre est précédé par des musiciens, et le corps est porté la face decouverte, et peinte avec du carmin. Ailleurs, au contraire, le corps est soigneusement recouvert, et il n'y a pas de musique dans le cortege; mais les personnes qui l'accompagnent pous-sent des cris de douleur.

Le bûcher d'une personne ordinaire a quatre ou cioq pieds de haut; on le décore de fleurs; on jette dans les flammes du beurre clarilié et des huites parfumees. Quand les cérémontes et les oblations préliminaires sont achevées, un parent du defunt met le feu au bûcher, puis avec les autres parents il va se purifier dans un cours d'eau voisin, et s'asseoit sur le bord jusqu'à ce que le feu s'éteigne. C'est un triste spectacle de les voir enveloppés dans leurs vêtements mouilles, et les yeux tristement fixés sur le bûcher. Cependant la religion ne leur ordonne pas de mouiller leurs vêtements et de se livrer à leur chagrin; au contraire, elle enjoint de ne point

pleurer, et d'adoucir sa des pétant certains versets ou livres saints.

Les Indous n'élèvent gubeaux qu'aux guerriers q sur le champ de betaille, et qui se brûlent avec leurs tombeaux ont la forme d' tels carrés.

Les funéralles sont quel casson de dépenses immens nai de Calcutts racoutait, et qu'une famille indoue, en les magnifiques et nombre qu'elle avait faits aux plu des Brahmanes, avait dépnérailles de son chef la som ble de cinq cent mille r million deux cent cinqu francs), distribuées en aun

Sattle. — On sait que indoues se brûlent que bilcher de leurs maris, et times s'appellent des Sattli à quelle époque remonts o coutune. Il n'es est pas qu le livre de Manou, qui pa de la conduite à tenir pa Odeles et dévouées, commo aucun doute qu'elles dus leurs maris. Quelques auto avoir trouvé des altunions tume dans les livres antidous, spécialement dans l mais d'âutres auteurs prét n'en est rien. Toujours : est fort ancienne; car on exemple cité par Diodore monterait à plus de tro avant J. C. Il se serait pe l'armée d'Eumène. Ce qu du droit reconnu à la foi ågeede se sacrifi**er plutót** qu de la prohibition qui empl mes enceintes de montern etc., etc., est trop bien e avec les institutions des cerémonies sont trop exact tes par l'auteur grec, pour soupçonner l'authenticité et ne pas croire que ce cre

dájá établi dès le temps d' La cause première de rie est attribuée par Dieé core par les missionnaires la déplorable condition de ui survit à son mari. Si cemotif était le véritable, les e Sattis seraient sans doute lus nombreux qu'ils ne sont i. Il est probable aussi que jouir immédiatement des estes et d'en faire jouir son la gloire qui accompagne i sacrifice, viennent encore athousiasme des quelques ii osent courir cette terrible

que leurs parents les encouour hériter de la fortune des serait juger trop cruelleèce humaine, que de croire s motifs. Au contraire, il que les parents, dans presinon dans tous les cas, font

réels pour dissuader la ils ne se contentent pas de tations, des prières des jeu; ils appellent encore à leur amis de la famille et même u gouvernement. S'il s'agit le distinguée, on voit le soumement venir consoler la veuve, à abandonner son fatal promauvais augure pour le ent, quand il y a beaucoup on s'arrange ordinairement per la veuve chez elle par extraordinaires, pendant re et qu'on brûle le corps.

e de combustion varie avec es. Dans le Bengal, on atta-'sonne vivante au cadavre les cordes, et les deux corps verts de bambous, pour emte tentative d'évasion. Dans reuve se précipite elle-même cher, établi à cet effet dans 1-dessous du niveau du sol. eccan la veuve s'asseoit sur avec la tête de son mari sur :; et elle reste dans cette isqu'à ce qu'elle soit suffoa fumée, ou renversée par : fortes charges de bois at-'ec des cordes aux quatre ii s'élèvent aux quatre coins

C'est un affreux spectacle que celui d'une veuve qui va se brûler; mais il est difficile de savoir si c'est la pitié ou l'admiration qui domine dans l'âme du spectateur. La sérénité plus qu'humaine de la victime, les témoignages de respect qu'elle reçoit de la foule assemblée, sa tenue modeste, les soins affectueux qu'elle prend pour n'oublier personne dans la distribution de ses derniers présents, les saluts qu'elle adresse à ses connaissances, son insouciance apparente pour le sort qui l'attend, tout cela cause la plus vive impression. Puis ensuite les réflexions qui succèdent sont d'une tristesse accablante: on se sent humilié, désolé de voir un être si faible élevé par la superstition jusqu'à un sacrifice dont on voudrait que le patriotisme et l'amour du vrai Dieu eussent seuls donné le noble exemple.

On dit que dans le Gouzerat on enivre avec de l'opium, on réduit à l'état d'insensibilité parfaite les femmes qui vont se brûler; mais ce serait une exception pour ce pays. Partout ailleurs, les victimes vont au sacrifice pleines de calme et de présence d'esprit: on les a vues assises au milieu des flammes, priant, élevant les mains au ciel, avec aussi peu d'agitation que si elles eussent accompli leurs dévotions ordinaires. On a vu cependant aussi quelques épouvantables exemples de femmes essayant de se dégager des flammes, et qui y étaient rejetées par

les assistants.

Cette coutume est d'ailleurs loin d'être universelle dans l'Inde. On ne connaît pas d'exemple de Sattis au sud du fleuve Kishme; et dans la présidence de Bombay, qui comprend tout l'ancien empire des Peshwas, la moyennes des Sattis n'est que de trente-deux par an. Dans le reste du Deccan elle est beaucoup plus faible encore. Mais dans l'Indoustan proprement dit et dans le Bengal, le nombre des Sattis est si considérable qu'on le porte à plusieurs centaines par an dans le seul territoire gouverné directement par les Anglais.

Le suicide n'est pas rare chez les

hommes; mais ceux qui le commettent sont ordinairement des personnes atteintes de maladies incurables. Les suicides se jettent dans le feu, se noient, se font enterrer tout vifs, se jettent sous les roues du char sacre de Jagernât, etc., etc.

Pendant quatre ans de résidence à Jagernat, M. Stirling n'a vu que trois exemples de personnes écrasees par le char; l'une par accident, les deux autres volontairement, mais souffrant depuis longtemps d'horribles maladies.

Castes de voleurs. — De même qu'elle a des castes pour tous les metiers, la société indoue a aussi des castes pour les voleurs; c'est-a-dire qu'il y a des castes où les enfants sont elevés à considérer le vol comme leur fonction héréditaire. Bon nombre des tribus montagnardes, habitant dans le voisinage de pays bien cultives, pourraient être comprises dans cette classe; mais, même dans les pays de plaines, on trouve des castes plus celèbres par leurs habitudes incurables de vol, que jamais les Bohémiens, qui sont d'ailleurs d'origine indoue, ne l'ont été en Europe

A en juger par les voleurs indous, il semblerait que l'hérédité des professions est particulierement favorable au developpement de l'a fresse et du talent ; car il n'v a certainement, en aucun pays du monde, de voleurs qu'on puisse comparer pour la dexterite aux voleurs andous. Les recits des voyageurs sont remplis d'anecdotes qui racontent l'extraordinaire patience de ces volcurs, leur persévérance, l'adresse incrovable avec laquelle ils commettent leurs crimes au milieu de gens éveilles et armés qui ne les aperçoivent pas, et la merveilleuse audace avec laquelle ils enlèvent leur proie, au milieu des circonstances les plus périlleuses. Ceux-ci creusent des galeries, et pénetrent dans les maisons par-dessous terre; ceux-là, qui sont entrés on ne sait par où, ont toujours soin de tenir une ou deux portes ouvertes pour la retraite. Ils commettent le vol nus, armés, frottés d'huile; de sorte que, s'il est dangereux de les arrêter, il est encore plus difficile de les retenir.

Une nombreuse espèce de les Thags, sont continuelle voyage, attubles chaque jour guisement nouveau, art dans sont passės maitres. D'ordin**a**i sinuent, tantôt d'une façon de l'autre, dans la compagnio geurs qu'ils savent porter de avec eux; ils les accompagner ce qu'ils trouv**ent l'occasion** administre**r une drogue** i sante, ou de les étrangler. scrup**ule au moins singulier de** muis ils ne repandent jamais et ils ensevelissent leurs victi tant de soin, qu'on ne sait j qu'elles sont devenues. Ces : ont Bhavání p**our patronne,** : offren**t toujours une partie** butin.

Les veilleurs de nuit au se communes et des particulies tiennent ordinairement à des voleurs; et cependant ils sont les et de très-bonne garde. I sence est une protection s contre les ge**ns de leur prop** leur adresse et leur vigilanc avec succes contre ceux de etrangeres. Dans le Gouzerat ces gardien**s qui sont céléb** le talent avec lequel ils sav vre les vol**eurs à la trace de** le Dans un pays sec et pendani saison, le pied d'un homme i qu'une emprein**te impercepti** yeux ordinaires; et cependani ront si bien la reconnaître, qi de ces vestiges ils poursuivron leur jusqu'à des distances incr L'un d'eux fut employé à la re d'un voleur qui avait enlevé l'a rie des officiers d'un régiment en garnison à Kaira. Il suivit k du voleur jusqu'à Ahmedabad, ou cinq lieues de distance : l perdit dans les rues populeuses cité; mais il les retrouva à l' portes; et, bien qu'égaré penda que temps par son vol**eur, qui,** j jouer la piste, avait parcouru **u** longue distance dans le lit d'i ruisseau avec **de l'eau jusqu'** noux, il finit par le retrouver

l**es objets dé**robés à huit ou le l'endroit où le vol avait

es castes de voleurs, il v en u contraire dont la fonction i de défendre la société contaques: tels sont les Bhâts et **s de** l'ouest, les bardes et : manière les hérauts des jpoutes. Dans le Radjpouaravanes qu'ils conduisent ent u'ont rien à craindre des lis encore sont exemptes des uanes. Dans le Gouzerat ils it des sommes considérables de pays où les plus fortes pourraient suffire à les prorantissent toutes les convenefs entre eux, et même avec

é dont ils jouissent se tire eté de leur caractère et de flexible de leur résolution. iir de vouloir attaquer un é d'une somme d'argent, ju'il va commettre le Tramenace encore celui qui a promesse. Si la menace s, il s'apprête a lors à la **recution.** If se plonge d'aignard dans les llancs, et s le cœur, si l'on continue **m** bien il coupera la tête à , ou bien encore, s'il y a e ces gens qui se sont pori d'un contrat que l'une n'execute pas, ils tirent au eux, pour savoir celui que gorgeront. Le deshonneur de ces moyens extraordicelui qui les a motivés, et avoir à expier la mort d'un isent ordinairement pour plus obstinés à la raison. de ces gens est merveilmais ils n'hésitent a sacri-; pour maintenir l'autorité fait toute l'importance de

manes ont une coutume emblable. Ils viennents'asorte d'un homme un poiu poison à la main, et ils qu'ils vont se tuer s'il n'accède pas à leurs demandes. Les créanciers ont recours à un procédé analogue (on l'appelle le Dherna) pour se faire payer de leurs débiteurs. Ils empêchent le débiteur de manger, en faisant un appel à son honneur; et euxmêmes ils restent à jeun pendant tout le temps où ils forcent les autres à jeûner. Cette manière d'exiger quelque chose s'emploie contre les princes, et il n'y a pas moyen d'y résister par la force. Ainsi les troupes emploient très-souvent ce procédé pour contraindre le gouvernement à les payer.

Tribus des montagnes et des forets. Les montagnes et les forêts du centre de l'Inde sont habitées par une population très-différente de celle des plaines. C'est une race petite, noire, svelte, active, aux yeux vifs et toujours en mouvement. Les tribus dont elle se compose sont très-peu vetues, armées d'arcs et de lleches ; font profession de vivre de pillage ; et , à moins que le gouvernement ne soit assez fort pour les contenir , elles vivent en état de guerre perpétuelle avec leurs voisins. Si l'on va les attaquer dans leur pays, elles résistent avec autant de courage que d'habileté; il n'est pas un fragment de rocher, pas un buisson, d'où il ne pleuve une grêle de flèches lancées par des mains invisibles sur l'envahisseur. Puis, quand on y arrive, on trouve toujours l'ennemi déloge.

Ces tribus vivent par petits villages, qu'élles transportent quelquefois avec elles dans leurs migrations. Elles sont divisées en petites communautés, dont le chef est revêtu d'un très-grand pouvoir. Elles subsistent du produit de leur tres-imparfaite culture, et de ce qu'elles tirent de la plaine par voie d'échange ou par le pillage. Elles ne se font pas scrupule de tuer le gibier; mais ce n'est pas sur la chasse qu'elles comptent pour leur nourriture.

Tout en reconnaissant plusieurs des dieux indous, elles en adorent quelques-uns qui leur sont particuliers, et à qui elles attribuent le pouvoir de dispenser certains maux ou certains biens. Celui qui envoie la petite vé-

role est aussi celui qu'elles semblent

redouter le plus.

Cestribus sacrifient des poules, font des libations avant de prendre leurs repas, sont guidees par des magiciens inspirés et non par des prêtres, ensevelissent leurs morts, ont des céremonies particulières pour les naissances, les mariages, etc. Elles sont très-adonnées à l'ivrognerie, et pour la plupart tuent les bœufs et les mangent sans scrupule. Leur principal lieu de rési-dence, c'est la chaîne des monts Vindiva, et le vaste espace de forêts qui n'étendent depuis Allahabad au nord jusqu'a Masulipotam au sud, et se profongent avec quelques intercuptions presque jusqu'au cap Comorin. Dans certains lieux la forét a été entamée par la culture; et les habitants sont restés dans la plaine comme gardes dans les villages , chasseurs, et autres fonctions en harmonie avec leurs premières ha-bitudes. Dans d'autres lieux, au contraire, leurs dévastations ont fait reparaltre la forêt là où elle avait eté defrichée, et l'on y trouve encore les ruines des anciens villages.

L'analogie du caractère et de la physionomie fait supposer que ces grossieres tribus, forment un peuple a part ; mais-elles ont aussi entre elles des différences assez sensibles : chacune porte un nom séparé et c'est sculement par la comparaison de leurs idiomes (dans les lieux où elles parlent un dialecte à part), que l'on peut espérer de voir résoudre la question de la communauté de leur origine.

Les gens de cette race s'appellent à Bagalpour Pakarias, d'où nous avous fait Parias : ce mot veut dire montagnards. Sous le nom de Côls, ils occupent un vaste espace de pays sauvage, dans l'ouest du Bengal et le Behår; ils s'etendent dans les monts Vindhya jusque près de Mirzapour. Dans la partie voisine des Vindliya, et dans le centre et le sud de la grande forêt, on les appelle Gonds; plus a l'ouest, Bhils, et tout à fait à l'ouest, Côlis, nom qui a sans doute quelques rapports avec celui de Côls dans le Béhar et de Colaris à l'extrémité sud de la Péninsule. Les Cônse'é-

ten dent dans les montagne de l'ouest jusque dans le près du désert.

L'histoire de cette race inconnue. Dans le Deconn dejà ce qu'ils sont encare à l'epoque de l'invasion : sans doute, ils ont fourni auxiliaires dont la traditic

singes.

Tout ce pays n'était aigr rêt, et les tribus actuelles encore toutes les parties q ture n'a pas défrichées. étendue de forêts qu'on a douana , située entre les ric ces du Behar et de Cattac voit aujourd hui çà et là gui de culture, donne une id ne d'abord le Deccan, et de la n le progres s'y est accompli Dans l'Indoustan propi

cette race représents pe vaincus dont se forma la e ou bien, s'il est vrai que i soit mélé d'une forte pri talmoul, il est possible cende d'une population al autérieure même aux raque vaincues par les Indous.

On voit encore d'autre montagnerds dans les me nord-est et les pentes inf l'Hunalaya ; mais elles dif plétement de celles que noi decrire ; et par les traits géi leur conformation physique rapprochent surtout des habitent entre l'Inde et la

Caractere des Indous. péens dans l'Inde ont beau de movens qu'on ne la croi de se former une opinion s tere des indigènes. D'aille en Europe, chicum ne conn impartaitement les clas de la sienne, et il ne peu sur ce sujet que par des jou livres qui n'existent pas ; De plus, dans ce pays la re nucurs elèvent des barriè infranchissables entre les et les Indous; elles empleh ports et la libre expre

Européens ne savent donc ex-mêines de l'intérieur des ils ne peuvent s'associer à nces, si nombreuses dans la iomines révélent leur carac-

côté le plus aimable.

ionnaires qui viennent ene religion étrangère, des magistrats, des militaires, s de finance et même des , ne connaissent pas la partie tueuse d'une nation; et, à s ne font connaissance avec ur la voir insluencée par la par ses intérêts. Les Eurodans l'inévitable nécessité ut à leur mesure : parce ne crie comme un entant jue chose qui leur semble n concluent trop souvent capable d'énergie et de réi**is croient que** celui qui se er menteur sans entrer en apable de toutes les bassesstinctions de temps et de aissent; on confond le Ben-Maratte; on attribue à la présente les crimes des ahābhārata. A ceux qui se r trop vite à des impresorables, on peut dire que ui ont vécu le plus long-: les Indous ont toujours meilleure opinion.

5, 51 ces considérations doinposer une grande réserve igements, elles ne peuvent pas faire que nous soyons ir certains grands defauts re des Indous. Sans doute viennent surtout de causes ais il faut aussi les attribuer

la constitution physique,

climat.

; races sont certainement areuses que d'autres, et toueraient dans une atmosphère

sur seule n'énerve pas. S'il ible de s'y soustraire, si manente, elle peut produire e une sorte d'énergie analoe qu'on attribue aux ril'hiver du Nord. Si la stéri-

lité vient s'y ajouter, si les rares produits d'un pénible labeur sont difficiles à conserver au milieu de peuplades belliqueuses, alors on voit l'énergie et

la résolution des Arabes. Mais dans l'Inde une chaude température s'allie à un sol fertile qui dispense de rudes travaux , à une étendue superficielle de territoire qui pourrait délier tous les accroissements de la population. La chaleur elle-même est modérée par les pluies, et tout semble calculé pour inviter à cette molle indolence qui corrompt jusqu'aux étrangers. Les nuances des divers caractères qu'on observe dans les diverses parties de l'Inde tendent à confirmer cette hypothèse. Les habitants des contrées desséchées du Nord, et qui, en hiver, ont à lutter contre des froids assez rigoureux, sont, comparés aux autres, robustes et actifs. Les Marattes, habitants d'un pays montagneux et peu fertile, sont laborieux et hardis, tandis que le Bengali, avec son climat humide et ses deux moissons de riz, est le peuple le plus efféminé de l'Inde. Cependant, à tout prendre, c'est l'indolence qui est le trait général et caractéristique de toute la population indoue ; après, c'est la timidité qui vient plutôt du désir d'éviter toute occasion d'embarras et d'ennui, que du manque de courage physique. C'est de ces deux causes combinées que sortent presque tous les vices des Indous.

Le vice capital des Indous, c'est le défaut de véracité; et, en ce geure, ils surpassent toutes les autres nations

de l'Asie.

Le parjure, qui n'est qu'une espère de mensonge avec circonstances aggravantes, le suit naturellement; et il n'y a pas à croire que ceux qui s'inquiètent si peu de rendre hommage à la vérité des faits accomplis soient très-fidèles à leurs promesses pour l'avenir. L'Indou manque à sa parole avec une facilité déplorable; mais cependant il ne faudrait pas croire qu'il ne la tient que par exception, au contraire.

C'est surtout dans les rapports du peuple avec le gouvernement qu'on

voit le plus de déloyauté; mais, dans l'Inde, le malheureux cultivateur n'est que trop souvent obligé de résister à la

force par la ruse.

I)ans quelques circonstances les vices du gouvernement produisent l'effet contraire. Ainsi les négociants et les banquiers sont généralement très-lideles a leurs engagements; et il n'en peut pas être autrement : le commerce deviendrait impossible dans un pays où la justice est si mal administrée.

Les Indous sont naturellement trèsrusés et très-habiles en intrigues. Patients, souples et insinuants, ils sauront pénétrer les projets de la personne avec qui ils ont une affaire; ils savent observer son humeur, l'irriter ou l'adoucir selon le besoin, presenter les choses sous un jour favorable à leurs desseins, et s'arranger, par des manœuvres indirectes, de telle sorte qu'ils fassent vouloir aux autres ce qu'ils veulent eux-mêmes. Toutefois, leurs intrigues sont rarement aussi hardies, aussi criminelles que celles des autres asiatiques et même des Musulmans de l'Inde, bien que ceux-ci se soient adoucis par un long contact avec la population au milieu de laquelle ils habitent depuis des siècles.

C'est vraisemblablement aux fautes du gouvernement qu'il faut attribuer la corruption du peuple; en matière de gouvernement, recevoir de l'argent pour faire ce qu'on doit est une chose qui semble naturelle et même méritoire; et ce n'est qu'un péché véniel de prendre de l'argent pour agir contre son devoir. Les detournements de fonds ne semblent pas très-honteux; et si c'est aux dépens du trésor public, à

peine si l'on y songe.

C'est encore au gouvernement qu'il faut attribuer leurs manières adulatri-

ces et importunes.

La flatterie indoue dépasse tout ce qu'on saurait imaginer, et l'importunité des gens vient de l'indecision de ceux qui les gouvernent, qui ne savent jamais rendre une reponse decisive, qui n'ont jamais honte de renvoyer une affaire aussi longtemps que la versatilite de leur esprit, ou la possibilit gement dans les circonstant ne l'espérance de la termine l'entendent.

Comme tous les gens qu les luttes énergiques, ils processifs, et surtout tres querelles par paroles. Ils : dans un proces jusqu'à ce complétement ruinés; et di occasions ils disputeront a lence si co**ntraire à leurs a** tuelles, qu'on s'attendrait : à l'effusion du sang.

L'esprit public des Indo triotisme ne va pus au d caste ou de leur village; cette petite sphère, il est s énergique. Quelquefois ils un véritable esprit natio guerre, surtout quand la r en jeu ; mais en gén**éra**i il**s** peu ce que c'est que les de

toyen.

Mais quoique les Indous plus d'un vice à se reproch drait pas les prendre poul sans vertus. Sauf les ca avons indiques, ils savent aux devoirs mo**raux des** l il est de certaines lois, parti importantes dans leur espr cune tentation neles fera Un Indou attaché au B mourra de faim, plutôt qu à un mets défendu; un che souffrira la torture, plutot sentir à une contribution un tyran; et le même don ne se lait pas faute de t maitre dans les comptes qu gardera avec une lidélité tout l'argent qu'on lui con dans les affaires de prévari rare de ne pas voir les ge punir, plutôt que de trahii ils ont donné leur argent.

Leur mépris de la mort e incrovable, rapprochée 🗪 timiditéqu'ils montreut or quand il s'agit de lutter con presque legers. Lorsque lui semble **résolu, le dernie** l'attend, et s'y soumet av

exciterait l'admiration en cause presque gaiement nis, et il attend l'approche t sans que sa sérénité en

ement troublée.

eur type du caractère inqui retient le mieux l'oritionale en gardant le plus tés, c'est celui des Radipououtres classes militaires de i gangétique, dans le pays lais recrutent surtout leur st là où l'on peut le mieux re idée de cette lierté, de enthousiaste, de ce génénement si singulièrement grande politesse de mai douceur des sentiments, licité presque enfantine.

vateurs sont partout, dans population inoffensive et tachée à ses sentiments de aritable à ses voisins, honncere envers tout ce qui

gouvernement.

des villes ont le caractère exe; mais ils sont calmes, troublant rarement la ue par des émeutes ou par alles particulières. A tout l'on en excepte les gens du ent, la population des villes seut soutenir la comparaielle des villes de l'Europe. ges que lui assurent la religanisation sociale, lui dontre la supériorité même sur moyennes de la plupart des ccident. Dans les classes lan ne trouve pas d'exemples pravation si ordinaire dans s villes; la foule des gens qui ne vivent que de fraudes, , les imposteurs et les aventoute espèce, depuis ceux ent les rangs éleves de la sol'à ceux qui vivent aux déommun, sont presque inis l'Inde.

l défaut des Indous c'est le énergie. Leur constitution irs absurdes superstitions, agante mythologie, les subur philosophie, la douceur

de leur poésie, leurs manières efféminées, leur caractère timide, la crainte des changements, le plaisir qu'ils prennent à entendre des contes puerils, etc., sont autant d'indices qui prouvent le manque de qualités solide**s d**ans l**e** caractère et dans l'esprit du peuple.

Mais cette critique, bien que vraie en thèse générale, ne s'applique ni à toutes les classes, ni a tous les temps. Les gens des classes inférieures sont laborieux et persévérants; et les autres classes, lorsqu'elles sont sous l'empire d'un vif sentiment, quelquefois même par simple amour du plaisir, s'exposeront à de grandes privations et à de

rudes fatigues.

Les Indous ne sont pas gens à lutter longtemps contre un ennemi bien déterminé, et encore moins contre le découragement; cependant on pourrait citer dans leur histoire militaire bien des faits qui honoreraient les nations les plus belliqueuses; et on les trouvera toujours prêts à faire le sacrifice do leur vie à la cause de leur religion, ou à celle de leur honneur, entendu à leur façon. On a vu des régiments de Cipaves réussir là où des régiments européens avaient été repoussés; et, dans la vie civile, les gens des derniers rangs de la société n'hésitent pas à se suicider, quand ils croient leur honneur compromis.

Cependant on voit dans l'Inde des crimes qui surpassent tout ce qu'on connaît de plus horrible dans les autres pays. Nous avons parlé des Thags ; les Décoits sont tout aussi effrayants par leur cruauté que ceux-là pour leurs

trahisons.

Les Décoits sont des bandes de misérables qui s'associent en vue du pillage, se rassemblent pendant la nuit, fondent à l'improviste sur un village, tuent tous ceux qui résistent, font main basse sur tout ce qu'ils peuvent saisir, et mettent à la torture les personnes qu'ils supposent avoir de l'argent caché. Le lendemain matin, ils sont confondus au milieu de la population sans qu'on puisse les découvrir; et telle est la crainte qu'ils inspirent, que, même quand on les connar,

on ose très-rarement les dénoncer. Il y a au moins autant de musulmans que d'Indous parmi les Thags et les Decoits.

L'horreur inspiree par des crimes si epouvantables fait d'abord supposer une grande depravation dans le pays où ils se commettent: cependant, en y comprenant les Thags et les Decoits, il se commet moins de crimes dans I inde que dans la piupart des pays de l'Europe. Les Thags forment presque un peuple à part ; les Decoits sont des criminels perdus sans ressources; mais le reste de la population est peu coupable des passions qui troublent la societé. Il ressort d'une serie de rapports soumis à la chambre des communes d'Angleterre en 1832, que, pendant une periode de quatre ans, la movenne des condamnations à mort executees en Angleterre et dans le pays de Galles était de une pour deux cent trois mille deux cent quatrevingt-un habitants, et, dans les provinces du Bengal, de une pour un unllion quatre mille cent quatrevingt-deux; que la moyenne des condamnations a la deportation perpetuelle ctait, pour l'Angleterre, de une sur sorvante-sept mille cent soixantetreize habitants, et, pour le Bengal, de une sur quatre cent deux mille et dix.

Sans doute on doit admettre que la proportion des crimes impunis est beau-coup plus grande dans le Bengal qu'en Augleterre; mais cependant il est impossible que cette proportion, si consolerable qu'on la veuille bien faire, paisse retablir l'egalité entre les deux

pays.

Il se commet plus de meurtres par ado isie que par amour de l'argent, et te col est euronscrit dans de certaines classes, aussi prend-on généralement acta peu de precautions contre les voseura Loutle monde, dans l'Inde, dort acca toules ses portes ouvertes.

indous sont souvent accusés in partitude; rependant, quand les indous autre la reconnaissance indous aussi bien autre pays du monde.

Le dévouement des Indouchefs est proverbial; les régueurs mo les à leurs maîtres étrange vent dans des circonstances nairement critiques.

Ces bons sentiments n'app pas seulement aux classes ir et les exemples sont trèsde gens qui, après avoir rec bienfaits de personnes en sont restés attachés dans la et, même après la mort,

mille.

Quoique l'insouciance soit chez les pauvres, et l'ostent digue chez les riches, en ge dou est frugal et même par Sa dépense ordinaire est per et même parmi les grands ges il en est peu qui ne son croître leurs richesses, soit merce, soit en prêtant leu des intérêts très-elevés.

Les enfants indous sem vifs et plus intelligents q l'Europe. L'intelligence de de douze ou quatorze ans es surprenante: mais ce qui n moins, c'est le rapide affai leurs facultés intellectue l'age de puberté.

Naturellement calmes e platifs, les Indous sont tr sociéte; ils aiment la convi les anecdotes, auxquelles i volontiers une tournure bo

De leur personne, ils soi lement plus petits et tou minces que les Européens. meilleure tournure et plus moins de force, mais plus d'i les mouvements.

Leur teint est brun, tellieu entre celui des popumidi de l'Europe et celui c Leurs cheveux sont longs toujours d'un noir de j moustaches et leurs barbes en portent, ce qui est assez longues et fortes. Les fer bien partagées du côté de de la beaute, pleines de résimplicité.

reté des Indous sur leurs est proverbiale. Ils nechan-

toujours de linge après de leurs fréquentes abluis, même sous ce rapport, les férieures sont plus délicaelles des autres pays. L'inleurs maisons est toujours

me, on doit conclure de tout us venons de dire, que les **t été jadis dans une m**eilleure morale et intellectuelle que is se trouvent maintenant; , **même dans leur état de dé**ctuelle, ils peuvent soutenir ment la comparaison avec euples autres que les Euro**nun que, comparés à ceux-ci,** certains points sur lesquels npartial leur accordera l'émérite et des vertus.

#### CHAPITRE IV.

DES INDOUS JUSQU'A L'IN-ON DES MAHOMETANS.

## g I. Indousian.

mière notion que nous ayons ire des Indous, c'est un pasanou qui donne lieu de croire **mier pays** habité par eux s'émtre les fleuves Sarasouati hui Sersouty) et Drishadouati hui Caggar), au nord run espace long de soixanteset large de vingt à quarante. lit Manou, s'est appelé Brahparce qu'il a été habité par ; et la coutume qui y a été par une tradition immémo**ecommandée c**omme un mohommes pieux. Le territoire entre ce pays et la Djamna, et jui est au nord de la Djam-Gange, y compris la partie Béhar, est placé au second signé sous le nom de Brahles Brahmanes née sur ce ternt qualifiés de ma

pour enseigner les divers usages des hommes.

On peut regarder ce pays comme celui qui tut occupe le premier après le Sarasouati.

Les Pouranas ne parlent pas de ces premiers berceaux de la race Brahmanique; ils commencent par l'histoire d'Ayodha (Oude), situé à peu près au centre du Brahmarshi. C'est là que sont nées les races du Soleil et de la Lune, de là que sont sortis les princes de tous les autres pays.

Cinquante ou soixante-dix générations de la race du Soleil ne sont distinguées l'une de l'autre que par des légendes fabuleuses.

Après elles vient Rāma, ie premier personnage qui ait droit à une existence historique.

Son histoire, purgée des ornements fabuleux et romanesques qu'y a ajoutés l'imagination des Indous prouve simplement que Râma possédait un royaume puissant dans l'Indoustan; qu'il en**va**hit le Deccan et conquit l'île de Ceylan.

Il n'y a pas de raison pour mettre en doute le premier de ces faits, et l'on doit croire également qu'il conduisit une expédition dans le Deccan; mais il est à peu près improbable qu'il ait conquis l'île de Ceylan. Si le fait était réel, il n'aurait pas vécu. comme on le pense généralement, avant l'époque de la compilation des Védas; car, même du temps de Manou, il n'y avait certainement pas d'établissements de conquérants indous dans le Deccan. Il est donc vraisemblable que les poetes qui ont chanté les exploits de Râma ont construit un grand monument sur une base très-incertaine, et, de plus, ont transporté le théâtre des exploits de leur héros dans les lieux qui, de leur temps, semblaient le plus intéressants.

L'antiquité incontestable du Ramāyana est la meilleure preuve de l'antiquité des evenements qu'il célèbre. Cependant, comme il n'est pas possible qu'une grande invasion du Deccan ait été tentée sans de grands moyens, Râma doit avoir vécu à une époque où la civilisation des Indous était déjà parvenue a

un haut degré de spiendeur.

par l'un de ses noms, ou encore par le premier ou le dernier, s'exposerait à n'être pas compris; car il se peut que le premier nom ne soit que celui d'une ville, et le dernier celui du père de l'individu, ou celui de sa caste.

Funérailles. — Les Indous brûlent leurs morts couchés tout au long sur le bûcher; les membres des ordres religieux y sont apportés assis, et les jambes ployées sous le corps. Le mou-rant près de rendre le dernier soupir est exposé hors de sa maison, sur un lit de gazon sacré. On récite des prières autour de lus ; on le couvre de feuilles de basilie. S'il habite près du Gange, et s'il est possible, on le transporte sur le bord du fleuve sacré. On dit que les gens pour qui cette cérémonic a été accomplie, et qui parviennent à guerir, ne retournent jamais dans leur famil-le. Il y a des villages, sur les bords du Gange, qui passent pour être habités par des gens ou par les descendants de gens qui ont subi cette épreuve; cependant, le fait n'est rien moins que prouvé. A près la mort ou lave le corps, on le parfume, on le couvre de fleurs, et on le porte aussitôt au bûcher. Dans le sud, le cortége funèbre est précédé par des musiciens, et le corps est porté la face decouverte, et peinte avec du carmin. Ailleurs, au contraire, le corps est soigneusement recouvert, et il n'y a pas de musique dans le cortége; mais les personnes qui l'accompagnent pous-sent des cris de douleur.

Le bûcher d'uns personns ordinaire a quatre ou cinq pieds de laut; on le decore de fleurs; on jette dans les flainmes du beurre claritlé et des huiles parfumees. Quand les ceremonies et les oblations préliminaires sont achevées, un parent du defunt met le feu au bûcher, puis avec les autres parents il va se purifier dans un cours d'eau voisin, et s'asseoit sur le bord jusqu'à ce que le feu s'eteigne. C'est un triste spectacle de les voir euveloppés dans leurs vêtements mouillés, et les yeux tristement fixés sur le bûcher. Cependant la religion ne leur ordonne pas de mouiller leurs vêtements et de se livrer à leur chagrin; au contraire, elle enjoint de ne point

plourer, et d'adoueir en douis pétant certains versots comm

livres saints.

Les Indous n'élèvent guère beaux qu'aux guerriers qui sur le champ de bataille, et as qui se brûlent evec leurs un tombeaux ont la forme de p teis carrés.

Les funérallies nont quolque casion de dépenses immenses, nal de Calcutta racoutait, en ju qu'une famille indoue, sons les magnifiques et nombreus qu'elle avait faite aux plus di des Brahmanes, avait dépens nerailles de son chef la somme ble de cinq cent mille roug million deux cent cinquan francs), distribuées en aumén

Sattls. — On sait que le indoves se brûlent quelquefe bilcher de leurs maris, et qui times s'appelleut des Sattle. C à quelle époque remonte cette coutume. Il n'en est pas ques le livre de Manou, qui parle de la conduite à tenir par li fideles et dévouées, comme s'il aucun donte qu'elles dussent i leurs maris. Quelques auteun avoir trouvé des allusions à s turne dans les livres antiqu dous, spécialement dans le l' mais d'autres auteurs prétent n'en est rien. Toujours est est fort ancienne; car on et exemple cité par Diodore, e monterait à plus de trois : avant J. C. Il se sorait préss l'armée d'Eumène, Ce que dit du droit reconna à la feant âgée de se sacrifier plutôt que l de la prohibition qui emp mes enceintes de monter sur li etc., etc., est trop bien en l avec les institutions des lui cérémonies cont trop exactes tes par l'auteur grec, pour qu' soupconner l'authenticité de s et ne pas croire que ce crusi s

déjà établi dès le temps d'Ess La couse première de cui rie est attribuée par Dioduie la déplorable condition de lui survit à son mari. Si ce-motif était le véritable, les e Sattis seraient sans doute lus nombreux qu'ils ne sont ii. Il est probable aussi que jouir immédiatement des estes et d'en faire jouir son la gloire qui accompagne d sacrifice, viennent encore nthousiasme des quelques ii osent courir cette terrible

que leurs parents les encou-

our hériter de la fortune des

serait juger trop cruelle-

ece humaine, que de croire s motifs. Au contraire, il que les parents, dans presinon dans tous les cas, font ; réels pour dissuader la ils ne se contentent pas de 'tations, des prières des jeui; ils appellent encore à leur amis de la famille et même u gouvernement. S'il s'agit lle distinguée, on voit le souneme venir consoler la veuve, 'à abandonner son fatal proun mauvais augure pour le ent, quand il y a beaucoup On s'arrange ordinairement per la veuve chez elle par extraordinaires, pendant *t*e et qu'on brûle le corps. e de combustion varie avec es. Dans le Bengal, on attasonne vivante au cadavre tes cordes, et les deux corps verts de bambous, pour emte tentative d'évasion. Dans veuve se précipite elle-même cher, établi à cet effet dans 1-dessous du niveau du sol. eccan la veuve s'asseoit sur avec la tête de son mari sur : et elle reste dans cette jsqu'à ce qu'elle soit suffoa fumée, ou renversée par : fortes charges de bois atec des cordes aux quatre ii s'élèvent aux quatre coins

C'est un affreux spectacle que celui d'une veuve qui va se brûler; mais il est difficile de savoir si c'est la pitié ou l'admiration qui domine dans l'âme du spectateur. La sérénité plus qu'humaine de la victime, les témoignages de respect qu'elle reçoit de la foule assemblée, sa tenue modeste, les soins affectueux qu'elle prend pour n'oublier personne dans la distribution de ses derniers présents, les saluts qu'elle adresse à ses connaissances, son insouciance apparente pour le sort qui l'attend, tout cela cause la plus vive impression. Puis ensuite les réllexions qui succèdent sont d'une tristesse accablante: on se sent humilié, désolé de voir un être si faible élevé par la superstition jusqu'à un sacrifice dont on voudrait que le patriotisme et l'amour du vrai Dieu eussent seuls donné le noble exemple.

On dit que dans le Gouzerat on enivre avec de l'opium, on réduit à l'état d'insensibilité parfaite les femmes qui vont se brûler; mais ce serait
une exception pour ce pays. Partout
ailleurs, les victimes vont au sacrifice
pleines de calme et de présence d'esprit: on les a vues assises au milieu des
flammes, priant, élevant les mains au
ciel, avec aussi peu d'agitation que si
elles eussent accompli leurs dévotions
ordinaires. On a vu cependant aussi
quelques épouvantables exemples de
femmes essayant de se dégager des
flammes, et qui y étaient rejetées par

les assistants.

Cette coutume est d'ailleurs loin d'être universelle dans l'Inde. On ne connaît pas d'exemple de Sattis au sud du fleuve Kishme; et dans la présidence de Bombay, qui comprend tout l'ancien empire des Peshwas, la moyennes des Sattis n'est que de trente-deux par an. Dans le reste du Deccan elle est beaucoup plus faible encore. Mais dans l'Indoustan proprement dit et dans le Bengal, le nombre des Sattis est si considérable qu'on le porte à plusieurs centaines par an dans le seul territoire gouverné directement par les Anglais.

Le suicide n'est pas rare chez les

hommes; mais ceux qui le commettent sont ordinairement des personnes atteintes de maladies incurables. Les suicides se jettent dans le feu, se noient, se font enterrer tout vifs, se jettent sous les roues du char sacré de Jagernat, etc., etc.

Pendant quatre ans de résidence à Jagernat, M. Stirling n'a vu que trois exemples de personnes écrasées par le char: l'une par accident, les deux autres volontairement, mais souffrant depuis longtemps d'horribles maladies.

Castes de voleurs. — De même qu'elle a des castes pour tons les metiers, la société indoue a aussi des castes pour les voleurs; c'est-à-dire qu'il y a des castes où les enfants sont élevés à considérer le vol comme leur fonction héréditaire. Bon nombre des tribus montagnardes, habitant dans le voisinage de pays bien cultivés, pourraient être comprises dans cette classe; mais, même dans les pays de plaines, on trouve des castes plus célèbres par leurs habitudes incurables de vol, que jamais les Bohémiens, qui sont d'ailleurs d'origine indoue, ne l'ont été en Europe

A en juger par les voleurs indous, il semblerait que l'hérédité des professions est particulièrement favorable au développement de l'ailresse et du talent ; car il n'y a certainement, en aucun pays du monde, de voleurs qu'on puisse comparer pour la dextérité aux voleurs indous. Les récits des voyageurs sont remplis d'anecdotes qui racontent l'extraordinaire patience de ces voleurs, leur persévérance, l'adresse incroyable avec laquelle ils commettent leurs crimes au milieu de gens éveilles et armés qui ne les aperçoivent pas, et la merveilleuse audace avec laquelle ils enlèvent leur proie, au milieu des circonstances les plus perilleuses. Ceux-ci creusent des galeries, et penetrent dans les maisons par-dessous terre; ceux-là, qui sont entrés on ne sait par où, ont toujours soin de tenir une ou deux portes ouvertes pour la retraite. Ils commettent le vol nus, armés, frottés d'huile; de sorte que, s'il est dangereux de les arrêter, il est encore plus difficile de les retenir.

Une nombreuse espèce de les Thags, sont continuelle voyage, affubles chaque jou guiseinent no**uveau, art dans** sont passés maîtres. D'ordina sinuent, tantôt d'une façon de l'autre, dans la compagnie geurs qu'ils savent porter de avec eux; ils les accompagne ce qu'ils trouvent l'occasion administre**r une drogue** sante, ou de les étrangier. scrupule au moins singulier d mais ils ne répandent jamais et ils enseveli**ssent leurs vict** tant de soin, qu'on ne sait qu'elles sont devenues. Ces ont Bhavâni pour patronne, offren**t toujours une partit** butin.

Les veilleurs de nuit au se communes et des particulie tiennent ordinairement à des voleurs; et**ce**pe**ndant ils sont** les et de très-bonne garde. sence est une protection : contre les gens de leur prop leur adresse et leur vigilani avec succ**es contre ceux d** étrangeres. Dans le Gouzera ces gardiens qui sont célèl le talent avec lequel ils sa vre les vol**eurs à la trace de** l Dans un pays sec et pendan saison, le pied d'un homme qu'une empreinte impercept veux ordinair**es; et cependan** ront si bien la reconnaître, q de ces vestiges ils poursuivro leur jusqu'à des distances inc L'un d'eux fut employé à la 1 d'un volcur qui avait enlevé l rie des officiers d'un régimen en garnison à Kaira. Il suivit du voleur jusqu'à Ahmedabad. ou cinq lieues de distance : perdit dans les rues populeuse: cité; mais il les retrouva à portes; et, bien qu'égaré pend que temps par son voleur, qui, jouer la piste, avait parcouru i longue distance dans le lit d ruisseau avec de l'eau jusqu noux, il sinit par le retrouve

jets dérobés à huit ou idroit où le vol avait

ites de voleurs, il v en traire dont la fonction fendre la société con-💠 : tels sont les Bhâts et ouest, les bardes et i**ère les** hérauts des es. Dans le Radjpouies qu'ils conduisent ont rien à craindre des ore sout exemptes des . Dan**s le Gouz**erat il**s** ommes considérables 's où les plus fortes aient suffire à les prosent toutes les conventre eux, et même avec

t ils jouissent se tire leur caractère et de e de leur résolution. vouloir attaquer un ne somme d'argent, a commettre le *Tra*ce encore celui qui nesse. Si la menace 3'apprête a lors à la on. Il se plonge d'adans les flancs, et eur, si l'on continue i il coupera la tête à ien encore, sil y a ens qui se sont porcontrat que l'une ate pas, ils tirent au our savoir celui que ont. Le deshonneur moyens extraordiqui les a motives, et a expier la mort d'un rdinairement pour bstinés à la raison. s gens est merveils n'hésitent a sacrimaintenir l'autorité ute l'importance de

ont une coutume de. Ils viennent s'asun homme un poion à la main, et ils ont se tuer s'il n'accède pas à leurs demandes. Les créanciers ont recours à un procédé analogue (on l'appelle le *Dherna*) pour se faire payer de leurs débiteurs. Ils empêchent le débiteur de manger, en faisant un appel à son honneur; et euxmêmes ils restent à jeun pendant tout le temps où ils forcent les autres à jeûner. Cette manière d'exiger quelque chose s'emploie contre les princes, et il n'y a pas moyen d'y résister par la force. Ainsi les troupes emploient très-souvent ce procédé pour contraindre le gouvernement à les payer.

Tribus des montagnes et des forè**ts.**  Les montagnes et les forets du centre de l'Inde sont habitées par une population très-différente de celle des plaines. C'est une race petite, noire, svelte, active, aux yeux vifs et toujours en mouvement. Les tribus dont elle se compose sont très-peu vêtues, armées d'arcs et de sleches; font profession de vivre de pillage ; et, à moins que le gouvernement ne soit assez fort pour les contenir, elles vivent en état de guerre perpétuelle avec leurs voisins. Si l'on va les attaquer dans leur pays, elles résistent avec autant de courage que d'habileté; il n'est pas un fragment de rocher, pas un buisson, d'où il ne pleuve une grêle de flèches lancées par des mains invisibles sur l'envahisseur. Puis, quand on y arrive, on trouve toujours l'ennemi déloge.

Ces tribus vivent par petits villages, qu'elles transportent quelquefois avec elles dans leurs migrations. Elles sont divisées en petites communautés, dont le chef est revêtu d'un très-grand pouvoir. Elles subsistent du produit de leur tres-imparfaite culture, et de ce qu'elles tirent de la plaine par voie d'echange ou par le pillage. Elles ne se font pas scrupule de tuer le gibier; mais ce n'est pas sur la chasse qu'elles comptent pour leur nourriture.

Tout en reconnaissant plusieurs des dieux indous, elles en adorent quelques-uns qui leur sont particuliers, et à qui elles attribuent le pouvoir de dispenser certains maux ou certains biens. Celui qui envoie la petite vé-

role est aussi celui qu'elles semblent

redouter le plus.

Ces tribus sacrifient des poules, font des libations avant de prendre leurs repas, sont guidées par des magiciens inspirés et non par des prêtres, ensevelissent leurs morts, ont des cérémonies particulières pour les naissances, les mariages, etc. Elles sont très-adonnées à l'ivrognerie, et pour la plupart tuent les bœufs et les mangent sans scrupule. Leur principal lieu de résidence, c'est la chaîne des monts Vindhya, et le vaste espace de forêts qui s'étendent depuis Allahabad au nord jusqu'à Masulipatam au sud, et se prolongent avec quelques interruptions presque jusqu'au cap Comorin. Dans certains lieux la foret a été entamée par la culture; et les habitants sont restés dans la plaine comme gardes dans les villages , chasseurs, et autres fonctions en harmonie avec leurs premières habitudes. Dans d'autres lieux, au contraire, leurs dévastations ont fait reparaitre la forêt là où elle avait été defrichée, et l'on y trouve encore les ruines des anciens villages.

L'analogie du caractère et de la physionomie fait supposer que ces grossières tribus forment un peuple à part; mais elles ont aussi entre elles des différences assez sensibles : chacune porte un nom sépare et c'est seulement par la comparaison de leurs idiomes (dans les lieux où elles parlent un dialecte à part), que l'on peut esperer de voir resoudre la question de la communauté de leur origine.

Les gens de cette race s'appellent à Bàgalpour Paharias, d'où nous avons fait Parias; ce mot veut dire montagnards. Sous le nom de Côls, ils occupent un vaste espace de pays sauvage, dans l'ouest du Bengal et le Behàr; ils s'etendent dans les monts Vindhya jusque près de Mirzapour. Dans la partie voisine des Vindhya, et dans le centre et le sud de la grande forêt, on les appelle Gônds; plus à l'ouest, Bhils, et tout à fait à l'ouest, Côlis, nomqu'a sans doute quelques rapports avec celui de Côls dans le Behar et de Colaris à l'extremite sud de la Peninsule. Les Côliss'e-

tendent dans les montagnes et de l'ouest jusque dans le C près du désert.

L'histoire de cette race es inconnue. Dans le Deccan, il déjà ce qu'ils sont encore au à l'époque de l'invasion ind sans doute, ils ont fourni à l'auxiliaires dont la tradition singes.

Tout ce pays n'était alors q rêt, et les tribus actuelles en encore toutes les parties que ture n'a pas défrichées. L étendue de forêts qu'on appe douàna, située entre les riche ces du Béhar et de Cattac, e voit aujourd'hui cà et là quelq de culture, donne une idée de c d'abord le Deccan, et de la mai le progrès s'y est accompli.

Dans l'Indoustan proprencette race représente peut vaincus dont se forma la cast ou bien, s'il est vrai que sor soit mêlé d'une forte propetamoul, il est possible qu'cende d'une population abor antérieure même aux races quaincues par les Indous.

On voit encore d'autres montagnards dans les mont nord-est et les pentes inféri l'Himalaya; mais elles différ pletement de celles que nous decrire; et par les traits génér leur conformation physique rapprochent surtout des per habitent entre l'Inde et la Ch

Caractere des Indous. — I péens dans l'Inde ont beaucon de movens qu'on ne le croirai de se tormer une opinion sur tere des indigènes. D'ailleurs en Europe, chacun ne connaît impartaitement les classes e de la sienne, et il ne peut s' sur ce sujet que par des journalivres qui n'existent pas pour l'eres entre les E et les Indous; elles empêches ports et la libre expression

uropéens ne savent donc -mêmes de l'intérieur des s ne peuvent s'associer à ces, si nombreuses dans la mines révèlent leur caracté le plus simple

té le plus aimable.

nnaires qui viennent enreligion étrangère, des
agistrats, des militaires,
de finance et même des
e connaissent pas la partie
euse d'une nation; et, à
ne font connaissance avec
la voir influencée par la
r ses intérêts. Les Euroins l'inévitable nécessité
t à leur mesure: parce
crie comme un enfant
e chose qui leur semble
concluent trop souvent
ipable d'énergie et de ré-

croient que celui qui se menteur sans entrer en able de toutes les bassesinctions de temps et de ssent; on confond le Benlaratte; on attribue à la résente les crimes des nabharata. A ceux qui se trop vite à des impresables, on peut dire que ont vécu le plus longles Indous ont toujours eilleure opinion.

si ces considérations doiposer une grande réserve ements, elles ne peuvent s faire que nous soyons

certains grands défauts des Indous. Sans doute iennent surtout de causes s il faut aussi les attribuer a constitution physique, mat.

races sont certainement euses que d'autres, et touaient dans une atmosphère

seule n'énerve pas. S'il le de s'y soustraire, si anente, elle peut produire me sorte d'énergie analoqu'on attribue aux riiver du Nord. Si la stéri-

lité vient s'y ajouter, si les rares produits d'un pénible labeur sont difficiles à conserver au milieu de peuplades belliqueuses, alors on voit l'énergie et la résolution des Arabes.

Mais dans l'Inde une chaude température s'allie à un sol fertile qui dispense de rudes travaux, à une étendue superficielle de territoire qui pourrait délier tous les accroissements de la population. La chaleur elle-même est modérée par les pluies, et tout semble calculé pour inviter à cette molle indolence qui corrompt jusqu'aux étrangers. Les nuances des divers caractères qu'on observe dans les diverses parties de l'Inde tendent à confirmer cette hypothèse. Les habitants des contrées desséchées du Nord, et qui, en hiver, ont à lutter contre des froids assez rigoureux, sont, comparés aux autres, robustes et actifs. Les Marattes, habitants d'un pays montagneux et peu fertile, sont laborieux et hardis, tandis que le Bengali, avec son climat humide et ses deux moissons de riz, est le peuple le plus efféminé de l'Inde. Cependant, à tout prendre, c'est l'indolence qui est le trait général et caractéristique de **to**ute la population i**n**doue ; après, c'est la timidité qui vient plutôt du désir d'éviter toute occasion d'embarras et d'ennui, que du manque de courage physique. C'est de ces deux causes combinées que sortent presque tous les vices des Indous.

Le vice capital des Indous, c'est le défaut de véracité; et, en ce genre, ils surpassent toutes les autres nations

de l'Asie.

Le parjure, qui n'est qu'une espèce de mensonge avec circonstances aggravantes, le suit naturellement; et il n'y a pas à croire que ceux qui s'inquiètent si peu de rendre honmage à la vérité des faits accomplis soient très-fidèles à leurs promesses pour l'avenir. L'Indou manque à sa parole avec une facilité déplorable; mais cependant il ne faudrait pas croire qu'il ne la tient que par exception, au contraire.

C'est surtout dans les rapports du peuple avec le gouvernement qu'on

voit le plus de déloyauté; mais, dans l'Inde, le malheureux cultivateur n'est que trop souvent obligé de résister à la

force par la ruse.

Dans quelques circonstances les vices du gouvernement produisent l'effet contraire. Ainsi les négociants et les banquiers sont généralement très-fidèles à leurs engagements; et il n'en peut pas être autrement : le commerce deviendrait impossible dans un pays où la justice est si mal administrée.

Les Indous sont naturellement trèsrusés et très-habiles en intrigues. Patients, souples et insinuants, ils sauront pénétrer les projets de la personne avec qui ils ont une affaire; ils savent observer son humeur, l'irriter ou l'adoucir selon le besoin, présenter les choses sous un jour favorable à leurs desseins, et s'arranger, par des manœuvres indirectes, de telle sorte qu'ils fassent vouloir aux autres ce qu'ils veulent eux-mêmes. Toutefois, leurs intrigues sont rarement aussi hardies, aussi criminelles que celles des autres asiatiques et même des Musulmans de l'Inde, bien que ceux-ci se soient adoucis par un long contact avec la population au milieu de laquelle ils habitent depuis des siècles.

C'est vraisemblablement aux fautes du gouvernement qu'il faut attribuer la corruption du peuple; en matière de gouvernement, recevoir de l'argent pour faire ce qu'on doit est une chose qui semble naturelle et même méritoire; et ce n'est qu'un péché véniel de prendre de l'argent pour agir contre son devoir. Les détournements de fonds ne semblent pas très-honteux; et si c'est aux dépens du trésor public, à

peine si l'on'y songe.

C'est encore au gouvernement qu'il faut attribuer leurs manières adulatri-

ces et importunes.

La flatterie indoue dépasse tout ce qu'on saurait imaginer, et l'importunité des gens vient de l'indécision de ceux qui les gouvernent, qui ne savent jamais rendre une réponse décisive, qui n'ont jamais honte de renvoyer une affaire aussi longtemps que la versatilité de leur esprit, ou la possibi gement dans les circonsta ne l'espérance de la termi l'entendent.

Comme tous les gens les luttes énergiques, i processifs, et surtout tr querelles par paroles. Il dans un procès jusqu'à c complétement ruinés; et occasions ils disputeront lence si contraire à leurs tuelles, qu'on s'attendrai à l'effusion du sang.

L'esprit public des Inc triotisme ne va pas au caste ou de leur village cette petite sphère, il est énergique. Quelquefois un véritable esprit nat guerre, surtout quand la em jeu; mais en général: peu ce que c'est que les

toyen.

Mais quoique les Indc plus d'un vice à se reprodrait pas les prendre po sans vertus. Sauf les avons indiqués, ils save aux devoirs moraux de il est de certaines lois, pai importantes dans leur es cune tentation neles fer Un Indou attaché au mourra de faim, plutôt ( a un mets détendu; un c souffrira la torture, plut sentir à une contribution un tyran; et le même de ne se fait pas faute de maître dans les comptes gardera avec une lidélit tout l'argent qu'on lui c dans les affaires de préva rare de ne pas voir les ¡ punir, plutôt que de tral ils ont donné leur argen

Leur mépris de la morincroyable, rapprochée timidité qu'ils montrent quand il s'agit de lutter co presque légers. Lorsc lui semble résolu, le dern l'attend, et s'y soumet a

xciterait l'admiration en cause presque gaiement is, et il attend l'approche sans que sa sérénité en

ment troublée.

eur type du caractère inqui retient le mieux l'oriionale en gardant le plus és, c'est celui des Radipouutres classes militaires de gangétique, dans le pays ais recrutent surtout leur t là où l'on peut le mieux e idée de cette lierté, de enthousiaste, de ce généement si singulièrement grande politesse de madouceur des sentiments, cité presque enfantine. ateurs sont partout, dans population inoffensive et achée à ses sentiments de ritable à ses voisins, honacère envers tout ce qui gouvernement.

des villes ont le caractère xe; mais ils sont calmes,

troublant rarement la le par des émeutes ou par lles particulières. A tout l'on en excepte les gens du int, la population des villes eut soutenir la comparaile des villes de l'Europe. es que lui assurent la relicanisation sociale, lui donre la supériorité même sur novennes de la plupart des cident. Dans les classes lan ne trouve pas d'exemples ravation si ordinaire dans villes; la foule des gens qui e vivent que de fraudes, les imposteurs et les avenoute espèce, depuis ceux nt les rangs éleves de la so-'à ceux qui vivent aux démmun, sont presque ins l'Inde.

défaut des Indous c'est le nergie. Leur constitution re absurdes superstitions, igante mythologie, les subur philosophie, la douceur de leur poésie, leurs manières efféminées, leur caractère timide, la crainte des changements, le plaisir qu'ils prennent à entendre des contes puérils, etc., sont autant d'indices qui prouvent le manque de qualités solides dans le caractère et dans l'esprit du peuple.

Mais cette critique, bien que vraie en thèse générale, ne s'applique ni à toutes les classes, ni a tous les temps. Les gens des classes inférieures sont laborieux et persévérants; et les autres classes, lorsqu'elles sont sous l'empire d'un vif sentiment, quelquefois même par simple amour du plaisir, s'exposeront à de grandes privations et à de

rudes fatigues.

Les Indous ne sont pas gens à lutter longtemps contre un ennemi bien déterminé, et encore moins contre le découragement; cependant on pourrait citer dans leur histoire militaire bien des faits qui honoreraient les nations les plus belliqueuses; et on les trouvera toujours prêts à faire le sacrifice do leur vie à la cause de leur religion, ou à celle de leur honneur, entendu à leur façon. On a vu des régiments de Cipaves réussir là où des régiments européens avaient été repoussés; et, dans la vie civile, les gens des derniers rangs de la société n'hésitent pas à se suicider, quand ils croient leur honneur compromis.

Cependant on voit dans l'Inde des crimes qui surpassent tout ce qu'on connaît de plus horrible dans les autres pays. Nous avons parlé des Thags; les Décoits sont tout aussi effrayants par leur cruauté que ceux-là pour leurs

trahisons.

Les Décoits sont des bandes de misérables qui s'associent en vue du pillage, se rassemblent pendant la nuit, fondent à l'improviste sur un village, tuent tous ceux qui résistent, font main basse sur tout ce qu'ils peuvent saisir, et mettent à la torture les personnes qu'ils supposent avoir de l'argent caché. Le lendemain matin, ils sont confondus au milieu de la population sans qu'on puisse les découvrir; et telle est la crainte qu'ils insplrent, que, même quand on les connaît, on ose très-rarement les dénoncer. Il y a au moins autant de musulmans que d'Indous parmi les Thags et les Decoits.

L'horreur inspirée par des crimes si épouvantables fait d'abord supposer une grande dépravation dans le pays où ils se commettent; cependant, en y comprenant les Thags et les Decoits, il se commet moins de crimes dans l'Inde que dans la plupart des pays de l'Europe. Les Thags forment presque un peuple à part; les Decoits sont des criminels perdus sans ressources; mais le reste de la population est peu coupable des passions qui troublent la société. Il ressort d'une série de rapports soumis à la chambre des communes d'Angleterre en 1832, que, pendant une periode de quatre ans, la moyenne des condamnations à mort exécutées en Angleterre et dans le pays de Galles était de une pour deux cent trois mille deux cent quatrevingt-un habitants, et, dans les provinces du Bengal, de une pour un million quatre mille cent quatrevingt-deux; que la moyenne des condamnations à la déportation perpétuelle était, pour l'Angleterre, de une sur soixante-sept mille cent soixantetreize habitants, et, pour le Bengal, de une sur quatre cent deux mille et dix.

Sans doute on doit admettre que la proportion des crimes impunis est beaucoup plus grande dans le Bengal qu'en Angleterre; mais cependant il est impossible que cette proportion, si considerable qu'on la veuille bien faire, puisse rétablir l'égalité entre les deux

pays.

Il se commet plus de meurtres par jalousie que par amour de l'argent, et le vol est circonscrit dans de certaines classes; aussi prend-on généralement très-peu de précautions contre les voleurs. Tout le monde, dans l'Inde, dort avec toutes ses portes ouvertes.

Les Indous sont souvent accusés d'ingratitude; cependant, quand les maîtres sont réellement bons, ils peuvent compter sur la reconnaissance de leurs serviteurs indous aussi bien qu'en tout autre pays du monde.

Le dévouement des Indous chefs est proverbial; les régi Cipayes se sont toujours mor les à leurs maîtres étrangers vent dans des circonstances e nairement critiques.

Ces bons sentiments n'appa pas seulement aux classes inf et les exemples sont très n de gens qui, après avoir reçu bienfaits de personnes en pl sont restés attachés dans la d et, même après la mort, à mille.

Quoique l'insouciance soite chez les pauvres, et l'ostenta digue chez les riches, en gér dou est frugal et même parci Sa dépense ordinaire est peu et même parmi les grands pes il en est peu qui ne song croître leurs richesses, soit pe merce, soit en prêtant leur des intérêts très-élevés.

Les enfants indous semb vifs et plus intelligents qu l'Europe. L'intelligence des de douze ou quatorze ans est surprenante: mais ce qui ne moins, c'est le rapide affaiss leurs facultés intellectuell l'âge de puberté.

Naturellement calmes et platifs, les Indous sont trè société; ils aiment la conver les anecdotes, auxquelles ils volontiers une tournure bou

De leur personne, ils son lement plus petits et touje minces que les Européens. I meilleure tournure et plus moins de force, mais plus d'a; les mouvements.

Leur teint est brun, ten lieu entre celui des popula midi de l'Europe et celui de Leurs cheveux sont longs, toujours d'un noir de ja moustaches et leurs barbes, en portent, ce qui est assez i longues et fortes. Les fem bien partagées du côté de la de la beauté, pleines de résisimplicité.

est proverbiale. Ils nechantoujours de linge après

toujours de linge après le leurs fréquentes ablus, même sous ce rapport, les lérieures sont plus délicalles des autres pays. L'inleurs maisons est toujours

ne, on doit conclure de tout is venons de dire, que les étéjadis dans une meilleure morale et intellectuelle que s se trouvent maintenant; même dans leur état de détuelle, ils peuvent soutenir ment la comparaison avec suples autres que les Euro-in que, comparés à ceux-ci, ertains points sur lesquels ipartial leur accordera l'énérite et des vertus.

## CHAPITRE IV.

DES INDOUS JUSQU'A L'IN-IN DES MAHOMÉTANS.

## § I. Indoustan.

nère notion que nous ayons re des Indous, c'est un pasnou qui donne lieu de croire nier pays habité par eux s'eitre les sleuves Sarasouati ui Sersouty) et Drishadouati iui Caggar), au nord un espace long de soixanteet large de vingt à quarante. it Manou, s'est appelé Brahparce qu'il a été habité par et la coutume qui y a été par une tradition immémo**commandée co**mme un moommes pieux. Le territoire ntrece pays et la Djamna, et ii est au nord de la Djam-Gange, y compris la partie léhar, est placé au second signé sous le nom de Brah-'s Brahmanes nés eur ce tert qualifiés de ma capables pour enseigner les divers usages des hommes.

**261** 

On peut regarder ce pays comme celui qui fut occupé le premier après le Sarasouati.

Les Pouranas ne parlent pas de ces premiers berceaux de la race Brahmanique; ils commencent par l'histoire d'Ayodha (Oude), situé à peu près au centre du Brahmarshi. C'est là que sont nées les races du Soleil et de la Lune, de là que sont sortis les princes de tous les autres pays.

Cinquante ou soixante-dix générations de la race du Soleil ne sont distinguées l'une de l'autre que par des légendes fabuleuses.

Après elles vient Râma, le premier personnage qui ait droit à une existence historique.

Son histoire, purgée des ornements fabuleux et romanesques qu'y a ajoutés l'imagination des Indous prouve simplement que Râma possédait un royaume puissant dans l'Indoustan; qu'il envahitle Deccan et conquit l'île de Ceylan.

Il n'y a pas de raison pour mettre en doute le premier de ces faits, et l'on doit croire également qu'il conduisit une expédition dans le Deccan; mais il est à peu près improbable qu'il ait conquis l'île de Ceylan. Si le fait était réel, il n'aurait pas vécu. comme on le pense généralement, avant l'époque de la compilation des Védas; car, même du temps de Manou, il n'y avait certainement pas d'établissements de conquérants indous dans le Deccan. Il est donc vraisemblable que les poêtes qui ont chanté les exploits de Râma ont construit un grand monument sur une base très-incertaine, et, de plus, ont transporté le théâtre des exploits de leur héros dans les lieux qui, de leur temps, semblaient le plus intéressants.

L'antiquité incontestable du Ramâyana est la meilleure preuve de l'antiquité
des evenements qu'il célèbre. Cependant, comme il n'est pas possible qu'une
grande invasion du Deccan ait été tentée
sans de grands moyens, Râma doit
avoir vécu à une époque où la civilisation des Indous était déjà parvenue à
un haut degré de spiendeur.

Après Râma, soixante princes de sa racelui succédèrent dans le gouvernement de son vaste empire; mais, comme on n'entend plus alors parler d'Ayodha, il est possible que de cet empire, appelé d'abord Coshala, il s'en soit formé un autre, et que la capitale ait été transportée d'Oude à Canoudj.

La guerre qui fait le sujet du Mahā Bhārata est dans la succession des temps l'événement historique qui vient après

le Ramâyana.

C'est une guerre entre les lignes collatérales des Pandous et des Courous, deux branches de la famille régnante. Elles se disputent la possession du territoire d'Hastinapoura, ville au nord-est de Delhi, qui a encore conservé son nom antique. La famille ellemême descend de la race de la Lune; mais les deux partis sont soutenus par de très-nombreux alliés, dont quelques-uns viennent de pays très-éloi-

gnés.

Il 'semble qu'alors l'Inde était partagée en un grand nombre d'États, mais entre lesquels il existait des rapports multipliés. Crishna, l'un des alliés des Pandous, avait fondé une principauté dans le Gouzerat, quoique luimême il fût né sur la Djamna. Parmi les alliés des deux partis on voit des chefs venus des bords de l'Indus et de Calinga dans le Deccan; d'autres sont originaires, au dire des traducteurs, de pays situés au delà de l'Indus; on voit mēme les Yāvanas gui, dans l'opinion de beaucoup d'orientalistes, désignent les Grecs. Les Pandous furent victorieux; mais ils achetèrent leurs succes si chèrement, que les survivants échappés à la bataille, désolés d'avoir vu périr leurs amis et détruire leurs armées, abandonnèrent le monde pour aller mourir dans les neiges de l'Himalaya. Crishna, leur principal allié, mourut, comme nous l'avons dit ailleurs, au milieu des discordes civiles de son pays. Quelques légendes indiennes racontent que ses fils furent obligés de se retirer au delà de l'Indus; et comme les Radipoutes, qui dans les temps modernes sont arrivés de ce côté pour s'établir dans le Sind et le Cotch, appartiennent à la

tribu de Crishna, celle de Yad tradition mérite peut-être confiance que d'abord on ne croire. Cependant la version authentique, celle du Mahallui-même, dit que les fils de retournèrent à la fin sur les ri Djamna.

L'histoire du Mahâ Bhâ beaucoup plus probable que Ramâyana. Elle contient plus vraisemblables sur l'état de l'1 y a plus d'apparence qu'elle

dée sur les faits.

Nous avons dit ailleurs que de cette guerre doit remont près au XIV siècle avant J.

Vingt-neuf, d'autres disent quatre descendants des Pande succédèrent sur le trône; ma princes on ne connaît que l Delhi était probablement le leur gouvernement.

Mais les successeurs de l'un qui paraissent comme alliés dous dans le Mahâ Bhârata destinés à jouer un beaucoup p rôle dans l'histoire; ce sont le Magada, dont nous avons déi

On ne sait pas quand les rogada montèrent sur le trône. Le d'entre eux dont il soit que représenté comme le chef d'ide princes et de tribus. Pen siècles ils appartinrent tous i militaire jusqu'à Nanda, qui d'une mère soudra. Chandrag le tua et lui succéda, était basse naissance; depuis lors, Pouranas, les Cshatryas ont suprématie dans le Magada, e rois et chefs qui se succédère des Soudras.

Il ne paraît pas que l'infér leur origine ait nui à leur pou les successeurs de Chandrage rent, dans le style hyperbol Pouranas, toute la terre sou de leur parasol; et il y a mé raison de croire qu'Ascea, sième des successeurs de Chata, exerçait réellement une prépondérante sur tous l situés au nord de la Nerbe

**mpire est prouvée par** roque des pays où l'on ts inscrits sur des conêmes monuments téveur du caractère de ent. En effet, ces édits à des fondations d'hölantations d'arbres, à rigation, etc., etc.

e Maurya, à laquelle idracottus, conserva le ix générations : elle eut strois autres dynasties a dernière et la plus 3 nom d'Andra.

e finit en l'an de J. C. remplacée, selon les une serie confuse de mblent n'avoir pas été on doit peut-être conle l'impossibilité d'étare historique dans ce e fut alors envahie par st qu'à cette invasion que période de troubles s. Après quelques siè-: lumière semble repanontre Magada soumis is de Canoudje; mais fois qu'il en est quesire.

iys que nous appelons Bengal, est nommé du roi de Magada dans a. Depuis ce roi jusdes mahométans, compte cinq dynasties. nous sont connues que n d'Aboul-Fazil, doirer encore plus de demonuments indous. alité de l'existence de sties, la quatrième, est inscriptions; et il est sortir de cette dynasprinces, dont les noms us en Pala, qui régné-(e jusqu'à la fin du XIe e.

ons relatives à cette trouvées en différents s circonstances qui ne d'en soupçonner l'aus elles annoncent des mants en eux-mêmes,

surtout très-difficiles à concilier avec ce que l'on peut savoir par d'autres sources de l'histoire de l'Inde. Elles représentent les rois du Bengal comme régnant sur l'Inde entière, depuis l'Himalaya au cap Comorin, et depuis le Bhramapoutra à l'Indus. Elles disent même que ces rois ont conquis le Thibet à l'est, et le Cambodje à l'ouest.

Ces conquêtes sont rendues impossibles, au moins dans le sens précis que nous attachons à ce mot, par l'existence simultanée de gouvernements indépendants à Canoudje, à Delhi, à Adjmir, à Miouar et dans le Gouzerat, sinon ailleurs encore; cependant il n'est guère croyable que ces princes eussent ose y prétendre dans des inscriptions contemporaines, s'ils n'eussent eu au moins quelque semblant de suprématie sur les autres Etats, s'ils n'eussent pas au moins fait quelques expéditions dans l'ouest et dans le Deccan.

La dynastie des Palas s'éteignit sous un prince du nom de Séna, qui fut vaincu par les mahométans en 1203.

Si le royaume de Mâloua n'a pas, sous le rapport de l'antiquité, des prétentions égales à celles des Etats que nous venous de nommer, c'est du moins le premier qui fournisse de luimeme une date authentique à l'histoire. L'ère suivant laquelle on compte encore dans tous les pays au nord de la Nerbadda est celle de Vicramaditya, qui régnait à Oudjein à la date où elle commence, c'est-à-dire en l'an 56 avant J. C.

est le Haroun-al-Vicramaditya Rashid des contes indous; c'était un puissant prince, qui régnait sur un pays prospère et civilisé, et se sit plus qu'aucun autre le protecteur des lettres et des arts, qui jetèrent un grand éclat sous son règne.

Après Vicramaditya, le premier personnage historique du Maloua, c'est le râdja Badja Bhôdja, dont le nom est célèbre dans l'Inde entière, mais qui n'a laissé aucun monument de ses exploits. Son long règne se termina vers la fin du XI° siècle.

Les six siècles intermédiaires sont

remplis dans l'Ayïn Akbari et dans les livres indiens par des listes de rois. Parmi eux il en est un, nommé Chandrapâla, qui, dit-on, conquit tout l'Indoustan; mais c'est un renseignement si vague, qu'il devient inutile. Les princes du Mâloua ont incontestablement étendu leur autorité sur une grande partie du centre et de l'ouest de l'Indoustan; presque toutes les traditions s'accordent à représenter Vicramaditya comme ayant réalisé l'empire universel.

Le petit-fils de Bhôdja fut fait prisonnier, et son royaume conquis par le râdja du Gouzerat; il semble cependant que le Mâloua recouvra bientôt son indépendance sous une nouvelle dynastie. Il fut définitivement subjugué par les musulmans en 1231.

La résidence de Crishna, et d'autres événements attribués à la même époque, tont croire que le Gouzerat compta de bonne heure comme royaume independant. Les traditions radipoutes, citées par le colonel Todd, nous apprennent l'existence d'une principaute tondée à Ballabi, dans la péninsule du Gouzerat, vers le milieu du second siècle de notre ère, par Kanak Sena, l'un des descendants émigrés de la race du Soleil, qui régnait à Oude. Chasses de leur capitale, en 524, par une armée d'envalusseurs étrangers, les successeurs de Kanak-Séna emigrérent du Gouzerat, et allerent ionder la principauté de Miouâr qui subsiste encore.

Les princes de Rallabi furent remplaces sur le trône du Gouzerat par les Châouras, autre tribu radjpoute, qui finirent parétablir leur capitale, en 746, à Anhalouâra, aujourd'hui Pattan, et devinrent l'une des plus grandes dynasties de l'Inde.

Le dernier râdja étant mort, en 931, sans héritier du sexe masculin, il eut pour successeur son gendre, prince de la triburâdjpoute de Salonka ou Chaloukya, dont la famille régnait sur la principauté de Kaliân, dans le Deccan.

C'est un râdja de cette dynastie qui conquit le Deccan. Quoique vaincus et soumis au tribut par Mahmoud le Gaznévide, les Salonki le trône jusqu'en 1228, renversés par une autre quelle succomba à sor les musulmans.

Il est très-peu des anc de l'Inde qui aient autan vants que le Canacubya C'est l'un des plus anc l'Inde: il a donné nais des plus grandes divisio Brahmanique; sa capit être la plus riche ville tombée sous les coups de et ses guerres avec l'État contribuèrent pour une à la ruine de l'indépeunale.

Il est probable que ce tait, dans les anciens t de Panchâla. C'était 1 etroit territoire, s'éte jusqu'au Nép**al** qui en fa à l'ouest, le long du Cha Adjmir. Nous ne savons i son histoire ancienne qu tions radjpoutes et les qui ont fourni à M.M. \ le sujet de savants mém nel Todd nous apprend q de Canoudje fut enlevé tie indoue en 470 après Rathörs, qui le conserv la conquête des músuln et de là se transportère: rouar, où leurs descend core établis.

Les Radipoutes, auss mahométans qui ont raquête de l'Inde, parlent to de la plus haute admiration deur et de la magnificence le de ce royaume, dont oles ruines abandonnées se Gange.

Telle est à peu près le connaissances historique possédons sur l'histoir l'Indoustan, avant sa con musulmans; et si nous parlé de la rapide invasion c'est que d'abord il entifrontière du nord; c'est e tout, parce que les au raconté ses exploits ne

servir à établir quelque histoire si incomplète.

3 II. Deccan.

rétend pas à une aussi ité que celle de l'Indousdu Deccan est aussi, et à même, moins obscure et ips moins intéressante. eu de chose de ses pres. « Toutes les traditions e, dit M. Wilson, reconeriode où d'abord ses hant pas de race indoue; nes sont toujours repréleur civilisation par les ne un peuple vivant dans montagnes, ou même émons. » Il y a cepenmotits de croire que les ants du Deccan n'étaient aussi grossier que cette t le faire croire.

loit s'être formé et pert l'introduction du sansue le fait d'une langue ne soit pas concluant, l est vrai, comme il y a 3, qu'il existe une litterai qu'une langue tamoul, ble de supposer que le produite vécût dans l'é-'il fallait en croire les es, Ravan, qui régnait la partie méridionale de au temps de l'invasion t le chef d'un Etat puis-; mais en même temps ditions prétendent qu'il naissance et adorateur i permet d'inférer que aucoup plus récente que uels elle se rapporte, et i moins elle est fondée :hoses qui existait à l'élut écrite, et non pas au et de Ravan.

le qu'après que des inseurent ouvert les comntre les deux pays, des ndoustan se seront étaertiles plaines du Cardjore, plutôt que dans les froides montagnes du Deccan supérieur; et que si la mer ne détermina pas le choix des emplacements où elles s'établirent, au moins sa proximité dut contribuer au développement du commerce et à la fondation de nombreuses villes sur les côtes.

Tel, d'ailleurs, semble avoir été le cas au commencement de notre ère, au temps où Pline et l'auteur du Périple décrivaient cette partie de l'Inde.

Nous avons dit qu'il se parle cinq langues dans le Deccan; et comme elles indiquent, à n'en pas douter, l'existence dans le principe d'autant de nationalités différentes, il ne sera pas sans intérêt de définir leurs limites.

Le tâmoul se parle dans le Drâvira, qui occupe l'extrémité sud de la Péninsule, et est borné au nord par une ligne qui prendrait de Palicat près de Madras, passerait en suivant la courbe des montagnes par Bangalor, irait rejoindre la frontière qui sépare le Malabar du Canara, et la suivrait jusqu'à la mer, en comprenant le Malabar dans son développement.

Une partie de la frontière nord du Drâvira forme la frontière sud du Carnâtic, borné à l'ouest par la mer jusqu'à Goa, et par les Ghâts occidentaux jusque vers Côlapour. La frontière nord du Carnâtic est figurée par une ligne tirée de Côlapour à Bidr; et la frontière orientale, par une autre ligne partant de Bidr et venant aboutir jusqu'à Palicat.

Cette seconde ligne qu'il faut prolonger jusqu'à Chanda, sur le Ouarda, dessine à l'ouest la frontière en dedans de laquelle on parle le télinga. De Chanda, les limites nord du télinga s'étendent en courant vers l'est jusqu'à Sohnpour sur la Mahânaddi; les limites orientales partent de Sohnpour, viennent aboutir à la mer à Cicacole, et elles en suivent la côte jusqu'à Palicat.

La limite sud des Marattes et de leur langue part de Goa, et vient aboutir à Chanda. La limite est suit le Ouarda jusqu'à la chaîne située au sud de la Nerbadda. Cette chaîne lui sert de limite au nord jusqu'à Nandod, et sa limite ouest est indiquée par une ligne

tirée le long de la mer, de Nandod à Goa.

A l'est la mer, et au sud la limite déjà lixée pour le télinga, marquent **les** frontières en dedans desquelles se parle l'urya, ou langue d'Orissa; à l'ouest et au nord, ses limites sont indiquées par la ligne tirée de Sohnpour à Midnapour, dans le Bengal.

Le vaste espace laissé libre entre.le Maharashtra et Orissa est occupé, pour la plus grande partie, par les forêts qu'habitent les Gonds. Leur langue, quoique tout à fait différente des autres, n'est pas comptee parmi les cinq

langues du Deccau.

Les plus anciens royaumes du Deccan sont ceux où l'on parle le tâmoul.

Deux hommes de la classe des cultivateurs fondérent les royaumes de

Chola et de Pandya.

Le royaume de Pandya a pris son nom de son fondateur. On ne sait à quelle époque il a vécu, mais il y a licu de croire que c'était dans le V° siècle avant J. C. Malgré de longues guerres avec le royaume voisin de Chola, les princes de Pandya restèrent IX° siècle puissants jusqu'au notre ère, où ils perdirent leur importance; et après avoir eté tantôt tributaires et tantôt indépendants, ils furent définitivement vaincus er 1736 par le nabab d'Arcot.

L'histoire du royaume de Chola est à peu près semblable. A pres des alternatives de grandeur et de defaites également peu importantes, il finit par devenir la proie d'un frère du fondateur de l'empire des Marattes, lequel devint le premier prince de la famille princière actuelle de Tandjore.

Chéra était une petite principauté entre le territoire des Pandyas et la mer occidentale. Il se composait du Travancore, d'une partie du Malabar, et du Coîmbatour. Ptolémée en parle; et peut-être ne perdit-il son indépendance que dans le X<sup>e</sup> siècle, où il fut partagé par ses voisins.

Suivant les mythologues, le pays de Kerala, qui comprend le Malabar et le Canara, fut miraculeusement conquis sur la mer par Paris Ram, et non moins

miraculeusement peuplé l'aide des Brahmanes. U plus raisonnable nous appr le premier ou l**e second s**ic ère, un prince de Kerala ses Etats une colonie de et comme les Brahmanes d du Canara descendent pri des cinq nations du nord, l étre historiquement vrai.

Mais, de quelque man pays ait été peuple, tous les s'accorden**t pour dire q**i était d'abord indépendant par des Brahmanes, qui le en soixante-quatre distric vernerent au moyen d'ui générale de leur caste, ( les terres aux cla**sses** i**nf**é

Le pouvoir executif é par un Brahmane élu poi et assisté d'un conseil : quatre personnes de sa c sait pas quand le**s deux l** et sud du Kerala **se sép**ai ce qui est certain, c'est ( courant du IXº siècle, la celle du Malabar, se rév son prince, qui s'était co lamisme, et se morcela petites principautes. L'une celle des Zamorins, que V ma trouva encore en pos: les dernières années du

Le Concan semble avoir premiers temps, une loret ce qu'il **est encore aujo**t habitan**t**s de **ce pays ont** blement touj**ours apparte**:

des Marattes.

L'unité de mœurs et de la observe dans tout le Carna supposer qu'il a jadis forme individualité nationale : ct plus anciennes traditions le représentent comme pa: grand nombre de principau XI<sup>e</sup> siècle, époque où il par réuni sous le sceptre d'ut puissante dynastie. C'était Belàla ou de Belàl, qui étai dait être issue des Radipo branche Yadou, et ne fut re les musulmans qu'en 1310 (

ie orientale du Télingana ir **appart**en**u,** d**e**puis le coint du IXe siècle jusqu'à la à une dynastie obscure du idava.

uille radjpoute, de la tribu régnait à Calian, entre le **le Mahārashtra. Un** a la hentique de son existence criptions, depuis la fin du celle du XII<sup>e</sup> siècle. Ces ins**étendent qu'elle conquit le nais ce**la doit probablement **le l'avénement dans ce pays** de cette maison, par suite riage avec l'héritière de la ura.

re branche des Chaloukyas Iniga, sur la partie orieni**ngana, depuis le** Dravi**r**a rissa. Elle fut à la fin dér les rádias du Cattac.

**d'Andra,** dont la capitale Varangoul (à environ quanilles au nord-est de Haîpassent quelquefois pour li**és aux A**ndras de Magada: zela impossible, c'est qu'Annas leur nom de famille, **le toute la** partie mediterlu Télingana. Ils finirent sorbes dans le royaume de

d'Orissa, comme celle de res pays du Deccan, coml**es héros du** Mahâ Bhârata. tun chaos inextricable dans pit Vicramaditya et Salivaour à tour occuper le pays ; ment les invasions des Ya**hi, arrivés dans l'Inde d'un** ié Bâboul (on suppose que ie), et celles conduites par du Cachemir et du Sind. ns occupèrent tout l'espace tre le VI° siècle avant, et après J.C. La dernière r mer, et les Yavans victoent maîtres de l'Orissa penuarante-six ans. Ils furent 1473, par Yâyâte Késari. iastie occupa le trône penent cinquante ans, et fut en 1131, par des princes

indous, qui régnèrent avec éclat presque jusqu'à l'époque de l'invasion mahométane. L'Orissa fut enfin réuni à l'empire mogol par Akbar, en 1578.

A en juger par la grande étendue du pays où l'on parle la langue des Marattes, et par sa situation géographique sur la frontière du Deccan, on devrait s'attendre à voir le Mahârashtra jouer un grand rôle dans l'histoire de la peninsule : cependant, jusqu'au temps des musulmans, nous ne connaissons que deux faits isolés sur l'histoire de

ce pays.

Le premier de ces faits, c'est l'existence d'une ville nommée Tagara, qui, dans le second siècle de notre ère, était l'un des plus grands entrepôts du commerce intérieur. L'auteur du Périple parle de cette ville, mais il n'en donne pas la position ; et l'on ne sait plus même aujourd'hui où elle était située, quoique des inscriptions du XII siècle nous apprennent que même à cette époque elle n'était pas encore déchue de son

opulence.

Le second de ces faits, c'est le règne de Sälivähana, dont l'ère commence en l'an 77 après J. C. Tout fait croire que Sälivähana fut un puissant monarque; et cependant il ne s'est rien conservé de son histoire qui soit authentique ni même croyable. Après lui, l'histoire du Maharashtra est de nouveau interrompue, et nous n'en entendons plus parier jusqu'au commencement du XII° siècle, où une famille des Yadous, une branche peut-être de celle de Bélall, s'empara de la principauté de Déogiri. En 1294, lorsque les musulmans de Delhi envahirent le Mahârashtra, un prince Yadou régnait encore à Déogiri. Réduit d'abord à payer le tribut, il fut ensuite définitivement renversé en 1317.

C'est alors seulement que les auteurs musulmans commencent à mentionner le nom des Marattes. Il est probable que jusque-là les Marattes avaient trop peu fait pour mériter l'attention. S'ils eussent à aucune époque formé une grande monarchie, il est vraisemblable que l'histoire en eût gardé le souvenir, comme elle a gardé

celui des autres États du Deccan; et, comme les autres aussi, ils auraient eu une littérature et une civilisation particulières. Cependant, même aujourd'hui, les Marattes comptent moins de gens instruits et sont moins policés que les autres peuples de l'Inde; encore ce qu'ils ont accepté de la civilisation semble-t-il plutôt emprunté aux musulmans qu'aux Indous.

Les titres de gloire des Marattes devaient se produire dans des temps plus modernes; mais alors ils devaient jouer un plus grand rôle qu'aucune autre nation de l'Inde, et fonder le plus grand empire que la péninsule eut

encore vu.

#### CHAPITRE V.

DEPUIS LES CONQUÊTES DES ARABES JUSQU'A LA FONDATION DE L'EM-PIRE MOGOL.

## § 1. Conquêtes des Arabes.

Les attaques des Grecs et des barbares n'avaient encore produit aucune impression au delà des frontières de l'Inde, lorsque les Arabes, se levant à la voix de leur prophète, se répandirent sur le monde.

Dès la quarante-quatrième année de l'hégire, en l'an de J. C. 664, les conquérants étaient déjà arrivés jusque sur les bords de l'Indus. En cette année, Mohalib, un de leurs chefs, se détachant de l'armée qui envahissait le Caboul, passa l'Induset pénétra dans le Moultan, d'où il enleva un grand nombre de prisonniers. Toutefois, il est probable que Mohalib n'avait en vue que de faire une reconnaissance, et que son rapport fut peu encourageant; car cette première tentative fut aussi la dernière des Arabes sur le nord de l'Inde.

La seconde invasion des Arabes avait un caractère plus sérieux. Partis du sud de la Perse, ils arrivèrent dans le pays situe aux bouches de l'Indus, et alors gouverné par un prince indou que les musulmans appellent Dahir. Sa capitale était à Alor, près de Bakkar. Vaincu, son empire fut partagé entre ses nombreux parents. Les historiens arabes p vasions qui auraient été fa dans le Sind, et cela dès le calife Omar; mais si ces ont jamais eu lieu, ce n'ét blablement que des courses faites pour enlever les femn dont la beauté était fort Arabie.

Quelques détachements encore, sous le règne des p lifes, de pénétrer dans l' Mécrân; mais il ne paraît cune de ces tentatives ait r perdirent dans le désert si le nom de Gédrosie, par le ces qu'eurent à y endurer d'Alexandre.

Ensin, sous le règne du ca les musuli**nans se décidér** des efforts plus réels. Un n avant été arrêté à Dival port du Sind, le rădja sommé de le restituer. Il ce port n'était pas de sa de mais les musulmans n'ad l'excuse, et ils envoyèrent i mille hommes de pied et de chevaux pour appuyer leu par la force. Ce petit de avant peri comme les autre gouverneur de Bassora, Shiraz une armée réguli mille hommes, dont il don mandem**ent à son neve**l med Cássim, à peine alors & ans, mais qui cepen**dant arr** troupes en bon éta**t sous** le Dioual, en 711. Cassim, po tapultes et de toutes les mi cessaires pour un siége, con operations par une attag temple contigu à la ville. C pagode célèb**re, entourée d**'i de pierres, et défendue pa garnison de Radjpoutes.

Tandis que Cassim recor place, il apprit par un de ses que les assiégés croyaient leur citadelle attaché à u qui flottait sur la tour du te sitôt il fit diriger des mac tre ce nouveau palladium, l'abattre. Le découragem

que la place fut emporussitôt et sans resis-

ontenta d'abord de faire : les Brahmanes; mais, qu'ils refusaient de se singulier mode de conana l'ordre de mettre à ix qui étaient âgés de et ans; les autres et les réduits en esclavage. Un ui était enfermé dans la enu à opèrer sa retraite bad; mais il y fut suivi r, et obligé de capituler. , s'emparant encore de e Siouân et de Sâlem, 1 une grande armée comle fils aîné du râdja. crut pas devoiraccepter lui était offerte, et se on camp, en attendant n lui arrivaient. Rallié cavaliers, il reprit l'ofva entin, après quelques é**cisifs, sous les murs de** 

le râdja à la tête d'une ante mille hommes; et, proportion du nombre, tua dans la bataille qui

mité du fils du râdja, Bråhmanåbad, fut raourage de sa veuve : elle ris de l'armée vaincue, état de défense, et paritenir malgré toutes les inemi, jusqu'au nioment se déclara dans la place efois, son courage ne is encore; et la garnison lammée par son exemple, dévouer avec elle, selon leur tribu. Les feinmes et ent d'abord sacrifies dans puis les hommes se baient un dernier adieu, et, rtes, se précipitèrent l'élans les rangs de l'ennei**rent jusqu'au der**nier. ise d'Alor, Câssim diri-: **sur le M**oultan, dont il si que da territoire qui avait jadis formé tout le royaume de Dâhir. Le traitement qu'il fit subir au pays vaincu témoigne de ce mélange incroyable de modération et de férocité, qui caractérise les premières conquêtes des Arabes.

Les historiens mahométans prétendent que Cassim avait forme le projet de conquerir le royaume de Canoudje, sur le Gange, lorsqu'un revers inattendu vint l'arrêter au milieu de ses succès. Parmi les nombreuses captives qu'il avait faites dans le Sind, se trouvaient deux filles du râdja, Dâhir que par leur rang et leur beauté on crut dignes du harem du commandeur des croyants. On les lui envoya donc : mais quand la plus agée arriva en présence du calife, dont la curiosité était déjà vivement excitée par ce qu'il avait entendu raconter deses charmes, elle se mit tout à coup à fondre en larmes, s'écriant : « qu'elle n'était pas digne de lui, après avoir été déshonorée par Câssim avant de quitter son pays. » Le calife, séduit par la beaute de sa prisonnière et irrité de l'insulte qu'il croyait lui avoir ete faite par son serviteur, donna l'ordre, dans le premier mouvement de sa colere, de taire périr Câssim, et de le lui envoyer a Damas cousu dans une outre. Quand ses ordres furent exécutés, il montra le cadavre à la princesse qui transportée d'une joie cruelle, déclara au calife étonné que Cassim était innocent; mais qu'elle avait agi ainsi pour venger la mort de son pere.

Les progrès des armes mahométanes cessèrent avec la vie de Câssim. Ses conquêtes, remises à son successeur Temimrestèrent au pouvoir de celui-ci et de sa famille pendant trente-six ans, après lesquels les musulmans furent chassés par la tribu ràdipoute de Soumera. Tout le territoire conquis retourna aux Indous, qui en gardèrent la possession pendant plus de cinq cents ans.

# § 11. Les Ghaznévides.

Pendant les cinq siècles qui suivirent l'expulsion des Arabes, jusqu'à l'invasion des Tartares musulmans, l'histoire de l'Inde est à peu près inconnue. Les The state of the s

The second of th

Second of the content of the content

d experience of the

Acritican avait un escli Senestron : qu'il avait ja un marciand du Turkest tar degres l'était élève si l' confiner et sa favair ; qu de sus maltre il ctait le ; movementant de sea potiti nevant son successor.

son de son deprese de pres son de son deprese gan et. 111 tobbe de courie porte e terradire. L'endo destinant d'un que r'abonecim a s'aris de les

permit matteredictional down ra-come um Indones et il 1 estes que telle tri**gmetal** entre que tema requience for par le frequentes int la la fin. Djegal la la fin. Djegal la la fin. Djegal la la fin. Djegal la fin. Djega ा १५७%मध्य **मध्य हुम्म<mark>ाले</mark> अ**न् men nr. r a sertie de la er en e Frechker a Cabo . . - muses farmient len in a communication of the form of the service of the season of the service of the season of the seas 18 Terret Tellement eth क्षा के श्रीकृतकात स्थापना है। एक विकास के कि rium i vizit pas Æspesé d' es regretations; it .: assessor, i consentit i the Contra time condenses 25 5 ---- : pover inc # STATE:

nd il se vit en sûreté il reolir cette dernière promesse, **seme la mau**vaise foi juseter en prison les envoyés țin , charges de poursuivre sement du traité. Sebektepas homme à laisser impureille insulte, et il rassemt son armée. De son côté, nt fait alliance avec les prinhi , d'Adjmir , de Cālendjar udje, se remit en campagne irmée de 100,000 chevaux, e immense multitude d'homi. On se rencontra encore à et les Indous, défaits, furent jusque sur l'Indus. Sebekchi par le butin qu'il fit dans vint prendre possession de sur l'Indus, et y laissa un avec 10,000 chevaux. Toue poussa pas plus loin ses rers le sud, rappelé de l'aus montagnes par les évêneprécédèrent la chute de la amāni; il mourut en 997, nquante-sixième année de iguant, « comme Philippe de , sa pensée à son fils, en ps que son royaume. »

t le célèbre sultan Mahmoud, la gloire de sa maison 1 apogée. Les deux ou trois années de son règne furent par lui à s'affermir sur de son père, à rétablir le i les Etats soumis à sa doet l'on prétend qu'il fit le urner ses armes contre les le l'Inde, s'il parvenait à de tous ses ennemis. Il se aravant au prince des Uzrenverser la dynastie Samahara, et réunit à son empire rritoire de Maver-ul-Nahr. on du vœu sanguinaire qu'il il partit de Ghazna en l'anavec dix mille hommes de l'élite, et fut joint à Pechajeipal, prince de Lahore, à e forces bien supérieures, it d'ailleurs la présence de s éléphants. Les deux enivrèrent un combat acharné,

dont Mahmoud sortit victorieux: Djeïpål fut fait prisonnier avec quinze de ses principaux chefs, et cinq mille hommes de ses troupes resterent sur le champ de bataille. Un riche butin tomba au pouvoir de Mahmoud. Entre autres objets précieux dont il s'empara, se trouvérent seize colliers de pierres fines, dont l'un, appartenant au radja en personne, fut estimé cent quatre - vingt mille dinars (environ **2**,062,500 fr.). A la suite de cette victoire, Mahmoud étendit ses conquétes jusqu'à Bahtindah ou Batneir , dans la province de Delhi, qu'il soumit à ses armes. Il rendit la liberté à son royal prisonnier, sous la promesse d'un tribut fixe; mais Djeipal, ayant été deux fois captif chez les ennemis implacables des dieux de son pays, était, par ce fait seul, déchu de l'autorité souveraine, conformément à une antique coutume de sa nation. Il céda donc les rênes du gouvernement à son fils Anoundpal, et se fit préparer un bûcher funéraire, sur lequel il s'offrit lui-même en holocauste à ses dieux.

L'exécution des projets ultérieurs de Mahmoud contre ce malheureux pays fut retardée par une expédition contre le prince de Seistan, qu'il défit et rendit son tributaire; ce fut dans cette occasion qu'il prit le titre de sultan, dont le prince vaincu l'avait politiquement salué. En 1006, il rentra dans l'Inde, où il s'empara du Moult**an ; mais** il lui fallut aussitôt voler à la défense de ses propres Etats, envahis par la formidable coalition du monarque Uzbek de Kashgar et de son allié, le souve**ra**in de Khoten. Les troupes de Mahmoud, accablées par le nombre, commençaient à plier, lorsque le sultan, par un élan de valeur désespérée, ranima leur enthousiasme, et tourna la chance du combat contre ses adversaires. Les khans alliés n'effectuèrent pas sans peine leur retraite au delà du Djihoun. La rigueur de la saison empécha Mahmoud de poursuivre ce nouvel avantage; mais, avant de prendre ses quartiers d'hiver à Ghazna, il courut châtier et détrôner à Pechaver un prince indou qui, après une conversion feinte, vensit de retomber dans le double crime de revolte

ei d'arostrae.

Au printemps de l'année 1009. Mahmond eut a lutter contre les forces reunies de tous les princes intous rechant depuis la rive condentale du Gange justula la inviere Nemodda. dont les armees s'etrent assemblees dans les plaines de Perhivier, sous le commindement de Pilliès d'Angundtăli, spuverum de Longrei, a l'effet de punir l'enner i soom eue de la patrie et le la fin computes. Purit l'espose de quaronte jours des deux armees bestempt admines en presente Pure de Poutre, sons en ve la buv mili et betendant les Indoas voyalect the the The Contract Section 2 Marino de esperante es ese fighes e escavett sous de so des deltametærts. et i morese e la celo se de san librat e courses. Para cette poste posto mo o tubendo atraque avec 1 7572775 68 ing saint ing tumbasa di mermuaka 20<del>08</del> ie epoema do **geme**-in een en oordlijvant interkillingelijd te i neli 888 80 nota moral tille blig för å the second secon 4. 63 52 o karangangan di salah di bidi si ta dasi kes o meet ook sy Electronia de Ny Halman et beed 🛚 TOURNERS DUT LA COMPLETE DE 2000 THE TUTBLE WEST OF THE CONTRACTOR OF A DESIGNATION OF A British Company of British Stagen Committee that the more than the committee of THE NAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE the second second second second ada kalabasa 1 bili sa islah dalamas Classed in the court of a mode of those politica and the second of sec Section and the section of the secti CONSTRUCTION SET OF TOOK OF THE distribution of the commence of selften im den indistribute in dende di ante professo de la cultura de la colores de la soi mahométane et au

mans panvres. Dans le cours des année 1011, Mahmoud reprit ses' contre le territoire indien; sa retour de cette expédi fut, dit-on, suivi jusque dar tale par les envoyés suppl monarque suzerain des pi do**us (probablement Ano**unc lui **offrait, pour prix de la** tribut annuel de cinquante ( cuire une contribution en ( en objets précieux. Le sultan ટ ત્યાં કરાજવાmodement, et des examerciales paraissent s'éb ou resouveices entre les hab deux contrees ennemies. L'a vante. Mahmoud utilisa ses stanettant les Afghans d lecetore montueux situé ap Gazza, dont les princes dev verser par la suite la dynasti medi, et detruire de fond ( si spierdide et riche capitale șmi alors la conquête de Ca ces districts eleves qui l'avo terest went lexecution suffit ier istract plas d'une camp int sing qu'il fraya à son ar res des lerres riveraines du l traces a coaloe du Thibet; viller le territoire du rădia d nanca, es traversant le in Comercia, sur la grand Carried et que, selon Ferisht amune ettassette n'avait appr puls at tempe de Gushtasp, pi ration in Perse. Au comm ≥e ist ree se l'begire 409 (a CONTRACTOR INTO . BUSSILON O et normença a éveiller li in recrease. Mahmoud, ર ત્યાપાસ્તક **હેલોદ લ દ**ા nombres de preii, leves dans l to:. tans e Maver-ul-Nah A 10 -1880 a et dans les mori THE PROPERTY OF THE PROPERTY O ta. re. Cancodje etait situéà de namme de G**hazaa, et se**r The error of Silversient is to gue Manmoni fat parvenu i Lery or Correction le prince of nvoya des présents de toute composant d'objets tout à rieux et estimés dans son après avoir, non sans de flicultés , fait franchir à ses chaîne de montagnes, le detra dans les plaines de n, chassant devant lui tout ya de lui résister, et s'avan-Canoudje. Il vit là une ville, rishta, « qui , sous le double s fortifications et de l'archi**ouvait justement se flatter** pas d'égale. Le prince inmé Korra, qui commandait e riche cité et qui affecloyer la plus pompeuse ma-, se trouvant ainsi attaqué iste, n'avait pas eu le temps t**re sur la défensive, ni de** troupes. Terrilié par l'aspect imposantes et de l'attirail qui environnaient le roi, il dans cette position critique, r la paix, et se transporta sa famille dans le camp de , **a**uquel il se rendit à merci. **auteur**s ajoutent qu'il alla ru'à embrasser la foi maho-

oudje, où il ne resta que i, le conquérant marcha sur ville du Doab, et dont le retira à son approche, ne ins sa capitale qu'une garniot réduite à capituler. Le la ville, plus le payement **t fixé à cinq**uante éléphants **ent** cinquante mille roupies, orix auguel elle obtint la vie vin, château fort qui s'éles rives de la Djamna, attira regards de Mahmoud; Calcommandant de cette place, se rendre au sultan, l'évan, pacifiquement; mais une nue entre quelques soldats **armées** adverses ne tarda ner une action générale. La e partie des troupes du râdja itée dans le sleuve; et Calau désespoir, après avoir son glaive sa femme et ses nit un terme à ses propres

jours. Soixante-dix éléphants de guerre faisaient partie du riche butin qu'on trouva dans le fort. Mahmoud n'y séjourna que le temps nécessaire pour reposer ses troupes, et se dirigea de là sur la ville sainte de Mathura (ou Mitha), située sur la rive occidentale de la Djamna, qu'il prit sans peine et livra au pillage. Les trésors qui y étaient entassés et qui tombérent entre ses mains paraissent tenir du prodige. Il trouva, dit-on, dans les temples, cinq grandes idoles de pu**r or,** dont les yeux en rubis surent estimés chacun cinquante mille dinars. Sur une autre idole il trouva un saphir du poids de quatre cents miskals; et la statue elle-même ayant été fondue, rendit quatre-vingt-dix-huit mille miskals d'or fin. On trouva, en outre, dans la place plus de cent idoles en argent, qui, réduites en lingots, suffirent à charger un pareil nombre de chameaux. Mahmoud était dans l'intention de détruire les temples; mais, soit que ce fût une entreprise inexécutable, soit qu'il fût détourné de cette résolution par l'admirable beauté des édifices dont il s'agit, il renonça à ce projet. Il demeura a Mathura vingt jours, pendant lesquels un incendie éclata, et dévora une grande partie de la ville. Il la quitta pour aller attaquer les autres places fortes du district, dont quelquesunes se firent assiéger pendant longtemps et ne furent réduites qu'avec difficulté. Enfin, chargé de dépouilles et encombré de captifs, Mahmoud regagna à petites journées, par la voie de Lahore, sa capitale Ghazna, où l'ouverture du bagage royal déploya aux regards des habitants étonnés un luxe de trésors et de richesses tel que jamais jusqu'à ce jour ils n'avaient vu rien de comparable. Le butin se composait de vingt millions de dirhems en lingots (plus de 12,000,000 fr.), outre des bijoux, des perles et d'autres objets précieux, pour une valeur inestimable ; il ramenait de plus trois cent cinquante éléphants et cinquantetrois mille prisonniers. Les dépouilles échues à l'armée ne le cédalent point à celles qu'on avait réservées

ल्का देव z o la etant mais - - de Cant store per une istes, a la title de

man inaction.

tracel cont cette

or by Samuelood, don't le ru-

dieverage instit en retracte devant

= il det done se nute la recica par li ्या व्यासारस्य प्रातीकः entrants. L'annee a ta sur le territoire answering d'y redul messele, il assonvit ur a viar de Labor d to soor ernement pace 30 dr ses contr es il se rendit contrex dans cette d' nominate successivem Genetion et de Calinga feminereses, assistes d chaent en mesure de ment amtre elles m que : et Mahmoud trop de deflieulte a re en acceptant un traité cont la remise qui bii sents considerables 4 sombre d'élephants, f ne, il fit, dit-on, le di ses troupes, et trou vaient, saus complete dans les diverses qui quante-cinq mille can treize cents elephants bommes d'infanterie.

Dans la 416° onnéi du Christ 1025 👝 Val dans une nouvelle g nation contre les Cette expedition, quil eat pour objet de det temple de Sommith. Kattiwar, district de prêtres de cet ctable avaient crie luen hauf des prupies de Della les avaient seuls lives des missulmans, et q piete, leur dieu sur per en un cim gral l' Mahinouel. Le ditam ban, an de l'ivare ( 1024), Mahimus I di Ghazna z la têm se tu hers, il arross a Mouli de ramado . 20 octubr il parali aveir longs hi

I saccagea, et d'où il s'a-Neherwâla, Pattan, ou pitale du Gouzerat, vers le oposait son zèle religieux moins son avarice. Penours la garnison indoue poussa les attaques impéssiégeants, auxquels elle uyer des pertes considéroisième, une armée insecours de la ville. Dans ui s'ensuivit, la victoire ateuse, lorsque deux prin-

Byramdeo et Dobiseliirent leurs compatriotes forts qui semblaient préée musulmane une défaite ahmoud, voyant l'ardeur ralentir, jugea aussitõt désespéré pouvait seul les er à une destruction toça en bas de son cheval. rnant contre terre, invoveur l'aide du vrai Dieu olātres obstinés. Prenant la main un de ses plus aux, il l'invita à se joins une charge qui leur asire, ou tout au moins la artyre. L'exemple donné rain réchauffa l'enthouqui de ses troupes, qui, sitőt d'une valeur désesnordre la poussière à cinq s. Les Indous se débantoutes les directions; et e Somnath, voyant avec sultat și inattendu de la nna la place qu'elle avait c tant de courage, pour i bord de ses embarcaaqueur prit aussitôt posconquete. En arrivant au écouvrit une vaste salle le élevée s'appuyait sur piliers, couverts de laparsemés de pierres prélampe suspendue, dont la llétait dans les innombraui paraient l'édifice, protemple une lueur vive et te; tout autour de la salle s le long des parois des gurines en or et en ar-

gent, de toute forme et de toute dimension. Dans le milieu du temple on voyait se dresser une gigantesque idole, faite d'un seul immense bloc de marbre, dont une partie était enfouie sous les dalles du temple. Indigné à cet aspect, le zélé musulman Mahmoud brisa le nez du dieu d'un coup de sa masse d'armes, et donna aussitôt des ordres pour qu'il fût mis en pièces. En vain les prêtres offrirent des crores de roupies pour racheter leur dieu de cette ignominie; Mahmoud dédaigna ce trafic d'une idole, et son zèle d'iconoclaste fut amplement payé par la découverte qu'amena cette exécution, d'une immense quantité de pierres précieuses cachées dans les flancs de la statue, circonstance qui explique du reste l'offre intéressée des Brahmanes. Entre autres objets de prix qui tombérent pareillement au pouvoir de Mahmoud, se trouva une chaîne d'or du poids de quarante *maunds* , qui , suspendue au sommet de l'édifice, supportait une grande cloche destinée à appeler les fidèles à la prière. Outre deux mille Brahmanes qui officiaient dans le temple, cinq cents danseuses, trois cents musiciens et trois cents barbiers faissient partie du personnel de cet établissement religieux. Le trésor enlevé à ce célèbre sanctuaire ne fut pas évalué à moins de vingt millions de dinars d'or, c'est-à-dire à environ 250,000,000 fr. On porte à cinquante mille le nombre des fanatiques adorateurs de l'idole , qui furent massacrés par la milice musulmane.

De Somnâth, Mahmoud s'avança vers le fort de Gundia, situé sur la côte à quarante parasanges de cette ville, et qu'il prit d'assaut; il retourna ensuite à Neherwala (ou Narwalla), capitale du Gouzerat. Là, suivant Ferishta, il fut tellement charmé de la salubrité de l'air, de la fertilité du sol et de l'agrément du site, qu'il résolut de faire sa capitale de cette ville, en transtérant le gouvernement de Ghazna à son fils Mussaoud. Il inclinait d'ailleurs pour ce parti avec d'autant plus de force qu'il projetait alors l'armement d'une flotte, à l'aide de laquelle

il comptait opérer la conquête de Cevlan et celle de la contree lointaine de Pegu. Mais ses chefs s'opposèrent à l'abandon de leur pays natal ; et Mahmoud, cédant à leurs conseils, laissa le gouvernement du pays à un Brahmane de race royale, qu'il y nomma son vice-roi. Pendant son retour, ayant appris que le ràdja d'Adimir et le prince fugitif de Neherwala avaient reum une grande armee pour couper sa retraite dans le desert, il prit la route de l'Indus et de Moultan; mais il faillit être victime de la traitrise d'un pretendu guide, lequel se trouva être un prêtre de Somnâth, et par qui, durant trois jours et trois nuits. les troupes furent egarees dans un desert sabionneux, où elles ne purent trouver m can, ni păturages. Enfin, après beaucoup de souffrances et d'obstacles vaincus, il tut assez heureux pour ramener son armee à Ghazna, d'eà il etut absent depuis deux annees et demie

Sa dernière expedition dans l'Inde fat entreprise en 1027, et dirigee contre les *Diats* de Moultan, qui avaient harcele son armee à son retour de Somráth. Le territoire de cette tribu etalt borde par la rivière qui prend sa source dans les mantagnes de Jeha i da de Jouda en sorte que, pour ia soumettre, il fallact preclablement se renare montre des coura as qui profezeatent le pais qui elle avait fini sa residence. A peine arrive a Moditani, Malimoud fit armer en guerre quaforze cents baleaux, au moven de nustres , ou bees de fer fixes sur la proue; vinat anchers monterent dans chacune de des emparcations, qui furent pourvues en cutre d'a tribés en nophiel. Les Di list avant eu vert de ces term dables t det and tils, envoyerent leurs lemmes et le tes enfacts, avec leurs objets les plus ti este, v. dans un l'eu sor, situe parmi les les de l'Indas, et se disposerent a repondre a l'ottagne de Mehmond and quare more barrant, que ques The state of the s tenent or no. Uniterior element, soama e po ligragrajo i comprigo del engagea coire les deux flottes. La heartant les

becs de fer des embarcation manes, dont ils n'étaient per parés à recevoir le choc, les indous perforés furent coulé chavirèrent; d'autres furent e et l'incendie se répandit bier toute la flotte; un grand mu Djâts tombèrent percés des finemies; ceux qui s'échappès nage furent un peu plus; ta au fil de l'épée, ou furent, a familles, emmenés en eschappes leurs cruels vainqueurs.

Après cette victoire nava moud retourna en triomphei Dans la m**éme année, il défi** mee de Turkomans Seldjou avait envahi ses possessions Marchant ensui**te sur Rhey,** la portion de l'Irak Adjemi appartenu aux **princes dila** donna le gouvernement de d Ispahan a son fils Musse apres son retour dans sa ca ressentit les premières atteit maladie qui devai**t l'emporte** dans ce fácheux état de santi rendit à Baikh pour y régler affaires : et , au printemps de rentra pour la **dernière fois da** na. où il expira le 29 avril, so:xante-tro.sième **année de** : de son régne la trente-quatri

Mahmoud peut certainem tandre à une place très-éleve as heros de l'islamisme, et l pourpeux que ses atrocites gr ent reçus des historiens mat ne dervent point surprendre. I ત્ર plus grand empire **asiatiqu** mais prince mabométan eut e pouvoir jusqu'à l'époque où S'eleralant de l'Oxus à l'océa cet e upire n'était limité à l'o par la Georgie et Bagdad, à par le Gange. Sa cour effaçait deur tout de qu'on avait vu siecies passes: les étudiants et de teutes les parties de l'Asit vaient des et couragements et tion la plus maznifique. Le ti que l'eniquei eut à subir i inved accurate toutefois an nervoite intétuelle de ca m

re persan lui présenta meh, poeme composé sultan, il n'en reçut 'ation qu'un froid aplonné à sa diligence; plaignit de cet oubli tes épigrammes , Mahnettre autant de menonnaie qu'il y avait s son volume, c'est-àille. Le poete vit une tte misérable récomit vivement l'outrage. n s'expatriant une vére, il s'enfuit de Ghazplacer sous la protece Bagdad. Cependant ntra libéral dans d'auces, et l'on cite de oles du privilége qu'alégante de le charmer l était poete lui-même, unesse, une traduction té composé sur l'art de un Brahmane indien. endre d'un sentiment le poete persan? ou itra-t-il trop mauvais ont là des questions iporte peu. Mahmoud t, comme le qualifie rand homme, » sinon rince; » et peut-être ne manque-t-elle pas il fit beaucoup de mauen vue d'un principe nbre « des vertus émienient princières dont it M. Maurice, «brilin courage inébranfonde sagesse politicoup d'occasions, une e. Mais toutes ces es étaient ternies par latisme et son avarice est pas toutefois son bien sa cruauté, qui estée. Sa haine pour bien près d'être une i l'enthousiasme relide la dévotion réelle; votion du musulman re sauvage et slegmac'était une dévotion

sans religion, un zèle sans piété et sans humanité.

Longtemps avant sa mort, Mahmoud avait déclaré son fils favori Mohammed héritier du trône de Ghazna, en assignant à son frère aîné les territoires d'Irak et de Tabriztan. Mais Mussaoud, que Ferishta nous représente comme un second Roustem, n'était pas homme à accepter arrangement qui le privait des honneurs attachés à la primogéniture; et l'infortuné Mohammed, trahi par ses propres courtisans, perdit du même coup le trône et la vue. La première partie du règne de Mussaoud fut prospère, et, pendant cette période, les malheureux Indous furent voués à souffrir de nouvelles incursions de la part de l'armée musulmane. A cette époque, les Seljoucks, ayant franchi le Djihoun, avaient pris possession des territoires de Nissa et d'Aberwed, et s'étendaient dans le Khorassan. Contrairement à l'avis de ses ministres qui lui remontraient l'urgence de repousser des l'origine les usurpations de ces formidables aventuriers, Mussaoud, trop préoccupé d'agrandir ses conquêtes indiennes, n'avait pu prendre en temps utile les mesures nécessaires à la sécurité de ses propres Etats. Il fut toutefois distrait de ses plans ambitieux par une dépêche reçue du Khorassan, où on lui mandait que « ses ennemis, naguère simples fourmis, étaient devenus petites couleuvres, et que, si l'on ne se hâtait de les détruire, ils deviendraient bientôt serpents. » Mais « l'étoile de la fortune royale , » s'écrie Ferishta , « touchait alors au seuil du temple de l'adversité. » Tandis que Mussaoud marchait au secours de Balkh, menacé par un parti ennemi, un autre corps seljouk s'empara de Ghazna, et commit des déprédations dans cette capitale, d'où l'on parvint au reste à le chasser temporairement. Dans la guerre qui suivit ces premières hostilités, Mussaoud déploya une grande valeur personnelle, et fit essuyer aux Seljouks des défaites multipliées; mais, à la sin, ces belliqueux Tatares remportèrent à Dindaka une victoire com-

plète, que contribua, dit-on, à leur assurer la couardise ou la désertion perfide de plusieurs généraux ghaznévides; et le suitan fut repoussé avec perte dans sa capitale. Arrivé à Ghazna, il assouvit son ressentiment sur ceux de ses ministres ou de ses chefs militaires auxquels il attribuait la désastreuse issue de la guerre. Ayant ensuite dépêché son fils Modoud à Balkh avec de nombreux renforts, il se hâta d'évacuer Ghazna avec tous ses trésors, et d'aller prendre dans l'Indoustan ses quartiers d'hiver. Mais, en traversant le Djihoun, il se laissa séparer par mégarde du train de ses équipages. et un corps d'esclaves impériaux prosita de cette occasion pour piller le trésor. Les troupes s'en étant aperçues, voulurent avoir part au butin. Un désordre general s'ensuivit, et les fauteurs du trouble, pour se mettre a couvert de la vengeance du sultan, porterent pour la seconde fois l'aveugle Mohammed sur le trône précaire dont Mussaoud l'avait précipité. Abandonné par tous ses sujets, ce dernier fut emprisonné dans la forteresse de Kurri, où peu après il fut mis à mort par son neveu Ahmed, en 1041, dixième année de son regne.

En apprenant la mort de son père. Modoud leva aussitot le camp qu'il avait devant Balkh, et marcha sur Ghazna, où se trouvait Mohammed avec ses trois fils, mandés en toute hâte des rives de l'Indus. L'armée de l'oncle et celle du neveu se trouvèrent face à face dans le désert de Deymir, et, dans le combat qui s'engagea entre elles, la victoire se déclara en faveur de Modoud. Le roi aveugle fut immédiatement égorgé, avec deux de ses fils et tous ceux qui avaient trempé dans le meurtre de Mussaoud; Abdulamin seul fut épargné dans ce massacre, en considération de l'humanité qu'il avait témoignée à son malheureux oncle. Sur le champ de bataille même, Modoud fonda la ville de Fatti-abad (cité de la Victoire). Il fit ensuite dans Ghazna une entrée triomphale, et, peu de temps après, sit passer sur sa tête la souveraineté incontestée des provinces indien-

nes. Mais les habitants de ce reuses contrées se livrèren règne de ce sultan, à des efi fois couronnés de succès, poi le joug qui pes**ait sur eux dep**t temps. Le pri**nce** de Delhi, plusicurs rādjas voisins, leva imposantes, et reprit aux go ghaznévides les villes de Hai nassar, ainsi que leurs dépen fort de Nagracout, après u quatre mois, fut obligé de ca l'idole, jadis arrachée au cette place, y fut solennellea tallée en grande pompe et r ce. Encouragés par les succt de Delhi, les chefs indiens d se mirent en campagne et i Lahore. « Pendant sept mo rishta, les mahométans maintenir dans cette ville, la de rue en rue; puis ayant t iin , une sortie désespérée, il les Indous dan**s leur camp, e** grand carnage, et mirent fuite. »

Du côté du Khorassan, l'en névide allait sans cesse se réd vant les empiétements de la seljouke. Modoud envoya po battre, en 1045, une armé battue et repous**sée avec per** Arsian, dont l'heureuse fort dait l'éminente valeur. Ball sieurs fois pris et repris pa peuples belligérants, et fin ter au pouvoir de l'ennemi.. époque, Candahar paraît occupé par une horde de Ti Ensin, Modoud se mit en p la téte d'une armée form proposant de la conduire p de Caboul dans la province tan, que venaient d'envahir cieux aventuriers; mais il arrivé au fort **de Sânkout,** d'un accès de colique violer contraint de retourner à G il expira en décembre 1049 règne de huit ans.

Les obscures annales de l ghaznévide n'offrent plus n qu'une suite nauséabonde de étroites, de massacres et e

n bas åge de Modoud 1 de jours après son inal, en faveur de son lui-même, céda le ie deux années, à Abis du sultan Mahmoud, e ne tut pas de longue Haujeb, général turc iltan Modoud, que ce investi du gouverne-, se dégagrant de tout e envers la famille de ha sur Ghazna qui tomir, ainsi que le sultan 's du sang roval. L'unettre à mort et s'emité souveraine, apres la sœur de Modoud emme. Au bout de il fut assassiné par es principaux *emirs* mirent sur le trône du sultan Mussaoud. : de ce dernier, qui , son général Noushaux Turkomanssanglantes défaites. ème bataille, co fut xıx Alp Arslan qui échange amiable de zivi d'une trêve en**tr**e Le sultan Ibrahim, i pere en 1058, conec le souverain turc Perse, dont la puisilors depuis le désert ux rives de l'Oxus. re plus étroite unit à jouk son successeur oud III, qui épousa la nalı.

tenant aux affaires de ègne du sultan Ibraitions heureuses fules Ghaznévides juslu Gange. La seconde 1079, et le monarson zèle religieux, la nne; les conquêtes urent tellement brilui firent décerner les affer et d'.11 Mane le conquérant et le pendant les seuls dé-

tails qui nous soient parvenus à cet égard ne sont relatifs qu'à la prise des forts d'Ajodin et de Rupal, et à celle d'une ville située à peu de distance de cette dernière place, dans une vallée environnée de montagnes presque insurmontables, et qui avait pour habitants une tribu distincte et indépendante, primitivement fixée dans le Khorassan. L'armée ghaznévide souffrit beaucoup dans le passage de ces montagnes, où les pluies la surprirent, et campa trois mois sans coup férir devant la ville en question. Après un siège de quelques semaines, elle la prit entin d'assaut, et y fit, disent les historiens mahométans avec leur exagération habituelle, cent mille prisonniers, qu'elle emmena à Ghazna. Ibrahim nous est représenté par ses panégyristes comme un prince charitable, religieux et juste, protecteur des savants et calligraphe accompli. Il engendra trente-six fils et quarante filles, et, après un règne paisible et heureux, qui avait duré quarante ans, il mourut en 1088, laissant le trône bien affermi à son fils Mussaoud III. On attribue a ce sultan des sentiments de justice et d'affection pour ses sujets, non moin**s es**timables que ceux de son prédécesseur, et son mariage avec la sœur du schāh régnant de Perse lui assura un regne paisible de seize ans. Son lieutenant, Hanjeb Togha-Tekin ( Tigha Tiggi ), conduisit **de** Lahore un corps de troupes au delà du Gange, et poussa ses incursions dans l'Inde plus loin que n'avait fait encore aucun général musulman , Mahmoud excepté. Il renouvela les scènes de pillage et de dévastation qu'avait jadis multipliées dans ces mêmes contrées ce conquérant impitoyable; mais sans y faire comme lui, autant du moins qu'on peut le croire, d'établissements durables. Après avoir pillé nombre de villes et de temples, le général ghaznévide retourna en triomphe à Lahore, qui commença dès lors à être considérée comme la seconde capitale de l'empire.

A la mort de Schah Mussaoud, en 1114, Arsian Schah (Arsilla) monta

sur le trône de son père, après avoir trempé ses mains dans le sang de l'héritier légitime du trône, Scheirzand, et fait emprisonner tous ceux de ses autres frères dont il parvint à s'emparer. Behram Schah, l'un de ces derniers, réussit néanmoins à s'échapper, et alla chercher un refug**e à la** cour de son oncle, sultan Sanjur, qui avait alors le gouvernement du Khorassan. Grace à cet auxiliaire puissant, le prince fugitif fut trois fois assis sur le trone de son père, Arsian ayant été autant de fois vaincu et expulsé; à la troisième enfin , il fut pris et mis à mort. Pendant le règne turbulent et si souvent interrompu d'Arslan Schah, Ghazna fut en partie consumé par la foudre. Behram fut, dit-on, un prince juste et généreux, et se montra le patron libéral des sciences. Ce fut sous ses auspices que les Kaleila Doumna (fables de Bidpăi) furent pour la première fois traduites en persan. Pendant les jours de sa prospérité, ce prince fit dans l'Inde deux voyages, dont le premier eut pour objet de réduire à l'obéissance Mahommed Bahlim, vice-roi de Lahore, pour Arsian Schah, qui résistait à l'autorité de Behram. Ce dignitaire fut vaincu, et, apres un court emprisonnement, réinstalle dans son gouvernement. Pendant que Behram Schah retournait à Ghazna, Bahlim fit élever, dans les districts montagneux de Scroalik, la forteresse de Nagour, où il conduisit sa tamille et déposa ses objets les plus precieux, comme dans un asile sur. Levant alors une nombreuse armée d'Arabes, de Turcs et d'Afghans, il commença à s'agrandir en commettant des déprédations sur les territoires des râdjas voisins; puis, enhardi par ces premiers succès, il osa aspirer à se rendre indépendant. Cette révolte amena la seconde expédition de Behram Schah dans l'Inde. Les deux armées se rencontrèrent près de Moultan, et, après un combat acharne, Bahlim fut mis en fuite avec ses dix sils. Dans sa retraite précipitée, il s'engagea avec eux dans de profonds marécages, où ils furent

tous engloutis avec leurs n De retour à Ghazna, Behra fit exécuter publiquement Ma prince Deljhour, et gendre d Bahlim. Cet acte arbitraire la ruine de sa dynastie. Le prince supplicié, Seyf-ul-Di marcha aussitôt, à la tête d considérables, sur Ghazna, approche Behram évacua po fugier dans le fort de Kire au milieu des montagnes. Set entra sans coup férir dans Gh se fiant à l'hum**eur pacifique** ( tants de cette capitale, se h renvoyer son frere Allah-ulla plus grande partie de soi Mais à l'entrée de l'hiver, et que les neiges **eurent rendu** cable le passage des montagn ihour Behram Schah**, avec qu**i <sub>l</sub> habitants de Ghazna **avaient e** une correspondance secréte tout à coup devant Ghazna, torces imposantes. Sevf-ul-D par ses perlides conseillers, gnit pas de marcher à la rene Behram; mais, entouré de c teurs, il fut saisi, et livré à nemi mortel. Le traitement q subir Behram Schah fut auss qu'inhumain. Monté sur un furieux, la face noircie et tout la queue de l'animal, il fut pi au milieu des huées et des out la populace, dans les murs de et mis ensuite à m**ort dans un** où aucun genre d'ig**nominie o** ture ne lui fut épargn**é : on e**i tète au sultan Sanjour.

Ce trait de barbarie sauvag sur les Ghaznévides un châtin rible. En apprenant l'horrible ment insligé à son frère, Din, bouillant de rage et d'tion, marcha sur Ghazna aveles forces qu'il lui avait été po lever. Behram s'avança contre des éléphants et une armée bi rieure en nombre; il fut né battu et ne trouva sor salut qui une fuite précipitée. Il ne survau reste à sa ruine, et mourul grin, dit-on, soit à Ghazna,

de Lahore, immédiatement staille, en 1152, après avoir te-cinq ans sur Lahore et l eut pour successeur son an, qui se retira immédiatetoute sa cour au delà de

obstacle ne s'opposait donc ntrée du prince de Ghour rtunée capitale de ce royaut livrée à toutes les horreurs , du massacre et de l'incenant sept jours consécutifs t l'œuvre de vengeance; et illices de cette cité naguére use, qui avaient appartenu abhorrée de Sebektegin, futs en cendres ou rasés au sol. Lorsque ce barbare se détermina enfin à retouron pays natal, il se fit suivre oh par un grand nombre de rincipaux citoyens) captifs, in portait à son cou un sac qui plus tard, par un rafli-: cruauté tout oriental, fut iang des porteurs, et servit r pour la construction des ı château qu'Allahul-din fit s cette ville.

, ainsi dévasté, tomba ennuvoir de la tribu turkomane qui, à la même époque, enle Khorassan et sit prisonltan Sanjur. Elle le retint en captivité (dix, au dire de nuteurs), au bout desquels eur fut repris par les Ghoudant cet intervalle de temps,

Behram Schah termina à n règne, dépourvu de gloire se troublé, sur les provinces de l'empire démembré, qu'il renées sept ans. A sa mort, II, son fils, dernier de cette sta sur le trône de Lahore. règne, l'armée ghourienne, r pris Pechaver, l'Afghanistan et le Sinde, se présenta nurs de Lahore. La place forte pour être prise d'as-

forte pour être prise d'as-Ghouriens furent deux fois lever le siège, acceptant un les otages de Khosrou pour prix de cet armistice. Dans une troisième expédition, entreprise en 1186, le général ennemi, ayant fait un circuit, prit la ville par surprise; et ainsi furent substitués, sans effusion de sang, les princes de Ghour à l'apanage de la maison de Sebektegin, qui avait régné deux cent onze ans. L'infortuné Khosrou et toute sa famille furent écorgés pau de temps après

égorgés peu de temps après.

Empire Patan ou Afghan. Mahommed Ghouri, le vainqueur de Lahore, agit dans cette circonstance comme général et lieutenant de son frère aîné Yan-ul-Din, à qui etait échue la **s**ouveraineté nominale des Etats ghouriens. Il séjourna peu de temps à Lahore, et, en ayant confié le gouvernement au vice-roi de Lahore, il retourna à Ghazna, qui, à cette époque, paraît remonter au rang de capitale. Il partit de là en 1191,-pour envahir l'Adjmir; mais, sur les rives du Sursutty (Sarasouati), il se trouva en présence d'une nombreuse armée indoue, commandée par les râdjas ligués d'Adjmir et de Delhi, qui lui fit essuver une défaite totale. Les fuyards musulmans furent poursuivis l'espace de quarante milles par l'ennemi victorieux, et Mahommed se réfugia à Ghour avec les débris de son armce. En peu de mois il se trouva en mesure d'envahir l'Inde une seconde fois, et se mit en campagne avec cent mille cavaliers turcs, persans et afghans. Il fut bientôt joint par les confédérés, à la tête d'une armée trois fois plus nombreuse; mais la supériorité de ses manœuvres lui valut cette fois une victoire complète. Le roi de Delhi resta avec beaucoup d'autres princes sur le champ de bataille, et le ràdja d'Adjmir fut pris et mis à mort. Les forts de Sursutty, de Samana, de Koram et de Hassi se rendirent au vainqueur; Adjmir fut pris d'assaut, et tous ses habitants furent massacrés inhumainement ou emmenés en captivité. Delhi se sauva temporairement par une prompte soumission et l'acquittement d'un fort tribut.

Mahommed retourna à Ghazna, chargé d'un immense butin, laissant son

général favori Kattib dans la ville de Koram, avec des forces considérables et le titre de vice-roi. Cet heureux esclave réussit à s'emparer, peu de temps après (en 1193), de la ville de Delhi, où il établit le siège de sa viceroyauté. L'année suivante, il passa la Djamna, prit d'assaut le fort de Kale, et opera ensuite sa jonction avec Mahommed, qui se dirigeait sur Canoudje. Le maha-radja de Canoudje et d**e** Bénarès ayant voulu leur résister, fut complétement défait, et le fort de Hassi, qui contenait ses trésors, tomba au pouvoir de ses ennemis. Mahommed pénétra alors dans la ville de Bénarès, où il détruisit les idoles d'un millier de temples, et chargea quatre mille chameaux du butin dont il s'empara. Puis, confirmant Kattib dans la vice-royauté de l'Inde, il retourna à Ghazna.

On trouve dans l'Ayin Akbiry un récit différent de celui qui précède, et on ne peut plus romanesque, des circonstances qui amenèrent la conquête ghaznévide et la fondation du royaume mahométan de Delhi. Le monarque qui y régnait à l'époque de cette invasion était, dit-on, le radja Pithowra, de la race de Chorohan. Les historiens indous pretendent que ce rajah avait gagné sept grandes batailles sur le sultan de Ghour, Mouz-ud-dinsam; mais la huitième, livrée près de Tanassar, dans l'année de l'hégire 588 (an du Christ 1191), contre le sultan Sehabad-ud-din, lui coûta le trône, la liberté, et peut-être la vie. Sa chute est attribuée aux circonstances suivantes. Le maha-râdja, ou empereur de l'Inde régnant à cette époque, était Jychund (Jya Chandra) Rathore, dont la capitale était Canoudje. « Tous les autres rādjas lui rendaient hommage; et ce monarque était d'un naturel si débonnaire, que beaucoup de Persans et de Tatares étaient passés à son service. » Il résolut enfin d'accomplir le raj-son-yug, grand sacrifice qui devait mettre le sceau à sa suprématie ; tous les rādjas des environs vinrent à sa cour pour assister à cette cérémonie, excepté le râdja Pitho-

wra, qui prétendait lui-même minence. « Jychund se dis marcher contre lui à la tête mée, lorsque ses courtisans l sentérent que l'exécution d' entreprise demanderait best temps, tandis que l'on **tracha**it tixée pour le sacrifice. Le n céda à leurs remontrances ; ( rendre la fête aussi complète sible, malgré l'absence de Pi ils firent mouler en or sa stat placée à l'entrée du temple , sée y remplir l'office de port rieux de cet affront, Pithon au sacrifice sous un déguisem compagnie de cinq cents hom termines : là , ayant fait un gr nage parmi les assistants, il de sa statue et se retira au p En écoutant le récit de ceth intrépide, la fille de Jy**chund,** : sur le point de s'unir à un av ja, tomba a**moureuse de Pi**t et refusa son consentement au projeté. Irrité d**e sa conduite, .** la chassa de son ha**rem, et la** dans un palais isolé. Lorsque t parvint aux oreilles de Pitho résolut, transporté d'amour e ge, de rendre la lib**erté à cet** princesse. Dans ce dessein, il ( avec le musicien Chanda que nier se rendrait à la cour de J sous le prétexte d'y chanter se ges, et que lui Pithowra l'accor rait, avec un petit nombre d'i choisis, en qualité de domestiq ce stratagème il réussit à engi correspondance avec la princes détermina facilement à se lai lever par lui. • Pithowra p l'emmener saine et sauve i mais non sans livrer un com coûta la vie à plusieurs de ses p ves guerriers. Pour se venger insulte, Jychund réclama l'aide ennemi commun, le souve Ghuzneen (Ghazna), Schal Din, qui pénétra **en consé** à la tête d'une armée imposant les Etats de Pithowra, tandit monarque, tout entier au rep l'amour, n'avait de pensées d

**sa belle fiancée. Il se**coua cette apathie à l'approche de mais ses plus vaillants ser-'aient été tués dans le deriat, et Jychund, naguère son liguait maintenant avec son 2. Aussi la victoire l'abanl**le dans le combat qu'il eut à** contre Schahab-ud-Din, et ru dans les plaines de Tanasii**storiens** indous disent qu'il risonnier, tandis que ceux de irment qu'il fut tué. Dans ême où le sultan retourna par les montagnes du Nord, roi Kotebeddan (Kattib-ulipara de Delhi et de la pludépendances de cette ville. de temps après, il vainquit ou Jya Chandra ) lui-même e du sultan, et sut ainsi se iltre des plus riches provindoustan.

' de ce jour, les troubles du n ne laissèrent que peu au de Ghazna le loisir de renouincursions dans l'Inde. En ec les souverains du Khouae Samarcand, il fut battu, e conséquence naturelle de , **abandonné par ses s**oldats ; meme fermer les portes de ar ses propres sujets. Il réusois à se relever avec l'aide **, et retourna de l'inde dans** e, où il conclut un traité de e souverain tatare du Khouaevenait d'une expédition heutre les montagnards rebelles nd, lorsque, dans le lieu eybek ( Debeik ou Rimeik ), rds du Nilab, il fut assassiné uti de Gickes, le 13 mars de 206, et sa mort mit fin à le Ghazna. Son neveu Mahcéda bien à une portion du de ses aïeux, et, quelques rès le meurtre dont il était time, en l'an 1210, deux aues de sa race firent un faible ur soutenir l'éclat de leur mais les sultanies de Ghour qarizm, ainsi que les diverses nasties de Perse, s'écroulèrent sous le choc des armées invincibles du conquérant Chenghiz.

Kattib-ul-Din (le Cothbeddin Ibek de d'Herbelot) continua, durant la vie de son maître, à se reconnaître son vice-roi ou tributaire. Pendant le même temps, il étendait ses possessions dans le Gouzerat et dans l'Adjmir. Après l'assassinat de Mahommed, il prit les insignes de la royauté comme sultan de Lahore et de Ghazna. Il céda toutefois le dernier de ces deux royaumes à Ildecuz (ou Eldoze), autre esclave favori du sultan, qui s'était

rendu maître de la capitale.

A la mort de Kattib, occasionnée en 1610 par une chute de cheval, son fils, Aram Schah, monta sur le trône de Delhi et de Lahore; mais il fut dans la même année contraint de résigner sa souveraineté en faveur d'Altumsh, fils adoptif de Kattib, qui lui avait donné sa fille en mariage. Entre les mains de ce chef plus habile qu'Aram Schah, l'empire, tombé en dissolution à la mort de Kattib, ne tarda pas à se relever; les gouverneurs, qui avaient prolité de cet événement pour faire main basse sur différentes portions du territoire conquis, furent successivement battus. Au nombre de ces derniers se trouvait Eldoze, qui, chassé de Ghazna par le sultan de Ghaurizm, avait cherché à s'indemniser en s'emparant de la ville et du territoire de Tanassar, d'où il marcha sur Delhi; mais, vaincu et fait prisonnier, il termina ses jours dans la forteresse de Budayoun. Après avoir ainsi rétabli son autorité, Altumsh put librement poursuivre ses projets de conquête. Les principautés du Béhar et du Bengal, qui avaient déjà appartenu, à ce que l'on peut croire, à des gouverneurs musulmans, furent réduites sous le joug du souverain du Delhi, au nom duquel fut désormais frappée la monnaie de ces deux États. Les provinces de l'Indus furent ensuite soumises, et à ce fait d'armes succéda la conquête du Sewanlik. En 1233, Altumsh envahit le Maloua et s'empara de la ville d'Oudjein, où il détruisit le magnifique temple de Maha

Koli, dont il enleva l'idole, ainsi que la statue du roi Vicramaditya, son fondateur, qu'il fit transporter à Delhi, et briser à la porte de la grande mosquée. Il entreprit ensuite une expédition dans le Moultan, alors agité par des troubles ; mais il tomba malade en route, et revint à Delhi, où il rendit le dernier soupir en 1235, après un règne remarquablement prospère,

qui avait dure vingt-cinq ans.

Ce fut dans la treizième année du règne de cet habile monarque que, selon Ferishta, Chenghiz Khan renversa l'empire du Khouarizm. Pendant les douze années qui suivirent, ce fléau de l'humanité, continuant ses conquêtes, changea la face de l'Asie, étendit sa puissance depuis la mer de Chine jusqu'aux confins de la Syrie, et des régions arctiques jusqu'aux bords de l'Indus. Le dessein qu'il avait formé de conquérir la Chine sauva seul l'Inde d'une invasion qui, selon toute probabilité, l'eût réduite à la destinée commune du reste de l'Asie.

Altumsh laissa le trône à son fils Firous Schah, prince dissolu et efféminé, qui, s'étant fait tout à la fois hair et mepriser de ses sujets, fut déposé et emprisonné, moins de sept mois apres son avenement. Sa virile sœur Mallekch Doran, sultane Rizia, fut élevée alors au pouvoir souverain. Cette remarquable femme avait déjà eté instituée régente par Altumsh luimême, pendant le cours d'une absence temporaire qui l'éloigna du siége de son gouvernement; et elle justifia, lors de son accession au trône, le choix des omralis, en revêtant la robe impériale, en donnant chaque jour des audiences publiques, en révisant et en confirmant les lois promulguées par son pere. Son règne fut heureux, et il paraît qu'elle dirigeait le gouvernement de l'Etat avec une habileté surprenante, lorsque malheureusement les nobles, irrités de la nomination d'un esclave abyssinien comme général en chef de l'armee, se dégoûtèrent d'elle et de son administration. Les preinières marques qu'ils donnèrent de leur mécontentement furent promptement réprimées; mais pe après éclata une révolte g Behram Schah, frère de Rizia, recut des omrahs souverain. Quant **à cette p**r intta queique temps pour l tion de son trôn**e ; mais ,** taite prisonnière, elle fut i après un règne de trois ar

Behram Schah, bien q de nom, ne fut entre les m vizir et du chef des omrah: chet, dont ils se défirent deux années. Pendant ce rè les Mogols, quittant Ghaz cèrent jusqu'à Lahore et pi capitale; sous le règne ag cesseurs de Behram, ils fréquemment dans le Pend des fortunes diverses, leurs dévastatrices. Scheref-ed-D que Turmeschirin Khan po mes dans le Douab, et p qu'aux confins de Delhi.

A la chute et à la mort Schah, Massaoud, fils Schah, fut tiré de prison pe sur le trône chancelant de Lahore; mais son caractè ble le lit bientôt juger indig tre, et son oncle Mah**moud** à sa place en 1244, sous Nassir-ul-Din. Ce monarqi signale comme un homme énergie, d'un naturel ent doué de prudence toutefois teur éminent. Pendant toi qu'avait duré son emprison avait refusé la pension que l'empereur, et sa plume suffi à tous ses besoius; il vent que l'homme qui ne s gner son pain ne mérite manger. Après être monté s il conserva ses habitudes laborieuses, et continua de son entretien privé au mo écrits. Sa table était celle d plutôt que celle d'un roi; fait remarquer que, contra l'usage de tous les princes, tenta d'une femme, et r de concubines. Il fut « le savants, le protecteur du

uvres. > Il fut, de plus, is toutes ses guerres, et ujets par la modération et qu'il apporta dans toutes es. Les Gickes du mont le peuple qu'il traita avec queur. Apres avoir soumis i'ils habitaient, l'empereur irbulents montagnards, et acursions continuelles, et uidé ces Mogols sur leur oire jusque dans l'Indoussant à l'esclavage plusieurs itre eux sans distinction -à-vis de ses sujets, il en ie magnanimité rare chez 1 oriental, pardonnant plui ceux qui avaient failli à s d'obéissance ou de fidélui faisaient leur soumisa fin de son règne, il eut e recevoir une ambassade Chan, petit-fils de Chenet souverain de Perse. Bair, alla à la rencontre de ur, suivi, dit un auteur, nte mille cavaliers étranvice de l'empereur, de deux nts de guerre et de trois ns à artifices. Il fit avancer en ordre de bataille, disdonnes profondes de vingt acune, avec sa cavalerie et ie rangées suivant les rè-Après avoir fait ressoré de sa cavalerie dans quelits simulés, et pleinement cette pompe militaire aux mbassadeur, il l'introduiville et le guida jusqu'au empereur. Là, ils trouvèur splendide et toutes cho-<del>ées de</del> la façon la plus la plus magnifique. Tous , les officiers de l'Etat, les prétres, les notables de la t présents, sans compter s de l'Irak persan, du Kho-Maver-ul-Nahr, qui étaient cher à Delhi un refuge conniz Khan, et qui se trouatourés de leurs suites. Un bre de princes indiens, supire, se vovaient aussi près

du trône. » Cette circonstance fut la dernière de quelque importance qui signala le régne de Mahmoud. Il tomba malade peu de temps après, languit quelques mois, et expira en 1266, vi-

vement regretté de ses sujets.

Mahmoud n'ayant pas laissé de fils, le suffrage unanime des nobles porta au trône à sa place son habile vizir Balin, qui était parent de l'empereur Altumsh. Ferishta raconte que, sous **le rè**gne de ce dernier souverain , quarante de ses esclaves turcs, très en crédit auprès de lui, prirent solennellement l'engagement mutuel de se soutenir les uns les autres et de se diviser l'empire à la mort de leur maître. Balin était de ce nombre, et, comme plusieurs de ses confédérés étaient devenus très-puissants, son premier soin après son avénement fut de se débarrasser par le ter ou le poison de tous ces dangereux rivaux, y compris le brave Schir, qui était son propre neveu. Ce terrible coup d'Etat fut suivi d'une sévère réforme dans le gouvernement; il chassa de sa cour tous les joueurs, les usuriers, les parasites, les débauchés, et se sit un tel renom pour la sagesse et la justice de son administration, comme pour sa générosité, que son alliance fut recherchée par les souverains de Perse et de Tatarie, et que sa capitale devint le lieu d'asile des princes fugitifs que les invasions mogoles avaient chassés de leurs territoires. Plus d'une vingtaine de ces monarques déchus vinrent, disent les historiens, du Turkestan, du Maver-ul-Nahr, du Khorassan, de l'Irak-Adjemi, de l'Azerbidjan, du Fars, du Roum (Asie Mineure) et de Syrie, demander un asile à la cour de Delhi. Des palais et des subventions princières leur furent assignes; aux jours de représentation, ils prenaient place, suivant leur rang, à la droite ou à la gauche du trône; tous se tenaient debout, à l'exception de deux princes de la maison d'Abbas, auxquels on permettait de s'asseoir de chaque côté du masnad. A la suite de ces princes se trouvaient plusieurs personnages des plus célèbres dans l'Orient par leur

savoir et leur génie; aussi la cour de Delhi fut-elle bientôt réputée la plus polie et la plus magnifique du monde. Tous les philosophes, les poetes et les théologieus s'assemblaient chaque soir dans le palais du prince Scheheid, l'héritier présomptif; tandis que celui du prince Kera, second fils de l'empereur, était le rendez-vous d'une multitude de musiciens, de danseurs, de bouffons et de faiseurs de contes. L'empereur lui-même, dans sa passion pour la magniticence, donnait à ses omrahs, dans la décoration de ses palais et de ses équipages, l'exemple de la prodigalité et du luxe le plus splendide. Ses eléphants de parade étaient caparaçonnés de pourpre et d'or. Sa garde à cheval, composée de mille nobles tatares revêtus d'éclatantes armures, était montée sur les plus beaux coursiers de Perse, dont les brides ctaient d'argent et les selles couvertes de la plus riche broderie. Cinquante valets en superbe livrée précedaient le monarque lorsqu'il sortait de son palais, et couraient devant lui l'épée nue pour annoncer son arrivée et deblayer la route. Pour tenir son armée en haleine, il la menait chasser deux fois par semaine, aux environs de la capitale, dans un rayon de quarante **ou** einquante milles, et il avait prévenu par des lois spéciales la destruction du gibier. Les fêtes du Nourouz et d'Ide etaient célébrees, ainsi que l'anniversaire de sa naissance, avec une pompe et une splendeur vraiment prestigieuses. Il se montra neanmoins grand ennemi de la debauche et de la licenc**e,** et defendit l'usage du vin sous les peines les plus sévères.

Bien different en ceci de la plupart de ses predecesseurs, ce monarque s'attacha moins à étendre ses possessions qu'à les consolider. Lorsque son conseil voulut lui persuader d'entreprendre une expedition contre les royaumes de Gouzerat et de Maloua, qui avaient ete reunis au sien par Kattibul Din, mais qui avaient plus tard secone le joug, Balin s'y refusa à toute torce, et donna pour motifs de cette resolution le degré de puissance au-

quel étaient parvenus les Mog le Nord, puissance telle, dit lui semblait infiniment plus mettre ses Etats à l'abri de t hisseurs, que de s'affaiblir e ser l'empire à leur m**erci en s'a** dans des guerres lointaines. I militaires de ce règne se ré donc à des mesures de police fense, comme la répression bellion. Les habitants de cer tricts insurgés furent punis extermination totale. Une bandits, **connus sous le n**on vats, qui s'était emparée d' spacieux situé à environ qua milles de la capitale, dans la des montagnes, avait, duran des regnes précédents, pous cursions dévastatrices jusqui murs de Delhi. Dans une ( envoyée par Balin **contre ce** maraudeurs, plus de cent mi eux furent, dit-on, passés a pée ; et après que les forêts : la capitale **eu**rent **été ains**i dans un ravon de cent m ligne de forts fut construit des montagnes, afin de pr colons qui s'etablirent sur ce Une insurrection éclatée à et à Kuttore, et que le sou prima en personne, fut châ massacre indistinct de plus liers de personnes habitant heureuses vill**es. Plus tard.** Balin consacra deux année sous le joug la mutin**e pop**i montagnes de Jond. Vers 1 vint une rébellion encore p dable. Toghrul, auquel éta gouvernement du Bengal, pris la fausse nouvelle de l sultan, fut assez audacieux dre le parasol rouge et tou insignes de la rovauté ind detrompé peu après sur ce due mort, il refusa de r mandat et de rentrer dans Deux armées impériales en tre lui furent successiveme et ce fut alors que Balin ¡ de marcher en personne gouverneur rebelle. Sans a

sécheresses, il traversa le s'avança vers le Bengal à iorcées, tandis que Toghrul, **son approche, se retirait** ses trésors dans Orissa, ville <sub>l</sub>uait la limite de ses confut néanmoins atteint par hement d'avant-garde des npériales qui parcouraient le poursuite des fugitifs, et se prendre dans sa tente par un ers de Balin qui, à la tête de hommes, s'était glissé à la usqu'au centre du camp enandes furent la confusion et equi s'ensuivirent, et Toghrui **d'une** flèche en traversant re. Toute sa famille et ses x adhérents furent impitoyamis à mort, et, quant aux i**sonniers, une se**ule influence ader Balin de les faire tous ı **son reto**ur à Delhi : ce fu**t** sion des mustis, des kadis et ts, qui vinrent en corps, au rone, demander la grâce des **Lette** expédition lui couta trois l**i laissa au** Bengal son lils c le titre de vice-roi, et lui neme à cette occasion les inla royauté. A la mort de son Mahommed, homme accomis points, il envoya chercher l'il avait désigné comme son ır; mais ce dernier paralt féré la tranquille possession nne de Bengal à celle d'un précaire : il refusa de rester ' de son père. Balin qui, à ique, était déjá tres-vieux, n vif chagrin de cette résoluxpira peu de temps apres, en rès un règne de vingt-deux

tit-fils, Moaz-ul-din-kaï-kolors élevé au trône; mais c'érince faible et dissolu, qui se tierement gouverner par un air. En vain son père, le souvelengal, essaya de le mettre en atre les artifices de son mipreque Moaz-ul-din chercha sur ses pas, il était déjà trop ppé de paralysie, il fut renversé du trône et bientôt égorgé, après un règne de moins de trois ans. Son jeune sils, après avoir été roi pour la forme pendant un court espace de temps, partagea le sort de son père, et le trône sut alors usurpé par Ferose, Afghan de la tribu de Chilligi ou de Khulji, qui prit le nom de Dellal-ul-Din.

Ce souverain avait soixante et dix ans lorsqu'il monta sur le masnad. On cite, comme preuve de son amour pour la simplicité, le changement du rouge au blanc qu'il fit subir à la couleur du parasol royal. Suspectant la lovauté des habitants de Delhi, il transféra sa résidence à Kilogurry, qu'il fortifia et orna de jardins; l'exemple du souverain ne tarda point à être suivi par les omrahs, qui élevèrent des palais autour de cette ville, de sorte que Kilogurry fut bientôt considérée comme une nouvelle capitale. La sagesse, la justice et la douceur de Ferose lui concili**efent** peu à peu l'estime de tous ses sujets, excepté toutefois celle des omrahs de sa tribu , auxquels sa clémence envers différents chefs rebelles avait donné beaucoup d'ombrage. « Je suis vieux , » dit l'empereur, alors qu'on le pressait de sévir sur les traitres, « et je veux descendre au tombeau sans répandre de sang. » Toutefois, son humaine mais faible politique multiplia les] insurrections; des bandes de voleurs infestèrent toutes les routes, et l'on vit pulluler tous les genres de crimes; il n'y avait plus de sécurité publique , et les gouverneurs des provinces frustraient effrontément le trésor impérial des revenus qu'ils percevaient. Bien qu'il eut usurpé le trone, Ferose était en vérité digne d'un meilleur sort. Dans la huitième année de son règne, Allah, son neveu et son gendre, au retour d'une incursion dévastatrice dans le Deccan, conspira bassement contre le vieillard, qui n'était pas seulement son souverain, mais son bienfaiteur; et, l'ayant égorgé, s'empara du pouvoir en 1295.

Le règne de cet habile mais exécrable monarque, qui dura vingt années, fut une brillante période dans les annales de la monarchie delhienne,



THE UNITED - myetre ar arese de er, a tout tib seem a . sarab, emotional, avec - us 'e préwas leaver-· i .; rand a dela tout n to reten-- er de l'em-- - अत्या स - mint atrite - marque du - de marche. \_\_\_\_\_ entre d'oppar, d'où, rection de t, an hout . . . . . ur deo dans Free rot spres un - contro enant on a citalelle. en en ce fort, en tunt of the state of ne garde de l'ar-- ec tarderait son appart-. . . our les radjas optes Eints, . . . . ... v va arrange-. es testut enferme

· \* 1 2/4/2/11 1 613-

en mesta a menque le fils de

- morbut le butin

place, a la tête d 🛥 🖼 mee Rene out d observer! pose son pere, la jear pi de l'envahissour, pour pre pre sont, le rest tutue de richesses dont il venit di I ne batadle s'ensuret. d'Aliah, accablees por le su mençasent a kicher paez. 🖹 une de ces circonstances in ont si souvent decide du di tailles et de celui des 🦷 Orient, la chance tourna troupes mahometanes. Afta se autour de la citadelie i ment de mille chesaux; par le rapport de ses coul situation des choxes, le que de ce corps s'elanca au champ de bataille; le nua sière que souleva cette confi lant le petit nombre des carri suivaient, le bruit se répen mée ennemie que celle des Ti fondre sur che. Une terreur une complete debandade fur quence de cette lausse merti liten vainqueur sa rentres d ou de sangiantes execution le manque de foi commis à Enfin d consentd a rysell moyennent six cents main or, sept de perles, deux det autres pierres precieumaunds d'argent, quatre s de sore et beaucoup d'ant d'une valeur au-dessus de to ce. Il opéra sa retraite par 🥒 res de Berar, de Gundo-and deish et de Malouo, a trace il sut s'ouvrir un passage surveille par des armees 💣 parfois exposé à leurs strai cieuses autant qu'irresolui ment, l'histoire ne nous mi petit nombre d'exploits con celui-ci, soit pour l'audace prise, soit pour l'heureuse! presida a son accomplisser Pen de temps apres l'

Rum-deo accourut .... secol

Peu de temps apres l' d'Allah, on vint lui anno roi de Transoxiane avait e conquête du Pendjah et cent mille Mogols qui iettait tout à feu et à a aussitot pour la rere Elich avec des forces es deux armées se rende district de Lahore, furent mis en fuite, nille d'entre eux sur le ille. L'année suivante, ntrèrent dans l'Inde en ; plus imposant, et, evant eux, parvinrent es de Delhi. Allah marsonne contre l'ennemi, nte mille cavaliers, de cents éléphants et : innombrable. « Dedit Ferishta, « où les n avaient été plantée**s** e fois sur la terre d'Inon n'avait vu deux ariidables. » L'armée imn une victoire complète, n**e**nt au général qui le droite, et qui s'étant poursuite de l'ennemi, t tué. On dit qu'Allah uyards, et continua le ne étendue de trente

ent le Gouzerat, dont le territoire et prile, nommée Neherpandonné cette ville à le radja se réfugia du roi de Deoghar; s, sa famille, ses éléésor tombèrent au poumi. Le vizir d'Allah à tête d'une partie de ville de Cambaat (Camétant remplie de marles trésors prodigieux; ces cruels et avides

années après ces opéissiégea et vint à bout tampore, ville fortifiée t dont il fit passer au adja Amir Deo, ainsi et la garnison de la il prit, après un siége forteresse de Chitore,

dont il conféra le gouvernement avec la dignité royale à son fils Khyzer, et qui devint la capitale du territoire de ce dernier. A peu près dans le mëme temps, il envoya par la voie du Bengal une armée expéditionpaire contre le fort d'Arinkil (ou Warangol, dans l'Hyderabad), qui était l'une des possessions, sinon la capitale, du radja de Telingâna ou d'Andra; mais cette entreprise échoua et les troupes mahométanes furent repoussées avec perte. Tandis que l'armée était ainsi engagée, les Mogols reparurent aux portes de Delhi, et ils menaçaient depuis deux mois la très-faible garnison chargée de la défense de cette capitale, lorsqu'ils opérèrent tout à coup une retraite précipitée vers leur propre pays, sous l'influence de causes qui sont restées inconnues, et où plusieurs auteurs ont même voulu voir une intervention surnaturelle. Cette incursion fut renouvelée par eux l'année suivante; mais ils furent battus dans le Pendjab et essuyèrent une perte de sept mille hommes. Leurs chefs, chargés de chaînes , furent conduits à Delhi pour y être foulés aux pieds des éléphants. Jaloux de venger leur mort, le souverain du *Maver-ul-nahr* réunit de nouveau, en 1305, une imposante armée qui, après avoir ravagé le Moultan, pénétra dans le Servanlik; mais là elle fut rejointe par le vice-roi d'Allah, qui la battit et en fit un grand carnage. Ceux d'entre les soldats mogols qu'épargna le glaive tatare, périrent dans le désert ou furent emmenés à Delhi pour y subir une mort bien plus cruelle. Ces pertes réitérées ne décourageaient pas néanmoins les Mogols qui, peu de temps après, réenvahirent l'Indoustan en nombre considérable, et furent encore battus par Tughlik, vice-roi du Pendjab, qui envoya à Delhi plusieurs milliers de prisonniers pour y être écrasés sous le pied des éléphants. L'Indoustan se trouva alors affranchi pour longtemps de leurs incursions, et Tughlik prit sa revanche en se livrant à des incursions annuelles dans les provinces de Caboul, de Ghazna et de Candahar, sur

lesquelles il frappa d'énormes contributions.

Au commencement de l'année 1306, Ram-deo, radja de Deoghar, avant omis d'envoyer le tribut qu'il s'était engagé à payer au souverain de Delhi, Allah chargea son général de prédilection, Kafour, d'aller, à la tête de forces imposantes, faire exécuter le traité. Ram-deo, n'étant pas en mesure de tenir tete à une pareille armée, laissa prudemment son fils Sinjol-deo en possession de sa forteresse, et ne rendit lui-même au-devant de Kafour ave**c** de riches présents qu'il lui offrit, afin de se le concilier et d'obtenir de lui la paix dont il avait besoin. Un traité amable fut en effet conclu, et le monarque indien accompagna Kafour jusqu'a Delhi, dans l'intention d'y faire sa soumission à l'empereur, qui l'accucillit avec les plus hautes marques de distinction et de faveur. Non-seu-Jement Ram-deo fut confirmé dans la possession de ses propres Etats, mais il fut encore investi du gouvernement de plusieurs autres districts, pour lesquels il rendit hommage a Allah, et recut le titre de radj-radjan, prince des princes. L'empereur usa de plus envers lui d'une génerosité humiliante, en lui laisant donner un lac de roupies, « pour les frais de son retour. »

En 1309, il envova Kafour dans le Deccan, avec mission d'y soumettre le Telingàna. Ce dernier suivit la route de Deoghar, où il reçut de Ram-deo une hospitalité somptueuse. En apprenant que Kafour menaçait ses frontieres, Lidder - deo, prince d'Arikil, qui n'avait pas eu le temps de se preparer à combattie un pareil ennemi, se renferma dans sa forteresse, et tous les autres radjas, ses alliés, imiterent cet exemple en se réfugiant dans les forts qui ceignaient la contrée. Après un siège de plusieurs mois. Arikil fut pris d'assaut, moins toutefois la citadelle, et le radja s'estima beureux d'acheter la paix au prix du sacrifice de trois cents eléphants, de sept mille chevaux, de numéraire et de joyaux pour une valeur considérable, outre l'engagement qu'il prit de

payer à Allah un tribut anne née suivante, Kafour reprit de ses conquêtes, ayant reçu tructions de soumettre le 1 Summund et le Maber. Ap mois de marche, il arriva contrées qu'il avait pour m conquérir, et commença à l ter. Là, il fut joint par Be souverain du Carnatique, ç tit et fit prisonnier. Les m trouvèren**t dans les templ**e royaume un butin prodigieus idoles d'or ornées de pierres ses, qu'en autres objets de va four bâtit dans la capitale de une petite mosquée où il lit le service divin conformémer mahometane, et prononcer ! au nom de l'empereur. L des scènes de pillage et de d qu'il avait sous les yeux, il to Delhi les pointes de ses lance retour dans cette ville, presci maître trois cent douze él vingt mille chevaux , quatre-vi mille maunds d'or, plusieur remplis de joyaux et de p beaucoup d'autres obje**ts préc**i valeur incalculable. On raco pendant cette expedition, le regorgeaient d'or au point d l'argent comm**e d'un transport** ficile. Suivant le rapport de turiers, personne, dans le pa venaient de parcourir, ne p bracelets, de bag**ues ou d**e d'autre métal; toute la vaiss on se servait dans les mai grands, comme **dans l'inté**i temples, était d'or battu, e voyait aucune monnaie d'a circulation. Allah, voyant c fut tellement charmé qu'il « O tes grandes les p**ortes de sa b** fit de libérales **distribution** nouvelles richesses aux oinn cour, à ses serviteurs et aux en proportion de leur rang e qualite.

Peu de temps après l'arrivé ce butin, Allah, ègaré par le rité, ouvrit son âme à l'orge rendit odieux par sa tyrann

des renégats mogols de son ant encouru sa disgrâce, il s licencier, et quantité de ces restèrent à Delhi dans la plus affreuse. Ainsi poussés poir, plusieurs d'entre eux dans une conspiration contre lu roi. Le complot ayant été, Allah ordonna que tout le Mogols, sans distinction ni, fût passé au fil de l'épée, mille d'entre ces malheunt égorgés en un jour dans e la capitale; leurs femmes nfants furent réduits en es-

cette époque néanmoins, et excepte les actes de cruauté it signalé le commencement gne, Allah s'était conduit cité et modération. On ren effet trois phases caractésien distinctes dans l'histoire nme vraiment extraordinaia peine à concevoir que les t les actions contraires qui ttribuées aient pu être le lot individu. Avant son avénene nous apparaît que comme rier farouche, un maraudeur , immoral, mais un enfant i fortune, un traître bas et our faire accepter son usuri peuple de Delhi, il donna splendides et des encouragetous les genres d'excès et de 3. Il avisa alors à faire dispadescendants de son predecesi caractère à cette époque Stre un mélange de cruauté, hors nature et de l'ambition lle. Bien qu'il ne sût ni lire , **un des pl**ans favoris qu'il près boire était celui d'ériger elle religion qui lui donnât à la vénération de la postégalat à Mohammed. Un aus projets consistait à placer s le gouvernement d'un vicentreprendre lui-même, comnd Secander (Alexandre), la du monde. Pénétré de cette rit le titre de Secander sani re second), qu'il fit graver sur les monnaies de son empire. Il délaissa toutefois ces projets insensés, d'après le loval et sage conseil du principal magistrat de Delhi, qui n'avait pas hésité à risquer sa vie pour tâcher de ramener son souverain à un sentiment plus juste de ses devoirs. Contrairement à l'attente de son vieux conseiller, l'empereur fit à ses remontrances un accueil favorable et récompensa largement sa courageuse fidélité.

Allah, peu de temps après, se reposait, environné d'une suite peu nombreuse, des fatigues d'une partie de chasse, lorsque son beau-frere Akit eut tout à coup l'idée de le tuer, comme ce dernier avait tué son predecesseur, et de le remplacer sur le trône. Il n'eut pas de peine à obtenir pour l'exécution de ce projet l'assistance de quelques complices, et, soudain assailli par une grêle de slèches, Allah tomba à terre, où il fut laissé pour mort. Akit se disposait à lui couper la tête, lorsqu'un de ses affidés lui fit observer que c'était là une peine compictement inutile, attendu que l'empereur avait déjà rendu le dernier soupir. A cette nouvelle, un grand desordre s'éleva dans les rangs de l'armée; mais Akit prit sans opposition les insignes de la royauté, et son nom fut tout aussitôt proclamé dans la Khatba. Cependant Allah avait recouvré ses sens, et, s'étant fait panser de ses blessures, il était venu à bout de remonter a cheval. D'après le sage conseil de l'un de ses officiers, il s'empressa de déployer le parasol blanc dont Akit avait négligé de s'emparer, et à l'ombre duquel il s'offrit tout à coup sur une éminence à la vue de toute l'armée. L'usurpateur se vit aussitôt abandonné de tous. Saisi d'épouvante, il chercha son salut dans la fuite; mais un détachement de cavalerie , lancé à sa poursuite, ne tarda point à rapporter sa tête au souverain.

Lorsqu'il se vit guéri de ses blessures, l'empereur marcha sur Rantampore, et commença le siège de cette place. Les gouverneurs de Badayoun et d'Oude, tous deux neveux d'Allah,



## SRS.

tana et, pendant plusieurs -wouts furent inondés de vii

rant des autres souverains ava totane au cours habituel d tice la presque totalité des a reservant tout au plus celle ressaient directement l'Et voulut descendre dans les p details de l'administration. I tume de dire que la religi aucun rapport avec le gou civil, qu'elle était seulemei essentielle et la consolation privee; que la volonte d'un etait bien préférable aux variables d'une ou plusier blees. Il sentit a tel point à ments de l'ignorauce profe laquelle il avait à lutter, qu :6l'etude, et, malgré les dif herissent l'ecriture person 4 c 1 ھے'' سے en peu de temps à dechif .: de sortes de documents écrits , et langue, dont il ne tarda po dre familiers tous les meillet arrer Ayant fait d'assez grands pi : t le ponvoir prendre part aux de titiques. Il encouragea la et traita avec une distinctio .2 011 a de ts et à les honunes de mérite qu eat puis pers sous son regne. 500 « Jamais l'empire n'avai 78.865 florissant que sous son adm La justice et le bon ordre s miles ta'e , regenter jusqu'aux provinc lointaines, et la magnific dait ses splendeurs sur toute missait Lines. Palais , mosque<mark>es , univers</mark>i Acc forteresses, toute espèce de que publics, sort privés, s'elevai e caten Lindapar enchantement, et jama epoque on n'avait vu pare d'hommes erudits ou lettri < routes ne and cinq savants etaient attacl professeurs aux université pire. Telle fut en somme ets de Bengal perseverance d'Allah dans t entreprit, que la superstit Li Teelit s far. cle attribua ses sueces à i cia mosti surnaturel. cos exemple Quelques-unes de ses m cales et de ses lois a et deut aussi contraires : de ses caves

d'une politique celairée ou

alikar ze peint

т рори'а-

Sous le rigide système de avait établi à l'usage de la relations sociales se trouivées par les plus brutales onereuses contraintes. La it traitée comme un crime; et les confiscations frapdistinction les Musulmans s, suivant le bon plaisir le prix des marchandises iti aux taxes les plus arbila loi se résumait dans la l'empereur. Si l'on fait la part des circonstances se trouvait placé Allah, reté de l'époque, des idées s en matière de gouverdes nécessités qu'entraîne e, on reconnaîtra que ces utes tyranniques et impoilles puissent être, n'enà Allah-el-Din le mérite ın administrateur habile, levé, sous certains points u'a la grandeur morale. riens nous le montrent dans la dernière partie de adoptant follement toutes propres à renverser l'ime qu'il avait construit de l'est ainsi qu'on le vit se itièrement des rênes de ion, pour les remettre à lafour, qu'il assistait aveula perpetration des actes wolitiques et les plus tyette conduite eut pour réiner de lui les omrahs et jalousie du prince Khyprésomptif du trône. La ipereur commencait aussi offaiblie qu'elle était par ances, et il devint la proie études sombres et anoriégent d'ordinaire les desin de leur carrière. En · était entré dans le Decquatrième fois, afin d'y ibut du souverain de Tey châtier le nouveau radja qui avait annoncé l'in-: rendre indépendant. Kanettre à mort et envahit itoires voisins; mais, au

milieu de cette expédition, il fut rappelé à Delhi pour déjouer les intrigues dont le soupçonneux Allah se croyait menacé. A son instigation, le prince Khyzer fut emprisonné, ainsi que son Irere et sa mere, et Alip Khan, gouverneur du Gouzerat, subit le dernier supplice. La conséquence de cette mesure de rigueur fut la révolte de cette dernière province. Vers le même temps, le gouverneur de Chitore dans l'Adjmir se proclama indépendant, et Hirpaldeo, gendre de Ram-deo, appelant le Deccan aux armes, fit prisonnières un certain nombre de garnisons impériales. La colère et le chagrin qu'Allah eprouva de ces revers hâtèrent le progrès de la maladie qui minait sa constitution affaiblie, et il expira en 1316, « non sans imputer à l'infâme qu'il avait tiré de la poussière pour l'élever au faîte de la puissance, le soupçon d'avoir hâté la fin de ses jours, en l**u**i administrant un poison homicide. »

A la mort d'Allah-el-Din, Omar, son plus jeune fils, alors âgé de sept ans, fut élevé au trône sous le titre de Schabah-el-Din; Kafour se déclara régent. Le premier acte de ce dernier fut de priver de la vue l'héritier légitime du trône et de mettre son frère en prison comme lui; il donna ensuite des ordres pour faire assassiner le prince Moubarek, autre fils du dernier empereur. Les meurtriers ayant été gagnés, cette mission ne fut pas remplie, et Kafour fut lui-même victime d'une conspiration, trente-cinq jours après la mort de son maître. Le nom et le règne de Moubarek (Kattab-el-din-Moubarek-Schah), qui monta alors sur le trône, sont trop infames, dit Ferishta, pour mériter d'être rappelés. Le caractère de ce prince était souillé par tous les vices qui puissent corrompre l'humaine nature; assassiné par le détestable mignon qui avait pris sur lui un ascendant sans bornes, il recut le prix de son infamie, après un règne de moins de cinq années. Ce traître, dont le nom originaire, Hassan, avait été échangé pour celui de Khassah ou de Khousrou-Khan, monta alors sur le trône, sous celui de Nassir-el-Din,

et commença par se défaire de tous les membres de la famille d'Allah qui survivaient encore. Peu de temps apres, Ghazi-el-Mallek, gouverneur de Lahore, leva l'étendard de la révolte, et avant mis l'usurpateur à mort, fut élevé au pouvoir suprême par le suffrage unanime des omrahs, sous la dénomination de Ghiar-el-Din-Toghlik-Schah. L'histoire nous le signale comme un souverain vertueux et magnanime; mais son règne fut coupé court, dans sa cinquième année, par la chute d'un plancher qui s'ecroula sur lui dans un palais provisoire que lui avait préparé son fils, lequel, diton, usa de cet expédient pour se frayer un chemin au trône, sans encourir

l'odicux du parricide.

Le sultan Mahommed III régna vingtsept ans, durant lesquels, dit le colonel Dow, « il semble n'avoir employé des talents peu ordinaires qu'à se fai**re** détester de Dieu et craindre ou abhorrer de toute l'espèce humaine. » L'empire Patan (titre donné à celui de Delhi sous ces dynasties mahométanes, déclina rapidement sous le gouvernement impolitique de ce prince. Apres avoir passé à diverses reprises de l'état de soumission à **ce**lui d'indépendance temporaire, les provinces du sud et de l'est s'affranchiren**t** définitivement du souverain d**e** Delhi , dont le territoire fut réduit désormais aux limites d'où l'avaient fait sortir les conquêtes d'Allah-cl-Din. La première partie du regne de Mahommed promettait un meilleur avenir. Les généraux avaient non-seulement étouffe la révolte dans les provinces conquises , mais , en portant les armes mahometanes au delà des limites atteintes jusqu'à ce jour dans le sud, étendu la domination de l'empereur sur tonte la surface du Deccan et d'une mer à l'autre. Mais les troubles qui ne tarderent point à agiter l'empire, permirent à ces contrées de secouer bientôt le joug. Ces dissensions intestines eurent pour principales causes l'enormité des impôts qui, sous ce règue, furent triplés dans plasieurs provinces; la substitution, rendue obligatoire par un décret publi monnaie de cuivre aux espè gent; la levée de trois cent dix mille cavaliers pour la du Khorassan et du Mavarl'envoi de cent mille autres à celle du pays de montagnes tre l'Inde et la Chine, et où i totalité de cette armée tomb du fer ennemi, des maladies famine; ensin, le cruel massa multitude de Mahométans dous, en différentes occasion diverses parties de l'empire.

Le fait le plus remarqual malheureux regne fut l'aban poraire de Delhi. En 1338, Mi etait entre en campagne, dai tion de châtier les insurgés can; en arrivant à Deogha tellement frappé du site et d position de cette place, qu'il mina à en faire sa capitale. rité des nobles opina, dit-c qu'on lui préférat Oudjein. L'é toutefois , s'arrêta à son p donna des ordres pour que l tion de Delhi eut à se transp mediatement, avec ses meut troupeaux, dans la ville de . qui recut alors le nom de had , l'heureuse ci**té. Tous** n'avaient pas l'argent nécess effectuer un voyage de sept quante milles furent défrayé la route aux dép**ens du trés**e Cette mesure arbitraire port funeste a la prospérité de mais l'ordre de l'empereur tu ment exécuté, et l'ancienn complétement abandonnée. apres, une rébellion, éclaté Moultan, força l'empereur à dans le voisinage de Delhi; à leurs plaines natales, toutes k qu'il avait contraintes à émi la ville de Dowletabad, cc rent à l'abandonner et à se dans les bois. Pour prévenit séquences de cette désertion le parti de fixer pour deux a nées sa résidence à Delhi. C temps écoulé, il s'éloigna un fois, trainant toute la ville à

I N D E. 295

vers le Deccan, abandonle capitale aux oiseaux de betes sauvages du désert. la colonie de Dowletabad, ions, dépourvue d'indusi**entôt réd**uite à la dernière force fut enfin à l'empeoncer à son projet absurettant à tous ceux qui vouter Dowletabad de s'en Delhi. Des milliers d'haitèrent de cette latitude: rirent de besoin pendant ceux qui atteignirent le yage s'y virent en proie à norrible, résultat d'une sét à fait extraordinaire; en a fin, cette malheureuse ut se résigner à abandonisième fois Delhi, pour 'sur les fertiles bords du

ieme temps se répandit, ances du sud, le bruit que tans, devenus très-nomcette partie de l'empire, né le projet d'exterminer ous. L'insurrection génézenes, sous le commandedias conféderés du Telinlarnatique , fut le résultat eur, et, au bout de quel-Dowletabad se trouva être ession du Deccan qui fût ise au souverain de Deldésastres s'ensuivirent, que désespéré commenop tard, a se repentir de lorsqu'une fièvre l'enleva, la route de Tatta à l'In-III , neveu de l'empereur ( Toghlik ), fut alors ne par les omrahs.

prolongé de ce monarque ais animé de l'amour du rendit quelque prospérité uisé et démembré par son . S'il ne fut pas grand homi, il était doué du moins lésirables pour gouverner paix, et il laissa de nomnents de sa sage munifiétend qu'il éleva quarante rente écoles, vingt cara-

vansérails, cinq hôpitaux, cent palais, dix établissements de bains, cent tombeaux et autant de ponts, sans parler de cinquante grandes écluses ou canaux, de cent cinquante puits et d'innombrables jardins de plaisance. Il construisit la ville de Firouzabad, adjacente à Delhi. En 1349, il réunit, par un canal de cent milles de longueur, le Satledje avec le Jidjer ; et, en 1351, il fit pratiquer une saignée au lit de la Djamna, qu'il divisa en sept bras, dont l'un fut amené à Hassi (ou Hansi), et de là à Hissar-Firouzabad. En 1357, il employa cinquante mille travailleurs au percement d'une colline, à l'effet d'amener, par un chenal artificiel, un courant destiné à l'irrigation des districts arides de Sirhind et de Munsurpour, et il creusa ensuite un autre canal pour lier le Caggar Kerah. Tous ces travaux d'utilité publique furent pour le pays d'un immense avantage, en ce qu'ils lui valurent la fertilisation de terres nues et incultes et une précieuse répartition des eaux.

Le Bengal et le Béhar devinrent à peu près indépendants de l'empire, sous le règne de Firouse III , auquel ils se bornèrent à payer annuellement un tribut peu considérable. Firouse n'exigea pas d'autre acte de soumission des princes du Deccan, et ces deux grandes annexes de l'empire en furent dès lors retranchées. La plus grande tache qui souille le caractère de ce prince est l'inhumanité dont il usa envers les habitants de Kumaoun. Les princes de ce pays avant donné asile à un criminel qui avait assassiné le gouverneur de Badayoun, Firouse expédia contre eux un corps d'armée, et trente mille de ces malheureux montagnards se virent arrachés de leur pays natal et réduits en esclavage. Il prit ensuite l'habitude de faire chaque année une expédition dans cette contrée, sous prétexte de chasse, et, insensiblement, les habitants de tous les districts dont elle se composait furent taillés en pièces ou chassés, de telle sorte que ces montagnes se transformèrent bientôt en une vaste solitude. Pressé par

## L'UNIVERS.

ige. Frouse ibdiquation of invent ie son the forest of the son the forest of the lexibility of the son the forest of the son the first of the son the

. . . . . . . . . . . . et dissolu, one our un assassis - La Lacting mois, Abouandre de la later de later de later de la . . . . . . . . . dont il jouit and the same terme, il fut 👉 – Gre i sea encle Magarage rees and lutte achara a late de sceptre qu'il . . ... iu vivant de son ः । काल ३५/te qui dura - at cear successeur a Allah-el-Din Seand die enleva au la local pairs l'et que a ancoa III, autre fils de and the temps apres, une ातः १५५०-५३ un rival d ins and once Nuscrit, petit-. . . Itt et la guerre civile ... impire fut alors la ...a.c. Armes l'un contre 👉 👝 x 100x camperent quel-💎 🧸 🔾 divers quartiers de and a semilers d'hommes 🔍 oogae jour par les . vo ant entre les deux a Suba Khan reussit a 👾 🥆 . . et å dominer aeses étaient dans cet ger a els pi'en apprit que e basser l'Indus à la 👉 🔻 🔞 🐧 mille Mogols

tode per cet impimace tut une incurmace tut une incurmace conquête; car, a
mace tout le pays
mace dans une
m

son expédition ou à perpétuer quêtes, que le silence des dése par lui et la terreur de son but primitif de son invasion a on le croit, le desir **de port** tance à son petit-fils Pir Mah qui, après avoir pris Moulta essuye des revers et se trouv: de près par le gouverneur p Batneir (Bhatnir, le Batteni parle Dow). Timour franchit au mois de sep**tembre, et n** l'attaque d'un poste fortifié sil une île du Behat. Intimidé à proche, le gouverneur se ré nuit à bord de sa flottille, et nison se rendit. Timour descencette rivière, et, au bout de six jours, il atteignit son conflu le Chénàb, situ**é en face du** Yelmeny, qui ouvrit ses portes querant. Traversant ensuite nàb, il arriva, le même jour, bords d'une autre rivière ( pr ment le Ravi). et campa d plaines de Tol**ûmbah ; aus** somma les habitants de cette lui solder une contribution c laks , pour prix de leur sécurit somme venait d'être reunie en totalité, lorsque les soldats penetrerent tumultueusement Ville a la recherche des viv**res** livrérent presque aussitôt à un général. Les habitants, qui vo s v opposer, furent massacrés tie, et l'on mit le feu à leurs n sauf toutefois à celles des Seuc turent *religiensement* exceptees cendie. Le jour suivant, Tin dirigea vers les rives de la Beil trouva etabli, dans une fori tion au milieu des marais, un c ment de Ghiekres (ou Gangres tailla presque tous en pièces. A de ce combat, il prit posses: Schahnawanz, où son armée d'amples provisions de grains elle prit la quantite qui lui était saire, en avant soin de brûler l Longeant alors la rive droite Beyah, il campa de nouveau bords de cette rivie**re , vis-à-vis** de Tendjân, à soixante milles n

, où il fut joint par Pir Traversant de là le Satbre), il parcourut les quaqui le séparaient encore : Ichwal. Là, confiant ses lagages à la garde de deux injoignit à ces derniers de le corps d'armée la route e au Satledje supérieur, de ouvoir le joindre à Samaqu'il se dirigeait en pertoute la vitesse possible, dix mille cavaliers d'élite coute plus au sud, vers ille située à trente milles et de là, en marchant nuit celle de Batneir, dont le lus de cent milles à parle désert.

sse de Batneir nous est comme une place presque mais on a prétendu à tort cette époque, elle n'était uvoir d'aucun conquérant n assiette presque inacis le voisinage est du déaux qui s'étend au sud du it avoir contribué à accréupposition. Batneir était e des habitants d'Adjoualpour et de tous les disnts, et telle fut la multie vers ce lieu de refuge le invasion mogole, que murs se trouva trop étroite ir tous les fuyards. Un e de ces malheureux fuà s'abriter, avec les imbeaux qu'ils traînaient à ous les remparts et dans s de la ville, où ils devinimmédiate des redoutaqui tout à coup parurent ace. La ville extérieure, faubourgs fortifiés, fut ssaut, bien que Timour qu'un corps de cavalerie toute artillerie. Le gou-

Doult-chand (ou Raw ntra quelque velléité de ort intérieur; mais il fut aint de chercher son sacapitulation, qui lui fut us ceux qui avaient porté

les armes contre Pir Mahommed, et qui avaient cherché un refuge dans la place, furent néanmoins exceptés du bénéfice de ce traité, et cinq cents habitants de Debalpour et d'Adjoudin furent immédiatement mis à mort; leurs femmes et leurs enfants furent réduits en esclavage. Il est à croire que la vengeance de Timour se serait contentée de ce sanglant sacrifice; mais soit qu'un tel massacre fit présager aux habitants de la ville un sort semblable pour eux-mêmes, soit que les exactions oppressives des vainqueurs les eussent poussés au désespoir, ils fermèrent leurs portes au féroce conquerant, qui donna aussitôt l'ordre de les exterminer. Au moment où les soldats de Timour se disposaient à escalader de nouveau les remparts, les radipouts infidèles (nom que leur donnaient les mahométans ) mirent le feu à la ville, et, ayant égorgé leurs feinmes et leurs enfants, s'apprétèrent, dans le paroxysme du désespoir, vendre chèrement leurs vies les armes à la main. Le combat acharné qui s'engagea au milieu de l'incendie coûta la vie à des milliers de Mogols, et Timour, exaspéré, ne laissa subsister d'autres vestiges de cette cité naguère si populeuse que de tristes monceaux de cendres.

Trois jours après la destruction de Batneir, il marcha sur Kinår-i-åbi-haouz (côté de l'étang), et de là vers Sarsatty (ou Saraswatty), situé sur la rivière de ce nom, qu'il atteignit le lendemain. Les habitants de cette ville l'évacuèrent à son approche, mais il les sit poursuivre, et un grand nombre furent taillés en pièces. Pareil sort était réservé aux fugitifs de Fattiabad, où s'arrêta ensuite Timour, et qui était situé à dix-huit kosses nord de Sarsatty. Ahrouny, ville fortifiée, fut peu de temps après saccagée et réduite en cendres; la plupart de ses habitants furent passés au fil de l'épée, et le reste emmené captif, « parce que dans cette multitude il ne s'était pas rencontré un homme d'assez de bon sens et de prudence pour venir au-devant du vainqueur faire un appel

sa mence. Timour entra ensu la dans les jongles, à la recherche ics Diats qui infestaient cette conrect s'étaient sauves dans les bois approche du conquerant : deux unie de ces barbares proscrits furent traques et tues, et leurs familles tomserent entre les mains de Timour. de dermer rejoignit au pont de Koupont qui, probablement, traversoit le Sarsatty Eles autres divisions de son armée, qui venaient le mettre à feu et à sang la province de Lahore, et toute la masse des Mogols Sachemna alors vers Delhi, don**t** de clait encore éloignée de cent milles ans la direction sud-est. Partout les modints premoent la finte à son apacetic, abandennant leurs maisons et acues proprietes à la merci de ces reces envalusseurs, qui ne laissaient rman, subester dernere eux aucun Tra voyaar Assendy, Toghlûkpour et '' acquit (arcot successivement occus e di Succages par l'imour. Afin de a receater le fourrage necessaire à sa ambica e je mee , il passa la Djamna ait a expet la ville fortifiée de the neadent les habitants furent tous ans an al de l'epee, a la seule exgram des mahometans; quant a la le, que cavoir ete mise au pillage, ac da banslornee en un monceau Cacambias Eurour longea alors le om ode ta Djamna, et vint camper en h Desta

र पार ,क्लेंगार la courte suspension a la la por preceda le siege de cette to expueste Croce Timour, crai-👵 le vou ses prisonniers lui echap-... acodec a leurs compatriotes, ana a la capondre revers, donna . . le masserer tous les captifs v. do seve masculin, ages de par e ms. Survant les evaluaand have enderees, cette horrible la . . . . . . . . . . . . pas la vie à moins 🛒 🔐 e todous. Quant au sulsan and a fit sous les murs de Comment of the content of the conten A control of the set son peuple. L'ef-and the condecavations of in question of the fundassins; sa force

principale était dans une fa ligne d'éléphants armés en ga nombre de cent vingt, et don portait une tourelle en bois d'archers et de frondeurs. Pen à un pareil spectacle, les gue Djagataï furent tout d'abord i par ce menaçant aspect; auss jugea-t-il nécessaire de fort camp à l'aide d'une palissade flanquée par un fossé, au-de quel furent placés un certais de buffles.

L'attaque fut commencée moud, et il est reconnu qu dous lirent **preuve dans ce o** la valeur la plu**s désespérée; r** fin , la ligne **d'éléphants avant** pue, les indigén**es en derou**l repousses avec un gra**nd car**i qu'aux portes de la cité. Dans de la nuit **qui suivit cette ba** sultan opera sa retraite sur le C et la ville de **Delhi ouvrit ses i** vamqueur, sous la condition rait respecter la vie et la proj ses habi**tants. Peut-ètre n'ét** au pouvoir de Timour de se mer aux termes de cette capi Quoi qu'il en soit, ses troupe ges et indisciplin**ées se rué** milliers dans la ville, et les vovant leurs richesses pillée femmes et leurs fill**es victin** violence la plus brutale, se so: contre leurs oppresseurs. U nombre mirent le feu à leur tions, et se précipitérent au m flammes avec leurs femmes et fants. Bientôt la ville entière : être en proie à toutes les hor pillage et du massacre réun courage désespéré des malheu luens, dit le traducteur de l s'éteignit à la fin dans les flot propre sang. Jetant au loin mes, ils tendirent eux-mêmes aux meurtriers, comme un b pide. Ils souffrirent qu'un hor les chassát devant lui par cen prisonniers: circonstance qui a n'en pouvoir douter, que mere du desespoir n'est autr couardise. Dans la ville, le

200

dix contre un, et, pulation avait eu des , les Mogols, disies, les maisons, les ce, encombrés d'ailbutin qu'ils avaient pu résister à la ters habitants de Delde ces derniers qui glaive mogol furent age. Le dernier des gt esclaves pour lui res en eurent jusqu'à ixante, et beaucoup lle avec cent prisoniels des femmes et des la masse du butin qui les vainqueurs, tant ticulièrement en dia-, qu'en meubles sompsiles d'or et d'argent précieux, il serait à ble, disent les histouer le montant. Les riers , mécaniciens et 'ille, furent répartis entre les princes du nes de la famille imit suivi l'expédition; » envoyés aux branches famille et aux dames i étaient restées à Sar se reserva toutefois en pierre et en mart employer, après son ipitale, à la construc*ma-mesdjid* (grande le plan de celle de

sa que deux semaines cette capitale, et se rouzabad, ville située six milles au-dessous eçut en signe de souef de Koteilah ( ou erroquets blancs qui, du sultan Toghlik, s dans l'Inde de soun et n'avaient pas dès ante et quatorze ans à 'agit. Il entra ensuite procéda à l'investisse u Mirat), situé à cin-d-nord-est de Delhi, et

commandé par un chef afghan qui opposa à Timour la plus vigoureuse résistance. Elle fut toutefois prise d'assaut et la garnison passée, selon l'usage, au fil de l'épée ; les femmes et les enfants furent emmenés en captivité. Poursuivant sa marche vers la lisière des montagnes de Servanlik, et marquant partout son passage par le massacre et l'incendie, Timour arriva à Peyrouzpour, sur les rives du Gange. Il traversa ce lleuve avec une partie de son armée, à dix milles en amont de cette place, et se dirigea sur Toghlukpour. Près de cette dernière ville, il fut attaqué par une flottille de bateaux ennemis, et ce ne fut pas sans livrer un combat sérieux qu'il put s'assurer la victoire. Un autre adversaire s'éleva contre lui, avec des forces considérables, dans la personne de Moubarek-Khan, qu'il réussit à mettre en fuite: ce succès lui valut un nouveau et riche butin. A peine quittait-il ce dernier champ de bataille, qu'on lui annonça qu'un autre corps de nombreuses troupes indoues était réuni au pied de la passe de Koupilah. A la tête de cinq cents chevaux seulement, il eut l'audace de s'avancer vers ce tormidable ennemi; mais, pour la première fois, il lui fallut tourner le dos et fuir devant ses adversaires. Il fut tir**é** de cette position critique par l'arrivée d'un nombreux corps mogol, sous les ordres de Pir Mohammed, son petitfils, à l'aide duquel il battit les Indous en leur faisant essuyer des pertes considérables. Il s'avança alors vers l'une des *Prayags*, ou jonctions des sources de la rivière Sainte, où il trouva les Indous retranchés dans une forte position. Attaqués aussitôt, ces derniers furent taillés en pieces, au dire des historiens mahométans. Il est certain, toutefois, que le zèle de Timour pour l'extermination des adorateurs du Gange lit soudainement place à des réflexions dictées par la prudence. « Considérant que le pays était maintenant délivré du joug impur des ennemis de la vraie foi, et que ses légions victorieuses se trouvaient surchargées d'un immense butin, ce ter-

## · NIVERS.

rve
- de- ve
- de- seie
- ds- pre
- teite
- et de- itendre
- et 13
- sur ce
- s dans

· 'e une र भे इंट · are. En a tagnes ; ar un . d'an ment pris s von. A 💸 Schars''s, ne reprirent rét, tota-💎 erie mo-- er darent acur des les dir ton-2 3005 ∵r‼n , ils ce e tre les · · Servanorent a in-🔨 😘 ar de Per ant le sorabe peni-😽 । २०४० सम्बद्धः -. Transition 1 21-56 11 33535 ••••

Same of the Carlo

1 ... \* .:

· 18.5 \$

• . . . •

in iturelle, les chefs indigénese au fond des montagues leur et leurs enfants et. s'adjo plus braves habitants du par position sur les sommets les cessibles, d'où ils ne cessère pleuvoir sur les Mogols un flèches et d'autres projectile sant, pour les insulter, des tions sauvages. Timour bo moins sa veng**eance au** | Menon, parti pour l'adopti il eut sans doute de bonne puis, continuant sa retraite avec ses troupes dans la vill mon, ou il trouva des pro grains et d'autres subsis quantité plus que suffisa pourvoir à tous ses besoin de 7 mars, tandis que **se** ctaient campées à Jebhan frontières du Cachemir, il d'elles afin de voler à Sam: 9, il atteignit la rive gauch dus, « emquante-sept jours a quitte les alentours du Gang cing mois dix-sept jours a où, traversant l'Indus dans sur l'est, il avait commence morable expedition. »

pugnable. « Encourages par

La maniere dont Timour de l'Inde n'est certainement qui convient a un conquera est fonde a croi**re que la par** historien**s mahometans nou** sente sous d'ass**ez fausses cou** fin pen glorie**use d'une si br** pelit on. - Il ne parait pas ( remarque M. Dow, « que 1 nomuce cuerm roi pour le men, d. Andoustan, Il conf leuls jes tions tous ceux de carla dirent leur soumission arrantstan e tend a faire ou le s'et dit proposé de reter . 💉 🕓 🤝 son autorite ; néar n less su mes troupes de s. ce n'est un petit detac De la raum preserver cette to the strellation unterieu service. It noting parait ne . . . . . . . . . . . . . . . . du ci c. c. r. ses successeurs ne

ongtemps. Un fait plus encore, c'est que ni la chenfeddin, le biographe panégyriste de Timour, rishta, ne paraissent inrapporta de l'Inde des onsidérables. Pendant le vie, qui dura jusqu'en our lui des prières publis mosquées de l'Indousmaie de cette contrée fut 1 nom; mais, comme le le major Rennel, cet état plutot l'œuvre de la porinces usurpateurs qui Mahmoud sur le trône, Timour lui-même. Malines de milliers d'homfait massacrer l'ardeur ligieux, ou le froid calcul ue, et le nombre plus de ceux que nous lui ire en esclavage, c'est à vide se fit sentir dans ise contrée. Les choses ntôt à leur premier état, mme precedemment, la

rchie sous le regne no-

an Mahmoud.

Delhi était restée morne sque, deux mois après le mour, Nuscrit en prit en fut promptement expal, qui reprit les rênes ient au milieu de ruines. ; qui s'en étaient enfuis ent à y affluer, et bien-Ferishta, la ville de surtout le quartier désiom de la Nouvelle Cité, ités de nouveau par une ppulation. Lahore, Depultan restèrent au pouer (ou Khazzer) Khan, ivait confirmé dans son ;; Canudje ,∻Oude , Kerur étaient entre les mains n, qui prit le titre de roi : ; le Maloua étaient aussi : chefs indépendants ; en les gouverneurs de pront des prétentions à la Quelques-uns de ces chefs à l'obéissance par l'infa-

tigable Ekbal, sur l'invitation duquel l'ex-empereur Mahmoud retourna, en 1401, de Gouzerat à Delhi, où on lui fit une pension. Il échappa plus tard à cet ignominieux état d'abaissement; et à la mort d'Ekbal, qui fut tué dans un combat contre Khyzer Khan, il fut appelé de nouveau a occuper le trône. Sa mort vint terminer, en 1413, un regne signalé par d'étranges vicissitudes et des désastres sans pareils. A la vérité, les omrahs conférèrent le pouvoir suprême à Dowlet Lodi, Patán de nation; mais, après un règne nominal qui ne dura pas même un an, ce dernier dut céder le sceptre à Khyzer Khan, qui réunit ainsi sur une seule tête les souverainetés de Lahore, de Moultan et de Delhi.

Khyzer etait seyde, ou, en d'autres termes, de la race du prophète, et son père avait eté gouverneur de Moultan sous le régne de Firous III. « Pénétre de reconnaissance pour son bienfaiteur Timour, disent les historiens, il ne prit pas le titre de sultan, et continua à faire lire la khatbah dans les mosquées au nom de ce souverain, se contentant lui-même du titre d'Ayant-Aala (tres-haut en dignité ). Après la mort de Timour , la khatbah fut récitée au nom de son fils Schah-Rokh, et on y ajoutait seulement une prière pour Khyzer Khan. » Ce dernier poussa même la politique jusqu'à envoyer par intervalles un tribut à Samarcand. A sa mort, survenue en 1421, il eut pour successeur, conformément à sa volonté expresse, son fils Moubarek Schah, qui, après un règne de treize ans, fut assassiné par son vizir. Ce traître réalisa alors un plan préconcu, en plaçant sur le trône l'un des petits-fils de Khyzer, sous le nom de Mahommed V. Ce prince faible et dissolu fut remplacé, après un règne de douze ans, par son fils Allah II, qui, ayant la conscience de son incapacité, et las des soucis de l'empire, se décida à remettre les rênes du gouvernement entre les mains de Bheloli, Afghan de la tribu de Lodi, à condition qu'on lui permettrait de terminer paisiblement ses jours dans la

ville de Badayoun. Bhelolí, qui était déjà en possession de la capitale et avait fait associer son nom dans la khathah à celui du sultan, prit immédiatement possession de la souveraineté, et « déploya au-dessus de sa

tête le parasol impérial. »

Ibrahim, grand-père de Bheloli, s'était élevé par ses richesses au gouvernement de Moultan, sous le régne de Firous, et son oncle, Islam Khan, avait été fait par la suite gouverneur de Sirhind. A sa mort, ce dernier etait si puissant qu'il employait à son service privé douze mille Atghans, choisis en grande partie dans sa propre tribu. Il avait désigné Bheloli pour son héritier, et le parti de celuici venant ensuite à triompher, il avait profité de cette occasion pour s'assurer le gouvernement de Sirhind, auquel plus tard il ajouta le Pendjab et Debalpour, puis la souveraineté de Delhi. Pour son époque, dit Ferishta, ce tut un prince doux et vertueux; il était brave, quoique prudent, modéré et libéral ; il aimait particulierement la société des gens instruits. Il mourut naturellement, dans la quatrevingtième année de son âge. Son fils et successeur, Secander Ier, recouvra une partie considérable de l'empire, et transfera sa residence a Agra en l'annee 1501. Ce fut durant son regne que les Portugais accomplirent pour la première fois la traversée de l'Inde en doublant le cap de Bonne-Espérance ; mais comme, a cette epoque, ils n'eurent de relations qu'avec les côtes du Deccan , Ferishta ne fait pas même mention de cet événement. Sous le gouvernement de son fils, Ibrahim II, l'empire fut démembré de nouveau, et, apres un règne de vingt ans, « cet orgueilleux et mechant prince » perdit le trône et la vie a la bataille de Panipat, gagnee en 1525 par l'illustre Mahommed Baber, dans la personne duquel la souveraincté de l'Inde fut alors transférée de la maison de Lodi à la race de Timour.

CHAPITRE IV.

EMPIRE MOGOL

SI. Båber.

La vie de Bâber, le vérita dateur de l'empire mogol, m d'être racon**tée beaucoup plu**i tail que ne le comportent le d'une simple **esquisse histor** a laissé des mémoires autobi ques singulièrement intéress qui non-seulement mettent à caractère, mais jettent une mière sur les mœurs de sei triotes.

Djahir-el-din-Mohammed, mé Båber (le tigre), naquit vrier 1483. Du côté de son descendait en droite ligne du Timour Beg, tandis que, par: il était issu de Chenghiz Kha la douzième année de son ag mort de son père, le sultai Scheikh Mirza, il devint roi ghána. A cette époque, l'ar oncles était roi de Samarcai Bokhāra; un autre était souv Hissar , de Termiz , du Koum Badakschan et de Khatlan; sième, roi de Caboul et de entin son oncle maternel, pri gol, possédait les fertiles p de Taschkend et de Schahrok s'etendent le long du Jazarti ce même temps, regnait sur rassan le sultan Hussein Mirza descendant du grand Timou plus puissant prince de son si Europe, Bäher eut pour co rains Henri VII et Henri VIII terre, Charles VIII, Louis François I'', les empereurs Ma et Charles-Quint; en Espagn dinand et Isabelle.

Le père de Bâber avait la Etats dans le plus grand déson médiatement avant sa mort. rents et voisins, le sultan de Sa et le khan de Taschkend, aux conduite avait donné ombrage reprochaient probablement se sions sur leurs territoires), entrés dans une alliance à l'eff

oyaume par deux côtés opette époque, Bâber était à it, tout jeune qu'il était, il int à défendre cette citaces entrefaites, le sultan rza s'étant rendu maître des 'Uratippa, de Khojend et nan, était campé à quatre e la capitale, lorsque Bâber une ambassade avec le mesure al l'administration de ce qu'un de vos serviteurs; je la fois votre serviteur et

qu'un de vos serviteurs; je la fois votre serviteur et si vous me chargez de cette elle sera remplie de la mais satisfaisante, et vous atcilement votre but. » Une utaine accueillit cette politiire; mais certaines circonsuites déterminèrent bientôt ur à traiter de la paix. Une iladie avait décimé les chen armée, déjà découragée, , par la perte d'un grand ces animaux au passage de Laba, et par la résolution de ontre lequel elle avait à luttan Ahmed mourut pendant **à Samarcand. Vers le même** shmoud Khan tomba mas une tentative infructueuse parer d'Akhsi, et, dégoûté **'e,** il s'en retourna dans son ièdé, comme les autres, de des conquêtes, le roi de t de Khoten pénétra peu de s sur le territoire de Bâber; ussi s'estima heureux d'é-

iation amiable.

a (le moderne Kokaun) est
e peu d'étendue, composé
ée ou plaine qu'une chaîne
borne de toutes parts, exl'ouest (dans la direction
d et de Samarcand), et que
ivière Sir ou Djihoun (l'antes). C'était là le lot héréBâber, qui ne le garda pas
. En 1497, il s'empara de
l; mais une insurrection
ns son propre royaume le
t peu de temps après à éva-

ix périls de la situation par

cuer cette capitale. Abandonné de son armée, il se trouva bientôt sans territoire, à la tête d'une poignée de fidèles serviteurs. Dans ce moment critique, une dangereuse maladie failli**t** l'emporter au tombeau, et lui-même nous apprend que sa détresse et ses souffrances furent alors extremes. L'année d'après, une contre-révolution lui rendit Andejan, et, s'étant de nouveau emparé par surprise de la ville de Samarcand, il reperdit ses Etats héréditaires pendant qu'il poursuivait cette dernière entreprise. L'envahisseur Scheibani Khan, puissant chef uzbeg, après l'avoir vaincu en bataille rangée, le tint bloqué dans Samarcand, qu'il se trouva encore oblige de quitter avec un petit nombre de gens dévoués. Assisté de deux de ses oncles maternels, il parvint ultérieurement à recouvrer le Ferghana; mais, peu de temps après, il fut completement défait, et les deux khans tombèrent au pouvoir de l'ennemi. A la suite de ce nouvel échec, il fut plus d'un an fugitif, réduit à se cacher dans les montagnes qui bornent au sud le territoire de Ferghana, et très-souvent en proie aux plus cruelles privations. Voyant enfin que ses partisans étaient complétement dispersés, et n'ayant plus aucun espoir de recouvrer ses possessions héréditaires, il résolut, après avoir consulté le petit nombre d'adhérents qui lui restaient encore, d'aller chercher fortune dans le Khorassan. Ce fut dans cette vue qu'il quitta, pendant l'été de 1504, les montagnes du Ferghâna, suivi de deux ou trois cents hommes mal armés et couverts de haillons. Badakschan obéissait à cette époque à Khosrou Schah, chef peu populaire, et Bâber avoue lui même qu'il n'était pas sans espérance de reconstruire de ce côté l'édifice de sa fortun**e** dechue. Au passage de l'Amou, il fut rejoint par de nouveaux adhérents qui lui donnèrent l'assurance que les Mogols au service de Khosrou Schah étaient tout dévoués à ses intérêts. Bâber, à ce qu'il paraît, trouva de bonne guerre de profiter de cet état de choses pour détrôner Khosrou, le chasser et

45

15

e (1)-, rf 38 u tray. STEEL 4 63-Carry V Links. - Se-- Marielle et skalte · .15 0 I mers , il - cretiles . - rs dis-- Quel--> Julijent · · · · · d'autindis er s'avalliut auderbe 1, 31 J18 Indenstan, le , en LANS SID HOUSE - irbres, les comment, les · : oris nomias - toot etait » पर ज्याप्रदेशी · wencestent. , see decelor leutef us Lodas dans a percenta pas Tes offices sur म् का रेत्यहरूब positive les eux de Canseed mornes 2 Finsa D ate to labw massion of - com Ryzáh. - to revolu-Junes, que vitivajes de - pour soler man, en sorte

que, sur plus de dix unite a n'en resta guere que muq 📹 les drapeaux du souverain. de cette pasquee d'homenes, diriges hardiment yer Cal Ryzáli vint a sa rementral forces vingt for supermut avance a cheval pres de l' belie, Baber defia son male singulier; mais, ceoune è paraissait decliner le cartell rahs l'accepterent succession forest tues par Báber. Leili herosque frappa les religios admiration, qu'ils refusere battre, et que l'imargates prisonmer, Bäber lui pardei peu de temps opres. By cherche a exciter de nouveil dans l'empire , il prit le 💅 faire mettre a mort.

A la mort de Sebelani le périt dans une guerre un tourvoye contre Schole Imsouverant de Perse, l'amour tal determina Baber à faire velle ter tative pour recours cand. Lette entreprise 📹 l'insucces doit en être attrila malveillance de ses altiés soit a l'impopularite qui ac sur lui de son union ixee la A dater de cette equique. centra ses operations dans la plusieurs demonstrations & dans cette direction, il and marcher sor l'Indoustan. 👊 conquête digrabie. Pies de 🚛 la mort d'Iskander Socoide envoye sounnez le sultan II lui veder les territoires ( Biord , de Khusbub, de C de Chaniat, qui, dejans 🗽 Tuncur, avaient appartenu Lette demande resta sons mans litter se nat en desoire possession des proximes res v entra en ladd, sur l'arril gouverneurs afghans do Pegi avoir soum s le juis des G Gickes , et battu poss eur service d'Ibrahim , il pilia . Labore. Il mamba ensurte 🛭 pour qu'il prit d'assaut, (

305

issacre. Après avoir franje, il touchait déjà à Sirie la traîtreuse défection efs du Pendjab le força de

Lahore et de renoncer nnée à la poursuite de son Durant le cours de cette il avait été rejoint par l**e** h-el-din, frère de l'emnim, auquel il donna Deque probablement il flatta de régner après lui sur le elhi. Allah conclut, peu de , avec Dowlet Lodi Khan, articulier, par lequel il cérnier la possession de tout à condition qu'il aurait elhi et d'Agra. Les deux marcherent alors sur Delh, rejoint dans sa marche rs émirs de haut rang, se tête de quarante mille caec lesquels il mit le siege e capitale, mais sans pou-· à s'en emparer. Peu après, dans une attaque nocturne itre le sultan Ibrahim, et

irmée se dispersa. ans sa cinquième et dernière : l'Inde, était déjà parvenu décembre 1525), lorsqu'il ; de cette défaite. Le 1er passa la Beyah, et, trois 3, il investit Milwat, dont an lui ouvrit les portes. Pour r ici de son propre langage, acant alors son pied dans la résolution et sa main sur de la confiance en Dieu, ntre le sultan Ibrahim. Le I passa la Djamna, en face 1, et le 12 avril (après une he livrée dans l'intervalle it-garde ennemie), il campa nipat. L'armée d'Ibrahim se à ce moment de cent mille t de mille éléphants, tandis le Bäher, au dire de Ferishaptait guère que treize mille Le 21, les deux armées se t en présence. Bâber rangea s sur deux lignes, après les irties en quatre grandes dilont chacune avait derrière

elle un corps de réserve et en tête un petit corps de cavalerie légère destiné aux escarmouches; il se plaça ensuite de sa personne au centre de la première ligne. Inexpérimenté dans l'art de la guerre, Ibrahim n'adopta aucun ordre de bataille, car il s'imaginait à tort que la supériorité du nombre suffirait pour écraser son ennemi. Il ne devait pas tarder à être cruellement désabusé. Le courage éprouvé et l'ordre inaltérable des troupes mogoles eurent bientôt rompu la pesante colonne qui s'avancait contre elles, tandis que les deux corps de réserve dont nous avons parlé plus haut, tournant avec rapidité les flancs de l'ennemi, vinrent l'attaquer sur ses derrieres. Cinq ou six mille hommes de l'armée d'Ibrahim furent tués sur un seul point autour de ce dernier, qui périt également, et plus de trois fois autant restèrent sur le champ de bataille, d'après les évaluations les plus modérées. Baber tira le meilleur parti possible de sa victoire, en envoyant des détachements s'emparer à marches forcées d'Agra et de Delhi, ainsi que des trésors contenus dans ces villes, tandis que lui-même suivait à distance avec son arrière-garde. Le 10 mai, il sit son entrée dans Agra, où il choisit pour résidence le palais du défunt monarque.

Ainsi s'écroula de fond en comble l'empire patan de l'Hindostan. La conquête de Bâber avait été assurément plus audacieuse et plus extraordinaire de tous points que celle du sultan Mahmoud le Ghaznévide, ou celle de Schahab-el-din-Ghouri. « Je n'attribue pas, dit-il quelque part dans un de ces élans de pieuse gratitude dont ses mémoires offrent l'expression fréquente, je n'attribue pas ce succès à ma propre force, et cette bonne fortune ne fut pas le prix de mes efforts; elle découla pour moi des sources de la faveur et de la miséricorde divines.»

Voici comment cet empereur décrit lui-même l'aspect intérieur de l'Inde à cette époque:

« Lorsque je m'emparai de cette contrée, dit-il, l'autorité royale y

était exercée par cinq souverains musulmans et deux princes païens. Bien que dans les montagnes et les pays de forets il se trouvat beaucoup de petits rais ou radjas sans importance, ces monarques étaient non-seulement les premiers, mais les seuls chefs réels de l'Indoustan. L'un des empires qu'ils gouvernaient était celui des Afghans, dont le territoire comprenait la capitale de la contrée et s'étendait depuis Behreh jusqu'au Béhar. Avant de tomber au pouvoir de ces derniers, Jonpour avait appartenu au sultan Hussein Scherki. Cette dynastie se nomme Purebi (orientale). Le second prince etait le sultan Mohammed Muzaffer, qui régnait sur le Gouzerat. Il était mort peu de jours avant la délaite d'Ibrahim. On donne à sa race le nom de Tang. Le troisième rovaume est celui des Brahmanes dans le Deccan, mais, à l'heure qu'il est, les sultans du Deccan n'ont plus ni pouvoir, ni autorité. Tous les districts de leur royaume sont tombés entre les mains des nobles les plus puissants, et lorsque le prince a besoin d'une chose, il laut qu'il la demande a ses propres émirs. Le quatrième roi était le sultan Mahmoud, qui regnait dans le pays de Maloua, designe aussi sous le nom de Mandu. Cette dynastic était celle de Kilji. Ranasanka, monarque paien, avait battu les princes de cette maison, et leur avait pris un certain nombre de provinces; aussi cette dynastie allait-elle s'affaiblissant. Le cinquième prince était Nasrat Schah, qui régnait au Bengal. Son père, qui était un seyd du nom de Sultan Alà-el-din, avait été roi de ce pays, et lui-même était monté au trône par droit d'hérédité. Il existe au Bengal une coutume singuliè**r**e : l'hérédité y décid**e** peu du choix du souverain; un trône y est réservé au roi, et, par analogie, un siège ou poste est assigné à chacun des émirs, des vizirs et des mansabdars. Ce trône et ces postes ont seuls droit au respect du peuple du Bengal. Une certaine quantite de vassaux, de serviteurs et de subordonnés sont attachés à chacun de ces postes. Lorsqu'il plaît

au roi de changer le titulai ces sièges honorifiques, soit la personne qu'il envoi ce, elle est immédiatemen obèle par toute la séquelle na mise aux ordres de son pré et cette régle s'observe n l'accession au trone royal. tue le souverain et réussit placer est immédiatement roi; tous les émi**rs, les vizi** ou paysans se soumettent à tôt, le considérent comme verain à autant de titres qu décesseur, et lui obéissent : aveuglement qu'ils faisaient souverain. Le peuple du coutume de dire : « Nous sa voués au trône; quel que soi qui l'occupe, nous lui ob nous lui sommes fidèles. » ] autre usage en vigueur dan on y tient pour déshonorat gne d'un roi l'acte de dissi diminuer les trésors de ses seurs. Tout souverain, en m le trône, doit s'appliquer à un tresor personnel. Amass sor est, aux yeux de ce pe grande gloire et un titre c tion.

" Les cinq rois musulma viens de mention**ner sont** 1 sants et disposent d'armées bles. Celui des princes païer territoire est le plus vaste la plus i**mposante, est le r**i juager. Un au**tre est le R**i dont la principauté original tendait que sur le pays de Cl faveur des dissensions qui entre les princes du royaum du , il s'empar**a d'un grand n** provinces qui dépendaient c ritoire, telles que celles de (Rantampore), de Saran Bhilsan et de Chanderi..... en outre sur la lisi**ère et da** ritoire même de l'Indoustan d'autres rais ou radias, doi part, se prévalant de leur élo ou des difficultés que préser cès de leur pays, ne se sour mais aux princes musulmans

ivs et les villes de l'Indoustan Emement laids. Ils offrent un ne peut plus uniforme: les i'y sont pas clos de murs, et rt sont jetés sur un plan uni. ace des torrents qu'engendre des pluies a produit dans les **veraines des** fleuves ou des au des excavations profondes endent le passage pénible et Sur beaucoup de points, la t tellement hérissée de brousîneuses, que le peuple des *per*rouve un refuge assuré dans s inaccessibles, où il vit frént dans un état de révolte et payement de l'impôt. A part s rivières, on trouve peu purantes dans cette immense On y rencontre cà et la quelt stagnantes. Toutes les villes artiers qui les composent tiedont ils ont besoin d'étangs ts, où on les recueille durant de la saison des pluies. Dans an, l'agglomération ou la disl'une grande population , la on totale des villages, ou même villes, sont presque instantaas l'espace de vingt-quatre ou esix heures, de grandes ciplées depuis longues années, quelque soudaine alarme en ur les habitants, se trouver h un abandon si complet, qu'à rouverait-on un vestige quele la présence d'êtres humains. re part, une population fait ur s'établir d'un site particunme elle n'a pas besoin de au ni de digues, puisque ses se produisent sans le secours irrigation, comme d'ailleurs ition de l'Indoustan est infine tarde point à voir affluer côtés sur l'emplacement d'éne masse de naturels. On consétang, ou l'on creuse un our ce qui est d'un fort ou de solides, c'est chose tout à rflue, puisque le chaume et le y abondent; avec ces matéi élève des cabanes, et la tion d'une ville ou

village est l'affaire d'un instant. « Il y a peu de plaisirs à espérer dans l'Indoustan. Le peuple n'y est pas beau. Il n'a aucune idée des charmes de la vie sociale, ni de ceux que fait éprouver l'abandon d'une franche réunion ou d'un entretien familier. Il n'a ni génie, ni portée intellectuelle, ni politesse de mœurs, ni affabilité, ni camaraderie; il n'est ni ingénieux, ni inventif, soit dans le plan, soit dans l'exécution de ses travaux manuels, et ne possède ni le sentiment, ni la science de l'architecture. On ne trouve dans l'Indoustan ni bons chevaux, ni bonne viande, ni raisins ou melons muscats, ni aucun bon fruit, ni glace, ni eau fraîche, ni bonne nourriture, ni même de pain dans les bazars, ni bains, ni colléges, ni chandelles, ni torches, ni chandeliers. Au lieu d'une chandelle ou d'une torche, vous n'avez pour vous éclairer qu'une rangée de sales Indous, dont la main droite tient une façon de petite lampe, et la gauche une gourde contenant l'huile destinée à en alimenter la flamme. Outre les rivières et les étangs, on trouve quelques eaux courantes dans les ravins et dans les creux; mais il ne faut point s'attendre à rencontrer des aqueducs ni des canaux dans leurs jardins ou leurs palais. Ils ne se préoccupent dans leurs constructions ni de l'élégance, ni du climat, ni de la forme ou de la régularité. Les paysans et les gens de la basse classe vivent dans un état de nudité complète, etc., etc. »

L'Indoustan était conquis par Bàber; il fallait le conserver, et d'abord il eut à lutter contre le mauvais vouloir des émirs afghans, qui, maintenus chacun dans son gouvernement, n'en détestaient pas moins les Mogols comme des usurpateurs, et étaient parvenus à gagner à leur cause les principaux princes radipoutes, les plus braves des Indous. Ceux-ci réunirent dans l'ouest une armée de 100.000 hommes, à laquelle ils donnérent pour chef un frère du feu sultan Mahmond. Le jeune conquérant, entouré de toutes parts d'ennemis ou de faux alliés, ne pouvant avoir confiance que dans la brave mais petite armée qu'il avait amenée de ses montagnes, se trouvait dans une position fort critique. Quelquesuns de ses plus hardis capitaines lui conseillaient même de se retirer sur le Caboul, ou au moins dans les provinces de l'Indus; mais son indomptable courage repoussa avec horreur l'idée de rendre sans combat un si riche empire. Il répondit que la voix de l'honneur parlait trop haut a son oreille, et animé d'un enthousiasme qu'il communiquait à ses soldats, il s'écria: Puisque la mort est inévitable, au a moins est-il glorieux de l'affronter « avec courage, face à face, plutôt que de reculer, pour gagner quelques an-« nées d'une misérable et honteuse « existence; acquerons au moins de la gloire, puisqu'il n'y a pour l'homme « que la gloire au dela du tombeau; » et en même temps il leur récitait les vers où Firdoussi, dans le Shah-Nameh, développe les mêmes sentiments. Puis rappelant aux siens que le plus grand nombre de leurs ennemis étaient des infidèles, il en appela a leur zelc religieux et leur lit jurer sur le Coran de vaincre ou de mourir. Bâber n'était pas un saint musulman; il avait même certaines habitudes contraires à la loi du prophète; mais dans cette circonstance critique il sit vœu de renoncer désormais à boire du vin, et, pour preuve de sa sincérité, il ordonna de briser et de distribuer aux pauvres toute la vaisselle d'or qui figurait d'ordinaire sur sa table.

Après avoir ainsi relevé le moral de ses troupes, Baber sit ses dispositions pour le combat. L'ennemi avait une immense supériorité en cavalerie brave, mais indisciplinée; et lui, il n'avait que des détachements de cavalerie légère, plus propres à l'escarmouche et au pillage qu'à figurer en bataille rangee. Sa véritable force se composait d'arquebusiers et d'un équipage d'artillerie, arme fort peu employee jusqu'alors dans les guerres de l'Inde. Les canons, places à l'avantgarde et retenus les uns aux autres par des chaînes, formaient une espèce de retranchement au-devant de l'armée.

Derrière était l'infan**terie, e**l lerie sur les ailes ou en réi bataille commença de bonn l'armée ennemie , déployant des masses, eut bientôt env petite phalan**ge des Mogols.** I ses armes à feu et ses canol repoussa toutes les charge tenta co**ntre lui ; et à la fin ,** la vit ébranlée par le peu ( de ses attaques, il se mit à la corps d'élite, et prenant à l'offensive, il **se précipita, l** la main **, sur l'ennemi , qui** de tous les côtés, abandonn champ de bataille les cada grand nombre de ses chefs.

Ainsi s'évanouit cette puiss fédération. Mais cependant toire ne suffit pas pour as descendant de Timour la possession de sa magnifique Il fut encore troublé à diverse par des insurrections qui dans le Caboul ou dans l'In mourut en 1530, après un cinq ans seulement comme

de l'Indoustan.

Bâber doit être compté princes les plus **accomplis q** ru sur les trônes de l'Inde, peut-être, il **n'en ait été** 1 grand , ni le meilleur. Sa va taire était des plus brillantes ques-uns de ses exploits eft dire de ses historiens , les plus héroïques de la **vie de s**c Timour. Cependant il sembl talents.ont été plut**ôt ceux c** san audacieux que d'un gram Il lut presque aussi souve que vainqueur, et pendant l il perdit ses conquêtes aussi f qu'il les faisait. A la fin de s pendant, son mérite militair avoir été plus sûr, et dans le batailles qu'il li**vra au m**ill**eu** nes de l'Indoustan, il lit pi qualités qui distinguent les consommes. Sa force physiq adresse dans tous les exercice étaient presque surnaturelles de ses contemporains. Il ai sionnément la musique et la

s qu'il nous a laissés de grandes réflexions on y remarque, d'un sens très-droit et un oservation, incessamux événements qui se r de lui. Les grandes s dont on a voulu lui ourraient, peut-être, à contestation. Il semqu'il était aimable, t, et quoique ses hauts aient été souillés par naiheureusement inséstoire de sa race, il ontrer clément et huir ses enemis les plus tion qu'il accordait aux mmerce, même dans es où les lois de la autorisé à les piller, n esprit juste et génésement pour sa gloire, us dans la paix songer vs conquis par ses ar-· la condition des peuon sceptre. Il est vrai des de sa fortune lui ! loisir pour y songer; udes elles-mêmes fuusées par l'inquiétude , qui le poussait sans eaux projets de cont une certaine période ionça au vin, il s'y te avec excès, et, dans raconte lui-même les es auxquelles il se ligerent, selon toute urée de sa vie, quoie pas que jamais elles des affaires de l'Etat.

Youmaioun.

on empire encore mal 3 Houmaïoun, prince mable, d'une instrucoûts distingués, quoin peu fantasques. Il oureux de l'étude de i, à cette époque et it fort mélangée d'ase. Ainsi, il fit conss salons de réception,

dédiés chacun à l'une des planètes. Les officiers de l'armée étaient recus dans le salon de Mars; les juges et les secrétaires, dans celui de Mercure; les ambassadeurs, les poêtes et les vovageurs, dans le salon de la lune. Mais il fut bientôt détourné de ces imaginations par les soins pressants de l'empire; et il se montra alors à la hauteur de sa position. D'abord il eut à soutenir une guerre contre Bahadour, le souverain du Gouzerat. Un zèle religieux, trop scrupuleux peut-être, l'avait empêché de profiter des embarras de ce prince, engagé dans une guerre contre le radja infidèle de Chittore. Toutefois, quand it se fut décidé à prendre les armes, il leva une armée și nombreuse, et la conduisit și bien, que l'ennemi n'osa se mesurer contre lui en bataille rangée. Fuyant devant Houmaïoun, Bahadour s'enfuit à Ahmedabad, après avoir déposé ses trésors dans la forteresse de Chapanni, qui passait pour être imprenable. Mais le jeune empereur, à la tête d'un corps d'élite, escalada les flancs perpendiculaires du rocher, et enleva la place par surprise, exploit dont la tradition a conservé la mémoire, et qu'elle compare aux plus grands faits d'armes de Bâber et de Timour. Après avoir ainsi terminé heureusement sa première guerre , il espérait sans doute un règne tranquille et prospère, lorsqu'il lui fallut reprendre les armes contre ses frères Camran et Hindal, qui se révoltèrent avec les troupes placées sous leur commandement. D'un autre côté, ces divisions excitèrent Sher-Khan, chef patan, qui était encore en possession du Bengal, à s'avancer, à la tête d'une grande armée, contre Houmaïoun. Celui-ci, empêché par l'état critique de ses affaires, ne put réunir assez de troupes; et, battu, il vint se réfugier à Agra. Mais alors ses deux frères, voyant que leurs discordes allaient aboutir à la ruine de leur maison, se rallièrent à l'empereur. Houmaioun, ainsi renforcé, reprit l'offensive contre Sher-Khan; mais il fut encore défait, obligé d'abandonner sa capitale, et de chercher un asile chez

les petits princes de sa frontière. Trèspeu d'entre eux restèrent fidèles au monarque vaincu. Obligé de fuir encore, il alla demander l'hospitalité à Maldeo, qui lui faisait les plus chaudes protestations d'amitié; mais, s'apercevant bientôt que toutes ses parole**s** ne cachaient que des desseins de trahison, il traversa en toute hâte le grand desert de l'Ouest; et, avec les quelques serviteurs restés fidèles à sa fortune, il se retira de l'autre côté de l'Indus. Dans cette fuite, il fut réduit à des extrémités qu'ont rarement connues les plus malheureux princes de l'Asie. Son cheval étant tombé mort de fatigue et de soif dans les sables du désert, il n'aurait pas pu s'en procurer un autre, si un soldat ne lui cut donné celui qui portait sa mère. Un jour, après avoir souffert les plus cruels tourments de la soif, le corps des fugilifs rencontra entin un puits alimente par une source abondante; malheureusement ils n'avaient qu'un seau; et, lorsqu'il fut au fond du puits, la foule se précipita avec tant de violence, que la corde se rompit ; il tomba au fond, et quelques personnes après. Cependant l'arrière-garde était vivement pressée par l'ennemi, et il fallut se remettre en route en toute håle. Houmaïoun arriva-presque **s**eul à Emircot, de l'autre côté du désert. Ce fut au milieu de ces calamités qu'on lui annonça qu'un fils lui était né ; ce fils fut le célébre Akbar, qui devint ensuite le plus grand prince de l'Asie. Obligé de luir sans cesse, il ne put empêcher ce fils de tomber dans les mains d'un traitre, qui le livra à Camran, son frère et son mortel ennemi.

Toujours poursuivi, Houmaïoun alla demander asile, en Perse, à Shah-Tamasp, qui le reçut avec la plus magnifique hospitalité, et lui fournit les moyens de tenir une maison digne de son nom. Ayant promis de se convertir a la foi shiite, Houmaïoun fut mis par ce prince à la tête d'un corps de dix mille hommes, avec lesquels il entreprit de reconquérir ses États. Il se divigea d'abord sur le Caboul, que son frère Camran entreprit de lui dispu-

ter. Maître de Candahar, qu vrit ses portes et lui offrit sources pour augm**enter lé n** ses soldats, il vint m**ettre le** vant Caboul. Son frère l'y : et lorsque Houmaloun paru murs de la vill**e, Camran** li son fils Akbar, attaché sur t jurant de fair**e périr l'enfant** ne se retirait pas. Mais celt se laisser effrayer par cel spectacle, annonç**a au cont**i n'en attaquerait la vill**e que** ment ; et Camran, intimidé solution, s'enfuit avec ceux : tisans qui étaient le plus co Houmaioun ayant recouvré un trône et son fils, régna encore à Caboul, toujours b son frère, qui le réduisit p fois à la dernière extrémité. eulin vaincu.

Cependant Sher-Khan & le maître r**econnu de l'Indo** il étendai**t de tous les co**l mites de son empire. C'était sage et juste. Les travau pour la sécurit**é et le bic** voyageurs, tra**vaux qui, d** l'Asie, sont à la charge du étaient conçus sur une éc aucun régne a**ntérieur n'av** donner l'idée. Dans toute de l'Indoustan, du Gange à tit construire une grande ro des deux côtes d'arbres frui un puits de deux milles en de et, à chaque étape, des cara où les voyageurs étaient dé le trésor public. Il s'était at tout à faire rendre une bor à ses sujets; la **sécurité (** rale; et sa mort, après ci règne, fut regardée comm heur public. Son fils Sélim la moins sage et moins habile père ; puis, quand il mourut après, laissant le trône à u l'empire fondé par Sher-Kl chiré par les dissensions de royale, par les nombreuse des omrahs et des vice-rois. amis d'Houmaioun le sollicit rentrer en campagne, affu

considérable, suffirait omber en poussière un menté. Assez mal assuré le trône de Caboul, il eine à se décider; mais ant 15,000 cavaliers, il ndus, où Byram, le meilnéraux, vint le rejoindre corps de vétérans qu'il Candahar.

res avoir passé le fleuve, ord Tartar-Khan, gouhore, qui fut surpris et am. Cependant les omlacé **sur le trône un ne-**Khan, Secander-Khan, brave que capable. A la iée de 80,000 hommes, in**t de** l'ennemi ; et , à la t livrée, on déploya de re un acharnement inoté des Mogols, elle fut prudence et énergie par Byram; mais celui qui le plus, ce fut le jeune peine agé de treize ans, sme inspira aux troupes esque surnaturelle. Les à la fin battus et disperer s'enfuit dans les mond, laissant la belle plaine i ouverte aux armes des

vainqueur marcha sur at s'asseoir sur le trône té éloigné pendant treize n'y monta que pour y s d'un an après, desceni**ers d**e marbre de son ne chute qui fut mortelprince brave, aimable, la carrière fut marquée vicissitudes que celle : monarque de l'Asie. t-on imputer tous ses générosité avec laquelle envers des frères inditrahirent; Ferishta dit eut eu moins de bonté il eut été un beaucoup ince. Si telle est, en ef-, n'est-ce pas aussi jusn point une excuse pour les cruautés qui souillent si souvent l'histoire des rois asiatiques? Le principe de la primogéniture si fermement établi en Europe n'a presque pas de valeur dans ces malheureuses contrées, et tout prince du sang royal qui peut ou se former un parti, ou devenir populaire, n'est que trop facilement séduit par l'espérance de chasser le souverain régnant et de monter lui-même sur le trône.

### § III. Akbar.

En 1566, Akbar commença son long règne de cinquante et un ans, pendant lequel il se montra le plus sage et le plus grand de tous les souverains qui aient jamais porté le sceptre de l'Inde. Agé de treize ans à peine quand il monta sur le trône d'un si grand empire, il n'y pouvait être bien affermi. Le pays était désolé par les révoltes des gouverneurs, des omrahs patans, des princes radipoutes. Il combattit tous ces ennemis avec des talents, et souvent avec un héroïsme plus digne d'un chevalier errant que du prin**ce** d'un si grand empire. Ainsi all**ant une** fois punir le vice-roi révolté du Bengal, Akbar s'impatiente de se voir séparé de l'ennemi par le Gange et sans avoir aucun moyen de le franchir. A la tête d'une centaine de cavaliers il se jette à la nage dans le fleuve , et à peine a-t-il atteint l'autre rive qu'il se précipite sur les révoltés. Ceux-ci se croyant en parfaite sécurité se livraient aux plaisirs et aux festins, lorsque tout à coup ils entendent les tambours battre la marche impériale; frappés de terreur panique, ils se dispersent. Cependant Akbar s'était dirigé de toute la vitesse de son cheval sur la tente de leur chef Zemân, qui seul, dans toute son armée, essaya quelque résistance et se sit tuer les armes à la main. Le reste avait disparu devant une poignée d'hommes.

Une autre fois il apprend que plusieurs chefs mogols se sont révoltés dans le Gouzerat, et qu'ils en assiégent la capitale, Ahmedabad. Aussitôt il fait partir d'Agra deux mille cavaliers, qu'il suit bientôt après lui-même à la

les petits princes de sa frontière. Trèspeu d'entre eux restèrent tidèles au monarque vaincu. Obligé de fuir encore, il alla demander l'hospitalité à Maldeo, qui lui faisait les plus chaudes protestations d'amitié; mais, s'apercevant bientôt que toutes ses paroles ne cachaient que des desseins de trahison, il traversa en toute hâte le grand desert de l'Ouest; et, avec les quelques serviteurs restés fidèles à sa fortune, il se retira de l'autre côté de l'Indus. Dans cette fuite, il fut réduit à des extrémités qu'ont rarement connues les plus malheureux princes de l'Asie. Son cheval étant tombé mort de fatigue et de soif dans les sables du désert, il n'aurait pas pu s'en procurer un autre, si un soldat ne lui edt donné celui qui portait sa mère. Un jour, après avoir souffert les plus cruels tourments de la soif, le corps des fugitils rencontra enlin un puits alimente par une source abondante; malheureusement ils n'avaient qu'un seau; et, lorsqu'il fut au fond du puits, la foule se précipita avec tant de violence, que la corde se rompit ; il tomba au fond, et quelques personnes après. Cependant l'arrière-garde était vivement pressée par l'ennemi, et il fallut se remettre en route en toute håte. Houmaïoun arriva presque seul à Emircot, de l'autre côté du désert. Ce fut au milicu de ces calamites qu'on lui annonça qu'un fils lui était né ; ce fils fut le celebre Akbar, qui devint **e**nsuite le plus grand prince de l'Asie. Oblige de luir sans cesse, il ne put empécher ce fils de tomber dans les mains d'un traitre, qui le livra à Camr**an**, son frère et son mortel ennemi.

Toujours poursuivi, Houmaïoun alla demander asile, en Perse, à Shah-Tamasp, qui le reçut avec la plus magnitique hospitalité, et lui fournit les moyens de tenir une maison digne de son nom. Ayant promis de se convertir à la foi shiite. Houmaïoun fut mis par ce prince à la tête d'un corps de dix mille hommes, avec lesquels il entreprit de reconquerir ses Etats. Il se dirigea d'abord sur le Caboul, que son frère Camran entreprit de lui dispu-

ter. Maître de Candahar, ( vrit ses portes et lui offr sources pour augmenter le ses soldats, il vint mettre i vant Caboul. Son frère l'y et lorsque Houmaioun par murs de la ville, Camran son fils Akbar, attaché sur jurant de fair**e périr l'enfa**n ne se retirait pas. M**ais ce**l se laisser effrayer par ce spectacle, an**nonça au con**i n'en attaquerait la vill**e qu**e ment; et Cam**rān, intimid**é solution, s'enfui**t avec ceux** tisans qui étaient le plus c Houmaioun ayant recourt un trone et son fils, régui encore à Caboul, toujours l son frè**re, qui le réduisit** lois à la dernière extrémité enlin vaincu.

Cependant Sher-Khan ét ie maître **reconnu de l'Ind**e il étendai**t de tous les cō** mites de son e**mpire. C'étai** sage et just**e. Les trava**u pour la sécurité et le bie voyageurs, travaux qui, l'Asie , sont à la charge du étaient conçus sur une éc aucun régne **antérieur n'a**v donner l'idée. Dans toute de l'Indoustan, du Gange à lit construire une grande ro des deux côtes d'arbres frui un puits de deux milles en d et , à chaque é**tape, des car**i où les voyageurs étaient de le trésor public. Il **s'était a**i tout à faire rendre une bo à ses sujets; la **sécurité** : rale; et sa mort, après ci règne, fut regardée comm heur public. Son fils Sélim l moins sage et moins habil père ; puis, quand il mouru après, laissant le trône à 1 l'empire fondé par Sher-Kl chire par les dissensions de royale, par les nombreus des omrahs et des vice-rois amis d'H**oumaïoun le sollicit** rentrer en campagne, affi

ition, à la tête d'une armée peu considérable, suffirait e tomber en poussière un il cimenté. Assez mal assuré sur le trône de Caboul, il ne peine à se décider; mais inissant 15,000 cavaliers, il r l'Indus, où Byram, le meils généraux, vint le rejoindre un corps de vétérans qu'il it de Candahar.

:, apres avoir passé le fleuve, d'abord Tartar-Khan, gou-: Lahore, qui fut surpris et Byram. Cependant les omnt placé sur le trône un nener-Klian, Secander-Khan, ssi brave que capable. A la armée de 80,000 hommes, **ievant de** l'ennemi ; et , à la i fut livrée, on déploya de **'autre un a**charnement in-Du côté des Mogols, elle fut vec prudence et energie par n et Byram; mais celui qui ua le plus, ce fut le jeune ors à peine agé de treize ans, ieroisme inspira aux troupes r presque surnaturelle. Les ent à la fin battus et disperander s'enfuit dans les mon-Nord, laissant la belle plaine istan ouverte aux armes des

io**un** vainqueur marcha sur revint s'asseoir sur le trône iit été éloigné pendant treize il n'y monta que pour y noins d'un an apres, descenscaliers de marbre de son it une chute qui fut mortelun prince brave, aimable, iont la carrière fut marquée de vicissitudes que celle intre monarque de l'Asie. doit-on imputer tous ses à la générosité avec laquelle uisit envers des frères indile trahirent; Ferishta dit e s'il eut eu moins de bonté **zur,** il eut été un beaucoup d prince. Si telle est, en efrité, n'est-ce pas aussi jusertain point une excuse pour les cruautés qui souillent si souvent l'histoire des rois asiatiques? Le principe de la primogéniture si fermement établi en Europe n'a presque pas de valeur dans ces malheureuses contrées, et tout prince du sang royal qui peut ou se former un parti, ou devenir populaire, n'est que trop facilement séduit par l'espérance de chasser le souverain régnant et de monter lui-même sur le trône.

### § III. Akbar.

En 1566, Akbar commença son long règne de cinquante et un ans, pendant lequel il se montra le plus sage et le plus grand de tous les souverains qui aient jamais porté le sceptre de l'Inde. Agé de treize ans à peine quand il monta sur le trône d'un si grand empire, il n'y pouvait être bien affermi. Le pays était désolé par les révoltes des gouverneurs, des onirahs patans, des princes radjpoutes. Il combattit tous ces ennemis avec des talents, et souvent avec un héroïsme plus digne d'un chevalier errant que du prince d'un si grand empire. Ainsi allant une fois punir le vice-roi révolté du Bengal, Akbar s'impatiente de se voir séparé de l'ennemi par le Gange et sans avoir aucun moyen de le franchir. A la tête d'une centaine de cavaliers il se jette à la nage dans le fleuve , et à peine a-t-il atteint l'autre rive qu'il se précipite sur les révoltés. Ceux-ci se croyant en parfaite sécurité se livraient aux plaisirs et aux festins, lorsque tout à coup ils entendent les tambours battre la marche impériale; frappés de terreur panique, ils se dispersent. Cependant Akbar s'était dirigé de toute la vitesse de son cheval sur la tente de leur chef Zemân, qui seul, dans toute son armée, essaya quelque résistance et se sit tuer les armes à la main. Le reste avait disparu devant une poignée d'hommes.

Une autre fois il apprend que plusieurs chefs mogols se sont révoltés dans le Gouzerat, et qu'ils en assiégent la capitale, Ahmedabad. Aussitôt il fait partir d'Agra deux mille cavaliers, qu'il suit bientôt après lui-même à la

tete d'un détachement d'élite, et marchant en toute hâte, à raison de quatre-vingts milles, ou vingt lieues par jour , il arrive en une semaine sur le théâtre des événements. Lorsque les coureurs de l'ennemi vinrent demander quelle était cette petile armée, quand ils rapporterent au camp qu'elle était conduite par le roi des rois en personne, les rebelles frappés d'épouvante furent sur le point de s'enfuir. Leurs chefs parvinrent cependant à les mener à la bataille; mais après quelques instants de combat ils furent complétement hattus. Tandis que ses soldats étaient à la poursuite des fuyards, Akbar, resté avec deux cents hommes sur une colline, aperçut un corps de 5000 cavaliers qui n'avaient pas encore pris part au combat, et avançaient sur lui. Ses officiers le pressaient de se retirer immédiatement; mais lui, repoussant tous leurs conseils, lit battre les tambours impériaux, et se précipita sur l'ennemi à la tête de son petit détachement, comme si c'eut été l'avantgarde d'une grande armée. Les autres, trompés par cette audace, s'enfuirent au galop, et on les poursuivit l'espace de quelques milles. Le même jour, l'empereur faisait son entrée triomphale à Ahmedabad, et la révolte était definitivement reprimee. Une autre fois encore, suivi de cent cinquante chevaux seulement, il attaqua avec tant d'ardeur l'arrière-garde d'une armée, que celle-ci, frappée d'épouvante, se dispersa tout entière. Plus tard ayant repris les armes pour punir le souba du Bengal, Daoud, il le défia en combat singulier et dans des termes si audacieux, que celui-ci prit la fuite et n'osa jamais se présenter devant l'empereur.

Toutes ces façons d'agir étaient fort en dehors des règles de l'art militaire, et convenaient assez peu à un monarque qui gouvernait cinquante millions d'hommes et commandait à une puissante armée. Mais les Indous et les Orientaux, en général, sont facilement impressionnables par tout ce qui leur paraît merveilleux, et très-portés à exagérer tout ce qui peut y ressembler. Les exploits extraordinaires lui donnaient à leurs yeux tère surnaturel qui faisait d'effroi tous ses ennemis, e la victoire beaucoup mieux c sent pu le faire les opératic campagne conduite selon tou gles. Aussi ne parvint-il pas sa s'assurer la possession tran provinces de l'Indoustan, mail conquit tout le Gouzerat, une partie du Deccan. A la règne, il avait réuni sous se presque tous les pays où les mavaient porté leurs armes au

avaient porté leurs armes av L'un des travaux les plu quables accompli**s sous ses or** livre connu sous le nom d'An et qui contient une statisti plète de son empire. rédigi direction et celle d'Aboul-F digne ministre. On y trou cription de son empire, de vernement, de **ses occupatio** nelles, depuis les plus in affaires de l'Etat jusqu'à la d de sa chasse aux perdrix, manière d'élever les faucon plaisirs même qu'il se pern fournissaient, comme il le dit ment, les moyens d'etudies tère des officiers attachés à vice. Les détails statistiques apprennent queiles étaient l'i les productions de chaque sont du plus haut intérét. S vraisemblance, ils ont été surtout pour servir à la régi de l'impôt, point sur lequ prétend avoir soulagé les peu notable partie des charges étaient imposées p**ar ses préd** Cependant la proportion que demandait aux contribuable tainement fort considérable tiers du produit brut de la reconnaît que sous l'ancienn tration indoue elle n'était sixième; que dans l'Iran el elle est seulement du dixiè ces gouvernements impossit une foule d'autres charges qu bien plus durement sur le pe au contraire, il renonça à te pté à celui de la terre. Parmi abolit, il mentionne une caine taxe particulière sur les t les pêcheurs, sur les dièces d'arbres, sur les bœufs, te du bétail, et d'autres en-

frappaient surtout sur les génaient l'activité naturelle erce. On peut donc croire ré l'énormité de la propordemandait à la production on administration soulagea la masse de ses sujets.

indant le règne d'Akbar que nnaires chretiens parurent emiere fois à la cour mogoæmble pas que lui-même il ché à aucune religion en parnais une ardente curiosité désirer de connaître les dièces d'hommes qui peuplent t leurs divers cultes. Ayant ndu parler d'hommes nouus d'un pays très-éloigné et une religion différente de ies qu'on connaissait dans voulut les voir et converser il adressa une lettre aux de Goa, les priant de lui es missionnaires, avec des ur religion, promettant qu'il fait le meilleur accueil. Le gol ne laissa pas que de proord quelque impression de **1318** les pieux personnages ur cette mission ne crurent r refuser une ouverture qui œut-étre , conduire à de si ultats. En conséquence, le e 1568, Aquaviva, Monsernriques partirent de Goa

dans ce port, les missionus l'escorte d'un détacheavalerie, passèrent d'abord puis la Nerbadda, et traveradou, qu'ils disent avoir dû des plus grandes villes du r ses ruines couvraient un eize lieues de circonférence. ent ensuite dans la grande djein. En chemin, ils ret les superstitions des Bane voulaient ni tuer aucun

ëtre vivant, ni mëme assister à sa mort, et qui, tout en négligeant leurs propres malades et leurs inlirmes, entretenaient de riches hôpitaux pour les diverses espèces d'oiseaux et d'animaux. Un capitaine portugais, qui les accompagnait, profita de l'observation pour faire une speculation assez singulière : il réunit un certain nombre de chiens, et jura qu'il les tuerait si on ne payait pas rançon pour les racheter; les Banians paverent. Ils virent encore, dans chaque ville, des pyramides de diverses formes, élevées à la mémoire de femmes qui s'étaient brûlées sur le tombeau de leurs maris. La singularité de leur habit attira quelquefois des insultes aux missionnaires; le plus souvent il provoquait le rire; mais leur escorte de cavaliers mogols les protégea toujours efficacement contre tout mauvais traitement. Ensin, le 19 sévrier, ils surent reçus par un grand corps de troupes montées sur des chevaux, des chameaux, des dromadaires, qui les menèrent en grande pompe à l'attipore, où l'empereur avait alors fixé sa résidence.

Dès leur arrivée, on les conduisit en présence d'Akbar, qu'ils nous représentent comme un homme d'environ cinquante ans, d'un teint semblable à celui des Européens, et portant sur toute sa personne l'air d'une vive intelligence. Il leur fit la plus gracieuse réception, leur offrant tout ce qu'il pouvait imaginer, de l'argent même, et se montra fort édifié de le leur voir refuser. Quand on déploya devant ses yeux une image de la crucifixion, il fit preuve de la plus respectueuse impartialité, saluant, s'agenouillant, se prosternant, c'est-a-dire, lui rendant hommage à la façon des musulmans, des Indous et des chrétiens. D'après le rapport des missionnaires, il fut frappe plus vivement qu'on ne le croirait, à en juger d'après son caractère, par une riche image de la Vierge, qu'il admira beaucoup, et déclara digne de la reine des cieux. Les Portugais lui firent présent d'une Bible en quatre langues; il baisa le livre, et le porta à

son front, à la manière des musulmans. Ils lui demandèrent aussi d'être mis, dans une conférence publique, en présence des mollahs, ou docteurs mahométans. Cette demande leur fut accordée; et ils racontent avec orgueil que leurs arguments restérent victorieux et sans réponse; ils reconnaissent cependant que leur triomphe ne lit que très-peu d'impression sur l'esprit aveuglé de leurs adversaires. Cependant l'empereur se déclara fort édifié, et s'exprima en termes tels, qu'ils concurent les plus vives espérances au sujet de sa conversion. Mais le temps se passait, et bien qu'il leur temoignat toujours la même faveur, il trouvait toujours, sous un prétexte ou sous un autre, moven de leur échapper, et de ne pas prendre un parti decisif. A la fin, l'un des courtisans prit les missionnaires à part, et leur apprit qu'ils se flattaient de vaines espérances, que Sa Majesté n'avait d'autre but que de satisfaire sa curiosité, en appelant à sa cour des personnes de tous les pays et de toutes les religions, mais qu'elle n'avait pas la moindre envie de se convertir à leur doctrine. Et de fait , à en juger par certains détails qui nous sont transmis par les missionnaires eux-mêmes , il y a quelque lieu de croire qu'Akbar voulait s'amuser à leurs dépens. Un jour, il leur annonça qu'un grand docteur maho∙ métan se proposait, pour prouver la supériorité divine de sa religion, de se jeter dans un grand feu, le coran à la main, jurant qu'il en sortirait sain et sauf; et il les invita à en faire autant avec la Bible. Les religieux, qui avaient bien laissé percer quelque prétention à des pouvoirs surnaturels, furent très-embarrassés. Ils repondirent d'abord qu'après avoir si victorieusement combattu pour la cause de la vérité dans plusieurs conférences publiques, on ne pouvait pas leur demander de s'exposer à une épreuve si deraisonnable et si périlleuse ; que , d'ailleurs, ils étaient prêts a recommencer la discussion contre tout venant. La discussion recommenca en effet; mais Akbar, retournant à ses

idées, renou**vela la propositi**c gageant à faire en sorte que k passerait le premier sur le b la condition qu'un des missi s'engagerait à le suivre. Aprê délibérations, ceux-ci déciders sagement d'ailleurs, qu'il était sible d'en appeler à une épres extravagante. Alors l'empercu pointé, et dont la curiosité é satisfaite , ne les vit plus que en loin; puis, enlin, **son attent**i distraite par l**es insurrections** tèrent, à ce**tte époque, dans k** et le Bengal, i**l sembla out** pieux visit**eurs; et eux, de le** n'espérant rien d'un plus lons reprirent la route de Gos.

En 1591, Akbar fit encore des missionnai<del>res</del> européens i sa cour; il**s ne furent pas pl** reux que leurs prédécesseur reçus d'abord, ils furent bien gligés, et s'en retournérent ils étaient venus. Quatre ans fit encore une nouvelle demi cette fois, il l'accompagna de promesses et d'un langage si i que les Portugais ne crurent ; voir répondre par un refus. était alors à Lahore; pour l'a joindre, les mi**ssionnaires du**r verser le Damär pour se rendr bay, et , de là , fr**anchir le gran** de l'Ouest. Près de Cambay, contrèrent **une multitude de** 20,000 personnes, partant ex nage pour les bords du Gangt furent fort édifiés de l'air sol sérieux des pèlerins. Ils pass desert avec une grande carava posée de 400 chameaux . d'un nombreuse de cavaliers, et d'u de gens à pi**ed. Après une ma** nible de deux cent vingt lieues sion arriva **sur les rives d'u** fleuve, et, dix li**eues plus loin, d** enfin dans l**es murs de Lab**t nous est représentée comme u charmante. On conduisit auss missionnaires au palais impéris truit sur une île d**u Neuve. 16** j recus de la manière la plus 🗈 Une image de la Vierge, mag

e, et plus belle encore que **présentée à l'e**mpereur par <del>lécess</del>eurs, excita la plus ation. D'abord, tout seme aux missionnaires; ils reavec une vive satisfaction le chement d'Akbar pour le me, dont il dépouillait les ians remords quand il avait rgent. Mais bientôt ils se it quand ils voient le culte l rendait au soleil. Ils l'acne d'être assez insensé pour ı se faire adorer lui-même. nt que, chaque matin, il se u peuple sur un balcon, ue la multitude assemblée nat devant lui; qu'il se fainter des enfants malades nir, etc. Mais peut-être les onnaires prirent-ils les forue serviles de l'hommage **our la folle prétention d'un** aurait voulu se faire adorer. aucune chance de réussir, ent de son départ pour le la guerre dans le Deccan; ur retour à Goa, ils accoml'armée pendant une partie ite.

nourut en 1605, après un anquante et un ans. Il ne n fils nomme Sélim, qui, a avènement, prit le nom u ambitieux de Djihangire, , le conquérant du monde. uissant voulut d'abord sou-'étentions de Chusero, son ; mais ses intrigues furent puées; et Chusero, oblige de p heureux de recourir à la paternelle. Quelque temps endant, croyant avoir augombre de ses partisans, il se louveau, tout en conservant ons sentiments au fond du arrêter une conspiration lait à rien moins qu'à assasereur. Il voulait, disait-il, ortune du combat; mais, à , il ne consentirait à montrône teint du sang de son int d'abord quelques succès; t laissé surprendre par une

armée très-supérieure en nombre à la sienne, il se retira sous les murs de Lahore, où il fut complétement battu, et, quelques jours plus tard, fait prisonnier au passage de l'Indus. Chusero, amené devant son père, confessa sa faute; mais, animé de sentiments d'honneur qui excusent en partie sa faute, il refusa de dénoncer aucun de ses complices. Enfermé dans une prison, il n'en était tiré chaque jour que pour voir quelqu'un de ses plus chers amis ou de ses partisans mis à mort au milieu des tortures les plus cruelles. Relaché après dix ans d'emprisonnement, il ne fut rendu à la liberté que pour mourir assassiné par les ordres de son frère, Shah-Jehan.

# § IV. Djihangire.

Djihangire commença son règne par un crime auquel il fut poussé par les plus malheureuses passions. Une jeune fille tartare, née, dans le désert, de parents pauvres, quoique nobles, avait été amenée, dans son enfance, à Delhi, où elle devint, en grandissant, la plus personne de l'Indoustan. Sa beauté célèbre lui avait fait donner les surnoms de Mhir-el-Nissa, c'est-à-dire, le soleil des femmes; de Nour-Djihan, la lumière du monde; de Nour-Mahal. L'empereur, avant de monter sur le trône , avait eu occasion de la voir, et s'était épris de ses charmes. Il était payé d'un tendre retour; mais, maiheureusement pour les deux amants, la jeune personne avait été fiancée, dès son enfance, à Sher-Atkan, Turcoman d'un mérite distingué; et ce lien, dans les mœurs de l'Inde, est indissoluble. Aussi Akbar avait-il impérieusement ordonné à son fils de laisser les choses suivre leur cours régulier. Mais, après sa mort, Djihangire ne fut pas plutôt monté sur le trône, qu'il chercha les moyens de satisfaire sa criminelle passion. Sher-Afkan était trop brave et trop populaire pour qu'on osat le faire mettre à mort ouvertement; l'empereur, aveuglé par sa passion, eut recours aux plus lâches perfidies. D'abord il essaya de compromettre son rival dans des chastes es

: . . . repnant: mais Sher-Afkan on des jerns ou on l'avait exposé ares arcavelites de courage. Il fallut ser - i autres movens. Kattab. un cones de la cour, fut revêtu de ringeranit emploi de souba du Bena, and committee qual debarrasserait impereur de son rival. Quarante ass. sans envoves contre lui lurent batus, et il tailut attaquer le brave Turvinan avec une petite armée. Afkan t des prodiges de valeur, il tua de sa copies mem Kattab, son indigne enentre, ce mourut enfin accablé sous no préte de fleches. La belle mais unbancuse personne dont la possess da wait coute tant de crimes, se s, ...int voiontiers à son destin; mais e and de son royal amant, dont les send nents valaient beaucoup mieux par sa conduite, sut déchiré de tels cincids, que, pendant quatre ans, i scasa de la voir, et l'abandonna, agazee d'uns un coin de son palais. v la liu cependant, elle sut rallumer a passion mal eteinte, et devint toutemasante. Ses parents furent élevés ary pars hants emplois dans l'Etat, et son are nomine grand vizir. Le bonheur vosilot qu'il possedàt les talents et les podites necessaires à ce poste eminent ; wa elevation n'excita point l'envie; quadae l'empéreur se livrât luiname a tous les plaisirs, il semble que, war son regne, l'Inde fut bien gouvermer.

nom le regne de ce prince, deux o salons auglaises vinrent visiter sa après le récit de ces en-- ws, nous pouvons, peut-être, nous anner de sa cour une idée plus exacte dapres les vagues et pompeuses h Camations des historiens orientaux. to 100%, les capitaines William Haw**volet Neeling furent envoyes par la** compagnie pour ouvrir des relations concretales avec les peuples de l'Inh an ambut avec les Etats du Mo-" 'Hawkins se séparant de Keeling y agalara, arriva a Surat le 24 août mais a callicita aussitöt une audience an gorrerneur. Celui-ci répondit qu'il and approachte de rien débarquer avant A con obtenu la permission du vice-

roi qui résidait à Cambay. Ut y fut aussitot dépéché; mais alors da**ns la saison des plu** mauvais **temps , le déborde** rivières emp**échèrent d'avoi**ponse avant vingt jours. La p de vendre et d'acheter élait : mais pour ce voyage seuler plus, il était défendu de cré blissement permanent sans i sion spéciale de l'empereur, p qu'on obtiendrait facilement la demander à **Agra. Hawk** mença d'abord par debarquer chandises; mais il s'aperçut t mecontentement des trafiqua génes, qui, dans leurs conve semblaient fort effrayés de c velle concurrence. Ils étai animės sous main par un j**ė**s tugais, qui, plein d'une init fois religieuse e**t politique, f**i qui dépendait de lui pour ent efforts du capitain**e anglais.** Hawkins reçut la désagréable que deux de ses em**barcation**: dant à la côte, avaient été par un navire p**ortugais, don** mandant ne daig**na pas mēme** quand on lui envova demand de cet outrage, et se content avec l'accent du plus profond que le roi des Anglai**s n'était l** de misérables pêcheurs et le s que d'une île insignifiante. rencontrant un officier de cett et se plaignant à lui des ins lui avaient été fait**es, en re** toute réponse qu**e les mers** ( appartenaient au roi de Port que personne n'y pouvait fain merce sans sa permission. Le angiais le pria alors de port supérieur un cartel, qui ne accepté. Cependant les emba saisies avaient été envoyées à leurs cargaisons et les homme montaient, et Hawkins, loin ver aucune protection dans rités indoues, avait acquis la tion qu'elles étaient d'accord ennemis pour l'accabler. On qu'à attaquer sa maison, et il vait plus paraître en ville san

317

riva en personne; mais nir au secours du malheus, il ne songea qu'à prorconstance pour prendre aison tout ce qui était à e; encore avait-il soin de aver qu'au prix fixé par

position si critique, Hawut à suivre le conseil qui ord été donné d'aller lui-'a solliciter la protection ais le vice-roi craignant laintes qui ne pouvaient tre dirigées contre lui, fit I put pour empêcher ce **etite** escorte qu'il donna itait chargée de le mettre is celui-ci craignant queldessein avait engage des i service, et un capitaine vice - roi du Deccan lui stachement de braves cains. C'est ainsi qu'il put ra le 16 avril 1609. Tancherchait un logement, ; fit mander avec tant de qu'il eut a peine le temps . Djihangire le reçut sur t d'abord il examina avec lettre et le sceau royal ; lui remit de la part de i**n,** puis il ordonna de la n jésuite qui était alors à dis que celui-ci faisait un avantageux sur la misreur ayant découvert que ivé savait parler le turc, ncé une conversation avec at de l'audience , Hawkins enir tous les jours au paereur s'entretenait longuei, l'accablant de questions s pays de l'Europe et sur lont il avait entendu par-: l'existence de laquelle il idant pas très-sûr. Il reles Anglais avaient été és par le vice-roi de Camfit envoyer l'ordre de leur ce qui pouvait être néur commerce. En même le capitaine de rester dans l'Inde jusqu'au moment où il pourrait lui-même envoyer une ambassade en Europe, et en attendant il lui assura un revenu de plus de quatre-vingt mille francs , somme énorme dans ce tempslà, avec le commandement d'un corps de quatre cents chevaux. Hawkins trouvant qu'à ce compte il pouvait servir à la fois son pays, la Compagnie et lui-même, se laissa persuader. A tant de beaux cadeaux l'empereur voulut joindre celui d'une femme. Le point était délicat, et s'il n'avait craint d'étre accusé d'ingratitude, Hawkins aurait refusé; il espéra un moment tourner la difficulté, en disant que sa conscience lui défendait d'épouser une autre femme qu'une chrétienne; mais l'empereur, qui tenait à son idée, lui trouva une jeune vierge arménienne, aux destinées de laquelle le galant capitaine ne put pas refuser d'unir la sienne. Quoique cette union n'ait pas été accomplie selon les formes légales, et qu'elle sût nulle aux yeux de la loi anglaise, Hawkins s'y montra fidèle toute sa vie, et il prétend qu'il y trouva tout ce qu'on peut espèrer de bonheur sur la terre.

Il était ainsi en pleine faveur, quand il apprit qu'un autre navire anglais, l'Ascension, venait de jeter l'ancre dans le port de Surat. Il n'eut pas de peine à obtenir un édit impérial écrit en lettres d'or et scellé du grand sceau de l'empire, qui autorisait ses compatriotes à faire tout le commerce qu'ils pourraient; il eut même la satisfaction de voir son plus cruel ennemi, le viceroi de Cambay, mandé à la cour, et puni pour tous ses crimes de la confiscation de ses effets mobiliers. Ils étaient si nombreux, qu'il fallut deux grands mois à l'empereur pour en passer luimême la revue et y choisir ceux qui lui convenaient. Le capitaine eut le plaisir d'y montrer lui-même à l'empereur quelques objets qu'il lui avait envoyés en présents, mais qui n'étaient jamais arrivés à leur destination.

Cependant la roue de la fortune, après l'avoir élevé si haut, commença à décliner pour lui. Mikrab, l'ex-viceroi de Cambay, l'ennemi d'Hawkins,

une fois dépouillé de ce qu'il avait de plus précieux, trouva moyen de rentrer en grace; on lui rendit même son gouvernement, en lui recommandant toutefois plus de circonspection à l'avenir; mais, avant de se rendre à son poste, il sut s'arranger pour rendre à l'Anglais tous les mauvais services imaginables. Tout l'entourage de l'empereur, les omrahs, les officiers, et surtout les jésuites, se coalisèrent avec lui pour ruiner l'influence de l'étranger, de l'infidèle. On représenta à Djihangire qu'en ouvrant le commerce de ses Etats à un autre peuple, il mécontenterait les Portugais, nation bien plus riche et plus puissante que les Anglais, et qui non-seulement abandonnerait ses ports, mais encore était capable d'en interdire l'accès aux autres peuples. Ces arguments, appuyés par l'otfrande d'un magnifique rubis, agirent si bien sur l'esprit du prince, qu'il s'écria : « Eh bien, alors, qu'on ne laisse plus venir d'Anglais! » Et Mikrab partit avec l'ordre de ne plus leur permettre de débarquer sur les côtes de l'empire. Hawkins n'osa pas affronter la tempète de face ; il laissa d'abord partir son ennemi; puis, lorsque la vigilance de la cabale fut un peu endormie par le succes, il saisit l'occasion favorable, et, réussissant à son tour à convaincre l'empereur de tous les avantages que pourrait lui produire le commerce avec l'Angleterre, il en obtint la promesse d'un édit tout aussi favorable que le premier. Mais la cabale ennemie déploya une si grande activité, que l'empereur se laissa persuader de retirer sa parole. Depuis lors, le séjour d'Hawkins à la cour ne fut plus qu'une alternative de crédit et d'abandon d'où il ne put rien tirer. Il eut beaucoup à souffrir d'Abdoul Hassan, le premier ministre et son mortel ennemi, qui, à la cour, s'arrangeait de façon à l'empêcher de parler au prince; et. quoiqu'il ne pût pas lui retirer le djagir, le sief ou le bénéfice qui lui avait eté donné pour lui assurer des moyens d'existence, le ministre sut cependant le faire fixer dans une province si agitée par les in-

surrections, qu'il n'en prien retirer. Après det de résidence sans résult anglais se décida à qu'lle 2 novembre 1611, seulement sans avoir peulement sans avoir peulement sans emporter conspriviléges comm même sans emporter consassouveraine. Peu de judépart, il avait eu la d'entendre dire à Abdonne convenait pas à la l'empereur mogol d'écr prince.

Quelques années plu résolu de faire une noi pour mettre les affaires l'Inde sur un meilleur cela, d'envoyer, au noir une ambassade avec de tous les moyens qu'on ( faire impression sur l'o tentat asiatique. En co Thomas Roe partit de 24 janvier 1615, **avec** ments le Lion et le Pep mandés par les capitai et Peyton. Suivant tout tale de l'Afrique jusq l'ambassade arriva en Surat, où elle débarq pompe avecquatre-vingt: mes. Le 15 novembre Bahranpour, où elle éta nient reçue par le princ cond fils de l'empereur, tait dans cette ville la so Mogols, quoique, dans pouvoir f**út** dans les m Channa, le général de l' une pompeuse audience, promis de recevoir sir façon plus intime; ma sement, entre autres ; Altesse avait reçu une queurs dont elle fit si bo l'heure du r**en**de**z-vous** ( plétement hors d'état de sonne.

L'empereur était alo Roc. pour s'y rendre, e le pays des Radjpoutes. il admira la situation de compare à un tombeau é

ificence. Au-dessus d'une temples, d'une foule de une multitude de maisons, rocher presque perpendicuquel la ville était jadis as, elle était entièrement 23 décembre, sir Thomas junir; mais il ne put pas se la cour avant le 10 janvier nit la lettre royale avec les nt il était chargé, et fut une façon si cordiale, qu'il e jamais ambassadeur turc le fut mieux reçu. A la sevue, on lui offrit, et dans lui réserva toujours une

lui réserva toujours une istinguée que celle d'aucun ans. Quand il expliqua les anglais à Surat et à Ahmelui promit qu'on leur donie et entière satisfaction. Inférences suivirent, et de aversations familières, plaiquefois, s'engagèrent entre l'ambassadeur. Sir Thomas at quelque temps qu'il allait ent réussir; mais bientôt il arrêté par la même cabale jà renversé tous les projets

Mikrab Khan, l'ennemi l'Angleterre, était alors à il était soutenu par Aziph enu premier ministre, et n, le tils favori de Djihani devint ensuite empereur ı de Shah Jehan. Il est vraieilleux que sir Thomas ait dre aussi longtemps contre ints adversaires, qui parveours à produire de nouutions dans l'esprit de leur souverain. A la fin cepenersévérance et l'adresse de eur lui sirent obtenir un ns important, il est vrai, ni avait d'abord été promis. aussi une lettre adressée in de la Grande-Bretagne, it pour suscription: « A un ne descendant de ses ancêvé dans les affaires milit revêtu d'honneur et de

son séjour, sir Thomas

eut toutes les occasions d'observer la pompe et les cérémonies de cette cour, la plus splendide peut-être qui ait jamais ébloui les yeux du peuple. L'empereur passait presque toute sa vie en public. Le matin, il venait se présenter à un balcon devant la foule assemblée; à midi, il retournait à ce balcon, du haut duquel il assistait à des combats de bêtes féroces, et surtout d'éléphants ; dans l'après-midi, il se rendait au durbar, c'est-à-dire à la salle d'audience, où il recevait tous ceux qui voulaient lui parler; à huit heures du soir, il se montrait dans une cour découverte, nommée le Gard Khan, où il passait le temps à causer avec ses favoris. Dans le durbar, le trône était entouré de deux enceintes de grilles à hauteur d'appui. Dans l'enceinte intérieure était la place réservée aux ambassadeurs, aux grands officiers de la couronne, aux personnages de distinction. La seconde enceinte était occupée par les dignitaires subalternes, et derrière eux un espace immense était réservé au public, qui avait ainsi **la** faculté de voir son prince tous les jours. L'empereur ne pouvait se soustraire à cette étiquette; il fallait paraître tous les jours, sauf le cas de maladie ou d'ivresse, et encore fallaitil venir le di**re** au public assemblé.

Dans quelques occasions l'ambassadeur anglais put juger de la splendeur de la cour du Mogol. Elle se montrait surtout par l'immense profusion de pierres précieuse**s que ce souverain** prenait plaisir à réunir par tous les moyens. Aux grandes solennités, la personne de l'empereur n'était pas seulement couverte, mais cachée sous les perles, les diamants, les rubis; jusqu'aux éléphants, qui avaient tous leurs caparaçons richement brodés et la tête ornée de joyaux du plus grand prix. L'ambassadeur admira surtout la magnificence des tentes de l'empereur, entourées d'un mur en toile d'un demi-mille de longueur; celles des nobles étaient des formes les plus élégantes, et étincelantes des plus riches couleurs. Il dit que c'est a une des plus grandes raretés et magnificences »

qu'il vit jamais. Tout cet assemblage de tentes ressemblait à une belle ville. Mais, au milieu de cette splendenr, on ne voit-rien qui indique des goû**t**s intellectuels. Le jour anniversaire de la naissance du souverain , son grand plaisir c'était de se faire apporter deux coffres pleins, l'un de rubis, et l'autre d'amandes d'or et d'argent, puis de les jeter par poignées à ses omrahs; et alors ces puissants seigneurs, attachés à la plus grande cour de l'univers, se les disputaient comme des enfants a qui on aufait jete des dragees. Dans une autre occusion, on s'amusa beaucoup a peser la personne du souverain. L'empereur, en grand costume, fut mis dans une balance, fut pesé d'abord contre des roupies, ensuite contre de l'or et des joyaux , puis contre de riches étoffes et des épices de prix , enfin , contre du grain et du beurre. L'ivresse la plus éhontée terminait toutes les fêtes rovales.

L'esquisse que nous font ces deux voyageurs, du caractère de Djihangire, est peu d'accord avec les pompeux panegyriques que lui ont consacrès les auteurs orientaux. Sa facilité et sa douceur étaient tellement mélées de faiblesse et d'hésitation qu'on a peine à compren ire qu'il ait pu mener les affaires d'un si grand empire. Sir Thomas semble l'avoir bien peint, quand il dit de lui : « Il est de si bonne disposition qu'il laisse tout le monde gouverner, ce qui est pis que de mal gouverner lui-meme. » Sa justice, et surtout sa haine de l'injustice , si fort exaltée par Dow, devient au moins tort equivoque quand on le voit s'ingenier a trouver des moyens de confisquer les biens de tous ceux qui lui faisaient ombrage. Après avoir acquis la certitude des prévarications exercées par le vice-roi de Cambay, après avoir vu celui-ci dépouille de ses richesses, on a quelque peine à comprendre comment il put rentrer en grace, et, dans plusieurs occasions importantes , faire décider les affaires par son crédit. Il est difficile aussi de savoir si c'est à la superstition ou à la politique qu'on doit attribuer les absurdes caresses dont il couvr sérable fakir, avec lequel il un jour pendant plus d'un qu'il serra dans ses bras, qu se relever, et à qui il donna e roupies.

Les dernières années de l ce prince se pa**ssérent dans l'a** et ce fut encore sa fatale pass Nour Mahal qui remplit d'ai la fin de sa vic. Cette belle, gueilleuse fav**orite, qui le go** entièremen**t, abusa de la fi** son caractère , et lui aliéna : leurs amis. **La crovance pré** sans doute elle était fondée avait l'intention d'élever au t fils Inahriar au préjudi**ce de s** au moins tel fut le prétexte doutable révolte suscitée con pereur, par Shah Jehan, le tingué de ses fils, qui s'étal beaucoup **de gloire et d'influ** ses succès a la gu**erre dans le** Ce prince s'ouvrit le chemin par un crime. Chusero, son fr celui dont la rébellion avail les premi**ères années du régu** hangire , avait été **relâché de** emprisonnement et place sot veillance de Shah J**ehan. Un** femme favorite, entrant dans le trouva baigné dans son sar dant le dernier soupir. Ses nent Shah Jehan sur le lieu c et le profond chagrin dont il tre pénétré détourne d'abort soupçons; plus tard, cepent pere et le public demeurés vaincus qu'il étai**t le véritab** 

Dans la périlleuse situat avait fini par se trouver placé reur avait cependant encore un fidèle ami et serviteur, Khan, qui défendait avec zi térêts de sa couronne et de leur lui gagna des victoire troupes de Shah Jehan, e celui-ci à la dernière extrémi que après de tels succès il 1 à la cour, espérant y recev compense de ses services, il l'esprit du prince compléten

égard. Nour Mahal, ne cesd'être le mauvais génie de e, s'était unie aux ennemis et Khan, pour faire croire à r que son ininistre était entré conspiration pour le déposer. informé de l'état des affaires , résolut de ne pas se laisser en obéissant à l'ordre qu'il u de se rendre pres de son i; il se retira dans son châ-Kintimpour. A la lin, cepenssé par d'incessantes invitapartit pour la capitale, mais né de 5,000 cavaliers radj-Il trouva l'empereur campé oisinage de Lahore, et la réu'il lui fit fut des plus outraon l'arrêta sur le seuil de la ale, en lui défendant d'avancer **et de commen**cer par rendre es richesses qu'il avait acquises exactions. L'accusation **aitement in**juste , et Mohabet si fier qu'intègre. Indigné, il it à un parti extrême dont n fut remise au lendemain de retard. L'armée, alors en ur le Caboul, passait un pont le Djilem, et l'empereur, ne nt de rien, était resté à l'arde avec quelques-uns de ses is. Le général s'élance avec poutes, entoure les tentes de re. Suivi de 500 hommes bien il entre pale mais résolu. Les essayent d'abord un semblant ance, mais, en voyant le nomassaillauts, ils cèdent. Après instants de recherche, Moouve Djihangire dans la tente ervait de salle de bain. « Que là, demanda l'empereur ef-- Contraint par les machinames ennemis, qui complotent e, je viens me placer sous la n de mon souverain.» Inter-: l'empereur sur les raisons raient fait amener tant d'homnés: « Ils viennent, dit-il, nander quelque sécurité pour lle et pour moi-même, et ils tireront pas avant d'en avoir a garantie. » Djihangire proivraison. (INDE.)

testa qu'il n'avait jamais eu aucun mauvais dessein contre son ministre, et il fit tout ce qu'il put pour l'apaiser; mais celui-ci, sans se laisser prendre à de belles paroles, lui fit remarquer que l'heure avait sonné où l'empereur avait coutume d'aller à la chasse, et qu'un cheval sellé et bridé l'attendait. Djihangire comprenant que toute résistance cût été inutile, partit au galop, accompagné par une escorte de

vaillants Radjpoutes.

Cependant Nour Mahal, avec son frère, le grand vizir Asiph Khan, avait passé sur l'autre rive du fleuve avec le gros de l'armée; on imagine facilement la colère et le chagrin que dut ressentir cette orgueilleuse princesse, quand elle apprit ce qui venait de se passer. Après mûre délibération, il fut résolu d'attaquer Mohabet, et de faire un cifort désesperé pour arracher l'empereur de ses mains. Il fallait passer le fleuve, qui est trèslarge en cet endroit, sous les coups des Radjpoutes. La princesse, pour encourager ses troupes, se lança dans le courant, s'exposant elle-même au plus fort de la mélée, et vidant quatre carquois de fleches; trois des conducteurs de son eléphant furent tués à côté d'elle, et sa petite fille, qui l'accompagnait, blessée au bras. Les Radipoutes, de leur côté, attendaient l'ennemi de pied ferme, et, à mesure que les détachements des troup**es** impériales mettaient le pied sur la rive, ils les rejetaient dans le sleuve. A la fin, une grande division, conduite par les plus braves des omrahs, trouva un gué qu'elle passa pour venir attaquer l'arrière-garde de l'ennemi. On se battit presque sous la tente de l'empereur, qui fut percée d'une multitude de fléches, et on ne put mettre sa personne à l'abri qu'en le protégeant sous une armure de boucliers. Mohabet Khan parvint cependant à rétablir la bataille et remporta une victoire complète. Nour Mahal s'enfuit à Lahore, où les lettres de Djihangire lui persuadèrent cependant de venir le retrouver dans son camp. Le vainqueur voulait la mettre à mort,

qu'il vit jamnis Tout cet assemblage de tentes ressemblait a une belle ville. Mais, au nalieu de cette sple deur, on he voit ried qui indique des guills intellectuels. Le jour admirersaire de la naissai ee du souverani , son grand plaisir c'était de se faire apporter mux coffres pleas, l'un de ridos, et l'autre d'amandes d'or et d'argent, puos les jeter par poignees 🤫 ses omen et alors ces po son ix seigneurs, ches a lo plus grande cour do vers, se les disputaient c'e 1 +11 enfants a que on authit jete PARTE gees. Dans the autre occmuso beat oup a perer du souveran L'emper costude, fot uns de fut pese d'abord co pas grand ensuite conter de TAPHETS puis contre de r i loutes épices de prix , r et du be-rre T , copies asonr CE HS SHOTOES terminat tout er de fiseur

# 1 FAUVE la Lies ju ssr. voyageurs. pressupent or pear se rettgire, est p ques ce qu'il peux pane eres les r ture mpru-, of protective caet sa de c de fail de pardonner a cine, of mest to be princesse peine les a yalaber, que d'abord Thor musas Voyant qu'elle disir dis or de cr côle. Nour or de usansta peur se de-te ce camerate Dydrangtre, go er commets dessens, fit destroit tuet on our syouant come a le proteger. Il ne grant empere, il abandonna sa is fortune, et il sparut Your mare as easiful sais r lous ses biens. Hant to the lit A lesse du monaret interes, elle fit declarer publigar in Mohabet rebelle a son sou-ier op in the fut mise a prix, des ter op in thomes dans toutes les arses in the prix toutes les prince des rechirches actives farat fules poor s'emparer de sa per-

fathing all man. Kurdra c serable. # 440 (c) 4860H the resident I nearly go' तर्कतर वृष् un bemine pre l'ut a lus parter : c'Att opres un lun, entretien, acutesse les violences de l m ser ible fado secor Dji habet for persond of a le-de sour lengure pouver-main eight est feroe, e au trong Shah Jehan , l-lui même et aven jadis combett. Il fut decide e tract a ssicot en commi la; mais do erse- circal perdirent l'execution del qu'ac mensent ou al devi la molastir de l'empereur apprave par une trip long dans le clunat fried du conduisit au tombeau, li 1627.

#### § V. Shah Je

Djihangire ne taissa I Shah Jet an et Su morul mer qui, avait legue mass Mchabet et Asophi for cars mesures jour son frere, et, avant qui can, son con petitene eta prisonalier et prise de la sel empere ir en irrical pitale, prit ses precinati vo r plas des cina s de dee. It ordomes snine mort de son feet et d veux. On a vouly excusble tragedie par les pro l'histo re de l'Asae r'offic sement que trop d'exem per labt, or n as of end dans i Inde pareille boue Jehan auroit du pencer ; du pere de lacot un jours coulager le crime chez ;

Cepend int. toutes ressufficent pas encore a trône contre tous ses Lodi, ourrahd une valer

it issu 2016 'n -mpe-.gra. 🖁 🗛 , le prince aui, mais en ings offrir des a. Lodi mit bas mmé au gouverneoù il trouva une inde qui le pressait de Mais , à sa premère it reçu avec une froieras si marques, qu'il qu'il se tramait quele lui. Effrave, son fils e , et il en resulta une lre, pendant laquelle a s'echapper pour alivec trois cents servipalais, qui était capa-Assiège par des forces so situation semblait neditart sur son triste out à coup de grands dans l'appartement il s'y précipite, et il les ignees dans leur sang. captivité ou du désalheureuses, animées felite dont les fenimes mué tant d'exemples it toutes suicidees. A foreur se ranime; il ıns de sonner la troma cheval, survi de ses paraît ou milieu de la t a haute voix : « J'éa par le bruit de mon mon retour le fera se mit aussitöt à sa t-étre aurait-il echappé rs, s'il n'eût été arrêté l , ators débordé à la pluies. Accablé par ieures , il s'elança au , et parvint a atteinsée; mais il avait perdu le plus grand nombre I avec oux Azmet, son fils favori. C'est ainsi qu'il arriva dans le Deccan, où il leva ouvertement l'étendard de la revolte, et parvint a dé-terminer les rois de Gosconde et de Visiapour a entrer dans une ligue avec lui contre le Mogol, qui les avait si longtemps opprimés. Shah Jehan fut si vivement alarmé, qu'il se rendit seul sur le theâtre de la guerre; mais n'osant prendre le commandement en personne, et cependant n'osant pas le confier entierement à un seul homme, il envoya des corps détaches, aux ordres de plusieurs généraux, pour at-taquer les alliés sur divers points. Lodi, nommé de son côté généralissime de la ligue, conduisit les affaires avec autant de courage que de talent. Il battit, en plus d'une rencontre , les troupes impériales. Shah Jehan, mortifie , se decida enfin à abandonner toute la conduite de la guerre à Asiph, qui vint apporter dans la balance un mérite du premier ordre. Son seul nom frappa les confédéres d'une terreur telle qu'ils se retirerent immédiadement. Le chef insurge, réduit à ses seules troupes, tenta le hasard dans une bataille; mais il la perdit. Aussitôt le roi de Golconde commença à traiter avec l'empereur, et Lodi, sachant bien que la première condition de la paix serait la remise de sa personne, se hâta de quitter le territoire de Golconde. Shah Jehan essaya de lui fermer toutes les routes qui pouvaient le ramener dans l'Indoustan; mais le chef fugitif dejoua toutes ses précautions, et, à la tête d'une petite troupe de gens restés fidèles jusqu'à la dernière extrémité , il penétra jusqu'au milieu du Maloua. L'empereur le fit aussitôt poursuivre par Abdalla, l'un de ses officiers, à la tête de dix mille chevaux. Lodi, affaibli a la suite de plusieurs combats, finit par se trou-ver presque enfermé par ses ennemis, tandis que son fils aîné. Azâz, se fai-sait tuer pour couvrir la fuite de son pere. Réduit à trente hommes. il n'avait plus aucune espérance d'échapper, et alors, apercevant un corps de cavalerie qui cherchait sa retroite, il ap-pela ses fidèles serviteurs, et, après

non front, à la manière des musulmans. Ils lui demandèrent aussi d'être mis, dans uns conférence publique, en présence des mollahs, ou dorteurs mahométans. Cette demande leur fut accordée ; et ils recontent avec orgueil que leurs arguments restèrent victorieux et sans réponse; ils reconnaissent cependant que leur triomphe no fit que très-peu d'impression sur l'esprit aveugle de leurs adversaires. Cependant l'empereur se déclara fort édifié, et s'exprima en termes tels, qu'ils conçurent les plus vives espérances au sujet de sa conversion. Mais le temps se passait, et bien qu'il leur témoignat toujours la même faveur, il tronvait toujours, sous un prétexte ou sous un autre, moyen de leur échapper, et de ne pas prendre un parti de-cisif. A la fin, l'un des courtissus prit les missionnaires à part, et leur apprit qu'ils se flattaient de vaines espérances, que Sa Majesté n'avait d'autre but que de satisfaire sa curiosité, en appeiant à sa cour des personnes de tous les pays et de toutes les religions, mais qu'elle n'avait pas la moindre en-vie de se convertir à leur doctrine. Et de fait, à en juger par certains détails qui nous sont transmis par les missionnaires eux mêmes , il y a quelque lieu de croire qu'Akbar voulait s'amu-ser à leurs dépens. Un jour , il leur annonça qu'un grand docteur mahométan se proposait, pour prouver la supériorité divine de sa réligion, de se jeter dans un grand feu, le coran à la main, jurant qu'il en sortirait sain et sauf; et il les mvita a en faire autant avec la Bible. Les religioux, qui avaient bien laissé percer quelque prétention a des pouvoirs surnaturels, furent très-embarrasses. Ils repondirent d'abord qu'après avoir si victoricusement combattu pour la cause de la vérité dans plusieurs conférences publiques, on ne pouvait pas leur de-mander de s'exposer à une epreuve si deraisonnable et si périlleuse : que , d'ailleurs, ils claient prêts a recommencer la discussion contre tout venant. La discussion recommença en effet; meis Akbar, retournant à ses

idées, renouvels in proposit gageant à faire en sorte que passerant le premier sur le la condition qu'un des mins a'engagerait à le suivre. Aut déliberations, caux-el décide sagement d'ailleurs, qu'il die aille d'en appeler à une épre extravagants. Alors l'empare extravagants. Alors l'empare pointé, et dont la curiosité satisfaire, ne les vit plus qu'en loin; puis, enfin, son attur distraite par les insurrection tèrent, à crête époque, dans et le Bengal, il aemble ou pieux visiteurs; et eux, de la reprirent la route de Gos.

En 1591, Akber fit e des missionnaires enropt sa cour; ils ne furent p reux que leurs prédécesses reçus d'abord, ils furent bis gligés, et s'en retournères ils étaient venus. Quatre au fit encore una nouvelle de cette fois , il l'accompagna d promesses et d'un langage si que les Portugais ne crurent voir répondre par un refus. était alors à Lahore; pour joindre, les missionnaires de verser le Damâr pour se res bay, et, de là , franchir le j de l'Ouest. Près de Cam contrèrent une multitude d 20,000 personnes, pertant i nage pour les bords du Gen furent fort édifiés de l'air s sérieux des pèlerins. He pu desert avec line grands per posée de 400 chameaux, d'u nombreuse de cavaliers, et d de gens à pied. Après une m nible de deux cent vingt lieu sion arriva sur les rives d' fleuve, et, dix lieuco pluo loi enfin dans les murs de La nous est représentée con charmante. On conduisit o missionnaires au pelais in truit sur une lle du lleuve reçus do la manière in Uno image 🗦 🐚

née, et plus belle encore que à **présentée à l'e**mpereur par <del>rédécess</del>eurs, excita la plus niration. D'abord, tout semrire aux missionnaires; ils reit avec une vive satisfaction le tachement d'Akbar pour le tisme, dont il dépouillait les **s sans remords quand il avait** l'argent. Mais bientôt ils se cent quand ils voient le culte J'il rendait au soleil. Ils l'acême d'être assez insensé pour u**lu se** faire adorer lui-même. itent que, chaque matin, il se : **au p**euple sur un balcon, que la multitude assemblée ernat devant lui; qu'il se faisenter des enfants malades bénir, etc. Mais peut-être les **ssionnaire**s prirent-ils les forsque serviles de l'hommage · pour la folle prétention d'un ii aurait voulu se faire adorer. nt aucune chance de réussir, terent de son départ pour le ie la guerre dans le Deccan; leur retour à Goa, ils accomit l'armée pendant une partie route.

mourut en 1605, après un s cinquante et un ans. Il ne **1'un fils nommé Sélim, qui,** son avénement, prit le nom peu ambitieux de Djihangire, i**re, l**e co**n**quérant du monde. puissant voulut d'abord souprétentions de Chusero, son ils; mais ses intrigues furent **léjouées ; et Chusero, oblige de** trop heureux de recourir à la paternelle. Quelque temps ependant, crovant avoir augnombre de ses partisans, il se e nouveau, tout en conservant : bons sentiments au fond du our arrêter une conspiration endait à rien moins qu'à assasmpereur. Il voulait, disait-il, i fortune du combat: mais. à rix, il ne consentirait a monın trône teint du sang de son abtint d'abord quelques succès; tant laissé surprendre par une

armée très-supérieure en nombre à la sienne, il se retira sous les murs de Lahore, où il sut complétement battu, et, quelques jours plus tard, fait prisonnier au passage de l'Indus. Chusero, amené devant son père, confessa sa faute; mais, animé de sentiments d'honneur qui excusent en partie sa faute, il refusa de dénoncer aucun de ses complices. Enfermé dans une prison, il n'en était tiré chaque jour que pour voir quelqu'un de ses plus chers amis ou de ses partisans mis à mort **a**u milieu des tortures les plus cruelles. Relaché après dix ans d'emprisonnement, il ne fut rendu à la liberté que pour mourir assassiné par les ordres de son frère, Shah-Jehan.

# § IV. Djihangire.

Djihangire commença son règne par un crime auquel il fut poussé par les plus malheureuses passions. Une jeune fille tartare, née, dans le désert, de parents pauvres, quoique nobles, avait été amenée, dans son enfance, à Delhi, où elle devint, en grandissant, la plus belle personne de l'Indoustan. Sa beauté célèbre lui avait fait donner l**es** surnoms de Mhir-el-Nissa, c'est-à-dire, le soleil des femmes; de Nour-Djihan, la lumière du monde ; de Nour-Mahal. L'empereur, avant de monter sur le trône, avait eu occasion de la voir, et s'était épris de ses charmes. Il était payé d'un tendre retour; mais, malheureusement pour l**es de**ux amants, la jeune personne avait été fiancée, dès son entance, à Sher-Afkan, Turcoman d'un mèrite distingué; et ce lien, dans les mœurs de l'Inde, est indissoluble. Aussi Akbar avait-il impérieusement ordonné à son fils de laisser les choses suivre leur cours régulier. Mais, après sa mort, Djihangire ne fut pas plutôt monté sur le trône, qu'il chercha les moyens de satisfaire sa criminelle passion. Sher-Afkan était trop brave et trop populaire pour qu'on osat le faire mettre à mort ouvertement; l'empereur, aveuglé par sa passion, eut recours aux plus lâches perfidies. D'abord il essaya de compromettre son rival dans des chastes au

tigre et à l'éléphant; mais Sher-Afkan se tira des périls où on l'avait exposé par des merveilles de courage. Il fallut aviser à d'autres moyens. Kattal), un des nobles de la cour, fut revêtu de l'important emploi de souba du Bengal, à la condition qu'il débarrasserait l'empereur de son rival. Quarante assassins envoyés contre lui furent battus, et il fallut attaquer le brave Turcoman avec une petite armée. Afkan lit des prodiges de valeur, il tua de sa propre main Kattab, son indigne ennemi, et mourut enfin accablé sous une grêle de flèches. La belle mais ambitieuse personne dont la possession avait coûté tant de crimes, se soumit volontiers à son destin; mais le cœur de son royal amant, dont les sentiments valaient beaucoup mieux que sa conduite, fut déchiré de tels remords, que, pendant quatre ans, il refusa de la voir, et l'abandonna, négligée dans un coin de son palais. A la fin cependant, elle sut rallumer sa passion mal éteinte, et devint toutepuissante. Ses parents furent élevés anx plus hauts emplois dans l'Etat,et son père nommé grand vizir. Le bonheur voulut qu'il possédât les talents et les qualites nécessaires à ce poste éminent; son élévation n'excita point l'envie; et, quoique l'empereur se livrât luimême à tous les plaisirs, il semble que, sous son règne, l'Inde fut bien gouvernée.

Sous le régne de ce prince, deux missions auglaises vinrent visiter sa capitale, et, d'après le récit de ces envoyes, nous pouvons, peut-être, nous former de sa cour une idée plus exacte que d'après les vagues et pompeuses déclamations des historiens orientaux. En 1607, les capitaines William Hawkins et Keeling furent envoyés par la Compagnie pour ouvrir des relations commerciales avec les peuples de l'Inde, et surtout avec les Etats du Mogol. Hawkins se séparant de Keeling à Socotora, arriva à Surat le 24 août 1608, et sollicita aussitôt une audience du gouverneur. Celui-ci répondit qu'il était impossible de rien débarquer avant d'avoir obtenu la permission du vice-

roi qui **ré**sidait à Cambay. U y fut aussitöt dép**éché; mai** alors da**ns la saison des pl**u mauvais temps, le déborde rivières emp**échèrent d'avoi** ponse avant vingt jours. La p de vendre et d'acheter était : mais pour ce voyage sculei plus, il était défen**du de cré** blissement permanent sans l sion spéciale de l'emp**ereur, p**i qu'on obtiendrait facilement la demander à Agra. Hawk mença d'abord par débarquer chandises; mais il s'aperçut i mécontentement des trafiqua genes, qui, dans leurs convi semblaient fort effrayés de c velle concurrence. lis étai animés sous main par un jés tugais, qui, plein d'une init fois religieuse et politique, fi qui dépendait de lui **pour en**l efforts du capitain**e anglais.** Hawkins reçut la désagréable que deux de ses embarcation dant à la côte, **avaient été** par un navire portugais, don mandant ne daig**na pas mēme** quand on lui envoya **demand** de cet outrage, e**t se content** avec l'ac**c**ent du pl**us profon**t que le roi des Anglais n'était l de misérables pécheurs et le 1 que d'une île insignifiante. rencontrant un officier de ceti et se plaignant à lui des ins lui avaien**t éte faites, en m** toute réponse que les mers : appartenaient au roi de Port que personne n'y pouvait fair merce sans sa permission. Le anglais le pria alors de por supérieur un cartel, qui n accepté. Cependant les emb saisies avaient été envoyées à leurs cargaisons et les homm montaient, et Hawkins, loin ver aucune protection dans rités indoues, avait acquis la tion qu'elles étaient d'accord ennemis pour l'accabler. On qu'à attaquer sa maison, et i vait plus paraître en ville sas noses en étaient là lorsque rriva en personne; mais nir au secours du malheuns, il ne songea qu'à pro- irconstance pour prendre gaison tout ce qui était à ce; encore avait-il soin de payer qu'au prix fixé par

e position si critique, Hawolut à suivre le conseil qui bord été donné d'aller luira solliciter la protection Mais le vice-roi craignant plaintes qui ne pouvaient Stre dirigées contre lui, fit il put pour empēcher ce petite escorte qu'il donna était chargée de le mettre ais celui-ci craignant quel-3 dessein avait engagé des n service, et un capitaine vice - roi du Deccan lui létachement de braves caians. C'est ainsi qu'il put gra le 16 avril 1609. Tancherchait un logement, le fit mander avec tant de n qu'il eut a peine le temps r. Djihangire le reçut sur et d'abord il examina avec i lettre et le sceau royal is lui remit de la part de ain, puis il ordonna de la un jesuite qui était alors à ndis que celui-ci faisait un avantageux sur la misereur ayant découvert que rivé savait parler le turc, encé une conversation avec ınt de l'audience, Hawkins venir tous les jours au papereur s'entretenait longueai, l'accablant de questions rs pays de l'Europe et sur dont il avait entendu parle l'existence de laquelle il endant pas très-sur. Il re-· les Anglais avaient été tés par le vice-roi de Cam-I fit envoyer l'ordre de leur t ce qui pouvait être néeur commerce. En même a le capitaine de rester dans l'Inde jusqu'au moment où il pourrait lui-même envoyer une ambassade en Europe, et en attendant il lui assura un revenu de plus de quatre-vingt mille francs, somme énorme dans ce tempslà, avec le commandement d'un corps de quatre cents chevaux. Hawkins trouvant qu'à ce compte il pouvait servir à la fois son pays, la Compagnie et lui-même, se laissa persuader. A tant de beaux cadeaux l'empereur voulut joindre celui d'une femme. Le point était délicat, et s'il n'avait craint d'étre accusé d'ingratitude, Hawkins aurait refusé; il espéra un moment tourner la difficulté, en disant que sa conscience lui défendait d'épouser une autre femme qu'une chrétienne; mais l'empereur, qui tenait à son idée, lui trouva une jeune vierge arménienne, aux destinées de laquelle le galant capitaine ne put pas refuser d'unir la sienne. Quoique cette union n'ait pas été accomplie selon les formes légales, et qu'elle fût nulle aux yeux de la loi anglaise, Hawkins s'y montra fidèle toute sa vie, et il prétend qu'il y trouva tout ce qu'on peut espèrer de bonheur sur la terre.

Il était ainsi en pleine faveur, quand il apprit qu'un autre navire anglais, *l'Ascension*, venait de jeter l'ancre dans le port de Surat. Il n'eut pas de peine à obtenir un édit impérial écrit en lettres d'or et scellé du grand sceau de l'empire, qui autorisait ses compatriotes à faire tout le commerce qu'ils pourraient; il eut même la satisfaction de voir son plus cruel ennemi, le viceroi de Cambay, mandé à la cour, et puni pour tous ses crimes de la confiscation de ses effets mobiliers. Ils étaient si nombreux, qu'il fallut deux grands mois à l'empereur pour en passer luimême la revue et y choisir ceux qui lui convenaient. Le capitaine eut le plaisir d'y montrer lui-même à l'empereur quelques objets qu'il lui avait envoyés en présents, mais qui n'étaient jamais arrivés à leur destination.

Cependant la roue de la fortune, après l'avoir élevé si haut, commença à décliner pour lui. Mikrab, l'ex-vice-roi de Cambay, l'ennemi d'Hawkins,

une fois dépouillé de ce qu'il avait de plus précieux, trouva moyen de rentrer en grâce; on lui rendit même son gouvernement, en lui recommandant toutefois plus de circonspection à l'avenir; mais, avant de se rendre à son poste, il sut s'arranger pour rendre à l'Anglais tous les mauvais services imaginables. Tout l'entourage de l'enpereur, les omrahs, les officiers, et surtout les jésuites, se coalisérent avec lui pour ruiner l'influence de l'étranger, de l'infidèle. On représenta à Djihangire qu'en ouvrant le commerce de ses Etats à un autre peuple, il mécontenteruit les Portugais, nation bien plus riche et plus puissante que les Anglais, et qui non-seulement abandonnerait ses ports, mais encore était capable d'en interdire l'accès aux autres peuples. Ces arguments, appuyés par l'offrande d'un magnifique rubis, agirent si bien sur l'esprit du prince, qu'il s'écria : « Eh bien, alors, qu'on ne laisse plus venir d'Anglais! » Et Mikrab partit avec l'ordre de ne plus leur permettre de débarquer sur les côtes de l'empire. Hawkins n'osa pas affronter la tempête de face; il laissa d'abord partir son ennemi; puis, lorsque la vigilance de la cabale fut un peu endormie par le succes, il saisit l'occasion favorable, et, réussissant à son tour à convaincre l'empereur de tous les avantages que pourrait lui produire le commerce avec l'Angleterre, il en obtint la promesse d'un édit tout aussi favorable que le premier. Mais la cabale ennemie deploya une si grande activité, que l'empereur se laissa persuader de retirer sa parole. Depuis lors, le séjour d'Hawkins à la cour ne fut plus qu'une alternative de crédit et d'abandon d'où il ne put rien tirer. Il eut beaucoup à souffrir d'Abdoul Hassan, le premier ministre et son mortel ennemi, qui, à la cour, s'arrangeait de façon à l'empêcher de parler au prince; et, quoiqu'il ne pût pas lui retirer le *djagir*, le sief ou le bénéfice qui lui avait eté donné pour lui assurer des moyens d'existence, le ministre sut cependant le faire fixer dans une province si agitée par les in-

surrections, qu'il n'en po rien retirer. Après deux de résidence sans résultat anglais se décida à quit Le 2 novembre 1611, i seulement sans avoir pu cuns privilèges commer même sans emporter de sa souveraine. Peu de jou départ, il avait eu la d'entendre dire à Abdoul ne convenait pas à la l'empereur mogol d'écrire

prince.

Quelques années plus résolu de faire une nouv pour mettre les affai**res a**i l'Inde sur un meilleur p cela , d'envoy**er, au no**m ¢ une ambassade avec des tous les moyens qu'on cr faire impression sur l'or tentat asiatique. En cons Thomas Roe partit de G 24 janvier 1615, avec le ments le Lion et le Peppe mandés par les capitains et Peyton. Suivant toute l tale de l'Afriqu**e jusqu**'i l'ambassade arriv**a en** 1 Surat, où elle débarqui pompe avecquatre-vingts t mes. Le 15 novembre, Bahranpour, où elle était ment reçue par le prince cond fils de l'empereur, q tait dans cette vill**e la sou**v Mogols, quoique, dans l pouvoir f**ut dans les ma**i Channa, le général de l'a une pompeu**se audience, l**e promis de rec**evoir sir T**l facon plus intime; mais sement, entre autres pr Altesse avait reçu une c queurs dont elle fit si bon l'heure du **ren**de**z-vous ell** plétement hors d'état de 1 sonne.

L'empereur était alors Roe, pour s'y rendre, eut le pays des Radjpoutes. S il admira la situation de C compare à un tombeau d'i

milicence. Au-dessus d'une le temples, d'une foule de d'une multitude de maisons, rocher presque perpendicuequel la ville était jadis as-'s, elle était entierement e 23 decembre, sir Thomas djmir; mais il ne put pas se à la cour avant le 10 janvier emit la lettre royale avec les lont il était chargé, et fut 'une façon si cordiale, qu'il ue jamais ambassadeur turc ne fut mieux reçu. A la serevue, on lui offrit, et dans n lui réserva toujours une distinguée que celle d'aucun sans. Quand il expliqua les Anglais à Surat et à Ahmei lui promit qu'on leur donine et entiere satisfaction. conférences suivirent, et de onversations familières, plaielquefois, s'engagèrent entre t l'ambassadeur. Sir Thomas int quelque temps qu'il allait nent réussir ; mais bientôt il arreté par la même cabale dejà renverse tous les projets s. Mikrab Khan, l'ennemi e l'Angleterre, était alors à ù il était soutenu par Aziph wenu premier ministre, et em, le fils favori de Djihanjui devint ensuite empereur m de Shah Jehan. Il est vraiveilleux que sir Thomas ait endre aussi longtemps contre sants adversaires, qui parveujours à produire de nouolutions dans l'esprit de leur t souverain. A la fin cepenpersévérance et l'adresse de deur lui firent obtenir un oins important, il est vrai, qui avait d'abord été promis. ta aussi une lettre adressée ain de la Grande-Bretagne, tait pour suscription: « A un ime descendant de ses ancêlevé dans les affaires miliet revêtu d'honneur et de

it son séjour, sir Thomas

eut toutes les occasions d'observer la pompe et les cérémonies de cette cour, la plus splendide peut-être qui ait jamais ébloui les yeux du peuple. L'empereur passait presque toute sa vie en public. Le matin, il venait se présenter à un balcon devant la foule assemblée; à midi, il retournait à ce balcon, du hant duquel il assistait à des combats de bêtes féroces, et surtout d'éléphants ; dans l'après-midi, il se rendait au *durbar*, c'est-à-dire à la salle d'audience, où il recevait tous ceux qui voulaient lui parler; à huit heures du soir, il se montrait dans une cour découverte, nommée le Gard Khan, où il passait le temps à causer avec ses favoris. Dans le durbar, le trône était entouré de deux enceintes de grilles à hauteur d'appui. Dans l'enceinte intérieure était la place réservée aux ambassadeurs, aux grands officiers de la couronne, aux personnages de distinction. La seconde enceinte était occupée par les dignitaires subalternes, et derrière eux un espace immense était réservé au public, qui avait ainsi la faculté de voir son prince tous les jours. L'empereur ne pouvait se soustraire à cette étiquette; il fallait paraître tous les jours, sauf le cas de maladie ou d'ivresse, et encore fallaitil venir le dire au public assemblé.

Dans quelques occasions l'ambassadeur anglais put juger de la spiendeur de la cour du Mogol. Elle se montrait surtout par l'immense profusion de pierres précieuses que ce souverain prenait plaisir à réunir par tous les movens. Aux grandes solennités, la personne de l'empereur n'était pas seulement couverte, mais cachée sous les perles, les diamants, les rubis; jusqu'aux éléphants , qui avaient tous leurs caparaçons richement brodés et la tête ornée de joyaux du plus grand prix. L'ambassadeur admira surtout la magnificence des tentes de l'empereur, entourées d'un mur en toile d'un demi-mille de longueur; celles des nobles étaient des formes les plus élégantes, et étincelantes des plus riches couleurs. Il dit que c'est a une des plus grandes raretés et magnificences »

qu'il vit jamais. Tout cet assemblage de tentes ressemblait a une belle ville. Mais, au milieu de cette splendeur, on ne voit-rien qui indique des goû**t**s intellectuels. Le jour anniversaire de la naissance du souverain , son grand plaisir c'était de se faire apporter deux coffres pleins, l'un de rubis, et l'autre d'amandes d'or et d'argent, puis de les jeter par poignées à ses omrahs; et alors ces puissants seigneurs, attachés à la plus grande cour de l'univers, se les disputaient comme des enfants a qui on aufait jeté des dragees. Dans une autre occasion, on s'amusa beam oup à peser la personne du souverain. L'empereur, en grand costume, fut mis dans une balance, fut pesé d'abord contre des roupies, ensuite contre de l'or et des joyaux, puis contre de riches étoffes et des epices de prix, enfin, contre du grain et du beurre. L'ivresse la plus chontée terminait toutes les fêtes royales.

L'esquisse que nous font ces deux voyageurs, du caractère de Djihangire, est peu d'accord avec les pompeux panégyriques que lui ont consacrès les auteurs orientaux. Sa facilité et sa douceur étaient tellement mêlées de faiblesse et d'hésitation qu'on a peine à comprendre qu'il ait pu mener les affaires d'un si grand empire. Sir Thomas semble l'avoir bien peint, quand il dit de lui : « Il est de si bonne disposition qu'il laisse tout le monde gouverner, ce qui est pis que de mal gouverner lui-même. » Sa justice, et surtout sa haine de l'injustice, si fort exaltee par Dow, devient au moins fort équivoque quand on le voit s'ingénier à trouver des moyens de confisquer les biens de tous ceux qui lui faisaient ombrage. Après avoir acquis la certitude des prévarications exercées par le vice-roi de Cambay, après avoir vu celui-ci dépouillé de ses richesses, on a quelque peine à comprendre comment il put rentrer en grace, et, dans plusieurs occasions importantes, faire décider les affaires par son crédit. Il est difficile aussi de savoir si c'est à la superstition ou à la politique qu'on doit attribuer les absurdes caresses dont il couvi sérable fakir, avec lequel il un jour pendant plus d'un qu'il serra dans ses bras, qu se relever, et à qui il donna e roupies.

Les dernières années de i ce prince se pa**ssèrent dans l'i** et ce fut encore sa fatale pass Nour Mahal qui remplit d'a la fin de sa vic. Cette belle, gueilleuse favori**te, qui le g**t entièremen**t, abusa de la f**i son caractère, et lui aliéna: leurs amis. La croyance pré sans doute elle était fondée avait l'intention d'élever au t fils Inahriar au préjudi**ce de** t au moins tel fut le prétexte doutable révolte suscitée con pereur, par Shah Jehan, le tingué de ses fils, qui s'éla beaucoup de gloire et d'influ ses succès à la guerre dans k Ce prince s'ouvrit le chemin par un crime. Chusero, son fi celui dont la rébellion avai les premières années du regu hangire , avait été **relaché de** emprisonnement et place sol veillance de Shah **Jehan. Un** femme favorite, entrant dans le trouva baigné dans son sai dant le dernier soupir. Ses nent Shah Jehan **sur le lieu** ( et le profond chagrin dont i tre penétré détourne d'abon soupçons; plus tard, cepen pere et le public demeuré vaincus qu'il était le véritat de cet assassinat.

Dans la périlleuse situat avait fini par se trouver place reur avait cependant encore un fidèle ami et serviteur, Khan, qui défendait avec ze térêts de sa couronne et de leur lui gagna des victoire troupes de Shah Jehan, e celui-ci à la dernière extrém que après de tels succès il la à la cour, espérant y receve compense de ses services, il l'esprit du prince complétes

gard. Nour Mahal, ne ccsl'étre le mauvais génie de **. s'était unie** aux conemis t Khan, pour faire croire à que son ministre était entré onspiration pour le deposer. nformé de l'état des affaires résolut de ne pas se laisser n obéissant à l'ordre qu'il de se rendre près de son ; il se retira dans son châintimpour. A la fin , cepensé par d'incessantes invitaartit pour la capitale, mais i**é de 5,00**0 cavaliers radjtrouva l'empereur campé isinage de Lahore, et la ré-'il lui fit fut des plus outrain l'arrêta sur le seuil de la e, en lui défendant d'avancer et de commencer par rendre s richesses qu'il avait acquies exactions. L'accusation itement injuste, et Mohabet fier qu'intègre. Indigné, il à un parti extrême dont i fut remise au lendemain **le ret**ard. L'armée, alors en r le Caboul, passait un pont Djilem, et l'empereur, ne t de rien, était resté à l'are avec quelques-uns de ses Le général s'élance avec outes, entoure les tentes de e. Suivi de 500 hommes bien entre pale mais résolu. Les ssayent d'abord un semblant ice, mais, en voyant le nomssaillants, ils cedent. Après instants de recherche, Mouve Djihangire dans la tente rvait de salle de bain. « Que i, demanda l'empereur ef-Contraint par les machinanes ennemis, qui complotent , je viens me placer sous la de mon souverain. » Interl'empereur sur les raisons nient fait amener tant d'homs: alls viennent, dit-il, ander quelque sécurité pour e et pour moi-même, et ils reront pas avant d'en avoir garantie. » Djihangire pro-

testa qu'il n'avait jamais eu aucun mauvais dessein contre son ministre, et il sit tout ce qu'il put pour l'apaiser; mais celui-ci, sans se laisser prendre à de belles paroles, lui sit remarquer que l'heure avait sonné où l'empereur avait coutume d'aller à la chasse, et qu'un cheval sellé et bridé l'attendait. Djihangire comprenant que toute résistance eût été inutile, partit au galop, accompagné par une escorte de vaillants Radjpoutes.

Cependant Nour Mahal, avec son frère, le grand vizir Asiph Khan, avait passé sur l'autre rive du sleuve avec le gros de l'armée; on imagine facilement la colère et le chagrin que dut ressentir cette orgueilleuse princesse, quand elle apprit ce qui venait de se passer. Après mûre délibération, il sut résolu d'attaquer Mohabet, et de faire un effort désespéré pour arracher l'empereur de ses mains. Il fallait passer le sleuve, qui est trèslarge en cet endroit, sous les coups des Radjpoutes. La princesse, pour

le courant, s'exposant elle-même au plus fort de la mélée, et vidant quatre carquois de lleches; trois des conducteurs de son éléphant furent tués à côté d'elle, et sa petite fille, qui l'accompagnait, blessée au bras. Les Radjpoutes, de leur côté, attendaient l'ennemi de pied ferme, et, a mesure que les détachements des troupes impériales mettaient le pied sur la rive, ils les rejetaient dans le sleuve. A la fin, une grande division, conduite par les plus braves des omrabs, trouva un gué qu'elle passa pour venir attaquer l'arrière-garde de l'ennemi. On se battit presque sous la

encourager ses troupes, se lança dans

d'une multitude de slèches, et on ne put mettre sa personne à l'abri qu'en le protégeant sous une armure de boucliers. Mohabet Khan parvint cependant à rétablir la bataille et remporta une victoire complète. Nour Mahal s'enfuit à Lahore, où les lettres de Dilbangire lui barguadèrent conendant

tente de l'empereur, qui fut percée

Djihangire lui persuadèrent cependant de venir le retrouver dans son camp. Le vainqueur voulait la mettre à mort,

et il avait même obtenu de l'empereur la permission de la faire périr ; mais l'artificieuse princesse, tout en sc disant resignée a son destin , sollicita **de** son seigneur une derniere entrevue, que Mohabet ent la faiblesse d'accorder, quoiqu'il exigeat qu'elle eut lieu en sa présence. Nour Mahal entra et vint se placer debout devant son maître dans le plus profond silence; « la pàleur et l'air aba**ttu de so**n visage prétaient encore un nouveau charme a sa merveilleuse beauté. » L'empereur se mit aussitôt à pleurer, et il demanda la grace de sa femme préférée, avec tant d'insistance et de larmes, que le général victorieux se laissa fléchir.

Mohabet emmena son souverain **à** Caboul, le traitant avec le plus grand respect, lui conservant toute la splendeur de sa cour, lui soumettant toutes les affaires de l'Etat. Puis, après avoir obtenu les promesses les plus sacrees de pardon pour le passe, et de faveur pour l'avenir, il donna la preuve la plus éclatante de son desintéressement en abdiquant le pouvoir pour se retirer dans la vie privée. Apres ce qu'il avait fait, c'était au moins une imprudence. L'empereur était peut-être capable d'oublier, de pardonner mê**me,** mais le ressentiment de la princesse était implacable, et aussitôt elle demanda la tête de Mohabet, que d'abord Djihangire lui refusa. Voyant qu'elle ne pouvait reussir de ce côté , Nour Mahal arma des assassins pour se débarrasser de son ennemi. Djihangire, informe de ses criminels desseins , fit avertir Mohabet , tout en lui avo**uant** son impuissance à le protéger. Il ne restait a celui-ci d'autre parti-que la fuite; lui qui avait été le maître récl de ce grand empire, il abandonna sa maison, sa fortune, et disparut. Nour Mahal fit aussitot saisir tous ses biens, et, abusant de la faiblesse du monarque imbécile, elle fit déclarer publiquement Mohabet rebelle a son souverain; sa tête fut mise à prix, des ordres furent donnés dans toutes les provinces, des recherches actives furent faites pour s'emparer de sa personne.

Asiph Khan , le ministre désapprouvait la violence de il sentait le danger, sinon l'i sa conduite, mais il ne sa ment lui résister. Un soir, c apprendre qu'un homme ma mandait à lui parler : c'était Apres un long entretien, As confessé les violences de sa s misérable faiblesse de Djihan habet lui persuada que le se de voir l'empire gouverné main capable et ferme, c'étai au trông Shah Jehan , le pi lui-même il avait jadis si combattu. Il fu**t décidé qu'o**r trait aussitöt en communica lui; mais diverses circonsta pendirent l'exécution de ce p qu'au moment où il devint h la maladie de l'emp**ereur. U**t aggrave par une trop longue dans le climat froid du Cac conduisit au tombeau, le 9 1 1627.

# § V. Shah Jehan.

Djihangire ne laissa que ( Shah Jehan et Shariar. C'éta nier qu'il avait légué sa c mais Mohabet et Asiph prir tot leurs mesures pour l'éle son frère, et, avant que St cut en le temps de revenir can, son competiteur était va prisonnier et privé de la vue vel empereur, en arrivant d pitale, prit ses précautions voir plus désormais de rival dre. Il ordonna i**mmédiat** mort de son frère et de to veux. On a voulu excuser ce ble tragédie par les précéde l'histoire de l'Asie n'offre m sement que trop d'exemples pendant, on n'avait encore dans l'Inde pareille boucheri Jehan aurait du penser que du pere devaient un jour per courager le crime chez ses (

Cependant, toutes ces exét suffirent pas encore à ass trône contre tous ses com Lodi, omrah d'une valeur et

sies, qui se prétendait issu reurs patans, avait comrinée du Deccan. Dans cette il avait été opposé à Shah : s'étant, à la mort de Djidéclaré pour Shahriar, il é d'enlever le nouvel empeu'il se rendait à Agra. A **ré dans s**a capitale, le prince e armée contre lui, mais en : en même temps offrir des s honorables. Lodi mit bas et fut nomme au gouverne-Maloua, où il trouva une inimpériale qui le pressait de cour. Mais, à sa première il fut reçu avec une froin embarras si marques, qu'il ussitöt qu'il se tramait quel-: contre lui. Effravé, son fils a l'épée, et il en résultaune désordre, pendant laquelle arvint à s'échapper pour alriner, avec trois cents servias son palais, qui était capalense. Assiégé par des forces bles, sa situation semblait e, et il méditait sur son triste sque tout à coup de grands ntissent dans l'appartement nmes; il s'y précipite, et il les utes baignées dans leur sang. i **de** la captivité ou du désces malheureuses, animées it de fidélité dont les femmes ont donné tant d'exemples s'étaient toutes suicidées. A cle, sa fureur se ranime; il à ses gens de sonner la tronélance à cheval , suivi de ses et disparaît au milieu de la n criant à haute voix : « J'éle tyran par le bruit de mon mais mon retour le fera . » On se mit aussitöt à sa e, et peut-être aurait-il échappé sécuteurs, s'il n'eût été arrêté **'hambal , alors débordé à l**a longues pluies. Accablé par s supérieures, il s'elança au i fleuve, et parvint à atteine opposée; mais il avait perdu combat le plus grand nombre ièles, et avec eux Azmet, son

fils favori. C'est ainsi qu'il arriva dans le Deccan, où il leva ouvertement l'étendard de la révolte, et parvint à déterminer les rois de Golconde et de Visiapour à entrer dans une ligue avec lui contre le Mogol, qui les avait si longtemps opprimés. Shah Jehan fut si vivement alarmé, qu'il se rendit seul sur le théâtre de la guerre; mais n'osant prendre le commandement en personne, et cependant n'osant pas le confier entierement à un seul homme, il envoya des corps détachés, aux ordres de plusieurs généraux, pour attaquer les alliés sur divers points. Loui, nonimé de son côté généralissime de la ligue, conduisit les affaires avec autant de courage que de talent. Il battit, en plus d'une rencontre , l**es** troupes impériales. Shah Jehan, mortifié , se décida enfin à abandonner toute la conduite de la guerre à Asiph, qui vint apporter dans la balance un mérite du premier ordre. Son seul nom frappa les confédérés d'une terreur telle qu'ils se retirérent immédiadement. Le chef insurgé, réduit à ses seules troupes, tenta le hasard dans une bataille; mais il la perdit. Aussitôt le roi de Golconde commença à traiter avec l'empereur, et Lodi, sachant bien que la première condition de la paix serait la remise de sa personne, se hâta de quitter le territoire de Golconde. Shah Jehan essaya de lui fermer toutes les routes qui pouvaient le ramener dans l'Indoustan; mais le chef fugitif déjoua toutes ses précautions, et, à la tête d'une petite troupe de gens restés fideles jusqu'a la dernière extrémité , il penétra jusqu'au milieu du Maloua. L'empereur le lit aussitot poursuivre par Abdalla, l'un de ses officiers, à la tête de dix mille chevaux. Lodi, affaibli à la suite de plusieurs combats, finit par se trouver presque enfermé par ses ennemis, tandis que son fils aîné, Azâz, se faisait tuer pour couvrir la fuite de son père. Réduit à trente hommes, il n'avait plus aucune espérance d'échapper, et alors, apercevant un corps de cavalerie qui cherchait sa retruite, il appela ses fidèles serviteurs, et, après

les avoir remerciés de lui être restés si sideles au milieu de tant de calamites, il les supplie, comme dernière faveur, de quitter une cause désormais perdue sans retour, et de chercher chacun son salut dans la fuite. Mais ces braves gens déclarèrent, les larmes aux veux, qu'ils voulaient partager son sort jusqu'au dernier moment. Alors, il donna de la main le signal de marcher en avant, et, mettant les éperons au ventre de son cheval, il se precipita sur l'ennemi. Quelques instants après, il tombait frappe d'une balle à la poitrine, et ses braves compagnons mouraient tous à ses côtes. Shah Jehan apprit cet événement avec la joie la plus vive , sans même accorder un mot de compassion à la valeur et aux infortunes de son rival.

Désormais en possession tranquille du trône, Shah Jehan donna à son tour l'exemple d'un prince qui, apres avoir conquis le pouvoir par des crimes, l'exerce avec justice et fermeté. Alors il emplova la sévérité de son esprit à tenir en bride les orgueilleux vice-rois de son immense empire , à protèger le peuple contre l'oppression. Dans cette tàche méritoire, il fut aidé par les sages conseils d'Asiph Khan et de Mohabet , auxquels il conserva le pouvoir malgré quelques accès de jalousie et de défiance. Souvent leur intercession parvint à adoucir l'extrême rigueur de sajustice, comme, par exemple, dans le cas du radja de Bondelcond, qu'il avait ordonné de mettre à mort. Mohabet demanda la grace de ce chef coupable, qui fut accordée à sa priere; il obtint même que ses richesses et son poste Jui seraient rendus. Une fois, bien qu'il fût lui-même musulman tres-peu zélé . Shah Jehan s'irrita 🔊 vivement contre les absurdités de la religion des Indous , qu'il commença presque a la persécuter. Mais s'apercevant de l'agitation profonde qu'il avait causée dans le peuple, il reconnut bientôt son erreur, et reprit le système de tolérance qui distingua toujours les princes de sa maison.

S'il y avait eu pour lui possibilité de faire des conquêtes aux depens de l'étranger, il est probable que Sl eut ambitionné ce genre d mais son empire était si étend nemis qu'il aurait dû aller étaient si loin, qu'il n'y **pouv** pas songer. Cependant il lit tois la guerre dans le Deccar réduisit les princes à un état lage encore pl**us direct que pa** Il envoya aussi des armées co et Candahar, sur ses fron l'ouest et du nord. Mais la gu fort difficile à fai**re au m**ili pays de montagnes, et de plui sance des princes persans d'a dait presque impossible de cune conquête de ce côté. V cependant, il ajouta à son ( rude province d'Assam, ac précaire, conquête de presque leur.

L'Inde doit à ce prince les p dides et les plus élégants me qu'elle possède. Dans le nouve où il avait fixé sa résidence, e son nom, il avait appelé Je il lit construire un palais ( rouge que l'évêque Herber comme l'un des plus nobles me qu'il vît jamais, et de beauci rieur au Kremlin de Moscou. ma Mesdjid, construite aus dans la même ville, est une m mosquee a laquelle on n'en comparer aucune autre dan Mais la splendeur de toutes tions fut effacée par le mauso sous le nom de Tadj Mahal Agra en l'honneur **de Nour J** épouse favorite. Il est con marbre blanc, avec des inci de pierres précieuses, et c rectangle de ceut quatre-vir carrés, surmonté d'un dôme l qui a soixante-dix pieds de d sa base. Il s'elève sur une l rasse entourée d'un magnifiq Cette construction couta, di de vingt millions de francs, regarde comme le plus bes ment de l'empire.

Pendant plus de vingt ans de Shah Jehan s'écoula dans la prospérité. L'empereur av

ministres Asiph et Mohae malheur n'avait fait que on zèle et son application publiques, qu'il adminisatisfaction de son peuple. r particulier semblait asdistence de quatre fils, que es et même leurs vertus lus chers a tous ses sujets. ilus parfaite harmonie les ur père les avait placés ides positions, qu'ils remec honneur et talent. Telle l'histoire de leur jeunesse; arriva l'âge mur, et avec on, il devint impossible les jalousies. Chacun comevoir pour la mort de son tte qui ne lui laisserait native que la couronne ou ra, le fils favori du vieux était toujours auprès de t c'était à lui qu'il destiitage. C'était peut-être le prince de la famille, fuyant corruptrice des cours, emloisirs à la culture des letcependant un caractère arpétueux. Shoudja, prince mais néanmoins doux et à la tête du gouvernement Mourad, magnifique, fier, aimant la guerre et ses mmandait dans le Gouzeu quatrième, il était tout ses frères, et n'avait ni les les défauts qu'on voit orchez les princes nés sur du trône. Aurengzeb avait 3 réservées, fuyait les plaievouait aux affaires publitant d'ardeur qu'en monacun homme qui n'aurait nérite et son activité pour derniers rangs de la somiers. Une autre circonsune physionomie toute sa fortune et à sa destilui, les princes de la main'étaient guère inusulmans , quoique leurs armées et paux courtisans fussent e pour la religion de Manble qu'ils aient tous re-

gardé la religion comme une question indifférente, à peine comme un **sujet** de spéculations philosophiques, et qu'ils aient soigneusement évité de faire , **sous** ce rapport, aucune distinction entre leurs sujets. Aurengzeb, au contraire, accepta la loi du prophéte arabe dans toute sa rigueur, se conformant strictement a tous ses préceptes, se montrant plus ambitieux de la réputation d'un saint ou d'un fakir que de celle d'un grand monarque. Par là, il se rendit odieux à la population indoue; mais les chefs musulmans, qui tenaient dans leurs mains le pouvoir militaire, accueillirent avec faveur l'espérance d'avoir entin un souverain qui renoncerait à la scandaleuse indifférence de ses ancêtres, et qui, sous ce rapport, devrait partager leurs farouches passions. De plus, ayant longtemps commandé les troupes dans le Deccan, le principal théâtre de la guerre sous le règne de son père, il était à la tête d'une armée mieux disciplinée, et il avait acquis plus de talents militaires qu'aucun des autres princes.

Cet état de choses, tout menaçant qu'il était, aurait pu durer longtemps, si l'empereur n'eût été pris tout à coup d'une dangereuse maladie, qui, pendant plusieurs jours, lui enleva toute connaissance, et ne laissa aucun espoir de le conserver. Dara, par ses ordres, prit aussitôt en main les rênes du gouvernement, comme s'il eût été déjà sur le trône. Il laissa percer la plus vive désiance à l'égard de ses frères, empechant toute communication avec eux, saisissant leur correspondance, envoyant en exil tous les omrans qu'il soupçonnait d'être attachés à leurs intérêts. C'est ainsi qu'il précipita, et en quelque façon, justifia les mesures hostiles auxquelles ils n'étaient eux-mêmes que trop disposés. Malgré toutes ses précautions, ils furent informés de la maladie de leur père, et même ils durent soupconner qu'il était déjà mort. Ils prirent immédiatement les armes, forcés, dirent-ils, à cette extrémité par le soin de leur sûreté personnelle. Shoudja, dans le Bengal, mit le premier ses troupes en campagne, et bien-

tôt après, Mourad, dans le Gouzerat, informa officiellement Aurengzeb de tout ce qui se passait, l'invitant à s'unir à lui pour déjouer les sinistres projets de leur frère. C'était plus que ne

demandait Aurengzeb.

Cependant, contre toute probabilité, Shah Jehan guérit complétement, **et** Dara remit aussitôt fidèlement dans les mains paternelles les rênes de l'empire. On fit aussitöt savoir cette nouvelle à Shoudja, esperant qu'il arrêterait son mouvement, en apprenant que l'empereur n'était pas mort. Mais il était allé trop loin, les flammes de l'ambition avaient allumé un incendie dans son cœur. Il affecta de croire qu'on voulait le tromper, et prétendit même que les lettres qui lui furent adressées par l'empe**re**ur étaient fau**s**ses. Rencontré cependant sur les bords du Gange, par une armée que commandait Soliman, fils de Dara, il fut complétement battu, et obligé d'aller chercher un refuge dans la forteresse de Morghir, où il fut assiégé.

Mais, tandis que Soliman remportait cette victoire dans l'Est, le mouvement du Sud prenaît un caractère plus formidable. Aurengzeb avait accepte avec empressement l'invitation de son frère, et il était venu le rejoindre à marches forcées avec toutes les troupes qu'il avait pu réunir. Mais, vovant encore un rival dans Mourad, et craignant lui-même d'être considéré comme tel par celui-ci, il employa toutes les flatteries et tous les movens imaginables pour inspirer de la confiance à ce cœur naturellement ouvert. Il répétait avec emphase que Mourad était seul digne de monter sur le trône de l'Indoustan, où l'appelait le vœu du peuple ; qu'il était le seul de ses frères à l'élévation duquel il scrait fier et h**e**ureux de contribuer ; que, pour lui, son unique ambition était de se faire une retraite, où il put passer le reste de ses jours, loin du monde et dans la contemplation religiouse. Mourad était peut-être le seul homme de l'Indoustan qui pût se laisser tromper par de si grossiers artifices; mais tels étaient son orgueil et sa crédulité qu'Aureng-

zeb réussit à les exploiter. princes réunirent leurs arm rives du Nerbadda, passère et battirent complétement Singh, chef radjpoute, qu dait pour l'empereur un c valerie considérable.

Shah Jehan apprit tous ments avec le plus profor Il jugea tout d'un coup le caractère de cette révolte, c Aurengzeb , et comprit qu' en étaient les choses, ce i seulement Dara, mais lui serait sacrifié **si ses fils tri** Il tit donc tous ses efforts nir l'héritier qu'il avait dé il voulut même entrer en avec lui, quoiqu**e ma**lh**eure** le détournât d**e suivre so**i Des ordres furent envoyés pour qu'il accordat des co vorables à Shoudja, et se i en mouvement contre Aur meme temps Dara recevai truction d'éviter le combat dre jusqu'au moment où considérables que lui amei seraient arrivés. En cons alla prendre avec son armé de 100,000 chevaux, une pe forte sur les rives du Chai il commandait les approct et en attendant il couvrit par une ligne de fortificat santes. Quand les confédé rent, et lorsqu'ils virent ( ainsi postée, ils furent très sés. Mourad**, e**m**porté par c** qui le caractérisait, voulait forcer les retranchements. treprise parut trop hasar prudence d'Aurengzeb. Ay vert dans les montagnes un lui permettait de tourner de l'ennemi, il se porta à m cees sur Agra. Il ne restait d'autre alternative à Dar bandonner la capitale ou de taille : l'ardeur de la jeun prendre le second parti. Cet qui decida du sort de l'emp est racontée par les histor manière très-confuse et av

emment empreints de l'exaprientale. Ils disent qu'après es alternatives de victoire et des deux côtés, les deux arfuirent en même temps, ne une que 1,000 cavaliers auara, et l'autre 100 seulement Aurengzeb. Celui - ci avait 1 toute espérance, lorsqu'un nt rétrograde de l'éléphant et la malheureuse idée qu'il ettre pied à terre jeta le déent parmi les siens et causa **définitive. Ce** qui semble le lable, c'est que l'armée des voltés était partagée en deux que celle commandée par et qui avait à combattre Dataquée avec tant d'impétuo-, malgré tout le courage de elle fut mise en désordre, blessé et en danger d'être . **s**on allié, après un combat avait mis en fuite les troupes aient opposées, et alors faimouvement de flanc il vint on allié, rétablit la bataille **ta une** victoire complète. e victorieuse marcha alors , **et** Mourad étant retenu par ires, le commandement ap-Aurengzeb. Son premier soin oyer des émissaires chargés : les troupes de Soliman, ou es se séduisirent elles-mêuivant l'usage ordinaire des s, elles passèrent au vainis alors le but de la politique eb était de se saisir de la de son père. C'était une enéli**cat**e et difficile à la fois; le tifié que Shah Jehan habicapable d'une longue résiscette attaque à main armée, ir un fils contre son père, monarque si populaire et si nt respecté, aurait placé les dans la plus odieuse posi-'était donc par la ruse qu'il ssir; mais la ruse pourraiter un prince rompu à toutes s de la perfidie humaine? b résolut cependant d'en es-

messager vint trouver l'em-

pereur de sa part, pour lui exprimer tout le chagrin qu'il avait de le voir dans une si triste situation, et lui jurer que le prince avait toujours pour lui les sentiments d'un fils et la fidélité d'un sujet. Shah Jehan ne pouvait pas croire à toutes ces demonstrations; cependant, pour gagner du temps, il envoya sa fille favorite Jehanara à ses frères, avec mission d'examiner l'état réel des affaires. Elle se rendit d'abord auprès de Mourad, qui, la sachant toute dévouée aux intérêts de Dara, la reçut très-durement. La princesse oftensée remonta dans son palanquin, et elle sortait du camp en toute hâte, lorsqu'elle rencontra Aurengzeb, qui la salua avec le plus profond respect, se plaignit tendrement de ce qu'elle semblait vouloir l'éviter, et finit par la décider à entrer dans sa tente. Là il se représenta comme déchiré par les remords que lui faisait éprouver la conduite qu'on l'avait en quelque sorte forcé de suivre bien malgré lui, et il s'annonça comme tout prêt à la réparer autant qu'il serait en son pouvoir. Il dit même qu'il aurait volontiers épousé la cause de Dara si elle n'étai**t** pas tout à fait perdue, mais malheureusement il n'y fallait plus songer. Jehanara ainsi poussée se laissa aller à faire connaître toutes les ressou**rces** du prince, à nommer les chefs qui restaient fidèles à son parti, lui révélant ainsi bien des secrets importants dont il sut par la suite faire son profit. En la renvoyant, il déclara qu'il était complétement édifié , promit de seconder ses vues, et ajouta que dans deux jours l'empereur verrait son fils repentant à ses pieds.

Jehanara se hâta d'aller porter à son père les bonnes nouvelles. Le monarque n'avait que peu de confiance dans ces déclarations; croyant cependant qu'Aurengzeb avait véritablement l'intention de lui rendre visite, il résolut de profiter de l'occasion pour s'assurer de sa personne. Il ne savait pas qu'en fait de trahison il avait affaire avec un génie bien supérieur au sien. Son fils lui envoya un humble message, disant que les coupables sont tou-

jours timides ; qu'imaginant à peine comment des crimes aussi grands que les siens pouvaient se pardonner, il ne pouvait se croire rassuré qu'autant qu'on permettrait d'abord à son fils Mohammed d'entrer dans le palais avec une petite escortc. Shah Jehan avait tant de confiance dans son habileté, et il croyait si bien à la sincerité qui dictait cette proposition, qu'il l'accepta sans hésiter. Mohammed entra donc dans le palais, et apres y avoir été reçu avec toutes les apparences de la cordialité, il plaça ses gens dans une bonne position. Mais la son œil vigilant découvrit bientôt un grand corps de troupes postées dans un endroit tres-suspect. Il alla trouver l'empereur, et lui exprima la défiance qu'il ne pouvait s'empêcher de ressentir, ajoutant que si ces troupes n'etaient pas immédiatement éloignées il allait in**ior**mer son pere de ce qui se passait ct le dissuader de sa visite. Le vieillard, toujours crédule et obstiné dans son projet, consentit a ce que les troupes quittassent le palais, circonstance qui rendait en réalité Mohammed et ses soldats maîtres de la place. On annonca alors qu'Aurengzeb venait de monfer a cheval et s'avançait avec sa suite. L'empereur, de son côté, alla prendre place sur son trône , plein de l'espoir de voir enfin réaliser ses espérances. Cependant on vint lin apprendre que son fils, au lieu de se rendre dans la salle de reception, était alle faire ses devotions sur la tombe d'Akbar. Prenant cette démarche pour une insulte 1 útc à sa personne. Shah Jehan, indigné, s'écria : « Que veut dire cette conduite d'Aurengzeb? — Mon père n'a jamais en l'intention de visiter l'empereur, repondit froidement Mohammed. — Alors, qu'étes-vous venu faire ici? — Prendre le commandement de la citadelle. » Shah Jehan vit alors dans quel abime il ctait tombé, et se laissa aller à vomir contre Aurengzeb un torrent d'invectives inutiles qui déterminèrent son petit-fils a se retirer. Ayant reflechi cependant, il envoya chercher Mohammed, et lui peignant les misères de sa situation, il le pria,

au nom de ce qu'il avait de plus de lui rendre la liberté, allant jusqu'à lui promettre l'empire de, que son influence sur le pasur l'armée lui permettait de gi Mohammed sembla hésiter un i puis prenant son parti il se l'appartement, et resta sourd à les supplications qui lui furent faites.

Aurengzeb n'avait pius alo débarrasse**r que de Mourad;** craignait peu de ce côté, bier prince, déjà gu**éri de ses bk** eut repris le commandement d pes. Son frère affecta la plus joie de sa convalescence, l comme empereur de l'Indous declara que tous ses vœux éta sormais accomplis, puisqu'il av tribué à mettre sur le trône un prince. Quant à lui, il exprim sir de faire le pelerinage de la l digne manière d'inaugurer une voulait consacrer tout entière ligion. L'autre, après une fe position, donna son consent ce projet, se croyant trop heu voir ainsi un rival se retirer v rement. Cette comédie hypocri si bien réussi, Aurengzeb prép main la ruine de Mourad, et jets devinrent bi**entöt si pater** n'y eut plus d'espérance de l encore cet esprit si crédule. S lui remontrérent que les pré faits pour le prétendu voyag Mecque donnaient en réalité à 1 zeb des moyens suili**sants pou**l la conquêt**e de l'Inde entière** cherchait à captiver l'attachem soldats par ses largesses, et q avait plus de temps à perdre p résister. Detrompé à la fin, l voulut employer contre son fi armes de la **trahison qu'il man**ic tant d'adresse. Il l'invita à un dide banquet où tout était | pour le mettre à mort ; mais l' nétrant de l'invité découvrit ( chose de suspect, et prétexta maladie subite il s'excusa, sans croire qu'il avait rien deviné qu'on tramait contre lui. Au c

329

d, quelques jours après, vitation qui lui fut adressée ste, où les plus habiles mus plus belles filles de l'Inde inis. Aurengzeb, dépouilistérité, se fit tout aimable er au plaisir le voluptueux ui, cédant à la séduction, ivre dans la tente de son i-ci appela aussitöt les plus partisans, et leur ordonna de chaînes le malheureux veillé en sursaut, il sit les ts efforts pour se débarrasha son épée, mais elle lui nlevée; et son frère, tirant prononça sa sentence : « Il choix, la soumission ou la z-le · s'il résiste. » Mourad en violents reproches conre, mais enlin, cédant au e laissa conduire prisonnier

eb s'étant ainsi débarrassé tax qui pouvaient lui faire rouva qu'il était temps enfin le parasol impérial sur sa était cependant disticile de es prétentions si contraires u'il avait dit jusque-là , de e vivre dans la retraite, ocment de méditations reliimagina de se faire supplier is de vouloir bien sacrifier r et ses pieuses résolutions publique, et de se résigner eux fardeau de la couronquelques semblants de réfinit par se laisser persuapour être lidèle en quelque rôle qu'il avait joué jusqueint de toute la pompe que ordinairement les souveérémonie de leur couronpendant les acclamations arrivèrent jusque dans sa oreilles du monarque capina que quelque événement préparait pour lui. Il pria nara d'aller voir ce qui se is il la rappela presque ausiant que la tête de Dara ne à ses regards. Elle trouva noyen d'apprendre la vé-

rité, et d'en informer le malheureux empereur. A cette nouvelle il se leva plein d'agitation et se promena silencieusement dans la chambre; puis apercevant une couronne suspendue audessus de la place où il était d'abord assis: « Qu'on enlève ce hochet, » ditil; puis se reprenant: « Non, qu'on le laisse; ce serait presque reconnaître les droits d'Aurengzeb. » Il reprit ensuite sa promenade, plongé dans de douloureuses pensées, et après un long intervalle de pénible silence, il dit: « Jehanara, le nouvel empereur est monté sur le trône avant son temps. Il aurait du ajouter l'assassinat de son père à tous les crimes qui l'ont déj**à** élevé si haut. » On vint lui annoncer en de moment que Mohammed demandait à lui parler, pour lui expliquer les motifs qui avaient porté Aurengzeb à se saisir de la couronne; le prince dechu repondit dans un mouvement d'indignation : « Des pères ont déjà été déposés par leurs fils, ce n'est malheureusement pas un fait nouveau; mais il était réservé à Aurengzeb d'ajouter l'outrage aux malheurs de son père. Quels motifs autres que son ambition ont pu le porter à usurper le tröne? Ecouter son hypocrite plaidoyer ce serait presque avoir l'air de reconnaître la légitimité de ses motifs. »

Aurengzeb, agité peut-être par ses remords, et ayant d'ailleurs peu de chose à dire pour sa défense, n'insista pas davantage. Il était parvenu au comble de ses désirs; il avait vaincu et trompé l'un des plus grands princes de l'Asie. Il ne voulut pas pousser plus loin son triomphe; et s'il retint son père jusqu'à la fin de sa vie dans une captivité étroite, du moins le traita-t-il toujours avec les marques du plus profond respect.

# § VI. Aurengzeb.

Aurengzeb était enfin monté sur le trône de l'Indoustan; mais il ne pouvait s'y croire en sûreté aussi longtemps que ses frères Dara et Shoudja vivaient, et surtout étaient à la tête d'armées puissantes. Le premier, à cause de ses brillantes qualités, et parce qu'il avait été désigne par son père comme l'héritier du trône, lui inspirait plus de crainte que l'autre; et c'est contre lui que les premiers efforts du nouveau souverain furent dirigés. Retiré à Lahore, Dara y avait réuni une armee plus nombreuse que celle de son adversaire, mais composée de nouvelles levées qu'il n'osait pas opposer en rase campagne aux vétérans de son frère. Il se retira donc au delà de l'Indus; mais la retraite, dans sa position et avec des soldats comme les siens, n'était pas moins désastreuse qu'une défaite réelle. Les rangs s'éclaireissaient donc à mesure qu'il avançait; arrivé à Tatta, il n'avait plus autour de lui qu'une poignée de fidèles serviteurs.

Aurengzeb aurait sans doute probablement poursuivi Dara sans relâche, s'il n'oùt appris que son autre frère , Shoudja , arrivait du Bengal avec des forces imposantes. Il rencontra ce rival pres d'Allahabad, dans une position tres-forte; toutefois, se confiant a la valeur de ses troupes, il résolut d'attaquer. La bataille ne commença pas bien pour lui. Des le matın, les Radjpoutes, qui ne l'avaient accompagne que par nécessité, l'abandonnérent et même attaquerent son arrière-garde, de telle sorte que les Mogols, ayant à faire face partout, etaient tres-rudement presses. L'éléphant que montait Aurengzeb recut une grave blessure dans la mélée : il s'agenouilla, et l'empereur, un pied deja hors de l'étrier, allait descendre; mais comme dans les batailles de l'Inde, la présence du prince sur son éléphant de guerre est toujours le point auquel l'ennemi se rallie, son vizir Djemba lui cria: « Vous descendez du trône. » Aurengzeh sentant la justesse de cet avis, reprit sa place, ordonna d'enchaîner l'animal, et enveloppé dans son armure, il resta expose aux traits et aux fleches de l'ennemi. Ses soldats, encouragés par l'exemple de leur chef, se rallièrent, firent des efforts héroïques et finirent par mettre le désordre dans les raugs de l'ennemi. De plus,

il arriva que l'éléphant de blessé à son tour, et le mit la faute que son rival il monta sur un cheval. l'éléphant royal fuyant se lier, l'armée frappée de dispersa, et Shoudja n ressource que de se jeter teresse de Monghir.

Aurengzeb fut alors ol ner quelque **répit à l'enn** nait de vain**cre. Arrivé à** avait repassé l'I**ndus, et** grand désert s'était jeté vince de Gouzerat. Là le gouv**erneur, dont la f**i riée à Mourad, d'embras puis avec son secours, puissante armée, il pén Radjpoutana, où il vint mee prendre une positio Aurengzeb, arrivant à ma sur les lieux, jugea avec sir l'excellence de la posi frere avait prise. Il offri par des insul**tes même** l'orgueilleux Dara; mais la prudence **de refuser le** fin, cependant, l'empere fertile en stratagémes, e qui reussit. Ayant avec cheis qui avaient le plus séduire l'armée du jeune les chargea d'écri**re au p** surant que la nécessité s forces de manquer à let qu'ils étaient tout prets à et que s'il voulait laisser donnée de la nui**t une c**e de son camp ouverte, ils avec tous leurs soldats se ses ordres. En vain les plu seillers de Dara voulure montrer le péril auquel i poser, en vain lui rappelere les pertidies d'Aurengzeb. aveugler par l'espérance ses forces quelques millier qui lui donneraient une decisive. La porte fut lais a l'heure indi**quée, les che**l et derrière eux. l'armé Détrompé trop **tard , Dar**: core une brave mais inutik

t faire, ce fut de se poignée d'hommes. la capitale du Gouy trouver un asile; eur ne voulut pas le ande de Mahrattes, son armée, voyant tait décidément conf, profitèrent de l'ocr le camp, et ne rese qui était enfermé des femmes. Alors l'autre ressource que le désert, et encore : équipage que ne l'aancetre Houmaïoun. que, mourant de soif, leil ardent, la plupart nteurs succombérent. survivants, il atteide là, il se disposait , ou , selon toute apte parfaitement reçu; nstant critique, Naamme favorite, était pirer, et il ne put se er mourir seule, au rs, ce cher objet de alla demander l'hos-Khan, chef du voisi-: inspiration malheusanguinaire , Djihan é condamné à la mort et deux fois il avait rvention de Dara. Il eux prince rendre les à sa femme; mais partir, il fut entouré roupe d'hommes arrent à Khan-Jehan, par Aurengzeb à sa t que son destin était æ résigna noblement; voyage, son attitude que digne, et il conérénité d'esprit pour ın poëme sur sa la-

, on lui fit traverser ne et couvert de hailne s'était trompé s'il re ce cruel spectacle les cœurs de Dara. nde vit ce prince, au-

trefois si grand et si magnifique, réduit à ce misérable état; quand on vit derrière lui son jeune fils, gracieux enfant qu'attendait une fin si déplorable, tous les cœurs s'émurent, les larmes coulèrent de tous les yeux, et la foule se répandit en imprécations contre le tyran. Le traître Djihan fut tué sur la route lorsqu'il retournait chez lui, et la capitale sembla menacée d'une insurrection sérieuse. L'empereur comprit qu'il était grandement temps de hâter le dénoûment de cette tragédie. Pendant la nuit, des assassins s'introduisirent dans la prison de Dara, qui ne succomba qu'après une résistance héroique, et il fallut toute l'adresse d'Aurengzeb pour apaiser la multitude.

Aurengzeb n'avait plus alors d'autre compétiteur que Shoudja, qui avait profité de cette diversion pour réunir ses forces dispersées. Comme, cependant, on craignait fort peu de chose de lui, on crut qu'il suffisait d'envoyer à sa rencontre le prince Mohammed et le vizir Djemba. Toutefois, cette expédition faillit prendre tout à coup un caractère sérieux. Le jeune prince avait été, dans son enfance, fiancé à une fille de Shoudja, pour laquelle il s'était tout d'abord épris d'une ardente passion, et bien que dans le tumulte des derniers événements il semblåt avoir oublié ses premières impressions, une lettre de la princesse, écrite par ordre de son père, suflit à rallumer les feux de Mohammed. Tou**t d'un coup, il se dé**termine à quitter l'armée, à épouser la cause de son oncle. D'ailleurs, il ne semble pas improbable qu'au fond du cœur il n'eût quelque intention d'imiter l'exemple d'Aurengzeb lui-même, et de se frayer le chemin du trône les armes à la main. Enorgueilli du rôle qu'il avait joué dans la dernière révolution, et de l'offre que lui avait faite son grand-père, on lui avait entendu dire souvent que c'était lui qui avait placé la couronne sur la tête de son pere. Il se flattait de l'espérance que l'armée suivrait son exemple, et. qu'allié à Shoudja, il pourrait réunir des

forces contre lesquelles toute résis-

tance serait impossible.

Mohammed s'embarqua donc sur le Gange, sous prétexte d'une partie de plaisir, et ne revint pas. Les soldats, en apprenant le parti qu'il avait pris, furent d'abord tres-agités, mais, par sa prudence et sa vigueur, le vizir Djemba parvint à les contenir et à empêcher les désertions. Shoudja recut son illustre neveu avec la plus haute distinction , et le mariage ayant été célébré en grande pompe , il marcha avec ses troupes à la rencontre du vizir. Mohammed se plaça au premier rang de la ligne de bataille, et quand il vit la sleur de la cavalerie impériale qui marchait sur lui sans hésitation, il imagina d'abord qu'elle passait de son côté; mais l'ardeur avec laquelle il fut attaqué le détrompa bientôt. C'est en vain que son oncle et lui sirent des prodiges de valeur; les soldats effemines du Bengal ne purent résister aux vétérans de Djemba, qui remporta une victoire complète. Apres sa défaite, la situation du prince était des plus critiques; l'astucieuse politique de son pere la rendit désespérée. Aurengzeb lui écrivit une lettre qui semblait être une réponse à des offres de trahison . et il s'arrangea pour faire tomber cette lettre entre les mains de Shoudja, qui en conçut des soupcons tels, qu'ancunes protestations ne purent les dissiper. Il ne se porta cependant a aucune violence contre son gendre, mais il lui ordonna de quitter le Bengal avec sa femme.

L'Inde entière était alors sous le sceptre de l'implacable empereur, et le malheureux jeune homme n'out d'autre ressource que de se conlier à la merci de celui qui n'avait jamais su pardonner à ceux qui l'avaient une fois trompé. Mohammed, arrêté immédiatement, fut envoyé à la forteresse de Goualior, où il passa dans l'oubli le reste de sa vie, sept ans. Shoudja, s'étant enfui dans l'Arracan, fut trahi par le radja et perit avec toute sa famille; enfin, Soliman, le fils de Dara, fut pris dans les montagnes de l'Himalaya, où il était allé

chercher un refuge, et Aure ainsi délivré de tous ses riva

Shah-Jehan survécut nuit perte de son trôn**e; et** il fi l'honneur de **son ambitieux f** moins comme une circonst nuante de tous ses crimes, q son prisonnier avec tout le tous les égards compatible position de monarque déchu Aurengzeb supporta m**e**ine a les violentes injures que l'o l'indignation arrachaient a heureux père. Un jour, il e mander en mariage la fille pour son fils Akbar, espéran alliance raffermir les liens saient sa famille à la noblesse Shah-Jehan et les gens de : accueillirent cette propositio une nouvelle i**njure qui leur** ( L'empereur déchu répondit solence de l'usurpateur ne l comparer qu'a ses crimes; jeune princess**e, elle s'arma** gnard, annonçant qu'elle mieux mourir mille fois p d'épouser le lils du meurtri pere. Tout cela fut raconté puissant Aurengzeb, qui ren sitot , et saus laisser échappi de mécontentement, à son p

Une autre fois, il envoya quelques joyaux qu'il croy: saires à l'ornement de son tr Jehan lui lit répondre qu'il réduire en poussière sous le sı jamais on voulait employe pour les obtenir. — Qu'il le répliqua l'empereur : qu'or même que tous les diamar rengzeb sont à sa disposi vieux prince fut si touché de dération, qu'il envoya aussi que tous les bijoux demandé accompagnant d'une lettre disait : « Prends ces joyaux n'ai plus besoin, porte-les gnité, et tâche, par ta gloire oublier à ta famille quelque ses malheurs. » En lisant cet l'empereur fondit en larme doit croire que son émotion : cère. Par son respect, par

e départit jamais, par la nt il fit souvent preuve it des conseils, il réussit, effacer tout ressentiment e son père, mais du moins chez lui quelques sentiction. Il est vrai que quand la fin du vieux Shah-Jehan il n'osa point se montrer nais il envoya son propre am, qui cependant arriva **Le m**aître de l'Indoustan s cette circonstance une , sans doute, n'était pas saisit aussitôt l'occasion ilier avec sa sœur Jehaait toujours restee fidèle reux pere.

b occupa encore pendant années le trône de l'In-, sous son regne, atteignit aut point de splendeur. **t ré**uni à son empire les 1 Deccan, il se trouva le peninsule presque entière, prenant le Caboul et l'Asait sur des territoires dont n et la richesse étaient plus considérables ipire romain dans son épolorissante. Le revenu puait à plus de huit cents francs, somme inférieure ælle que réalisent quelques s de l'Europe moderne, un empire sur la terre n'aatteinte:

nistration semble avoir été supérieure à celle de tous seurs. Au milieu des maet des spiendeurs quelque inables de sa cour, il mene une vie simple, austère se permettait à lui-même, nettait dans son palais, aue, aucune mollesse. Dès ur, on le voyait assis dans dience, accessible au plus es sujets, rendant à tous impartiale, réparant les geant les malheureux par tés. Aussi l'Inde, sous son semble avoir joui de tout compatible avec le despotisme exercé par un prince étranger. En vérité, si l'on pouvait avoir confiance entière dans les historiens mahométans et dans les auteurs anglais qui les copient, on serait tenté de croire que la période écoulée depuis l'avenement d'Akbar jusqu'à la mort d'Aurengzeb, a été pour l'Asie un autre âge d'or , une ère de félicité sans pareille dans l'histoire de l'humanité. Et de fait, on ne peut nier que pendant tout ce temps les provinces du centre de l'empire jouirent en général des avantages de la paix et d'une certaine prospérité; car les guerres civiles, bien que trop fréquentes et quelquefois tragiques, se décidaient ordinairement dans une seule bataille, et n'entraînaient pas de grands malheurs avec elles. Mais en cherchant à pénétrer le fond des choses, on trouve des raisons de croire que cette peinture est trop flatteuse, et que l'empire, pendant toute cette période, souffrit des maux inséparables du despotisme. Ainsi, quand l'Angleterre succéda à ce vaste héritage , elle y trouva la classe des cultivateurs plongée dans une misère si profonde, qu'on ne savait même plus quels étaient les véritables propriétaires du sol, et ce seul fait suffit pour invalider le témoignage du panégyriste d'Aurengzeb.

Sous son règne, Bernier, voyageur intelligent, passa quelques années dans l'Inde , et employa les talents dont la nature l'avait doué, à s'éclairer sur l'état véritable et les ressources de l'empire mogol. Le tableau qu'il dessine est celui d'un Etat qui marche à sa ruine, plutôt que d'un empire florissant par les dientaits d'un gouvernement juste et éclairé. Il dit qu'en supposant le prince bien disposé à faire rendre justice à ses sujets, il y parvient peut-être dans le rayon où il agit de sa personne, à Delhi, à Agra, et dans le voisinage de ces capitales; mais que, dans les provinces plus éloignées, le peuple n'a aucun moyen de défense contre la rapacité des gouverneurs investis d'un pouvoir arbitraire, et qu'il qualifie de « gens capables de ruiner un monde. » Ce jugement était

confirmé à ses yeux par la misérable apparence, par l'affectation de pauvreté qu'il voyait souvent chez d**es** gens qu'ensuite on apprenait être possesseurs de richesses immenses. Le peuple n'avait aucuns tribunaux dans lesquels il put avoir confiance. Le prince lui-même ne pouvait appeler près de lui aucun serviteur véritablement honorable, ou dévoue a ses intérêts, ou du moins anime du désir d'identifier sa propre gloire avec celle du prince. Ces fonctionnaires etaient presque tous « des gens de rien, des esclaves ignorants et brutaux, sortis de la poussière, et conservant toujours les vices et le caractère des mendiants. » Le seul but de tous ceux qui avaient quelque pouvoir, c'était d'amasser des richesses pendant la courte durée de leur puissance procaire, se souciant fort peu d'ailleurs qu'apres eux l'Etat tombåt en ruine.

Même en ce qui regarde les sentiments de justice qu'on prétend avoir animé tous les souverains de cette dynastie, Bernier raconte quelques anecdotes qui doivent ébranler toute confiance dans les panegyriques des écrivains orientaux. Un jeune hommeétait venu se plaindre à Shah-Jehan, de ce que sa mere, maîtresse d'une grande fortune, deux ceut mille roupies au moins, ne voulait lui concéder aucune part de son bien. L'empereur, tenté en entendant parler d'une si grosse somme, fit venir cette femme a son audience publique, et lui ordonna de donner cinquante mille roupies a son tils, cent mille autres au tresor impérial, puis de se retirer. Mais celle-ci élevant la voix, lui dit avec sang-froid : « Mon fils a certainement des droits au bien de son père, mais je voudrais savoir quels liens attachent Votre Majeste au marchand , mon défunt mari, pour qu'elle puisse pretendre a son héritage. » L'idée parut si raisonnable à Shah-Jean, qu'il dit à la bonne femme de se retirer, en lui promettant qu'elle n'aurait desormais à craindre aucune exaction. Cette histoire peut prouver une certaine bonhomie de caractère, mais elle donne une bien triste idée de cet esprit de justice que le orientaux veulent bien au Shah-Jehan.

Une autre anecdote est en frappan**te. Il y avait à Delh**i taine classe de femmes nonu cheny, qui, bien que de reput équivoque, étaient fort souv lees pour égayer les têtes de joyeuse. Un médecin françai Bernard, qui se trouvait alor s'éprit d'une belle passion ; de ces temmes ; mais la m jeune personn**e, sans dou**t motifs de prudence, avait d tes les tentatives de l'amoui cais. Un soir cependant, rendre visite à l'empereur L et ce prince ayant ordonné e je ne sais quel cadeau, en ré d'une cure qu'il avait faite d rem, le médecin designa : kencheny, qui se trouvait t sard, et dit que de tous le qu'on pourrait lui faire, celu le plus agreable. L'empen aussitöt d'un grand eclat « Qu'on la lui mette sur k dit-il, et qu'il l'emporte! » ainsi fait, et Bernard partit sa prote.

Bernier est le premier aut soit élevé contre l'idée extr que l'on se faisait alors en la puissance et de la valeur des armées de l'empire n nombre même de ses troupe ridiculement exagéré. La s qui eut quelque valeur, c'éta lerie, et le corps attaché à la même du monarque ne cor plus de 35 ou 40,000 chevau nier ne suppose pas que to valerie de l'empire s'élevat 200,000 hommes. L'infanter pris l'artillerie fixée dans k pouvait monter au chiffre hommes. Les innombrables qu'on disait composer la mai mée n'étaient, en réalité, qu mestiques, des palefreniers tmiers, qui marchaient à portant les tentes, charges des vivres et du bétail, etc. (

prouse que, quand les troues se mettaient en marche, ire que les villes entieres d'Agra se mettaient en avec elles. En réalité, ces ent pas beaucoup autre s lieux de campement peres camps, avec leurs lon-: tentes, leurs bazars et is, pouvaient fortbien pas-; villes mouvantes. Sous le nérite militaire, Bernier a indre encore de ces multis. Sans doute il reconnaît elles se sont battues avec ourage; mais, privees de line, il leur arrivait plus ore d'être frappées de tere, et alors de se disperser lité de ralliement. Il etait 'une armee europeenne de e 25,000 hommes, conduite enne ou un Condé, aurait che de tous ces barbares; ue l'histoire des guerres l'Inde a parfaitement jus-

de la politique étrangère Lurengzeb fut marquée par i il se trouva, des le com-, d'être en guerre avec Abe Perse, le plus puissant uerrier des princes de l'Auivant en cela le récit des nusulmans, raconte que la tte rupture vint de l'erreur nire qui adressa au shah de ttre avec cette suscription: t de l'empereur du monde ie la Perse. » En recevant avec une adresse si insois ne voulut entendre a aue, et se prépara aussitôt à **lette** violence d'Abbas, arla maturité de l'âge, ne probable. Peut-être voulutie ce prétexte pour servir de son ambition, en voyant e de l'Inde un prince jeune al affermi, et qui s'etait cux par les crimes qui nalé son élévation. D'aild'une circonstance semblait z desseins, si toutefois il

en eut de sérieux. Des grands omrabs de la cour de Delhi, beaucoup etaient, par leurs familles au moins, originalres de l'Iran, et les omrahs afghans devaient naturellement se rappeler avec regret le temps où le trône impérial était occupé par des princes de leur race. Aurengzeb eut quelque sujet de soupconner que Shah-Abbas cherchait à nouer des intrigues avec les cheis persans de sa cour, et que même il cherchait à séduire son vizir, qui luimeme etait Persan d'origine. La situation était délicate, car ce corps etait si nombreux, que, rompre ouvertement avec eux, c'était rendre la position encore plus critique. Cependant, le ministre et les autres nobles opposerent les dénégations les plus vives aux soupçons de l'empereur, et toute l'affaire finit par s'arranger à l'amiable. Néanmoins, l'empereur resta en proie à l'anxieté la plus profonde, jusqu'à ce qu'il apprit qu'Abbas, par suite d'une maladie négligée, venait de mourir dans son camp, établi sur la frontière. Sefi, son petit-fils et son successeur, assez occupé par les intrigues et les scenes de désordre qui suivent toujours en Asie un changement de regne, n'avait aucune envie de se mettre une guerre étrangère de plus sur les bras, et il ne demanda pas mieux que de conclure au plus vite un traité de paix.

Nous devons raconter un événement ridicule qui exposa Aurengzeb a un grand danger. Une vieille dévote du Marwar, dans le pays des Radjpoutes, et nommée Bistamia, etant parvenue par ses aumônes à réunir un grand nombre de fakirs et d'autres sectaires indous, finit par se trouver à la tête d'une espèce d'armée avec laquelle elle battit le radja du pays. Encouragee par ce succès, et comptant autour d'elle une vingtaine de mille hommes, elle marcha sur la résidence imperiale. La superstition lui ouvrait le chemin de la victoire; car on disait qu'elle savait préparer un onguent composé des plus horribles ingrédients, qui rendait ses soldats invisibles le jour de la bataille, et par conséquent irrésistibles. Cette

multitude étant arrivée victorieusement sous les murs d'Agra, se croyait déja maîtresse de l'empire, et elle proclama son chef reine de l'Inde. Aurengzeb , sérieusement alarmé en voyant que ses troupes elles-mêmes étaient démoralisées par une terreur superstitieuse, comprit qu'il ne fallait pas seulement combattre de pareils ennemis avec des moyens purcment humains. Revêtu par sa piété d'un caractère sacré aux yeux de ses soldats, il fit écrire des versets du Coran sur de petits morceaux de papier, et les attachant à des pointes de lances qu'il plaça en tête de ses escadrons, il assura à ses soldats que le prophète les protégerait contre les influences magiques du fanatisme indou. Ce moyen suffit pour rétablir leur moral ébranlé, et la supériorité de leur organisation militaire eut bientôt mis en déroute l'armée des fakirs, qui périrent presque tous sur le champ de bataille.

Le regne de ce grand monarque fut encore trouble par une insurrection dans le Caboul, où il ramena sans peine a l'obeissance le plat pavs, tout en ayant la sagesse de ne retirer aux habitants aucun de leurs priviléges. Mais le grand objet de son ambition était de réduire définitivement les rovaumes de Golconde et de Bidjapore dans le Deccan, qui, malgré les victoires répétées de ses prédécesseurs. malgré les défaites que lui-même leur avait fait éprouver avant de monter sur le trône, disposaient encore de forces considérables.

Diverses circonstances, et surtout les dissensions intestines qui signalèrent son avénement, l'empécherent de donner suite à ce projet jusqu'à l'année 1686, la 28° de son regne. N'avant plus rien à craindre d'aucun côté, il sit entrer son armée par trois points différents dans le Deccan. Les opérations commencerent sous les ordres de Shah-Allam, héritier présomptif du trône, qui vint mettre le siège devant Golconde. Le roi sollicita la paix à des conditions très-dures qu'Aurengzeb lui accorda, afin de pouvoir diriger toutes ses forces contre Bidjapore.

Ce royaume résista un peu mais la trahison ayant fait les troupes, la capitale fut in enfin obligée par la famine à : Secander-Adil-Shah, le derni seur d'une longu**e dynastie d** puissants, tomba captif dans de l'empereur. Le vainqueu ensuite le reste de la campag pléter la conquête de Golcon fils Shah-Allam ayant osé lui remontrances sur ce manqui jurée, encourut la colère pai fut jeté en prison. Cependa un siège de sept mois, Gol pris par trahison, et la mo roi Abou-Hussein signala d'une autre race de puissan

L'événement qui **eut la** pl influence sur le régne d'A ce fut la naissance de l'em: ratte, qui, après d'obscurs cements, devait u**n** jo**ur renv**i posant édifice de l'empire : disputer aux Anglais la supi l'Indoustan. Le Maharasht dans la partie nord-ouest di sule, sur un**e surface d'un p** cent milles carrés, et est o une population d'environ si d'âmes. Il est traversé par de des Ghâts et des monts Vi il comprend une partie des actuelles de Maloua, de 1 d'Aurengabad et de Bidjapor aspect géographique, il se profondément de la grande Deccan et de celle de l'Indi est élevé, difficile, parsem teaux où la température ( peu élevée, coupé de nombr d'eau et de torrents. Imprati grands corps de grosse cav faisaient la force des armées il n'avait jamais pu être que parfaitement soumis. Ses c ses forteresses naturelles éta tes occupées par de petits n'obéissaient que nominaleme pereur de Delhi ou au sultan pore. Les guerres incessant faisaient entre eux les co musulmans, les dissensions

mort de chaque souverain, ournir à un chef hardi et inoccasion de fonder un Etat nt. Ce chef se trouva dans la le Sivadji, le fondateur de

iahratte. 3, quoiqu'il ait débuté par la a pauvreté, était cependant stre origine. Son arrière-, Babdji Bhonslay, était fils 'Oudipour, c'est-à-dire, apà tout ce que la noblesse de a compte de plus distingués; ère était une femme des casures, et cette circonstance age à quitter son pays pour cher de l'emploi dans d'au-. S'étant distingué au serradja du Candeish, il en obemindary dans le voisinage ı, qui n'était alors qu'un vils dont la grandeur de sa fait dans la suite faire une can fils Malodji acquit quelque ı sous un chef mahratte, dont à fille en mariage pour son i. Celui-ci , s'étant querellé eau-père, entra au service du ljapore, et fut employé dans e et le Carnatic. Tandis qu'il zuerre dans ces provinces, il fils Sivadji à Pounah avec sa ır le faire élever par Dadadjı qui semble n'avoir nègligé yen pour l'éducation du fu**érant.** Il l'imitia , non pa**s** à des lettres, que méprisent montagnards, mais aux exeraires, aux légendes et à la ionale; il lui inspira surtout ation profonde pour la foi et ances religieuses des Indous. 117 ans, l'élève fut poussé par nct guerrier à tenter la forirmes. Il réunit une bande de Maloua, et à leur tête il comtte vie de voleur et de soldat ile ont débuté presque tous s conquérants de l'Asie. Cees exploits de son élève attientôt à Dadadji une foule de qu'en secret il l'encourageait à persister dans ses projets, prévoyant déjà peut-être la grandeur à laquelle cette vie aventureuse devait le conduire.

**3**37

Sivadji suivit donc sa destinée, et s'étant emparé du château presque inaccessible de Torna, il commença à inspirer des alarmes au roi de Bidjapore, qu'il parvint cependant à apaiser en lui promettant une augmentation de tribut. Neanmoins, comme il continu**ait** à conquérir forteresse sur forteresse, le roi ne se contenta pas seulement de renouveler ses remontrances, mais il en appela à Shadji, le père de l'heureux maraudeur; ensuite il le menaça, puis le lit emprisonner malgré toutes ses protestations, bien qu'il jurât qu'il ne connaissait et n'approuvait aucun des exploits de son fils. Sivadji, désolé de la mésaventure qu'il avait appelée sur la tête de son père, mais ne pouvant se résoudre à abandonner sa carrière aventureuse, s'adressa à Shah-Jehan, dont il prétendait être le vassal, et par sa puissante intercession, il obtint la mise en liberté de son père. Lorsque Aurengzeb, avant de monter sur le trône, vint faire la guerre au Bidjapore, Sivadji continua à jouer le rôle d'allié du Mogol; et comme si déjà sa neutralité cût été de quelque importance, on le laissa tranquille dans les conquetes qu'il avait faites. Quand il vit les deux grandes monarchies sérieusement aux prises, il n'hésita pas à courir sans scrupule sur l'une ou sur l'autre, pillant le territoire de celleci et faisant des conquête sur celle-là, selon l'occasion. Ensuite, lorsque Aurengzeb suspendit la guerre contre le Bidjapore, pour donner suite aux ambitieux projets qui le portèrent sur le trône de l'Indoustan, il n'eut pas le temps de songer à arrêter les succès du jeune chef de bandes; mais alors le roi de Bidjapore put porter sur lui tout l'effort de ses armes, et on dut croire que Sivadji allait succomber.

L'armée de Bidjapore, commandée par Afzoul ou Abdoul-Khan, officier de distinction, s'avancait contre l'infatigable pillard, avec la consiance qu'elle allait le réduire promptement à l'obéis-

et il crut devoir à ce sujet

rives remontrances publiques

homme; mais on prétend

sait passer pour imprenable, lui avait été enlevée par la famine au temps de ses revers : 1,000 de ses hardis Maloualis, l'escaladant au milieu d'une nuit obscure avec des échelles de corde, l'enlevèrent l'épée au poing. Aussitôt après son retour, il prit le titre et les insignes de la royauté; il lit même frapper de la monnaie a son nom. De plus, pour satisfaire son orgueil et eblouir les siens, il se fit couronner en grande pompe. La cérémonie était imitée de celle du couronnement des empereurs mogols ; aucun des détails les plus puérils de l'étiquette n'y fut oublie; ainsi, il se fit peser contre des sucs d'or, de grains, etc. Des présents d'une immense valeur faits aux brahmanes donnèrent du lustre à cette

fête politique. Dans l'année qui suivit son couronnement, Sivadji fut pris d'une maladie dangereuse qui le retint au lit pendant huit mois. Mais a peine rétabli, il reprit le cours de ses opérations militaires , et même il les deploya sur une plus grande échelle encore que par le passé. Golconde, située presque à l'autre extrémité de la péninsule, **et** qu'on aurait dù croire tout a fait hors de sa portée, se vit tout a coup attaquée par un corps de 12,000 cavaliers mahrattes qui lui donnèrent l'assaut avec tant de vivacite, qu'on ne put pas mëme songer à se défendre. La ville se racheta du pillage au prix d'une immense rançon, et Sivadji, entrant à la tête de ses troupes, y tint audience publique comme aurait fait le légitime souverain. Il semble que, sans faire grâce aux vaincus de la plus faible partie de leur rançon, le chef mahratte voulut former avec eux une alliance defensive contre le Mogol. L'année suivante, il traversa le territoire de Bidjapore, et pénétra en vainqueur dans la Carnatie. Il s'y empara de Gingi, de Vellore, et autres places fortes, au nom du roi de Golconde, mais il eut soin d'y laisser des garnisons à lui. Il poussa ses courses victorieuses jusque dans le voisinage de Madras à l'est, et de Seringapatam à l'ouest. Après son retour dans ses États, il

faillit presque s'emparer de l mais av**ant rencontré sur sa t** lir-Khan , **général mogoi do** trigues avaient déterminé son badji à déserter la cause pate fut battu et obligé de se reti grå, sa capitale. Quelque ten s'étant réconcilié avec son fi tra en campagne, et, faisa mense détour, il s'empara Barhanpour, **d'un immense (** portait de l'argent à l'armée De là il retourna rapideme capitale; mais l'excessive l cette audaci**euse campagne** toutes celles qu'il avait souss tant d'expéditio**ns , déter** inflammation des pournons mourut, le 5 avril 1680, 53 ans. On dit qu'en apprena velle de cette mort, Auren vra au transport de la joie la il eut cependant assez de ju l'esprit pour rendre homi grands talents qui avaient Sivadji, tandis que lui-même sait tous les anciens l'Inde, de créer un nouvel gre les grandes et redoutabl qu'on avait envoyées contre

Le caractère de Sivadii a sement apprécié, quoique ce tout prendre, il semble qu'i on lui ait été trop favora doute, c'était un homme tel et l'Asie en ont produit trè caractère dans l'ensemble monarque, le général, le pi bandit et même le voleur trouvaient réunis par propoi les, et savaient chacun joue selon la circonstance du je événements. Sous tous ces Sivadji se montra ce que n rions appeler un très-habile et l'histoire de toutes ses in de ses ruses, de ses exploits exagérés à plaisir, a rendu tres-populaire chez les Indoc dant il semble qu'il n'y ait e projets de son ambition, r manière dont il les poursuivi doive en faire un homme ment grand, inspiré par une

841

ntelligente. Sous le point de il paraît difficile d'attribuer de mérite à l'homme qui ne jamais aucun scrupule de ; car s'il connut aucun senoblable à ce que nous appeieur, il est du moins certain il ne le lit entrer pour queldans sa conduite. N'avoir illé ses victoires par d'inutiies, c'est sans doute un fait able, et malheureusement hez les généraux asiatiques; on ne voit pas qu'il ait jaé devant l'effusion du sang, fois qu'il crut pouvoir en ielque chose. Peut-être que venu à se voir le tranquille n royaume considérable, il icé, par un système de paix tection pour ses sujets, les **pue sa v**ie de pillard causa à i; mais ce n'est qu'une hyatuite. D'un autre côté, ses étaient simples, austères il vivait avec les siens sur le i familiarité et de la conamais, au milieu d'eux, il ne s'entourer de gardes et de s. Il était sincèrement atta**eligion des** Indous, et il en **upuleus**ement toutes les obet l'on ne doit pas croire été n'ait été qu'un instrui **qu'elle soit en ré**alité l'une de sa grandeur. Il se tit le de la religion de ses pères nimitié bigote, contre les ns sanglantes d'Aurengzeb. ne des Mahrattes fut d'abord ril par la mort prématurée Sambadji, suivant la destinire des princes de l'Inde, sa carrière par une guerre re un de ses frères. Ensuite repousser l'invasion d'une née mogole; mais alors se le digne fils de son père, il se retirer avec des pertes les. Bientôt après, Aurengrésolu de compléter la cona péninsule, entra dans le personne, et avec toutes les 'il avait pu réunir. Il com-

mença , comme nous l'avons déjà dit , par l'entière soumission des royaumes de Bidjapore et de Golconde, qui avaient si longtemps brave son pouvoir. Ensuite il se tourna avec toutes ses forces contre les Mahrattes, et employa contre eux les moyens qui leur avaient si bien réussi. Ayant appris par l'un de ses espions que Sambadji, pour se livrer à ses plaisirs, avait quitté son camp, suivi de quelques serviteurs seulement, il le fit enlever par un détachement de cavaliers. L'empereur, suivant sa cruelle coutume, ordonna la mort de son prisonnier, et l'on prétend qu'il assista lui-même avec un plaisir barbare au supplice que le malheureux prince souffrit avec un courage inebraniable. La cause mahratte semblait alors désespérée; mais Rama, frère de Sambadji, se rendant en toute hâte dans le Carnatique, y concentra toutes ses troupes autour de l'imprenable forteresse de Gingi, dont la réduction occupa l'armée imperiale pendant plusieurs années. En même temps, les Mahrattes, tranquilles dans leurs montagnes, y réunissaient leurs bandes irrégulières et insaisissables, faisaient des courses non-seulement sur les pays de Golconde et de Bidjapore, nouvellement conquis par le Mogol, mais même dans ses anciennes provinces de Candeish, de Maloua, de Bérar.

L'armée mahratte, qui devait pendant plus d'un siècle exercer une grande influence sur les destinées de l'Inde, était, comme celle du Mogol, composée principalement de cavalerie, mais organisée et équipée d'une manière differente. Les Mogols, couverts de lourdes armures de fer, montaient des chevaux robustes et pesants; leurs chefs, portés sur des éléphants, v étaient en fermés dans une espèce de fortification. Les escadrons, ainsi équipés et lancés dans les plaines de l'Indoustan ou sur les plateaux du Deccan, y balayaient tout ce qui voulait résister à leur choc. Mais le Maharashtra est un pays de hauteurs et de collines trop peu élevées pour que la cavalerie légère ne puisse pas s'y mouvoir à l'aise, et, d'un autre côté, trop accidentées pour

que la grosse cavalerie y puisse ma-nœuvrer avec avantage. L'armée nationale s'y forma naturellement sur les circonstances du terrain et les habitudes des habitants. Elle se composait de chevaux petits, vifs, actifs, et de cavaliers armés à la légère, équipés pour la marche plus que pour le combat, pouvant à la fois s'étendre sur une vaste étendue de pays, et se retirer sans jamais fournir à l'ennemi l'occasion de les surprendre. Ces cavaliers étaient mélés de fantassins armés en partie de mousquets, en partie d'arcs et de slèches; l'arme nationale, c'était la lance, avec une courte épée et un petit bouclier. Tous les ans, la campagne s'ouvrait à la fin de la mousson du nord-ouest, et s'annouçait par le déploiement du ghocenda ou étendard national. Encore aujourd'hui, quand les Mahrattes établissent leur camp, ils commencent par déployer l'étendard du prince ou du général autour duquel, devant et derrière, s'étendent en lignes parallèles et régulières les boutiques qui forment le bazar du camp. Le long de ces boutiques, les chefs inférieurs plantent leurs enseignes, autour desquelles viennent se ranger leurs soldats, leurs domestiques, avec les chevaux et le bétail. L'armée se met en campagne sans autres provisions que ce qui peut en tenir dans deux sacs de toile de coton jetes en travers de la selle de chaque cavalier et devant lui, l'un à droite, l'autre à gauche. On se met en marche en se confiant, pour trouver des vivres, soit sur ce qu'on trouvera sur le territoire ennemi, soit à ces innombrables brindjarris ou marchands qui visitent les camps indous comme des champs de foire. Le pillage est indispensable à une pareille armée, mais il se fait régulièrement, et chaque soldat n'a pas le droit de s'approprier tout ce qui lui tombe sous la main. Ordinairement, il se fait par contributions forcées dont le produit est versé dans les magasins publics. Une paye considerable est allouée à chaque soldat, et si elle n'est pas acquittée à époques très-régulières, elle finit ce-

pendant presque toujours payée intégralement. Dan sions, les troupes ne fon ment du butin, elles encore très-souvent en n gens d'esprit aventureux n'ont aucun lien de famille tienne chez eux, se laisser aller à venir joindre les ri mée, pourvu qu'ils puisse rer un cheval. C'est ainsi mahratte, sans avoir obten décisive, grossissait cepe sure qu'elle avançait; et plusieurs défaites, après bataille sur **bataille et pla** elle continuait à se répar grandes provinces de Cand loua et de Bérar, et occuj une grande partie de l'Im

Les dernières années d' si elles ne furent marqué revers sérieux, furent ce sombries par l'insucces de l treprises imp**ortantes et p** de tristes présages qui ani névitable décadence de l dévotion , toujours croiss entreprendre, à la fin de s detruire la religion indoue violentes mesures. Les temples de Mattra et de Be rasés, et des mosquées éle place. La pagode d'Ahme des plus **spiendides mo**i l'architecture nationale, : par le sang d'une vache : gea dans ses murs. Ces sa gardés avec la plus profoi par les Indous superstitie poussèrent pas à la révol mais elles excitèrent dans pire une haine universell joug des Mogols; ils prod disposition générale à se ra du chef ou du gouvernes premier donnerait le signa rection. C'est à ces viole doit attribuer en partie progrès des Ma**hrattes, et** de la résistance qu'opposèr percur les petites princig poutes.

Les derniers jours d'Au

348

re empoisonnés par les disque ses enfants montrèrent n criminel exemple. Mohamfils aîné, était déjà mort en ste châtiment de sa rébelecond de ses fils, Shah-Alaussi montré, pendant une le fit son père, l'ardeur avec convoitait sa succession; il n'eût rien fait d'absoluable, cependant les rapports père et lui restèrent tou-uis lors, embarrassés, péni-

autre de ses fils, enorgueilli

ite naissance de sa mère, se pable de révolte ouverte, et **pour les e**nnemis de son **ôt avec les Mahrattes et tan**s Radipoutes. Les deux derim et Kaom-Basksh, étaient i **pendant sa** dernière malasut prévoir que sa mort allait nal de conflits sanglants, de jui ne se termineraient que ort de tous ses tils, excepte ilieu de ces peines et de ces x pressentiments, le terme a; il expira dans son camp, er 1707, dans la 94° année et la 49° de son règne.

oriens ont beaucoup de peine er une idée exacte de cet xtraordinaire. Ses crimes iffreux pour qu'on les puisse it cependant, dans le cours ue vie, il déploya de nomd'importantes vertus. Dans ration de la justice, il était impartial, il ne se laissait als passions, ni a ses caprices; nes étaient presque intarisen toute occasion il montrait sérieux pour le bien-être de e. Entouré de toutes les séqui peuvent corrompre un ir les plaisirs des sens, proe religion qui, sous ce rapie toute liberté aux passions, ticulière était pure, austère t-il sincère dans ses opinions 3? On doit croire au moins elquefois elles servirent sa elles cachaient un fonds de

piété réelle. Ce qui confirme cette opinion, c'est la persécution qu'il fit subir aux Indous; imprudence qui, au point de vue politique, ne pouvait échapper à un prince aussi clairvoyant, et ne peut s'attribuer à d'autre cause qu'à la vivacité réelle de ses sentiments. Îl y a lieu de penser aussi que, même au milieu des plus grandes aberrations, le sentiment moral ne fut jamais étouffé dans son cœur; que si la tempête de l'ambition, quand elle s'éleva dans son âme, sembla faire tout disparaître, les crimes qu'elle lui fit commettre restèrent pour sa vie un sujet de remords cruels. Le sang de sa famille, qu'il versa sans pitie, coulait toujours aux yeux de son imagination, de sorte qu'assis sur le plus grand trône du monde, et doué de tous les talents, de toutes les qualités qui pouvaient l'y faire briller, Aurengzeb, porté au faîte des grandeurs humaines, ne mena qu'une vie misérable.

Quelques lettres de lui, qui nous ont été conservées, et qu'il écrivit à ses fils quand il sentit approcher la mort, portent tout le caractère de la sincérité, et donnent une idée effrayante des émotions qu'il dut ressentir à ses derniers inoments, lorsque les grandeurs mondaines qu'il avait achetées à un prix si terrible allaient le quitter pour jamais. « La vieillesse est arrivée, « dit-il, la faiblesse me domine, et la « force abandonne tous mes membres. « Etranger je suis venu dans ce monde, « et je le quitte étranger. Je ne sais « rien de moi-même, ni de ce que je « suis , ni de la fin à laquelle je suis « destiné. Le temps que j'ai passé au « pouvoir n'a laissé que des regrets « derrière lui. Je n'ai pas été le pro-« tecteur et le gardien de l'empire. Le « temps précieux de l'activité s'est « consumé dans la vanité! Au dedans « de moi-même, j'avais un gardien de « mon honneur (la conscience), mais « sa glorieuse lumière n'a pas été aper-« cue par mon aveuglement. Je n'ai « rien apporté dans ce monde, et sauf « les infirmités de l'homme, je n'en « emporte rien. Je crains pour mon « salut, et je n'envisage qu'avec ter-

« reur les châtiments qui m'attendent. Bien que j'aie une terme confiance « dans la miséricorde et la bonté de « Dieu, cependant, quand je considère « ce que j'ai fait, la crainte m'assiége et me poursuit sans relache, et quand • je serai parti (de ce monde), il ne « sera plus temps de rélléchir. Ma tête • se courbe sous la faiblesse de l'âge, et mes pieds ont perdu la puissance « du mouvement. Le souille qui m'anima se perd, et ne laisse aucune es-« pérance après lui. J'ai commis des « crimes innombrables, et je ne sais « pas quels châtiments m'attendent. La garde du peuple est le fardeau « confié par Dieu à mes fils. Je vous « confie, vous, votre mère et votre « fils, à la bonté de Dieu, car moi je « m'en vais. L'agonie de la mort ga-« gne rapidement sur moi. Odiporé « votre mère m'a soigné pendant la « maladie et elle veut me suivre dans « la mort, mais à chaque chose le « temps est marqué. Je m'en vais. « Quelque chose de bien ou de mai que « j'aie fait, c'était pour vous. Personne « n'a assisté à la séparation de son « ame d'avec son corps, mais moi je « sens que la mienne me quitte. »

## § VII. Shah-Allam.

A la mort d'Aurengzeb, la guerre entre les frères commença aussitôt; mais elle ne fut ni aussi longue ni aussi sanglante qu'on l'avait craint d'abord. Shah-Allam, fils aîné de l'empereur défunt, et celui dont la cause avait été embrassée par le parti le plus puissant, était un homme de caractere essentiellement doux et aimable; il fit les offres les plus libérales à ses frères, leur proposant le gouvernement de ses plus belles provinces; mais l'ambition et les mauvais conseils les poussèrent à tenter la fortune des armes. Ils furent battus : l'un d'eux fut tué sur le champ de bataille, l'autre mit luimême fin à sa vie ; et Shah-Allam monta sur le trône par une voie douloureuse, mais cependant pur de crimes.

Le but du gouvernement de ce prince semble avoir eté de rendre la paix à

l'empire, meme au prix de prétentions que ses prédéce vaient jamais **abandonnées** j temps de leur prospérité. ( qu'il lit un accommodemen Radipoutes, à des conditio conservaient à peine l'ombr zeraineté sur ces fières ti Mahrattes, vers la fin du ri rengzeh, avaient offert de o deprédations moyennant l'a chout, ou quart du revent tricts exposés à leurs incurs l'orgueilleux **monarque, b**i puissant à les repousser, a avec colère leurs proposi contraire, Shah-Allam, ju que l'empire ne pouvait plus maraudeurs à rentrer dan linit, et sagement peut-eir cepter leurs offres, espérar ainsi quelques-unes de ses j provinces d'un pareil fléau. dans d'autres occasions, l circonstances lui furent pl bles, il montra qu'il n'était ni d'esprit d'entreprise ni militaires. Il eut à déploye lites contre un nouvel enne cette époque, commença à role politique.

Les sikhs parurent d'abo régne de Baber, mais seulenx secte religieuse. Nanek, i etait, dit-on, un homme de doux et spéculatif, qui, vo douleur les violentes dissen gieuses élevées entre les Inc mahométans, entreprit d'a rapprochemen**t entre les** ( gions, de les réunir, s'il étai en une scule. Empruntant : ses principales cérémonies e mes fondamentaux, il tenta un corps de doctrine unique seignait, comme chacune d' tion d'une Providence souve gée du gouvernement du ma récompense des bons ou la des méchants dons la vie 1 nombre des sikhs augment ment; d'autres sectes vinre dre à eux; et, sous les 1 philosophe Akbar et de ses si

personne ne songea à les ir eux aussi ne songeaient t à troubler l'Etat. Ce fut e persécuteur d'Aurengzeb s ennemis mortels de l'em-Il fit arrêter et empris la forteresse de Goualior, isuite mis à mort par ses r chef ou patriarche, Tig-Cet acte de violence changea ) l'esprit des sikhs, jusque-, et Gourou-Govind, le fils a d'employer toute sa vie à père. Il tint parole. Ayant ussi à faire partager ses à tous les siens, il les rganisa militairement, et, de fakirs pacitiques, il lit tion de hardis maraudeurs. indant d'affronter avec ces expérimentées les armées b, alors à l'apogée de sa ne put résister avec succes. furent dispersées, ses deux mis à mort, et lui-même exiler. Sa raison succomba leau de tant de calamités, it sou. Mais l'esprit de la taire qu'il avait fondée ne as avec lui; au contraire, le malheur et l'injustice, dus sauvage et plus résolue Après avoir passe des aner dans les montagnes de , les sikhs prolitérent de la engzeb pour se rapprocher es du Nord.

nt alors pour chef un cer-, disciple immédiat de Gou-, et qui prit le nom de son ; dévastations que commiles sikhs furent terribles, nme ils étaient par un désir ce implacable. Banda avait hind. Quand il apprit que marchait contre lui avec orces, il se retira sur Daber, de l'Himalaya, assise sur élevé, à pic, presque ina-Suivant le dire d'Éradeti semble avoir été témoin ¿ ce qu'il raconte, l'empedait la position comme si n'osait l'attaquer, et espé-

rait, en faisant mine de se retirer. encourager l'ennemi à le poursuivre, et peut-être à lui fournir l'occasion d'une bataille. Le khan-khanan ou général avait cependant plus de confiance dans ses forces; et, ayant obtenu la permission de l'empereur de s'avancer avec un détachem**ent pour faire une** reconnaissance plus exacte de la position, il commença aussitôt par attaquer l'ennemi et le chasser des hauteurs voisines du fort. Ce premier succès enflamma le courage de l'armée, qui se précipita à l'assaut; et l'empereur eut la satisfaction de voir ses troupes qui, maigré ses ordres, chassaient tout devant elles. L'ennemi était acculé dans sa forteresse lorsque la nuit arriva; et les mahométans, n'osant pas risquer une attaque pendant l'obscurité, se contentèrent de garder exactement toutes les avenues et de faire leurs préparatifs pour recommencer le lendemain. Mais, au matin, ils furent bien surpris de voir le fort complétement désert; le chef sikh s'était enfui avec les siens par un étroit sentier, qui avait échappé à la vigilance de ses ennemis. Cette campagne cependant arréta pour quelque temps les progrès des sikhs.

Shah-Allam, au dire d'Éradet-Khan. l'un de ses intimes confidents, semble avoir été l'un des princes les plus accomplis et les plus aimables qui aient jamais porté le sceptre de l'Inde. Sa libéralité, bien qu'elle lui soit reprochée par quelques écrivains comme excessive, s'appliqua toujours aux hommes ou aux choses qui la méritaient le plus. Il était sincèrement attaché à la foi musulmane, et protondement versé dans la connaissance de la théologie, qu'il étudia cependant d'une manière libérale, ne craignant pas de se mettre au courant des opinions de toutes les sectes, et même des esprits forts, à tel point que souvent il scandalisa quelque peu sur ce point les intolerants docteurs de la loi. Au lieu de se laisser aller à cet esprit de défiance cruelle qui avait toujours divisé les membres de la famille impériale, il avait toujours autour de lui ses dixsept fils, petits-fils ou neveux, dont aucun ne songea jamais à abuser de sa bonté. S'il ne possédait pas toute l'énergie nécessaire dans les circonstances critiques où l'empire se trouvait alors, du moins sa modération et le respect universel qu'il inspirait conjurèrent pour quelque temps les périls amassés sur la tête des Mogols. Malheureusement, après un règne de cinq années seulement, il fut pris d'une violente maladie, et mourut dans son camp de Lahore, en 1712.

§ VIII. Depuis la mort de Shah-Allam jusqu'à la fin de l'empire mogol.

Shah-Allam avait laissé quatre fils. Malgré l'harmonie qui semblait régner entre eux du vivant de leur père, sa mort donna le signal de la guerre civile. La cause de Moir-el-Din, l'aine, avait été épousée par Zulfaccar-Khan, l'un des plus puissants omrahs, qui vainquit et fit mettre à mort ses trois frères. C'est ainsi que la couronne fut placée sur la tête de ce prince, qui prit le nom de Iscander-Shah. Cependant le nouveau monarque était incapable de soutenir, même avec une décence apparente, le haut rang où la fortune l'avait élevé. Négligeant toutes les affaires de l'Etat, il s'abandonna à la débauche la plus crapulcuse, et se laissa même voir aux environs de Delhi dans la compagnie de prostituées. Sous le gouvernement d'un pareil prince, il ne devait pas manquer de se produire des esprits hardis, prêts à profiter du désordre que le caractère méprisable de l'empereur et la faiblesse de son administration devaient créer. Deux frères, Abdalla et Hussein, qui prenaient le titre de séides ou descendants du prophète, imaginèrent de mettre en avant un prince sous le nom duquel ils espéraient gouverner l'Indoustan. Ils choisirent dans ce dessein Firouksir, sils d'Azim-Oushan, qui avait été le fils favori de Shah-Allam. Ils leverent bientôt une armée; et quoique Zulfaccar-Khan défendit bravement l'indigne créature qu'il avait portée sur le trône, il fut battu complétement, après une jutt peu de temps, et lui-même avec son maître.

Les séides ayant ainsi leur candidat, l**e considér**è leur instrument, et s'arran administrer l'empire à le faut reconnaître qu'ils mon vigueur et une habileté a dans le m**aniement des affa**i le chef sikh, s'étant mon plaines de l'Indus, fut bai pris, et mi**s à mort au m**ili ments les plus cruels. Mais omrahs commencerent à contre leur pouvoir. L'en memetrouva leur joug diffik et bien**töt ses favoris lui c** de se débarrasser de cette : pour prendre lui-m**éme** ( renes du gouvernement. S sept ans se passa de la 🔉 lieu d'intrigues, où les séi par avoir le dessus. Ils Firouksir, et, après sa i chérent quelque autre des sang de Bâber qu'ils pus des insignes du pouvoir, gardant la réalité pour eux jetèrent d'abord l**es yeux s** fils d'Akbar, le fils révolu zeb; mais, au **bout de c**i règne, il mourut de co Après lui, son frère Raffi lui succéda , mais pour n**e s** trois mois à son élévation. placerent alors sur le tron Akter, petit-fils de Shahprit le nom de Mohamme

Ce prince, comme Firoumença par se montrer ple rence pour ceux qui l'avaie le trône; mais bientôt au l'oreille à ceux qui lui com s'émanciper du joug tyra séides. A la fin, il se laissi d'entrer dans une const forme dirigée contre eux élevé une mésintelligence er frères d'un côté, et Nizam de l'autre, omrah puissant gouvernement du Maloua, sait de le leur rendre. Il av venu entre les séides que

irtiraient ensemble à la es pour aller mettre le ant à la raison. On réter de la séparation des Trois des conspirateurs it pour savoir qui d'entre rait Hussein. Le sort 1 nomme Hayder. S'apalanquin du séide comme inter une pétition, l'assa victime avec tant d'amort fut presque insue l'empereur, » s'écria nant aussitot le complot; , à la tête d'une poignée olus, entreprit d'exécuter dre de son oncle; mais ait pris ses précautions, mme fut/tué sur la place teurs. Mobammed alors Delhi, où Abdalla, vouisqu'au dernier moment, un nouveau souverain et ee; mais il fut battu et ueur fit son entrée triomi, comme si seulement nençait réellement son

fut pas plutôt en pleine pouvoir, qu'il y montra té à laquelle, depuis plutions, la race mogole ment condamnée. Il avait ux ministres capables et n-oul-Moulk et Saadetredoutant leurs manières ères, il prêta une oreille

de jeunes et étourdis es deux chefs, irrités de supplantes, se retirerent ion de s'établir chacun e indépendant dans deux férentes. Nizam alla tene dans le Deccan, où il a nom et ses titres à une es qui encore aujourd'hui ement indépendants; Saaude, où une branche de encore aujourd'hui sur le ces circonstances critiirattes, qui n'avaient pas re chaque année leurs inmmencèrent à montrer qu'ils songeaient à rem-

placer les Mogols. Après avoir pillé la plus grande partie du Maloua et du Gouzerat, ils poussèrent leurs courses jusqu'aux portes d'Agra, et répandirent la terreur dans les murs de la capitale. Saadet-Khan, le seul chef qui, dans le premier péril, sembla songer encore à l'honneur et à la sécurité de l'empire, accourut de son royaume d'Oude, et battit si complétement les Mahrattes, qu'il aurait peut-être détruit leur puissance s'il lui avait été permis de poursuivre ses succès; mais le taible empereur voulut que les opérations fussent suspendues jusqu'au moment où son ministre favori aurait eu le temps de lever une armée, et pris le commandement en chef de toutes les troupes. Saadet dégoûté reprit le chemin de sa province; et, après sa retraite, les Mahrattes se rallièrent, reprirent l'offensive, poussèrent jusqu'à Delhi même, et, après avoir pillé les environs de cette capitale, retournérent dans le Maloua chargés de butin; et, comme si tous ces malheurs n'eussent pas dù sustire, un formidable ennemi vint du dehors porter le dernier coup à l'édifice chancelant de l'empire mogol.

Depuis un demi-siècle, la Perse avait été agitée par les plus violentes révolutions. Les Afghans, sortis de leurs montagnes, s'étaient emparés d'Ispahan, et avaient mis à mort tous les princes de la maison royale de Perse, sauf un seul, nomme Thamas. Il s'était réfugié chez les tribus pastorales qui promènent leurs troupeaux sur les plateaux élevés du nord de la Perse. Ces pasteurs guerriers embrassèrent chaudement la cause du dernier re jeton de la famille royale, et, se réunissant autour de lui, lui composèrent une armée formidable. Au nombre de leurs chefs était un jeune homme nommé Nadir, qui, en venant joindre l'armée avec sa tribu, avait pris le nom de Thamas-Kouli-Khan, ou le noble esclave de Thamas, et se distingua bientôt d'une manière si brillante, qu'il fut revêtu du commandement en chef. Après plusieurs victoires, il reprit Ispahan, et chassa complétement les

Afghans de la Perse. De si grands succès avaient inspiré aux troupes plus d'attachement pour Nadir que pour celui au nom duquel elles avaient pris les armes; aussi l'ambitieux pasteur, se sentant fort de sa popularité, enferma-t-il le prince dans son palais, en ne lui laissant que le titre et l'ombre du pouvoir; puis, ne se sentant pas encore satisfait, il fit crever les yeux à Thamas, et se fit enfin proclamer sous son premier nom de Nadir-Shah.

La Perse ne suffisait pas encore à l'ambition du nouveau prince; contiant dans la bravoure et l'attachement de ses soldats, il entreprit de conquérir une partie des Etats voisins. Il envahit d'abord le territoire des Afghans, et, s'étant emparé de Caboul et de Candahar, il arriva sur la frontière de l'Inde. Il n'avait, disait-il, aucune intention ni désir de pénétrer dans ce pays; mais il est difficile de croire à tant de moderation de la part de ce conquerant. En tout cas, il ne resta pas longtemps sans trouver des motifs suffisants pour justifier une déclaration de guerre. Un certain nombre de ses compatriotes, qui n'avaient pas voulu le reconnaître comme souverain, avaient trouvé un refuge dans l'Indoustan. Nadir voulait que les fugitifs lui fussent remis, et, a cet effet, il avait envoyé à la cour de Delhi un ambassadeur, qui fut massacré avec toute sa suite sous les murs de Djellalabad. Mohammed, mal conseillé par d'imbéciles courtisans, eut l'imprudence de refuser la satisfaction qui lui fut demandée pour ce sanglant outrage. Nadif irrité partit aussitôt avec ses troupes, et il fit tant de diligence, qu'il arriva à quatre jours de marche de Delhi sans que l'indolent empereur fut encore informé de l'approche des Persans. Il se hâta de rassembler ses troupes, et écrivit aussitôt pour demander du secours à Saadet, qui, toujours fidèle, s'empressa d'accourir et de prendre le commandement de l'armée impériale. Malgré ses talents réels, Saadet ne savait malheureusement pas à quel ennemi il avait affaire; il com-

mit la fatale erreur de sortii retranchements, et de hasan bataille rangée contre les troupe dir, déjà éprouvées par cent vi Les soldats efféminés d'une pa armée indienne n'étaient pas : de soutenir le combat contre ce de rudes pasteurs. Les Mogot complétement battus, et leur tomba entre les mains de l' A cette défait**e succédèrent d**u ciations dont l'histoire est fort Saadet conclut, dit-on, un ti lequel les Persans prenaient l' ment de quitter l'empire mo ie payemen**t d'une contribu** guerre de deux crores de (cinquante millions de francs). san semblait **s**i **enchanté de c**i gement, que l'empereur et Niz Moulk n'hésitèrent pas à lui tai dans son camp, et à se livr eux-mêmes aux mains de l'ent fut alors, dit-on, que le généra jaloux de voir Nizam-oul-Moul du titre de vizir, qu'il croya mérité par ses services, deci l'ennemi le secret des imme chesses que contensit la cap l'Indoustan, et pour laquel crores de roupies n'étaient qu signifiante rançon. Il faudrait preuves que celles qui sont avant de croire à la trahiso homme dont la conduite av jusque-là si h**onorable; et il 6** difficile de croire que les riche Delhi étaient un inystère confi ment a la discretion **de quelqu** de l'empire. Ne doit-on pas su avec beaucoup plus de vraisen que si le traité fut d'abord di accepté par Nadir, c'était seule piége tendu par lui à l'emperet lui faire comm**ettre l'impruden** livrer aux mains de ses ennemi jours est-il certain qu'après a l'empereur prisonnier, Nadir s de la capitale.

Il y a quelque raison de croi entra dans Delhi avec l'inten profiter modérément de la vict d'en protéger les habitants co violences de ses soldats. Pends

et, les Persans observèline la plus parfaite; mais r, le bruit de la mort de : **répandu, les** Indous osè-' quelques hommes isolés. vainqueur, qui avait sans elque peine à se retenir itra à cette nouvelle dans ite fureur, et ordonna de 3 habitants de toutes les **e toutes** l**es** rues où l'on ; cadavre d'un Persan. , les rues de Delhi furent ang; puis, après ce cruel onquérant se laissa apaiiit l'empire qu'il exerçait es, qu'à son commandees sabres rentrérent dans Le palais impérial fut n y trouva des espèces, : surtout des bijoux, dont evait à des sommes inpuis leur avénement, les logois semblaient avoir assion de rassembler des nenses en ce genre, soit ts qu'ils se faisaient faire, achats, soit par des cont le trésor ainsi amassé s souffert ni l'aliénation, Les conquérants contiant 35 jours à se faire linenaces, par la torture, 10yens, les trésors cachés idide capitale. L'estimamodeste ne porte pas à millions de francs la vai qui tut enlevé en cette Nadir et ses officiers, ié au moins en diamants

rémoigna aucun désir de conquête de l'Indoustan, à ses pieds. Il était prosez sage pour voir que la le ne pourraient être réueul royaume et gouver-ême souverain. Il se conla cession de Caboul, de des provinces à l'ouest uis remettant Mohammed des Mogols, il lui donna salutaires, et repartit run seul poste fortifié,

sans laisser un seul soldat dans l'Indoustan. Mais alors l'empire, considérablement déchu, perdit après ces malheurs tout ce qui lui restait encore de prestige. Dans le Rohilconde, province montagneuse presque contigue à la capitale, quelques chefs afghans, unis à à la belliqueuse population du pays, fondèrent un Etat indépendant qui brava toutes les forces du pouvoir impérial. Ils furent, il est vrai, obligés de céder un moment devant les troupes du vizir et du nabab d'Oude, unis contre eux; mais cet échec partiel ne les empêcha pas de se tenir prêts à profiter des révolutions auxquelles le trône des successeurs d'Akbar était de

plus en plus exposé.

Les peuples occidentaux avaient appris le chemin de Delhi, et selon toute probabilité, ils ne devaient pas l'oublier de sitôt. Nadir, huit ans après son expédition dans l'Inde, ayant été assassiné à Méched, l'empire qu'il avait fondé et maintenu par sa vigueur et sa prudence , s'écroula de lui-même. Ahmed-Abdalla, un de ses officiers, Aighan de naissance, crut pouvoir profiter de l'occasion pour fonder un royaume à son tour. Partant à la tête des cavaliers de sa tribu, il regagna l'Afghanistan en toute hâte, se tit proclamer à Candahar roi de son pays, et au milieu des agitations qui suivirent la mort de son maître Nadir, parvint en effet à fonder la monarchie Douranie. Maltre tranquille d'un pays admirablement défendu par la nature, à la tēte d'une brave population qui avait souvent déjà donné des maîtres à l'Indoustan, il devait naturellement se lancer sur les traces de Nadir. En 1747 il passa l'Indus, pilla la ville de Sirhind et délit le vizir, qui fut tué dans la bataille; mais arrêté par des obstacles inattendus, et surtout par la perte d'un de ses magasins à poudre qui fit explosion, il ne poussa pas plus loin ses courses pour cette année-là.

Peu de temps après cette expédition, l'empereur mourut. Son fils Ahmed-Shah lui succéda; et comme si ce n'eût pas été déjà assez de l'ennemi extérieur, les intrigues et les discordes

civiles désolèrent l'empire pendant le règne si court de ce malheureux prince. Le souverain et ses vizirs se faisaient la plus vive opposition. Ahmed, opprimé par l'un d'eux, employa contre lui Ghazi-ed-din, petit-fils de Nizamoul-Moulk, qui était mort à l'âge de 104 ans. Ce jeune homme, revētu du titre d'émir-el-omrah, fit de grands mais inutiles efforts pour relever la fortune de l'empire. Il força le vizir qui avait voulu mettre en avant un nouveau prétendant à prendre la fuite. Il fit une expedition contre les Djäts, tribu sauvage fixée dans les districts montagneux des provinces de l'ouest, et qui, au milieu de l'anarchie générale, s'était proclamée indépendante. Mais alors il excita à son tour la détiance et la jalousie de l'empereur, qui, prétant l'oreille à un nouveau favori, conspira avec l'ennemi contre son ministre. Cependant, aidé par le chef mahratte Holkar Malhar, Ghazied-din triompha de l'empereur, s'empara de sa personne, lui tit crever les yeux, et proclama à sa place un fils de Jehandir-Shah , qui prit le non d'Alamdjire second.

L'empire était alors réduit à la plus honteuse faiblesse. Il n'y avait pas un prince, si petit qu'il fût, qui ne se crût assez fort pour mettre la main sur ses dépouilles. Les Afghans avaient définitivement conquis les provinces de Moultan et de Lahore; les sikhs croissaient chaque jour en nombre et en puissance ; les Djäts et les Rohillas continuaient leurs courses; les Mahrattes s'étendaient tous les jours, ils avaient même passé la Djamna, et formé un établissement important dans le Rohilconde. Ghazi-ed-din hâta la solution de la crise par une entreprise qui était au-dessus de ses forces. Une femme afghane ayant été investie par Ahmed Abdalla du gouvernement de Lahore, le vizir, sous prétexte de négocier un mariage avec sa fille, l'enleva et l'amena prisonnière à Delhi. A la nouvelle de cette insulte, Ahmed-Shah entra dans la plus violente colère ; il rassembla aussitôt une grande armée, et pénetra, presque sans ren-

contrer de résistance, da de l'empire, qui eut à so lage aussi terrible que ce dir l'avait déjà rendue v désastre succéda la situa extraordinaire et la plus On vit l'empereur supph le protéger contre le viz élevé sur le trône, mai comme un instrument d tion, et conservait en n pouvoir dans ses mains. cueillit la plainte du ma pereur, et le plaça sous d'un chef rohilla; mais ce : protection illusoire. Apr d'Ahmed, Ghazi-ed-din i liance avec les Mahrattes presque sans coup férir, ( et de la personne du sa triste prince n'eut plus source que de se récon ayant laissé surprendre ur dan**c**e secrete qu'il **entret** Afghans, il fut assassiné, jeté dans la Dj**amna. S**a qu'accroître l'anarchie, : sible. Ghazi-ed-din, trop résister à ses nombreux ( bientôt obligé d'aller se r un château fort du pays d

Sans continuer à vouloi ce chaos de misères et d nous pouvons dire qu'al mogol avait perdu toute même tout prestige. C'é les Aighans et les Mahrait putaient le sceptre de l'In ci, prenant avantage de l' de leurs rivaux, résoluren grand effort pour s'assure sion complète de l'Indou nant du Deccan un corps cavalerie, et aidés par le chassèrent les Afghans p dus. Mais Ahmed n'était ractere à se laisser arrach bat les belles provinces de de Lahore, il rep**assa le fle** d'une armée formidable. e rejoint par une foule de d res par les incursions et l Mahrattes. Ceux-cl se ret bord, et permirent aux Al



DUDE.

; mais en même temps ils èrent dans le voisinage, et seition si forte, qu'il n'osa er. Pressés cependant par de provisions, ils eureut a de sortir de leur camp, une bataille où ils furent at défaits. Leur armée, ,000 hommes, fut presque leur général, Datra Sin-Un autre corps, commandé, se laissa surprendre près, et fut si cruellement maion chef eut la plus grande happer, presque au, suiviée de serviteurs.

attes, bien que cruellement ce désastre, ne se laissè-lant pas decourager. Ils ontraire, de nouvéaux efelever leur fortune. Avant inée, ils avaient rassemblé rmée de 140,000 hommes, par Sioudasheo Rao, surbó, et neveu de leur peishos suprême. Réunie aux zir et des chefs djâts, cette nça sur Delhi. La profon-ljumna, considérablement es pluies, séparait les deux ratte et afghane; mais quoipoint de gué praticable . Ahmed se lança dans les ve à la tête de son armée, isit en sûreté sur l'autre ploit, qui n'avait peut-être le, intímida les Mahrattes as nombreux que leurs adla n'osèrent pas livrer ba-rafermèrent dans un camp ès de Panipat, sur les lieux sort de l'Inde avait été rs fois décidé. Abmed se ibord de les bloquer dans d'intercepter leurs cont la fin , perdant patience, rti d'attaquer leur camp, er de vive force. Cette atpas de résultat, et les Mahuragés par ce demi-succès, ue poussés par le mauque se hasordèrent à risquer n botaille. Plaçant leur arremière ligne, ils s'élancèreint sur l'ennemi avec cette impétuosite qui leur avait si souvent donné la victoire. Le general afghan leur laissa consumer leurs forces dans ce premiaiélan, puis, lorsqu'ils furent presque sur lui, il donna l'ordre de charger sur toute la ligne. La cavalerie légère des montagnards n'était pas capable de résister en campagne, même pendant quelque temps, contre la grosse cavaquelque temps, contre la grosse cavalerie des Afghans. Au premier chocles Mahrattes furent mis dans une déroute complete, et si bien dispersés dans toutes les directions, qu'il en rentra très-peu dans le Deccan. Vingudeux mille prisonniers, einquante mille chevaux et un butin immense tombérent entre les mains des vainqueurs.

Il eût alors été facile au victorieux Ahmed de s'asseoir sur le trône des Mogols, il ne le voulut pas. Peut-étre crut-il qu'au milieu de la décomposition profonde où l'Indoustan était tombé, au milieu de tant de nations en armes, c'était une conquête trop éloignés de ses États pour qu'il pût y trouver quelque avantage. Se contentant des provinces situées à l'ouest de l'Indus, il quitta quelque temps après la capitale de l'empire, laissant Ali Gohar, ills aîné d'Alamdjire II, en possession du vain titre de grand mogol, et destiné à devenir l'instrument ou le captif du premier soldat audacieux qui voudrait s'emparer de la capitale.

L'empire mogol n'existait plus.

## CHAPITRE VII.

DÉCOUVERTES ET ÉTABLISSEMENTS DES PORTUGAIS DANS L'INDE.

Après avoir écrit l'histoire de l'empire mogol depuis sa fondation jusqu'à sa fin, nous devons maintenant retourner en arrière pour rechercher les traces des premiers aventuriers européens qui, bientôt suivis par d'autres, amenèrent les plus grandes puissances du monde sur les rivages de l'Inde, et ouvrirent la voie qui conduisit enfin l'Angieterre à établir sa suprématie incontestée sur un territoire presque égal en étendue à celui de l'Europe entière, sur des États dont la popula-

tion totale s'élève à plus de 150 millions d'habitants.

La puissance européenne dont les vaisseaux découvrirent la route de l'Inde par le cap de Bonne-Espérance,

ce fut le Portugal.

Les Portugais, comme leurs voisins les Espagnols, avaient eu à combattre pendant des siècles avant de pouvoir chasser de leur territoire les guerriers et fanatiques mahométans qui en avaient fait la conquête. Le royaume, dit de Barros, fut fondé dans le sang des martyrs, et sa gloire se répandit sur le monde par les exploits d'autres martyrs; car c'est ainsi que l'historien portugais croit pouvoir appeler tous ses glorieux compatriotes qui succombèrent dans les combats contre les nations infidèles. Après avoir expulsé les Maures de l'Europe, ils les poursuivirent en Afrique, et cette lutte acharnée, en créant pour le Portugal le besoin d'hommes de mer, attira l'attention de ses princes sur l'Océan, **comme sur le théâtre où ils pouvaient** conquerir à la fois des richesses, de la grandeur et de la gloire. Ces passions, favorisées par la position geographique du pays, avec une grande étendue de côtes sur l'Atlantique, que personne n'avait encore traverse, conduisirent les Portugais à la gloire que leurs exploits maritimes des quinzième et scizieme siècles leur ont méritée.

La première tentative de découvertes fut faite par le roi Jean I<sup>er</sup> sur la côte de Barbarie. Il chargea une petite escadre de relever la côte du Maroc, et, s'il était possible, de tout le continent africain. L'expédition réussit à passer le cap Non, où s'arrêtaient alors les connaissances géographiques des Européens, et à explorer une grande étendue des côtes occidentales de l'Afrique. Toutefois, accoutumés à ne jamais perdre la terre de vue, les navigateurs du roi Jean se laissèrent effrayer par les redoutables écueils du cap Bojador et par les vagues menacantes qui viennent incessamment se briser sur eux. Tel qu'il était, ce voyage était alors une entreprise hardie, et il excita vivement l'esprit de découverte qui allait alors recevoir les plu encouragements d'un prince ; pour les entreprises mariti prince Henri, le plus jeune t Jean, après s'être distingué d la plus brillante dans les co litaires des Portugais contre l resques, consacra toutes les ces de son crédit et de sa encourager l'esprit de décot avait fixé sa résidence a Sag du cap Saint-Vincent; et là, toujours fixés sur l'Océan, lait avidemen**t tous les rense**i que la géographie et l'art d gation, alors dans l'enfance, lui fournir.

La première expédition à s'intéressa, en 1418, ne se que d'un bâtiment comm: deux officie**rs de sa mais**c Gonzales et Tristan Vaz, q sés en plein**e mer par une** découvrirent d'abord Porto ensuite Madère. Ce ne fut que quinze an**s après, en 143** lianez, plus hardi ou plus he ses prédécesseurs, franchit l jador, et m**ontra que les cri** pirées jusque-là par ce ten montoire étaient au moins ques. Dès lors, les progrés les Portugai**s dans la reco**n du continent africain furen pides, quoique pendant ions ne les menèrent à découvri déserts de sables arides. Gri perseverance, cependant, il par atteindre les côtes verdo Sénegal et de la Gambie, o merce de l'intérieur apportai de l'ivoire, et autres mar précieuses.

Chaque année avait déjà pre découverte nouvelle, lorsque Jean II résolut de faire un gre pour arriver à compléter la sauce du continent africain. à Barthélemy Diaz trois vais lui recommandant de cherche à franchir la limite sud de nent. Partant de la côte de reconnue par ses devanciers lemy Diaz, prolongeant ind

Juinée, finit par arriver au ligne , dans des régions où violents des mers antarctisaient vivement sentir. Les se crurent perdus lorsque, e jours , la tempête s'étant s cherchèrent, en gouvert, à regagner la terre : ils passé la pointe la plus mée l'Afrique, et ne voyaient evant eux qu'un horizon de imite. Surpris et effrayés, ent la proue de leurs navires l, et à la fin atteignirent une ée à l'est du cap de Bonne-Diaz voulait continuer sa le nord, sur la côte orienrique; mais les murmures pages le forcèrent à retourpas. Ce fut alors qu'il déllement le cap qu'on cheri**s tant d'années, et q**ui limite entre deux mondes. is le souvenir des mauvais avait éprouvés en le dounomma cap des Tempétes; tour de l'expédition, le roi rant surtout pour l'avenir ouverte, lui donna le nom dé depuis, celui de cap de rance.

était désormais fravée à our pénétrer dans l'Inde; e roi Jean ne poursuivit atement les découvertes de était alors fort occupé de un prince nègre du Sénéréparatifs d'une expédition le rétablir dans ses Etats. ssi très-mortifié de s'être er, par des conseillers malfuser les offres de Christoib. Ce navigateur, après à bonne fin sa grande exoctobre 1492), avait été temps, lors de son retour de relâcher dans le Tage, irs de Lisbonne, et il ap-: lui de nombreux trophées, de sa glorieuse découverte, de vifs regrets dans l'es-

urut en 1495, sans avoir autre tentative de décou-

raison. (INDB.)

verte; mais son cousin Emmanuel, qui lui succéda, montra pour ces grandes entreprises une ardeur encore plus vive qu'aucun de ses prédécesseurs. Acceptant comme un glorieux héritage la nécessité de pénétrer sur les rivages de l'Inde, il s'occupa, des qu'il fut sur le trône, des préparatifs d'une nouvelle expédition. B. Diaz fut chargé de surveiller la construction des navires, afin qu'ils fussent en état de lutter contre les mers orageuses qu'il avait rencontrées. Toutefois, le commandement de l'expédition ne lui fut pas confié, mais à Vasco de Gama, officier de la maison royale, et qui avait déjà, comme marin, une réputation que les événements devaient si glorieusement confirmer. Quand les préparatifs furent achevés, Gama, appelé devant le roi, reçut de sa main, en présence des plus grands seigneurs de la cour, une bannière de soie, où était attachée la croix de l'ordre du Christ, dont le roi était le grand maître perpétuel. Sur cet embleme révéré, il prêta serment de faire tout ce qui dépendrait de lui pour atteindre le but indiqué à ses efforts. La bannière lui fut alors remise avec des instructions et une lettre adressée à ce mysterieux prince, nommé le prêtre Jean, avec qui l'on ne doutait pas qu'il ne dût se mettre en rapport à son arrivée dans l'Inde. Au jour de l'embarquement, les capitaines et matelots des navires allèrent en corps au couvent de Notre-Dame de Bélem, où tous recurent le saint sacrement, et d'où ils furent ensuite reconduits à leurs navires par les moines du couvent, en grande procession, et au milieu d'un concours de peuple

Vasco de Gama mit à la voile le 8 juillet 1497, avec trois bons navires : le Saint-Gabriel et le Saint-Raphael, commandés, l'un par son frère Paul, et l'autre par lui-même, et la caravelle le Berio, que commandait Nicolas Coelho. Castanleda raconte que, pendant la première partie de leur voyage, les Portugais eurent à lutter contre de terribles tempêtes, et le fait semble probable, quoique de Barros n'en dise

pas un mot, car, quatre mois après son départ, l'expédition n'était pas encore arrivée au Cap. De profondes et solennelles émotions durent agitebles esprits des voyageurs, lorsque, le 18 novembre, ils aperçurent la pointe méridionale du continent africain. Cependant, c'était l'époque de la belle saison dans ces parages; une douce brise du sud-ouest remplissait les voiles, et ils purent doubler sans effort, comme sans péril, cette barrière qu'on leur avait représentée comme si dangereuse. Le son des trompettes, de longues acclamations célébrèrent ce mémorable événement, qui allait en effet produire une immense révolution dans la politique commerciale de l'Europe. La terre elle-même n'avait rien de cet aspect effrayant qu'on lui avait prete; si elle se terminait par des montagnes qui descendaient à pic dans la mer, du moins ces montagnes étaient vertes et boisées, et l'on y voyait paître de noinbreux troup**eaux.** Devant eux se deployait l'horizon sans bornes de l'océan Indien. Gama ne toucha pas au Cap, ce fut à la baie de San-Blas, nommée depuis Monei-Bay par les Hollandais, qu'il alla chercher de l'eau et des vivres. Apres une courte relâche, il prolongea la **côt**e Natal, ainsi nommée du jour où il l'a decouvrit (Noel), et l'accueil qu'il y reçut à l'embouchure d'un fleuve où il débar**qua, valut à ce cours d'eau le** nom de Rivière de la paix.

En naviguant le long de la côte, l'amiral portugais y trouva la mer vivement agitée par des courants portant du nord au sud dans le canal de Mozambique, et qui retardèrent les progrès de sa navigation. Ayant doublé un grand cap a cause de cette circonstance, il le nomma cap Corrientes ou des Courants, et, voyant ensuite la terre se développer du côté de l'ouest, il craignit d'être entré dans un grand golfe, et reprit alors le large. C'est ainsi qu'il manqua Sofala, qui, à cette époque, était, sur cette côte de l'Afrique, le principal entrepôt de l'or et de l'ivoire. Il arriva cependant à un grand fleuve, sur les rives duquel il trouva

des gens habillés de soie e de coton bleu, dont quel comprenaient Martins, l'int l'expédition pour la langue il apprit que, du côté de l' vait une nation blanche qu sur des navires semblables Portugais, et qu'on voya passer et repasser dans l où ils se trouvaient alors. tômes, qui annonçaient à Gama le voisinage des peup de l'est, relevèrent toutes sa ces; mais il eut en même t bir une cruelle épreuve. Set furent attaqués d'une mak nue et terrible : c'était le s paraît pour la première fois toire de la navigation, et depuis se faire si cruellem tre des marins. Toutefois, Irais que l**a côte fournissa**i dance arrétèrent les prog fléau.

Le 24 février 1498, les remirent à la voile, et cinq j ils arrivèrent à un port form petites îles situ**ées à une lic** tinent. Ce port, nommé Mo était une place de commerc rable, sujette alors du Qu qui , depuis , est devenue h des etablis**se**men**ts portug**i côte orientale de l'Afrique. Gama n'eut pas à se louer ( qu'il y reçut; cependant, combat où l'artillerie europ donna l'avantage, il força le à lui permettre de compl**éter** et son eau, et a lui fournu qui devait le conduire à Moi on l'assurait qu'il en trou plus habile et capable de le sur la côte de l'Inde. Un co lent l'emporta d'abord au de loa, circon**s**tan**ce qui lui it** regrets aussi vifs que mal fo pilote l'avai**t trompé, en lui** ( c'était une ville chrétienne. jou**r**s après**, cependant, ii** Mombaza , qui , toujours ( même autorité, comptait u breuse fraction de chrétiens habitants. Cette ville, situé

sre élevée, et qui, vue de semblait à une île, parut cieuse aux Portugais. Les taient bâties de belle pierre, errasses et des fenêtres es du Portugal. Il s'en falcependant que la trahison y faire périr l'expédition, trant d'y trouver un pilote, acore tenter la fortune à

était une grande et belle itie, entourée de nombreux e bois de palmiers, coule verdure éternelle. Le roi, hométan, et imbu du même ue tous ses coreligionnaiavoir été, sous d'autres in prince libéral et éclairé, tout d'abord les avantages j**ets pourr**aient retirer du **l'un pe**uple riche et puis**vita Vasc**o de Gama à lui ; mais celui-ci, instruit par i, proposa une entrevue en roposition fut acceptée, et tot Sa Majesté s'approcher, anot, sous un pavillon de té dans un fauteuil soutenu ules de quatre hommes. ors armer ses embarcations; s et ses matelots étaient en iue; les trompettes sonpour donner un plus grand mité à la fête, pour inspirer ussi aux Africains une haute ropéens, on salua le prince arge générale de l'artillerie. roduisit un effet beaucoup qu'on ne l'avait désiré, car sitőt les naturels, effrayés, à la côte en toute hâte. Il du temps pour se remettre yeur; ils ne furent comassurés que quand ils virent portugais se détacher du nir au-devant d'eux. Vasco ccosta la barque royale, et prince une entrevue dont a très-satisfait. Les avenurent ensuite à leur bord la i grand nombre de personngués, au nombre desquels iques Banians du Gouzerat, disciples de Pythagore, qui regardaient comme un crime de tuer ou de manger toute créature qui aurait eu vie.

Pourvu enfin d'un habile et fidèle pilote, Malemo Cana, originaire du Gouzerat, l'amiral portugais quitta, le 26 avril, le port de Melinda et la côte d'Afrique, jusque-là l'unique théâtre des découvertes de ses compatriotes. C'était alors une entrepri**se hardie** pour des navigateurs européens de se lancer sur un espace de mer inconnu, où, pendant trois mille milles, ils ne devaient voir que le ciel et l'eau. Favorisés cependant par des vents d'ouest, ils accomplirent heureusement ce grand voyage, et, vingt-trois jours après leur départ de Melinda, les vigies signalèrent une côte élevée, que le pilote déclara être celle de l'Inde. Ce n'était pas encore Calicut, le but de leur voyage; mais quatre jours plus tard, Vasco de Gama eut la joie de l'apercevoir. De solennelles actions de graces furent rendues au ciel, et les longues acclamations des équipages allèrent porter jusqu'à terre la nouvelle de l'arrivée des Européens sur les côtes de l'Inde.

Gama dut songer alors au moyen d'ouvrir des communications régulières avec la cour de Calicut, et d'obtenir des privilèges qui permissent à ses compatriotes de faire le commerce sur cette côte opulente. Les mahométans avaient déjà pénétré dans la plaine de l'Indoustan ; mais la péninsule était encore partagée entre une foule de petits princes indigenes. Parmi ceux-ci, sur la côte du Malabar, la prééminence semblait appartenir au souverain de Calicut, revêtu du tître de Zamoria ou roi des rois. C'était un Indou superstitieux, mais tolérant, qui ouvrait ses ports aux marchands de toutes les religions. Cependant, à cette époque, la haute influence dans le monde commercial et dans ces mers appartenait exclusivement à des Maures venus de l'Égypte et de l'Arabie, qui, par leur nombre, leurs richesses, pouvaient susciter sur la place de Calicut des embarras sérieux à des enneniis ou à des rivaux. L'amiral portugais, pour

agir avec toute la prudence désirable, commença par envoyer son pilote à terre, en compagnie d'un criminel condamné à mort, qu'on avait embarqué tout exprès pour le charger de ces missions périlleuses. Une vive anxiété se répandit sur les navires portugais, lorsque après un jour et une nuit on était encore sans nouvelles des deux personnes qui étaient à terre, lorsqu'on remarqua que toutes les barques du pays évitaient les Portugais avec autant de soin que s'ils eussent eu la peste. A la fin, cependant, le bateau reparut avec une troisième personne à bord. Les envoyés raconterent qu'en mettant pied à terre ils avaient éte entourés par une foule immense, curieuse de voir le navigateur européen, demandant à quelle race il appartenait. Dans cette situation quelque peu critique, ils furent accostés par un Maure, qui prenait le nom de Monzaide, et se disait originaire de Tunis, où il avait connu les Portugais, où même il avait embrassé la foi chrétienne. Il les invita à venir dans sa maison, où il leur fit servir à manger, et, apprenant l'objet de leur mission, leur offrit ses services. Comme preuve de ses bonnes dispositions, il les avait suivis à bord; et en effet, il complimenta Vasco de Gama de la manière la plus cordiale sur l'heureux succès de son voyage, lui annonçant qu'il était venu dans un pays où il allait trouver en abondance les émeraudes, les perles, les rubis, les épices, et une foule de marchandises precieuses. Le roi, dit-il, était alors à Panani, petite ville à cinq lieues de distance, où il conseilla à l'amiral d'envoyer des messagers pour demander la permission de débarquer et de faire le commerce. Vasco dépêcha donc deux de ses hommes en compagnie de Monzaïde, qui les présenta au roi, dont ils recurent l'accueil le plus flatteur. Ce prince s'étant informé du pays d'où ils venaient, et des particularités de leur voyage, leur dit gu'ils étaient les bienvenus dans ses Etats, et même il leur conseilla d'aller mouiller à Pandarani, port beaucoup plus sûr que Calicut,

qui n'était qu'une rade forait proposition, dont Gama rec justesse, augm**enta sa confia** laissa donc conduire dans l Parani; cependant, par su précautions, il ne voulut pas aussi avant dans le port que : semblait le désirer. Là, il 1 par message à venir rendre roi, en présence duquei le ca principal of**licier du prince, ét** de l'introduire. Mais alors, cipaux personnages de l'expé sisterent auprès de Gama, p ne se livråt pas imprudeme les mains d'un prince qu'il ne sait pas; Gama repondit q trop tard, et, laissant des or le cas où il serait retenu à la violence , il s'abandonna douze hommes seulement, a

Gama, en débarquant pou mière fois sur l**es côtes** d voulut y paraître avec le ph qu'il lui était possible. Ses 1 dans leurs habits de fête, m en ordre au son de **la trom** sonnait des fanfares. En mei à terre, on le fit entrer dai lanquin que quatre homme terent sur leurs épaules ave rapidité que ses compagn étaient à pied, ne pouvaient l Il se trouvait à la discrétion dous, mais il n'eut à en souff mauvais traitement. En arri le bord d'une petite rivière, teurs firent halte pour atte retardataires qu'ils embarque deux almadias, ou bateaux

En arrivant à Calicut, où rin était alors retourné, ke des Portugais s'accrut de amis du catoual et d'une nairs, ou nobles, qui les con au palais en grande pompe des trompettes. Cette demeur bien que construite en ten ment, était très-vaste et de ment située au milieu de ma jardins. A la porte, ils fum par un vieillard de vénéral rence, le chef des Brahmanes billé de blanc, symbols de 1

par la main, et, lui faisant e longs appartements, l'inntin dans la salle où le ndait les Européens, enute la pompe et des splenmonarques asiatiques. Le vait sur une vaste plateobe du prince, faite d'étoffe dmirablement tine, et son oie étaient richement broe ses oreilles pendaient des **més de d**iamants du plus : ses jambes nues et ses : couverts de bracelets enerres précieuses. A ses côillard portait un plat d'or ait la noix d'arack et la rétel; de l'autre côté, un ecevait les produits de la A l'approche de l'amiral l'orgueilleux potentat soue du coussin où elle était :, d'un signe, commanda **s serviteur**s de faire asseoir s gradins du trône. Cepent gracieusement les lettres le l'amiral, et il lui promit iner à loisir; et, en même ai dit qu'il pouvait se retiie reposer; toutefois, il eut aire conduire dans un lieu rien à craîndre de ses ad-'s Maures.

se proposait de rendre une te au prince le lendemain; dit qu'il fallait attendre et qu'à cette seconde enurait à faire des présents ur servirait à apprécier la u roi son maître et l'imsa mission. Gama, au dire savait bien qu'en Asie ence et finit par des préndant, à son départ, on de lui fournir les moyens Il ne put que chercher

Il ne put que chercher
ppre équipage ce qu'il crut
convenable; c'étaient quelde drap écarlate, six chalques morceaux de cuivre
l, un peu de sucre et de
yant ce piteux cadeau, le
put retenir d'immenses
re; et il déclara que, loin

de convenir à un aussi puissant prince que l'était son maître, il était tel que le plus pauvre des marchands qui fréquentaient le port n'oserait pas l'offrir au zamorin. En terminant, il dit qu'il valait mieux ne pas faire de cadeau plutôt que d'en faire un pareil. Cependant, après mûre délibération, Gama resolut d'envoyer le présent tel qu'il etait, en ajoutant qu'ayant quitté Lisbonne pour un voyage de découvertes, et sans savoir s'il aurait jamais l'honneur d'être présenté au prince de Calicut, il était parti sans être chargé d'aucun présent de la part de son maître; qu'il ne pouvait que choisir dans son propre équipage ce qui lui semblait le moins indigne d'être offert à Sa Majesté; mais qu'à son prochain voyage, il ne manquerait pas de réparer cet oubli. Le roi, satisfait, en apparence du moins, de cette excuse, reçut l'amiral une seconde fois; et, dans cette audience, si nous en devons croire les historiens portugais, Gama lui dit que ce qui l'avait encouragé dans son voyage, c'était la croyance où il était que le zamorin était un prince chrétien; question à laquelle celui-ci aurait répondu par l'affirmative. Mais nous devons croire que, tout au moins, il y eut erreur de part ou d'autre dans les demandes ou les reponses.

Il paraît que, jusque-là, le prince, inspire par une sage politique, s'était montré très-bien disposé pour les Portugais. Mais les Maures, qui voyaient, par ces bonnes dispositions, confirmer toutes leurs craintes, prirent sérieusement l'alarme. Ils tinrent une assemblée où les astrologues leur annoncèrent la destruction de leurs slottes par suite de l'arrivée des étrangers dans les mers de l'Inde; et le résultat de la délibération fut qu'il fallait employer tous les moyens pour faire disparaître les vaisseaux portugais. Cependant, comme en agissant directement, ils devaient s'attendre à voir imputer leurs motifs à une rivalité jalouse, il**s** prirent un moyen détourné. Ayant réuni une somme considérable, ils achetèrent le catoual, qui possédait

toute la confiance de son maître, et dont on ne pouvait suspecter les intentions d'égoisme. Cet officier représenta au prince que tous les rapports venus de l'Occident représentaient les nouveaux venus comme des gens tout autres qu'ils ne disaient être; qu'au lieu d'être des marchands et des ambassadeurs, c'étaient des pirates à qui leurs crimes avaient fermé les mers de l'Europe, et qui, par malheur, étaient venus chercher dans les mers de l'Inde l'impunité pour leurs fortaits, et un nouveau théâtre pour l'exercice de leur infâme métier. D'ailleurs, il était évident que s'ils étaient venus, comme ils le prétendaient, chargés d'une commission par un puissant monarque, ils auraient apporté avec eux des présents dignes du prince qui les aurait envoyés, et non pas un cadeau tel que le plus pauvre capitaine du commerce n'aurait pas osé l'offrir.

Le prince, vivement irrité par toutes ces calomnies, envoya chercher Gama, qui, tout en n'ayant aucun moyen de les réfuter, fournit cependant des explications telles que le zamorin, en apparence satisfait, lui permit de se retirer, en promettant qu'il ne lui serait fait aucun mal. L'amiral, qui n'augurait pas bien de ses affaires, ne fut pas plutôt sorti du palais, qu'il monta dans son palanquin, et donna ordre à ses porteurs de le conduire en toute lidte à ses navires. Mais le catoual, courant sur ses traces, le rejoignit à la tête d'un corps considérable de ses naīrs, et railla poliment Vasco sur son empressement extrême, qui avait failli presque priver ses hôtes du plaisir de lui fournir une escorte. L'amiral ne crut pouvoir mieux faire que de retourner le compliment, et de remercier le ministre avec une effusion qui n'était sans doute pas très-sincère. Sur le soir il arriva à Pandarani, et demanda aussitöt un hateau pour le conduire à son bord; mais on lui assura que pour le moment il était impossible d'en trouver, et force lui fut bon gré mal gré de passer la nuit dans une grande maison qui avait été préparée tout ex-

près pour le recevoir. Le le grand matin il **était déjà p**i lorsqu'il trouva toutes les i tement gardées par des m prisonnier. Le catoual, te sant de le laisser sortir prétexte, le traits cepens plus profond respect, et e tes les formes de la polit importune pour lui arrach faire mouiller ses navire côte. Gama voyant bien o lait venir, et que cette pri lui était **faite que pour am** timents dans une positio raient pu être facilement | les, se contenta de répor navires, à cause de leurs mensions, ne pouvaient pe aussi près de la terre que plats du pays, sous peine à la côte. Puis se doutant ficiers du zamorin agissai dres de leur maître, il ha et les avertit que d'une l l'autre il saurait bien fair au prince les mauvais trait il était la vic**time. Enfin** ( lui fut permis de se rendre après avoir débarqué une p marchandises, qu'il confi de Diégo Diaz et d'Alvar son secrétaire.

Le catoual **et les Maure** à s'emparer de la personn mirent tous leurs soins les affaires impossibles, el en effet à emp**écher aucun** venir à Pandarani. L'am Diaz au zamorin, pour s ces manœuvres, et le prim disposé à favoriser le con étrangers, permit de tra cargaison à Calicut, où el tageusement vendue. Les rent ainsi les Portugais ( intimes avec les indigènes ( familièrement faire des vis Mais les Maures ne se rell de leurs intrigues, et bie prit par Monzaide, que l enfin complétement gagné térêts. En effet, lorsque I senta devant le prince, pe

inde.

demander qu'à l'avenir la aire le commerce fût accorompatriotes, il fut très-mal on retour, il était escorté oupe nombreuse de naîrs, arrivé dans la factorerie il : à vue. Gama, informé de ar son ami Monzaide, se embarrassé; toutefois, disin mécontentement, il n'en is moins à recevoir les nala plus grande cordialité. écrivit au roi une lettre it d'ignorer tout ce qui s'é-Les Indous continuèrent le par le passé à visiter les rtugais, et un jour entin la satisfaction de voir apcanot'qui portait six naîrs itres personnes de distincavaient pas plutôt mis le de l'amiral, qu'ils furent sco alors écrivit au zamoi apprendre ce qu'il venait t lui dire qu'aussitôt que remis en liberté, les Portuent aussi leurs prisonniers. prétendit qu'il n'avait jarrestation de Diaz; mais l semblait très-peu disposé re le droit du Portugais. lé à frapper un grand coup, et mit à la voile. Alors on ner de la côte sept bateaux, esquels on reconnut Diaz, prés il rentrait à bord dans embarcations par laquelle oya à terre les principaux nniers. Il crut pouvoir en ques-uns, qu'il espérait gas bons traitements. Apres montré la grandeur du : Portugal et le rang qu'y les principaux officiers de , il croyait pouvoir les rensuivante, et il comptait is qu'ils feraient pour dispons de leur souverain. duite aussi injuste qu'impoit au contraire les justifier au prince une haine irrécontre les Européens. Il sitôt une flottille de bateaux uivirent Gama, cherchant : l'attaquer; il réussit même

à armer contre les Portugais toute la côte de l'Inde. Un espion de Goa, qui fut reconnu par eux et mis à la torture, confessa que le z*abaio*, ou prince de ce territoire, armait aussi une flottille contre eux; que chaque baie, chaque sleuve, chaque rivière étaient pleins de bateaux armés pour le même objet. Dans une pareille situation, l'amiral, bien qu'assez mal pourvu pour retourner en Europe, ne pouvait plus retarder son départ, et se résolut en effet à repasser l'immense étendue de mer qui le séparait de la côte d'Afrique. Sa longue et pénible traversée dura quatre mois, pendant lesquels le scorbut renouvela ses ravages sur ses bätiments.

Ses ressources étaient presque épuisées, quand il arriva en vue de Magadoxo, le point le plus septentrional qu'il ait reconnu de la côte est d'Afrique; mais apprenant que cette ville était complétei**nent au po**uvoir de Maures fanatiques, il se décida à aller chercher au sud le port ami de Melinda. Il y fut reçu avec cordialité, et abondamment pourvu de vivres frais, qui, malheureusement, arrivaient trop tard pour arrêter la mortalité parmi les Européens. Les équipages étaient alors si fatigués, si réduits en nombre, que Vasco dut renoncer à faire franchir le Cap à ses trois navires; il brûla donc le Saint-Raphaël, après en avoir distribué les provisions sur les autres bätiments. Dans son voyage le long de la côte d'Afrique, il relacha aux îles de Zanzibar, de Pembia et de Monsia, où il fut bien reçu, mais il ne voulut pas toucher à Moz**a**mbique. Bien pourvus de vivres frais, tous ses hommes étaient en bonne santé lorsqu'ils doublèrent le Cap, et ils achevèrent sans autre incident leur long voyage autour du continent africain. A Terceire, cependant, l'amiral eut la douleur de voir mourir son frère Paulo, dont la perte dut lui être d'autant plus sensible, que cet officier s'était distingué plus que tous les autres par son courage et ses talents dans cette mémorable expédition. Le 29 août 1499, Vasco de Gama rentrait dans le Tage après un voyage de deux ans et deux

toute la conflance de 🤛 . . .... dont on ne pourait a spe tentions d'égoisme 1 3 kenta au prince 1 7 5 venus de l'Occident попусных усвоя nutres qu'ils ne lien d'Atre des bassadeurs, c. r leurs crimes to de l'Europe étaient ver de Tiole faits et it il elimine con " d'see Hos. CON 11 . ha MINT S

> dre une - 1 4 (3er bendeenque fut san erte par les er, that a mobile-... l.m et .e.in. de-- res par te etait PATRIS IA at De cop de e susage co de temmatre de

nes, On

ar cable

MATTER.

som de

sav Le

туг Са-

wente widit dis

perres. Sur l'un d'a Barthelemy Diag, north des mers di nt aftrontees le premi as plus avec lui que - squ il doubla le Capi e vit pas. Conune con Lamaqua Sofida, quoing i abord éte chargé de bi mais l'equipage prenant pour des pirates, avait toute sa cargaison a la copendant qu'il ne leur l con mat, ni a eux, ni 🚵 ments qui ne commence hostilités, ces malheures leur aventure et supplie comme on doit bien s'y Portugais d'employer 🛅 gujue qu'ils leur attribu revenir leurs trésors de mer, A peine si Cabral : zambique; mais il fit m quelques jours a Quilos, comme no port riche et tefois icn's fat pas parla De la el toucha a Mel Anguedive; et entin, le 1 il jeta l'ancre en vue de 6 Il clait naturellement

de la reception qui allait cependant les premieres furent encourageautes. ( des principaux personna vincent dans des atmaciles du pova, voster ses littini surer des dispositions par cales de zamorin. Labral les prisonniers enleves etaient magnifiquement préts a rendre temoignagi bons tractements qu'ils ai ves Puis iyant reçu do la il l'invitation de mettre pie repozait qu'il etat tou rendre, et même a negol de commerce et d'amitiés exigent pour ctages, po jour a terre, quatre perso signo. Le camptin retuit solument la proposition, d personnes designees par 6 des brahmanes reveta-

qui ne pouvaient pas sans 'aller à bord des navires, urs, il leur était impossible irs ablutions et de remplir de leur religion. Cependant voulut pas céder, et il emondition. On fit donc des pour le recevoir à terre : e galerie assez étroite, mais riches tapis et de rideaux i écarlate magnifiquement i fond de cette galerie, Cade quelques-uns de ses of-3 leurs plus brillants coscontra le monarque. L'habit se composait uniquement d'étoffe richement brodée utour de la ceinture; mais oute sa personne était couacelets, de colliers, d'ande diamants, de rubis, de perles, etc. L'entrevue fut e; le présent de Cabral, e vases d'or et d'argent, et 's pièces de belles étoffes, : avec plaisir; en retour on toute liberté d'établir un Calicut. Cependant les ota-श्रुवं , pendant leur transport s européens, avaient monnes de la plus vive terreur, ftrayés lorsqu'on voulut les nter, qu'ils se jeterent ausa mer pour regagner la côte On en reprit deux, qu'on re à fond de cale sous bonne accident causa à terre une vive, que même, après le Cabral a son bord, aucun voulut venir reprendre les k otages, et ils durent resurs à bord, sans oser manle ce fût, éperdus de terreur, qu'enfin Cabral, redoutant énement, les sit déposer à lant la nuit sur un point la côte.

s le commerce avec la ville nencé sous les plus heureux et les Maures eux-mêmes de vivre dans de bons raples Européens. On donna eusement avis à Cabral que, : être agréable au zamorin, il se présentait une occasion magnifique. Il s'agissait de mettre la main sur un grand navire richement chargé portant sept éléphants, dont un surtout était ardemment désiré par le prince, et qu'on savait être parti depuis quelques jours de Cochin, port ennemi. Le marin, plus empressé d'être agréable à son allié que soucieux des intérêts de la justice, chargea Duarte Pacheco d'aller prendre le navire en question, et en effet, le canon victorieux des Européens l'eut bientôt forcé à se rendre.

Toutefois cette prouesse eut surtout pour effet d'inspirer des craintes et des inquiétudes. La bonne intelligence qui avait régné d'abord, se refroidit; de leur côté, les Maures employèrent toute leur influence auprès des marchands du pays pour les empêcher de faire aucune affaire avec les Portugais, qui, pendant deux ou trois mois, Virent chaque jour partir des navires avec de riches cargaisons, sans pouvoir arriver eux-mêmes à compléter les leurs. Ils vinrent donc se plaindre au prince, qui répondit, comme de raison, qu'il ne pouvait forcer ses sujets a faire le commerce; que les Maures avaient trop bien su se faire craindre de son peuple; un jour même il ajouta que ce que les Européens avaient de mieux à faire, c'était de mettre la main sur l'un des navires chargés pour le compte des Maures, pourvu toutefois qu'ils en payassent raisonnablement le prix. Le facteur portugais Aires Corréa, homme d'un caractère violent et emporté, accepta avec enchantement cette singulière ouverture, et malgré les remontrances de ses amis, maigré même l'opinion personnelle de Cabral, il songea à en profiter.

Pendant ce temps, les Maures commencèrent à charger à grand bruit un navire des plus précieuses épices, et quand la cargaison fut complète, ils fixèrent solennellement le jour et l'heure de son départ, en ayant soin d'en avertir les Portugais, comme pour les narguer. L'amiral, en voyant cette riche proie quitter le port, se laissa vaingre par les importunités du facteur et de

ses agents; il envoya ses embarcations pour capturer le navire, et, apres la prise, il en sit transhorder le contenu sur ses bâtiments. Les Musulmans, qui avaient provoqué cette crise, coururent aussitôt au palais du prince, pour lui annoncer que les pirates se montraient enfin sous leur vrai jour, et qu'au mépris de sa puissance ils venaient de piller un bâtiment dans le port même. Le zamorin, soit qu'il eût oublié le conseil que les Portugais disaient avoir recu, soit qu'il n'eut jamais cru qu'on le prendrait au sérieux, leur permit de prendre leur revanche comme ils l'entendraient. Unis aux nairs et suivis d'une partie de la population de Calicut, les Maures allèrent incontinent attaquer le comptoir européen. Quant aux Portugais, leur sécurité de conscience était si grande qu'ils ne surent pas d'abord ce qu'on leur voulait, et eurent quelque peine a fermer les portes. Ils se battirent bien cependant, quoiqu'ils fussent soixante-dix seulement contre une multitude de plusicurs milliers d'hommes. Ils furent écrasés ; Aires et cinquante des siens périrent dans le combat; le reste se jeta à la mer, et fut recueilli par les embarcations que Cabral avait fait armer aussitôt qu'il avait eu connaissance de l'affaire, mais toutefois trop tard pour pouvoir sauver ses compatriotes.

Cabral, dans le premier moment de la colère, résolut de tirer une vengeance éclatante de cet outrage. Suivant Castanleda, cependant, il accorda quelques heures au zamorin pour donner une explication de sa conduite; mais lorsqu'au lieu d'excuses on apprit qu'il était occupé à prendre sa part du pillage de la factorerie, l'amiral portugais ne voulut plus differer sa vengeance. Dix navires des Maures furent attaqués et pris, leurs cargaisons transbordées sur les bâtiments portugais, leurs équipages faits prisonniers, puis les prises furent livrees aux flammes sous les yeux des habitants. Ensuite les Portugais s'embossèrent sur la côte aussi près que possible, et ouvrirent sur la ville une canonnade furieuse qui

mit le feu en plusieurs en lit presque tuer d'un bou qui se sauva dans l'intér

Après avoir ainsi sat geance , Cabral mit à la duisit son escadre à Coch ville de cette côte autani due que pour l'importa ciale. Dans ce temps-la c songer à faire le comm port de l'Asie qu'après y torisé par le souverain. de Cochin était alors dan mais l'amiral s'était assu termédiaire les bons offic ou fakir, l'un de ces sa qui errent en tout pays couverts de bouse de vac mettant aux plus extrava rités. Celui-ci se nommai Portugais qui ont sans d son nom, Michael; quoi il réussit dan**s sa missi**c de Cochin, vassal opprin tent du zamorin de Calic ver dans le commerce et ces puissants étrangers s'affranchir. Il rentra en hâte, et donna à Cabral dont celui-ci f**ut très-sa**' qu'il n'y vît rien qui resse magnilicence et à cette sp ses veux avaient été éblo du zamorin. La ville elle parée à Calicut, était loi aussi peuplée et aussi in le commerce ; cependant y trouverent une grande potvre, la marchandise qu' le plus et dont il**s se pro**c lement une cargaison. 1 préparaient à appareiller ner en Europe, ils appi souverain de Calicut avail tre eux une flotte de soi dont seize grands navire aussitôt en mer avec l'inte livrer bataille; mais cor était favorable, il pens même victori**cux, ce ser**i plie sans utilité pour son valait beaucoup mieux t Europe les riches cargai avait chargé ses navires.

cha à Cananor, où il fut, neore mieux reçu qu'à Co-franchissant l'océan Indien que, il rentra à Lisbonne t 1501.

voyé trois vaisseaux et une sous les ordres de Juan de ur renforcer son escadre. devait aller droit à Caline heureusement à San Blas, d'Afrique, il trouva une en l'informant des déploements de Calicut, lui conconduire ses navires à Correndit donc et y fut bien que les Maures réussissent ter quelques obstacles sur

En apprenant l'arrivée de ux bâtiments, le zamorin envoya sa flotte pour les rais elle fut battue si comque le monarque indien efsouvertures de paix; mais ueva refusa d'abord de les

de Cabral, avec les nouapportait, causa une vive lans la capitale. Une forte se déclara contre ces expécoutaient des sommes cont ne semblaient promettre tat qu'un long avenir de s des pays situés à l'extrébe. Mais le roi Emmanuel, sser abattre par les sinistres des gens timides, sembla, e, accueillir avec plus d'enque jamais les événements ent ouvrir une carrière iln ambition, et il choisit ce 3me pour prendre les titres e « seigneur de la navigaquête et commerce de l'Ele l'Arabie, de la Perse et

En même temps il fit grand armement plus conl'aucun de ceux qui avaient dans les mers de l'Inde. incipale composée de quinze destinée à protéger les de Cochin et de Cananor; auxiliaire avait l'ordre de détroit de Bab-el-Mandeb,

pour couper toute communication entre les Maures et la côte de Malabar. Le commandement de la flotte fut offert à Cabral, et, sur son refus, donné à Vasco de Gama; celui de l'escadre à Vicente Sodre.

Dans ce voyage, Vasco de Gama toucha pour la première fois à Sofala, où il conclut un traité d'alliance et de commerce. A Quiloa, il vengea le traitement inhospitalier qui avait été fait à Cabral, et exigea du prince la promesse d'un tribut. En approchant de la côte d'Arabie, il captura un navire des Maures, qu'il pilla d'abord; puis ayant fait enfermer l'équipage à fond de cale, il y mit le feu. Se dirigeant ensuite sur la côte de l'Inde, il toucha d'abord à Cananor, et vint mouiller après dans les eaux de Calicut. Là il vint demander raison des insultes dont ses prédécesseurs avaient à se plaindre; mais, voyant que les conseillers du zamorin cherchaient à traîner les négociations en longueur, il réunit cinquante des indigènes pris sur les divers bātiments qu'il avait capturés; puis, armé d'un sablier, il annonça aux négociateurs du zamorin que si satisfaction complète ne lui était pas accordée au moment où le sable aurait fini de passer, tous ces malheureux seraient mis à mort. Le temps s'étant écoulé sans qu'il eût obtenu de réponse, l'amiral portugais exécuta sa terrible menace; il eut même la barbarie de faire couper les pieds et les mains de ses victimes; il les envoya à terre, pour qu'il n'y eût plus de doute possible. Ensuite il canonna la ville pendant quelques heures, et partit pour Cochin, où il fut accueilli avec l'empressement le plus cordial.

Il y était à peine arrivé, qu'il reçut un message du zamorin. Ce message lui était apporté par un brahmane d'âge et d'aspect vénérable, et d'une adresse consommée. Il commença par questionner les Portugais sur la religion chrétienne, pour laquelle il professait, disait-il, la plus grande admiration, au point même qu'il se sentait entraîné vers elle. Ensuite il protesta du vif désir qu'avait son maître de renouer des

relations d'amitié avec les Portugais, et même de leur accorder toutes les réparations imaginables pour les outrages dont ils avaient à se plaindre; enfin il réussit si bien auprès de l'amiral, qu'il le détermina à se rendre à Calicut avec un seul de ses navires, pour y conférer avec le zamorin. Mais lorsqu'il arriva devant la ville, au lieu de l'entrevue qui lui avait été promise, il s'y trouva, comme il aurait du le prévoir, entouré par trente-quatre proas de guerre. Dans cette extrémité, il déploya la plus grande vigueur, et aidé par Vicente Sodre, il gagna la pleine mer sans avoir aucune perte a regretter. Ensuite il croisa avec sa flotte, et captura plusieurs riches navires, un surtout qui portait une magnifique idole, habillée d'une riche étoffe d'or battu, avec des yeux d'émeraude. Enfin, touchant à Cananor, et laissant à Sodre le soin de bloquer la mer Rouge avec son escadre, il re-

partit pour le Portugal. Ce départ était impolitique, et surtout laissait dans une facheuse situation les alliés des Portugais. A peine le zamorin fut-il sûr de l'éloignem**ent** de la flotte, qu'il songea à se venger de son vassal révolté, le prince de Cochin, à l'aide duquel les Européens avaient réussi à fonder un établissement permanent sur la côte du Malabar. Ayant rassemblé une grande armée, il marcha sur Cochin, exigeant que tous rapports fussent rompus avec les Européens, et que toutes les personnes de leur factorerie lui fussent remises. La plupart des conseillers du malheureux prince étaient d'opinion que la résistance était inutile, et qu'il fallait céder; mais lui, loin de se laisser abattre, résolut de braver tous les périls plutôt que de renoncer à son alliance avec les Portugais. Ses troupes, incapables de résister aux forces supérieures de l'ennemi, furent battues en plusieurs rencontres; ses alliés, et même les grands de sa cour, l'abandonnèrent, si bien qu'à la fin il fut même chassé de sa capitale après une sanglante mais inutile défense, et réduit à se réfugier dans la petite île

de Vipîn, où il eût sans i obligé de capituler, si, au de ment, il ne fût arrivé d'El secours importants.

secours importants. Emmanuel, déterminé à nouveaux effor**ts pour s'étab**l avait pris le parti d'y envo mais des expéditions réguliè était commandée par Alpho querque, le lut**ur conquérant** une autre par Francisco que, et une troisième par Ai danha. Francisco arriva l sur la côte d'Arabie pour y les débris de l'**escadre de V** dre, qui, ne pre**nant aucu** son allié de Cochin , s'était mer les mers comme un vé rate, et avait fini par périt tempéte. De là , l'amiral po voile pour l'île de Vi**pin, o**ù comme un libérateur ; car l de son arrivée avait suffi évacuer Cochin par les trou morin. Ayant donc rétabl dans sa capitale, il continua à l'arrivée de son frère Alg fit même des expéditions d rieur du pays, jusque sur le l'ennemi. Ces expéditions, rent pas toutes également l eurent pour résultat de dét prince de Calicut à faire de res de paix. Elle lui fut acc condition qu'il serait accord tugais d'amples réparations les griefs qu'ils a**v**aien**t à fa** qu'une grande quantité de p serait remise à titre d'inde enfin que la vill**e serait com** ouverte au commerce porti de temps après la conclus traité, l'un des capitaines eut la malheureuse et cou de s'emparer de l'un des r pays, et le zamorin se pré commencer la guerre. Vain deux Albuquerque se rend Calicut pour essayer d'y r traité; on ne voulut pas les Se trouvant alors trop faible prendre le**s hostilités, ils r** la voile pour aller chercher de secours en Europe; toutefoi

allié quelques centaines péens, commandés par plus braves officiers, >0.

ng cents hommes seut audacieux aventurier les grandes armées et amorin. On doit regares comme le commenomphes qui depuis ont es européennes en Asie; it que les innombrables genes nepouvaient résise succes à une poignée de iés et pourvus des armes la civilisation occidennontra la route à Albut les brillants exploits : oublier les siens; et c des moyens bien infé-) fut plus constamment peut-être était-il supéireux émule par la satalent, et surtout par it à la fin remplace dans ment par Lope Soarez, rope avec une flotte et nais qui le traita avec tion que méritaient ses æs, et à leur retour en rendre la plus hono-Dans son zèle pour le acheco avait oublié le ine, que le roi voulut casion de refaire en le erneur d'El-Mina, chefsements portugais sur ie. Cependant, à son n gouvernement, une i s'éleva contre lui, on irge de chaînes a Lisibit un cruel emprisonté honorablement après , il mourut cependant oir reçu la récompense services.

de Soarez ne produisit
. En 1505, le roi de
a donc de nouveau dans
nde flotte commandée
Almeyda, qui, pour la
portait le titre pomi de l'Inde. En arrivant
trouva un changement

remarquable dans les affaires. Triumpara, l'ancien et tidèle allié des Portugais, était devenu fakir : il vivait d'herbes, s'habillait de nattes, avait complétement renoncé au monde; entièrement absorbé désormais dans le contemplation de l'essence mystérieuse de Brahma, il avait cédé le trône à son neveu Nambiadin. Toutefois cette révolution était de peu d'importance encore, comparée aux événements qui se préparaient dans le Nord. Le soudan d'Egypte, enflammé de ce zèle barbare que le mahométisme inspire à ses sectaires, irrité des insultes que ses navires avaient soullertes de la part des aventuriers européens, avait équipé une grande flotte, et l'avait envoyée sur la côte de l'Inde pour en expulser les infidèles qui étendaient leurs conquêtes et leurs ravages sur les mers de l'Asie. Lorsqu'il apprit que cette flotte avait mis à la voile, Almeyda n'avait avec lui qu'un petit nombre de ses navires; les autres, commandés par son lils Lorenzo, étaient en expédition; il leur dépêcha aussitôt l'ordre de se porter au-devant des Egyptiens, et de les attaquer avant qu'ils eussent paru sur la côte, où leur présence pouvait peut-être déterminer un mouvement chez les princes indigènes. Le jeune amiral était dans le port de Chaol lorsqu'il reçut les ordres de son père; et comme il faisait ses préparatifs pour appareiller, les Egyptiens parurent au large. L'ennemi, favorisé par le vent et la marée, entra dans la rade et commença aussitôt le combat. Pendant toute la journée, les Portugais se battirent avec la plus brillante valeur, faisant un feu terrible sur l'ennemi, coulant et prenant à l'abordage quelques-unes de ses galères. Le matin du second jour, le feu avait recommencé, et les Égyptiens allaient être battus lorsqu'ils furent renforcés par l'escadre de Melik-Az, vice-roi de Diu. Le soir de cette sanglante journée, les bâtiments européens avaient été fort maltraités; les principaux officiers, et Lorenzo lui-même, étaient blessés, et ensin la slotte ennemie était tellement supérieure en forces, qu'on ne pouvait

espérer la victoire. Dans un conseil de guerre tenu le soir, il fut décidé de profiter de la marée pour prendre le large. Ce mouvement commencé à minuit semblait devoir reussir, lorsque par un malheureux hasard le bâtiment monté par Lorenzo échoua sur une estacade élevée par des pécheurs pour y tendre leurs filets et amarrer leurs barques. Pelagio Sousa, capitaine de la galère qui suivait Lorenzo, lui envova aussitot une remorque, et il essavait de le remettre à flot , lorsque l'ennemi s'étant aperçu de ce qui se passait, arriva en force sur le bâtiment échoué. De son côté, l'équipage de Sousa craignant de partager le sort de ses camarades, eut la lâcheté d'abandonner la remorque, pour se laisser pousser par la maree qui l'entraîna bientôt au large, en laissant l'amiral seul au milleu de l'ennemi. C'est en vain qu'on le pressa de se sauver dans une embarcation avec laquelle il aurait pu facilement regagner sa flotte; l'héroïque jeune homme refusa d'abandonner son équipage dans un si grand péril, et voulut partager le sort des siens, quel qu'il pût être. Il n'avait pas encore perdu toute espérance de pouvoir, en faisant des prodiges de valeur, tenir jusqu'au moment où la prochaine marée remettrait son navire à flot. Et en effet, avec ses cent hommes d'équipage, dont soixante-dix étaient déjà blessés, il lit si bonne contenance que les Egyptiens n'osèrent pas l'aborder. Rangés à distance autour de lui, ils l'écrasaient de leur artillerie, qui enveloppa longtemps les combattants dans un nuage de feu et de fumée. Blessé d'une balle à la cuisse, Lorenzo se sit attacher à son mât, et de là il continuait encore à donner ses ordres, à encourager les siens, lorsqu'une autre balle vint le frapper au milieu de la poitrine, et le tua. Le combat contitinua encore, et les Portugais avaient déja repoussé trois tentatives d'abordage, quand enfin Melik-Az, prince aussi distingué par sa bravoure que par son humanité, parvint à obtenir des vingt hommes tous blessés qu'ils se rendraient. Il traita ses prisonniers

de la manière la plus génécrivit une lettre à Almer faire des compliments de sur la mort de son fils roïque valeur lui avait is profonde admiration.

C'était une pénible mis voir à annoncer au vice d'un fils unique si cruelle au commencement d'une semblait lui promettre ti Almeyda reçut la nouve pieuse fermeté, déclarar toujours soubaité à son giorieuse plutõt que ion sur ce point, **espérant q**t cevait dans le ciel la réco noble conduite, le père 1 se plaindre, m**ais songer** ie venger sur les enner En effet, il avait équipé dix-neuf voil**es, chargée** ( débarquement, portugais nes, lorsqu'il fut **arré**té ment le plus înattendu.

Dans l'année 1506, Alg querque avait ét**é envo** avec des renforts pour l'Inde. Se dirigeant d'abol d'Arabie, il y avait rédu autres places importantes attaquant le célèbre **roya**u il en avait force le prince croyables prodiges de val connaître tributaire de la Portugal, et il construi qui commandait la capit fut forcé d'abandonner le victoires par la trahison d officiers. Pour essayer de lacheté, ils s'étaient rend meyda, et ils l'avaient ci telle sorte, qu'il crut de toutes les opérations d'A Mais quel fut son étonner Albuquerque, arrivé à C duisit une commission 1 nommait lui-même gouve ral de l'Inde! Se voir air début d'une entreprise où tant et de si puissantes pa put s'y résoudre. Voyant cipaux officiers, dont il él pousseraient leur attach

sobéir aux ordres exprès 'épondit à Albuquerque t impossible de se souoins jusqu'à ce qu'il eût te égyptienne et vengé la fils. Albuquerque reponnison, que l'ordre du roi oire, et que refuser d'y se déclarer en état de tre l'autorité royale. Ala cependant, et même, exte poli, il refusa d'acpération d'Albuquerque ion projetee.

rtit donc sous les ordres t prit d'abord l'impor-Dabal, qu'il livra aux i, de la, se dirigea sur le ibay, où les Egyptiens rés après leur victoire. ins le port de Diu, où iseillait d'attendre l'enamiral Mir Hussein alla ortugais en rade, se tes assez près de la côte otégé par une ligne de il y avait élevées. Ses s étaient attachés deux tendus contre l'abordage Les Portugais avancens avec la plus brillante Vasco Pereyra, le héros irigea aussitõt sa galere emir lui-même pour le remière décharge lui ennes; mais, sans se laisil arriva rapidement sur lui donna l'abordage. chaleur, de se débarrasue pour respirer un peu, au même instant frappé la gorge, qui le tua sur ra, qui le remplaça dans nent, avait escalade les ge avec une partie des le filet, rompant sous ia tout à coup tomber ge sur le pont; mais, cidents, les Egyptiens is moins tués, ou pris,

: sauver à la nage. Tous vires, attaqués avec la furent pris ou coulés, retirèrent à grand'peine dans la rivière, où les Portugais ne pouvaient pas les suivre. Les navires capturés étaient chargés d'un riche butin, qu'Almeyda partagea à ses équipages, sans vouloir rien garder pour lui-mēme.

Après cette défaite, Melik-Az fit demander la paix. Le vainqueur accueillit d'abord ses ouvertures avec beaucoup de hauteur, exigeant que Mir-Hussein, l'implacable ennemi des chrétiens, fut remis entre ses mains. Le prince de Cambay, toujours animé de ces sentiments d'honneur dont il avait déjà donné tant de preuves, retusa cette humiliante condition, en déclarant que tout ce qu'il pouvait taire, c'était de rendre tous ses prisonniers chrétiens. Almeyda finit par accepter, et, malheureusement pour sa gloire, en arrivant au port de Cananor, il eut la cruauté de faire massacrer tous les prisonniers mahométans que la victoire avait fait tomber dans ses mains.

De retour à Cochin, il fut de nouveau sommé par Albuquerque de lui remettre le commandement; mais, encouragé par ses partisans, il ne voulut pas abandonuer le pouvoir, et poussa la violence jusqu'à faire garder son rival à vue dans sa maison. Sur ces entrefaites, Fernando Coutinho, officier distingué par sa naissance et ses talents, arriva du Portugal avec une escadre de quinze vaisseaux et un corps de troupes considérable. Il se porta aussitôt comme médiateur entre les deux rivaux, et représentant à Almeyda toute l'irrégularité de sa conduite, il obtint de lui qu'il résignerait à l'amiable la vice-royauté. Almeyda ayant fait ce sacrifice à ses devoirs, mit à la voile pour retourner en Europe. Dans une de ses relaches le long de la côte d'Afrique, une partie de son équipage s'étant pris de querelle avec les Hottentots, il se fit débarquer à la tête de quelques hommes à peine armés, pour venir au secours des siens. Il avait eu tort de mépriser trop ces barbares; vivement pressés par eux, les Portugais prirent la fuite, et Almeyda, abandonné des siens, mourut

dans les rangs de l'ennemi, frappé d'un

coup de zagaie.

Libre maintenant, Albuquerque ne songea plus qu'à réaliser au plus tôt ses vastes plans de conquêtes. Le premier objet de ses attaques devait être naturellement Calicut, la capitale d'un prince le plus redoutable ennemi des Européens. Coutinho, qui était alors sur le point de repartir pour le Portugal, insista vivement pour avoir le commandement de cette expédition, et son rang, ainsi que l'amitié dont il avait donné des preuves a Albuquerque, rendait impossible d'écarter ses prétentions. La flotte arriva le 2 janvier 1510 devant Calicut, et comme les approches de la ville étaient défendues par des bois épais coupes d'étroits **sen**tiers où les troupes ne pouvaient se déployer, il fut décidé en conseil de guerre que les deux généraux se partageraient les troupes et attaqueraient chacun séparément. Les soldats d'Albuquerque dormirent a peine pendant la nuit qui précéda l'attaque, tant ils étaient animés par l'approche du combat, et dès que le jour parut, il n'y eut plus moyen de retenir leur ardeur, ils se précipitèrent à la côte, et enlevérent un palais fortillé sur lequel devaient porter, à cause de sa position, les premiers efforts des Portugais. Lorsque Coutinho, dont la marche avait eté retardée par divers accidents, arriva avec ses troupes, il trouva la besogne faite. Irrité contre le vice-roi, il déclara qu'il ne se laisserait pas jouer ainsi dans l'attaque du palais principal, situé de l'autre côté de la ville. En vain Albuquerque essaya-t-il de se justifier, en vain conjura-t-il Coutinho de ne point s'engager dans la ville avant de s'être assuré une retraite, l'irritable officier ne voulut rien entendre. Traversant les rues étroites de Calicut, il parvint bientôt à la résidence royale, qui, comme d'ordinaire en Asie, formait elle-même une petite ville entourée d'un mur, la seule fortification régulière de la capitale. De plus, elle etait defendue par les meilleures troupes de la principauté ; mais rien ne put arrêter l'ardeur de Coutinho et de ses soldats; bientôt forcé les portes et c le palais avec ses dépendan

le palais avec ses dépendan Croyant sa victoire comp tinho permit le pillage à se et lui-même il alla dans l ments royaux chercher le 1 les fatigues de la bataille. I avaien**t été surpris, mais r** déroute; et p**eut-être n'avaic** les Portugais aller aussi loi les attirer dans un pi**ége. I** nairs poussa un cri qui, rép che en bouche sur un espa sieurs mill**es, rallia bientõt** lui 30,000 hommes bien ar solus. Ils tombèrent d'abo corps d'Albuquerque qui ( ville avec ses troupes et pro communications avec la llo tait pas préparé à soutenir que, et les Indiens, occupi rasses des maisons et tous avantageux, firent pieuvon de traits sur les Portugais barrassés dans l**es rues étr** ville, ne pouvaient ni ava culer. Après avoir vu tomb braves de ses hommes, leur plus d'au**tre ressource que** le feu à la ville; **puis, tand**i nemi se dispersait devant les Européens se repli**èrent** vaisseaux. Cependant Cout vait avis sur avi**s de l'état c** affaires; mais, **confiant** triomphe et plein de mépr Indiens, il ne voulait pas sages conseils d'Albuquerqu cependant, lorsque son co tant retiré, toutes les forc nemi se tournerent contre l ger devint trop pressant por possible de fermer plus lon yeux sur la réali**té. Il fit** sortie et se battit comme u palais fut livré aux **Camu** troupes, enveloppées par immensément supérieures, rent qu'à regagner le riv cette désastreuse retraite, fut tué; en essaya**nt de le** Vasco Sylveira et plusieurs ficiers des plus nobles 🛭

agèrent son sort. De Barir 1,600 hommes, 80 fu-0 blessés dans ce combat. , couvert lui-même de ta quelque temps insenpour mort; emporté à par les siens, il arriva cant à Cochin, où il fut se rétablir.

ce triste début n'avait l'ardeur du vice-roi. A e ses blessures, il reprit t que jamais ses hardis quêtes, et s'il n'osa plus apitale du zamorin, il lant à s'emparer de quelle, où ses compatriotes tablir définitivement, où raient en sûreté, et dont elque sorte sa base d'oles projets de colonisapaient. Timoia, pirate allié des Portugais, lui

est située sur une île de lles de circonférence, si eler île une pointe de du continent par un mable en plusieurs endroits. tile, coupé de hauteurs et presque suffisant pour -même a tous les besoins ville. Goa avait été conogols, et annexé d'abord de Delhi; mais ensuite, troubles de l'empire, il dans le sud plusieurs dants. Le souverain de ppelait le zabain, était it de ces divers princes. moia apprit à l'amiral ce prince, occupé par la lusieurs Etats de l'intélaissé sa capitale sans fense.

e saisit avec empressere qui lui était faite, et, oia, il arriva en rade de rier 1510. Les forts qui es approches ayant été rievés, et la flotte des tant venue s'embosser de la ville, les habitants, commerçants, commenison. (INDE.) cèrent à songer sérieusement aux conséquences d'une prise d'assaut, surtout par un ennemi qui ne s'était jamais distingué par sa clémence. Ils envoyèrent donc une députation, composée surtout de négociants, qui convinrent de rendre la ville, à la condition que pleine protection serait accordée au commerce, et que les propriétés particulières seraient respectées. Albuquerque accepta le traité, et fut aussitôt mis en possession de la ville.

S'étant ainsi substitué au zabaim, il prit aussitöt tout le train d'un potentat asiatique, envoyant une ambassade au Narsinga , et recevant de la plus gracieuse façon les envoyés de Perse et d'Ormuz près le prince de Goa. Mais bientôt il trouva que la position n'était ni aussi sûre, ni aussi agréable qu'il l'avait d'abord imaginé. Le zabaim, en apprenant que sa capitale était au pouvoir des étrangers, abandonna tous ses autres projets pour les chasser. Il conclut aussitöt la paix avec ses ennemis, dont il détermina la plupart à faire cause commune avec lui contre les Européens, et parut, bientôt après, à la tête d'une armée de 40,000 hommes, sous les murs de sa capitale. Albuquerque, sans se laisser intimider, s'apprétait à la **re**pousser, lorsqu'il fut, à l'intérieur même, menacé par les siens de périls beaucoup plus formidables.

Dans ces lointains pays, il n'était pas alors facile de maintenir la discipline au milieu d'aventuriers comme ceux qui composaient les expéditions européennes ; officiers et soldats ne se faisaient pas faute de critiquer les opérations et les projets de leur général. Il s'éleva donc au milieu même des Portugais un nombreux parti, qui prétendait qu'avec des troupes aussi peu nombreuses que celles d'Albuquerque, et sans aucun espoir de voir arriver prochainement des renforts, c'était folie de vouloir résister à une armée comme celle qui venait assiéger la ville, surtout lorsqu'on était entouré d'une population hostile, au milieu d'une ville immense dont les habitants

une nouvelle attaque sur que la saison le permetrait cette fois être plus out à cause de la guerre recommencer entre le roi t le zabaim, dont les fore trouver occupées. Ceme il n'avait pas plus de ens et de 300 soldats init encore une entreprise ie d'attaquer une grande de défendue par une gar**que 10,000** hommes. **On** er à ses fortifications du re un grand mur d'eni fossé; et du côté de la de estacade, derrière lanents de l'ennemi étaient oute sécurité. Cependant de la ville, Albuquerque i**töt à** donner l'assaut. Il troupes en deux corps, luit par lui-même, devait i**t**é du nord, et l'autre du lui-ci, conduit par Limas ziers d'élite, eut bientôt ni qui voulait s'opposer ent, et le poursuivant reins, les Portugais arēme temps que lui aux le. La porte allait se feryards, lorsque Fernando travers une forte pièce : Portugais entrèrent en que les Indous. Ceux-ci tinuèrent à se désendre ians les rues, dans les urtout dans le palais du é de ce poste, l'ennemi ne hauteur voisine, et il six heures de comba**t** a victoire.

ette importante place, mit tous ses soins à y ablissement permanent. Il voulait en faire un n toujours sûr pour les aises, de ravitaillement en cas de désastre, un ranchir de l'alliance toudu prince indigène; en oulait faire de Goa la louvel empire asiatique. cut des ambassadeurs,

qu'il étonna par le déploiement d'une magnificence inconnue même dans l'Inde; il les surprit par les immenses fortifications, par les utiles ouvrages qu'il y fit aussitôt construire. Il cherchait à attacher les naturels à la cause de son gouvernement, et dans ce but il employa un expédient au moins singulier. Ayant fait des prisonnières, dont quelques-unes appartenaient aux meilleures familles du pays, il les traita d'abord de la façon la plus honorable, et ensuite il entreprit de les marier à ses officiers, et quelquefois sans trop consulter le goût des parties. De Barros compare cette manière de cimenter la puissance des Portugais à celle qu'employa Romulus pour peupler sa ville naissante. Il va sans dire qu'on faisait aux belles captives une nécessité absolue d'embrasser le christianisme, et ce n'était pas chose très-difficile à obtenir d'elles, car, à Goa, les préjugés de caste sont beaucoup moins violents que dans aucune autre ville de l'Inde. Après avoir fait quelques-uns de ces mariages, le vice-roi témoignait aux nouveaux couples une faveur toute particulière, et ordinairement il donnait quelque bel emploi au mari. Les principales familles du pays voyant tout l'avantage qu'elles pouvaient tirer de ces alliances, finirent par s'y préter tr**es**-volontiers. On raconte même à ce propos une aventure assez bizarre. Un soir ou plusieurs de ces mariages se celébraient ensemble par une grande fête que le vice-roi donnai**t aux époux,** les lumières s'éteignirent tout à coup, et, au milieu de l'obscurité où tout le monde était plongé, il survint de singulières méprises. Le lendemain matin au point du jour, on voulut d'abord chercher à se reconnaître; mais, toute réflexion faite, on jugea qu'il valait mieux pour chacun s'en tenir au lot que le hasard lui avait adjugé.

Après avoir réglé les affaires intérieures de son gouvernement, Albuquerque reprit ses anciens projets de conquêtes. Deux points surtout occupaient son esprit : Ormuz, le riche entrepôt du golfe Persique, qu'il avait déjà conquis une fois; et Malacca, con-

sidéré alors comme la clef des régions et des îles les plus éloignées de l'Asie. Malacca obtint d'abord la préference. Bien que située sur la côte d'une péninsule aride, la capitale de ce royaume jouissait alors d'une incroyable prospérité, due à sa position qui en faisait le centre où venait aboutir tout le commerce entre l'Indoustan, la Chine et les îles de l'archipel indien, c'est-àdire le commerce qui fait aujourd'hui la richesse de Singapore. Albuquerque s'y rendit avec une petite escadre, sur laquelle étaient embarqués 800 Portugais et 600 soldats indiens, qui venaient combattre une garmson composee, diton, de plus de 30,000 hommes. On commença d'abord par négocier, et par déclarer des deux côtés qu'on ne déstrait rien autant que la paix; mais il était évident qu'une expédition de ce genre ne pouvait pas avoir d'autre issue qu'une issue guerrière. Les gens du pays, aidés par de puissantes machines en bois, par le canon et par une composition de matieres combustibles dont ils avaient le secret, firent une vigoureuse résistance; mais l'intrepidité d'Albuquerque et de ses soldats triompha de tous les obstacles. Ayant chassé la garnison indigene, et maître de la ville, il commença aussitôt la construction d'un fort avec le debris de son palais, et il en organisa le gouvernement dans cet esprit de fermeté et de conciliation qui était la base de sa politique. Il ouvrit ensuite des negociations avec Siain, Java, Sumatra, d'où les écrivains portugais prétendent même qu'il reçut des ambassades.

Pendant qu'il était occupé de cette expédition, le zabaïm avait rallié ses forces, et, à la tête d'une nombreuse armée, il avait penétré dans l'île sur laquelle Goa est construit; il y avait même élevé un fort nommé Benaster, et serrait la ville de tres-près. Arrivant à la tête de renforts considérables qui lui venaient d'Europe, Albuquerque força d'abord l'ennemi à lever le siége; mais il fut plusieurs fois repoussé avant de pouvoir le forcer à évacuer le Benaster, avant d'établir definitivement la suprématie de sur la petite île de Goa, qu encore appartient à la

Portugal.

Le vice-roi reprit ensui de conquête ; mais d'abo dans deux tentatives suc Aden, qui était alors l'entr merce de la mer Rouge, redeviendra peut-être ent des Anglais, qui **s'en sont** puis 1839. Re**poussé de c**e para un nouvel **armemen**' dérable qu**e les précédent**s de 1,500 Européens et de indous il mit à la voile p dont le prince n'osa pas prendre de lui résister, ( de construire un fort pre tale. Après s'être acquitt avec sa vigilance ordinair que exigea qu'on transpo nouvel établissement tou qui armaient les rempart Le malheureux prince fut : d'y consentir, et le fameu vint ainsi un établissemei triomphe qui ne laissait : rien à désirer à l'ambit dans cette partie du monc désormais établi par la v politique le pavillon de so

Mais alors sa brillante prochait de sa fin : il etait parvenu à la vieillesse, ébraniée par tant de trava çait à donner des inquiéti tant malade, il voulut Goa, et en longeant la c bay il y apprit des nou frapperent au cœur. Une ni arrivait du Portugal, con Lope de Soarez, un des h détestait le plus, et qui é vice-roi à sa place. De no ciers étaient nommés au ment des navires et des fo étaient connus pour être s Sa puissance et son crédit nés. Les écrivains portug chent toujours tout ce qu tache à la gloire de leur n apprennent pas les motifs le déterminer à sacrifier ai

i lui avait conquis un emettres, ni aucune marque ne venaient adoucir cette

rappé à mort. Faible, épuint, on voulut lui persuader nement de ses officiers pouner les moyens de résister

d'un maître ingrat et de re victorieux sur les mers ceut-être se laissa-t-il aller ette dangereuse tentation; ses jours de réflexion la lui sser, et il ne songea bien- à ensevelir dans la tombe lessée. Vivement agité, rete espèce de nourriture et nents, appelant la mort ience, il allait s'étéindre, ui persuada d'écrire au roi commander son sils. Voici de cette sière épître:

ir, me sentant près de mouesse à Votre Majesté cette de toutes les lettres que je pendant la longue période e où j'ai eu l'honneur de ir. Dans votre royaume j'ai 1 nom de Braz de Albuque je prie Votre Majesté aussi bien que le méritent les services de son père. x affaires de l'Inde, elles d'elles-mêmes et pour elles oi. »

qu'il allait mourir avant Goa, il recouvra le caline it pour tourner toutes ses s cet autre monde où il al-Une barque légère envoyée e lui amena à ses côtés le iral, qui lui administra les de l'église et reçut son pir le 16 décembre 1515.

fut rapporté en grande pa, où sa mort fut un suuniversel et pour ses compour les indigènes, dont il us l'affection.

t, l'empire portugais dans déjà parvenu au faîte de sa uelques points éloignés sur rique et sur celle de Corost tout ce qui y fut encore

ajouté. S'il faut en croire l'emphatique Faria y Sousa, l'empire portugais s'étendait depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'à la frontière de la Chine, sur une étendue de côtes de plus de 12,000 milles. Mais c'est une phrase qu'il est impossible de prendre au sérieux, quand on songe que sur tout cet immense espace les Portugais n'ont jamais compté plus d'une trentaine de comptoirs. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ils ne possédaient pas un pouce de terrain au delà des murs de leurs forteresses. Leur véritable empire, c'était l'Océan, où leurs vaisseaux, mieux armés et mieux équiqués qu'aucuns de ceux des puissances asiatiques, étaient presque toujours et à peu de frais victorieux. Cette espèce de gouvernement, auquei la possession presque exclusive du commerce entre l'Inde et l'Europe donnait du prix, leur resta pendant plus d'un siècle. Leur histoire pendant toute cette période c'est celle de leurs luttes contre les indigènes, à qui l'intolérance de leur esprit religieux inspira bientôt une vive inimitié contre eux. Ces luttes, dont le résultat ordinaire était de remettre les deux parties dans la position où elles se trouvaient avant le combat, sont trop monotones et trop peu intéressantes pour que nous devions en faire le récit. A peine si elles fournissent quelques faits qui méritent d'être rapportés.

En 1536, Nuno de Cunha, alors gouverneur général, obtint la permission d'ériger un fort près de l'importante ville de Diu, dans une position à la vérité très-favorable pour le commerce, mais qui mettait ses compatriotes en contact avec les importants royaumes de Cambay et de Gouzerat. Bader, souverain de Cambay, et qui d'abord avait accueilli les Portugais avec empressement, ne tarda pas à devenir leur ennemi. Dans une visite qu'il fit à l'établissement européen, un combat s'engagea, où lui-même et quelques officiers portugais furent tués. Sylveira, qui prit ensuite le commandement de la place, fit les plus grands efforts pour justifier ses compatriotes aux yeux des

indigènes, et parut d'abord y réussir; mais il était resté de cette malheureuse affaire des ferments de discorde qui portèrent leurs fruits. La querelle fut envenimée par Khodja-Zofar, chef maure, qui s'était d'abord porté pour l'ami des Portugais, et ensuite était devenu leur plus dangereux ennemi. Il réussit à faire lever dans le Gouzerat une grande armée, que le gouverneur de l'Egypte, Soliman Pacha, devait, par ordre du Grand Seigneur, appuyer de toutes ses forces. Il partit en effet de Suez avec soixante-dix galeres, portant 7.000 homines de débarquement des meilleures troupes turques, et un immense matériel d'artillerie. A son débarquement il fut rejoint par plus de 20,000 hommes du Gouzerat, et, dans les premiers jours de septembre 1538, il vint mettre le siége devant le fort des Portugais. Sylveira n'avait avec lui que 600 hommes, dont la plupart encore étaient malades; et par suite d'un interrègne dans le gouvernement il ne pouvait espérer de secours de Goa. Il se prépara cependant à résister avec courage, et le siége qu'il soutint est regardé comme l'épisode le plus glorieux de l'histoire des Portugais en Asie. Les temmes elles-mêmes y rivalisérent de courage et d'enthousiasme avec l'autre sexe. Doña Isabella de Vega assembla les femmes enfermées dans le fort, et les engagea, puisque tous les hommes étaient employés a porter les armes, à entreprendre de reparer ellesmêmes les brèches faites par le feu continuel de l'ennemi. Anna Fernandez , la femme d'un médecin, courait de poste en poste sous une grêle de balles pour encourager les soldats; et son fils ayant été tue sous ses yeux, elle enleva elle-même son corps de la mèlee, puis retournant sur le théâtre du combat elle y resta jusqu'a la fin, et seulement alors songea à ensevelir son malheureux fils.

Plusieurs assauts avaient été repoussés; mais la garnison était alors reduite de moitié, et les survivants étaient si épuisés, qu'il ne semblait pas possible qu'ils pussent plus longtemps continuer leur défense. De leur côté, les

assiégeants, exaspérés d'une si opiniâtre, décidèrent de 1 fort désespéré. Ils commen bord par remettre leurs gal comme s'ils se préparaient siège, puis à minuit le sig taque fut tout à coup doi vinrent en courant applique les pour l'escalade sur le l prolongeait du **côté de la m** nison prit aussitöt les armei au-devant de l'ennemi ; ma sulmans attaquaient avec ta qu'a la fin ils pénétrèrent de Toutefois ils furent encom par des prodiges d'incroya et perdirent, dit-on, 1,50 tués ou blessés dans ce deri La victoire avait coûté che tugais; il ne leur restait pi nommes en état de faire le Sylveira se laissait aller aux prévisions, lorsqu'à sa gr vit que c'était le dernier eff nemi. Soliman, ignorant, probabilité, la position dé ses adversaires, leva l'anc vembre, et repartit avec tot pour l'Egypte.

Khodja-Zofar, qui étai tout-puissant dans le Goui servait encore l'espoir de la Sept ans plus tard, il pari une armée presque aussi ca que la première, et revini siege devant le château de fendu par don Juan Mascar une garnison de 210 hom ment. Avec sa petite troup verneur défendit vaillanıme te. Le roi de Cambay, qui au siège, bien persuadé de vo le château, fut si effrayé d qui penétra dans sa tente e ses officiers à côté de lui, q incontinent, laissant à ses soin de poursuivre le siège. jours après, Zofar eut la té tée par un coup de canon; fils Roumè-Khan avait hérité sévérance de son père et de contre les chrétiens. Maigré avec laquelle les assiégés a poussé toutes les attaques, k

ircis, et déjà ils comffrir de la famine, lors-Lastro leur amena des renfort de 400 homroupes furent de peu voulu tenter une sorrade de leur courage, ussées avec perte dans en octobre 1545, le i, don Juan de Castro, illants officiers portuis avec des renforts si 'il put aussitôt prendre re l'ennemi. Il pénénp, le força à accepter repoussa jusque dans isant subir des pertes une sortie que les muint encore tenter avec de Castro les battit tet les poursuivit avec ju'il pénétra avec eux s'en empara. Malheunit sa gloire en la liet à la fureur de ses il retourna, le 11 avril I fit une entrée triomgné de corps de musironnée de laurier, et lerrière lui l'étendard ', trophée de ses vicétaient tendues d'étofées de fleurs, remplies aisait retentir l'air de . En apprenant la nougueilleuse cérémonie, ne tit, dit-on, la ren général s'était battu comme un chevalier t triomphé comme un

conserva le titre de uis 1545 jusqu'à 1548 ; lui suffit pour établir réputation, et faire portugais sur toutes de. Il semble qu'il ait ur le service de son sintéressé, car après poste aussi lucratif il ne extrême pauvreté. effroyables barbaries en qu'elles ne lui aient ochées par les historiens de son temps et de son pays, doivent sans doute ternir sa gloire aux

yeux des nations modernes.

La position la plus critique où les établissements portugais de l'Inde se soient jamais trouvés placés, se présenta en 1570, sous le gouvernement de don Louis de Ataide. Adel-Khan et Nizam-oul-Moulk, deux officiers distingués du Mogol, firent alliance avec le zamorin, et s'unirent dans la ferme intention de consacrer tous leurs moyens à chasser les Européens des côtes de l'Inde. Le siége de Goa, la plus importante des opérations des alliés, fut entrepris par Adel-Khan, et pour y réussir il y mena toutes ses troupes, estimées à 100,000 hommes qu'il commandait en personne. Cette armée mit huit jours à franchir les défilés des Ghäts, puis vint établir sous les murs de la ville son camp, qui, disposé avec cet ordre admirable dans lequel les Mogols excellaient, présentait l'aspect d'une vaste et magnifique cité. Le vice-roi surpris, en apparence du moins, n'avait pas dans Goa plus de 700 soldats, auxquels il joignit 1,300 moines et esclaves armés. En arrétant le départ d'une flotte qui mettait à la voile pour l'Europe, il aurait pu renforcer sa petite troupe d'environ 400 hommes; mais il refusa intrépidement cette ressource. Il ne voulait pas, disait-il, prendre la responsabilité des inquiétudes qu'on ressentirait dans la métropole, si l'on ne voyait pas arriver les vaisseaux. L'ennemi commença d'abord par vouloir pénétrer dan**s** l'île. Vaines tentatives; non-seulement don Luis les repoussa, mais, ayant reçu quelques petits renforts, il sit de nombreuses sorties, dans lesquelles ses troupes se conduisirent avec leur courage, et il faut dire aussi avec leur cruauté ordinaire. Après avoir tué dans les combats beaucoup de monde à l'ennemi, on envoyait en ville des charretées de têtes, pour soutenir par cet effroyable spectacle le courage des habitants. Après deux mois d'attaques inutiles, Adel-Khan commença à désespérer du succès de son entreprise, et même il ouvrit des négociations avec

le gouverneur. Mais comme chaque parti faisait tous ses efforts pour dissimuler son désir de voir finir le siége, comme chacun, au contraire, affectait une confiance excessive, la négociation ne fit que de très-lents progrès.

A diverses reprises, Ataide recut des renforts : 1,500 hommes en une fois des lles Moluques qui le rendirent si fort, que l'ennemi ne pouvait plus conserver aucun espoir de réussir. Cependant le général mogol ayant remarqué un point, qu'à cause sans doute de sa force naturelle on gardait moins soigneusement que les autres, résolut de tenter un dernier effort pour pénétrer dans les lignes des assiégés. Le 13 avril, Soliman-Aga, capitaine de ses gardes, attaqua le point en question avec tant de vigueur et de rapidite, qu'en dépit de la plus héroïque resistance il penetra dans l'île avec une partie des siens. Mais les Portugais s'etant rallies, prirent à leur tour l'offensive, et tuèrent on mirent en deroute les Mogols. Adel-Kan, qui du haut d'une colline assistait à la défaite de ses troupes, se sentit découragé. Des lors le siège ne fut plus conduit qu'avec mollesse; cependant l'orgueil du Mogol ne voulait pas céder, et ce ne fut que quelques mois plus tard, vers la tin d'août, qu'il leva le siège et se retira après avoir perdu dans cette intructueuse tentative plus de 12,000 hommes.

De son côté, Nizam-oul-Moulk, pour remplir les obligatio**n**s qui l**ui** etaient imposées par le traité d'alliance, était venu avec une armée aussi considérable que celle d'Adel-Khan attaquer Châl, etablissement alors important dans le voisinage de Bombay. Les movens de défense de cette place semblaient encore plus exigus que ceux de Goa; elle était complétement situee sur le continent, défendue par un petit mur en terre avec un fort qui n'était pas beaucoup plus qu'une maison ordinaire. Aussi conseillait-on au gouverneur general de retirer ses troupes de cette position, sans même essaver de la defendre ; mais il repoussa ces conseils pusidanames, et Luis

Freyre d'Andrada, qui com dans la ville, ayant reçu quelq forts qui porterent sa garnisco hommes, entreprit de supplé ce qui lui manquait d'ailleur courage et le génie. Apres tentatives malheureuses pour la place d'un coup de main, ouvrit une batterie réguliere tée de 70 pièces de canon. d'un mois la ville avait con ment souffert, le mur ( etait presque complétement et l'ennemi faisait successi siège de chaque maison, ch forteresse, et délendue\_ave vive obstination par les assic

Un jour les Mogols, ayant assaut général, penétrèrent ville par divers points; mais partout repousses avec des p considérables pour eux. L fois, obligés d'évacuer une n Portuguis y avaient préparé qui, malheureusement, prit töt et leur enleva 42 hom autre maison fut défendue p semaines, et une autre per un mois. Au commencemen le sièg**e** dura**it depuis six** assiegeants y avaient déjá j sieurs millie**rs d'hommes lo**i rent des ouvertures de nég qui ne produisirent aucun Le nizam recommença done avec plus de vigueur que jai emporta successivement le c Saint-Dominique, les maison Alvarez et de Gonzalo M voulut alors donner **un dern** mais qui scrait décisif. Le toute l'armée des assiégeant pita, en poussant des cris sur les debris des fortificatio Portugais defendaient encor que fut terrible : à plusieur l'ennemi plan**ta ses drapea**i remparts, et sembla sur le s'emparer définitivement de mais cependant, en dernier la bravoure et la disciplin**e** ( péens finirent par triomplie neral des Mogols continua jusqu'à la nuit, et ensuite c qui se termina par un traité offensive et défensive.

prin, de son côté, avait de zèle à remplir les oblii lui étaient imposées par traité. Voyant les Portude près par les deux autres il avait offert de renoncer et demandé à conclure un ·é. Mais, jusque dans cet 'il, d'Ataide avait dédaigné ı paix au prix de concesliantes; il avait fièrement la puissance du prince, se r son talent et sur le cous compatriotes pour faire les dangers accumulés sur zamorin avait alors envoyé oupes au nizam, et luiit venu mettre le siège det de Châl, situé à environ de Calicut. Mais cette place fendue aussi vaillamment es; sa garnison avait été et le zamorin fut obligé de onteusement.

tte ligue formidable, où ées les plus grandes puis-Inde méridionale, vint se résultat contre les talents eur portugais et le courage es.

ces brillants exploits, les 'ortugal, pendant tout le izieme siècle, conserverent sions sur les côtes, et leur sur les mers de l'Inde. i l'époque où l'esprit d'ennbla s'évanouir chez eux, om et la puissance morale nt acquis ne permirent pas es de secouer le joug. Mais 1 1600 parut dans les mers i nouvel ennemi heaucoup ible qu'aucun de ceux qu'ils qu'alors rencontrés dans du monde. Les Hollandais, désespoir par la tyrannie II, s'étaient révoltés conne, et, après une lutte lonnte et glorieuse, ils avaient parmi les Etats indépenurope. Même avant d'être 1 cette qualité par les au-

tres Etats, ils avaient déjà la réputation d'être la première puissance navale du monde. A l'étroit sur un territoire peu fertile , et voyant leur population augmenter sans cesse par la multitude de réfugiés qui venaient chercher chez eux le double bienfait de la liberté civile et religieuse, ils se sentaient poussés, comme par la nécessité, à demander la richesse et même des moyens de subsistance à l'Océan. L'heureuse situation de leurs côtes, également favorable pour la pêche et le commerce, leur avait permis de faire, dans cette branche de l'industrie humaine, des progrès qui atteignaient alors à des résultats inconnus jusque-là dans l'histoire des temps modernes. Un peuple qui dirigeait de ce côté son activité ne pouvait manquer de songer bientôt au commerce de l'Inde, auquel on a toujours attribué, mais surtout alors, une importance imaginaire. Toutefois ils n'étaient pas , dès le principe , préparés à combattre les flottes d'Espagne et de Portugal qui défendaient l'approche des mers de l'Inde. Les Hollandais essayèrent d'abord de tenter un passage en Asie par le nord, entreprise que l'imperfection des connaissances geograpifiques d'alors ne faisait pas regarder comme impraticable. expéditions successives partirent donc pour tenter l'aventure, et leur peu de succès servit du moins à prouver que si ce passage existe, il ne peut être d'aucune utilite pratique à la navigation commerciale.

Il était donc impossible de faire concurrence aux Portugais autrement qu'en suivant leurs traces par le cap de Bonne - Espérance; les Hollandais s'y résolurent hardiment. Les renseignements nécessaires leur furent donnés par Cornelius Houtman, qui était allé les recueillir dans un long séjour à Lisbonne. Le gouvernement de cette capitale, inquiet de ses actives démarches et soupçonnant sa curiosité, l'avait jeté d'abord en prison, d'où il ne put sortir qu'en payant une rançon très-considérable. Grâce cependant à ses instructions, les Hollandais, en

dans les rangs de l'ennemi, frappé d'un

coup de zagaie.

Libre maintenant, Albuquerque ne songea plus qu'à réaliser au plus tôt ses vastes plans de conquêtes. Le premier objet de ses attaques devait être naturellement Calicut, la capitale d'un prince le plus redoutable ennemi des Européens. Coutinho, qui était alors sur le point de repartir pour le Portugal, insista vivement pour avoir le commandement de cette expédition, et son rang, ainsi que l'amitié dont il avait donné des preuves à Albuquerque, rendait impossible d'écarter ses pretentions. La flotte arriva le 2 janvier 1510 devant Calicut, et comme les approches de la ville étaient défendues par des bois épais coupés d'étroits sentiers où les troupes ne pouvaient se déployer, il fut décidé en conseil de guerre que les deux généraux se partageraient les troupes et attaqueraient chacun séparément. Les soldats d'Albuquerque dormirent à peine pendant la nuit qui précéda l'attaque, tant ils étaient animés par l'approche du combat, et des que le jour parut, il n'y eut plus moyen de retenir leur ardeur, ils se précipitèrent à la côte, et enlevérent un palais fortilié sur lequel devaient porter, à cause de sa position, les premiers efforts des Portugais. Lorsque Coutinho, dont la marche avait eté retardée par divers accidents, **arriva** avec ses troupes, il trouva la besogne faite. Irrité contre le vice-roi, il declara qu'il ne se laisserait pas jouer ainsi dans l'attaque du palais principal, situé de l'autre côté de la ville. En vain Albuquerque essaya-t-il de se justifier, en vain conjura-t-il Coutinho de ne point s'engager dans la ville avant de s'être assuré une retraite, l'irritable officier ne voulut rien entendre. Traversant les rues étroites de Calicut, il parvint bientôt à la résidence royale, qui, comme d'ordinaire en Asie, formait elle-même une petite ville entourée d'un mur, la seule fortification régulière de la capitale. De plus, elle etait defendue par les meilleures troupes de la principauté; mais rien ne put arrêter l'ardeur de Coutinho et de ses soldats; i bientöt force les portes et oc

le palais avec ses dépendanc Croyant sa victoire compl tinho permit le pillage à ses et lui-même il alla dans le ments royaux chercher le re les fatigues de la bataille. L avaient été surpris, mais no déroute; et peut-être n'avaien les Portugais aller aussi loin les attirer dans un piége. L nairs poussa un cri qui, répé che en bouche sur un espa sieurs mill**es, rallia bientôt** lui 30,000 hommes bien arı solus. Ils tombérent d'abo corps d'Albuquerque qui o ville avec ses troupes et pro communications avec la flot tait pas préparé à soutenir ( que, et les Indiens, occupa rasses des maisons et tous avantageux, firent pleuvoir de traits sur les Portugais, barrassés dans les rues étre ville, ne pouvaient ni avan culer. Après avoir vu tombe braves de ses hommes, leur plus d'autre ressource que le feu à la ville; pui**s, tandis** nemi se dispersait devant l les Européens se replièrent vaisseaux. Cependant Couti vait avis sur avis de l'état cr allaires; mais, confiant triomphe **et plein de mépri**: Indiens, il ne voulait pas sages conseils d'Albuquerque cependant, lorsque son col tant retiré, toutes les force nemi se tournerent contre le ger devint trop pressant pou possible de fermer plus long yeux sur la réalité. Il fit sortie et s**e battit comme u**i palais fut livré aux flamm troupes, enveloppées par ( immensé**ment supérieures,** I rent qu'à regagner le riva cette désastreuse retraite, fut tué; en essaya**nt de le** i Vasco Sylveira et plusieurs liciers des plus nobles 🖼

tagèrent son sort. De Barsur 1,600 hommes, 80 fu-00 blessés dans ce combat. ; couvert lui-même de sta quelque temps insena pour mort; emporté à par les siens, il arriva arant à Cochin, où il fut se rétablir.

l'ardeur du vice-roi. A de ses blessures, il reprit nt que jamais ses hardis nquêtes, et s'il n'osa plus capitale du zamorin, il dant à s'emparer de quel-ille, où ses compatriotes établir définitivement, où seraient en sûreté, et dont uelque sorte sa base d'o-ir les projets de colonisacupaient. Timoia, pirate le allié des Portugais, lui

est située sur une île de illes de circonférence, si peler île une pointe de du continent par un maable en plusieurs endroits. rtile, coupé de hauteurs et presque suffisant pour i-même à tous les besoins : ville. Goa avait été con-Mogols, et annexé d'abord e de Delhi; mais ensuite, s troubles de l'empire, il é dans le sud plusieurs ndants. Le souverain de appelait le zabaîin, était ant de ces divers princes. l'imoia apprit à l'amiral e ce prince, occupé par la plusieurs Etats de l'intélaissé sa capitale sans

efense.

ue saisit avec empresseture qui lui était faite, et,
moia, il arriva en rade de
vrier 1510. Les forts qui
les approches ayant été
enlevés, et la flotte des
étant venue s'embosser
s de la ville, les habitants,
commerçants, commenaison. (INDE.)

cèrent à songer sérieusement aux conséquences d'une prise d'assaut, surtout par un ennemi qui ne s'était jamais distingué par sa clémence. Ils envoyèrent donc une députation, composée surtout de négociants, qui convinrent de rendre la ville, à la condition que pleine protection serait accordée au commerce, et que les propriétés particulières seraient respectées. Albuquerque accepta le traité, et fut aussitôt mis en possession de la ville.

S'étant ainsi substitué au zabaim, il prit aussitôt tout le train d'un potentat asiatique, envoyant une ambassade au Narsinga, et recevant de la plus gracieuse façon les envoyés de Perse et d'Ormuz près le prince de Goa. Mais bientôt il trouva que la position n'était ni aussi sure, ni aussi agréable qu'il l'avait d'abord imaginé. Le zabaîm, en apprenant que sa capitale était au pouvoir des étrangers, abandonna tous ses autres projets pour les chasser. Il conclut aussitôt la paix avec ses ennemis, dont il détermina la plupart à faire cause commune avec lui contre les Européens, et parut, bientôt après, à la tête d'une armée de 40,000 hommes, sous les murs de sa capitale. Albuquerque, sans se laisser intimider, s'apprétait à la repousser, lorsqu'il fut, à l'intérieur même, menacé par les siens de périls beaucoup plus formidables.

Dans ces lointains pays, il n'était pas alors facile de maintenir la discipline au milieu d'aventuriers comme ceux qui composaient les expeditions européennes; officiers et soldats ne se faisaient pas faute de critiquer les opérations et les projets de leur général. Il s'éleva donc au milieu même des Portugais un nombreux parti, qui prétendait qu'avec des troupes aussi peu nombreuses que celles d'Albuquerque, et sans aucun espoir de voir arriver prochainement des renforts, c'était folie de vouloir résister à une armée comme celle qui venait assiéger la ville, surtout lorsqu'on était entouré d'une population hostile, au milieu d'une ville immense dont les habitants

n'attendaient que l'occasion pour accabler les Européens. Ces craintes n'étaient certainement pas sans raison; mais l'audacieux Albuquerque refusa d'abandonner sans combat la magnifique proie dont il s'était emparé. Les séditieux, et ils étaient neuf cents, prétendaient qu'on ne pouvait pas sacrifier tant de braves gens à l'entêtement d'un seul homme, et ils formérent un complot pour déposséder leur général du commandement. Mais Albuquerque connaissait leurs chefs; il les surprit dans une réunion secrete et les fit jeter en prison. Le reste demanda pardon, et l'obtint facilement.

Cependant le zabaïm avançait sur la ville. La principale esperance d'Albuquerque reposait sur les moyens qu'il avait de défendre les approches de l'île ; toutefois, le canal qui la séparait du continent était si étroit et si peu profond, qu'il était loin de présenter à l'ennemi un obstacle insurmontable. Sur les points les plus exposés, Albuquerque plaça ses meilleures troupes, les couvrant par des murs et des retranchements. Le prince indou, repoussé avec perte dans ses premieres tentatives pour enlever ces ouvrages, et désespérant presque du succès, résolut de faire une dernière tentative, à la faveur d'une de ces nuits sombres et orageuses qui signalent toujours le renversement des moussons. Dans la nuit du 17 mai, deux grands corps de troupes s'avancérent sur deux points différents, et bien qu'ils ne réussirent pas à tromper la vigilance des Portugais, ils parvinrent cependant à pénétrer dans l'intérieur de l'île. Toute l'armée passa après eux, et commença aussitôt les opérations contre la ville.

Le vice-roi continua cependant à se défendre avec l'inébranlable fermeté qui le caractérisait; mais voyant l'ennemi aidé par des émeutes répétées à l'intérieur, aidé même par le mécontentement de ses officiers, qui recommençaient à murmurer contre lui, il fut contraint de se retirer dans la citadelle, assise sur un ruisseau qui assurait ses communications avec la flotte. Maître de la ville, le zabaim attaqua

aussitot la citadelle. Coular bateaux charg**és de pier**i ruisseau, il essaya de coup munications des Portugais, d'un autre côté, il tentait reprises d'incendier leurs Albuquerque, trop faible p à ce système d'attaque, contraint d'évacuer la cita déjà c'était une opération l'exécuta cependant avec a gueur que de succès. Ayan tous ses canons, ses muni approvisionnements, il pai troupes par une nui**t obsc**i lieu du plus profond sile même il s'emb**ar**qua le derr

Ainsi forcé de repr<del>e</del>ndre buquerque, loin de se lais: ne songeait qu'à fai**re qu**e d'éclat qui pût relever l'hoi armes et le moral de ses so nemi avait établi à Pans Goa, un grand camp retra avait souvent expedié des armés pour inqui**éter les** Albuquerque se dirig**ea au**: côté, en débarquant au poi avant d'avoir été aperçu, i le camp des Indous avec 1 bruit de tambours, de tr de mousqueterie, que l'enne s'entuit aussitöt, laissant mains des Portugais un gra de canons et d'immenses a nements.

Quelques jours après, il le zabaim préparait une flo teaux armés contre lui, A envoya aussitôt à leur renc ques-uns de ses navires par son neveu Antonio N zabaim vint en personne au Portugais, à la tête de tibien armées; mais après opiniatre il fut forcé de se côte. Des ouvertures de pa conséquence de cette déf Albuquerque refusa d'y ré

Ces succès ayant abaissé l'ennemi et relevé le coura tugais, le vice-roi conduisi Cananor, où elle reçut d considérables qui décidèren

r une nouvelle attaque sur it que la saison le permetpérait cette fois être plus irtout à cause de la guerre e recommencer entre le roi et le zabaim, dont les forse trouver occupées. Ceomme il n'avait pas plus de péens et de 300 soldats instait encore une entreprise que d'attaquer une grande itale défendue par une garesque 10,000 hommes. On uter à ses fortifications du terre un grand mur d'enun fossé; et du côté de la ande estacade, derrière latiments de l'ennemi étaient toute sécurité. Cependant ie de la ville, Albuquerque issitöt à donner l'assaut. Il s troupes en deux corps, mduit par lui-même, devait côté du nord, et l'autre du Celui-ci, conduit par Limas ficiers d'élite, eut bientôt iemi qui voulait s'opposer ment, et le poursuivant les reins, les Portugais armême temps que lui aux ville. La porte allait se ferfuyards, lorsque Fernando en travers une forte pièce les Portugais entrèrent en s que les Indous. Ceux-ci ontinuèrent à se défendre e dans les rues, dans les : **surtout** da**ns le** palais du ssé de ce poste, l'ennemi une hauteur voisine, et il 'e six heures de combat r la victoire.

e cette importante place, e mit tous ses soins à y établissement permanent ys. Il voulait en faire un ion toujours sûr pour les ugaises, de ravitaillement te en cas de désastre, un iffranchir de l'alliance toure du prince indigène; en voulait faire de Goa la a nouvel empire asiatique. reçut des ambassadeurs,

qu'il étonna par le déploiement d'une magnificence inconnue même dans l'Inde; il les surprit par les immenses fortifications, par les utiles ouvrages qu'il y fit aussitôt construire. Il cherchait à attacher les naturels à la cause de son gouvernement, et dans ce but il employa un expédient au moins singulier. Ayant fait des prisonnières, dont quelques-unes appartenaient aux meilleures familles du pays, il les traita d'abord de la façon la plus honorable, et ensuite il entreprit de les marier à ses officiers, et quelquefois sans trop consulter le goût des parties. De Barros compare cette manière de cimenter la puissance des Portugais à celle qu'employa Romulus pour peupler sa ville naissante. Il va sans dire qu'on faisait aux belles captives une nécessité absolue d'embrasser le christianisme, et ce n'était pas chose très-difficile à obtenir d'elles, car, à Goa, les préjugés de caste sont beaucoup moins violents que dans aucune autre ville de l'Inde. Après avoir fait quelques-uns de ces mariages, le vice-roi témoignait aux nouveaux couples une faveur toute particulière, et ordinairement il donnait quelque bel emploi au mari. Les principales familles du pays voyant tout l'avantage qu'elles pouvaient tirer de ces alliances, finirent par s'y préter très-volontiers. On raconte même à ce propos une aventure assez bizarre. Un soir où plusieurs de ces mariages se célébraient ensemble par une grande tête que le vice-roi donnaît aux époux, les lumières s'éteignirent tout à coup, et, au milieu de l'obscurité où tout le monde était plongé, il survint de singulières méprises. Le lendemain matin au point du jour, on voulut d'abord chercher à se reconnaître; mais, toute réflexion faite, on jugea qu'il valait mieux pour chacun s'en tenir au lot que le hasard lui avait adjugé.

Après avoir réglé les affaires intérieures de son gouvernement, Albuquerque reprit ses anciens projets de conquêtes. Deux points surtout occupaient son esprit : Ormuz, le riche entrepôt du golfe Persique, qu'il avait déjà conquis une fois; et Malacca, con-

sidéré alors comme la clef des région**s** et des îles les plus éloignées de l'Asie. Malacca obtint d'abord la préference. Bien que située sur la côte d'une péninsule aride, la capitale de ce royaume jouissait alors d'une incrovable prospérité, due a sa position qui en faisait le centre où venait aboutir tout le commerce entre l'Indoustan, la Chine et les îles de l'archipel indien, c'est-àdire le commerce qui fait aujourd'hui la richesse de Singapore. Albuquerque s'y rendit avec une petite escadre, sur laquelle étaient embarques 800 l'ortugais et 600 soldats indiens, qui venaient combattre une garnison composee, diton, de plus de 30,000 hommes. On commença d'abord par négocier, et par déclarer des deux côtés qu'on ne desirait rien autant que la paix; mais il était évident qu'une expédition de ce genre ne pouvait pas avoir d'autre issue qu'une issue guerriere. Les gens du pays, aidés par de puissantes machines en bois, par le canon et par une composition de matières combustibles dont ils avaient le secret, firent une vigoureuse résistance; mais l'intrépidité d'Albuquerque et de ses soldats triompha de tous les obstacles. Ayant chassé la garnison indigene, et maître de la ville, il commença aussitot la construction d'un fort avec le debris de son palais, et il en organisa le gouvernement dans cet esprit de fermete et de conciliation qui était la base de sa politique. Il ouvrit ensuite des négociations avec Siam, Java, Sumatra, d'où les écrivains portugais prétendent même qu'il reçut des ambassades.

Pendant qu'il était occupé de cette expédition, le zabaïm avait rallié ses forces, et, à la tête d'une nombreuse armée, il avait penetré dans l'île sur laquelle Goa est construit; il y avait même élevé un fort nommé Benaster, et serrait la ville de tres-près. Arrivant à la tête de renforts considerables qui lui venaient d'Europe, Albuquerque força d'abord l'ennemi à lever le siége; mais il fut plusieurs fois repoussé avant de pouvoir le forcer à évacuer le Benaster, avant d'établir définiti-

vement la suprématie à sur la petite île de Goa, que encore appartient à la Portugal.

Le vice-roi reprit ensu de conquête ; mais d'ab dans deux tentatives su Aden, qui était alors l'ent merce de la mer Rouge redeviendra peut-être en des Anglais, qui s'en son puis 1839. Repoussé de c para un nouvel **armeme**i dérable qu**e les précéden**t de 1,500 Européen**s et** d indous il mi**t à la vo**il**e** | dont le prince n'osa pas prendre de lui résister, de construire un fort pr tale. Après s'etre acquit avec sa vigilance ordinai que exigea qu'on transp nouvel établissement to qui armaient les rempar Le malheureux prince fut d'y consentir, et le fame vint ainsi un établisseme triomphe qui ne laissait rien à désirer à l'ambi dans cette partie du mon désormais établi par la politique le pavillon de s

Mais alors sa brillante prochait de sa fin : il étail parvenu à la vieillesse, ébranlée par tant de trav çait à donner des inquiét tant malade, il voulut Goa, et en longeant la bay il y apprit des nou frapperent au cœur. Une r arrivait du Portugal, con Lope de Soarez, un des l détestait le plus, et qui vice-roi à sa place. **De n** ciers étaient nommés au ment des navires et des f étaient connus pour être Sa puissance et son crédi nés. Les écrivains portug chent toujours tout ce a tache à la gloire de leur apprennent pas les motif le déterminer à sacrifier a

avait conquis un em-3, ni aucune marque renaient adoucir cette

§ à mort. Faible, épuin voulut lui persuader nt de ses officiers poules moyens de résister a maître ingrat et de ctorieux sur les mers être se lais**s**a-t-il aller dangereuse tentation; ours de réflexion la lui . et il ne songea biensevelir dans la tombe 2. Vivement agité, repèce de nourriture et s, appelant la mort i, il allait s'étéindre, rsuada d'écrire au roi nander son fils. Voici tte sière épître:

e sentant près de mouà Votre Majesté cette utes les lettres que je dant la longue période j'ai eu l'honneur de ans votre royaume j'ai m de Braz de Albuje prie Votre Majesté i bien que le méritent services de son père. aires de l'Inde, elles s-mêmes et pour elles

allait mourir avant, il recouvra le caline ur tourner toutes ses autre monde où il albarque légère envoyée amena à ses côtés le qui lui administra les l'église et reçut son e 16 décembre 1515. rapporté en grande ù sa mort fut un sursel et pour ses comles indigènes, dont il ffection.

empire portugais dans parvenu au faite de sa les points éloignés sur et sur celle de Corout ce qui y fut encore

ajouté. S'il faut en croire l'emphatique Faria y Sousa, l'empire portugais s'étendait depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'à la frontière de la Chine, sur une étendue de côtes de plus de 12,000 milles. Mais c'est une phrase qu'il est impossible de prendre au sérieux, quand on songe que sur tout cet immense espace les Portugais n'ont jamais compté plus d'une trentaine de comptoirs. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, ils ne possédaient pas un pouce de terrain au delà des murs de leurs forteresses. Leur véritable empire, c'était l'Océan, où leurs vaisseaux, mieux armés et mieux équiqués qu'aucuns de ceux des puissances asiatiques, étaient presque toujours et à peu de frais victorieux. Cette espèce de gouvernement, auquel la possession presque exclusive du commerce entre l'Inde et l'Europe donnait du prix, leur resta pendant plus d'un siècle. Leur histoire pendant toute cette période c'est celle de leurs luttes contre les indigènes, à qui l'intolérance de leur esprit religieux inspira bientôt une vive inimitié contre eux. Ces luttes, dont le résultat ordinaire était de remettre les deux parties dans la position où elles se trouvaient avant le combat, sont trop monotones et trop peu intéressantes pour que nous devions en faire le récit. A peine si elles fournissent quelques faits qui méritent d'être rapportes.

En 1536, Nuno de Cunha, alors gouverneur général, obtint la permission d'ériger un fort près de l'importante ville de Diu, dans une position à la vérité très-favorable pour le commerce, mais qui mettait ses compatriotes en contact avec les importants royaumes de Cambay et de Gouzerat. Bader, souverain de Cambay, et qui d'abord avait accueilli les Portugais avec empressement, ne tarda pas à devenir leur ennemi. Dans une visite qu'il fit à l'établissement européen, un combat s'engagea, où lui-même et quelques officiers portugais furent tués. Sylveira, qui prit ensuite le commandement de la place, fit les plus grands efforts pour justifier ses compatriotes aux yeux des

indigènes, et parut d'abord y réussir; mais il était resté de cette malheureuse affaire des ferments de discorde qui portèrent leurs fruits. La querelle fut envenimée par Khodja-Zofar, chef maure, qui s'était d'abord porté pour l'ami des Portugais, et ensuite était devenu leur plus dangereux ennemi. Il reussit à faire lever dans le Gouzerat une grande armée, que le gouverneur de l'Egypte, Soliman Pacha, devait, par ordre du Grand Seigneur, appuyer de toutes ses forces. Il partit en effet de Sucz avec soixante-dix galeres, portant 7,000 bommes de débarquement des meilleures troupes turques, et un 1mmense matériel d'artillerie. A son débarquement il fut rejoint par plus de **20,000 hommes du Gouzerat, et, dans** les premiers jours de septembre 1538, il vint mettre le siége devant le fort des Portugais. Sylveira n'avait avec lui que 600 hommes, dont la plupart encore étaient malades; et par suite d'un interrègne dans le gouvernement il ne pouvait espérer de secours de Goa. Il se prépara cependant a résister avec courage, et le siège qu'il soutint est regardé comme l'épisode le plus glorieux de l'histoire des Portugais en Asie. Les femmes elles-mêmes y rivalisèrent de courage et d'enthousiasme avec l'autre sexe. Doña Isabella de Vega assembla les femmes enfermées dans le fort, et les engagea, puisque tous les hommes étaient employés a porter les armes, à entreprendre de réparer ellesmêmes les bréches faites par le feu continuel de l'ennemi. Anna Fernandez, la femme d'un médecin, courait de poste en poste sous une grêle de balles pour encourager les soldats; et son fils avant éte tue sous ses veux, elle enleva elle-même son corps de la mèlee, puis retournant sur le théâtre du combat elle v resta jusqu'a la fin, et seulement alors songea à ensevelir son malheureux fils.

Plusieurs assauts avaient été repoussés: mais la garnison était alors reduite de moitié, et les survivants étaient si épuisés, qu'il ne semblait pas possible qu'ils pussent plus longtemps continuer leur désense. De leur côté, les

assiègeants, exaspérés d'une si opiniâtre, décidèrent de l fort désespéré. Ils commen bord par remettre leurs gal comme s'ils se préparaient siège, puis à minuit le sig taque fut tout à coup doi vinrent en cou**rant applique** les pour l'escalade sur le i prolongeait du côté de la m nison prit aussitöt les armei au-devant de l'ennemi ; mi sulmans attaquaient avec ta qu'a la fin ils pénétrèrent da Toutefois ils furent encom par des prodiges d'incroya et perdirent, dit-on, 1,50 tués ou blessés dans ce derr La victoire avait coûté che tugais; il ne leur restait pa hommes en état de faire le Sylveira se laissait aller aux prévisions, lorsqu'à sa gr vit que c'était le dernier eff nemi. Soliman, ignorant, probabilité, la position dé ses adversaires, leva l'anc vembre, et repartit avec tot pour l'Egypte.

Khodja-Zofar, qui étai tout-puissant dans le Goul servait encore l'espoir de la Sept ans plus tard, il pari une armee presque aussi ci que la premiere, et revini siege devant le château de iendu par don Juan Ma**sca**r une garnison de 210 hom ment. Avec so petite troug verneur défendi**t v**aillamme te. Le roi de Cambay, qui au siege, bien persuade de vo le château , f**ut si effrayé d** qui penetra dans sa tente e ses officiers à côté de lui, q incontinent, laissant à ses soin de poursuivre le siège. jours après, Zofar eut la ti tee par un coup de canon; fils Roumè-Khan avait hérit séverance de son père et de contre les chrétiens. Malgre avec laquelle les assiégés a poussé toutes les attaques, l

878

t éclaircis, et déjà ils com**à souffrir de la famine, lors**i de Castro leur amena des et un renfort de 400 homces troupes furent de peu yant voulu tenter une sorire parade de leur courage, : repoussées avec perte dans nfin, en octobre 1545, le ce-roi, don Juan de Castro, us vaillants officiers portui, mais avec des renforts si es qu'il put aussitôt prendre contre l'ennemi. Il pénén camp , le força à accepter et le repoussa jusque dans lui faisant subir des pertes Dans une sortie que les muulurent encore tenter avec mes, de Castro les battit e fois et les poursuivit avec ur, qu'il pénétra avec eux e, et s'en empara. Malheuil ternit sa gloire en la liillage et à la fureur de ses suite il retourna, le 11 avril , où il fit une entrée triomimpagné de corps de musie couronnée de laurier, et ter derrière lui l'étendard mbay, trophée de ses vicrues étaient tendues d'étof-, semées de fleurs, remplies qui faisait retentir l'air de itions. En apprenant la noutte orgueilleuse cérémonie, itherine fit, dit-on, la ree si son général s'était battu nincu comme un chevalier l avait triomphé comme un

ro ne conserva le titre de depuis 1545 jusqu'à 1548; mps lui suffit pour établir t sa réputation, et faire nom portugais sur toutes e l'Inde. Il semble qu'il ait lé pour le service de son ès-désintéressé, car après pé un poste aussi lucratif il ns une extrême pauvreté., les effroyables parbaries isa, bien qu'elles ne lui aient reprochées par les histo-

riens de son temps et de son pays, doivent sans doute ternir sa gloire aux yeux des nations modernes.

La position la plus critique où les établissements portugais de l'Inde se soient jamais trouvés placés, se présenta en 1570, sous le gouvernement de don Louis de Ataide. Adel-Khan et Nizam-oul-Moulk, deux officiers distingués du Mogol, firent alliance avec le zamorin, et s'unirent dans la ferme intention de consacrer tous leurs moyens à chasser les Européens des côtes de l'Inde. Le siége de Goa, la plus importante des opérations des alliés, fut entrepris par Adel-Khan, et pour y réussir il y mena toutes ses troupes, estimées à 100,000 hommes qu'il commandait en personne. Cette armée mit huit jours à franchir les défilés des Ghâts, puis vint établir sous les murs de la ville son camp, qui, disposé avec cet ordre admirable dans lequel les Mogols excellaient, présentait l'aspect d'une vaste et magnifique cité. Le vice-roi surpris, en apparence du moins, n'avait pas dans Goa plus de 700 soldats, auxquels il joignit 1,300 moines et esclaves armés. En arrétant le départ d'une flotte qui mettait à la voile pour l'Europe, il aurait pu renforcer sa petite troupe d'environ 400 hommes; mais il refusa intrépidement cette ressource. Il ne voulait pas, disait-il, prendre la responsabilité des inquiétudes qu'on ressentirait dans la métropole, si l'on ne voyait pas arriver les valsseaux. L'ennemi commença d'abord par vouloir pénétrer dans l'île. Vaines tentatives; non-seulement don Luis les repoussa, mais, ayant reçu quelques petits rensorts, il sit de nombreuses sorties, dans lesquelles ses troupes se conduisirent avec leur courage, et il faut dire aussi avec leur cruauté ordinaire. Après avoir tué dans les combats beaucoup de monde à l'ennemi, on envoyait en ville des charretées de têtes, pour soutenir par cet effroyable spectacle le courage des habitants. Après deux mois d'attaques inutiles, Adel-Khan commença à désespérer du succès de son entreprise, et même il ouvrit des négociations avec

le gouverneur. Mais comme chaque parti faisait tous ses efforts pour dissimuler son désir de voir finir le siége, comme chacun, au contraire, affectait une confiance excessive, la négociation ne fit que de très-lents progrès.

A diverses reprises, Ataide recut des renforts: 1,500 hommes en une fois des îles Moluques qui le rendirent si fort, que l'ennemi ne pouvait plus conserver aucun espoir de réussir. Cependant le général mogol ayant remarqué un point, qu'à cause sans doute de sa force naturelle on gardait moins soigneusement que les antres, résolut de tenter un dernier effort pour penétrer dans les lignes des assiègés. Le 13 avril, Soliman-Aga, capitaine de ses gardes, attaqua le point en question avec tant de vigueur et de rapidite, qu'en dépit de la plus héroïque résistance il penetra dans l'île avec une partie des siens. Mais les Portugais s'étant rallies , prirent à leur tour l'offensive, et tuèrent ou mirent en déroute les Mogols. Adel-Kan, qui du haut d'une colline assistait à la défaite de ses troupes, se sentit découragé. Des lors le siège ne fut plus conduit qu'avec mollesse ; cependant l'orgueil du Mogol ne voulait pas céder, et ce ne fut que quelques mois plus tard, vers la fin d'août, qu'il leva le siége et se retira après avoir perdu dans cette infructueuse tentative plus de 12,000 hommes.

De son côté, Nizam-oul-Moulk, pour remplir les obligations qui lui etaient imposees par le traite d'alliance, était venu avec une armée aussi considérable que celle d'Adel-Khan attaquer Châl, établissement alors important dans le voisinage de Bombay. Les moyens de défense de cette place semblaient encore plus exigus que ceux de Goa; elle était complétement située sur le continent, défendue par un petit mur en terre avec un fort qui n'était pas beaucoup plus qu'une maison ordinaire. Aussi conseillait-on au gouverneur général de retirer ses troupes de cette position, sans même essayer de la defendre; mais il repoussa ces conseils pusillanimes, et Luis

Freyre d'Andrada, qui com dans la ville, ayan**t reçu quelq** forts qui porteren**t sa garniso**g hommes , entreprit de supplé ce qui lui manquait **d'ailleur** courage et le génie. Après : tentatives malheureuses pour la place d'un **coup de ma**in, ouvrit une bat**terie régulière** tée de 70 pièc**es de canon.** , d'un mois la ville avait cons ment souffert, le mur d etait presque complétement i et l'ennemi faisait successiv siège de chaque **maison, ch** lorteress**e, et delendue ave** vive obstination par les assié

Un jour les Mogols, ayant assaut général, pénétrèrent ville par divers points; mais partout repousses avec des pe considérables pour eux. U fois, obligés d'évacuer une m Portugais y avaient préparé qui, malheureusement, prit tot et leur enleva 42 homi autre maison fut défendue pe semaines, et une autre pen un mois. Au commencement le siege durait depuis six assiégeants y avaient déjà p sieurs millie**rs d'hommes lor** rent des ouvertures de nége qui ne produisirent aucun Le nızam recommença donc avec plus de vigu**eur que jan** emporta successivement le c Saint-Dominique, les maison: Alvarez et de Gonzalo Me voulu**t** alors d**onner un dern**i mais qui serait décisif. Le toute l'armée des assiègeants pita, en poussant des cris : sur les debris des fortificatio Portugais defendaient encor que fut terrible : à plusieur l'ennemi planta ses drapeau remparts, et sembla sur le s'emparer défini**tivement de** mais cependant, en dernier la bravoure et la discipline c péens finirent par triomphe néral des Mogols continua jusqu'à la nuit, et en**suite o** 

rui se termina par un traité fensive et défensive.

rin, de son côté, avait de zèle à remplir les oblilui étaient imposées par traité. Voyant les Portule près par les deux autres il avait offert de renoncer it demandé à conclure un é. Mais, jusque dans cet il, d'Ataide avait dedaigné paix au prix de concesiantes; il avait sièrement a puissance du prince, se · son tal**e**nt et sur le coucompatriotes pour faire es dangers accumulés sur :amorin avait alors envoyé oupes au nizam, et luit venu mettre le siège dede Châl, situé à environ le Calicut. Mais cette place tendue aussi vaillamment es; sa garnison avait été t le zamorin fut obligé de Inteusement.

te ligue formidable, où ses les plus grandes puis-Inde méridionale, vint se résultat contre les talents ur portugais et le courage es.

es brillants exploits, les ortugal, pendant tout le zième siècle, conserverent sions sur les côtes, et leur sur les mers de l'Inde. l'époque où l'esprit d'enibla s'évanouir chez eux, m et la puissance morale t acquis ne permirent pas s de secouer le joug. Mais 1600 parut dans les mers nouvel ennemi beaucoup ble qu'aucun de ceux qu'ils qu'alors rencontrés dans lu monde. Les Hollandais, désespoir par la tyrannie II, s'étaient révoltés cone, et, après une lutte lonite et glorieuse, ils avaient parmi les Etats indépenurope. Mëme avant d'étre i cette qualité par les au-

tres Etats, ils avaient déjà la réputation d'être la première puissance navale du monde. A l'étroit sur un territoire peu fertile, et voyant leur population augmenter sans cesse par la multitude de réfugiés qui venaient chercher chez eux le double bienfait de la liberté civile et religieuse, ils se sentaient poussés, comme par la nécessité, à demander la richesse et même des moyens de subsistance à l'Océan. L'heureuse situation de leurs côtes, également favorable pour la pēche et le commerce, leur avait permis de faire, dans cette branche de l'industrie humaine, des progrès qui atteignaient alors à des résultats inconnus jusque-là dans l'histoire des temps modernes. Un peuple qui dirigeait de ce côté son activité ne pouvait manquer de songer bientôt au commerce de l'Inde, auquel on a toujours attribué, mais surtout alors, une importance imaginaire. Toutefois ils n'étaient pas, dès le principe, préparés à combattre les flottes d'Espagn**e et de** Portugal qui défendaient l'approche des mers de l'Inde. Les Hollandais essayèrent d'abord de tenter un passage en Asie par le nord, entreprise que l'imperfection des connaissances géograpifiques d'alors ne faisait pas regarder comme impraticable. expéditions successives partirent donc pour tenter l'aventure, et leur peu de succès servit du moins à prouver que si ce passage existe, il ne peut être d'aucune utilité pratique à la navigation commerciale.

Il était donc impossible de faire concurrence aux Portugais autrement qu'en suivant leurs traces par le cap de Bonne - Espérance; les Hollandais s'y résolurent hardiment. Les renseignements nécessaires leur furent donnés par Cornelius Houtman, qui était allé les recueillir dans un long séjour à Lisbonne. Le gouvernement de cette capitale, inquiet de ses actives démarches et soupçonnant sa curiosité, l'avait jeté d'abord en prison, d'où il ne put sortir qu'en payant une rançon très-considérable. Grâce cependant à ses instructions, les Hollandais, en

trois mois, équipèrent une escadre de quatre bâtiments bien armés et pourvus de tous les objets nécessaires au commerce. Houtman, qui commandait l'expédition, mit à la voile pendant l'automne de 1596, et après un fatigant voyage, mais sans cependant avoir rencontré d'obstacles considérables , il arriva en vue de Bantam dans l'île de Java. D'abord il fut très-bien accueilli et parfaitement traité, mais ensuite , s'étant pris de querelle avec le roi du pays, il fut encore fait prisonnier, mis aux fers, et n'obtint sa liberté qu'en sacrifiant une partie de sa cargaison. Il retourna alors en Europe, où il fut reçu en triomphe; il avait montré aux Hollandais le chemin et la possibilité de conduire une flotte dans ces parages lointains et de la dérober aux coups de l'ennemi. La compagnie formée pour la première expédition, renforcée par les capitaux d'une seconde qui se fonda au retour de Houtman . renvoya , dans les premiers mois de 1599, sous son commandement et celui de Van Neck, une nouvelle expédition qui ne comptait pas moins de huit navires. Ils atteignirent heureusement les côtes de Sumatra, où ils réaliserent presque aussit@t leu**rs** cargaisons avec des bénétices considérables , si bien que Van Neck avait ramené l'annee suivante, dans le port d'Amsterdam, quatre navires chargés d'epices.

Ces heurcux débuts encouragerent les Hollandais. Plusieurs compagnies nouvelles s'établirent. Les résultats de leur émulation furent tels qu'en 1600, cinq ans à peine après que le pavillon hollandais avait franchi le Cap, quarante de leurs navires, jaugeant tous de quatre à six cents tonneaux, partirent pour les vovages de l'Inde. L'activité des Hollandais, leur exactitude avait alors presque supplanté les Portugais dans le commerce de ces parages. Jusque-la ils avaient soigneusement évité toute cause de collision, s'abstenant de visiter les lieux frequentés par leurs navires; mais avec le succès, et en sentant grandir leurs forces, ils songèrent à

expulser lears rivaux. Ils em tous l**es moyens pour exci**t contentement des naturels, memes commençaient à voi Portugais s'occupaient plus quete que de commerce, et étaient vivement irrités de lent esprit de prosélytisme C'est ainsi que les Malais, ex main et aidés de quelques v hollandais, s'emparèrent un surprise, du fort d'Achin e sacrèrent toute la garnison dernier homme. Les Portug rent de même plusieurs de blissements dans les Moluqu qu'au contraire les Holland naient chaque jour plus puis

Philippe II, qui à la mo Sébastien s'était emparé de ronne du Portugal, ne po sans irritation ses sujets ( ces magnifiques possessions sés par les armes d'une pri belle que sa tyrannie avait po résistance, dont ses fautes a une grande puissance mariti appris que l'on attendait en le retour d'un grand convoi il lit armer secretement trea navires de guerre, avec l'on sir au passage la flotte be Près des île**s du cap Vert**, espagnole rencontra huit na landais qui se rendaient da commandés par Spilbergen: lui-ci, par son courage et de ses manœuvres, réussit à les assaillants, et arriva d sans avoir de grandes pertes ter. Ce premier essai semble le dernier que fit Philippe II ter par mer contre la puiss sante des Hollandais; c'est surtout qu'il voulut les ac l'on sait le peu de succès de guerres qu'il leur fit. Il se dès lors de rendre des édit interdisaient, sous les peine sévères, de venir faire le d dans aucune des possessions les. Cependant les Portugais aidés par les Espagnols des nes, continuerent pendant

re à faire la course sur les landais; mais ceux-ci finiexpulser de toutes les îles n 1605, ils renforcèrent lans les mers de l'Inde de vires armés en guerre et x mille hommes de bonnes ec ces forces, ils attaquèsirent successivement tous ments de leurs rivaux dans mboine et de Timor, preles navires qu'ils renconstablissant leur suprématie rs de l'Inde.

tait plus aux Hollandais irer de Malacca, dont les vaient fait le chef-lieu de sements indo-chinois. L'aief conduisit sa flotte dee; mais elle était si bien le recevoir, qu'après pluiines d'efforts vigoureux, e**s**, il abandonna l'entree fut sa surprise lorsqu'en à Amboine il s'y vit reçu canon, et aperçut le paçnol sur les remparts du 'évolution avait été opérée s navires des Philippines, int de son absence, s'ésur ces iles importantes, nt réduites sans peine, car laissées presque sans délief était d'abord déconprenant confiance dans la es soldats, il débarqua à ttaqua le fort et l'emporta i passant toute la malheuson au til de l'épée. Encousuccès, il passa sur les et, en moins de deux mois, conquises pour les Provin-

temps après, les Hollanle projet d'un établissel'île de Ceylan. En 1605,
erent, sous le commandel'eert, une expédition qui
comme toujours, par être
et reçue. Mais bientôt après
une promesse solennelle
laite au roi du pays, et s'ét à la cour avec la hauteur
spatriotes commençaient à

prendre partout, de Weert fut arrêté et mis à mort à coups de sabre. Ses braves compagnons, qui, malgré la disproportion du nombre, eurent l'audace de vouloir le venger, ne purent que partager son sort. Toutefois, le dénoûment tragique de cette aventure ne découragea pas le gouverneur général Bort, qui, attribuant uniquement le désastre de Weert à ses coupables violences, envoya à Ceylan une nouvelle expédition sous les ordres de Marcellus Boschkouveur, officier aussi habile que brave. Il arriva juste au moment critique où les Portugais, partis avec des forces considérables de leur principal établissement de Columbo, serraient de si près la capitale du Radja que celui-ci désespérait pres- • que de pouvoir leur résister plus longtemps. L'oflicier hollandais, en dirigeant les opérations des Candiens et leur fournissant le secours de ses soldats, remporta une victoire complète au bénélice du Radja. Celui-ci, par reconnaissance, lui permit aussitôt de fonder un établissement dans les circonstances les plus avantageuses. Toutefois, ce fut seulement en 1656, après une longue et sanglante lutte, que les Hollandais triomphèrent définitivement de leurs rivaux. Cette année-là, Columbo capitula après un siége de sept mois, et les Portugais furent complétement expulsés de l'île de Ceylan.

Quant à la rivalité de l'Angleterre et de la Hollande dans les mers de l'Inde, il ne peut en être question dans ce chapitre, et nous en parlerons quand nous ferons l'histoire des établissements anglais.

Devenus ainsi les maîtres de l'archipel Indien, les Hollandais voulurent construire une ville qui devint la capitale de leurs conquêtes asiatiques, le centre de leurs affaires politiques et commerciales. Ils firent choix d'un emplacement situé à l'extrémité occidentale de la côte nord de Java, situation heureuse qui commande la route des îles aux épices, et communique facilement avec Sumatra, Borneo et Célèbes. Ils l'appelèrent Bata-

via, de l'ancien nom du pays. C'est encore aujourd'hui une ville riche et florissante, mais malheureusement très-

insalubre pour les Européens.

Les Hollandais firent encore de nouveaux efforts pour s'emparer de Malacca; toutefois ils n'y réussirent qu'en 1640, après un siège très-laborieux. Sur le continent même de l'Inde, le véritable ennemi des Portugais, ce fut l'Angleterre, qui n'eut pas longtemps à lutter avec eux. Malgré leur influence à la cour du Mogol, ils furent bientôt supplantés à Surat, et autres ports du Gouzerat, par cette nouvelle rivale. Une expédition faite de concert par les Anglais et Shah-Abbas de Perse leur enleva Ormuz, tandis que l'iman de Mascat, de son côté, les a chassés de la plupart de leurs possessions sur la côte d'Afrique. Aujourd'hui, Goa et Mozambique, tous les deux pauvres, sans commerce, ruinés, représentent tout ce qui reste de l'empire fondé par le grand Albuquerque.

## CHAPITRE VIII.

PREMIERS VOYAGES ET COMMENCR-MENT DES ÉTABLISSEMENTS AN-GLAIS DANS L'INDE.

Des les premiers temps où l'esprit d'aventure et de commerce maritime s'eveilla en Angleterre, le commerce de l'Inde y fut regardé comme une source inépuisable de richesses. Les espérances extraordinaires qu'on fondait sur ce sujet etaient, sans aucun doute, mélées de beaucoup d'illusions. Une économie politique plus éclairée semble avoir démontré, depuis lors, que l'agriculture et l'industrie sont des sources bien autrement fécondes de prospérité que toute espèce de négoce; que le commerce intérieur, avec ses prompts retours, est beaucoup plus productif que le commerce avec l'étranger; que le commerce avec des pays voisins enrichit bien plus une nation que le commerce avec des pays éloignés ; enfin, qu'un commerce dont le marché est situé à l'extrémité du globe ne peut jamais qu'employer l'excédant des capitaux d'un pays déjà

riche. Cependant, il était de circonstances qui, à ce débu rope dans la carrière du n taient un justre particulier si merce de l'Inde. Les princi duits qu'on importait de étaient des étoffes plus beil riches que toutes celles qu' quait alors dans l'Occident, ler des diamants , des perles joux, et des épices les plus aux sens. La grande échell quelle s'y faisaient les opéra fortunes considérables qui saient de temps à autre, do ce commerce une apparence deur qui ne se retrouvait pa train ordinai**re du comme** peen. Tout, jusqu'au mystéi gnement des pays sur lesque çaient les spéculations, jusqu titude et à l'aventure dont ell enveloppées, les rendait pli santes pour l'esprit hardi et nant du seizième siècle.

Peut-être devon**s-nous ra** qu'il existe quelque souve voyage fai**t dans l'Inde, à u**f beaucoup plus éloignée. Hai deux passages des chronique laume de Malmesbury, où il mé que, dans l'année 883, l fred envoya dans l'Inde Si évêque de Sherburn, avec m offrir de sa part de **riches p**i tombeau de saint Thomas. Si selon le récit du chroniqueu bonne fin cette périlleuse e et revint en Angleterre avec cargaison de pierres précieus pices, produits de cette célèb On ajoute qu'au temps où k que fut écrite, on conserva dans l'église de Sherburn objets rapportés par le pieu Une telle mission était dig grand monarque, dont les v en avant de son siècle, étai doute beaucoup p**ius éclairés** les qui lui so**nt prétées par k** queur. Cependant il est fort sur un pareil temoignage, d'i comme un fait certain que ce pèlerinage ait été accompli à

question. Sans nier absoluait, il est permis de croire imus n'alla pas plus loin que ientale de la Méditerranée, comme aujourd'hui, comme renait aboutir l'un des rayons

rce de l'Inde.

règne d'Édouard VI, et celui d'Elisabeth, que date pement commercial et mal'Angleterre. Jusque-là , les lui étaient supérieurs dans ; les Italiens, et encore plus Espagnols et les Portugais, vigation. Ces deux peuples, dmirable période de gloire, ouvrir le champ des grandes s, et ils étaient prêts à détoute leur puissance, qui le alors, les empires qu'ils conquérir. Les Anglais, uvelle carrière où ils alncer, n'avaient pas seuleindre les périls des longues i, mais aussi la vigoureuse des deux peuples qui se disors l'empire des océans. ærre cependant se précipita pusiasme dans cette voie depuis les marchands jusrriers et aux hommes d'Eaux courtisans même, tout n fut enflammé. Sous les Elisabeth, il se produisit en toute une genération de imes. D'abord, ils essavèouvrir une route nouvelle dre dans l'Inde, une route aient pas à craindre d'être d'aussi formidables rivaux ortugais. Leurs premières se portèrent sur la côte sie; mais, comme celle des elles ne pouvaient rien ne expédition de trois naviaux frais d'une compagnie ids, et commandée par le lugh Willoughby, se terfacon la plus malheureuse. **atiments échouèrent sur la** aponie, et leurs équipages, rerner dans ce terrible clirent de froid et de misère.

ancelor atteignit cependant

la mer Blanche avec le troisième navire, et de là se rendit par terre à Moscou, où il se mit en communication avec la cour de Russie, alors presque inconnue dans l'Europe occidentale. Les aventuriers eurent alors l'idée de s'ouvrir un chemin par terr**e,** à travers la Perse et la Russie. En vain dépensèrent-ils beaucoup de courage et d'argent dans cette entreprise; quelques-uns de leurs agents pénétrèrent en Perse par la mer Caspienne, et même jusqu'à Bokhara, capitale de la Tartarie indépendante, mais aucun ne parvint dans l'Inde. Comprenant à la fin que, quand même la route serait libre, le commerce ne pourrait jamais faire un si long et si coûteux détour, que la voie du golfe Persique ou de la mer Rouge serait toujours plus courte et moins dispendieuse, ils renoncerent à leur projet, et retournèrent en Angieterre.

Repoussé de ce côté, on essaya de s'ouvrir un chemin par le nord-ouest. en doublant la côte septentrionale de l'Amérique. On imaginait alors, ou plutôt on espérait que ce continent se terminait par un cap, situé sous une latitude élevée sans doute, mais que cependant il était aisé de franchir pour pénétrer dans l'océan Pacifique, et aller retrouver la côte orientale de l'Asie. Des efforts énergiques, intrépides, persévérants, furent dirigés sur ce point par une série d'illustres navigateurs: Cabot, Frobisher, Davis, Hudson, et l'on peut dire que l'entreprise, au moins au point de vue scientilique, se poursuit encore de nos jours par les Parry, les Ross, les Black, etc.; seulement aujourd'hui on sait à quoi s'en tenir sur la valeur pratique de cette route, si toutefois elle existe.

Le malheureux résultat de toutes les entreprises faites pour pénétrer dans les mers de l'Inde par le nord des grands continents, ou par l'intérieur des terres, força enfin les Anglais à se rabattre sur la route du cap de Bonne-Espérance, comme la seule d'où l'on pût espérer quelque profit. Toutefois, le roi Philippe II, en sa qualité de roi de Portugal, prétendait avoir un droit exclusif à l'exploitation de cette route, et cette prétention, dans le droit des gens d'alors, semblait assez fondée en justice. D'un autre côté, le gouvernement anglais ne semblait pas très-desireux de se mettre en état d'hostilité contre le plus puissant souverain du temps; et, de plus, les bâtiments armes par entreprise particulière, en passant près des côtes de Portugal ou dans le voisinage des établissements du roi d'Espagne, sur la côte de l'Afrique ou de l'Asie, avaient fort à redouter d'y être enlevés par des rivaux qui ne faisaient

jamais quartier.

Cependant, les projets des navigateurs anglais allant sans cesse en grandissant, et l'Angleterre commençant à prendre rang parmi les grandes puissances maritimes, on voulut tenter encore une nouvelle route où l'on n'eut pas a craindre de rivaux. Drake, officier qui avait servi avec distinction dans le golfe des Antilles et sur la côte de l'Amérique, conçut le dessein de pénétrer dans l'Inde par la mer du Sud. Les richesses acquises dans ses premieres expéditions, il les consacra a l'armement de cinq navires, dont le plus grand ne jaugeait pas 100 tonneaux et dont le plus petit était de 12 seulement. Il les équipa completement, embarquant de riches cargaisons, de beaux échantillons de l'industrie anglaise et même un corps de musique. Parti de Plymouth le 13 decembre 1577, il franchissait, au mois d'août de l'année suivante, le detroit de Magellan. Il croisa ensuite pendant quelques mois sur les côtes de l'Amérique espagnole, ne se faisant pas faute de capturer quelques riches navires qu'il rencontra dans son voyage. Enrichi par ces prises, bien que sa division fut alors reduite à un seul navire, il voulut tenter de retourner en Europe par le nord-ouest de l'Amérique. Il sit voile pour la côte de Californie, qu'il crut avoir decouverte le premier, et à laquelle il donna le nom de Nouvelle-Albion; mais, en remontant plus au nord, voyant que son projet était impraticable, il entreprit de traverser l'ocean Pacifique et de

revenir en Europe en tot Moluques. Il se dirigea alo l'Océan, n**e relachaot nulle** d'être aux lles aux épice précieux produits étaient dans l'Occident. Le roi d alors en guerre avec les recut le navigateur anglais. vif empressement, et il e de commencer le premie merce que l'Angleterre a d loppé d'une manière si m De la, côtoyant l'île de Jav au Cap sans toucher à aucu continent asiatique; puis, vivres et de l'eau à Sierra rentra a Plymouth le 26 1580, après un voyage de ( six mois. Il fut reçu en tri ses compatriotes, et la r beth, après s'être fait un pe pendant, vint lui rendre vit navire et lui **conféra l'hon** chevalerie.

La gloire de Drake eucou tres capitain**es à suivre** Thomas Cavendi**sh, riche**, du comté de Suffolk, et qu son apprentissage dans le p marine sous les ordres de , Granville, vendit ses ten appliquer le produit à un speculation dans la mer du tour du monde. Parti de F 21 juillet 1586, il était da miers mois de l'année suiv côte de l'Amerique espagne vant toujours le**s traces d** fit de nombreuses **et très-ri**c De là, franchis**s**an**t l'océan** il toucha a Guahan, l'une d drones. Il visita ensuite pines, occupées alors par gnols, puis les Moluques revint enfin en Europe par Bonne-Espérance, au mo tembre 1588.

Malgré le succès de ces l'admiration qu'ils excitère pouvait cependant prendre expéditions comme des me commerce régulier, et l'on jours cherche une route plus convenable. Avant le

ranée, de débarquer sur la rie, de passer par Alep et ur le golfe Persique, et de nuz sur la côte de Malabar. qui avait fait un voyage à un navire portugais, avait récit de son voyage, où il ans les termes les plus pomertilité du pays où cette ville, les avantages qu'elle ofommerce et le libéralisme et son port était ouvert aux toutes les nations. En con-

John Newberry et Ralph deux personnes qui avaient ement appuyé sur la nécesi**vre la** nouvelle route, fu**jés par le gouvernement de** vec deux lettres adressées, mpereur de la Chine, et l'auind Mogol, l'empereur Akhie dans la missive de Zehebar, roi de Cambaya. La citait ses bonnes graces en ommes venus de si loin pour unmerce dans ses Etats, lui it aide réciproque et protecpour ses sujets. Munis de ients, les voyageurs particommencement de l'année

res envoyées d'Alep et de ir J. Newberry ne traitent tières commerciales. A Bagplaint de ne pouvoir vendre andises qu'avec beaucoup de , tandis que si , au lieu de ises, il eût emporté de l'aru **eut été facile de se procu**andes quantités d'épices à 'ès-raisonnables. De Bagdad lassora, et de là à Ormuz, e principe, on lui permit de ffaires sans lui susciter auchement. Mais, six jours it accusé devant les autorison compagnon de voyage, lien, nommé Michael Stroux de voir des rivaux venir er un commerce où il avait grandes richesses. Les deux irent arrêtés et jetés en prizerry, fort peu rassuré, écrit ainsi sur ce sujet à ses associés de Bassora: « — Il est possible qu'on « nous coupe le cou, ou tout au moins « qu'on nous garde longtemps en pri- « son. Que la volonté de Dieu soit « faite! »

388

Cependant on les relacha bientôt pour les envoyer à Goa; mais, à peine arrivés après une traversée périlleuse, on les mit en prison. Le principal grief qu'on élevait contre eux c'était, chose curieuse, la conduite du capi-. taine Drake, accusé d'avoir envoyé deux boulets de canon à un galion portugais dans les eaux de Malacca. Newberry ignorait le fait, et il remontrait combien il était injuste, tandis que les Français, les Flamands, les Turcs, les Persans, les Moscovites, etc., pouvaient résider et fabriquer librement à Goa, que les Anglais seuls fussent si cruellement traités. Après un mois d'emprisonnement, on le mit cependant en liberté après avoir exigé de lui une caution de 2,000 *par*daos, pour répondre qu'il ne quitterait pas la ville sans permission. Et, en effet, il n'avait pas envie de la quitter de sitôt ; il avait loué une maison dans l'une des principales rues de la ville, et il faisait, disait-il, d'excellentes affaires. Pendant son séjour à Goa, il eut beaucoup à se louer de la bonne volonté de Stevens, ancien éleve de New-Collége, à l'université d'Oxford, qui était entré au service de l'archevêque de Goa; il fut aussi fort bien traité par John Linscot ou Linschoten, marin hollandais fort intelligent.

Mais au dire de Fitch toutes ces belles apparences n'étaient que trompeuses. U ne grande partie de leurs marchandises leur furent volées; ils furent obligés de dépenser beaucoup d'argent en cadeaux, et on leur en extorqua encore en cautionnements. Après cinq mois de résidence, ayant exposé leurs griefs au gouverneur, ils en reçurent une réponse très-peu encourageante; on les menaçait même de nouveaux malheurs en leur annonçant qu'il y avait de nouveaux sujets de plainte contre eux. On pense les alarmes dans lesquelles les jeta cette réponse; ils craignirent

d'être réduits en esclavage , ou tout au moins, selon les avis qui leur furent donnés, de recevoir l'estrapade. Ils résolurent donc de s'echapper tandis qu'il leur en restait peut-être encore le moven, et le 5 avril 1585 ils s'enfuirent de la ville. Se lançant dans l'intérieur de l'Inde, ils passèrent par Belgaum, où se faisait alors un grand commerce de diamants et de pierres précieuses, et de là à Bidjapore. Dans cette ville ils virent l'idolatrie indienne déployer toutes ses pompes; les forêts voisines étaient remplies, dirent-ils, d'une foule innombrable de temples et d'idoles, les unes ressemblant à une vache, les autres à un singe, celles-ci àdes paons, et celles-là au diable. Fitch, dont nous suivons le récit, fut frappé de la majesté des élephants de guerre, de l'abondance de l'or et de l'argent. Il visita Golconde qu'il décrit comme une grande et agréable ville, dont les inaisons sont bâties de briques et de bois, au milieu d'un pays fertile en fruits delicieux, dans le voisinage de mines de diamants admirablement riches. On lui parla de Masulipatam comme d'un-grand port, siege d'un commerce trés-considérable. De Golconde il se dirigea au nord dans le Deccan, et visita Barhampour, capitale du Candéish. Il représente ce pays comme extraordinairement icrtile et populeux, bien que les maisons n'y soient bâties que de terre et de feuillage ; durant la saison des pluies, époque de son passage, les rues des villes etaient rendues impraticables par les ruisseaux transformes en torrents. Les coutumes matrimoniales des Indous lui arrachent des exclamations de surprise lorsqu'il voit marier des enfants de huit ou dix ans à des filles de cinq ou six; il decrit avec étonnement la pompe merveilleuse qui se déploie dans ces occasions, où les jeunes époux parcourent les rues à cheval, magnifiquement habilles tous les deux, precédes par des corps de musique, suivis par un nombreux et bruvant cortege. Ensuite il passa à Mandou, l'ancienne capitale du Maloua, ville très-forte, construite sur un rocher à pic très-

élevé, dont la conquête au douze ans d'efforts au grai De là il se rendit à Agra, populeuse cité, supérieure à bien bätie en pierres, ayant et belles rues. L'empereu alors à Fatipour, ville qui voyageur, était e**ncore plus gr** moins belle qu'Agra. Cependa Fatipour n'a jamais été que portance secondaire, il est qu'elle devait sa grandeur seulement à la présence de l et de sa cour. Toute la di séparait ces deux grandes cit blait à un vaste champ de voyageur rema**rqua encore** l transport des grands person tes dans de petites voitures sculptées, tendues de soie o étoiles, attelées de deux peti peme grands comme des chie rives de la Djamna il **eut occas** les céremonies religi**euses c** tions des Brahmanes. « Ils « milieu de l'eau tout nus; ils « leurs repas et mangent « en guise de péni**tence ils s**i « par terre et iont treute oi culbutes; on les voit sou « les mains ver**s le soleil e**l « terre en croisant les bras e « nouillant. Leurs femmes v « par groupes de vingt ou tre « tant, faisant leurs ablutio: « quittant de leurs devoirs « comme leurs maris. » Il 1 une foule de mendian**ts tou**l lesquels on **racontait des c**i extraordinaires. Si **hideux** q sent, il en était un qui, - con « autres, pouvait passer pour « tre, » avec sa barbe d'une incrovable, ses cheveux qui l baient presque sur les reins, t longs de deux pouces. Le anglais « ne put pas lui an « mot, il ne parlait jamais e « pas parlé m**éme au roi. » l** manes sont, au dire de Fitch celui des voyageurs modert « race de ge**ns perfides, et** « les juits. »

Au départ des fugitifs d'A

er, le joaillier, resta au service qui lui donna une maison, un nq esclaves et un traitement voyageurs ont donc dû avoir communications avec l'emnais malheureusement ils ne nucun détail sur ce sujet.

, Fitch se rendit à Allahahad ne Pragi, corruption du nom a qui désigne le confluent des es, la Djamna et le Gange. it le Gange jusqu'à Benarés, niration ne tarit pas en ra-3 merveilles de cette capitale rce et de la superstition indécrivant les temples nommagnifiques dont elle est l y vit l'idolàtrie du pays se ' sur une plus grande échelle pouvait encore l'imaginer. rues, toutes les places étaient 'idoles, dont aucune cepenéritait l'attention. « La pluit noires, ont des griffes et ongles d'airain; il en est qui heval sur des paons ou des **fantastiq**ues imaginés par du mal, d'autres ont des têucon, mais aucune n'a bon Elles sont noires, de formes elles; leurs bouches sont s; leurs oreilles dorées sont de bijoux, leurs dents et x d'or, d'argent et de verre.» urs qu'on rend à ces hideuès sont aussi variés que biablutions surtout sont exres. « Ils ne prient jamais i l'eau, ils s'en versent sur en la puisant avec les deux l en est qui font leurs céréavec quinze ou seize pots t petits, et agitent une petite en mélant le contenu de vases; ils répètent et à pluis certaines choses sur leurs

s quand ils ont fini, ils arri-

ant des idoles et font des li-

qu'ils regardent comme très-

t tres-efficaces. » Il assista

e de femmes qui se brulaient

nbeaux de leurs maris, « à

e quoi, dit-il, on leur rase

et elles sont déshonorées à

 jamais.» Lorsqu'une personne tombe malade, on lui fait passer la nuit devant l'idole, et si le lendemain il n'y a pas de signe de guérison, « ses parents « arrivent, s'assoient autour du ma- lade en poussant de grands cris, puis « 11s le portent au bord du fleuve, cons-« truisent un léger radeau de roseaux, et l'abandonnent au courant sur cette a barque fragile. » Le voyageur rend encore un compte très-singulier de certaines cérémonies de mariage auxquelles il assista. Les deux époux descendent dans le fleuve avec un prêtre, une vache et un veau; « tous les trois « ils tiennent la vache par la queue, « sur laquelle ils versent de l'eau avec « un pot de cuivre; ensuite le prêtre « attache les deux époux ensemble avec « leurs vétements mouillés; alors ils font une distribution d'aumônes aux « pauvres, et au Brahmane ou prê-« tre ils donnent la vache et le venu; puis ils offrent de l'argent à diverses « idoles, se couchent à plat ventre « sur la terre, la baisent plusieurs fois,

De Benarès Fitch se rendit à Patna, jadis la capitale d'un royaume, mais alors faisant partie de l'empire d'Akbar; quoique ce fût encore une trèsgrande ville, elle n'était composée que de maisons bâties en terre et en paille. Le pays était infesté de voleurs nomades comme les Arabes. La superstition populaire payait de lourds impôts à de fainéants personnages qui se donnaient pour des saints. L'un d'eux s'endormit un jour sur son cheval au milieu de la place du marché, et le voyageur anglais vit la foule venir lui toucher les pieds en lui prodiguant le**s** plus grandes marques de respect. « On « le tenait pour un grand personnage; à coup sûr c'était un grand paresseux, « et je le laissai dormir.» De là il visita Tanda dans le Bengal, autre possession d'Akbar, puis il fit une excursion au nord dans un pays qu'il nomme le Couche et qui doit être le territoire situé au pied des montagnes du Boutan; il décrit le pays comme si humide, que chaque district peut facilement v être inondé de plus d'un pied d'eau,

« et s'en vont entin chez eux. »

0 els f 1402 HAT-DUTS pene Fune 1 41169 er . une Fefnt i sea e peut is que du receiverant ente mors erch ords to nord, · Mis de dees blantires, et par d'un pays hors Les -tys nour-

> re [Bougly, et respue désertes, sherbes adssi тьее Інсансонір † Angeli , qu'il ctrouser aujóurd un grand or des navires et des di-Dala, retour-9" our excursion tes de Tippara, trialigee dans .. avor les llowanne d Aracan. sar les bords du sith Serampore, of sees embou-... de cette partie . t ... dans un état ..... contre l'emper la facilité per Jane l'autre. Il parte,

and to mais

ir., ex., étaient

. - sved linde

et avec raison, des tassas de cette province conone su qualité à tous ceux faits de autre partie de l'ém, re

autre partie de l'em re De Scrampore, l'infette geur passa sur un navere dans le royaume de Pégn. sita la e pitale, ainsi que alors le principa etablic Portuga's lans ces mers, & tint quelques rense uneme Chone et le Japon De la luie fois encore au Benial barqua i ner Coch n., touch sant a Ceylan, qui est, d e brave fle, tres tert le et b Les Portugais avaient 👝 🔾 fort que le roi du pays atta vent avec une arnée le hommes, « nus pour la bien qu'un certain combre mes de monsquets. Avant cap Con orm et observe la siderable de perles qui se fa côte, al passagar de dima C lui sembla que res dence per l'eau y ein t ma aynos et les res, le psys d'alento e ne ni ble , ni riz ; ceper dant la moyens de transport le for ter buit mois, Le 2 ar sein 6 à ce qu'il apprit, eta t touja aux Portugas, et fa se t in a leurs bâtiments de comment proas cinces de chaje nio hommes chieure, qui tesolila cote, ittoquint et i dia naveres qu'elles rencontrais

De Cocha. Fitch passa Châl, ou à s'emb rqua pur après avoir accompli le voyage qu'aucun Europesa fait dons l'Inde.

Bien que cette expéditions cutée d'une maniere glerien aventuriers, et qu'il vout èt une foule de renseign une commerce et les produits détait es dent cependain que merce, expose à tant de per route si longue, ne pourr ôt ni sur, ni profitable. C'eta des canaux par lesquels les le faisaient alors; mais ils ét

i une position géographique vantageuse que l'Angleterre, int, depuis la découverte du ar le Cap, ils ne pouvaient nir la concurrence contre les

L'intéret commercial s'enette dere, comme présentant seule age et de la sécurité. Mais **ardée avec la surve**illance la se par les Portugais et les ; aussi, le gouvernement n, bien qu'alors en guerre lations, hésitait-il à encouentreprises qui eussent suffi tout espoir d'arrangement. a trouvé, dans les archives ne, une pétition signée et , en 1589, par un (certain marchands qui demandaient sion d'envoyer dans l'Inde res et trois pinasses. On ne **répo**nse on leur fit ; mais on 591, trois bâtiments partir uth, le 10 avril, sous les capitaines Raymond, Kenicaster. En août, lorsqu'ils au Cap, les équipages **à tellement s**ouffert des ma-**'on crut devoir prendre le** nvoyer le capitaine Kendal , avec les malades. Les deux pitaines continuèrent leur **ais,** arrivés à la hauteur du ntes, ils furent surpris par **ite épouvant**able, à la suite : le navire de Raymond, qui it l'expédition, fut séparé erve : et depuis, on n'en eut ne nouvelle. Resté seul, le monté par Lancaster fut ques jours après d'une nou**ête**, mélée d'éclats de tontuerent quatre hommes sur blessèrent et aveuglèrent **rut le reste de l'équipage. après s'étre u**n peu remis, **œurs** finirent par atteindre re, où ils prirent des vivres . Les indigènes ne montrè**rd au**cun esprit d'hostilité, iance s'établit rapidement ; sur, deux corvées de seize **lacune**, envoyées à terre pour

des travaux pressés, furent tout à coup enveloppées par une multitude de ces perfides insulaires, et le capitaine Lancaster eut la douleur de voir tuer presque tous ses hommes sous ses yeux, sans qu'il lui fût possible de

ieur porter aucun secours.

Forcé de lever l'ancre, il alla à Zanzibar, où il trouva un bon ancrage, et put réparer convenablement son navire; mais il y apprit que les Portugais avaient l'intention de l'attaquer. Des vents contraires l'emportèrent et le jetèrent sur l'île de Socotora, où il attendit les vents favorables qui le portèrent directement sur le cap Comorin. Après l'avoir doublé, en mai 1592, et être passé dans le voisinage des îles Nicobar, sans toutefois en avoir connaissance, il toucha à Sumatra, et de là aux fles encore inhabitées de Poulo-Penang. Il y passa la saison qu'il appelle l'hivernage, c'està-dire, le temps des ouragans auxquels ces mers sont exposées dans les mois de juillet et d'août. Suivant ensuite la côte de Malacca, il y rencontra trois navires de 65 ou de 70 tonneaux, dont un seul cependant arriva à portée; comme il se trouva que ce bâtiment appartenait à une communauté de jésuites, au moins selon le dir**e du** capitaine anglais, il n'hésita pas à s'en emparer. Séduit par cette manière facile et lucrative de faire les affaires. il établit sa croisière à l'entrée du détroit de Malacca, par lequel étaient obligés de passer tous les navires portugais pour aller en Chine et aux Moluques. D'abord, il prit un bâtiment de Négapatnam, chargé de riz, puis il laissa échapper un beau navire de 400 tonneaux; mais quelques jours après. il en fut récompensé par la prise, d'un magnifique galion de Goa, qui se rendit sans combat. Il était richement chargé de toutes les denrées nécessaires au commerce de l'Inde. Toutefois, cette belle prise ne profita pas beaucoup aux capteurs ; d'abord, le capitaine et l'équipage parvinrent à se sauver, puis Lancaster, mécontent de l'insubordination des siens, se résolut à l'abandonner pour reprendre la mer au plus vite.

Il alla à la baie de Junkseylon, où il se procura du goudron pour radouber son navire, et de la se dirigea sur la pointe de Galles de Ceylan. Il s'y mit d'abord en croisière pour attendre les flottes du Bengal et de Pégu; mais ses matelots, déjà satisfaits de leurs premiers succès, et l'atignés d'un si long voyage, se mirent en état de rébellion déclarée, pour le forcer à retourner en Angleterre. Il était au Cap dans les premiers jours de 1593, et après un pénible voyage le long de la côte d'Afrique, il fut obligé, par le manque de vivres, surtout de biscuit, de chercher à gagner la Trinité. Une erreur de calcul dans sa route le fit entrer dans le golfe de Paria, et naviguer à travers les archipels des Antilles , jusqu'aux Bermudes. Dans ces parages, le navire fut battu d'une violente tempête, qui le jeta sur une île déserte, où le capitaine et l'équipage auraient péri par la famine, s'ils n'eussent été sauvés par des bâtiments français, qui les rapportèrent a Dieppe. Ils y débarquérent le 19 mai 1594, après un voyage de trois ans et deux mois, c'est-à-dire, qui avait employe le double du temps que les Portugais consacraient ordinairement à cette navigation.

§ II. Fondation de la Compagnie dite des Indes orientales. Le premier établissement des Anglais dans l'Inde.

Malgré les résultats peu avantageux, au point de vue commercial du moins. de toutes ces tentatives, l'ardeur, l'instinct qui entraînaient les Anglais vers la péninsule indienne, semblent ne s'être pas découragés un seul instant. Apprenant, en 1595, que les Hollandais venaient d'envoyer encore quatre navires dans ces parages, l'opinion publique sembla prise d'un nouveau sentiment d'émulation, et, en 1599, il se forma une association par actions, au capital de 30,000 livres sterling (750 mille francs), somme considérable alors, pour envoyer dans l'Inde une nouvelle expédition commerciale de

trois navires. La reine pe seulement sa san**ction ple** tière à l'entrepri**se, elle env**i un ambassadeur au Gran John Mildenhall, pour so priviléges nécessaires. L'an trouva sur le trône de l'Inde Akbar, à la cour de qui i quelque temps ; mais, à son mourut en Perse, et sa i produisit aucun résultat r le temps, **cependant, où** i etre de retour, la Compagni vait hardiment son projet. à peine f**ormée, elle venait** ( des developpements considé

En 1600, elle avait déjà George, comte de Cumberk chevaliers, aldermen ou i constitués en corporation se de « Gouverneur et Comp marchands fai**sant le traj** des orientales. » Ils étaies des deux grands priviléges alors d'usage de conferer i rations de marchands; il permis d'exporter des espèc somme de 30,000 livres si des produits anglais sans p droit pour leur quatre pren ges, et, de plus, ils avaient l exclusif du commerce dan pays situés au delà du cap Espérance. La charte qui l tuait leur était accordée torze ans ; mais elle était r la volonté du **souverain, po**t prevint la Compagnie deux vance. C'était une société pa et, bien qu'un assez grand i souscripteurs se montrasser presses à acquitter le monta actions, il s'en **trouva d'a**l plus zélés pour l'affaire, 1 les fonds au lieu et place de taires, à la condition, bien de leur être aussi substitué dividendes à toucher, s'il y Le premier capital engagé n somme de 75.373 livres ster 39.771 en achat de navires. espèces et 6.860 en marcha cour désirait vivement que mandement de l'expédition

chelborne; mais les it bon à leur résoluer aucun personnage pour faire leurs afins de leur qualité. » ils consièrent la diprise à Lancaster, à lans son hardi, quoioyage, avait valu une de courage et de ta-

i, il partit avec cinq es grandeurs, depuis tonneaux de charge, de Bonne-Espérance objet principal, prescommerce de l'Inde étaient les épices, le le, etc., qu'on pouımatra, à Java, aux nda, sans mettre le ent asiatique. Aussi nous qu'une courte miers voyages, qui : dans notre sujet. the a Madagascar et uniquement pour y chissements, le coma droit sur Achîn, le e Sumatra. Malgré Portugais, il conclut mmerce avantageux 3, et commença, sans irger ses navires de le était cependant si aindre de perdre son 'il semblait redout**er** de revenir en Angleion. Toutefois, il fut le son anxieté par la e portugais de 900 ement chargé de caarchandises précieuremplir tout son nai ne retourna pas en ir encore conclu un nent avantageux avec , et envoyé aux Mose de 40 tonneaux, er une cargaison d'éouvelle expédition. otte équipée par la commandée par le on, qui depuis, sous

le titre de sir Henry, s'acquit la réputation de l'un des plus heureux navigateurs qui aient fait les voyages des Indes. Il partit de Gravesend le 25 mars 1604 avec le Red Dragon (le Dragon rouge) et trois autres navires. Un capital de 60,450 livres sterling (1,511,250 fr.) était engagé dans cette expédition. Après un heureux vovage, pendant lequel il ne relacha qu'à Saldanha, près du Cap, il arriva, vers la fin de décembre, en rade de Bantam. Là les navires se séparèrent; deux restèrent sur les lieux pour y prendre une cargaison de poivre, un troisième alla à Banda, tandis que Middleton lui-mēme se rendait aux Moluques avec le quatrième. Il trouva ces lies ravagées par une guerre furieuse que se faisaient les Hollandais et les Portugais, soutenus les uns par le sultan de Ternate et les autres par celui de Tidore. Les premiers, de qui le commandant anglais s'attendait à recevoir un accueil presque fraternel, lui donnèrent au contraire les plus vits sujets de plainte. Ils représentérent les Anglais comme une bande de pirates, et prétendirent que la Hollande à elle seule était plus puissan**te** sur mer que toute l'Europe ensemble. Aussi, soit par la peur, soit par la confiance dans ce qu'ils lui disaient, ils dissuadèrent le sultan de Ternate de permettre à Middleton de faire aucun commerce; et, d'un autre côté, les Portugais étant maîtres à Tidore, le capitaine anglais ne put rien entreprendre de ce côté, quoiqu'il reçut une lettre du sultan qui réclamait son appui contre les Hollandais. Le capitaine Colthurst, qui commandait l'autre navire, atteignit Banda sans encombre, et y passa tranquillement vingt-deux semaines à faire sa cargaison.

Mais alors la Compagnie était menacée en Angleterre même d'une formidable concurrence. Sir Edward Michelborne, qu'elle avait refusé d'accepter comme chef de sa première expédition, venait d'obtenir du gouvernement la permission d'entreprendre un voyage dans les divers pays de l'O-

fient I equipe el ellet ul navir et ule bilider trine is time to be Carrier and the management by Today is done on age 11 tesula tel or the fibricator bout seld quillemment in his we rougers. It disease to a montale Hillian Colors I will be the first the це выс Аналиция в сельстве в и сель. Galit est lier in "li in a colli in lier Lief to predict the cost of ha the holes-combined of the couple man a president per a first one top-The Japanese Collins of the Section of the Called Commission for the partition for activities of algebraic or marketing of the ladjudge of the first of the Mishing Se account of the contract of the thorn Gram grant grant construction of an exercising the set that the second of the fire its second and that is harden of historial type place Mangare the of the feet of Control of the Mark The latter from a to have the angular of yaki pun Barah se ili kecamata of this great on the control of the control of the the transfer of the state of th a Morta (1915), isko i fakti skilikovi govor klase i A e de la companya del companya del companya de la co من المراجع من المراجع المراجع المراجع المن المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع professional transfer of the contract the e de la companya de la co the street was an exercise to be a second of the second the father was the first of the constraint of th But the extra temperature for the extra contract.

Compare your contract of . • • Attack Section and transport 电多性电压性 网络克格尔 化硫酸钠 化二氯甲基甲基酚 化氯化甲基酚 化对流性 医凯尔克斯 克尔 计处理 化二氯甲磺酸 • • • A CONTRACT OF THE STATE OF THE that there is no in this Alto the Contract of the Contract of Butter for the growing of the consistency of the con-Marchaeller Pering Lander etc. explained by the control of the section History and with a control of the first terms Inspirate that the end of the end of the rivatify troiting the Horon Languages dans one guerre accornée, qui comasyerent de justiliar en present at

dr. 162 magainnes amin !raniso: quaramee: emedia 14. A VISILI IE. COLUMNIC College Bussic Taraba & vensil o- coocean: at com HILL PEDODOLL & COMMENCES OF TOUGHERDS CTILITY : CONT. entemer de 🖦 🚒 🎾 refermi so: moules d · (I' , CLI. COMMITTE & THE at prepart cedeboasts (2012) perio de Lianda 22202: 2202: i effuncissio: G- CS- ACTOR e fusi de és retres. Mande ("Lurop & 11 mags 10000) Tanter le deux autre contain 11 YOURSE PRESCRIP COMMISSION liant at fer:

In UUSIT! CIN CINCILIUM. --- U- Utal: ETANG: ENTITE. son e intor. 🐔 🖼 🖼 e difficille administration \*(84) er \*1 **167** . 🚾 **soot** eller de Million itr**re, serim** to reference expension assume Cales laire the tentalist & te Lanner er surtnut i 🖎 to the more bout to plus at de de Table le**rcineman**. I er ille et i enfouvi 🐠 TO THE HEALTH SURE DE COM er de lighterier. Les dels un 11 m. va. tile rennige ar m to the Bounde-Parkermen. I the street of the Land · · · · · Limique rusqu'i P for their fine establine par # i. . . i. i.e.eri duer**dues bew** THE THE TRANSPORT OF THE PROPERTY AND ADDRESS. THE STATE OF LINES AND THE SERVICE THE SETTING . TH und die Milles desertes des S promisionemic du **216 se pr**i une estados es des socioes e ust -. Pint side la. ils tou Aden et Mille, où ils furen que. Repassant le detroit d Manden lie allerent prendr vres a Swictora, et se dirige sur l'Inde. Relachant à Diu, i traverser le golfe de Cami rali er le port de Surat, qua avertit que, pour peu d'arge

nt aisément un pilote, qui ur était absolument indisur naviguer dans ces danages. Mais le capitaine, entétement et son amourea qu'il pourrait parfaite-• **son** navire. Mais bientö**t** oué sur les bas-fonds qui ans cette mer, et il y pei**nsi, dit un historien de** ments, fut perdu ce maavire, au grand dommage rable Compagnie, et surnous autres pauvres mase sauvèrent dans les caiyèrent de rallier la rivière nais ils furent contrain**ts** ns celle de Gondivi; cirjui fut un bienfait de la , car les Portugais de Su-: déjà préparés à les enl**e**ies-uns de l'équipage allèi Agra, où résidait alors n qualité d'ambassadeur nd-Mogol, et essayerent de 3 leur patrie par la Perse, d'autres s'embarquèrent à surope.

t l'Union n'avait pas péri, e supposait à bord de l'Asle s'était réfugiée et elle e réparer à Saint-Augustin car. De là elle avait touché où une querelle avec les

où une querelle avec les t dans laquelle les Anglais uelques-uns des leurs, les iints de retourner à leur elache. Mais là aussi de nalheurs les attendaient : t la perfidie des indigènes ne guerre cruelle. Reparigascar, ils se dirigèrent r la côte d'Arabie; mais **sachant** pas comment fai**re** cote de l'Inde, ils se renzne droite à Sumatra, où nt, à Achin et à Priaman, de se procurer, à des conntageuses, une riche caroivre. On ne sait pas exactoire du retour de l'Union Toutefois, il paraît que ce très-long et très-pénible; a, en février 1611, par la perte du navire sur les côtes de la Bretagne, près de Morlaix. En apprenant cette triste nouvelle, la Compagnie expédia aussitôt sur les lieux un ingénieur habile, qui trouva le bâtiment beaucoup trop endommagé pour pouvoir reprendre la mer, mais qui sauva 200 tonnes de poivre, avec les ancres, l'artillerie et autres agrès. De soixante-quinze hommes qui étaient partis d'Angleterre sur l'Union, neuf seulement survécurent à ce voyage.

En 1609, le capitaine David Middleton repartit d'Angleterre avec un navire nommé l'Expédition, estimé avec sa cargaison à la valeur de 13,700 livres sterling (332,500 fr.). Il se rendit directement aux îles à épices, où il trouva, comme précédemment, les Hollandais en grande force et prétendant à la souveraineté exclusive de l'archipel. Cependant, par son adresse et son activité, il réussit à obtenir une bonne cargaison. Cet heureux résultat excita tellement la colère des Hollandais, qu'ils tentérent plusieurs fois de le faire périr avec son bâtiment, et que ce fut surtout à sa bonne fortune qu'il dut de leur échapper. Néanmoins, il tut assez heureux pour atteindre Bantam, et de là retourner en Europe sans mésaventure sérieuse.

Dans l'hiver de 1609 à 1610, la Compagnie fit partir pour les mers de l'Inde l'expédition la plus importante qu'elle eût encore mise à la mer. Cette expédition se composait de trois navires, dont l'un, nommé *le Trades' increase* (l'accroissement du commerce), etait de 1,000 tonneaux de charge. Avec leurs cargaisons, ces trois bâtiments étaient estimés à la somme de 82,000 livres sterling (1,050,000 fr.). Ils étaient commandes par sir Henry Middleton, qui, dans un premier voyage, s'était fait une réputation de courage et de talent, qu'il justifia pleinement dans celui-ci. La mer Rouge et Surat, et surtout les îles aux épices, étaient les points qu'il devait visiter. En consequence, après avoir doublé le Cap, il se dirigea sur le golfe Arabique et le port Moka, où il fut d'abord reçu avec un empressement et une bienveillance toute particulière; mais ce n'était qu'un piége tendu par la persidie des Turcs. Attiré à terre, il y sut arrêté, traité avec la plus indigne brutalité et emmené prisonnier à Sarra, la capitale de l'Yémen. Il sut cependant se faire mettre en liberté, et prendre ensuite une revanche éclatante des mauvais traitements qu'il avait soufferts.

Redescendant la mer Rouge, il se rendit d'abord à Surat dans l'intention de faire quelques affaires avec le grand entrepôt du commerce de l'Inde. Il arriva sur la côte de Cambay **en** octobre 1611, non sans avoir eu beaucoup de peine à trouver l'embouchure du fleuve sur les bords duquel cette ville est construite. Ayant, à la tin, reussi à se procurer un pilote, il apprit bientôt que, pour entrer dans le port et v faire les affaires qu'il avait rèvées, il allait avoir à vaincre des obstacles plus sérieux que ceux qu'il avait encore rencontrés. Une flotte portugaise, forte de vingt voiles, au dire de certains historiens, stationnait à l'embouchure du fleuve pour en déiendre l'entrée à tout navire qui appartiendrait a une puissance europeenne. L'officier qui la commandait, don Francisco de Soto Mayor, envoya aux Anglais pour leur dire que s'ils se presentaient munis de lettres patentes du roi d'Espagne ou de son vice-roi dans l'Inde, ils pouvaient compter sur la réception la plus amicale; qu'autrement ses instructions lui ordonnaient de défendre l'entrée de la riviere a tous autres qu'aux sujets du roi d'Espagne. Sir Henry répondit immédiatement qu'il n'avait de lettres ni du roi ni du vice-roi; mais qu'il ctait venu avec des lettres de creance de son souverain pour essayer de nouer des relations commerciales avec le Grand-Mogol, qui n'était pas le vassal des Portugais, et dont les Etats étaient ouverts aux pavillons de tous les peuples; que, pour sa part, il croyait avoir tout autant de droit que les Espagnols ou les Portugais à venir trafiquer dans le golfe de Cambay. Sur cette réponse, don Francisco,

bien résolu à ne pas faire la reconcession, commença par intiles vivres frais aux équipages chez lesquels, à la suite d'un voyage, le scorbut commençait cer des ravages. En même te apprit, par l'intermédiaire de S qui était alors à Surat après de son navire, que, le gouver mogol étant circonvenu de to par les intrigues des Portugai Maures, les Anglais ne pouva pérer rien d'avantageux à Sur

Ne sachant que faire, Mi songeait à diriger ses opérati un autre point de la côte, lors informé par le**s autorités les p**l siderables de la vill**e que, n**' crainte des Portugais, on se chanté de faire des affaires a Determiné à ne rien néglige qui pourrait servir les intereu armateurs, le capitaine angla lut de tenter l'aventure. Le . increase avait un trop grand d'eau pour qu'on pût lui fain ter la terre ; mais *le Pepper*i deux autres petits navires r l'ordre d'entrer dans le port. (ki'ils executaient ce mouven flotte portugaise les suivait sui gne parallèle, en ordre de bata seignes déployées, poussant de cris, mais toutefois sans avoir vouloir engager immédiates combat. A la fin, cependant, embarcations de Middleton ay: de l'avance pour sonder la rou grandes barques de l'ennemi gerent sur ell**e et tentère**n**t d**e ver. Accueillies par un feu 1 elles executèrent aussitôt k traite, et l'une d'elles fut n chaudement poursuivie, que l'é se jeta a l'eau pour essayer d gner le bord à la nage. Les s'emparerent de l'embarcation leur grande satisfaction, ils y rent un assez riche assortim marchandises du pays. Les au timents de l'escadre firent un ment pour venir au secours du menacé; mais ils furent tout ( si bien reçus, qu'ils se retirère

Après cette petite vicx bâtiments de Middletouiller par sept brasses uchure de la rivière, et que firent les Portugais r le débarquement fus avec de grandes pertes

s de Surat, en vovant la des Anglais, n'hésitérent vec eux. Mocrib-Khan, le int avec les seize prinants de la place, passer bord de Middleton, acitant de plaisir que d'ems viandes, les mets et présents qui leur étaient i, les étrangers obtinrent de mettre pied à terre, inca à traiter quelques ja Nassan et les autres mmencerent à offrir de nents de calicots; mais aint vivement de ce qu'ils : vendre et tout acheter ules, exigeant cinquante énélice sur des marchansur les lieux, tandis que chandises apportées de ices, c'était tout au plus offraient aurait pu remais de transport. Il ne dant accepter ces plainen. Les marchands indit, avec beaucoup de raire que des marchandises s ils espéraient un plaque les Anglais, charges iotamment de plomb, de sible sur le marché de ent pour les faire prenands indigènes. A la fin, yant qu'ils ne pouvaient e l'opiniâtreté des Anèrent à prendre le plomb es articles; mais après irqué le tout, sir Henry odja Nassan allait parnant du marché qu'on le faire, et même avait **es voitures** qui devaient étestable denrée dont on De plus, on ajoutait que, e du pays, tout marché

pouvait être résilié, pourvu que l'ane des deux parties eut donné connaissance de sa non-acceptation dans les vingt-quatre heures. Pour parer à ce tacheux contre-temps, sir Henry employa un expedient dont la moralité est au moins très-contestable. Le gouverneur et quelques-uns de ses principaux officiers étant à bord quand il recut ces fâcheuses nouvelles, il les tit mettre aux arrêts, en leur annonçant qu'ils ne seraient libérés qu'après la reception des marchandises indiennes promises en retour des siennes. Cependant il laissa la faculté aux négociants indous de délivrer le gouverneur en venant prendre sa place; proposition qui fut acceptée, quoiqu'avec peu d'empressement. Grace à ces procédés, les Anglais arrivérent à leur but; mais sans doute une telle conduite ne contribua pas peu à faire adopter le parti qu'on leur notifia immédiatement de quitter Surat au plus vite, sans y établir de comptoir, sans même qu'illeur fût permis de poursuivre le recouvrement de ce qui pouvait leur être encore dû. Cet ordre, peu hospitalier, fut imputé aux intrigues des jésuites et des Portugais; mais quoi qu'il en soit, sir Henry fut oblige de partir avec une cargaison peu satisfaisante, et sans grand espoir que ses compatriotes seraient bien reçus à l'avenir.

En quittant Surat, il longea la côte et toucha à Dabul, où il fut d'abord accueilli avec les plus grandes démonstrations de faveur; mais, voyant ensuite que le gouverneur le contrariait sous main dans ses entreprises, il fut obligé d'en partir sans avoir rien fait. Il retourna alors dans la mer Rouge, et se tit payer par les habitants de Moka une bonne indemnité pour les torts qu'ils avaient eus à son égard. De plus, il se mit à arrêter tous les navires indiens qu'il rencontrait, et il les forcait à faire avec lui des échanges dont il dictait les conditions, et toujours à son avantage, comme on le pense bien.

Après quelques mois de ce singulier commerce, sir Henry Middleton fit route pour Bantam; mais dans cette traversée le Trade's increase touchs

sur un roc, et ne s'en releva qu'avec des avaries considérables. Pendant qu'on le reparait, Middleton renvoya Downton en Europe avec le Peppercorn, et il allait le suivre lui-même lorsqu'il fut pris à Java d'une violente maladie dont il mourut.

En 1611, la Compagnie expédia *le* Globe, capitaine Hippon, pour tenter la fortune sur la côte de Coromandel; un Hollandais, Floris, etait embarqué sur ce navire en qualite de lacteur. Hippon partit à la fin de janvier, et à la fin de juillet suivant il doublait la pointe de Galles, se dirigeant le long de la côte sur Negapatam. Sans toucher à ce port, il aha droit à Pulicat ou il esperait pouvoir laire quelques allaires ; mais le lendemain de son arrivee, Van Wersicke, president de l'établissement hollandais sur cette côte, se rendit à son bord, et lui annonca que ses compatriotes avaient obtenu du roi de Narsinga , dont la ville de Pulicut dépendait, un *kaul* ou privilège qui i**n**terdisait tout commerce aux Europeens, saut a ceux qui seraient pourvus d'une commission du prince Maurice. Le capitaine repondit qu'il tenait sa commission du roi d'Angleterre, ce qui lui sembaat suffisant, et de la **une** violente querelle s'engagea. Toutefois le shah Bandour, ou gouverneur, leur persu ida de suspen ire leur differend et d'attendre la venue de la princesse Konda Maa, de l'apanage de qui la ville dependait. L'Altesse Royale arriva ; mais quand Hippon fui dema**nda** audience, elle lui fit repondre qu'elle n**e** ponyalt pas le recevoir ce jour-la, mais qu'elle l'enverrait chercher le lendemain. Rezardint cette reponse e imme evasive, le capitaine alla trouver le ministre, et il en apprit qu'en effet l**es** Hodi njars avalent obtenu je priv lege dont as arguaient; on im conscala **en** consequence de s'adresser a eux pour obtenir la permission de trafiquer. Cetait une affaire de deux meis au moins, dans le cas nteme en l'en obticudruit une reponse l'iverable, ce qui n'était rien moins que certain; aussi Hippon pagea-t-il paus prudent de se rendre à Petapoli, où il laissa un

petit comptoir, et de là à M
le grand entrepôt des magn
fes fabriquées sur cette ce
verneur de la ville se mont
posé à traiter; mais en r
songeait qu'à tromper les
leur débita les plus incroy
songes, et prétendit qu'en
de mir ou de descendant de
il devait être cru plutôt qu
tiens. Le capitaine anglai
che; mais les marchands d
vinrent à l'apaiser.

Après ce commencement reux, le capitaine Hippor pas réussir à Masulipatar Pulicat, partit pour Bants pour Patani, où, en juin 161 qua en grande pompe, en plovées, escorté par des mu sant porter devant lui li roi sur le dos d'un élép présenta à la reine du pays gracieusement, et finit pa der la permission desiree comptoir. Le capitaine me tant: mais neanmoins le n nua sa route pour Siam. avait visite cette côte qui paravant, sur un navire ho y avait remarqué une demi de marchandises europée lui semblait que le monde rait pu y satisfaire, troi marche si encombré qu'il i traiter. On retourna donc tam où l'on fut un peu i que la première fois, mais voir arrive**r, commercial**e lant , à des resultats plus h

Dans la même année 16 pagnie avait encore fait une beaut oup plus considérable composée de trois navires l'Hutor et le Thomas, sous du capitaine John Saris. To bâtiments ne touchèrent à la de l'Inde proprement dite, sequence nous ne parleron brievement de leur voyag remit d'abord dans la mer il rencontra sir Henry Mid de sa seconde apparition d rages: les deux capitaines r

le commerce et la piraterie. 1612, Saris fit route pour ju'on considérait toujours principal marché des Anglais t il y arriva à la fin d'octoapprendre que le grand nomrires de tout pays, presents sur rade, y avait cause une raordinaire dans le prix des gi**rolle,** du poivre, etc. En ce il partit pour les Molutrouva cruellement désolées erre civile entre les princes et par les dissensions des i et des Portugais que sous Espagnols des Philippines. ndais étaient presque parveser toutes les autres nations jues, et ils faisaient tous rts pour détourner les prinefs de faire aucun commerce Anglais. Saris cependant, n activite et à son adresse, compléter une riche cargaiosse. De la il mit à la voile ndo dans le Japon, esperant siques rapports avec cet emre, dont le gouvernement s encore prononcé l'exclusion si rigoureusement observée, éens. Ayant reçu le gouveri bord, il s'entendit avec lui faire une visite à l'empereur , où le capitaine anglais fut, accueilli avec une bienveillui fit espérer de pouvoir comptoir à Firando; mais fut déçu.

p**agnie avait à cette epoque en**les mers de l'Asie huit expéo**nt le ré**sultat, à tout prendre, extraordinairement avantane comptant pas le malheuge de Sharpey, des expéditions oduit un bénéfice moven de cent. L'historien de la Com-M. Mill, tire de ce fait la n naturelle que les entrepriit été conduites avec plus de t d'entente des affaires que vont suivre, et qui produisiésultats bien différents. Nous **bserver, c**ependant, que l**es** e firent, dans ces premiers voyages, à des conditions beaucoup plus faciles et plus avantageuses qu'on ne devait l'espèrer pour la suite. Sans compter que des escadres tout entières revinrent, plus d'une fois, chargées de marchandises qu'elles n'avaient pas achetées, mais bien enlevées les armes à la main, il faut dire encore que le commerce se fit souvent alors à des conditions dictées par la force, et qui devaient profiter seulement au plus fort. En réalité les bénéfices de ces premiers voyages avaient été autant les bénéfices de la piraterie que ceux du commerce légal

merce légal.

La Compagnie dans le principe avait éte constituee comme société par actions; la direction des affaires était remise à un gouverneur et à des directeurs, pour le résultat être partagé entre les souscripteurs, selon le nombre de leurs actions. Mais depuis, les versements de fonds eprouvant toujours des difficultés à chaque appel des directeurs, on avait pris le parti, au lieu de créer des actions à un capital fixe, de recevoir ce que chacun voudrait donner, et de partager ensuite les benéfices au prorata des mises de chacun. Quoique les affaires de la Compagnie prospérassent avec ce système, il entraînait cependant bon nombre d'irrégularités qui déciderent à **re**veni**r** à l'ancien système par actions. C'est ainsi qu'on réalisa, en 1612, un capital de 429,000 livres sterling, avec lequel les directeurs projetérent de construire, pendant les quatre années suivantes, vingt-neuf navires au prix de 272,000 livres sterling, et d'employer le reste en cargaisons.

Le commerce de l'Inde prenant de plus en plus la proportion d'une entreprise nationale, le roi Jacques I<sup>er</sup> envoya, en 1614, un ambassadeur à la cour du grand Mogol, sir Thomas Roe, chargé d'obtenir la permission de faire le commerce dans les principaux ports de sa domination. On ne peut pas dire que cette ambassade ait complétement échoué; cependant l'influence exercée contre les Anglais par les Portugais et les négociants indigènes fut si puissante, les vues de cette

cour magnifique et barbare étaient si incertaines et si capricieuses, que, malgré le firman obtenu à la lin par sir Thomas en faveur de ses compatriotes, il dut leur conseiller de ne pas faire grand fond sur cette pièce, et d'attendre tous leurs succès des avantages qu'ils pourraient obtenir des autorités locales et des marchands indigènes.

rapports presque réguliers Des étaient alors liés avec l'Inde, toutes les routes de mer qui pouvaient conduire à ce pays avaient été pleinement explorées ; aussi les voyages individuels avaient perdu leur intérêt, et il en est peu dont le souvenir soit des lors mentionné dans les annales de la Compagnie. Quelquefois la situation des Anglais fut mise en péril par les intrigues des puissances qui avaient tormé avant eux des établissements dans les mers de l'Asie, et qui continuèrent, aussi longtemps qu'il leur fut possible, à ne considerer leurs rivaux guere mieux que comme des contrebandiers. Dès le principe, les Portugais surtout avaient affiché des prétentions exclusives soutenues par les sentiments les plus violents; mais alors leur puissance maritime était tombée si bas et etait si peu redoutable pour les flottes anglaises, que rarement ils oserent les attaquer sans être battus.

Il en était tout autrement des Hollandais, dont la marine, alors à l'apogee de sa grandeur, était un ennemi véritablement formidable. Ils avaient deja complétement expulsé les Portugais des îles Moluques et Banda, dont ils réclamaient la possession exclusive. Les Anglais n'essayèrent pas d'abord de vouloir faire la concurrence aux Hollandais dans ces établissements, où ils pouvaient arguer du droit de propriété. Cependant les petites îles de Poularoun et de Rosengin, formant en realité partie d'un groupe occupé par eux, mais ou ils n'avaient fondé aucun etablissement, furent considérees comme un territoire ouvert, et même on y eleva des ouvrages défensifs. Toutefois les Hollandais voulurent le comprendre autrement, et, après avoir vainement ten ser leurs rivaux de leurs fils s'emparèrent de deux annonçant l'intention de na relacher avant que l'Angabandonné ses prétentions merce des fles à épices. tions furent repoussées avet il s'ensuivit des hostilité commerce des deux peuples tout aux Anglais.

En 1619, quatre navire nant à la Compagnie anglai gon, l'Ours, l'Expédition furent pris dans le voisina de Tecou, et le Star dans de la Sonde. En même tem compagnies se plaignaient ment l'une de l'au**tre à le**u nements respectifs: on e aux négociations, et, pour que les hostilités particuli nissent par produire une tionale, la diplomatie des eut recours à un expédient gulier. Les Anglais et les convintent de s'associer po merce de l'Inde : les premie avoir la moitié du comme vre et un tiers de celui épices. Chacune des deux i vait équiper dix navires de protection et au transport chandises d'un port de l'II tre. Enfin il devait être conseil de défense, composé membres appartenant à d compagnies, et chargé du so exécuter les conditions de extraordinaire.

Il était évident que ces si étaient de telle nature et et de telles complications, q pouvaient manquer de pro discussions sans fin. Les E qui entretenaient dans les la ces plus considérables que vaux. interprétèrent tout e veur. et ils commencèrent p d'admettre les autres à la leur revenait avant qu'il payé la moitié de toutes le que la Compagnie hollands ou sans nécessité, avait dépen

ortifications dans les îles. entre les deux marines deen jour plus vive, et éclata sanglante tragédie connue de massacre d'Amboyne. est encore la plus riche du Moluques et celle qui progrande quantité de girofle. l établissement des deux s était dans la capitale de i Hollandais occupaient un t defendu par une garnison its hommes, tandis que les a nombre de dix-huit seuoccupaient qu'une maison ù ils se croyaient en toute ir la foi des traités. Dans on, il arriva qu'un soldat vant inspiré des soupçons locale, fut arrêté et mis à Vaincu par la douleur, il plusieurs de ses compaui-même conspiraient enr s'emparer de la forteur cet avis, on fit de nouations. Pendant que tout it, les Anglais continuaient venir, demandant à peine s de cette affaire, comme e**nt c**omplétement étranes entrefaites, cependant, , le médecin Abel Price, r**eté** pour quelques désors en état d'ivresse, fut ins le château et informé, un ses compatriotes étaient dans le complot. Il opposa ætte assertion les dénégaus vives; mais on lui apbastonnade avec tant de e ses bourreaux finirent cher tous les aveux qu'ils En même temps on enapitaine Towerson et aux bres de la factorerie annessage par lequel on les rendre auprès du gouverr arrivée, grande fut leur pprendre qu'ils étaient aroutes leurs marchandises ies et qu'on les avait apleur faire avouer la part it prise dans la prétendue . Malgré les dénégations

les plus solennelles, on leur fit subir, séparément, de nombreux interrogatoires et, qui plus est, des tortures si cruelles, que leurs cris de douleur perçaient les murs du château et s'entendaient à de grandes distances. Les tourments leur arrachèrent, à la fin, tout ce qu'il plut à leurs accusateurs de leur faire dire. Les aveux qu'on en obtint ainsi sont si singuliers qu'on ne peut mettre en doute qu'ils n'aient été extorqués à de malheureuses victimes par l'excès de la souffrance.

Satisfait de ce résultat, le gouverneur hollandais les fit d'abord relàcher; mais ils ne furent pas plutôt en liberté, qu'ils répétèrent leurs premières dénégations avec plus de force que jamais: deux d'entre eux surtout retracterent avec l'accent de la vérité la plus sincère les témoignages qu'on leur avait arrachés. Alors l'application de la torture recommença, et, par suite, les aveux qu'on leur demandait. L'un d'eux, ayant annoncé qu'il était prêt à avouer tout ce qu'on voudrait, pourvu toutefois qu'on lui dit d'abord ce qu'on voulait, on traita cette déclaration d'impertinence envers le tribunal, et il fut mis à la question jusqu'à ce qu'il eût inventé une série de mensonges qui pussent satisfaire ses bourreaux. Le résultat de toute cette barbare procédure fut un jugement qui condamnait le capitaine Towerson et neuf de ses compatriotes à la peine de mort; les huit autres reçurent leur pardon. On leur pernnt de se voir avant de mourir, et ils communièrent par les mains d'un ministre hollandais. Ils renouvelèrent alors la protestation la plus solennelle de leur innocence. Samuel Colson s'écria: « Seigneur, aussi vrai que j'im-« plore de ta merci le pardon de mes « autres péchés, je suis innocent du « crime qui m'est imputé; et s'il est « vrai que j'en sois aucunement cou-« pable, puissé-je ne jamais avoir part « aux joies du royaume céleste! » Amen! répondirent les autres. Ensuite ils se demandèrent et s'accordèrent mutuellement un pardon sincère pour les accusations que la torture

leur avait arrachées les uns contre les autres. « Comment pourrais-je, dit « John Clark, espérer le pardon de « Dieu, si je ne savais pas vous par- « donner moi-même? » On les exécuta ensuite en leur tranchant la tête. Le capitaine Towerson fut enseveli dans un linceul noir, dont ses bourreaux eurent l'incrovable effronterie de réclamer le prix à la Compagnie anglaise. Un Portugais et neuf Japonais, qui furent decapites en même temps comme coupables du même crime, protestèrent également de leur innocence avant de mourir.

Quand la nouvelle de ces barbaries arriva en Angleterre, l'indignation publique ne connut pas de bornes. La cour des directeurs fit distribuer un dessin où étaient représentées les torturcs des malheureuses victimes. La presse n'epargna rien pour enflammer la colere de la multitude, et l'irritation devint si générale et si vive, que les Hollandais alors presents en Angleterre adresserent une requête au conseil privé et lui demanderent des garanties pour la sûrete de leurs personnes. L'historien de la Compagnie des Indes orientales, M. Mill. dans son desir d'impartialite, suppose que l'effet produit par cette affaire fut exagere. Ne voulant pas croire à une barbarie qui aurait répandu le sang pour le plaisir de le répandre, il regarda comme plus probable que les Holiandais, aveugles et irrites par l'opposition violente d**e**s interêts, ont sinc**ere**ment cru-a la culpabilite de leurs victimes , les ont jugées et condamnées avec des esprits trop prevenus pour qu'il leur fût permis de distinguer la verite, et enfin ont pu les faire perir sans remords. La torture, si absurde qu'elle soit, était alors employée, en Hollande et dans d'autres Etats de l'Europe, comme un moven de faire confesser la verité aux accusés. Les deux peuples, remarque-t-il, dans ces mers lointaines ou leurs navigateurs échappaient à l'action de la loi et d'un gouvernement regulier, s'y rendaient souvent coupables de violences et de cruautés. En admettant jusqu'a un certain point la justesse et de ces observations, on ne pendant ne pas regarder to affaire comme une affreuse

Les Hollandais, quand or manda réparation, commenc faire des répon**ses évasives** quand ils virent leurs bâtime partout par le gouvernemen ils autoriserent une enqueti gociations trainérent en lon l'affaire ne fut définitiveme qu'en 1654, sous le gouvern Croinwell, par une indemnite livres sterling (90,375 fr.), entre les héritiers de ceux qu peri. En niême temps chaque gnie produisit un état des per pretendait avoir subies du fa tre, pendant les quarante at depuis le jou**r où on avait e** heureuse idee de les associer 1652. Les Anglais ne réclan moins de 2,695,999 livres st les Hollandais encore plus, : livres sterling. Ces protention rent devant les hui**t arbitre** nommés par chaque partie de regler la liquidation defir finirent par accorder une s 85,000 livres sterling (2,12 aux Anglais.

La catastroph**e d'Amboyn** dernier coup a cette associ deux Compagnies, qui, on le voir des le principe, était deraisonnable. Les Anglais rent longtemps encore leur ment de Bantam , dont ils av la capitale de l**eurs posses**si les mers de l'**Asic. Cependan** ces considérables que les B entretenaient dans ces fles. augmentaient chaque année, souvent cette possession treset, de plus, les événements laient inse**nsiblement les A**r le continent même de l'Ind rent abandonner pen à peu l tions insulaires, à l'exception ques comptoirs qu'ils consert la côte de Sumatra.

l'endant un temps on fonds des espérances sur un étab INDE. 399

fe Persique. En 1622, une anglaise, agissant d'accord h de Perse, chassa, comme is déjà dit, les Portugais de ssement, jadis si riche, t qui depuis lors est devenu ent insignifiant. En retour rvices, les Anglais obtinleur part du butin, la peritablir un comptoir au fort pun, où les affaires se prél'abord sous l'aspect le plus

iit depuis longtemps la prindu commerce anglais dans on y faisait chaque année itions importantes; mais, y était exposé aux exactions du Mogol et de ses officiers, qu'aux incessantes incurlahrattes, le gouvernement igea à s'assurer la possesville qu'il pût fortifier conion étrangère. Une occasion 1662, à l'occasion du ma-'i**nfante C**atherine avec le II, et l'île de Bombay fut ingleterre comme partie de a princesse. Les termes de cession étaient cependant i : les Anglais prétendaient iprenait Salsette et autres s; les Portugais affirmése bornait aux rochers nus aride, interprétation à la-Anglais furent obligés d'ac-Telle fut cependant la presession territoriale acquise? : par la couronne d'Angleui, dans l'origine, ne rap**assez pour** payer les trai**s** on. Aussi, en 1668, les droits ineté de la couronne sur ce ent transférés à la Compa-, **en 1687, y tra**nsporta de résidence de ses autres étas, et, depuis, Bombay est e qu'il est encore aujourapitale des possessions anl'Inde occidentale.

nt les établissements sur la Est prenaient aussi de l'im-Dans l'origine, néanmoins, pirs du Coromandel étaient

regardés comme secondaires, transportés fréquemment de place en place, et relevaient hiérarchiquement des autorités de Bantam. Dans le voyage d'Hippon, nous avons raconté la fondation des factoreries de Masulipatam et de Pulicat, dont la dernière fut bien vite abandonnée, par suite de la rivalité des Hollandais. Pour échapper à l'hostilité de cette nation et à la tyrannie du gouvernement indigène, les Anglais firent, en 1625, l'acquisition d'un petit terrain à Armegam, un peu au sud de Nellore, où ils établirent une factorerie. Cependant, considérée comme l'entrepôt des belles étoffes de coton, qui donnent de l'importance au commerce de cette côte, elle était bien inférieure à Masulipatam, et il fallut y revenir. Par les négociations, on obtint des privilèges précieux du roi de Golconde, en même temps que l'empereur mogol sanctionnait la création d'un établissement anglais à Pipley, dans l'Orissa. Néanmoins il était toujours important, pour la sécurité du commerce de la Compagnie, d'avoir une place forte à elle. Aussi se fit-elle accorder, en 1640, par un petit princ**e** indigène, l'érection d'un fort à Madraspatam. On l'appela fort Saint-George ; et depuis il est devenu la capitale des établissements de la Compagnie sur la côte de Coromandel.

L'établissement du Bengal, qui depuis a atteint un degré de prospérité si merveilleuse, fut fondé plus tard que lés autres. Un médecin anglais, du nom de Broughton, ayant fait, en 1651, un voyage à Agra, fut assez heureux pour y guérir d'une dangereuse maladie la fille de l'empereur Shah Jehan. La reconnaissance du père et du souverain valut aux Anglais d'importants priviléges commerciaux. D'Agra, Broughton se rendit ensuite à la cour du nabab du Bengal, où ses talents firent encore obtenir à ses compatriotes des avantages et des immunités très-considérables. Grâce à lui, les marchands de Surat obtinrent, d'un côté, liberté complète pour leur commerce et exemption des droits de douane; et, de l'autre, ils purent

élever, en 1656, une factorerie sur l'Hougly, c'est-à-dire sur le principal bras du Gange. A partir de cette époque, on expedia chaque année des navires pour le Bengal. Depuis, d'autres factoreries s'y établirent; mais pendant longtemps elles furent considérées comme inférieures, pour l'importance commerciale, à celles de la côte de Coromandel, et relevèrent hiérarchiquement des autorités du fort St-

George. Ce fut cependant au Bengal que les Anglais essavèrent de s'établir dans l'Inde comme puissance politique et militaire. Ce fut de la que, pour la première fois, les agents de la Compagnie, en transmettant le détail des griefs qu'ils avaient à faire valoir contre les princes indigenes, insinuérent l'idée d'obtenir justice par la force des armes. En 1686, les directeurs expédièrent en effet le capitaine Nicholson avec dix bâtiments armés et six compagnies de soldats, armement qui n'était destiné à rien moins qu'à faire la guerre au grand Mogol et au nabab du Bengal. Le plan de campagne était d'abord d'occuper et de fortilier Chittagong, point un peu éloigné du centre d'activité commerciale, mais dont on voulait faire la base des opérations militaires. L'execution de ce grand projet ne fut pas heureuse; les divers navires arrivèrent séparément et agirent d'ailleurs avec peu de concert. La flotte, avant remonté l'Hougly, fut repoussée par l'artillerie de l'ennemi , et obligée de se réfugier dans un port où s'est depuis élevée la ville de Calcutta. Les factoreries qui avaient été fondées à Patna et à Cohimbazar furent prises et pillees. Le nabab, au milieu d'une trêve qu'il avait demandée pour mieux tromper ses ennemis, assembla tout à coup son armée, espérant en finir avec les Anglais démoralisés; mais ceux-ci, dans ce moment critique, firent des prodiges de valeur. Non-seulement ils arrétèrent toutes les forces du Mogol, mais encore ils enlevèrent Balasore, où ils brûlèrent quarante navires à l'ennemi. Cette victoire décida le na-

bab à rouvrir les négocia dejà les Anglais avaient obte mission de relever leurs fa déjà les affaires semblaient sur l'ancien pied, lorsque veaux bâtiments de guerre dans le Gange, commandés pitaine Heath. Cet officier le traité et recommença a guerre; mais il fut battu, glais obligés de quitter le Be rengzeb, qui occupait alors de l'empire du Mogol, fut s la conduite des Anglais en c sion, qu'il donna l'ordre i toutes leurs factoreries. Cel rat, de Masulipatam et de tam furent prises, quoiqu'il du sang, et Bombay fut ét bloqué. Les Anglais se trouv fin réduits à solli**citer la** 1 laçon la plus humble, pot prince, malgré son intelligei que, maigré les avantages rait du commerce extérieur, mit de reparaître dans les po empire.

Depuis lors, cependant, l gnie commença à avoir l'an devenir une puissance polit l'Inde. En 1689, fait observe « il fut définitivement résolt « base de la politique futu « rendre indépendants et « « une puissance territoriale. lors, les directeurs écrivires agents : « L'accroissement d « par l'impôt doit être le b « efforts aussi bien que le d « ment de notre commerce.

## CHAPITRE IX.

## LUTTE AVEC LA FRANCE.—C. DU CARNATIQUE.

Le passager éclat jeté par tugais s'était rapidement el puissance maritime des H avait décliné avec le dix-sept cle, et avait d'ailleurs abar territoire continental de l'I se concentrer sur les archipe mers. Le champ paraissait de Angleterre; les affaires de la e prospéraient; des ventes elle à Londres avaient prome année plus de deux milivres sterling; elle payait à maires un intérêt de 7 et 8, lorsque la guerre de 1744, n Europe, la mit en face d'un lus sérieux que tous ceux ait encore rencontrés jus-

ice, quoiqu'elle se fût laissé par les autres peuples dans des découvertes et du déint maritime, n'était pas ceestée insensible au mouve-, vers la fin du quinzième rna le génie de la race eurocôté des océans. L'Inde elleible avoir occupé de bonne esprits dans les villes maria France. Dès 1503 on voit r, par les soins de quelques de Rouen, une expédition chercher des débouchés au français dans les mers de 'ntreprise échoua et les naétaient partis ne revinrent nouvelles tentatives ne fuénéral, guère plus heureufois, il ne fut véritablement ts considérables dans cette qu'en 1642, où il se fonda grande compagnie dite des heureusement, presque touiources de cette compagnie rent à vouloir fonder un ent à Madagascar, île grande u'on croyait devoir présen-**·rière indéfinie** à l'agriculcominerce. Mais cette île ne rien alors qui put entrer nsommation ordinaire des ropéens, et, de plus, ses hanbreux et guerriers devinit redoutables à la puissance t s'emparer de leur terricolons furent accueillis dès rs jours par une guerre int eurent toutes les peines à défendre contre l'ennemi nisérables constructions en lécorées de forts, coûtaient l'argent sans rien rapporter.

La véritable et sérieuse Compagnie française des Indes ne fut fondée qu'en 1664 sous les auspices de Colbert, qui, conformément aux doctrines économiques du siècle, accumula sur cette compagnie tous les encouragements imaginables; son capital était de 15,000,000 de livres tournois; sa charte d'investiture lui accordait le privilége exclusif du commerce de l'Inde pendant cinquante ans; elle était exempte de toutes taxes, et le gouvernement prenait meme l'engagement de lui rembourser toutes les pertes qu'elle pourrait faire pendant les dix premieres années, clause que l'Etat exécuta rigoureusement. Les fonds versés par les particuliers n'étant pas suffisants pour parfaire le capital nominal de la Compagnie, qui n'était cependant pas exorbitant, le trésor avança 3,000,000 de livres, exemple qui fut naturellement suivi par la noblesse, la finance et tous les gens riches que leurs affaires ou leur position mettaient en relation avec la cour.

L'administration de la Compagnie ne fut ni judicieuse ni prospère. Elle commença d'abord par essayer de tirer parti des dépenses qui avaient été taites à Madagascar par ses prédécesseurs. Elle y envoya un nombre considérable d'émigrants, qui périrent presque tous par le climat, par la fatigue ou par les armes des indigènes. Les débris de cette expédition furent, presque par commisération, dirigés sur les îles Cerné et Mascarenhas, qui depuis, sous les noms d'îles de France et de Bourbon, eurent quelques époques de brillante prospérité. Renonçant donc à Madagascar, la Compagnie expédia des navires dans l'Inde et fonda plusieurs etablissements sur ses côtes. En 1668, elle créa pour ses opérations un comptoir principal à Surat, sous la direction d'un nommé Caron, qui avait passé la plus grande partie de sa vie au service de la Hollande. Les débuts de cet établissement semblèrent d'abord encourageants; mais bientôt les agents, s'étant engagés dans les querelles des indigènes, fu-



emale, dans l'île de Ceylan, voile pour Pondichery; il ojet d'assiéger Madras, et oyait prudent de se débarord de la flotte anglaise, la trouvant très-inférieure en demanda 60 canons à Du-: lui en fournit qu'un moin-. De là, entre eux un comde mésintelligence. Las se mit néanmoins à la e la flotte anglaise, qui reibat. Alors il n'hésita plus ses plans sur Madras. lle n'était pas seulement des possessions anglaises, re l'un des principaux étai fondés jusqu'alors dans les Européens. Elle renteres dépendances immédiates tion de 250,000 ames, sur cependant, on ne comptait ropéens, dont 200 soldats. e garnison, à laquelle il faut corps considérable de ciit logée dans le fort Saintville blanche. Une muraille nauvais état, slanquée de ions, formait tout le systeense de cette place. Le 16 elle fut investie, et le 19, zu aucun secours du nabab, 3'était adressée dans sa dédemanda à capituler. L'esi étaient les Anglais de voir r flotte les portait à faire pourparlers en longueur. ardonnais les devinant, couir son énergie à leurs tergi-Toutefois, l'appréhension de l'arrivée de cette même s instructions secretes qui aient expressément de conin établissement ou comptoir serait emparé, sirent qu'il i rendre, moyennant rançon, rès qu'il en aurait pris posette condition fut acceptée au français flotta immédia-· les murs de Madras (20 sep-16). Une pareille convention t vivement la politique de

la côte. De là, il se dirigea

Ce gouverneur général de nos possessions dans l'Inde était un homme du caractère le plus remarquable. Son père, ancien fermier général et l'un des directeurs de la Compagnie des Indes orientales, lui avait laissé une immense fortune qu'il augmenta lui-même encore par le commerce. Envoyé d'abord à Pondichery comme premier membre du conseil d'administration, et ensuite à Chandernagor comme intendant, il y conduisit les affaires avec tant d'habileté, qu'il rendit cet établissement tres-prospere, tout en augmentant luimême, par des spéculations aussi heureuses que hardies, sa fortune privée. Ses talents et ses succès le désignerent au choix de la Compagnie comme gouverneur de Pondichéry. Jamais, ni Alexandre, ni César, ne formèrent de plus magnifiques projets de conquêtes que cet offici**er** d'une simple compagnie de marchands. Son premier dessein était de poursuivre les succès déjà obtenus contre les Anglais et de chasser ces puissants rivaux de la côte de Coromandel. Labourdonnais, comme nous l'avons dit, s'était engagé à rendre Madras apres une occupation passagère, et sans doute il aurait tenu parole; mais ce n'était pas l'affaire de l'ambitieux Dupleix. D'abord il s'y prit de manière à retarder la reddition sous divers pretextes, et il y fut encouragé par les habitants de Pondichéry, qui lui adresserent une remontrance énergique contre la restitution d'une place qu'ils regardaient comme indispensable à leur sécurité. Pour obéir à cette requête, Madras ne fut pas seulement retenu, mais encore durement rançonné, et son gouverneur et les principaux habitants furent emmenés prisonniers dans la capitale des établissements français.

Labourdonnais avait tenu bon jusqu'au bout pour l'exécution fidèle de sa parole. Il avait même prolongé son séjour à Madras et ajourné pour cela des projets qu'il avait sur Calcutta. Menacé par Dupleix, son supérieur dans le gouvernement de nos posses-

sions de l'Inde, il répond qu'il avait juré sur son honneur de rendre Madras aux Anglais et qu'il tiendra sa parole, dût-il le paver de sa tête. Dupleix lui avant envoyé deux ofliciers porteurs d'un ordre qui lui infligeait les arrêts et chargés en outre de s'assurer de sa personne : Messieurs, leur dit-il, c'est moi qui vous arrêle, rendez-moi vos épées. Mais le temps s'écoulait, la mousson arrivait, et sa flotte ayant essuyé une tempête qui en détruisit une partie, il n'eut que le temps de regagner l'île de France, où il trouva un autre gouverneur nommé à sa place. Il ne lui restait plus qu'à venir se justifier en France. Fait prisonnier dans le trajet, il fut conduit à Londres, où il reçut mille témoignages d'estime de la part des Anglais. Le gouvernement refusa les cautions que les particuliers offraient à l'envi, lui accorda sur parole la liberté de venir en France. Mais ici ce fut bien un autre traitement : enfermé à la Bastille dès son arrivée, Labourdonnais v gémit pendant deux ans et deux mois dans le secret le plus rigoureux. Ce fut là qu'il trouva moven d'écrire ses mémoires sur des mouchoirs trempés dans de l'eau de riz. Du marc de café lui tenait lieu d'encre, une pièce de six liards roulée et fendue était sa plume. Enfin, au bout de trois ans, un jugement solennel déclara son innocence. Les portes de sa prison s'ouvrirent. Mais sa constitution, ruinee par les maladies qu'il y avait contrac**t**ées, lui avait ouvert dejà les portes du tombeau. Il mourut peu de temps après, le 9 septembre 1753.

L'installation de Dupleix dans Madras fut suivie d'une expédition contre le fort Saint-David dont le siège fut signalé par un evénement à jamais memorable dans l'histoire des guerres de l'Inde. Le nabab d'Arcot, ayant épouse la cause des Anglais, avait envoyé son fils avec 10,000 hommes pour essayer de reprendre Madras sur les Français. Ceuvei n'avaient que 1,200 hommes pour défendre cette ville, et cependant ils n'hésitèrent pas à venir au-devant de

la nombreuse armée du 1 périorité de leur discipl leté de leur artillerie l**eu**r ( victoire complète et décis iongtemps que les Port prouvé, par leur exempl rité même d'une poignée sur les bandes désordo compose une armée asi depuis lors, le souvenir toires était presque oubl et Anglais étaient accou garder le Mogol comme puissant souverain cor n'y avait pas même de re sible avec les faibles me disposaient. Le charme ment rompu par la vic pleix, et les officiers des y recurent un enseignen laient bientôt mettre en depens de tous les princ

Le but actuel des ef pleix était la réduction d David, contre lequel il petite armée de 1,700 h la plupart européens. P la place, les Anglais i 200 Europeens et un co indous sans discipline. se croyaient déjà sûrs d lorsqu'ils se laissèrent l'improviste par l'armée se virent obligés de batu Un détachement envoyé i que temps apres pour sui dalore, ville contigue ai David, fut battu d'une t qu'il rentra à Pondicher atteint sa destination. plova alors toute son adri le nabab, s'efforçant su donner une haute idée de : car il savait que le princ litique des princes indou s'attacher qu'à l'intér**é**l d'épouser toujours la c fort. Le nabab, sur la fai de grands renforts que cevoir Dupleix, se laissa ( abandonnant la cause des conclut avec les Français traité. Pour preuve de sa s tils vint faire une visite

INDE. 405

y, où il fut reçu avec toute et les magnificences qui sés princes asiatiques.

ille de ce côté, Dupleix redessein, et il était revenu siège devant le fort Saintrsqu'une flotte anglaise, compar l'amiral Griffin, entra ide. Les Français se retiréouveau, et pendant quelque râce aux renforts reçus de autre, les deux ennemis se t en force si égale, qu'aucun sa rien entreprendre de ségouverneur de Pondichéry une fois d'attaquer Caddaint la nuit; mais les Anglais, de son projet, se tenaient gardes, et il fut repoussé avec

après, l'aspect des affaires par l'arrivée d'une escadre portant 1,400 hommes de jui, réunies à celles qui se : déjà sur les lieux, formaient nde armee européenne qu'on vue dans l'Inde. Les Anglais, ir, se trouvaient en force dre l'offensive; ils résoluonséquence, de frapper un if, et vinrent mettre le siège ndichery. Comme les Franent pas assez de monde pour impagne, le siège fut entretoutes les conditions appasuccès. Mais il ne fut pas rec la promptitude et la viauraient assuré la victoire. es Anglais perdirent beaumps à réduire un petit fort une lieue de la ville et dé-: la plus grande énergie. Puis alors le peu de savoir des u génie anglais, que, quand ées furent ouvertes devant e la place, on trouva qu'elles op éloignées pour que l'arlt produire de l'effet; et, cette erreur fût corrigée, ies pluies arriva, les malarent dans les troupes, et il r le siége.-C'était un avandérable pour les Français; i'en avaient pas encore pu

tirer parti, lorsqu'on apprit que la paix avait été signée en Europe, et que l'un de ses articles ordonnait la restitution de Madras à l'Angleterre. Les deux nations se retrouvèrent donc placées exactement sur le même pied qu'avant la guerre.

Mais ce traité, au lieu de rétablir la tranquillité dans l'Inde, ne servit, au contraire, qu'à agrandir le cercle des opérations militaires; car les deux parties, ayant chacune alors des forces considérables à sa disposition, songèrent naturellement à les employer. Les événements de la guerre précédente avaient découvert le secret de la faiblesse des gouvernements indigènes, et ouvert, en quelque sorte, la carrière des espérances illimitées pour la fondation d'un grand empire dans cette riche et magnifique contrée.

Un prince de Tandjore, du nom de Sakadji, détrôné par un de ses frères, imagina de reconquérir sa couronne avec l'aide des Anglais, et il leur offrit, en retour de leurs services, la forteresse et la province de Dévicottah, avantageusement située sur les bords du Coliroun. En 1749, ils entreprirent une expédition contre cette forteresse; mais, contrariés par le manque de concert entre les officiers militaires et marins, et ne recevant aucun appui des indigènes, ils durent retourner à Madras, sans même être parvenus jusque sur les lieux. Mortifies de cet échec, ils renouvelèrent la tentative, et cette fois, les bâtiments les ayant déposés à l'embouchure du fleuve, il**s** le remontèrent dans les embarcations. Après avoir eu à lutter contre des obstacles infinis et livré un combat sérieux, dans lequel le lieutenant Clive, qui depuis devait jouer un si grand rôle dans l'histoire de l'Inde, se distingua par la valeur la plus audacieuse, ils s'emparèrent du fort. Sa prise sut immédiatement suivie d'un traité qui en assura la possession aux Anglais; et ceux-ci, en retour, promirent d'abandonner la cause du prince pour qui ils avaient pris les armes; ils s'engagèrent même à le tenir en

prison pour l'empêcher de nuire à son rival, movennant une pension annuelle de 400 livres sterling (10,000 fr.). Ce traité, peu honorable pour les Anglais, ne leur produisit même pas les avantages qu'ils en avaient espérés; car le prince de Tandjore, malgré les promesses qu'il leur avait faites, les aban-

donna par la suite.

Cependant les Français jouaient un beaucoup plus grand jeu, et aspiraient ouvertement à établir leur suprématie sur tout le sud de l'Inde. Nous n'entreprendrons pas de conduire nos lecteurs à travers le détail des intrigues dont le Carnatique fut alors le théâtre, nous ne les fatiguerons pas avec les noms barbares et les caractéres fort peu interessants des personnages qui y jouerent un rôle. Il suffira de ne pas oublier qu'à la mort d'un prince indien, sa succession n'est jamais réglée par la loi du droit d'aînesse, ni mëme par aucun droit fixe. Ses tils, ses petits-tils, ses neveux et même des parents plus éloignés, deviennent chacun autant de pretendants au trone, et tous essayent de faire valoir leurs prétentions par un appel aux armes. Les dissensions du Deccan éclatèrent à la mort de Nizamoul-Moulk , suivie presque aussitöt de celle du nabab du Carnatique. Ces deux princes, vassaux, dans Forigine, de l'empereur de Delhi, avaient fini, avec le déclin de l'empire mogol, par devenir completement independants. A la mort donc de ces personnages, leurs heritiers légitimes, selon l**e** droit europeen Nazir - Djung et Anouar-ed-din, se virent disputer le trône par Mirzapha-Djung et Chanda-Sahib , qui aspiraient , le premier à être subahdar du Deccan, et le second nabab du Carnatique. Avant uni leurs intérêts. les deux pretendants rassemblérent une armée de 40,000 hommes, et employerent tous les moyens pour gagner l'alliance de Dupleix. Celui-ci, tenté dans son ambition, n'eut pas de prim a comprendre que, s'il pary: nait à faire asseoir deux de ses créatures sur les deux plus grands trônes de la peninsule indienne, en-

treprise pour laquelle il m sez fort, il deviendrait le de tout ce vaste pays. En c il envoya **s**on li**eutenant** teuil, avec 2,300 hommer dont 400 Européens seule cours des alliés. Les am nées se mirent donc en pour aller attaquer Anous nabab regnant, qui, avec dats, était campé à Ambo très-forte qui **commande l**' cipaux délilés par lesque dans le Carnatique. Il a ie ravin un retrancheme par du canon que défen ques Européens; mais d'A ner de montrer la valeur patriotes et la supériorité cipline, s'offrit pour donn ces lignes avec la poignée dont il était suivi. Les c accepterent la proposition faits de laisser à un **autre** de cette perilleuse entrepri l'artillerie de l'ennemi , n Dien servie, repoussa d'ab taques; mais l'amour-prop çais, exalté par leur petit me et par la présence de l qui les regardaient laire, l porter les lignes. Non co premier succès, ils se p droit sur le corps princip nemi, au centre de sa ligno ou le nabab, monté sur se son étenda**rd d**ép**loyé au** touré de sa meilleure ca courageait ses troupes à Ils etaient à peine parve lui, lorsqu'un soldat cafre une balle dans le cœur. reux prince tomba roide 1 route la plus complète d armee : le camp, un buti soixante éléphants avec 1 les munitions, tombéren des vainqueurs. Par sui victoire, Arcot se rendit tanc**e.** 

Mohammed-Ali, fils du r et heritier de son trône, s gié à Trichinopoly, ville ti qui, par sa position, con

arnatique. Aussi, Dupleix le la manière la plus vive confédérés de ne pas peraent pour venir mettre le it cette forteresse, qu'ils ouvée dans un état de dénparfait. Mais les princes erent beaucoup mieux veer à Arcot et à Pondiis se montrèrent environe la pompe ordinaire aux t aux nababs; et, quand ent en campagne, ce ne fut narcher contre Trichino-3 on le leur recommandait , mais contre la ville bien e et beaucoup moins im-Tandjore. Cette conduite ant un motif secret; leur t épuisé, ils voulaient le 'enant exiger du rajah les son tribut. La ville, conse delta du Coliroun et du riche et magnifique; elle pagode qui surpasse en 18 les monuments de l'Inde . A l'opulent prince de ce s demanderent donc l'arributs dus à l'empereur ils se présentaient en qualieutenants. S'ils avaient ette réclamation avec vit-ëtre encore eussent-ils it mené l'affaire à bonne ; **se laissèrent** amuser p**ar** , tantôt négociant et tanant, les occupa jusqu'a ce ant que rien ne se termix donna aux troupes tranaires de Chanda-Sahib un que qui eut pour résultat prise de trois redoutes, près, celle d'une des porle. A ce coup le rajah qui, se de ses redoutes, avait encore de finesse, traita nt. Il fut convenu qu'il Chanda-Sahib 20 millions et 200,000 comptant aux uxquels il cédait en outre ts villages autour de Ka-3 avaient un fort.

t par les délais qu'il avait : naître au sujet des paye-

ments, il retenait encore les vainqueurs sous les murs de Tandjore, et Nazir-Djung, sur l'ordre qu'il en avait reçu de Dehli, marchait contre eux. A la première nouvelle qu'ils en eurent, ils se réfugièrent sous Pondichéry. Dupleix, pour relever leur courage, leur donna un secours de 2,000 soldats européens et 1,250,000 livres de son propre argent, secours insuffisant pour ses alliés et désastreux pour luimême; car Nazir-Djung ayant pénétré dans le Carnatique, où il se vit bientôt à la tête de 300,000 hommes, 800 pièces de canon et 1,300 éléphants, d'Auteuil, voyant l'insubordination se glisser dans les troupes européennes qu'on ne payait pas, fut réduit à les retirer au moment mēme d'engager la bataille. Chanda-Sahib effrayé crut prudent de le suivre dans sa retraite, et Mirzapha-Djung, resté seul sur le terrain, se hâta d'offrir sa soumission avant d'y avoir été contraint par la force des armes. Malgré les serments de Nazir-Djung, qui lui avait garanti ses anciens États, il fut aussitôt chargé de fers, son camp attaqué et livré au pillage, ses soldats impitoyablement passés au fil de l'épée.

Dupleix n'était pas homme à se laisser abattre par les revers. Il entama aussitôt avec le subahdar vainqueur des négociations qui maintenaient à peu près les conditions déjà repoussées avant la victoire ; c'est-à-dire l'établissement des enfants de Mirzapha dans les Etats et possessions de leur père, et la reconnaissance de Chanda-Sahib comme nabab du Carnatique. A l'appui de ces demandes il evoquait d'anciens souvenirs et d'anciens services d'amitié, entre lesquels il n'avait garde d'omettre la retraite toute récente de d'Auteuil, dont il se faisait un mérite. Mais comme il ne nourrissait aucune illusion sur le succès possible de cette diplomatie, il mit à profit le peu de temps qu'elle lui laissait pour préparer un argument sur lequel il comptait davantage. Huit jours s'étaient à peine écoulés, que les Français, reprenant une initiative hardie, fondaient, en petit nombre

et la nuit, sur le camp du subahdar, à qui ils tuèrent 12 ou 1,500 hommes; bientôt après, 500 Européens s'emparaient de la pagode de Trivadi, qui servait de citadelle à l'une des villes le**s** plus considérables du Deccan. Mohammed-Ali, qui se présenta pour la reprendre a la tête de 20,000 hommes à lui, de 400 Anglais et de 1,500 cipayes, fut repoussé, poursuivi jusque sur les bords du Panmar, réduit à accepter une bataille où son armée fut mise en déroute et en partie culbutée dans la riviere. En veine de succes, Dupleix ordonne à l'armée de s'emparer de Djingy. Djingy est une ville située au pied de trois montagnes formant les trois côtés d'un triangle équilatéral. Rudes et escarpées toutes les trois, elles étaient en outre défendues chacune a son sommet par une forte citadelle dont une ceinture d'ouvrages avances fermait les avenues. La ville avait pour défense une muraille épaisse, Hanquee de tours, et 5,000 hommes de garnison. A la tête de 250 Européens et de 1,200 cipaves, le colonel Bussy altaque et renverse cette garnison **ca**mpe**e** sur le glacis. Un pétard fait sauter une des portes de la ville, les Français y penetrent, et y essuient derrière des barricades improvisées le feu des trois forts qui pleut sur eux jusqu'à la nuit. Alors ils se partagent en trois detachements et attaquent a la fois les trois montagnes. Les forts detachés sont-enlevés a la baïonnette. On arrive au pied des citadelles. Les portes sont enfoncees comme celle de la ville par des pétards; et quand vint le jour, les Français contemplant, dit un historien , les obstacles qu'il**s** avaient surmontes pendant la nuit, s'en étonnèrent, et pour ainsi dire s'en eftraverent.

Le subahdar, trop confiant dans sa facile victoire, s'abandonnait à la mollesse, lorsque la nouvelle de la prise de Djingy vint le réveiller en sursaut. Ramassant ce qu'il peut de ses troupes déjà dissemmées, il parvient à rassembler une armée formidable encore, puisqu'elle comptait plus de 100,000 hommes, et avec ces trou-

pes il se dirige sur Djingy. 1 lenteur incroyable de sa march fit pas dix lieues en quinze jour arriver la saison **des pluies, et** coit à peine les crêtes fortiss trois montag**nes, que déjà il a** armée se fond**re et s'abimer d** chemins effondrés, dans les envahies par l'inondation. I coup il fallut traiter et com tout ce qu'on lui demandait. M pleix, qui se liait peu à ses pro et qui d'aille**urs s'était déjà** : des intellig**ences dans l'armé**t mie, poussa plus vivement que aux machines qu'il avait dres ce côté. Il avait mis dans ses i trois nababs afghans, qui eux· avaient entraîné vingt **autres** c tous ces hommes qui depuis se se trouvaient compromis, ne daient pas niieux que de hâter ment décisif. Ils le firent si t tendre à Dupleix, que celui-c ordre au commandant franç Djingy de se tenir pret à leur aide, a moins qu'il ne recut da tervalle l'avis de la signature tive du traité pa**r le subalida**i n avant reçu au lieu de cet avis lettre pressante des conjurés, che avec 800 Européens, 3,0 payes et 10 pièces de ca**non, an** une marche de nuit en vue di de Nazır-Djung. L'action qui s'e aussitôt fut d'abord plus vive q s'y fût attendu contre une arm une partie était gagnée et dont était surprise. Voyant des d ments nouveaux succéder san aux détachements déjà vainci saillis de toutes parts par des d'ennemis, les Français co çaient à hésiter, lorsque parut k convenu, un drapeau bianc ( sur le dos d'un éléph**ant. En** ment c'en fut fait de Nazir-Surpris au mili**cu du sommeil** nouvelle de l'attaque des Franç prince qui, la veille au soir, avai et expedie le traité, n'en pouvail les rapports qui lai arrivaient. qu'il n'y a plus de doute possi ordonne d'abord qu'on lui app

INDE. 409

prisonnier Mirzapha-Djung. enant que les nababs de Ku-Canoul, de Savonora et de rangés en bataille à la tête hommes, n'ont point donné mi, il va droit à eux, enes gardes et monte sur son Le premier qu'il rencontre ib de Kudapa, qu'il accable Celui-ci ordonne à un de ses : tirer sur Nazir-Djung. Le ue. Saisissant alors sa carabab ajuste le subahdar et lui eur de deux balles. La tête upée fut, suivant le cérémostiture en pareil cas, portée de Mirzapha-Djung qui veir de si près la sienne prosemblable cérémonie. Mais nargé de le garder était au e**s c**onjurés et lui avait déjà berté. Tout le reste du cère-: accompli immédiatement, i fin de cette journée l'Inde ide purent contempler un qui ne leur avait pas été ore: un souverain régnant apire aussi vaste que trois yaumes d'Europe et sur d'hommes, par la grâce le sujet étranger arrivé la 'autre extrémité du globe, guère qu'un millier d'homour accomplir ces prodiges. beaucoup et l'on cite souleterre pour avoir résolu ce leme de gouverner, a quatre s de distance, avec quelques d'employés civils et quelrs d'employés militaires, ses possessions de l'Inde. S'il y nouveauté, quelque haruelque génie politique dans , il faut reconnaître que en revient à Dupleix, et que 'e qui en recueille aujourofit et la gloire, n'a eu qu'à voies que le génie de la avait ouvertes.

une grande joie et une e, ce furent de grands hon-Dupleix dans Pondichéry, r apprit le triomphe de Mirng. Celui-ci se hâta d'y venir

en grand appareil conférer avec Dupleix, et le prendre pour arbitre des différends qui s'élevaient déjà entre lui et les nababs qui l'avaient porté sur le trône. Après de nouvelles cérémonies d'installation, le subahdar inaugura son pouvoir en créant Dupleix nabab de toutes les contrées situées au sud de la Kistnah, c'est-à-dire d'un territoire égal en supeilicie à celui de la France. Il y ajouta d'autres dignités ou prérogatives personnelles, telles que celle de mettre un poisson sur ses étendards, faveur réservée aux plus grands personnages de l'empire. Mais les satisfactions d'ambition ou de vanité ne faisaient point perdre de vue à ce grand homme les interêts dont il était le représentant. Independamment de l'autorité qui lui était dévolue comme nabab, il fit céder à la Compagnie, autour de Pondichéry, de Karical et de Masulipatam, un certain nombre de districts, dont le revenu total s'élevait à 950,000 livres tournois. Ainsi la Compagnie prenait pied comme souverain reconnu sur une portion de la péninsule, et, comme médiatrice suprême, tenait le reste dans sa dépendance. « Au seul bruit de votre nom, le trône du grand Mogol tremblera jusque dans ses fondements, » écrivait a Dupleix un personnage de la cour. Il y avait quelques mois a peine que l'Angleterre n'avait osé prendre parti entre Nazir et Mirzapha-Djung, bien que ce dernier füt son ennemi, dans la crainte de deplaire au grand Mogol qui n'avait encore accredité ni l'un ni l'autre de ces subahdars.

En ce moment les Anglais étaient dans la consternation et comme frappés de stupeur. Cet esprit d'audace et de résolution qui n'éclate jamais mieux chez eux que dans les revers, semblait les avoir abandonnés. Les peuples de l'Inde à qui les Européens, sortis enfin de leurs vaisseaux de commerce ou de leurs comptoirs fortifiés, venaient de se montrer sous un nouvel aspect, étaient saisis d'enthousiasme ou de terreur à la vue des proportions colossales que prenaît tout à coup la puissance politique de la France.

Cependant cet allié que Dupleix avait élevé si laborieusement sur le trône du Deccan, n'y était monté que pour donner à ses peuples la parade d'un avenement. Aussitot qu'il en eut fini avec ces préliminaires, il se dirigeait avec son armée vers Hyderabad, lorsque les mécontentements qui couvaient dans le cœur des nababs afghans mal apaisés par Dupleix, tirent naître parmi les troupes des désordres qu'il crut devoir châtier lui-même. Bussy, avec un corps français de 300 hommes, avait dejà fait reculer les révoltés; mais cédant à son emportement, le subahdar se précipite après eux. Rencontre par le nabab de Canoul, il le provoque, et bientôt frappé d'un coup de lance au milieu du front, il périt comme avait peri quelques jours auparavant son rival Nazir-Djung. Ainsi le même coup par lequel la fortune avait brusquement porté si haut la puissance de Dupleix semblait tout aussitot lui servir a ruiner cette puissance d**e** fond en comble. Mais l'effet moral de ce grand triomphe subsistait toujours, et Bussy était homme à n'en point laisser perdre l'avantage. Sans désemparer et sur le champ de bataille en quelque sorte, il pourvut à donner un successeur a Mirzapha. Celui-ci ne laissait qu'un fils trop jeune pour qu'on put lui confier les attaires en ces conjonctures difficiles. Mais Nazir-Djung avait laissé trois frères qu'il fais**ait** étroitement garder pend int sa vie , et qui s'étaient confies à l'hospitalité du camp français après sa mort. On proposa l'un d'eux, Salabut-Djung, qui fut accepte par les principaux chefs et proclame le même jour. Ce nouveau **su**bahdar fait par la France confirma toutes les mesures arrêtees par son prédecesseur.

Chanda-Sahib, au moment de l'élévation de Mirzapha-Djung, s'était vu faire ensin nabah du Carnatique, mais sous l'autorité directe et en quelque sorte comme lieutement de Dupleix. Mohammed-Ali, son intrépide et obstine competiteur, abandonné par la fortune et par les Anglais, n'avait point voulu, dans cette déroute géné-

rale de son parti, s'abani même. Réduit à la plus éti sité, il s'était enfermé da nopoly, d'où il ne cessait le secours des Anglais. Ce fussent peut-être jamais d iui accorder si , après de loi tations, ils n'avaient enf qu'il ne leur restait plus d'a a courir pour conjurer la plete de leurs affaires dans se décidèrent donc, vers la vier 1752, à diriger sur Tr un corps de 200 Européen cipaves. Chanda-Sahib, de s'était mis en campagne à 8,000 hommes, dont 800 Les débuts furent heureux fiants en eux-mêmes, les laissaient enlever les forts ( paient ou reprendre ceux q sard ils avaient pris. Ils si battre en rase campagne, a murailles qu'ils allaient seco une serie d'échecs de ce gei rent se mettre en pleine r vinrent chercher un refu pagode de Seringham. Situ du même nom, à l'endroi very se partag**e en deux h** plus septentrional prend Coliroun, cette pagode ava ceintes de murailles et un defense naturel dans les de dont elle était entourée. Ci raille avait quatre pieds d'é vingt-einq de haut; l'ence rieure quatre milles de ci Anglais toutefois s'y étaic loges, qu'ils ne se crurent i assez en sûreté, et le cano chinopoly leur parut seul u fisant contre l'ennemi et co propres terreurs. Ce fut a désesperé qui révéla à l'Ang de ces hommes destinés à puissance dans l'Inde.

Clive avait débuté com écrivain au service de la C Des bureaux, il avait pass miere fois au service mi dans quelques expéditions il preuve d'un génie fecond e ces et en conceptions hard vacité de coup d'œil et d'une s froide, comme il convient **is caractères. Mais les grands** s ont aussi leurs mauvais codans son poste subalterne, 😕 par les aspirations comprine forte nature, aigri par la tion d'une sensibilité que l'enit irritable, hautain, faroucipliné, Clive avait presque n réussi à dégoûter la Come ses services qu'à s'en déi-même. Sans doute il sentait lui l'obsession d'une grande qui ne se réalisait pas. Un ii semble en donner la preuve. qu'il s'était confiné dans sa un de ses amis survient, et, rec un pistolet qu'il trouve able, il fait partir le coup netre: « Dieu veut quelque moi, s'écrie Clive en se leix fois, ce matin, j'ai appuyé et sur mon front et läché la deux fois il a refusé de pren-· Après avoir servi, comme ons dit, aux siéges de Pondide Devicottah, Clive quitta ur reprendre la plume. Il en orsque la régence de Madras, e ressources et d'espérances, vain un regard découragé sur Mohammed-Ali, qui, lui-meme dans Tritchinopoly, où il était argent, ne pouvait plus enies troupes. Dans cette extréacun des deux alliés se voyait n hors d'état de porter aide que d'en tirer le moindre seest alors que Clive demande er dans le conseil de la ré-, parvient, non sans peine, à intendre. « Nous ne pouvons s défendre, dit-il; prenons e. Pendant que Chanda-Sahib irsuit à Tritchinopoly, pre-Arcot. « Dans les grands pédées simples et grandes aussi vivement les esprits; l'on a peu à choisir. L'idée de enouvelée de l'histoire des puniques, fut admise, et on nfia l'exécution. En armant a'elle avait d'hommes dispo-

nibles, la régence put lui sormer un corps de 200 Européens et de 300 cipayes; encore, sur les huit officiers qui commandaient après Clive. six n'avaient jamais vu le feu, et quatre étaient des employés civils qu'on tirait de leurs bureaux. Ils se dirigèrent sur Arcot, et furent assaillis en chemin par un orage tellement épouvantable, que la garnison indigène, ayant appris qu'ils n'en marchaient pas moins sans ëtre effrayés, n'osa **pas les** at**tendre et** s'empressa d'évacuer le fort, où ils entrérent sans coup férir. Clive ne perdit pas un moment pour mettre en état de défense les fortifications assez mauvaises et assez délabrées de sa conquête. De son côté, Chanda-Sahib se mit en mesure de la reprendre. Arcot était une grande ville ouverte et peuplée de 100,000 âmes. Six mille hommes de troupes indigenes et 150 Europeens, que le nabab envoya, entrèrent dans la ville, s'y retranchèrent et commencèrent à tirer sur le fort. Celui-ci n'était guère en état de riposter. Ses remparts, trop étroits, ne pouvaient porter d'artillerie; de vieilles tours à demi ruinées pouvaient log**er** chacune une pièce, et encore au bout de quinze jours, l'armée assiégeante ayant reçu son artillerie de siège, des les premiers coups, les deux seules grosses pièces des Anglais furent démontees. Des renforts, qu'on essaya de faire pénétrer dans la place, furent repousses. Une brèche de cinquante pieds de large était ouverte; Clive tenait toujours, et, néanmoins, les vivres même allaient lui manquer. On put voir, dans cette circonstance, quel ascendant un homme supérieur exerce sur les autres hommes, quel zèle et quel dévouement il sait seur inspirer. Comme il ne pouvait plus nourrir sa garnison: « Donnez le riz aux Anglais, lui dirent les cipayes; nous nous contenterons de l'eau où il aura bouilli. » De même chez nous. au temps des guerres de la Ligue, le prince de Condé apaisa ses reîtres, qu'il ne payait pas, au moyen d'une cotisation que s'imposa son armée, qu'il ne payait pas non plus.

Il faut dire, toutefois, que Clive fondait ses espérances sur un corps de 6.000 Mahrattes, qui s'était mis d'abord au service de Mohammed-Ali. et qui, vovant presque aussitot les affaires de celui-ci ailer en ruine, avait hesite à prendre parti. Il reste à Clive la gloire d'avoir, avant tout succès important, et dans un moment ou ses propres affaires etalent peu rassurantes, exerce par le seul ascendant de son genie une attract, n assez forte pour entraîner laver lui des lécurages Nottants. Rajan-Sahro, ehet das assiegeants, avant eu vent des communications de Clive avec les Mahrattes, voulut prendre les devants, et menaça Clive d'un assaut, s'il re se rendait sur-le-champ. I officier onglais au repondit, avec un song-froid insultant, qu'u le savait trop habile general pour mener å lassant dansst mauvalses troupes que celles qu'il commindait. Uassaut fut livre ne moons, mais avec une si malheureuse issue. We l**e** siege fat leve immediatement i il avait da e e rquante ours.

C vel gyant requies renforts, entra cussităt en co pozne, prot pusicars torts, battat les Français en plane, etclorres une rapide some de successional remettalt sur un pied neuvesa les stia res di son partici li vint a. Madras pour s'entendre avec la l**re**gence sur les operations diter aures. Les Frinches vollaire, il profiter de ce court my toquel laur inssatta mois Cisco, qui se mit sur- est un paratir pot rs intell remportal sur to X in nouvelovos tageo et Towachaco visiliostie er experimental, p.i. beckumment revenuel Argentisticate types of emmandament, coneva se ben de les pressere qui li ne leur reste pius dic**u**tre ressed e que de se jeter dans l'ilo de Sormao mu en abant mant duis begagest elefeit exict mert la position il cavindines avi entificialit ics contil s l'antice presenente. Is s'en trerest plus more de servent encore plu une copit i tori. Les soldats ture, tifints prisonniers le guerrei les officiers s'engagerent à ne plus porter les armes contre leurs vain-

queurs. Chanda-Sahib, qui jo seulement son royaume, mai Crut ne pouvoir trouver de s dans la fuite. Il tenta de o un chef tandjoréen, nouvel al suec<del>ès</del> avait procuré aux Ai qui moyennant une grosse dont on lui pava tout d'abor tié, s'engagea à couvrir la fui bah. Toutes choses réglées pe sion, celui-ci s'avançait avec au-devant de l'escorte que lui devait fournir, lorsqu'il s cette escorte méme, saisi e de fers. A peine eut-il mis la son prisonnier, que Mon: trouva fortembarrassé; il n'é le seul allié nouveau Les Mysoriens, les Mahrattes comme lui, suivi l'étoile du d'autres même avaient passé camp dans c**élui des ennemi**i demandait avec menaces que lui fit livre, et son rival Mo Ali plus haut que personne. l ce coullit de pretentions, le Ta n'en jouvait satisfaire une i tirer daux ennemis sur les bi tout concili**er, il s'avisa de l** zmirder Chanda-Sahib, dont saizheusement embaumée ( m-- dans une cassette de l cieu**t.** Iat. suivant la coutun reine circonstance, envoyee Man mmed-Ali se fit imméd reconnaître comme nabab di ilig 🕆 avic toute la pompe d' sieta i montre peu empr**essé** Tr te linopoly recueillir c neurs: Lawrence, à qui cette statte paraissait au moins p re e. parvint à savoir que l s'etan en zaze à livrer aux My paur privide leur concours, k sin territoire. Irrité de ce messe, qui enlevai**t aux A**i f. it de la guerre et de tant ( : - 11470112 alen conjurer l'exéc itat qui jenda**nt deux moi** res year zarnison anglaise. sir i si e acherent ; mais, a r-til inner ehez euv. ils s'arn pe l'ie distance, et, de là, ter divises reprises d'arracher

INDE. 413

conquête dont on voulait les Dupleix, toujours prompt à t ce qui pouvait être utile à chercha à exploiter leurs tements, et il parvint a ga0 Mahrattes, qui se mirent pour le venir joindre. Mais, ervalle, l'armée anglaise qui iéger Djingy, ayant renconu les Français, les Mahrattes rudent de ne point s'engager avec des vaincus, et ils reur leurs pas.

ir leurs pas. ant Dupleix ayant reçu du gol la confirmation de tous u**rs, titre**s et dignités, qui t été conférés par le subaheccan, s'était empressé de lier les lettres patentes qui aient ces avantages. Puis, pouvoirs dont il était revêtu, urvu aussitot au remplace-Zhanda-Sahib en lui donnant esseur Rajah-Sahib son fils. nt bientôt reconnu l'incapaui-ci, il le fit consentir à la n de Mortiz-Ali, gouverclore, qui devint ainsi nabab ique, mais toujours comme : Dupleix. Les Anglais, plus ette fois par l'exemple de la ontre l'autorité du grand en maintenaient pas moins d-Ali, et quoiqu'ils eussent ve, que sa santé venait de e à retourner en Anglechances de la guerre contileur être favorables, malgré es d'activité accomplis par Tritchinopoly, bloqué par is, eut fini par tomber entre is, si l'absence de Bussy et ė d'Astruc, qui le remplasent, après quelques succès fs, ruiné la fortune de nos is cette même île de Serinnous avait déjà été fatale. issy déployait alors ses tain plus vaste théâtre. Sala-, le dernier subahdar nommé x, avait vu son installation par Ghazi-ed-din, son frère i avoir vaincu ou acheté des abrattes que celui-ci avait

engagées, mais non encore payées, le subahdar fit son entrée à Golconde, où son avénement fut célébré avec toute la magnificence orientale. Ghazied-din, irrité de ce triomphe, obtient du grand Mogol le subah du Bengale, lève une armée de 150,000 hommes, et, fortisse en outre de l'alliance de deux chefs mahrattes qui entrent dans la province de Golconde avec 50,000 cavaliers chacun, il se dirige sur Aurengabad. Une invasion aussi formidable mettait les choses dans un état beaucoup plus critique que tous les succes des Anglais dans le Carnatique et autour de Tritchinopoly. Sur ces entrefaites, Ghazi-ed-din mourut. Ce fut sans doute un heureux événement, quoique la guerre n'en fût pas arrêtée. Mais, grâce à la supériorité des armes européennes, grâce surtout à Bussy, après une seule campagne, les Mahrattes, pressés, battus, écrasés sur tous les points, furent réduits à accepter la paix. En échange de ce service, Bussy sut obtenir du subahdar la cession des provinces de Mustaphanagor, Ellore, Rajamundrum et Chiccacole, qui, jointes aux territoires déjà cédés et occupés, formaient pour les Français une possession territoriale de deux cents lieues de côtes sur une protondeur moyenne de vingt-cinq à trente lieues.

Le revenu de ces provinces montait a près de quatorze millions de livres tournois. Elles étaient d'ailleurs riches en produits de toute nature et fournissaient même aux besoins de ce Carnatique pour la possession duquel on se battait avec tant d'acharnement. Tel était le point où Dupleix, avec son seul génie, ses seules ressources, et sans demander à l'Europe aucun secours, avait su porter la puissance française dans l'Inde. S'il dépassa les moyens qui lui avaient été accordés pour des projets bien moindres, ce fut aux dépens de sa fortune et de son crédit personnels, qu'il engagea pour la somme énorme de treize millions, une année du revenu de l'Etat qu'il venait de conquérir au profit de la Compagnie. Ce fut là son tort d'avoir

osé réaliser ce qu'aucun autre que lui n'edt osé concevoir. Conception gigantesque en effet et prodigieux travail dont l'exécution ne lui couta guere qu'une douzaine d'années! On aura la mesure d'un homme tel que Dupleix quand on saura que ce qu'il avait abordé avec tant de hardiesse, accompli avec tant de promptitude et comme en se jouant en quelque sorte, ceux-la mëme qui en devaient recueillir tout l'avantage en furent effravés, même lorsque c'était déjà un fait accompli. Un royaume égal à la Prusse d'aujourd'hui en toute souveraineté, un empire cinq ou six fois plus vaste mis dans ses mains sous l'autorité nominale d'un chef qui était sa créature, c'était trop pour une compagnie de marchands ou de spéculateurs qui se reprochaient déja peut-être d'avoir osé rêver l'Inde comme une poule aux œuts d'or. Ils reculerent quand ils virent l'oiseau qu'ils avaient couve leur apporter une couronne dans ses serres royales. Dupleix n'avait reçu mission que de faire de Pondichery un autre Chandernagor. Cette derniere ville, en efict, avait eté en quelque sorte créée par lui. Elle était peu de chose en nos mains dès l'origine, et ce peu de chose quand on I'v envoya se trouvant reduit a rien . en peu de temps il en fit un**e** possession importante et florissante. C'etait beaucoup, et de quoi rendre Dupleix suspect de trop de génie, a des gens plus avisés. On crut néanmoins que, envoyé pour la même fin sur un theatre semblable, il se contenterait de se répéter, et comme Pondichéry avait aussi besoin d'un homme de genie, on le fit passer du Bengale dans le Carnatique. Nous avons vu ce qu'il y devint; il fit la guerre, non pour l'amour de la guerre, puisque lui-même n'était point militaire et ne commandait point les armées, mais parce que la guerre et la conquête lui parurent le seul moyen de donner aux établissements français une base stable et de les arracher a cette condition précaire où les réduisait une faiblesse qui laissait leur existence à la merci des caprices ou de la cupidité du moin-

dre nabab soumis lui-même les chances d'instabilité qui d si rapidement tous les pou l'Inde. Dupleix, en fondant k rité commerciale des comp une respectable possession to les affranchissait de ces tra nelles où les maintenait un que, pris inc**essamment entre** de sa perfidie ou la crainte de ils ne se reposaient des ir que leur inspirait sa foi et que pour trembler sur sa po chancelante encore. La gu qu'il l'avait conçue était le s d'obtenir et de faire respect et, dans tous les cas, gu guerre, mi**eux valait celle** ( lant jusqu'a des frontières avait tout un royaume à avant de frapper le coup dé celle qui, tournoyant sans ce d'un point unique, ne pouve un coup sans frapper au c idee etait tellement juste, i aimait si peu la guerre pou me, que, maigre les échecs tique, il se crut assez fort obtenus ailleurs par Bussy voir honorablement propose il en fit les ouvertures, mai teutions des deux parties ét ciliables, les négociations fu pues au bout de onze jours.

Cependant la Compagnie effravée de l'accroissement pris notre puissance dans l'I mença à comprendre qu'ar soutenu les frais de la guer vrait subir **une paix faite a** dépens. Elle réclama l'interv son gouvernement auprès ( de Versailles. Celui-ci trouv pagnie française, non-scule posée à user des avantages d tion pour traiter de la pi frappée d'une sorte de déme que. Et à vrai dire, la paix la voulait cette Compagn même pas besoin de la gan traité, car elle ôtait, fût-ce i le plus querelleur et le plus : tout prétexte de guerre. C tout et on ne demandait rie

icrifice par lequel on préluda zeux qui devaient suivre, fut i**ce de Dupleix. Il fut révoqué.** i, nommé à sa place, eut misui faire rendre des comptes et lure le traité. Par ce traité, il ilé que la France abandonnait es conquêtes faites et toutes entions sur les conquêtes enputées, chacune des deux partractantes devant s'en tenir à e possédait avant la guerre; i**re que les A**nglais, maîtres de de Devicottah et du fort ivid, redevenaient plus forts 'rançais qui n'avaient que Ponet Karical. Les deux Companterdisaient d'intervenir dans rue intérieure de l'Inde, c'estie Mohammed-Ali, le candidat ¡leterre, demeurait nabab du ue et de Tritchinopoly. Les mpagnies renonçaient aussi à gnité, charge, autorité qui ilt conférée par les souverains s, c'est-à-dire que l'Angleterre içait à rien, n'ayant rien reçu and Mogol, ni de son lieutesubahdar du Deccan, ainsi n avait été convaincue dans **ères** négociations ou, sommée rer, comme le faisait Dupleix, set patentes sur lesquels elle ies prétentions, elle s'y était sous de vains prétextes et de défaites; enlin, pour couvrir ition de tant de concessions i, il était convenu que les deux seraient mises sur un pied parfaite, clause dérisoire et i**nsultante q**uand le vainqueur ullait de tout et que le vaincu par là, d'un seul trait de pluqu'il n'eût obtenu de vingt . A quoi en effet lui avaient victoires du Carnatique? Dun était senti si peu ébranlé vait pas même cru nécessaire ler Bussy à la tête des troupes province. Au moment où l'enoncentrait ses dernières reset y jouait sa dernière carte, tique n'était déjà plus que la pertie du royaume que se

conquérait Dupleix. En méditant sur cetignominieux et vraiment incroyable traité de 1754, on se demande ce qu'il fût advenu de l'Inde si Dupleix, renonçant à sa qualité d'agent de la Compagnie, et restituant scrupuleusement à celle-ci ce qui faisait l'objet de ses modestes prétentions, se fût maintenu de son chef dans les Etats dont l'investiture lui avait été donnée par le subahdar comme prix de services rendus et dans lesquels il avait été confirmé par le Grand Mogol. Rien ne manquait à la légitimité du pouvoir qu'il eut retenu, la concession des intéressés, la renonciation de la Compagnie, et sans doute il eut pu compter sur l'alliance de l'empire mogol trop heureux, en de semblables conjonctures. de voir indissolublement lié à ses intérêts un homme, un Européen de ce caractère et de ce génie. La générosi**té** de Dupleix n'eût pas tardé à faire proliter la Compagnie de cette espèce de revolte contre ses folies ; car cette paix qu'elle venait de signer n'était point une paix, mais une guerre inévitable et prochaine, et plus désavantageuse que jamais. Toutefois, le désintéressement et le patriotisme de Dupleix lui inspirérent une conduite plus magnanine. Il crut devoir revenir en Europe se mettre, lui désarmé, à la merci de ses ennemis tout-puissants et de ses créanciers ruinés comme lui et par lui. Dans les treize millions de subsides qu'il avait fournis à la guerre, il avait engage non-seulement toute sa fortune personnelle, mais encore son crédit. Le recours qu'il exerça contre la Compagnie fut repoussé par une fin de non-recevoir tirée de ce que ces treize millions avaient été affectés à des dépenses non autorisées. Un procès qu'il lui intenta fut arrêté par ordre du roi. Réduit au désespoir et voyant sa ruine irrévocablement consommée par la Compagnie, par le ministère, et enfin par la justice, Dupleix allait en outre se voir traîné en prison pour dettes, si un reste de pudeur n'eût fait intervenir des arrêts de surséance qui suspendaient l'effet des jugements obtenus contre lui. Après neuf ans

osé réaliser ce qu'aucun autre que lui n'eût osé concevoir. Conception gigantesque en effet et prodigieux travail dont l'exécution ne lui couta guere qu'une douzaine d'années! On aura la mesure d'un homme tel que Dupleix quand on saura que ce qu'il avait abordé avec tant de hardiesse, accompli avec tant de promptitude et comme en se jouant en quelque sorte, ceux-là même qui en devaient recueillir tout l'avantage en furent effrayés, même lorsque c'était déjà un fait accompli. Un royaume égal à la Prusse d'aujourd'hui en toute souveraineté, un empire cinq ou six fois plus vaste mis dans ses mains sous l'autorité nominale d'un chef qui était sa créature, c'était trop pour une compagnie de marchands ou de spéculateurs qui se reprochaient déjà peut-être d'avoir osé rèver l'Inde comme une poule aux œuts d'or. Ils reculerent quand ils virent l'oiseau qu'ils avaient couve leur apporter une couronne dans ses serres royales. Dupleix n'avait reçu mission que de faire de Pondichery un autre Chandernagor. Cette derniere ville, en ellet, avait eté en quelque sorte crééc par lui. Elle etait peu de chose en nos mains des l'origine, et ce peu de chose quand on l'y envoya se trouvant reduit a rien , en peu de temps il en fit un**e** possession importante et florissante. C'etait beaucoup, et de quoi rendre Dupleix suspect de trop de génie, à des gens plus avisés. On crut néanmoins que, envoyé pour la même fin sur un théâtre semblable, il se contenterait de se répéter, et comme Pondichéry avait aussi besoin d'un homme de genie, on le fit passer du Bengale dans le Carnatique. Nous avons vu ce qu'il y devint; il fit la guerre, non pour l'amour de la guerre, puisque lui-même n'était point militaire et ne commandait point les armées, mais parce que la guerre et la conquête lui parurent le seul moyen de donner aux établissements français une base stable et de les arracher a cette condition précaire où les réduisait une faibles. qui laissait leur existence à la merc des caprices ou de la cupidité du moin

dre nabab souni les chances d'inst si rapidement t l'Inde. Dupleix. rité commercia une respectable les affranchiss nelles où les i que, pris ince**de sa pertidi**e ils ne se re que leur in que pour tr chancelant: qu'il l'avait d'obtenir " et, dans guerre, : lant jusq: avait toavant de celle qui **d'un p**c: un cob idée et aimail me, q: tique obtervoir il en tent. cili : pu-

eff

Dr.

Nic

• ;

.C

8.



417

104 Hollandais ¹∘ Chanpondtres .ier à bien, ironia restait compter **usserent** ifs de dédi, malgré de la saison qui tuaient nt fous, arrisur Calcutta. près des Franpour les en-n, la même tenus avaient dejà de résultat. A Français paraister la puissance de ile du subahdar, et peut-être croyaientvitique de laisser ces entre-détruire, sans ièmes au profit de l'un Enfin, le 16 juin 1756, h arriva en vue de Calmença aussitôt ses opéar du fort William. Quoique cut été d'abord mal pressa si vivement les asdès le 18, le conseil de it devoir mettre en sureté asseaux qui etaient en rade, oment les habitants et les tréts et les objets les plus pre-devaient être embarques dans la e; les troupes attendraient la . Le désordre qui se mit dans cette ation fit que plusieurs embarcaent bas, et que les autres, exposees i feu que l'ennemi faisait pleuvoir ar elles de quelques maisons dont il avait eu le temps de s'emparer, et d'où il lançant des mèches enflam-mées jusque sur les vaisseaux mêmes, rejoignirent la flotte. Celle-ci, pour éviter l'incendie, alla chercher un abri à quelques milles plus bas. Elle



oonenait le gouverneur, qui avait eu a penete de deserter son poste. Un romme qui avait donné des p**reuves** te fermete, Holwell, fut nommé par acclamation pour le remplacer; mais, unique des efforts desesperes, des 16 'endemain , il etait reduit a parlementer, lorsque tout à coup un détachement, qui s'apprétait à donner l'assaut, treuva a penetrer dans le fort par sarprise. La garnison tout entière dut mettre has les armes. De cinq cent quotorze hommes, elle se trouvait redate à cent quarante-six. Ici se pace un trait de cruauté qui mit en execcation le nom de Surajah-Doulah, deja odieux, même parmi les siens, à cause de ses violences.

Il v avait dans le fort une galerie converte où les soldats s'abritaient d'ordinaire contre la pluie ou contre le soled. Sous cette galerie s'ouvraient quelques fenètres qui eclairaient des chambres, dont la plusetroite et la plus basse, appelée le Trou noir, servat de prison. Cette chambre pouvait avoir vingt pieds carres. Un corps nombreux de troupes indoues avait ete occupe, pendant la journée, à la garde de la garmson prisonniere. On n'avait rrouve aucun lieu ou enfermer ces cent qualante six hommes , lorsque , vers 'e duit heures du soir, on avisa l**e** *trou noir.* Bou gré, mal gré, il fallut ges tous ces malheureux, entasses les all sur les autres, y entrassent. A where taient ils enfermes, qu'ils ouquirent l'impossibilité de vivre a ment quelques heures dans cette no rune situation. Ils s'essayerent d'asesa a buser la porte, qui resista à conscitorts. Holwell, voyant atravers a parceaux de la fenêtre passer un and a undou, lui offre mille roupies . . . . d ent que les prisonniers soient against en deux chambres. L'officier blemme et revient sans avoir rien ..... Holwell insiste, et double la Control of the contro ..... I revient avec une réponse ..... te nabab dort, personne . ..... ex after II n'y avait plus And the chaleur i ......... et qui tuait peu de jours

auparavant en pleine campa soldats indigè**nes de Surajah** presses, comprimés les uns autres comm**e les pierres d**' ces info**rtunes es**sa**yent d'ab**c procurer de l'air en agitant l peaux. Puis ils convienment scoir brusquement et de s tous ensemble; mais à chac mouvements, quelques - uni étendus pour ne plus se rele mains furieuses s'acharnent nouveau après la porte, qu toujours. Des cris furieux de de l'eau. Des solda**ts co**mp en font passer quelques outi fenëtre. On se les dispute, e secours tourne à la perte de qui périssent dans les comb chaque outre est l'objet. A i res du matin, quatre-vingt cadavres annon**çalent dejà** : de malheureux avai**ent succ**o fievre ou à l'asphyxie. Le r plongé dans une léthargie s' dans un déli**re furieux qui** naient égaleme**nt par la mo** ques heures ap**rès , quand o**n ouvrir, cent vingt-trois ava combe; les vingt-trois s étaient incapables de se mou

Holwell était de ce nor cruauté de Surajah-Doulai point satisfaite par l'état où sonnier paraissait devant lu cupidité étai**t frustrée. N'aya**i que cinquante mille roupies tresor, il soupçonnait ies An voir caché le reste, et Holwe dépositaire de leur secret : i le contraindre à le lui révéle la veille, il l'avait injurié et : ce sujet. Il s'emporta cette menaces plus terribles ence passant immédiatem**ent des** p l'action, il commença par charger de fers, ainsi que det membres du conseil qu'on av arrētes. Bientöt après, il les i porter a Mourshadabad, où i posait de venir plus facilemen de leur constance par les tort les mit sur un bateau, chargés des chaînes, exposés à l'arder

INDE. 419

toute nourriture. A défaut qu'il s'était promis, le nat au moins retirer de son une jouissance de vanité, a à la ville vaincue, en remde son nom de Calcutta, nagor (Port de Dieu), qu'elle as longtemps.

as longtemps. nt il n'y avait guère plus que Clive était arrivé à Maqu'on y apprit ce qui venait er dans le Bengale. Le connbla, et fut unanime sur un était qu'il fallait immédiaoccuper de recouvrer Cals. sur tous les autres points scussion, les dissentiments , que la délibération dura nois. Il fut enfin décidé que idement de l'expédition seà Clive, qui mit à la voile, bre sculement, avec cinq du roi commandés par l'ason, cinq vaisseaux de la e, neut cents hommes de ropéennes et quinze cents trouva en arrivant à Fulta, ivaient pas bougé, les vaisétaient devant Calcutta , et ent sauvé les richesses penernier jour du siège. Avec il n'eut besoin en quelque de paraître devant la ville endre maître. Surajah-Douit plus ; il avait recommencé ons de la guerre qu'il avait se, quelques mois auparar venir chasser les Anglais. apprit la prise de Calcutta. celle de Hougley, dont les étaient en outre emparés en utin de 150,000 livres stery firent, il revint encore ar ses pas. Si les Français, bénéfice de la guerre déclarope, avaient voulu se joinies Anglais auraient pu être zent expulses du Bengale. imbu de l'esprit que Goderenu apporter dans l'Inde, de Chandernagor fit au con-. présidence de Calcutta des ns que celle-ci s'empressa,

comme on peut le croice, d'accepter. Les deux nations devaient se regarder dans le Bengale comme vivant en état de paix, et s'abstenir de toute hostilité.

Le nabab entra sur le territoire de Calcutta, et y débuta avec vigueur; mais une sortie que Clive tenta avec audace, quoique sans aucun résultat important, l'intimida si bien, qu'il ne songea plus qu'à entrer en accommodement. Pour gage de sa sincérité, il commença par s'éloigner à quelque distance de la ville, et souscrivit à des conditions tellement avantageuses pour ses ennemis, qu'une défaite n'eût pu lui en arracher de pires pour luimeme: il restituait aux Anglais tous les comptoirs dont il s'était emparé; il accordait des indemnités pour tous les objets pillés; il autorisait toutes les fortifications qu'il leur plairait d'élever autour de Calcutta; il leur concédait le droit de battre monnaie. et la possession de vingt-sept villages qui leur avaient été accordés des 1717; il exemptait leurs marchandise**s** d**e** toute taxe, etc.; enlin, il concluait avec eux une alliance offensive et défensive.

Clive s'empressa autant d'accepter cette proposition d'alliance, qu'il s'était empressé, peu de temps auparavant, d'accepter la neutralité qui lui était proposée par les Français. Le dernier de ces traités devait lui servir à violer l'autre. Le subahdar, qui n'avait conclu cet arrangement que pour s'assurer un auxiliaire puissant contre ses ennemis intérieurs et contre les Mahrattes, dont les invasions s'étaient multipliées sous son prédécesseur, ne fut pas peu surpris lorsqu'il vit que le premier usage qu'on en voulait faire était de l'entraîner dans une expédition contre Chandernagor. Il s'y refusa, et défendit même aux Anglais de rien entreprendre contre une puissance établie dans ses Etats sous sa protection. Cette défense arrêta d'abord les préparatifs des Anglais, et leur fit même conclure un second traité avec les Français. Mais pendant que ceux-ci attendaient de Pondichery

les ratifications nécessaires, des renforts étant arrivés aux Anglais, et les Afghans s'étant emparés de Dehli, bien loin de donner des ordres, le subahdar, à qui l'on inspira des craintes pour ses propres Etats, ne songea plus qu'à implorer le secours des Anglais. Ceuxci, profitant de la circonstance, s'empressèrent de lui promettre l'assistance qu'il demandait, et de lui déclarer en même temps que des raisons majeures les obligeaient avant tout à s'emparer de Chandernagor. Attaquée par des forces trop superieures, cette ville, malgré des prodiges de valeur, ne put tenir même un jour entier. Le subahdar voulait d'abord punir les Anglais de cette audacieuse infraction à ses volontés ; mais Clive eut l'art de faire répandre le bruit que les Afghans s'avançaient sur le Bahar, tandis que les Mahrattes se préparaient a entrer dans le Bengale, et le subahdar effrayé, au lieu de punir, ne songea plus qu'à féliciter les vainqueurs sur leur victoire. Il crut devoir cependant prodiguer aux vaincus les marques de sa bienveillance; il les recueillit, leur donna des vivres, de l'argent et des armes avec lesquelles ils se réfugièrent à Cohimbazar. Clive parlant de les y attaquer, Surajah-Doulah entra cette fois en fureur ; toutefois , faute d'oser entreprendre davantage en faveur des Français, il les envoya dans la province de Bahar, et lassé des insolences des Anglais , il songea a les cha**sser de** ses États. Mais Clive, qui n'était pas homme à se laisser prévenir, songeait en ce moment à le chasser lui-même de son trône. Ici nous allons voir les exemples de Dupleix suivis par ses riyaux, et sa politique si bien répudiée dans la Péninsule par la France, adoptée dans le Bengale par l'Angleterre.

Tout était prêt dans le Bengale pour mettre en jeu les rouages de cette politique dont les Anglais, à leur tour, allaient enfin se servir, sinon avec plus d'audace et d'habileté, du moins avec plus de suite et de perséverance que nous. Encore est-il vrai qu'il fallut d'abord toute l'energie de Clive pour donner l'impulsion pre-

mière, et pour surmonter cles que lui suscitaient les l de ses propres compatriotes de Surajah-Doulah était co deux de ses officiers; l'un, l était son grand-oncle par ayant épousé la sœur d'Aliv l'autre, Yar-Khan-Latty, é d'un corps de cavalerie. To s'appuyaient sur les Cheti riche tribu de banquiers temps immémorial à Mou Leur opulence avait mis mains de ces Siets la bai cour, la ferme générale du Bengale, et la direction de qu'ils faisai**ent chaque an**ı d'un nouveau coin pour les bénéfices de cette opér immenses richesses accum leurs main**s** l**eur faisaient i** rapacité du subahdar; l'imi voir dont ces richesses source leur donnait les i se rendre redoutables à ui qui les eut inquiétés. Suraj avait eu ce maiheur. Entre seurs futurs du subahdar, vait donc qu'à choisir cel voudrait faire sa créature.] qui reclaina son appui fut Latty. Il se m**ettait à la** 1 des Anglais, et souscrivait toutes les conditions dont i rait de lui faire payer leur Clive n'eut pas de peine à ac propositions faites en ce mais, deux jou**rs aprés, i**l ouvertures de Mir-Jaffier priait aussi les Anglais de vo fixer eux-mêmes les conditic alliance. Entre ces deux pri il n'y avait pas à hésiter. 1 tenait, au moins par allianc d'Aliverdi ; il avaît été paye de l'armée, ce qui est une d les plus considérables dans t nement indou; il exercait grande i**nfluence sur les tro** fluence telle qu'elle avait jalousie de Surajah-Doulah nement, et qu'elle avait va Jaffier une disgrâce mo Clive, lorsqu'il recut ces pre

assez importantes pour se ssitôt à Calcutta, asin d'en avec la régence. Celle-ci les pord assez mal. Comme la ie française, elle sentait son dépassée par la hardiesse de i; elle eut peur de la puissance mitats devaient mettre entre . L'amiral Watson, avec sa e marin, ne comprenait pas chinat de telles entreprises prince avec lequel on venait par des traités si récents. vint cependant à leur faire re qu'après avoir pris Chanmalgré la défense expresse lar, on avait déjà trop entree son autorité pour ne pas é d'aller plus avant, si l'on t s'exposer à un châtiment olitique pouvait dissimuler mais qui ne manquerait pas sur eux lorsque serait venu t favorable. En leur monuerre latente encore, mais entre la Compagnie et le il parvint à rallier à lui tous nēme celui de l'amiral Watsuivit la majorité. Il n'y qu'à rédiger le traité. Les 'engagerent à renverser Sulah pour mettre Mir-Jaffier . En revanche, celui-ci s'enpayer 10 millions de roupies agnie, comme indemnité des elle avait faites lors de la alcutta. Il accordait en ouons de roupies aux habitants cette ville, 2 millions aux 00,000 aux Arméniens, 5 répartir par portions égales s de terre et de mer, en tout ) millions de francs. Le paait ainsi les millions, lors i**sa que le gouvern**ement seul it omis dans la répartition vouilles opimes qu'on préleice sur l'avénement du futur ut donc ajouté 280,000 rouchacun des deux membres du conseil, le gouverneur le colonel Clive; 240,000 our chacun des trois memieurs. On stipula ensuite la

suppression de tous les comptoirs français dans le Bengale, et le bannissement de tous les Français, ainsi que d'autres avantages pour la Compagnie. Restait la seule difficulté de savoir où prendre ces millions quand l'heure serait venue; mais, pour le moment, Mir-Jaffier n'en'était pas plus embarrassé que les rédacteurs du traité; et pourtant ce n'était pas encore tout. Omischund, très-riche marchand de Calcutta, agent de toutes sortes d'intrigues, et au service de toutes les causes, s'était déjà entremis, avant la prise de Calcutta, dans les affaires de Kissendass. Il servit encore d'intermédiaire pour ce dernier traité, et ne demanda pour prix de ce service que : 1° 5 pour cent sur tout l'argent du trésor de Surajah-Doulah; 2º le quart des pierreries, bijoux, etc. Les Anglais eussent bien voulu trouver cette demande exagérée; mais, pour le moment, les promesses ne coûtaient pas plus aux uns que les prétentions aux autres, et tout s'arrangeait à la satisfaction de chacun.

Surajah-Doulah, bien qu'agé de vingt ans à peine, n'était pas homme à rester en arrière, ni à se laisser prendre au dépourvu dans cette politique de trahisons et d'embûches. Si les Anglais avaient compris que le moyen de mettre le Bengale à la merci de leur ambition était de susciter des rivaux au subahdar, celui-ci avait fort bien compris, de son côté, que le moyen de maintenir son pouvoir était d'attiser les rivalités subsistantes entre les Français et les Anglais. Pendant qu'il comblait ces derniers de marques de distinction, et qu'il signait avec eux un traité d'alliance offensive et défensive, il ne cessait d'entretenir avec Bussy un commerce de promesses et de demandes. Bussy était alors aux portes du Bengale, dans les circars du nord. Les Anglais, qui recevaient de ce côté des nouvelles alurmantes, crurent devoir presser leurs opérations. En conséquence, le 13 mai 1757, leur armée se mit en marche sur Cutwah, où elle devait faire sa jonction avec les troupes de Mir-

Jaffier. Surajah-Doulah, lorsqu'il ne put plus douter de cette connivence, voulut entrer en accommodement. Pendant qu'il envoyait à Clive ses propositions, il ne dédaignait pas d'aller lui-même trouver Mir-Jaffler dans son palais pour lui offrir une réconciliation et le détacher de l'alliance anglaise. Soit que ce dernier n'eût pas toute l'audace de ses desseins, soit qu'il crût les mieux servir par unc perfidie de plus, la réconciliation se fit et fut scellée des serments les plus solennels sur le Coran. Aussitôt le subahdar, reprenant courage, rendit aux Anglais menace pour menace, donna de l'argent à ses troupes qui se mutinaient, et se mit en campagne.

Les Anglais recurent, en même temps que les menaces du subahdar, une lettre de Mir-Jaffier, qui protestait de sa fidélité aux engagements qu'il avait pris avec eux, nonobstant la comédie de réconciliation dont son souverain avait été dupe ; sa lettre toutefois n'était pas conçue en termes qui pussent inspirer une pleine confiance, et ne contenait d'ailleurs aucune indication sur la marche qu'ils avaient a suivre pour l'accomplissement des projets communs. L'armée anglaise manquait de cavalerie, ce qui rendait pour elle toute victoire indécise et tout échec irréparable. Dans l'embarras où le plongeaient les allures incertaines de Mir-Jaffier, Clive assembla un conseil de guerre, où il fut délibéré si l'on se retrancherait dans le camp pendant la saison pluvieuse, qu'en emploierait a négocier une alliance avec les Mahrattes , ou si l'on se mettrait immédiatement **en** retraite sur Calcutta. Clive opina pour le premier avis , et son opinion avait entraîné plusieurs voix, lorsque le capitaine Coote montra le danger qu'il y avait à décourager les soldats, qui ne doutaient pas en ce moment du succès de l'expédition, et à attendre que l'armée du subahdar eût reçu les secours et les conseils des Français, ce qui le mettrait à même de couper entièrement les communications de l'armée anglaise avec Calcutta, chose

bien plus désastreuse qu d'une bataille. Le conseil grande majorité dans le se mais ce vote à peine obter s'enfonça dans un bois, une heure dans la médits en revint rangé à l'avis de conséquence, des le lende mée passait le fleuve au poi Elle arriva , le soir, à Ph subahdar, qu'on croyait etait déjà pos**té dans u** avantageuse. Après une dans de grandes anxiété néanmoins la bataille, e avec quelque succès. Les , taient mis en retraite dar où ils ne voulaient que si sur la défensive jusqu'au fondre à minuit sur le car lorsque survint une pluie les armes et les munitions au point d'éteindre complé teu. Les Anglais, mieux a filèrent de cet avantage, rapide retour offensif s' des redoutes qui protégeai de Surajah-Doulah, **puis** retranchements du camp n prirent d'assaut. Mir-Jaft cette dernière atlaque, avai quitté son rang de bataille enfin trouvé tout à fait sép mée vaincue. Il fit alors d Clive ses instructions, et l se trouva ainsi consomm milieu de la j**ournée, au** 1 le succès, d'abord espéré, çait à devenir douteux, k avait fait appeler Mir-Jaff tente, et, jetant son turb: lui avait dit : Jaflier, jurez dre ce turban. Mir-Jaflier, ( mains sur sa poitrine, et ! nant devant le turban, av prété les serments les plus Deux heures après, le subab sur un chamea**u, fuvait à to**c et quand Mir-Jaffier enta camp des Anglais, où il vens hommage, la garde ayant ( mes, cet honneur étranger un frisson ans son ame. te le spectre : s trabinoui f



saluait nabab des provinces ale, Bahar et Orissa. Plus tard e devait être salué pair d'Irrec le titre de baron de Plas-

i à Mourshadabad, Surajahvoulut d'abord se défendre, stribuer trois mois de solde à pes. Mais bientôt se ravisant, irger cinquante éléphants de nes et de ses trésors. Il n'osa lui-même à personne, et le vi d'un seul eunuque et de sa avorite, déguisé en homme e, il s'échappa de son palais fenetre. Mir-Jussier arrivait dans le même moment à dabad; il se hâta de dépêcher s les sens de nombreux émisla poursuite du fugitif. Peuti-ci leur eût-il échappé, grâce sement qu'il portait et au soin it pris d'éviter les routes en nt la rivière dans un petit **fais étant** descendu à terre que ses rameurs fatigués se nt, et s'étant caché dans un bandonné, il y fut reconnu du jour par un homme à qui ait couper le nez et les oreila dénonciation de cet homme, ssitôt arrêté, chargé de fers, iduit a Mourshadabad, où er s'était déjà fait proclamer **)n dit qu'en voyant paraître at l'héritier** d'Aliverdi-Khan, er, qui devait toute sa fortune nier prince, ne put retenir larmes. Il usa même de son **pour l**ui **sa**uver la vie. Mais u nouveau nabab n'entrait ns les scrupules de son père, avoir combattu sa résolution conseil, il prit sur lui de la difficulté en en finissant sjah-Doulah avant que le sort

ajoutait il est vrai : En Irlande.
assey d'Irlande n'avait été choisi
at que pour rappeler le Plassey
où l'on ne pouvait sans doute pas
baronnie ni une pairie, parce que
m pays ni chrétien ni anglais,

de ce prince eût été décidé. Des soldats furent introduits dans la prison, et le poignardèrent. Mir-Jaffier ne fut probablement pas fâché que sa sécurité s'accrût de cet attentat contre son autorité. Le lendemain, le corps du malheureux Surajah-Doulah fut promené sur un éléphant dans les rues de Mourshadabad, et peu de jours après , Clive , ayant intronisé dans la capitale du Bengale la politique conquérante de l'Angleterre, s'en retourna à Calcutta, où l'appelaient toutes les nécessités que faisait naître ce coup hardi, dont lui seul avait osé prendre l'initiative et accepter la responsabilité.

## CHAPITRE X1.

## REPRISE DES HOSTILITÉS DANS LE CARNATIQUE.

Godeheu, qui était venu apporter dans l'Inde une paix si chèrement achetée, l'avait, en retournant en Europe, emportée avec lui. Les Anglais attendirent à peine son départ pour donner l'exemple d'une première infraction au traité. Les petits États de Madura et de Tinivelly, au sud de Tritchinopoly, avaient été au pouvoir de Chanda-Sahib, qui avait institué son frère gouverneur de Madura. Ce dernier ayant été tué dans la guerre, quatre chefs afghans, qu'il avait charges du gouvernement pendant son absence, retinrent le pouvoir après sa mort, et se constituérent en chefs indépendants. Mohammed-Ali, que le traité de Godeheu laissait définitivement nabab du Carnatique, fut poussé par les Anglais à faire rentrer sous sa dépendance les petits souverains rebelles. La soumission des Polygards, vaincus ou intimidés, ne rapporta pas, il est vrai, à la régence de Madras tout l'argent qu'elle en avait espéré, mais les Français, qui venaient de signer un traité assez onéreux par lequel les deux parties s'interdisaient toute intervention dans les affaires intérieures des gouvernements de l'Inde, ne s'en crurent pas moios

fondés à réclamer contre une infraction aussi flagrante, et, par représailles, ils mirent la main sur le petit Etat de Ternate. Les Anglais, qui n'avaient pas tiré de la première expédition de quoi compenser les frais qu'elle avait coûté, voulurent s'en dédommager en s'emparant de Vélore. Cette fois, le gouvernement de Pondichéry leur signifia la ferme intention où il était de s'opposer par les armes à ce système d'envahissements. Les Anglais rappelèrent leurs troupes ; mais les Polygards ayant relevé l'étendard de la révolte, le capitaine Caillaud fut chargé de reprendre les hostilités contre Tinivelly et Madura. Pendant qu'il s'éloignait de Tritchinopoly, où il commandait, les Français, qui avaient déjà pris quelques petits forts, vinrent se présenter devant cette place, dégarnie de la plupart de ses troupes et privée de son chef. Aussitöt que Caillaud en recut la nouvelle, il quitta Madura, où il avait deja échoué dans une tentative d'escalade, et sut tromper assez bien la vigilance des Français pour rentrer à Tritchinopoly. Les assaillants, voyant leur coup de main manque, se rétirerent. Cette campagne, qui ne tut qu'une série d'entreprises semblables et d'incursions journalières, sans aucun engagement important, cut pourtant cet avantage pour les Français, que les ennemis, n'osant plus se hasarder en plaine, les laissèrent maître**s** de lever-des contributions sur tout le pays. Le gouvernement de Madras n'osa même pas refuser a Baladji-Rou, chef mahratte, un tribut arriér**é** qu'il venait réclamer sur le protégé de l'Angleterre, Mohammed-Ali, nabab du Carnatique, et que celui-ci ne pouvait payer sur ses propres deniers. Le seul dédommagement qui pût à cette époque, et dans cette partie de l'Inde , consoler l'orgueil britannique, ou réparer ce sacrifice d'argent, fut la prise de Madura, dont Caillaud s'empara par la famine aussitôt apres la delivrance de Tritchinopoly. Il trappa sur sa conquête une contribution de 170,000 roupies. De guerre

lasse, les deux partis en vinn armistice. Les Français att des renforts qui leur permis faire la guerre en grand; les voulaient préparer leur défen

Tandis que les choses se : ainsi dans le midi de la Pé Bussy soutenait sa réputation nord. Malgré les services qu rendus à Salabut-Djung, et tor ment encore contre le roya Mysore, il avait vu son créd ner auprès de ce prince. Des de cour arrachérent même a dar un ordre qui enjoignait a cais d'évacuer ses Etats. Busi sentait nécessaire, ne lit auc culté d'obéir à une fautaisie croyait pas durable. Mais marche sur Pondichéry, il fu par un corps nombreux, qu'o à sa poursuite. Son infériori permettant que la d**éfensive,** trancha dans une position av se, résolu à s'y maintenir ju qu'il y eut reçu du secours. I tervalle, Salabut-Djung, qu essaye de convertir à l'alla giaise, n'ayant **pas obtenu d** sidence de Madras les troupe avoit demandées, en revint Celui-ci ne garda pas rancun prit aussitot ses opérations circars du nord, où il avait rentrer des tributs arriérés. assurer la perception pour Un des rajahs de ces province ramrause, se joignit à lui mille hommes.

Cette partie de la Péninsuk sédée par une race d'anciens rants antérieurs de plusieur à l'invasion musulmane. Les chefs se sont divisé le pays, descendants règnent encore ranrause, rajah de fraîche da un intrus dans cette famille souverains, qui, à cause de l cendance, se regardent con plus nobles des hommes, et aux radipoutes. Rangarou, l de Bobile, tenait entre eux le rang. Une haine implacable s' lumée entre lui et Wizerams.

mépris qu'il prodiguait à ce des actes d'hostilités conti-🛪 incursions, des ravages, cette haine, venaient sans tiser encore. Pour se débarun pareil voisin, Wizeramermina Bussy à lui proposer ze de ses possessions hérédie souveraineté plus considétte offre ne sit qu'offenser la polygard. Bientöt après, ayant fait demander passage iomaines, Rangarou le lui vec empressement; mais les ui userent de cette autorisant attaquées, peut-être par hination de Wizeramrause it compromettre son ennemi, ent une trentaine de morts mp de bataille. A la nouvelle igression déloyale, Bussy ne us qu'à en tirer vengeance. ) fantassins, 250 cavaliers s, et 11,000 cipayes, compar Wizeramrause, il vint siège devant le château de était la retraite la plus inacpolygard, cachée au sein i forêts, où une tactique supprime tout chemin, horseul, large à peine pour le de trois hommes de front. tis d'arbres tout préparés : **to**ujou**rs** le soupcon d'un our fermer aussitot cette unique avenue. L'entrée en andée par des fortilications; i se perd dans de nombreux et s'abrite de temps en temps fortes redoutes. Aux approchâteau, la forêt devient lus épaisse, sauf une zone de t cinquante toises qui regne our des murailles, et forme anade entièrement rase et e. Les portes, percées dans t, n'ont qu'une entrée oblinueuse. Les remparts, élevés pieds au-dessus du sol, sont surmontés par un parapet de s d'épaisseur, et haut de dix, onne à la fortification une e vingt-deux pieds au-dessus térieur. Un toit de chaume,

appuyé sur le parapet et sur des piliers, forme à l'intérieur une galerie couverte qui protége les soldats contre le soleil et la pluie. De nombreuses meurtrières livrent passage à leurs coups.

Ce fut le fer et le feu à la main que Bussy put arriver jusqu'à ce repaire. Le 24 janvier 1758, il se trouva enfin au pied du château. Ce premier succes lui avait déjà coûté bien des hommes. Il forma aussitôt son armée en quatre divisions pour l'attaque chacune des tours placées aux quatre angles de la forteresse. A neuf heures du matin, les quatre canons qu'il avait amenés avaient ouvert des brèches considérables. L'assaut fut livré et soutenu pendant une heure, au bout de laquelle on sonna la retraite. L'artillerie recommença à élargir les breches. On revient bientôt à l'assaut, que les assiégés soutiennent avec une rage que l'on n'avait pas encore vue dans les guerres de l'Inde. Plusieurs, sur le haut de la muraille, attendent le premier assaillant qui se présentera, l'étreignent à bras-le-corps, et se précipitant avec lui, entraînent dans leur chute tous ceux qui se trouvent audessous de lui sur l'échelle. Aux Français qui offrent quartier on répond par des provocations et des injures. A deux heures après midi, aucun assiègeant n'avait encore pu se maintenir sur le haut de la muraille. Bussy, jugeant que ses troupes ont besoin de repos, ordonne la retraite une seconde fois. Alors lut donné aux assiegeants un spectacle dont le souvenir mérite d'être conservé. Rangarou avait enfermé avec lui dans le château de Bobilé ses femmes, ses enfants, toute sa race. Après le second assaut, voyant qu'aucun espoir ne lui reste plus d'échapper à l'ennemi, il veut au moins épargner à son sang l'horreur d'une profanation, et, prenant au hasard quelques hommes parmi les énergiques défenseurs de Bobilé, il leur ordonne d'aller mettre à mort toute sa famille. Ceux-ci, passifs exécuteurs des ordres terribles qu'ils ont reçus, s'arment de torches, et vont

mettre le feu aux constructions intérieures du fort. Tout ce qui veut s'échapper, femmes, enfants, vicillards, ils le reçoivent l'épée à la main et l'égorgent impitovablement. Les Francais s'étonnent de l'energie atroce de cette défense. Mais l'assaut est ordonné une troisième fois; Rangarou est tué d'une balle qui lui traverse la poitrine; les assaillants pénétrent de toutes parts dans ces decombres enflammés qui avaient été une forteresse. Alors se présente au chef français un vicillard tenaut par la main un enfant qui seul avait échappé à cette extermination. « C'est le sang de Rangarou que j'ai sauvé malgré son pere, » dit le vieillard en s'agenouillant. Bussy, à qui répugnaient tant d'atrocités, n'avait pas voulu entrer dans le fort, et s'était retiré dans sa tente. On lui amene l'enfant; il le reçoit avec une pitie tendre, l'institue souverain des terres qu'il avait offertes au père, et lui donne même une garde pour le défendre contre les entreprises de Wizeramrause : garde inutile, car les jours de Wizerannause étaient comptes. Quatre des défenseurs de Bobilé avaient comploté sa mort. Deux d'entre eux devaient se presenter d'abord, et. s'ils echonaient, les deux autres devaient les suivre et les venger. Ils se mélèrent aux soldats du polygard, au milieu desquels ils attendirent deux jours entiers. La troisieme nuit, ceux qui devaient les premiers tenter l'aventure, se trainant a plat ventre, pénetrent dans la tent**e** de leur victime profondément endormie. Trente-deux coups de poignard avaient perce le rajah, lorsque les soldats de garde autour de sa tente, accourant au cri qu'il avait poussé tout d'abord , fondirent sur les meurtriers et les massacrerent.

Bussy continua heureusement ses operations en s'avançant vers le nord, et recut alors les lectres de Surajah-Doulah, qui l'appelait a son secours. Sur les instances de ce prince, il allait passer la frontière, lorsqu'il apprit l'entree des Anglais a Chandernagor et les tergiversations du subahdar.

N'augura**nt rien d'un cars** incertain**, il préféra attaq**t glais dan**s** fe**urs établiss** circars, dont il s'empara nombre, se trouvait Vis l'une des places les plus i de la Compagnie. Sur ces ( une de ces révolutions do si fréquente**s dans l'Inde,** ver le pouvoir à Salabut-Dj invasion de Mahrattes vint jusqu'aux portes de sa c plus, l'insubordination se n son armée. Un de ses frèr Ali, fort de la popularité acquise parmi les troupes à venir à bout de ces diffic voulait lui confier les pou saires. Il réussit ainsi à se le sceau de l'État, ce qui presque au détrônement ( Djung. Aussitôt qu'il reci velles, Bussy se mit en i près de cen**t** cin**quante**-lieu et un jours, et arriva à A où se trouvaien**t dé**jà **réu**r armees prétes à en venir : La présence de Bussy suffit ger la face des choses. Il s par Nizam-Ali le sceau de lit arrêter le diwan ou pre tre, et contint Baladgi-Ro des Mabrattes, qui rect appui. Cependant Nizam-A nouveau manifes**té des** d**es**i les, on résolut de le pour Bussy fit partie de l'expedi comme il était en marche constances nouvelles vinr coup le rappeler sur un au:

CHAPITRE XII

ARRIVÉE DE LALLY-TOLES L'INDE. — AFFAIBLISSE ETABLISSEMENTS FRAN

Nous avons dit que la grecommencé en Europe ent et l'Angleterre, et que la Pondichery attendait de professe. Le 4 mai 1757, la fi due quitta la rade de Bres composée d'un vaisseau dautres de 36 à 60 canons, e

427

e portait 1,130 hommes de t un grand nombre de volone chef de cette expédition comte de Lally-Tolendal; le Aché commandait la flotte. de Lally appartenait à une rlandaise, que ses opinions : attachaient aux Stuarts, et révolutions de l'Angleterre prece à s'expatrier. Des son il avait fait dans l'armée l'apprentissage de la vie mion père lui faisait faire, à douze ans, le service de la au siège de Barcelone, pour er une petite récréation de La suite de sa vie réponébuts. De remarquables faits nirent en relief tout à la fois rage et ses talents. Sa haine révolution anglaise allait reis toute l'Europe des enne-: révolution. Quand la guerre 1756, le ministre l'ayant apavoir son avis sur les meendre : Il y en a trois, dit icendre en Angleterre avec le ouard; abattre la puissance ans l'Inde; conquérir les colaises de l'Amérique. Quand lé pour la guerre de l'Inde, a de rédiger un plan d'opé-La Compagnie, qui en eut nce, ne donna point de reninistère que Lally n'eût été net de l'expédition projetée. vigueur de son caractère, s talents éprouvés dans l'art re, malgre l'appui qu'il de-'er dans les dispositions de znie à son égard, Lally était le moins propre à la tâche t accepter. Sur le nouveau i il aurait à agir, ses qualités devenaient des défauts. Son e acquise en Europe dédaiapprentissage à faire dans s usages, des mœurs qu'il contrer ; sa fermeté les heurscrupule et sans ménage-

: les instructions qu'il avait ministère, Lally débuta par du fort Saint-David, devant lequel la flotte mouilla le 28 avril 1758. Le général se rendit aussitôt avec deux vaisseaux à Pondichéry pour y presser les préparatifs du siège. Un incident de mauvais augure y signala son arrivée. Par une singulière inadvertance, les canons qui lui rendirent le salut étaient chargés à boulets. Trois de ces boulets donnérent en plein bois dans son vaisseau, qu'ils traversèrent de part en part; deux autres endommagérent ses agrès. Le lendemain, la flotte anglaise avait rencontré la flotte française, qui s'était aussitôt dirigée sur Pondichéry. Là, elle sit front à l'ennemi, et le combat s'engagea. Nous avions 9 vaisseaux en ligne , les Anglais 7, mais qui portaient plus de canons. Notre perte en hommes fut beaucoup plus considérable que la leur (500 contre 118); mais leurs vaisseaux se retirerent beaucoup plus maitraites. Le combat n'eut d'ailleurs pas d'autre résultat, et la flotte française alla débarquer au fort Saint-David les troupes de terre qu'elle portait.

Dans un pays de castes et de traditions immémoriales comme l'Inde, rien n'est plus a redouter que de violer des institutions, des prétentions, des préjugés qui ont traversé les siècles et reçu la consécration du temps. Lally, dont l'activité ne connaissait aucun obstacle, commença par vouloir substituer sa volonté et les besoins de son service à ces grands mobiles des sociétés humaines. Pour presser le siège de Saint-David, il avait à improviser toutes ses ressources. Il voulut suppléer à force d'hommes au temps et aux instruments qui lui man quaient. Les habitants de Pondichéry furent mis en réquisition et condamnés indistinctement à toutes sortes de travaux, même à ceux que leurs préjugés de caste leur interdisaient le plus. C'était presque un sacrilége. Des prêtres, des guerriers, faisaient office de bêtes de somme, portaient des fardeaux, traînaient des charrois, et se voyaient attelés au même brancard avec des parias ou des soudras. Les membres du conseil eux-mêmes, etfrayés de cette profanation, essayèrent de faire comprendre à Lally combien c'était un attentat inoui et abominable aux yeux des Indous. Ils ne purent rien obtenir. Lally alla jusqu'à les accuser d'avoir reçu de l'argent pour parler ainsi. La ville devint quasi déserte, et les préparatifs du siège n'en allaient pas plus vite. Lally, irrité, n'y trouva d'autre remède que de redoubler de rigueurs dans l'emploi

des movens de contrainte. Le siége cependant, commencé le 15 mai, fut poussé avec vigueur et succès, et le 1<sup>er</sup> juin, la flotte française ayant apparu, la garnison demanda à capituler; elle fut faite prisonnière de guerre, et les fortifications furent démolies. Caddalore était tombé en même temps en notre possession, ainsi que Devicottah. Le ministère avait espéré que ce dernier armement qu'il envoyait dans l'Inde y ruinerait définitivement la puissance anglaise. Encouragé par ses premiers succès, Lally voulut frapper un coup décisit en s'emparant de Madras. Les Anglais etaient decourages par ces echecs essuyes coup sur coup. Les fortilications de la ville, détruites lors du dernier siége, n'avaient été qu'en partie reparces. Tout présageait un nouveau et facile succes. Mais la grande difficulté était le manque d'argent. M. de Leyrit, gouverneur de Pondichéry pour la Compagnie, avait déclaré que, passe quinze jours, il ne se chargeait plus de nourrir, ni de payer l'armée. Où prendre de l'argent? telle était la question urgente. Divers avis étaient proposés, lorsqu'on s'avisa que le rajah de Tandjore était redevable à la Compagnie d'une somme de 3,600,000 roupies. C'était beaucoup plus qu'il ne fallait. Une expédition fut aussitôt résolue pour contraindre le rajah de Tandjore à payer les 3,600,000 roupies. Ce fut en ce moment que Lally, trop peu éclairé sur l'utilité d'une alliance intime avec le subabdar, et jaloux peut-être de l'importance que Bussy avait acquise par sa position à la cour de ce prince, lui envoya cet ordre de rappel, qu'il regut au moment dont nous ayons parle.

L'armée , dès son entrée a gne, eut à se ressentir de l' premieres **mesures prises p** L'effroi qu'ell**es avaient ins** indigènes les avait tous mis Les transports se faisaient ment; les vivres manquerer comble d'embarras, il y av cours d'eau à traverser avai ver à Karical. Quand elles ( à Devicottah, les troupes : rien mangé depuis vingt-qui res. Rien n'était préparé po recevoir. De fureur, elles min à la ville. Quand on fut enti Tandjore, tout manquait, ar vres et poud**re. Les Hollanda** gapatam en voulurent bien deux cents quintaux. Quant à Lally, réduit aux derniers exp s'avisa de me**ttre en Ierme** l de la ville assiégée, qui fut par un soumissionnaire pour l de 200,000 roupies. Ce ne tout : une pagode, qui **pasi** contenir de grandes richesses lée et houleversée, les idoles On les trouva de matière co dorées seulement à leur sur pagode, il est vrai, conter grande quantité de riz; mais. celui qu'on avait trouvé dans heureuse Devi**cottah , il éta**i dans ses gousses, ce qui le r à fait hors d'usage lorsqu'on pour l'en tirer, du temps et truments necessaires. Ainsi, ( chés honteux, des violences i suivies d'éch**ecs inévitables,** quoi Lally s'était réduit par soi aveugle pour ce qui est plus la presomption et l'entéteme seul, plus fort que les armé fort que la **force et que le** Tandjore ne fut pas pris. Per siège entrem**élé de négociat**i général fran**çais, irrité des d**e le rajah suscitait sans cesse, jusqu'a le me**nacer de l'envoye** esclave, avec toute sa famille, bon.Le rajah résolut à ce : s'ensevelir sous les ruines de tale. Mais les choses n'allèrent que-là. L'épuisement des m

**t d'une** défai**te ess**uyée par la nçaise firent prendre le parti aite. La haine, excitée dans les assieges, poursuivit nont l'armée dans sa marche, vint s'attaquer jusqu'au miamp à la personne de Lally. ppa que par miracle à l'ex-'un caisson qu'un Tandjoréen d'un coup de pistolet à côte ndis qu'un autre lui décharla tête un coup de sabre, beureusement avec sa canne. rés, au nombre de cinquante, : alors sans espoir, fondent k sur l'entourage du général, tous massacrer, à l'exception me leurs blessures avaient l**e c**ombat. Pendant ce temps, , ce même chef qui avait aut tuer Chanda-Sahib, se prébruit de l'explosion du avec 10,000 hommes sur le çais, où il jette le désordre. l'une demi-heure cependant, des officiers parvinrent à troupes, et l'ennemi fut Ii n'en harcela pas moins endant toute la journée, et se poursuivit au milieu de , d'humiliations et d'embarite sorte, embarras dont on se racheter par le sacrifice humiliant de la grosse ar-: siège qu'on avait dû endes bagages qu'on avait. és.

rte de fatalité semblait préites les résolutions de Lally. qu'il avait recours à tant its désastreux, afin de se l'argent nécessaire pour le Madras, la Providence semner dans les mains de notre se disposait à croiser vers vaisseaux de la Compagnie chargés de tout ce qui nous , argent et munitions. Un re de Lally la retint dans la Pondichéry, où il voulait ; prête à lui prêter son ap-Madras. Elle manqua ainsi aisseaux, qui passèrent imsur le point où elle eût

établi sa croisière. En revanche, le 2 août, huit jours avant la levée du siège de Tandjore, elle rencontra la flotte anglaise, à qui elle présenta le combat. Il s'engagea avec vigueur des deux côtés, mais sans résultat plus marqué que le précédent. Le gouvernail du vaisseau amiral brisé, le feu prenant au Comte de Provence près de la sainte-barbe, deux autres vaisseaux s'abordant, et forcés d'essuyer le feu de l'ennemi avant d'avoir pu se dégager, ces divers accidents obligérent la flotte française à se retirer. Heureusement les Anglais étaient si maltraités, qu'ils ne purent la suivre. Ils vinrent comme ils purent mouiller devant Karical. Leur perte en hommes, de même que dans le combat précédent, était bien moindre que la nötre (166 contre 600). Cette différence tenait à la différence de la direction dans les feux, les Français visant au bois des vaisseaux, et les Anglais aux agrès. La flotte française vint se réparer sous le canon de Pondichéry. Lally y arriva bientôt après, escorté seulement de quelques cavaliers. Au passage du Coliroun, à Devicottah, il avait été obligé d'abandonner son artillerie et ce qui lui restait de bagages; et, ne pouvant tenir aux lenteurs d'une marche si pénible, avait pris enlin le parti de laisser son armée en arrière. Dans ce désarroi, il voulut faire retomber sur la flotte le fardeau de la guerre, et essaya de contraindre d'Aché à reprendre la mer. Mais celui-ci, alléguant l'état de ses vaisseaux, fit appuyer ses refus par un couseil de marins, qu'il convoqua. Rien ne put le détourner de la résolution qu'il avait prise de ne plus livrer de bataille. Tout ce que Lally put obtenir de lui fut qu'il lui laissat 500 hommes, tant matelots que soldats de marine, pour servir comme troupes de terre. Au commencement de septembre, il appareilla pour l'île de France. C'est vers ce temps-là que Bussy arriva à la tête d'un petit corps d'Européens. Sur les bords de la Kistna, il avait remis le commandement de ses troupes au marquis de Con-



rent de faire comprendre à Lally enobien c'était un attentat moui es abeminable aux yeux des indous. La se purent rien obtenir. Lally alla jusque les accuser d'avoir reçui de l'rapour parler ainsi. La ville devoit à d' déserte, et les préparatifs d' n'en ailaient pos plus vite i rité, n'y trouva d'autre res susredoubler de rigueurs dat des des moyens de contro t

voul to frequency APPLES s'empu 61 etan to o BILLE sen tiné de i ad avait Miller . F ies Au-Par Sar les ot obbæé el 1 1 11 DESCRIBILE Lw dont on PH priv. La en trois T. ot a la part le treite. tre de ce e in facisies. a vecitable, aentien de lui, o at fare un or plande tres

on ce pu'd avait

enablication, II

or son intelli-

eraid son corpx.

dot Malgre

no le desotear Lectoit failes,

Doubalt, dont if

e tra promis pile title of pi tre a salestaire aux राज गाजीवक्रावास व , whice leave appears. It can line Amaion d'un cotte . satre, rola et pour troupes etes-nomes, chat fart serieree six menx n ieux poor desonabab. L'obstination de tout le surj'et et l'exacatendre de sourdis e denner aux França - 6 racent dans le Bengale. ne renonçasent a lours tous les autres avants asait concedes. Lette dans liquene il se tronbligeo, ea outre, a misques una des premieras Penquer Des gouvern ces, qui pressad outre le recouvrement des motereid pour echapper in la mort. Monapore 🔊 mes. Does proclamated produces d'Al-Peuro hise dont at m ons l'investiture de Mi oub Ring, son prenlatisant but même jeron fenteaente.It etait 💼 Asizo s d'apa ser les 😘 contre une autorite que blie, Capre en vint faci Toutefels il unt a son s condition que Mir-Jan immed atement sea c soultrance. Le nalisb d be re araret comita hons sor les collectes pal acs. Quant il con-quelque orgent et de he tivesses ses propies troi sentirent à se mettee

fül £ 45-4 hre o la faer redolb. td courir, as Moarshulain, La crand's de Surajahsatus dans leng com de qui on pactudes, fut asneues enlevees et ca. Le jeune Miution, comme on mous un fin poliles deux vieilles il patie ni pudeur; le bruit de leur t que leur vie lui age, et il les conconner plus tard. es embarras dont té, le bruit se renée combince de rattes, aides par le itrait dans le Benjeta encore une s Anglais, et Clive payer la securité n rendre. Le salait un des objets du commerce de l'organe de Clive, ferme lui en füt

ode que ses sujets. : soumettre. i. Clive entra, le lahad, qu'il trouva n. Les rues étaient ques fermées; les es Siets, avaient ments; les familles sarete leurs effets ble de confusion, té dans les intriæ débarrasser de a une emeute conui demanda à se lle à Calcutta. On tous ces embarras sque arriva la nou-

Jaffler ne se sou-

un fermier qu'il

velle du premier 'combat naval entre les Français et les Anglais sous Pondichery. Clive eut l'art d'en faire une grande victoire, et le fantôme de l'armée franco mahratte, qui arrivait par la province de Bahar, s'évanouit.

Le gouvernement anglais du Bengale se composait alors d'un conseil de cinq membres présides par Clive. La cour des directeurs, assez mal inspiree en cela, jugea à propos de changer cette forme et de la remplacer par un conseil de dix personnes et quatre gouverneurs, qui devaient presider successivement et par quartiers de trois mois. C'était un gouvernement de dislocation et de dissolution. Par une disposition non moins étrange, le nom de Clive ne se trouvait pas porté sur la liste des quatre membres appelés a être gouverneurs, ni même dans celle des dix membres du conseil. La force des choses, jointe au patriotisme des membres du conseil de Calcutta, redressa ce qu'il y avait d'offensant pour Clive dans une pareille exclusion. Par une decision unanime, le conseil, y compris les quatre gouverneurs désignes, pria Clive d'accepter sans partage les fonctions de président. Le heros de ce bel hommage avait trop bien conscience de sa valeur et de l'utilité dont il pouvait être à son pays, pour ne pas accepter sur-le-champ, et d'ailleurs son merite eût-il été moindre, c'était deju se rendre utile que de servir à déjouer l'inintelligente combinaison dont s'était avisée la cour des directeurs. Dans le même moment, un homniage du même genre rendu à Dussy, malvoulu de Lally, honorait aussi l'armée française. Elle comptait dans ses rangs six colonels. Bussy, qui n'était que lieutenant-colonel, leur était inférieur en grade. Ces six offi-ciers supérieurs, MM. d'Estaing, de Landivisiau, de la Fare, de Brêteuil, de Verdière et de Crillon, voyant l'injure imméritée que le mauvais vouloir de Lally faisait au mérite et aux services de Bussy, et le dommage qui en résultait pour les affaires de la France, poussèrent l'abnégation juaqu'à écrire au premier que, nonobstant la diffé-



ins le conseil contre ng repondit par cette a vaut mourie d'un les murs de Mar le glacis de Ponon entraina tous les t absolument vide; Lon forma par ce de 94,000 roupies; pour sa part 60,000. n'eut pu suffire atte de l'artillerie embarqua ce que partit (déc. 1758). riiere lui un fort rvu par les Anglais fense et de toutes 🐇 Ne pas s'en emere à toutes les rèmus y perdre du mer des munitions ites les urgences ally passa devant le ut, qu'il se contenta est dans de telles .. ie présenta devant speré. Les habitants 🧸 soldats pillèrent or sortie fut tentée sarges, ayant à leur per, dont le nom a temme qu'a rendue effection qu'elle a su rs hommes distinrnier, entre lesquels romer rang Sterne, el e produisit d'abord pes occupees a fouiller a cuver leur boisson, it cependant une issue pour les assiegés, qui y nonnes tués ou blessés, mers. On eut pu prendre s'emparant d'un pont. pas ou, plus probablepulut pas executer ce moutext into aveir pasd ordre. usa d'avoir fait manquer use de Mad is. En cela, genéral portoit encore la mison. (Indr.)

peine des mauvais procédés dont il abreuvait ses subordonnés. L'armé elle même désirait un échec pour qu'il tournât à la confusion de son chef. Epouvantable situation au milieu de laquelle Lally, seul contre tous, con-servait une fermeté, une ténacite que rien ne pouvait abattre, et qu'il faut admirer, encore qu'elles ne se soient pas combinées avec les qualités qui leur eussent valu le auccès. Il était arrivé devant Madras avec des provisions seulement pour quinze jours. Co temps expiré, la ville tenant encore, il fallut s'en remettre au hasard. Le hasard s'y employa de son mieux. Tantot, c'était un vaisseau qui amenait un chargement de riz capturé sur quelque bâtiment anglais; tantôt, c'était quelque secours qui arrivait de Pondichéry, et qui pourvoyait pour un moment au besoin que l'on pou-vait avoir de poudre, de vivres ou d'autres munitions. Avec cela et des troupes non payées, il fallait suffire, non-sculement aux travaux de l'attaque, mais encore au som de la défense, car le fort de Chinglaput, qu'on avait laissé derrière soi, envoyait sa garnison inquiéter les assiégeants, et des partisans, à la solde des Anglais, venaient ravager les districts d'où les Français tiraient principalement leur subsistance, ou menacer les petits forts des environs au secours desquels il fallait courir. Le siége traîna ainsi deux mois, de vicissitude en vicissitude. Les secours arrivaient de toutes parts aux Anglais. Les Mahrattes, le rajah de Tandjore, par avarice ou par crainte, prenaient parti pour eux: nouveaux ennemis auxqueis il fallait encore tenir tête. Lally suffisait à tout, et allait de plus en plus manquant de tout. Pourtant il avait ouvert une bre che praticable, et, pour en finir, il allait a tout prix livrer l'assaut; mais, la breche reconnue, il fut constaté que, si elle était praticable pour des troupes qui l'auraient atteinte, elle était inabordable, le revers du fossé étant encore protégé par une rangée de fortes palissades dont pas une n'était endommagée. Pour arr

palissades, les soldats se fussent trouvés pris d'enfilade par le canon de plusieurs bastions et par la mousqueterie de quelques traverses qui coupaient le fossé. Il fallut faire jouer encore l'artillerie Enfin, le 16 février, Lally avait résolu de donner l'assaut coute que coute; mais le même jour, vers cinq heures après midi, des vaisseaux furent signalés. C'était la slotte de l'amiral Pocock, qui amenait aux assieges 600 hommes de troupes royales, sans compter les quelques milliers d'hommes d'equipage, l'artillerie des vaisseaux et les secours de toutes sortes. En présence de forces pareilles, qui eussent pu proliter des travaux des assiègeants pour les assièger à leur tour, et des brêches de la place pour y pénétrer à la suite des vainqueurs , l'assaut, même couronne de succès, eut ete une folie. Apres avoir redouble son teu pour laisser ses adieux aux assieges, Lally prit le parti de la retraite, et la commenca dans la nuit. Le lendemain matin, les assièges trouverent dans son camp 23 pièces de canon, dont 22 hors d'usage. Il en laissa aussi 19 dans le fort Saint-Thomas, qui fut egalement evacue.

Pendant que Lally s'eloignait, la rage dans le cœur, la nouvelle arrivait à Pondichery, où elle excitait plus de joie qu'à Madras même. Des cœurs trançais conspiraient sans honte au grand jour avec l'étoile de l'Angleterre, tant etnient profondes et effrénees les hames qui poursuivaient le general. Ceim-ci sombre, mais p**eu** contenu, eclatait de son côte en imprecations et en injures. Il disait. à propos de Pondichery, que le feu du ciel , à defaut de celui des Anglais, embraserait cette neuvelle Sodome. Il ecrivait à M. de Levrit une lettre pleme d'invectives et d'accusations de trahison. Sans doute la levee du siege de Madras , tant de sacrifices en pure perte, tant de voionte, tant d'activité depensees inathement, etrent un grand echec pour les arres françaises. Mais l'ausence de vues postiques ches le general, et le rappel de Bussy. qui en etait la consequence, renaient

de porter à la cause de la F dommage bien plus considé core que l'échec militaire: qui ne sera plus reparé. L idée, la grande politique **d**i avait été de conquérir l'Inde de l'Inde elle-mëine. Bien ki taquer à toutes ses forces voulait s'en emparer adroite et il y avait réussi, - pour k au service de la France. Da teme, la guerre avec l'Angle tait qu'un accident, et on guerre aux Anglais, non con ennemis, mais comme aux all ennemis. L'objet principal propres alliances, c'est-à-dir qui, de son propre mouveme sait françuise. Cette Inde, v ment française, cette inde ment unie à la France. Dupl créée en créant un subabda bahdar, fait de sa main, n'e iui que sa créature; mais po pavs de traditio**ns, il éta**i tôme de la tradition et ( quité nationales, il était k consacre par le temps, inv véneration et de l'obéissam selles ; il tenait dans ses mair visible et trois fois saint : rattachaient par un culte qua titieux toutes les piétés bé des Indous, l'étendard sacre c'n. Avoir ce subahdar à 🕱 donner l'Inde à la France; dre, c'était, en **soutenant** t purement fran**çais, se donne**r des indigènes le mérite de une cause tout intérieure et pour eux. Voilà comment da téme de Dupleix, rap**pelé** p fait la guerre à l'Angleterre, avec l'Angleterre n'était qu'i cidentel et fortuit. Le cour de ce système n'était pas é dommage ou l'humili**atio** Grande-Bretagne, mais le du subahdər. Celui-ci recom pecte, la guerre tombait d'e la te d'abet: et cela est quiaussitét après avoir assis Djung sur ie trône, et établ torite dans les provinces,

à proposer la paix, malgré textes que l'esprit guerrier ouver dans le Carnatique nuer la guerre. Par quel tour envoya-t-on à la place nait de renverser Dupleix, pour qui l'Inde n'était rien, te la politique se résumait 10ts: Guerre à mort aux y a là des Anglais: c'était e Lally voulait savoir de son histoire. Il ne faut reste un seul : c'était tout voulait prévoir et prépaouvait s'appeler' semer du e recueillir que la guerre loujours; la guerre avec le juand on en aurait eu fini idence de Madras ; la guerre zol, quand on en aurait eu n subahdar; la guerre avec tes, héritiers affamés de Tunour, quand on en auavec les derniers débris de Telle était l'expression sucette politique myope qui ec mépris le système des ec le pays, et qui n'allait iner les Anglais. Les fruits t pas à s'en faire sentir. que Lally assiégeait Maonel Forde parcourait les lu nord, où nous l'avons d'où Bussy venait d'être ivé de cet appui, Salabutactère faible, esprit sans et sans vues, était aban--même, et écrasé du poids uffisance. Le marquis de qui occupait la place de le remplaçait pas. Après é battre par Forde à Peds'était laissé prendre à Maivec toute son armée, qui risonnière de guerre. Le lont il attendait le secours, ers attendu lui-même que i vînt en aide, et ne savait ant il ne demandait pas de se montrer fidèle aux Pressé par Forde, pressé re Nizam-Ali, que l'absence wait encouragé à relever de la révolte; pressé par

d'autres rajahs, qui avaient secoué le joug de son autorité, et allaient démembrant son empire pour en livrer les lambeaux aux Anglais, il ne savait où donner de la tête. L'habitude de voir Bussy penser et agir pour lui le laissait sans conseil et sans volonté au milieu des difficultés qui eussent demandé un jugement prompt et une âme résolue. Toutefois, c'était toujours dans les bras des Français que le rejetait sa mollesse, et après la prise de Masulipatam, il fit mênie demander des rentorts à Pondichéry; plus fidèle en cela que d'autres alliés, qui n'avaient pas attendu au delà de la levée du siége de Madras pour se détacher de nous et passer à l'ennemi. Mais enfin ne recevant rien, et sentant chanceler sa couronne, Salabut-Djung prit le parti d'en consier le salut aux Anglais. A la première ouverture qu'il en reçut, Forde, comprenant fort bien quelle était l'importance d'un pareil événement, quitta son camp, et, sans plus de précautions, vint en personne se présenter au subahdar pour conferer avec lui. Clive, qui avait l'œil sur les événements, avait déjà par ses lettres préparé une alliance de ce genre. Elle fut conclue à nos dépens. Le subahdar s'engageait à livrer aux Anglais tous les districts dépendants de Masulipatam avec ceux de Condavir et de Walcarmannaz; à obliger tous les Français qui se trouvaient à son service à repasser la Kristna dans quinze jours; à ne plus permettre à cette nation de s'établir dans le Deccan; à ne plus prendre de troupes françaises à son service; à amnistier le rajah Ahnunderauze, qui avait introduit et soutenu les Anglais dans les Etats du subahdar. En revanche, ceux-ci l'aidaient à se débarrasser de son frère révolté.

Ainsi disparaissait le dernier vestige du monument qu'avaient élevé la politique et le génie de Dupleix. Ainsi ce grand homme, qui se survivait à lui-même, voyait les Anglais hér déjà du patrimoine magnifique ( avait constitué à la France; ai nom français était rayé à tout i de l'histoire de l'Inde. En

 -L. He. E. Bull Cold r der 42. 4. ing. r ti leting **determi** Late lating. All ! 😘 a 🔝 ii ikomiej ध के जाना के आहे। .. THE LOS DESIGNATION .: I'i iin wille it i - +ilight ha The supplied of the second ्र । अस्त्रेत्राक्ष क्षान्तर प्रदेशका **व्या** the Theresell intelligence · Interest of the color . स्टाइट के हाइन्स्ट्राप ् 🕒 🗁 स्थाप्तराह्य 🖼 🗁 स्थाप्तराह्य 🖹 7-5-42 Milite II Milit THE PART THE PARTY ... The second control of the BOS TURN. ... ing the stimum ....er mas b Sistem Siz. . . . . . . and the second s : Luly Culy 6 THE REAL PROPERTY. 🗁 🕆 त्यहामध्यक्ष 🖁 🕏 THE THE THE - "AL PRINTE POS ne diense das to the second and the second of the part and part The Committee of the Co - ar ittenire les l 1. . . . . - 1 to at I Europe. I THE POOL SE and the Tripetti, C ingertier per ses revenus.

ila seculas attenda attiva (

; il se composait de 180 e troupes, de 400.000 livres et 247,000 en diamants. Ces étaient bien au-dessous des et tellement insuffisantes, veillèrent le découragement l'énergie. Il alla à son coma'on apprit que la flotte remmédiatement dans les îles et de Bourbon. D'Aché avait quatre vaisseaux de guerre 's par l'amiral Cornish deoindre la flotte de l'amiral et contre des forces aussi s il ne voulait point tenir la emontrances des principaux de Pondichéry, celles des iteurs, des officiers, du clergé purent faire fléchir sa ré-Jne protestation fut signée, ut quel peril en resulterait etablissement dans l'Inde; te et quel discrédit rejaillix yeux des peuples indigéle nom français, de cette qui semblait constater, nonl'aveu de notre défaite dans combat, mais encore l'effroi en avions emporté. Enfin on Aché responsable de la perte mie. Déjà il avait mis à la seul vaisseau n'avait pas enreillé. On remit au commanopies de la protestation pour apitaines de l'escadre. D'Ait à douze milles en mer. Il nseil à la suite duquel il rendichéry. Mais, maintenant a résolution première, il se ba**rquer 500 Européens, tant** ie matelots, 400 Caffres, et issitőt.

lutaire si le salut avait eté ncore: il opéra une sorte de ment entre Lally et Bussy. sité entr'ouvrait l'esprit du ux conseils de la longue et expérience de l'autre. Rajahs de Chanda-Sahib, venait onnu par Lally nabab du Carsans l'avis du subahdar. Basng, second frère de celui-ci, vu comme nous la réconci-

liation de ses aînés se faire à ses dépens, s'était donné aux Français, et leur avait déjà apporté une coopération énergique. En revanche, il sollicitait ardemment d'être nommé à la place de Rajah-Sahib. Lally, qui avait tiré de celui-ci d'assez forts subsides pour prix de la dignité qu'il lui avait conférée, répugnait à cet arrangement peu loyal. Bussy y poussait au contraire; et comme il ne perdait point de vue l'espérance de ramener à nous le subahdar, il pressait Lally de donner à Bassalut-Djung l'investiture du Carnatique, sous la réserve qu'elle serait confirmée par son frère. Lally, après avoir longtemps résisté, finit, après le départ de la flotte, par se laisser vaincre, et Bussy, qui avait été nommé récemment commandant en second de la colonie, partit aussitôt pour aller joindre ses forces à celles de Bassalut-Djung, et continuer avec lui la négociation de cette affaire.

Le jour de son départ, on sut à Pondichéry l'échec essuyé par les Anglais dans leur tentative sur Wandeswah. Il les y suivit jusqu'auprès de Conjeveram, leur présentant le combat, qu'ils refuserent. Divisant alors ses troupes, il en laissait une partie à Wandeswah, et s'en allait avec le reste a la rencontre de Bassalut-Djung, lorsqu'il reçut des nouvelles qui le ramenèrent sur ses pas. Le 16 octobre, quelques soldats ayant été punis pour une faute de discipline, cinquante de leurs camarades s'assemblerent, s'emparèrent des tambours, et battirent la générale. Tout le régiment, c'était le régiment de Lorraine, prend les armes et les suit. Nous avons vu déjà quels étaient les sentiments de l'armée à l'égard de son général. Ces antipathies, toutes personnelles contre Lally, s'accroissaient des mécontentements que soulevait l'irrégularité de la solde. Elle était alors arriérée d'un an. Le mécompte qui avait suivi l'arrivée de la flotte sur laquelle les soldats avaient compté pour être ensin satisfaits, était venu pousser jusqu'à la fureur la fermentation des esprits. On accusait Lally d'avoir gardé pour lui l'argent

envoyé d'Europe. Les officiers, déjà assez embarrassés de maintenir la discipline dans une armée mise à de si rudes épreuves par une succession incessante de privations et de soulfrances, ne pouvaient sauver une partie de leur autorité qu'en la dissimulant sur ces atteintes portées au respect qu'exige la majesté du commandement. Ils faisaient la part du feu en abandonnant le général à la médisance du soldat, pour obtenir du moins un reste d'obéissance dans les choses du service. Le jour était venu où ce reste même devait leur échapper. Leur voix est mécounue; le régiment de Lorraine entraîne avec lui le régiment de Lally et un bataillon de la Compagnie. Ils vont en bon ordre, et commandés par leurs sous-officiers, prendre position sur une montagne voisine. Ils s'emparent de l'artillerie, des troupeaux, de tous les approvisionnements. Ils veulent même emporter avec eux leurs drapeaux; mais ici et devant ce signe révére, l'autorité des officiers parvient à se faire respecter. Les ofliciers se pressant à l'entour, avaient juré de mourir plutôt que de se les laisser enlever. Une fois installés dans la position qu'ils avaient choisie, les révoltés tracent leur camp, élablissent **leurs postes, organisent, en un mot,** la discipline et le service aussi régulièrement que dans une armée soumise à ses chess. Des sous-officiers avaient été promus à tous les grades vacants. Le géneral était un sergent de Lorraine nommé la Joie, qui avait choisi **pour son major général un autre ser**gent. La Joie avait aussitôt rédigé un règlement, qui fut lu à la tête des compagnies. On avait juré de l'observer, et aussi de ne se rendre qu'après avoir obtenu satisfaction sur l'arriéré. Nulle violence, au surplus, aucune de ces brutalités qu'on aurait pu attendre d'une soldatesque en révolte. Dans la révolte même, ils restent soldats et bons soldats. Tous les officiers qui se présentent pour essaver de les ramener sont recus avec honneur par leurs successeurs, mais non écoutes comme des chefs. Tout se continue

d'ailleurs comme sous leur con dement. Les soldats demeurent filles à leurs drapeaux, qu'ils n'ont plus, et m préparent à repousser les Anglais; in élevent des retra**nchements et places** leur artilierie sur le seul point parch leur position fût vulnérable. L'avis de cette sédition avait été aussitôt trasmis à Pondichéry. Lally, suivant an habitude, écla**ta en accusations con** le conseil, qu'il assembla néanne et dont les membres s'appliquères démentir ses accusations plutot des actions que par des paroles. 🗀 cun d'eux offrit son argenteriectes que avait d'objets précieux. Tout fut post à la monnaie e**t fondu à l'instant. La** habitants de Pondichéry imitèrest et exemple, et provisoirement on dip un officier avec tout ce qui re d'argen**t d**an**s la caisse de l'arm** Cet officier, arrivé au camp, haran les soldats, parvint à les toucher, d aidé par la Joie lui-même, les am moyennant une promesse d'argest i d'amnistie, à rentrer dans le destil En effet, cette double promesse ay été bientôt remplie, les troupes 📭 vinrent d'elles-mêm**es à Wandesval** où elles passèrent la nuit à boire et l se rejouir.

Bussy, en apprenant ces nouve prévint un événement semblable ( son corps d'armée en distribusat l l'argent à sa disposition. Hi tre neanmoins Bassalut-Djung siege ment refroidi par cette insubordi tion des solda**ts. Son frère, Nizas-M** lui faisait d'aille**urs de pressante** i tances et de grandes promesses. l salut ne voulut s'engager avec l qu'a la condition d'être reconst médiatement nabab du Carnatique, de recevoir quatre lacs de roup Comme de ces conditions la sect surtout était absolument inexécut on ne put rien conclure.Pendant@ conférences, Lally, toujours pa par le besoin d'argent, ayant w diriger une expédition sur l'île de 👺 ringham, où les Anglais possés un district qui leur rapportait 🌯 seul 600,000 roupies, divisa 🗪 🏲 mee en deux corps, contre l'avis

membres du conseil; l'un de s, commandé par Crillon, fut ur Seringham, dont il s'emsutre cantonné à Wandeswah ot. Le colonel Coote, récemrivé avec un renfort d'un milmmes, voulut proliter de cet ment de notre armée dans le se mit en campagne. Maigré du gouverneur de Wandesentra la nuit dans la place par . De là, il se porta devant Ca-, puis enfin sur Arcot. Mais de sa marche, Bussy s'était quitter Bassalut-Djung, et il ns Arcot quand les Anglais entérent. Toujours habile en ions, il avait su tirer de son suprès de Bassalut-Djung cet du moins que 400 cavaliers engagés à son service, et biens, les Mahrattes, mécontents zlais qui leur refusaient des dues pour prix de leur convant le siège de Madras, lui nt aussi, moyennant 200,000 , un corps de 1,000 cavaliers. ort mit les Français en posifaire redouter à l'ennemi une re décisive. Cependant, comme t devenue inévitable, on s'y t de son mieux de chaque côté, itant partout des allies, et en lant toutes les forces dont on disposer. La guerre, presque subsistante entre les petits du pays, fournissait une masez mobile, il est vrai, à ce nent d'alliances.

movennant de l'argent complevéaux Anglais, qui n'offraient lettres de change, un corps de lahrattes, se crut enfin en mecommencer ses opérations. Il par quelques petites expédius ou moins heureuses à l'exél'un projet qu'il avait à cœur; la reprise de Wandeswah. La que lui inspirait l'opinion réde la supériorité de Bussy, le ncore une fois à des procédés nes, que le colonel demanda à erà Pondichéry. La permission

lui fut refusée, et il eut à donner son avis sur le plan de campagne concu par Lally. Bussy le goûtait peu. Il objecta que les Anglais ne laisseraient point assiéger Wandeswah sans forcer les Français à accepter une bataille; que nous y paraîtrions dans des conditions inegales, puisque les troupes et l'artillerie occupées au siège affaibliraient d'autant notre armée, et que la nécessité de couvrir la place ne nous laisserait pas maîtres de choisir notre terrain. Ce qu'il y avait, selon lui, de mieux à faire tout d'abord était d'employer le corps entier des Mahrattes auxiliaires à dévaster les possessions de l'ennemi pour le réduire, ou à livrer bataille , ou à se réfugier autou**r** de Madras pour y trouver sa subsistance. Cet avis était d'autant pl**us sage,** que les dévastations opèrees par les Mahrattes avaient déja amené la disette dans le camp de l'ennemi, et que la régence de Madras, qui ne touchait plus ses revenus, avait rappelé auprès d'elle le colonel Coote. Il allait obéir; mais Lally, ne tenant aucun compte de ces considérations, marcha sur Wandeswah , où le colonel Coote ne tarda pas à le suivre. Bussy, laissé en arrière, avait reçu l'ordre de rejoindre le corps d'armée principal, si les Auglais tentaient une diversion. Lally, en arrivant devant Wandeswah, donna l'attaque sans désempater. Maineure**u**sement la tête de colonne était composée de marins peu habitues à ce genre de guerre. Ils ne tinrent pas contre la fusillade des assiégés. Le lendemain , à la tête de tou**te so**n i**n**fanterie précédée de deux pièces **de** campagne, Lally revient à la charge, et entre le premier dans la ville l'épée à la main. La garnison se réfugie dans le fort. Les assaillants se barricadent dans la ville, et dressent leurs batteries. Coote avait pris position à peu de distance, attendant que le siége fût commence pour fondre sur l'armée assiegeante ou sur le corps d'observation. Bussy, qui voyait ses prévisions en train de se réaliser, renouvela ses instances auprès de Lally, afin d'obtenir qu'on ajournât les travaux du

siège, et que l'on tînt les troupes rassemblées pour livrer bataille avec toutes les forces de l'armée, ou que l'on se mît en retraite. Il y avait dans le cœur de Lally trop de préventions haineuses pour que ce conseil ne fût pas discrédité d'avance par la source d'où il émanait. On était entré dans Wandeswah, le 10 janvier. Il avait fallu attendre l'artillerie de siége, et le 20 seulement, le feu commença contre le fort. Dès le surlendemain, la brèche était ouverte. Coote jugea que le moment d'agir était venu. Etant parti pour faire une reconnaissance, il apprit l'ouverture de la brèche, et ordonna à toutes ses troupes de le joindre. Elles arrivèrent pendant la nuit. Il s'avança alors à la tête d'une partie de sa cavalerie pour continuer sa reconnaissance, fut rencontré par la cavalerie mahratte, sur laquelle il donna. Pendant cet engagement, le reste de sa cavalerie, ses cipayes et deux pièces d'artillerie vinrent le soutenir. Avec ce renfort, il culbuta les Mahrattes, et s'empara de leur position. La bataille était engagee. Les Français avaient laisse devant le fort 450 hommes, dont 300 cipayes et 150 Européens. Le reste de l'armée, nombre de 6,550 hommes, dont 2,250 Français, vint se mettre en ligne. Les cipayes manœuvrèrent mal et se laissèrent renverser. Le régiment de Lorraine, qui s'avança pour les soutenir, parvint, sous un feu meurtrier qui portait le ravage dans ses rangs, à percer la ligne anglaise. Mais la, pris **sur** ses deux flancs par les deux ail**es** de cette ligne, il se trouve engagé dans un combat corps à corps, où les pertes qu'il venait de faire lui laissaient une grande infériorité. Rompu, entame de toutes parts, et jonchant le terrain de ses morts, il se retire en désordre. Coote ne s'emporte pas à le poursuivre; au contraire, il rallie les siens et les ramène en bon ordre sur l'aile gauche des Français, où l'explosion d'un caisson qui avait tue ou blessé quatre-vingts personnes, venait de jeter quelque confusion. Bussy de son côté rallie les fuyards, entraîne avec lui le

régiment de Lally, et, la baionnette avant, marche à l'ennemi que vensi soutenir deux pièces de canon. D ce moment, son cheval, frappé d' balle, est renversé. Lorsqu'il viv bout de se dégager, il était ente d'ennemis, et fut fait prisonnier. major Bereton, qui commandait Anglais, avait été blessé mortellem Bientôt, malgré les efforts de L qui s'épuisait à rallier les fuyart leur barrait de son corps le pass la déroute devint générale. Les glais entrérent **péle-méle avec** Français dans le camp; entrainer qui eut pu leur être fatal si les cip: qui en gardaient les postes avan n'eussent làche pied, et fait perdr là l'occasion de les prendre entre : ieux. La cavalerie irançaise, qu bonne contenance en ce moment, s seule l'armée d'une dispersion ( plete. On put en rallier les débris évacuèrent le camp par derrière, menant les troupes qu'on avait lait à la garde des travaux du siége. Ci qui eut bien voulu les poursui n'osa pas commet**tre sa cavaleri**e digène avec la notre. Au reste, s'endormit pas sur cette victoire lui livra coup sur coup Chitta Arcot, Timery, Devicottah, Pel coil, Alamparvah, Karical, Vald Chillumbrum et Caddalore. Au 1 de mai 1760, les Français en ét réduits à Pondichéry, Villanore, Di et Thiagar. La dernière heure de puissance dans l'Inde avait sonn dernier coup allait **être frappé sou** murs de Pondichéry.

Par une de ces fatalités qui se contrent fréquemment dans la ce carrière qu'a fournie Lally-Toles ce fut en ce moment qu'il parut or les yeux sur la fausse route que si litique avait faite. Les dures éca de la prévention et de l'orgueil qu'avaient voilé la lumière du vrai ne lurent tomber qu'à l'heure où cett mière ne pouvait plus éclairer pou que la profondeur de l'abime qui l'engloutissait. Sous les murs de dichery, qui seul lui restait de tar conquètes laissées par Dupleix.

re sembla lui faire comla politique qui avait fait es valait bien la politique perdues. Lorsque aucune le pouvait plus sauver, il liances indigenes une main aillante. Hyder-Ali, à qui était le général des troure, et le chef futur de cet ysore qui devait jeter un er. Il s'engagea à approvilichéry de vivres, à fournir es de cavalerie d'élite et interie. Les Français de vaient lui livrer Thiagar ait, pour mettre ses trété contre les vicissitudes ons qu'il préparait dans qu'il avait dejà commennparant, sous le nom du dans une forteresse, de ité du pouvoir. Il stipula ie les Français lui pave-00 rouples par mois pour e ses troupes pendant cette qu'après ils l'aideraient à es provinces de Tinivelly a. Les Mysoreens commenattre un détachement ané contre eux. Coote s'en enant Villanore sous leurs s ceux de Lally. Ils tinrent i engagements relatifs aux nements de Pondichery, ils n'en surent plus trouix-mêmes. Le découragedans leur camp avec la désertion suivit. Un détai amenait de Djingy 2,000 e grande quantité de riz. ttu, toute la cavalerie se trois jours apres cette arétait si bien fondue, qu'il pas un seul homme. Les contraire, venaient de reenforts en hommes et en i **les événements a**menaien**t** 3 les Anglais au pied de et au moment où ils y ar-Providence leur envoyait per un coup assuré et dé-

y avait deux enceintes: e d'arbres dont les bran-

ches s'entrelacent de manière à opposer un obstacle impénétrable, suffisait a elle seule pour mettre la place à l'abri d'un coup de main des indigènes. L'autre était une muraille flanquée de quatre redoutes et séparée de la haierempart par un espace assez vaste pour fournir à la nourriture du bétail **et** même des habitants pendant quelques semaines. La place fut investie à la fin d'août. Le 4 septembre, Lally fit une sortie combinée d'après un plan trèshardi et très-sage en même temps pour assiéger les Anglais dans leur camp. Ce coup de main devait réussir. On s'empara de deux des quatre redoutes dont le camp était flanqué. Mais une méprise de l'officier chargé de l'attaque qui devait prendre l'ennemi a revers, le fit arriver trop tard; l'opération échoua. Le colonel Coote, qui avait eu toute la gloire de cette campagne et commencé le siége de Pondichéry, faillit se voir privé de l'honneur de le finir. Des vaisseaux arrivés d'Angleterre ayant apporté, aux majors Bereton et Monson, des commissions de colonel, avec injonction pour ce dernier de n'en point faire usage aussi longtemps que Coole resterait sur la côte de Coromandel, celui-ci crut voir dans ces expressions un ordre de se rendre au Bengale. Il se disposa à partir avec son regiment. Mais Monson objectant qu'il ne pouvait continuer le siège de Pondichéry si le régiment lui était ôté, Coote consentit non-seulement à se dessaisir du commandement, ce qui était peut-être pousser bien loin l'interprétation des termes restrictifs inserés dans la commission de Monson, mais il s'empressa de mettre son régiment à la disposition de son successeur, et il alla attendre à Madras la fin du siége. Dès la première attaque, le colonel Monson eut la cuisse fracassée d'un coup de mitraille. Cette blessure le mettant hors d'état d'exercer le commandement, il fut le premier à se joindre au conseil de Madras pour engager Coote à le reprendre. Le siége avait fait un pas sous la direction du colonel Monson, puisque les Anglais étaient restés maîtres de la redoute

### L'UNIVERS.

.... rie blessé. , nte d'abord ... e diqua a le \_ r\_uner. C'est . ., ...ly d'avoir iatre mois et ... ..: Gsqu'au **14** 🧠 . . . ele garnison 👵 🕟 qur, à par-🔻 🖟 🕻 re 🛴 coname**nça** s. Or son energie, 🚃 keme a sa santé, \_ . . v. acut epuisee. 🗼 🧰 t gui preceda . . . . a ac vit, dans and se taire porter .... er : ux soldats cce dor et sa a. Beaucoup de .... en de misère. 🕆 a gner les pro-t chasse de la dos et C'est en . a i er toutes les and a contra contra de la contra dela contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra del la contra de la con .. . a ration au plus 🛴 - 👡 📜 e homme ne a to to ait pour ne all, souveat même .. . . . . . . terrompues, s are disette ab-👡 🔒 ola viit aux besoins mer ent le ciel paou secours des as-. ; ;u 30 au 31 déda di baragan si furieux 😴 . 🧃 i concourait , see had spersee. La say a sea milles, vint green sac-remport, suband a catteries et les . s. semis, Les habi-. . s se crurent deli-. . . . . , c e ava t aussi and a vice reniki iki kwada tauxi et and or guids conte-., se, aout les de-🧸 🚬 pierne mer. and a part, et arand the ses tra-... sa aatre espoir in minimum que Laur avait

engagé moyennant 500,000 Mais les Anglais, courant marché, en offrirent 2,000 comme l'ouragan, le corps s'ajouta à nos ennemis. On tendre quelque secours de française; mais sur le bruit jet qu'avait le gouverneme de s'emparer des îles de Fra Bourbon, le cabinet de avait envoyé à d'Aché l'or point quitter ces parages or nir sur-le-champ s'il les ava La flotte reçut cet ordre France, où elle était elle-m frante de la famine et batt tempétes. Elle ne bougea tout semblait se liguer cont tune Lally; et quand il eu Coote son vainqueur, il est v rendre ce témoignage dans qu'il envoyait en Angleterre: ne n'a une plus haute opinic du general Laliy qui, à ma o ce, a lutte contre des obsta croyais invincibles et qu'il a Il n'y a certainement pas ( l'Inde un second homme q tenir aussi long**temps sur p**i mee sans solde et ne receva espèce de secours. > Les A rent emus quand, passant e garnison qui allait déposer ils se trouvérent devant les connaissables des beaux rég Lorraine et de Lally, det connaissances que, pendant i guerre, ils s**'et**ai**ent habitués** trer en premiere ligne dan travaux de faligu**e et dans** perilleux. Jamais l'Inde 1 d'aussi belles troupes. Depa de leur arrivée dans ce pay jour de la capitulation de Pe malgre des fatigues, des pri des souffrances incessantes homme n'avait déserté. Nous qu'ils avaient emporté la jus que dans la revolte. L'a nemi pouvai**t seul en ce m** recennaitre, et l'ennemi mé ks plandre.

Mais pour Lally, il n'éta ennemis implacables. Jusqu

t ourdi des menées pour 'odieux des mesures priuvernement si elles ne as, et pour lui en disur en cas de succès. battu, ce fut contre lui ent ignominieux de hai-Sa vie même fut menatroupements d'officiers e la Compagnie qui enportes. Un poste anglais on alla l'attendre aux ill**e où**, grâce à son esrts, les huées et les ineuls l'atteindre. Dubois, armée, qui sortit après : poursuivi comme lui, r de mettre la main à la épée, et d'offrir le come ceux qui l'injuriaient. cepta aussitöt le défi. ait vieux et qui avait la **b**a mortellement blessé. ier épisode de l'histoire nation sur le continent deux épées trançaises, it sous la porte d'une pitale qui leur échappe, e et comme un resumé s trois dernières années re. C'est ainsi que cela ondichéry, et c'est ainsi meine en France. Seules ennemis de Lally, du Lally, aura passé des icier obscur aux mains

vé en France, Lally se coup d'une lettre de caon hésitait à la lui enndit de lui-même à la ant: J'apporte ici ma nnocence. Lally payait pour ses fautes, mais elles des autres. On sait 3 l'abaissement du gounçais en Europe, on sait insensées, quelles paix elles finances délabrées, favoris d'indignes faouisement, quel despous de toutes sortes, et e points une nation ouressurée se trouvait par

surcroît blessée dans ses plus légitimes susceptibilités. Tout était aliment aux haines que le gouvernement s'était attirées, et tout servait de point de mire à ces haines, pour peu qu'on pût croire que le coup en rejaillirait sur le gouvernement. Saisi par la main fatale de cette solidarité un peu avengle, Lally fut pris pour le bouc émissaire de toutes les iniquités qui s'étaient amassées. Son arrivée fut le signal d'une explosion universelle. Le gouvernement, facile à intimider toutes les fois qu'il n'avait à défendre que la justice, ne fut peut-être pas lâche de voir la fureur publique se détourner sur cette victime expiatoire, et il se garda bien d'ajouter à ses embarras l'embarras de la défendre. Les ennemis du ministère n'en poursuivirent pas moins dans Lally un agent du ministère. Enfermé dans la Bastille comme Labourdonnais, dont sa politique avait reproduit les errements, il y eût attendu éternellement comme Dupleix que son procès fut instruit, lorsque mourut le jésuite Lavaur. Ce jésuite avait eté mêlé à beaucoup d'intrigues et de négociations dans l'Inde : c'était lui, par exemple, qui, pendant le siége de Pondichéry, avait gagné l'alliance de ces Mabrattes que les Anglais nous enlevèrent. C'était lui encore qui, au moment où Lally voulait faire souiller une seconde fois les maisons de la ville pour y trouver des vivres, dissuada le général d'en rien faire, s'engageant à trouver ce que l'on cherchait, et trouva en effet des vivres pour quinze jours. Cet habile homme, qui mourut dix neuf mois après l'entrée de Lally à la Bastille, avait rédigé deux mémoires, l'un contenant une apologie de tous les actes de l'administration de Lally, l'autre, au contraire, qui était un libelle diffamatoire. Il se proposait de se servir de l'un ou de l'autre suivant l'occurrence. La mort vint déranger cet honnête calcul. Une main officieuse deterra ces mémoires dans les papiers du jésuite. Le premier disparut on ne sait comment, l'autre, au contraire, faisait trop beau jeu au parlement alors animé contre le ministere.

## NIVERS.

m ie

... La

... ro... ron... ron-

· · · : er · nt ५ १ ज्याद्य वार्म - 그 160 s de \* 1 m ture sa ta sait 99 5 × 3C-- C285. ar besant .sea Vect.cin, mond. Sms le son en-- s contraa source de 🔑 gt de resqu'à ses lats ses tyres de ru-: » cusations \* Bres. Son so Leschefs · tr.:hison n'en fut v avad trahi ાં હું વ્યાપ્ત હોમાં છે, t, vexations, 🤃 😁 t la peine her, qui lui iut 🗻 🤫ts : trahi s certa d'une - · · · · s! Après and the contract of the contra the ners. · .. · pour 😮 💸 cetar un older tracer ; s wortel. and the district e e e e e e e ...rrét tiit 1 se trompait .... 😪 ade petite fa-

veur que son confesseur ava et lui avait promise; c'était c transporté de la Concierger de l'execution dans sa voi flambeaux, suivi d'un corbitl voitures de ses amis qui vou! lui rendre ce triste et dem gnage. Quand l'heure fut mit en réquisition un tom! passait devant la pri**son. La**l tant dans cet ignoble equip son confesseur : « J'étais | m attendre a tout de la par mes, mais vous. Monsieur, tromper! » On lui fit même le bàillonner, dans la crait parole n'emût le peuple. Il degres de l'échafaud , s'age lui-même, et tendit la tête teur.

Voltaire a dit avec une s rite que la mort de Lally é sassinat commis avec le gli loi. Un autre mot de d'Alen en exprimant la même pen percer un reste de cet entrai l'opinion contre l'infortune « Tout le monde avait le dre Lally, excepte le bourreau. losophe d'Alembert faisait l semble, une trop large part ventions du public ou à la ne faire un mot. Lally avait app l'Inde des prejuges funestes, tère inconciliable avec les c ces; il s'était attaché à des el lui avaient valu de grandes fa grands malheurs; mais il ed ficile de lui trouver un crim füt pas d'un bon gentilhomm valeureux soldat. Nous ver les Anglais les haines publi charner aussi apres le heros britannique, mais nous verre l'Angleterre faire une autre ford Ciive, à Warren Hastings t int, s'ils n'étaient pas vaince Lully-Tolendal, ils n'etaient victorieux que Dupleix.

#### CHAPITRE XIV.

I DU CARNATIQUE ET DU APRÈS L'EXPULSION DES .IS.

caractéristique de cette pél'histoire de l'Inde, ce pays de diamants et des riches**ises, e**st le manque d'argen**t.** it aux peuples occidentaux aient qu'à toucher du pied : ces contrees mystérieuses leuses pour réaliser la fable las. L'œil fixe sur l'antique Lurope convoiteuse, l'Europe ait pris au sérieux et dévogination ces portes du soleil · et de pierreries que la poésie que lui avait décrites. Elle palnce et d'une main toute frédu profane respect que l'on r, ces vieux et gigantesques massif qui regardaient, imivec des yeux d'escarboucles, où elle les voulait jeter. ne eut-elle brisé ces portes, ses pieds l'or même devint eine eut-elle porté sur ces main tiévreuse et rapace, roulèrent, jonchant le sol eau d'argile. La aussi les dieux it allés, les dieux d'or au qui restait, c'était une terre **t comme la** nôtre arroser d**e** et que visitait parfois la i, en une seule visite, lui iers de ses habitants. Quant ses, elles ne vinrent qu'à la **a**vail. La sueur fut féconde : engendra que le désert et l'ar avait déjà bien des années uropéens ne répandaient là ng. L'Inde n'en tarissait pas s plaines en étaient couvers**e**s tresors ou donc les ca-Elle suait sans se plaindre e sang sous le harnais des ;; mais c'était une sueur avaient voulu exprimer de et la sueur d'or ne venait el moyen la lui faire rendre? inglais, ne pouvaient se faire : l'or manquât dans un pays

où ils n'étaient venus de si loin qu'alléchés par l'appât de l'or. C'était pitié de voir ces hardis conquérants qui, avec une poignée d'hommes, balayaient des armées et renversaient des empires, arrêtés à chaque instant par ce fétu: le manque d'argent. Une magnifique entreprise se presentait, une grande expédition était projetée : tout était prêt, les courages, les armes, les plans, et l'appétit de la conquête. Mais quoi ! une seule chose manquait, une seule: l'argent. Il fallait tout ajourner. Alors on se rabattait sur quelque pauvre petit prince, chez qui l'on comptait prendre, à peu de frais, de quoi dépouiller le gros. On détroussait pour conquerir. Le petit prince avait quelquefois l'humeur de se défendre, et presque jamais l'argent qu'on lui voulait prendre. On s'en revenait appauvri de la victoire que l'on avait remportée, et convaincu que le petit prince s'amusait à laisser brûler sa capitale, dévaster et dépeupler son royaume, pour l'unique plaisir de garder intact son cotire-fort, c'està-dire que le coffre-fort valait à lui seul bien plus que ne valaient la capitale et le royaume. L'ardeur d'y mettre la main en était augmentée. Dans l'intervalle, les circonstances avaient changé, l'occasion était passée, la grande expédition manquée, et l'on se remettait provisoirement à gueuser, non plus pour conquérir, mais pour vi-

Telle était, malgré des déconvenues multipliées, la chimère obstinée des Europeens. Partant toujours de cette idée que le moindre coin de l'Inde devait regorger d'or, la facilité qu'ils trouvaient a dépouiller tous ces princes de leurs terres ou de leurs prérogatives, leur rendait plus suspecte l'opini**âtreté** singulière que mettaient à sauver leurs tresors des vaincus si accommodants sur leur souveraineté. De la des extorsions, des cruautés, des traités sans foi, des alliances persides; toutes choses que les Indous ne se taisaient pas faute de rendre aux Européens. C'est qu'en effet, tandis que ceux-ci comptaient sur l'or de l'Inde, les Indous comptaient sur l'or des Compagnies; et Surajah-Doulah désappointé, après la prise de Calcutta, l'avait fort bien fait sentir aux Anglais. Les moindres rajahs, dont on recherchait l'amitié et le concours, paraissaient croire aussi que l'Europe etait une mine d'or inépuisable, tant ils mettaient à haut prix leurs services, quand ils le pouvaient. La vérité est que la guerre toujours flagrante ne permettait a personne d'être riche, et que les richesses presumées de chacun tentant sans cesse l'avidité d'autrui, la mauvaise foi et les violences à chaque instant renaissantes tarissaient les sources de l'aisance, perpetuaient la

penurie et la pauvrete. Pour faire le siege de Pondichery, les Anglais avaient eu recours à l'argent de Mohammed-Ali qui avait bien voulu en faire l'avance à la condition gu'on lui abaudonnerait ce qui serait trouve dans les magasins de la ville. l'ne fois maîtres de ces magasins, les vainqueurs s'a jugerent tout ce qu'ils contenaient. Mohammed-Ali reclama. On le pava de promesses en s'engageant à reduire d'autant le compte de sa dette envers la Compagnie. A peine aftermi et reconnu par des traites solernels dans sa quante de nabab **du** Carnatique . Mohammed-Ali avait . comme Mir-Jaftier dans le Bengale, pris au serieux ses droits de souverainete et vise à les mettre hors de page, en secouant la tutelle anglaise. De longues altercations avec la presidenc**e d**e Madras ethient nees de cette pretention, et comme il n'était pas le plus fort, elles avaient about à faire qu'il se reconnût debiteur envers la Compagme d'une somme assez considerable pour laqueile il proposait de payer un tribut annuel de 28 lacs de roupies (le lac vant 100.000 roupies), plus 3 lacs pour l'entretien de la garnison de Tritchinopoly. En echange, les Anglais l'autorisaient a arborer son pavillon sur les torts: ils interdissient à leurs chefs de corps et commandants de garmson d'interver ir dans les affaires du pays, et ils prometta ent leur assisfance aux collecteurs des revenus du nalab. Quelque temps après cet arrangement, la presidence n'en demanda

pas moins 50 lacs ou 12,5 Mohammed-Ali, qui fut ( donner, bien qu'il ne les les empruntant à des con onéreuses. Enfin, vint la c lative au siége de Pondich rangement qui en fut la s la Compagnie eut connais arrangement, elle trouva f que ses employ**és, qui avai** profit des mag**asins, se p**e dédominag**er Mohammed-**, pens. Elle fit **rétablir le co**c registres tel qu'il était Les velléités d'indé**pendanc** assez mai pour l'infortuné i tre dans toutes ses transi les Anglais, écrasé par de toujours croissantes et abois, il se rej**eta en désesp** sur ses voisin**s et voulut s** a leurs depens. Les Angi vaient manquer de trouv trop juste pour n'y pas ( assentiment et m**ëme leur** Le premier sur qui l'on Mortiz-Ali, gouverneur de se defendit pendant trois que l'on **trouva dans la pi** a peine les dépenses du six une affaire à recommencei Marawars, à qui l'on s'en pi n'etaient pas plus forts, m taient pas plus riches. Il fu cile de les vai**ncre, il fut im** de les faire payer. Le nabe malheur. Pourtant il lui i esperance ; c'était le petit r Tanjore do**nt le rajah** avoir de grosses épargnes. N Ali tournait ses vues et ses ce côté ; mais cette fois les . gérent à propos de s'inter; le rajah e**t le nabab. Ils nég**t nom de celui-ci et malgré rapportèrent une conventi quelle le rajah s'engageait à 22 lacs de roupies dont qui tant, et quatre lacs annue tribut. De son côté, Mobs restituart au rajah quelque soustraits du territoire de 1 rendait un **autre district à 8** possesseurs. L'exiguité de

on profit et les autres contées à sa charge scandaliséent le nabab. Il se refusait rsque le gouverneur de Maigot, s'emparant du sceau récalcitrant, l'apposa sur le 22 lacs stipulés en faveur med-Ali, il ne lui revint pas g. Mais la Compagnie, qui , voulut bien les lui porter ompte sur les 28 dont il s'édébiteur envers elle. ois campagnes heureuses t de faire pour se 'argent, et un traité obi terreur de ses armes, lui it la perte des portions de qu'il cédait par ce même r fruit de ses exploits et de e avec l'Angleterre, il se nit à une plus petite prinune plus grande gene qu'au-

: du moment où il avait tant d'elle, la présidence crut favorable pour ajouter aux e bonne amitié qu'elle venger avec le nabab, la dei jaghire destiné à arrondir re autour de Madras. Un une sorte de fief constitué opriété à une personne ou iration, et échappant par là evance envers le souverain : du reste du pays, quois mouvant de cette souvepratique, le grand privià la possession d'un jaghire, n en peut toucher soi-même 3 : avantage énorme dans nabab avait de fort bonnes ir justifier son refus : les ncessions de territoire déjà es à la Compagnie; sa reà tout tribut sur le terridras: la diminution de ses la pénurie de son trésor. sidence objectait les dépen-**'aîn**ait la protection par elle : Carnatique contre ses enieurs et dans son adminisérieure; elle s'engageait à plus etroite encore pour isidération qui, sans doute,

touchait fort peu Mohammed-Ali. Mais ce qui finit par le toucher, ce fut le ton impératif auquel, de guerre lasse, le président crut devoir en venir avec lui. Le nabab, en s'exécutant, dut bien s'étonner d'avoir osé rêver l'indépendance. En vertu des engagements dont ils venaient de lui renouveler la foi, les Anglais l'appuyèrent chaudement dans un démêlé qu'il eut avec Mahomet-Issouf, un de leurs alliés fidèles, un des hommes les plus braves que les guerres de l'Inde aient produits, et qui avait rendu de grands services à présidence dans sa lutte contre Lally-Tolendal. Après une longue et énergique résistance contre ses anciens alliés et Mohammed-Ali, il fut livré à ce dernier, qui le fit immédiatement mettre à mort. Dans le même temps, le rajah de Tanjore reparut encore sur la scène, et ramena la division entre le nabab et les Anglais (1763). Des deux branches de la Cavery, à son embouchure, la plus méridionale tend sans cesse à se porter sur l'île de Seringham, et à se rejoindre, en la submergeant, avec le Coliroun. Elle y parviendrait, si des travaux soigneusement entretenus n'y mettaient obstacle. Cette partie du cours de la rivière appartenait à Mohammed-Ali; le cours supérieur au rajah de Tanjore. Celui-ci avait un grand intérêt à maintenir le cours actuel des eaux, et demandait à faire des réparations nécessaires. Mohammed-Ali prétendait que ses sujets n'avaient pas un intérét moindre à la submersion de l'île de Seringham, et il s'opposait aux réparations. Le debat fut porté devant les Anglais, qui donnèrent tort à leur nabab. Ce dernier coup le frappa au cœur. Il s'en montra exasperé; il fit traîner l'affaire en longueur jusqu'en 1765, et peut-être alors, ayant épuisé tous les délais, se fut il porté à quelque extrémité, si cette grande colère n'était tombée devant un grand dan-

Nous avons vu, dans le chapitre précédent, poindre une puissance nouvelle, le royaume de Mysore, et un homme nouveau, Haïder-Ali. La

mille de Haïder-Ali, originaire du Penjab, avait eu des commencements assez obscurs. Son bisaïeul était un fakir, qui vint s'enrichir dans le Deccan. Il eut deux fils, dont l'un mourut laissant à son tour un fils qui fut, ainsi que sa mère, dépouillé par son oncle. Admis comme soldat dans un corps d'infanterie, cet enfant fit si bien, qu'il s'éleva au commandement d'un district dépendant du nabab de Sera. Il v fut tué, et laissa deux fils qu'un frère de leur - mère se chargea d'élever. L'aîné, Shabas, parvint rapidement aux honneurs militaires; le second, Haïder-Ali, dissipa sa jeunesse dans les plaisirs. Cependant, au siege d'un château, où s'était enfermé un polygard en revolte contre le roi de Mysore, il se distingua si bien, qu'apres la prise de la place on lui donna le commandement de 200 péons et la garde d'une des portes du château. Il ne tarda pas à être chef d'un château tout entier pour son propre compte. Il v arriva a la tête de 1.500 chevaux, 3.000 hommes d'infanterie régulière, 200 péons, 4 pièces d'artillerie, et sut les employer de manière à en avoir bientôt augmenté le nombre. Il ne se faisait d'ailleurs pas scrupule de recruter ses troupes parmi certaines castes qui font profession dans l'Inde d'exercer l'industrie de voleurs (les Kallantrous). Il conquit promptement ainsi le respect des petits polygards, ses voisins, conquête, au **surplus,** dont il ne se contentait point, comme ils purent s'en apercevoir. Il recut cependant, en 1757, une petite correction de ce même Mahomet-Issouf dont nous venons de parler, et sur qui il avait voulu prendre Madura. Mais ce n'était là pour lui qu'un aiguillon à mieux fa re. Il était riche, et deja assez bien posé dans son petit État de Dindigul pour apporter une influence preponderante partout où il lui plairait d'intervenir. Le royaume de Mysore etait alors gouverné par un rajah, qui edt bien voulu gouverner seul, si ses ministres le lui avaient permi**s.** Ces ministres étaient deux frères, dont l'aine finit par se lasser d'un pouvoir contesté, et le laissa retomber tout

entier sur son cadet, Nunk me tous les p**otentats de l'In** Ali excepté , le rajah de My quait d'argent. Tandis qu'i tait contre son ministre, non payées se révoltaient Trouvant l'occasion belle pe d'un bond au sommet de l' der-Ali accouru**t, réconci**l avec son ministre, et les tr tous les deux. Il lui en col ses somm**es; mais il jou** rôle de médiateur et de auprès du pouvoir suprém le moment, ce röle lui i n'eut garde d'ailleurs d'o clause remu**nératoire par l**i faisait assigner les revenus districts, et conférer, à tit re, la forteresse et le te Bangalore. Il en était là su de sa destinée, lor**sque les** ces Goths et ces Vandales mogol, eurent l'idée malh taire une inc**ursion dans** (1759). Toutes les voix app der-Ali au commandement mysorienne. Il battit les et les réduisit à subir les de la paix. Après ce triom l'homme le plus fort du n Mysore. Nunjeray avait c mauvaise habitude de ne p les troupes. Haïder-Ali, qu vert la grande phase de sa les apaisant, voulnt la por apogée en les excitant. El repetant qu'elles seraient p que Haïder serait ministre est qu'elles étaient déjà p que pour le dire. Nunjeraj tat de soutenir la lutte co concurrent, crut le temp prendre sa retraite, s'il he pirer ses affaires. Haiderpas attendu qu'il fût der puissant personnage pour r massacrant Herry-Sing et a comment il en usait avec le trouvait gênants. Que sera tenant que l'ascendant qu lui hvrait un pouvoir san Nunjeray n'en voulut pas fi rience. Le rajah, débarra

449

hâta de respirer, et Haīis prétexte de subvenir à troupes, n'eut pas une e de faire ajouter aux reossédait déjà, celui d'un districts tel qu'il eut dans i moitié du rovaume de qui fit que la souveraineté retrouva bien garrottée, autre moitié. Sur ces entreayant in voqué son alliance, e belle occasion de mettre de petits Etats qui séparnatique du Mysore, et le croire, avaient le tort rivre assez en paix avec vu quelle fut la suite de Cette suite ne répondait : de Haïder, qui probableit pour le Carnatique tout ie chose de semblable à ce ait pour les petits Etats es. Il eut pu venir donner on intervention en notre actère autrement sérieux, ses propres affaires ne détourner son attention ry, et à en rappeler ses i d'ailleurs devançaient à ieux ses ordres en désercomme on peut se le rap-

toujours tourmenté du verner seul, ne rompait lu ministre de la veille tant à la merci du minisnain, et ne savait échaple celui-ci qu'en se jetant buille de la reine sa mère. re lui-fit sentir vivement de l'infériorité où il se ire, et ourdit un beau 'il fut bien obligé d'adopien. Les troupes de Haïnient au loin; lui-même resque seul dans son padu palais de ses souveconstances étaient on ne vorables pour introduire me les Mahrattes, qui ne pas mieux, et pour les aire un bon coup contre ur Haider. L'affaire fut mée avec une discrétion

si exemplaire, que celui-ci n'eut vent de rien. Au jour dit, il sentit tout à coup son palais ébranlé par une canonnade qui en entamait les murailles. Pris entre les assiégeants d'un côté, et une rivière gonssée par la pluie de l'autre, Haïder, qui n'avait qu'un faible entourage, ne pouvait, ce semble, ni fuir ni se défendre. Malheureusement on s'était trop pressé. Les Mahrattes, qu'on attendait pour tenter l'escalade, n'arrivèrent pas à point. La nuit vint avant eux, et Haïder, qui avait eu le temps de faire rassembler quelques bateaux, profita des ténèb**res** pour s'échapper. Chemin faisant, il négocia avec les Mahrattes, qui, moyennant trois lacs de roupies et la cession de Barahmal, un des petits Etats qu'il avait récemment conquis, consentirent à abandonner la cause du rajah et son royaume. Le rajah n'en restait pas moins un adversaire assez fort pour que Haïder, tout en lui faisant la guerre, crût devoir l'attaquer de biais et par stratagème. Il alla trouver Nunjeray, qui, pour mieux se faire oublier, n'avait pas pensé qu'il y eût loin du monde une retraite assez écartée, ni un rôle de philosophe assez désabusé. Haïder prit pour l'aborder le rôle et presque l'habit d'un fakir. Il avait de grandes fautes à expier, disait-il, et il voulait consacrer le reste de ses jours à faire pénitence, surtout pour l'ingratitude dont il s'était rendu coupable envers Nunjeray, son bienfaiceur. Mais, au préalable, il voulait lui rendre la place dont il l'avait dépouillé. Ce discours fut un baume pour la plaie que creusait chaque jour dans le cœur du faux ermite l'ambition qu'il était venu enfouir vivante dans sa retraite, où il l'avait emportée comme un serpent sous son manteau. L'habit en désordre, le son ému de la voix, les larmes qui accompagnaient les paroles acheverent de le convaincre: il s'empressa de mettre son argent, ses amis, son nom, à la disposition de Haïder, qui en usa si discrètement, que bientôt des troupes furent rassemblées autour de leur retraite. C'était précisément ce qu'il voulait. Bien

assuré que désormais Nunjeray était suffisamment pose comme aspirant à reprendre le pouvoir, il adresse à divers officiers du corps d'observation dont il était entouré, des lettres d'où semblait résulter la preuve d'une connivence coupable entre eux et le futur ministre. Ces lettres sont interceptées, comme il l'avait espéré. Le commandant en chef, menacé d'une défection aussi considerable, ne se sent plus assez sûr de ses troupes pour les commettre avec les evenements, et il se hâte de battre en retraite. Alors, et pour mettre à profit cette défiance qui paralysait les forces de l'ennemi, Haider-Ali, à la tête de ses partisans et de ceux de Nunjeray, fond sur cette armée désorganisée, et la me**t dans** une déroute complete. Il pousse son avantage, soumet les pays qu'il traverse, et arrive au mois de mars (1761) devant Mysore. Il n'eut besoin que d'écrife un mot au rajah. Celui-ci consentit à recevoir une pension de trois lacs de roupies, assise sur un certain nombre de districts, moyennant quoi il abandonna tout son pouvoir à Haïder, qui régna sous son nom. Nunjeray eut pu se croire mystilie, s'il n'eut reçu pour prix du rôle de comparse qu'il avait joué dans cette intrigue, où il s'était cru investi du premier rôle, un revenu d'un lac de roupies.

Une fois maître des affaires, Haīder fit en grand ce qu'il avait fait en petit lorsqu'il était polygard de Dindigul. Il étendit rapidement ses possessions. Peu s'en fallut que les Mahrattes ne lui fissent rencontrer dans cette autre carrière un autre Mahomet-Issouf. Il leur tint tête antant qu'il put avec des forces très inférieures, et, lorsqu'il désespéra du succès de cette lutte, il s'en débarrassa par quelques restitutions de territoire. Après avoir pourvu à quelques autres soins de gouvernement, il en revint au Carnatique, où il ne devait plus trouver son allié Lally-Tolendal, mais où ses ennemis les Anglais n'allaient pas lui manquer.

La puissance de Salabut-Djung n'avait attendu pour s'écrouler que la chute de la puissance française. A peine

avions-nous abandonné ros aux Anglais vainqueurs. vu supplanté et mis en se son frère Nizam-Ali. La être aussi funes**te à ce** prince que l'avait été une sastreuse pour ses soutiei traité qui fut conclu entr et l'Angleterre, en 1763, par erreur de nom sans i Mahomet-Ali demeurait re me nabab du Carnatique, Djung comme subahdar -Nizam-Ali , qui , depuis de avait pris sa place, crut voi disposition une résurrection de son frère, et pour se ga tre ces retours imprévus, aussitöt mettre à mort. nait avec les Anglais qu'ui vent troublee par des acte réciproques. Ceux-ci étaie maîtres dans les circars o sentant du subahdar n'ex guère qu'une autorité non telois Nizam-Ali, bien pl par les Mahratte**s et par l** par offrir cette province : pour prix de leur concours terribles voisins de Mysort nah. Les Anglai**s, qui vo**vi par la leu**rs possessions du** à celles du Bengale, ne s'y à deux fois pour accepter, : cerent par envoyer le géné laire acte de possession. Il pas davantag**e pour offens**i geux subahdar, qui **se pr** sitot à la guerre. Plus sage ëtre aussi moins **forte qu**i moment, la présidence c effets de sa colè**re en lu**i : traité par lequel, moyenne don de cinq circars qu'il elle s'engageait à lui paver de roupies, et à lui fournil auxiliaire. Elle couronna cel le don gratuit de cing lacs a de la signature. Le pauvre M Ali se vit encore obligé de frais de cet acte de munif tannique. Il recut quelque le un firman de l'empereur qui le Carnatique du Deccan, el

neté, ne relevant immée de l'empire. Mohamsans doute pen sensible ion: elle venait trop tard. pouvoir l'en avaient déparlant un jour de lui eccan: « Le Deccan est our moi, » avait répondu l'on ne put jamais tirer tre réponse.

**Était à peine commencée** r et les Mahrattes, que ir un de ces brusques requels il était sujet, se re ses allies les Anglais, s ennemis, et entra tout mpagnie de Haïder dans . Le colonel Smith, qui nvové à la tête des trous, fut rappelé pour lui soutint vigoureusement ille l'honneur des armes tre le choc impétueux de après cet effort, il n'eut dans une retraite précinarcha trente-six heures

le temps de manger. vit de près jusqu'au fort , où le colonel s'était enidant qu'il l'y assiégeait, étacha sur Madras 5,000 t il confia le commandels Tippou-Sahib. Celui-ci ous les murs de la ville dait pas à cette visite, et il entra sans trouver de ais, au lieu de s'en emdats s'arrêtèrent au pilneres maisons, et la gartemps de se mettre en pousser l'attaque. Haïder s ses tentatives sur Triou-Sahib ramena à son pes dont il avait affaibli Le subahdar, toujours assa la saison des pluies essayer de renouer avec

ne suivante eut des suc-, mais dont l'avantage et aux Anglais d'une maarquée pour que Nizamplus à rompre avec son veau traité le lia une fois

encore à l'Angleterre. Pendant ce temps (février 1768), un nouvel ennemi tombait sur Haider-Ali. C'était la présidence de Bombay, qui venait le prendre à revers dans ses récentes possessions du Malabar. Mais aussi un nouvel allié lui était venu. La France s'était engagée à lui fournir trente compagnies de cent hommes chacune, qu'elle organisait dans les îles de France et de Bourbon, et qui devaient le rejoindre prochainement. Avec cet espoir, Haïder-Ali tint bon contre l'orage. Ses échecs, qui continuaient toujours dans le Carnatique, étaient compensés par quelques avantages dans le Malabar, où les Anglais n'avaient pu entamer ni la fidélité des rajahs, ni les murailles des forts. La présidence de Madras soutenait péniblement cette guerre. L'argent, comme toujours, lui faisait faute. Elle n'avait point de cavalerie; 4,000 chevaux auxiliaires, que Mohammed-Ali avait dû lui fournir, n'avaient pu être mis sur pied à cause de la gêne où était le nabab. Nizam-Ali passait pour vouloir déjà rompre sa dernière alliance, et se donner aux Mahrattes. Les nouvelles reçues de Bombay étaient affligeantes. Toutes ces circonstances ne lui donnaient qu'une médiocre ardeur pour la guerre. De son côté, Haïder n'était pas directement l'enuemi des Anglais. mais de Mohammed-Ali; il se bornait à convoiter le Carnatique, et, s'il pouvait l'obtenir par des négociations, il ne lui répugnait nullement d'arriver à ses lins par cette voie. La paix était donc dans les intentions et presque dans les paroles des deux partis. Tout en négociant ou en se laissant voir disposé à négocier, Haïder n'en reprenait pas moins une offensive énergique, qu'il alla pousser jusque sous les murs de Madras. Il ne pensait pas que l'audace et le succès dussent ôter du poids à ses propositions pacifiques. Toutefois, avec cette souplesse merveilleuse qui unissait chez lui le diplomate au guerrier, il sut prendre sous le canon de Madras une attitude toute conciliante et même amicale. Il n'était venu là avec 6,000 cavaliers que pour témoigner aux Anglais de son bon vouloir, et pour épargner à leurs commissaires la peine de le venir trouver. En preuve de ses bonnes dispositions, il s'était abstenu de ravager les territoires qu'il venuit de traverser. Tout en manœuvrant contre l'armée du colonel Smith, il avait évité un engagement avec lui. Il désignait un membre du conseil avec lequel il lui serait agréable de suivre les conférences, et terminait par des vœux pour l'accroissement et la durée de la prospérité de l'Angleterre. Il ne fallait pas moins que cette lettre pour rassurer Madras, où l'alarme était dejà grande. Malgré l'opposition de Mohammed-Ali, qui eût bien voulu continuer la guerre. le traité se poursuivit et fut rédigé sur la base d'une restitution des conquétes réciproques, et d'une alliance offensive et défensive entre Haïder et les Anglais. Ce traité était tout à l'avantage de Haïder, qui, malgré quelques entreprises heureuses, avait plus perdu

que gagné dans cette campagne. A Londres, la Compagnie, déjà fort mécontente de la manière dont la guerre avait été menée, se montra plus mecontente encore du traité par lequel on paraissait avoi**r acheté la** paix. Ce traité cependant était fort sage, et moins désavantageux que ne le pouvaient peuser des gens moins au fait des circonstances que ceux qui l'avaient rédigé. Mohammed-Ali , furieux , voulut faire un coup de tête et tenir la campagne a lui tout seul. On ne voit pas ce qu'il y comptait gagner, puisque la présidence elle-même avait jugé la guerre trop onéreuse et d'un avantage douteux. Mais ce projet insensé le chatouillait par son côté faible, par ces idées d'indépendance dont les velléités lui revenaient parfois. Il trouvait beau de faire une fois en sa vie la guerre saus alliés, pour son compte, et de se faire battre, uniquement parce que tel était son bon plaisir. Mais la présidence ne lui permit pas de s'égarer bien loin dans ces chimères, et, si elle ne réussit pas à le rendre sage, elle vint du moins à bout de le contenir. Les troupes de Bombay,

qui s'étaient emparées des d'Onore et de Mangalore, s rent repr**endre sans oser i** (mai 1768). Elles les évac tant de précipitati**on, qu**' sérent leurs malades et le Haïder-Ali, qui observait k tomba sur eli**e**s au m**on**u allaient s'embarquer, et suyer une sanglan**te déro**t suivie d'un traité avec la Ainsi maître de la situatio par des traités sur toutes res, Haïder-Ali n**e so**nge organiser et à cime**nter to** ties de c**e royaume nouv**e nait de fonder. L'homme grand administrateur suc bile diplomate et au vale rier. Haider-Ali, fondateı pire qui fit trembler l'Ang der-Ali, qui fu**t un gran**c un grand négociateur, un me d'État, ne savait pas l

#### CHAPITRE X

LES ANGLAIS ASSOIENT VERNEMENT DANS TOI GALE. — RÉFORMES OI CLIVE.

On a vu, à la fin du ( l'empire mogol agonisar mains d'Alamdji**re II, qui** e mettre cependan**t à son f** har, le spectre pålissant e jeune princ**e, avant la n** père, pour **échapper à la** le retenait le vizir Um (Ghazi-ed-Din), s'était réi Rohilconde **auprés de N**ujil ce chef rohilla, nommé ! rah par Ahmed Abdalla, po l'empereur. On se rappel rent les embarras de Mirsitőt après son avénement: ments insensé**s, les réclam** il fut assailli, les révoltes vinces, les Anglais le sout main et pesant sur lui de lui, tandis qu'il invoquait qui faisait toute sa force, l s'en affranchir en les chas

er bien plus formidaaussitot après l'arrivée is le Rohilconde (1758). tirait son nom des Ro-Afghans originaires du ians le Caboul, et qui, æ de l'empire mogol, s'établir au nord du de, où ils acquirent ande importance. Ils noment, avec leur chef n, le principal soutien périal. A peine nominé , ce Nujib avait été forcé : parmi ses Rohillas. r les Mahrattes, il s'és montagnes, où il erans asile, lorsque le Sujah-al-Doulah, craiision dans son propre inça à la rencontre des s battit complétement. rs entre Nujib et Sujahilliance que la présence lils de l'empereur) vint er. La faiblesse de Mirspiré au nabab d'Oude iutres de ses voisins un partager ses dépouilles. jui venait d'être nommé ubahdar des provinces ahar et Orissa, voulut re son autorité dans les gouvernement, et se

la tête de cette ligue contre Mir-Jaflier. Aux avons nommés s'étaient t-Kouli-Khan, subahdar : deux puissants zeminb d'Oude s'y employa lus de zèle, qu'il espél'occasion pour enlever trement le fort d'Allalié Kouli-Khan. D**ans** épargnait ni l'argent ni mes pour le contingent rnir à la coalition. Ce alheureusement fut ce · l'affaire principale. En Kouli-Khan s'évertuait et de bonne foi avec le siége de Patna, où déjà il brèche, il apprend que h, qui était resté en

arrière, vient d'entrer par trahison dans la forteresse d'Allahabad. A cette nouvelle, rien ne put le contraindre à laisser ses troupes un moment de plus devant Patna. Le Shah-zada, qui n'avait plus des forces suffisantes pour continuer le siège, après de vaines supplications pour le retenir, est obligé de le suivre. Ils rencontrent en chemin M. Law, chef de ce corps français que Surajah-Doulah avait pris sous sa protection après la prise de Chandernagor, et envoyé dans la province de Bahar. M. Law, qui amenait ses troupes comme renfort aux assiégeants, conjure en vain Kouli-Khan de retourner sur ses pas, se faisant fort de prendre Patna en deux jours. Il importait peu au subahdar de faire des conquêtes pour autrui, pendant qu'on le dépouillait lui-même. Il marcha droit sur Allahabad. Ali-Gohar passa la Caramnassa, et retourna auprès du nabab d'Oude. Celui-ci, qui croyait le Shah-zada vainqueur, s'avançait à sa rencontre; mais apprenant qu'il s'en revenait presque seul, et réduit à rien , il se déclara contre lui. Clive cependant, qui accourait avec Miram au secours de Patna, fut bien étonné de n'y trouver plus d'ennemis. Le Shah-zada, quand il préparait cette expédition, avait essayé de gagner Clive à son alliance et de lui faire abandonner Mir-Jaffier. En ce moment, il était réduit à lui demander un asile sur le territoire anglais. Le président de Calcutta, déjà inflexible sur la première proposition, ne crut pas devoir céder même à cette prière d'un homme, d'un prince malheureux; mais il lui sit passer de l'argent, à l'aide duquel l'héritier du trône impérial put se mettre en sûreté. Échappé de ce péril, Mir-Jaffier témoigna sa reconnaissance à Clive en lui conférant, à titre de jaghire, la rente qu'il percevait sur la Compagnie pour les territoires occupés par elle autour de Calcutta. C'était un modeste revenu de 30,000 liv. st. (750,000 fr.) que Clive acquérait là.

Peut-être Mir-Jassier était-il mû à de telles largesses par l'espoir de n'étre pas longtemps à les reprendre. Il

t de soupçonner qu'il ne fut pas trager a une entreprise que les Holmans tenterent alors sur le Bengale. Vers de temps-la, quoique la Hollande tit en parviavee l'Angleterre et avec · nabab , sept varsseaux de cette nawon, portant 1,500 hommes de débarpiement, se presentèrent à l'embouaure du Gange. Clive, sans perdre un astant, se lit donner par le nabab Mir-Jaffier un ordre enjoignant aux Ho landais de sortir de la riviere; puis, aum de cette pièce, il se mit en mesure de les expulser. Leurs troupes de sare forent debarquées près de leur remptour de Chinsurah, leurs vaisseaux cononterent jusqu'aux environs de ericatta , et la , dans un factum qui ontenat une longue enumeration de cars grieis contre les Anglais, ils sommerent ceux-ci de leur laisser le fleuve thre. Les Anglais repondirent qu'ils ie sustient qu'obeir à l'ordre du napab, et Fordes, qui revensit des circars la nord , ayant reçu ordre d'attaquer es proupes debarquées, s'y prit si bien par a une seule action il les détruisit a les dispersa entierement. L'armée has the ne but pas plus heureuse. Apres aa cagagement de deux heures, des 🔐 🔻 v i sseaux pas un n'echappa. Mais ls, ament bientôt rendus par Clive, qui, and nent les complications que cette Blace pouvait amener en Europe, no ..... of pix la pousser plus loin contre notion anne de la sienne. Il se o e ala i Pare payer aux vaincus les frais wite courte campagne (dec. 1759). ver coher, du nom duquel on s'etait . . . . . penr agir avec vigueur contre and the land and any analytical refuser ant son concours a Clive qui le ormant; mais il s'etait arrangé de a étre prét trop tard. Peut-\cdots 👝 le don magnifique du jaghire, montre si liberal envers Clive 🔐 🕟 dissimuler ses sentiments , a com la fermer les yeux sur vacuous dont le succes venait a e qui est certain, c'est que 👵 🧠 ele cothousiaste qu'il avait la a les interéts du general 🗼 🤛 a cencedi , quand, a la place

, , , , n i ent plus que des inté-

rêts anglais. Nous le verron manifester autre chose que deur.

On croit voir une sorte de Janfa**ronne dans ce projet d** des Anglais dont se berçait l' qui, sans l'assistance des Ang pu se maintenir vingt-qua sur son trone. Ces tentativo moins sourdes et toujours i tes qui reviennent **à chaq**t semblent moins encore avo fet de laisser percer le but nabab, que de mettre en co dence l'aveuglement et l'o hébétée d'un fou ou d'un ic vérité est pourtant qu'elle plutot la clairvoyance d'un ( et la resolution généreuse qui accepte l'adversité, ma vilissement. Pour Mir-Jaff en effet bien des manières du trône, il n'en était qu' maintenir, et c'etait celle choisie. Clive roulait dans la soumission du Bengale à directe de l'Angleterre. N avait su lire cela ou dans l des choses dont la marc amenait Clive à ce résultat, pensee même de celui qui riger vers ce résul**tat la n** choses. Chaque jour ress vantage les liens de la néc l'enchaînait au joug de la anglaise, et cette puissanci tant sa ruine, la sagesse mëi scillait de ne pas attendre où il ne lui serait plus pern un mouvement, ne fût-ce tomber as a guise. Dans cette desespérce, sa chute était pi taine; mais elle était tout à taine dans toute autre hyp elle n'était honorable que da Accule de tous côtés à des e et n'ayant plus qu'un ins choisir de l'une on de l'autre iolie devenait pour lui l'extr dence. L'immense et rapid que sa fortune venait de parc inspire à Clive cette raison d'ailleurs et si contenue, di plus vastes peut-être que M

455

ore les circonstances, et il devait plus tard s'ahomme, d'une si grande ns tout ce qui concernait u les choses de l'Inde, en ı ses débuts, à son novixercice du pouvoir suit pour la première fois d se trouvait en présence de cette étendue. Il n'est que, dès l'abord, il ait r sur des questions de lit donc un moment que Angleterre sur l'Inde ne limiter au maintien d'un n subahdar qui était sa n instrument, mais qu'elle int ce masque, assumer ievant les indigénes tous ; et toutes les prérogatiquete. Importune encore les caprices et des résisajah-Doulah, fatigué du Jastier qui lui retombait ans cesse, assuré de l'asvaient acquis, au détriles chefs et de tous les gènes, son nom à lui et puissance britannique, il sans peine (chose proans cette première reneuples conquis avec le érant) que le gouvernerait plus simple et plus débarrassait de ce rouage x vieilles traditions du al engrene avec les forministration europeenne. vovait juste, au moins ris la question avait deux i'avait saisi qu'une partie e, s'il oubliant que le jeu nuvernement ne tient pas a coordination et à l'hoses ressorts entre eux, i leur rapport de convees éléments sur lesquels nés à agir; s'il oubliait s facile d'ajuster l'ordre stration et les habitudes employés aux traditions que de rompre un peuple ires d'une administration usitée, étrangère à ses

mœurs, il oubliait aussi que la conquête de l'Inde ne mettait pas l'Angleterre en frottement avec l'Inde seulement, mais encore avec l'Europe; il oubliait l'utilité dont le nom seul de Mir-Jaffier venait de lui être dans l'affaire avec les Hollandais; il oubliait que l'autorité du nabab, ombre vaine pour lui, était un rideau ou plutôt un rempart derrière lequel les Anglais, comme le soldat dans la tranchée, poussaient le travail de leur agrandissement et les machines de leur politique, sans donner prise sur eux aux réactions de l'Europe : toutes vérités d'ailleurs qu'il a depuis senties et proclamées lui-même, et dont la justesse a perdu de sa rigueur à mesure que la conquête **est** devenue un fait pl**us** accepte par l'Europe et par le pays.

Quoi qu'il en soit, la pensee actuelle de Clive était l'acquisition de la souveraineté du Bengale au profit de l'Angleterre, et la transmission de cet**te** souveraineté à la couronne par la Compagnie. Il savait que M. Pitt, depuis lord Chatam, professait pour lui une haute estime et même une certaine admiration. Avec un tel appui dans le conseil des ministres, il se sentait la force de réaliser tout le bien que son génie pouvait concevoir. Il lui fit donc remettre une note très-détaillée sur l'état de l'Inde, sur la situation des attaires de la Compagnie. Il lui montrait comment le gouvernement de Calcutta était appelé par le Grand Mogol lui-même à se faire diwan (collecteur suprême des impôts, charge investie de la toute-puissance et de la plus liaute consideration dans l'Inde), ou même subahdar, et comment l'acquisition de ce titre souverain, consentie par le Mogol, ne coûterait aux acquéreurs qu'un tribut du cinquième de ce qu'ils en retireraient. Toutefois, une telle souveraineté lui paraissant trop vaste pour une simple compagnie de marchands, il montrait la convenance qu'il v aurait à la transférer à la couronne, sauf règlement des intérêts de la Compagnie. M. Pitt reçut cette communication avec faveur. Toutefois, sans aunoncerà l'envoyé de Clive aucune résolution définitive, il entra dans les objections de celui-ci contre la souveraineté de la Compagnie, et toucha un mot des inconvénients qu'aurait cette souveraineté même pour la couronne, qui par les immenses ressources et l'indépendance qu'elle en tirerait, alarmerait peut-être les libertés de l'Angleterre. Il termina la conférence par des choses Matteuses pour Clive, par l'assurance de méditer sur les idées qu'il lui avait soumises, et par la promesse d'un envoi de 1,000 hommes et de quatre vaisseaux de guerre. Il avait pris soin de s'informer si Clive se proposait de conserver longteinps son gouvernement du Bengale, et de mettre lui-même à exécution les plans qu'il avait conçus.

Malheureusement la santé du président de la régence du Bengale l'obligea presque dans le même temps à revenir en Angleterre. Il laissa le gouvernement aux mains de Holwell, celui-là même que nous avons rencontré au siège de Calcutta par Surajah-Doulah et dans le *Trou noir*. Malgré la conliance qu'inspiraient l'expérience et le caractère de Holwell, le départ de Clive fut regardé à Calcutta comme une calamité publique. C'était, suivant l'expression d'un historien du temps, l'âme qui quittait le corps. Quelle que fut l'affection personnelle qu'il ne pouvait s'empêcher de porter à Clive, Mir-Jaffier y trouvait trop bien son comp**te** pour en être bien fâche, et Miram son fils, qui s'embarrassait peu dans des scrupules de tendresse, ne se cacha pas pour s'en réjouir. Clive partit le 25 fevrier (1761). Le pouvoir de Mir-Jaffier était bien loin de s'affermir et ses ressources de s'accroître. Ses exactions et les violences de Miram, ainsi que le mécontentement de ses sujets, avaient seuls suivi une progression toujours croissante. En même temps que les Anglais renonçaient a tirer de lui le moindre argent sur leurs créances, bon nombre de ses provinces renonçaient à supporter le joug qu'il faisait peser sur elles. Dès avant le départ de Clive, la plupart des rajahs de la province de Bahar avaient renoué une ligue, à la tête de laquelle ils appe-

laient le Shah-Zada. Le nabab de niah, levant l'étendard de la n l'engageait à le venir joindre. ( en ce moment que le vizir Un Mulk, qui avait déjà fait aveu dernier empereur et sa femme, f tre à mort l'emp**ereur regnant** djire. Le Shah-Zada Ali-Gohar aussitot sur le trone, sous le n Shah-Allam, et prit pour vizir Doulah, ce nabab d'Oude, don' ques mois aupar**avant il avait si** blement éprouvé la lidélité à se et à son prince. Tous deux marc immédiatement sur Patna, et : mencèrent le siège de cette place Allam n'eut pas le plaisir de la dre, les assiégés, aidés de qu Anglais, lui aya**nt livré en pl**ai bataille, do**nt l'avantage, bien q** decidé, lui fit quitter ses lignes, était pourtant resté maître; i eut cette fois la satisfaction ( que son vizir, malgré cet échec, bandonna pas. Une seconde l que lui livra bientôt le colonel C accouru au secours de Patna un succes plus marqué, si une blessure recue par Miram, ou un godt de plaisirs auquel sa b ne l'empéchait pas de se livres retenu, maigré toutes les instal Caillaud, les vainqueurs à Pati dant huit jours. Profitant de cet tion en général dig**ne d'un meille**i Shah-Allam tourne le dos à s nemi qui s'endort, reprend d'u côté une offensive hardie, et se a marches forcées sur Moursha Il voulait surprendre la ville al garnie de troupes et s'empa Mir-Jaflier. Caillaud, à la nouv ce mouvement, entraîne Miram. sent arrivés trop tard, si Shabqui s'était essoufilé pour attein Bengale, ne se fût amusé à y le temps qu'il avait si péniblem gne. Quand il se fut laissé rei au lieu d'accepter la bataille, il de mettre le feu à **son camp, e**l commencer sur Patna, dégarni tour des troupes qui volaient cours de Mourshadabad, ia qu'il venai**t d**e faire **sur cette é** 

marché assez vite, il neà Mourshadabad, pour place, qu'a frapper aux put que l'assièger dans pousser le siège avec vidéjà ouvert la brèche et sauts; il allait donner un , quand survint le capii, arrivé de Mourshadaours avec un bataillon 200 Anglais d'élite, foniégeants et les delogea ges. Le nabab de Pourau secours de l'empevec sa petite troupe se l'armée dix fois plus nabab, et, sous les yeux le Patna, émerveilles de la culbute et la force à llaud et Miram s'étaient :hever. Mais après quaursuite, un violent orage ur le camp, Miram fut de tonnerre. Caillaud, : des conséquences que cet événement, jugea trograder aussitôt sur

cerçait qu'à titre provie doyen d'age les foncent du gouvernement de ccesseur que l'on donna Vansittart. Avec sa préision entra dans le coner devenait plus que jaupporter. A la mort de upes, qui l'aimaient, s'ées pour l'arriéré de leur nt peut-être massacré le ntervention de son genim, qui vint à bout de c son argent et des proetour de ce service, il substitué aux droits de e héritier du trône du Anglais, épuisés de l'é-Mir-Jaffier qui leur imrges continuelles et ne olus rien en retour, en à cette alternative, ou de et d'accepter les proposie que l'empereur son essait de leur faire, ou leur conquête du Ben-

gale et de s'en tenir à leur comptoir de Calcutta. Déjà Holwell avait mis en délibéré et soutenu le premier de ces deux partis. Mir-Caussim proposa un moyen terme. Il demandait a exercer tous les pouvoirs du nabab, sauf à en laisser le titre à Mir-Jaffier, et s'engageait en échange à payer les dettes de Mir-Jaffier, à abandonner aux Anglais les revenus de trois districts voisins de Calcutta, et à leur saire immédiatement un présent de 5 lacs de roupies. Ce traité fut accepté et signé le 27 septembre (1761). L'opposition dans le conseil et au dehors, se rappelant les prodigalités de Mir-Jaftier à l'époque de son avénement, ne voulut pas croire que les choses se fussent passées autrement dans cette nouvelle circonstance. L'aigreur en était déjà venue au point qu'on accusa Vansitiart de s'être fait largement soudoyer par Mir-Caussim pour lui prêter son appui. La jalousie de ceux qui n'avaient rien reçu accueillant ce bruit, l'aigreur s'en augmenta. Mir-Jaflier ne voulut aucunement se prêter à cet arrangement. Il fallut l'appareil de la force pour le contraindre à s'y soumettre. Cerné par les troupes dans son palais, il tomba du moins avec dignité en repoussant le vain titre qu'on lui laissait, et en demandant seulement qu'on lui permît de se retirer ou auprès de Salabut-Djung, ou à la Mecque, ou enfin à Calcutta.

Les débuts de Mir-Caussim furent brillants. Il tipt les engagements qu'il avait pris, satisfit la présidence, créancière de Mir-Jassier, solda l'arriéré des troupes, et continua à les payer régulièrement, ce qui les poussa à un enthousiasme guerrier qu'on ne leur connaissait point. Malheureusement les movens qu'il employa pour faire étinceler tout à coup ce rayon de prospérité n'étaient pas de nature à la faire durer. Le procedé était pourtant bien simple. Il allait au fond de toutes les bourses qu'il savait remplies, et les forçait à rendre gorge. L'empereur, qui eut l'imprudence de se remettre en campagne dans ce premier moment, ne tarda pas à sentir

ce que c'est que de se hattre contre des troupes payées. Surpris dans son camp par l'armée ennemie, il n'eut pas le temps de se reconnaître, et la vit lui passer sur le corps, comme un ouragan. Cette bataille eut pour lui un autre résultat funeste ; elle lui fit perdre M. Law, qui demeura prisonnier entre les mains des Anglais. La conduite de ce brave officier leur inspira une estime qui allait jusqu'au respect. Ils se firent honneur de le traiter avec une rare déference. L'empereur luimême reçut l'hommage du major Carnac, son vainqueur, qui le ramena à Patna, où il entra, non comme un vaincu, mais comme un empereur, et avec tout le cérémonial usité. Mir-Caussim vint l'v saluer et recevoir de lui l'investiture des provinces de Bengale, Bahar et Orissa. Pour mieux scelfer cette reconciliation, Shah-Allam offrit à la présidence la diwanie ou ferme génerale de ces trois provinces; offre magnifique, et déja faite à Clive, mais qui lançait la Compagnie dans une voie hérissee de complications et de difficultés dont elle ne crut pas devoir ajouter l'embarras à tous ceux qui pesaient sur elle.

La lune de miel des finances de Mir-Caussim touchait déjà à son déclin. L'énergie un peu dévorante du procédé que le génie financier du nabab avait, sinon inventé, du moins appliqué avec tant de bonheur, ne fonctionnait plus que dans le vide produit par elle-même. Mir-Caussim s'étai**t** fait un scrucule de ne l'appliquer d'abord qu'à ses amis , ou du moins aux gens qui, amis ou ennemis, étaient siens. Les ennemis, il est vrai, lui venaient avec l'argent et dans la m**ême** proportion. Toutefois, comme il n'y avait plus rien à tirer d'eux, le nabab ne s'en souciait pas, et se bornait à les mepriser ou à les châtier, s'il le fallait. Mais cela même n'allait pas sans dépense, et contribuait a hâter le jour où il-se verrait dans la dur**e** nécessité de venir recruter ses ennemis parmi les amis des Anglais. premier à qui il s'adressa fut Rammarain. Rammarain était l'énergique rajah qui avait sauvé fant ville de Patna des attaques elle était en butte. Etabli da par Surajah-Doulah, il lui une tidélité inaltérable. As soutenu ju**squ'au dernier j**i lait venger sa mort. Clive la peine à apaiser les rei qui le soulevaient contre Cependan**t, circonvenu pa** procédés et par les bonnes président, le rajah se résig ter les faits accomplis. I traité avec les Anglais, c rallié à leur cause , il leur l dele qu'il l'avait été à Suraj Dans plus d'une circonstan ils ne durent le salut de le qu'à cette fidélité de Ram grăce à lui**, au milieu des c** qui déchiraient l'empire, une des rares villes qui n qu'un parti, et ne subiren vamqueur. Rammarain, di où l'on n'obtient, et surt ne garde des alliés qu'à pri s'était imposé des sacrifice de ses forces pour souteni laquelle il s'était voué. Il une armée beaucoup plus que ne le comportaient ses Ainsi ces trésors, qui el convoitise de Mir-Caussim supposer qu'ils existassent au service des Anglais. Il y à Patna deux officiers su cette nation, le colonel Coo jor Carnac. Aussitôt qu' connaissance des projets de sim , ils écrivirent à la pour les dénoncer. Mais i partie de l'opposition cont tart, et leur avis ne prod celui-ci que de l'irritation. d'user de son autorité contr au contraire, il se rappre davantage, et rappela les deu Abandonné à ses seules foi marain devait tomber. En eurent à peine quitté la vil rajah fut arrête, chargé d fermé dans une prison, où par toutes sortes de violes faire livrer ses trésors. Ca

it rien, Mir-Caussim, qui u l'effet qu'elles produiicuțta, crut pouvoir lui la tête. On lui trouva pour un arriéré de trois ans et i peine suffisante pour ses haque jour. L'ignominie lat révolta tous les cœurs surexcita les animosités i**ttart, qui en était co**mplit se défendre qu'en alléiissance où il était de pré--Caussim osāt en venir là : pour un homme qui sé les premières violences. majorité lui restait encore eil. Un autre incident vint r. Quelques membres du mi lesquels était Holwell, ssé à la cour des directeurs de remontrances, où ils es effets souvent fâcheux vention dans les affaires t la désorganisation qu'enes mesures qu'elle croyait dre. Au reçu de cette letr cassa tous ceux qui l'ae, et ordonna mēme qu'ils te-champ expulsés de l'Ine eut pour premier résultat Vansittart sa majorite, et i son comble l'anarchie du nt : résultat que la cour en faisant un acte d'autot certainement pas prévu, it avec assez d'a-propos : dire des remontrances. ie la main vigoureuse de enait plus toutes ces paremblables, si étrangères re, si nouvellement agrévernement de l'Inde, elles se dissolvant, et tombant son poids l'entraînait. Ce t l'intérêt personnel. Chaperdu de vue la règle qui devenait confuse, allait à ropre, et, pour tirer parti · augmentait le désordre. nie avait obtenu le privie circuler en franchise ses es dans tout le Bengale, à innombrables lignes de it le pays était sillonné. Ce

privilége ne profita d'abord qu'à la Compagnie; bientôt ses employés s'en couvrirent pour faire passer les objets de leur commerce privé. L'abus, une fois établi, ne tarda pas à acquérir la force d'un droit. Puis ce droit nouveau engendra, comme toujours, des abus nouveaux. Les employés, après s'être couverts du privilége de la Compagnie, couvrirent du leur tous les indigènes avec qui ils étaient en relation d'affaires. Les douaniers qui voulaient résister étaient battus, punis. Un simple habit de cipaye, le moindre signe extérieur annoncant un caractère même subalterne d'employé anglais, devint un passe-port pour toutes les insolences et pour toutes les tyrannies. Les charges de la soumission aux lois, ou du moins au pouvoir, retombaient tout entieres sur quiconque n'avait pu saisir quelque bout de ce haillon revéré. Le commerce intérieur passa tout entier dans les mains des Anglais. Dès les premiers temps de Mir-Caussim, l'abus, d'abord craintif et sournois, leva la tête, et presque aussitôt arriva aux derniers excès. Le nabab se plaignit. Ses revenus en souliraient, son autorité en était aville ; ses sujets ruinés enduraient en outre les plus intolérables vexations. Les agents anglais en étaient venus à ce point d'insolence, qu'ils ne se génaient pas pour contraindre les habitants à leur vendre ce qu'ils voulaient acheter, à leur acheter ce qu'ils voulaient vendre, le tout au prix qu'eux-mêmes y mettaient. A leur approche , les bazars se fermaient, les villages devenaient déserts. Ce train pouvait bien, pendant un temps, faire les affaires des plus audacieux; mais celles de la Compagnie n'en étaient pas meilleures; et, tandis que ses coffres vides attendaient les subsides que ses employés dévoraient en herbe, on vovait de petits jeunes gens, arrivés la veille sans porte-manteau, tenir table ouverte, et aflicher, avec un traitement de 1200 francs, un luxe scandaleux. Outre l'opposition que la majorité actuelle avait toujours faite à Mir-Caussim comme créature de Vansittart, il v avait une excellente raison pour que ses plaintes fussent peu accueillies: c'est que ceux qui avaient à statuer sur ses réclamations prolitaient des abus dont il demandait le redressement. Toutefois sa situation était poussée à une telle extrémité, qu'il revint obstinément à la charge, et linit par obtenir une conférence avec Vansittart sur ce sujet. La présidence, trop faible pour qu'il lui fût possible d'extirper l'abus, voulut au moins tenter de le régulariser. Elle proposa à Mir-Caussim de soumettre toutes les marchandises d'appartenance ou de provenance anglaise à un droit de 9 pour cent, payable au lieu d'origine ou au lieu d'arrivée, moyennant quoi elles pourraient circuler librement dans l'intérieur. Comme le nabab, qui ne tirait plus rien de ses douanes, gagnait exactement à ce marche 9 pour cent sur toute l'importation et l'exportation du commerce anglais dans ses Etats, il donna son acquiescement. Ce droit de 9 pour cent était bien léger en comparaison de ceux qui grevaient le commerce indigene, et ne permettait guere a celui-ci de lutter plus avantageusement que par le passé contre la concurrence anglaise. Néanmoins cette concession de Vansittart souleva contre lui dans Calcutta un cri violent et unanime. Par une délibération du 1er mars 1763, le conseil déclara inacceptable ce droit, ou tout autre qu'on voudrait asseoir sur le commerce britannique. Seulement , pour témoigner de son bon vouloir envers le nabab, et par un mouvement de pure libéralité, il consentait un droit de 2 et demi pour cent sur le sel exclusivement.

Aussitôt après sa conférence avec Vansittart, Mir-Caussim, sur la réputation qu'avait le Népaul d'abonder en or et autres métaux précieux, était parti pour faire une promenade quelque peu militaire dans ce pays. Comptant sur l'arrangement conclu avec le gouverneur, il avait laissé aux officiers de ses douanes l'ordre de percevoir le droit stipulé. Il ne mit à son voyage que le temps de se faire battre, et, quand il revint, il trouva l'arrêté du conseil aux prises avec le traité de

Vansitta**rt sur toutes ses** douanes. C'était le feu de la tous les poin**ts de son roy**a goûté d'un pouvoir si diffici écrasé sou**s le poids de ta**n lations sans cesse renaissan s'en débarrasser en offrant cation; mais il n'était pas de ne plus régner. Alors, ses derniers retranchemen un parti , sin**on efficace pot** à sa dé**tresse, du moins** contre l'oppression des A abolit toute espèce de droits et de transit da**ns le Beng**e ainsi le commerce de ses su pied d'égalité avec le comm ger. La querelle s'animait. défaut de la cuirasse, les A vaient aucune parade à ot coup. Les plus emportés sur cet argument, que le vait pas le droit de dégrevel Cette raison d'énergumene de raisons montrait assez ( tion allait bientôt se vider p armes. Deux bateaux , cha dernieres, remontaient à les Anglais avai**ent un résid** de Mir-Caussim, et violen tere. Le nabab, qui **voyait** : rité, mais non sans inquiet de pareils bat**eaux allaient** ( mains d'un **pareil homme,** c de les faire arrêter. Il ét poussé a bou**t , désespéré**. dence lui envoi**e une déput** parvient cependa**nt à obte** chement des bateaux. Mais moment, Mir-Caussim at le resident de Patna, M. entré dans la ville, et s'en par escalade. Les bateaux ( partis, ai**nsi que les amb** l'un d'eux **du** moi**ns, car le** ( retenu l'autre comme otage velle de la prise de Patna, sim don**na l'ordre d'arrêter** ( les bateaux **et l'ambassade**t veut les défen**dre, et répo** coup de feu aux sommati sont faites. Un combat s'er lequel il e**st tué et les bate** Patua, dont la forteresse

sur les Anglais, qui, ocer, n'eurent que le temps ier dans leur factorerie, rent heureux de pouvoir endant la nuit. Mais arrêin, ils furent faits prisonduits à Monghir. Leur facohimbazar fut aussi prise garnison faite prisonnière également dans la forte-

nghir. ntrée en campagne contre 25 Anglais commencèrent oser la satisfaction qu'il ne sollicitée quelque temps Ils prononcèrent sa dérétablirent à sa place Mirut la faiblesse d'accepter; rchérent à sa rencontre. e Mir-Caussim avait mons derniers actes de sa vie faiblit point dans les pétigues de la vie guerrière. il soutint contre les Anmpagne, sinon heureuse, lorieuse, et il leur livra, heria, la bataille la plus la plus acharnée dont il y dans l'histoire des guer-. Mais peu à peu il perdait **Bes** forteresses, après s'éent défendues, tombaient de l'ennemi, qui bientôt Monghir, et enfin sur Patb s'y était retiré avec ses Il fit dire au major Adam armée ne s'arrêtait surles ferait tous mettre à prisonniers eux-mêmes, tete, écrivirent à Adam à tenir compte de cette u'il fit son devoir. Patna ais le nabab tint sa paent cinquante têtes furent n'épargna qu'un chirurtoute la province fut con-**Laussim se réfugia chez le** le, où il trouva l'empeleux lui firent l'accueil le sé. Il leur amenait un i**né à** l'européenne par un ui en avait su tirer bon dernière campagne. L'empereur voulut en essayer contre une tribu du voisinage, et le succès de l'épreuve mit le comble à la faveur dont jouissait Mir-Caussim.

Le major Carnac eut volontiers poursuivi ce dernier jusque dans le royaume d'Oude; mais l'insubordination, qui se mit parmi ses troupes. l'obligea à rétrograder, et laissa à Mir-Caussim l'honneur de reprendre l'offensive (mai 1764). Il livra encore de fort belles batailles, qu'il ne gagna pas, mais que les Anglais ne purent guere se vanter non plus d'avoir gagnées. Cependant les pertes considérables faites par le nabab d'Oude le forcèrent à quitter la partie. Mir-Caussim n'eut plus d'autre ressource que de se réfugier chez les Rohillas. Pendant qu'il tenait la campagne avec les troupes du nabab d'Oude, celui-ci cherchait à traiter pour son compte avec les Anglais. C'est là un trait caractéristique des mœurs de l'Inde, et qui se reproduit à chaque instant. Mais comme les Anglais ne demandaient pas moins que les deux têtes de Mir-Caussim et de Sumrau, cet Allemand qui avait discipliné un corps indou, et mis à mort les 150 prisonniers; comme Sujah-al-Doulah ue demandait pas moins, de son côté, que la province entière de Bahar, l'arrangement ne put avoir lieu. Un reste de pudeur empechait Sujah-al-Doulah de livrer ses alliés. Pour faire preuve de bonne volonté, et ménager en même temps son propre honneur, il offrit aux Anglais de faire poignarder Sumrau, et de laisser échapper Mir-Caussim, qu'ils rattraperaient ensuite s'ils pouvaient. Cette honnête proposition ne faisant pas leur compte, non plus que celle qui concernait la province de Bahar, les pourpariers furent définitivement rompus. L'empereur, qui agissait, de son côté, dans le même sens, fut plus heureux. Après la perte de la dernière bataille, il passa décidement du côté des Anglais, qui, movennant la cession de deux provinces dont ils possédaient déjà une partie, s'engagèrent à le rétablir dans Allahabad et dans le reste des possessions de son allié

Sujah-Doulah. Celui-ci resta donc seul aux prises avec les évenements. Après avoir essayé de former de nouvelles alliances avec les Rohillas et les Mahrattes, il fut bientôt obligé de mettre bas les armes et de s'abandonner à la

générosité des Anglais.

Mir-Jaffier avait, comme la première fois, contracté pour son rétablissement des engagements ecrasants. Par les cessions qu'il avait faites ou confirmées à la Compagnie, la moitié de son revenu se trouvait deja aliénée, et l'autre moitié, comme Clive l'a dit plus tard, ne lui appartenait même pas; il n'était pour autant qu'un banquier sur lequel tout employé de la Compagnie pouvait tirer (par le moyen d'indemnités pour pertes ou de présents) tout autant et tout aussi souvent que cela lui plaisait. Amsi, à proprement parler, il n'avait rien a lui, et néanmoins il avait souscrit des obligations pour plusieurs millions, et s'était imposé des charges considérables pour l'entretien des troupes. La présidence, qui avait épuise ses linances dans la dermere campagne, ne le laissait pas respirer. Harcelé par les Anglais, qui ne lui permettaient pas d'éluder ses engagements ; cloué par sa détresse à l'impossibilité de les contenter ; réduit a une egale impuissance de laire ou de ne pas faire, il n'avait plus qu'un moyen de se tirer de la : c'était de mourir. Quelques mois de ce regime Im suffirent pour en venir à bout. Il mourut des le mois de janvier 1765. Chve, alors en Angleterre, etait fait son h**e**ritier pou**r** une somme de 70,000 livres sterling, ce qui prouvait du moins qu'il avait su amasser quelque chose pour lui-même.

Le premier acte de Mir-Jaffier avait été de rétablir pour ses sujets tous les droits abolis par Mir-Caussim, et d'en affranchir les Anglais, sauf le droit de deux et demi sur le sel qu'ils s'etaient eux-mêmes imposé. A peu près vers le même temps, la cour des directeurs, qui venait d'apprendre à Londres les premiers troubles que cette querelle avait excites, prenait des mesures pour en prévenir le retour. Elle s'arrêta

d'abord à la résolution d'int solument à ses employés to de commerce intérieur. Mai prietaires, qui sans doute, des fils ou des parents qu' dans l'Inde, trouvaient mo prendre par des bénéfices que cet abus leur faisait pen actionnaires de la Compagn peu apres une assemblée gi la majoritė ju**gea injuste q** plovés de la Compagnie fus d'avantage**s aussi précieux.** quence elle priait la cour de nouveau en considération récemment envoyés au Ben s'en rem**ettre sur une mat**ic importance a la sagesse d dence, b**eaucoup mieux p** decid**er en connaissance de** cour des directeurs, par ui délibération, se conforma mande des proprietaires. abus, celui des présents, meme temps son attention. I trouvé dans la **bouche mé**n l'effet singulier que l'explo les Anglais de cette coutum avait eu sur l**es revenus** ( siette politiq**ue de Mir-Jaf**l forme en simple **banquie**i MM. les employé**s de la (** s'étaient arrog**é un droit** tirer à vue. Outre l'incon tarir les fonds destinés a publics, cet usage avait cutroduire dans t**ous les deg**i ministratio**n des habitudes** ( qui livraient les intérêts de gnie au dernier enchérisseu digenes en souffraient de parce que c'était devenu ( une source d'exactions, d'o et que dans la plus minime les mettait en contact avec l employé de la Compagnie s'expediait s'ils n'avaient a formalite prealable du pr cour des directeurs, qui s entièremen**t abolir cette cou** enracinée dans les mœurs d crut parer suffisamment au attribuant à la Compagnie presents reçus par ses em

200 roupies (10,000 francs nonnaie). Les présents de 000 roupies ne pouvaient is sans une autorisation du u conseil. L'effet de cette i**t, dans le premie**r cas, d'δi**té des e**mployés l'aiguillon personnel; dans le second faire subir un contröle. dent de la cour des direc-Bullivan, était l'adversaire eu après l'arrivée de celuit**erre, les élections annuel**renouvellement des memcour ayant en lieu, Clive épargné pour se debarrasullivan. Le droit de voter é à la possession de 300 ng dans les fonds de la . En dépensant 100,000 lig (2,500,000 francs), Clive icheta deux cents electeurs t contre Sullivan, lequel 18 moins réélu (1763). A li dans ses fonctions, le oulut rendre à Clive guerre 3, et, armé du dernier rela cour auquel il donnait roactif, il attaqua le vain-Plassey sur le jaghire que lui avait conferé. Il ne se ; à l'en vouloir dépouiller ir; il prétendait encore le mner à restituer toutes les 'il avait perçues. Clive était uissance; l'Angleterre, à l'avait salue avec acclae pouvoir l'avait fait pair ; baron de Plassey. L'opiue était avec lui; il était outenir la lutte. Condamné des directeurs, qui avait sir dans le Bengale le re-: jaghire, il lui intenta un cour de chancellerie. Le pulait cependant; de nouons allaient venir. Sur ces arřive en Angleterre le ré**nières ré**volutions du Benguerre avec Mir-Caussim. gards se tournent vers Clinements lui faisaient beau : **de repre**ndre en main les a Compagnie, il s'y refuse

longtemps, donnant cependant à entendre que, s'il était assuré du bon vouloir de la cour des directeurs, rien ne l'empécherait de donner à la Compagnie de nouvelles preuves du zèle dont il était animé pour son service. Sullivan, menacé par cette clause conditionnelle, se mit å protester å son tour de la disposition où il était de prêter à Clive une coopération franche et même amicale. Mais forcé par là de rompre la glace, celui-ci répond catégoriquement que la réconciliation plusieurs fois tentée est devenue impossible, que les vues de Sullivan sont diamétralement opposées aux siennes, et qu'il ne peut rien accepter si la cour conserve son president. Les élections se firent sous le coup de cette déclaration, et Sullivan fut remplacé. Clive, muni, en raison des circoustances, d'un pouvoir illimité, même de celui d'organiser dans l'Inde un gouvernement nouveau, partit le 4 juin 1764. Il arriva à Calcutta le 3 mai de l'année suivante. Les circonstances en vue desquelles on lui avait confie des pouvoirs extraordinaires n'existaient plus; mais bien d'autres difficultés restaient à aplanir. En conséquence, lui et les membres désignés du gouvernement provisoire jugérent à propos de retenir le pouvoir qu'on lui avait éventuellement déféré. Le mal auquel Clive voulait remedier en taillant dans le vif, et dut-il y périr, était cette anarchie profonde, cette corruption organique qui avait vicié tous les ressorts de l'administration, et qui, à force de confusion et de mépris de tout droit, avait fini par se prendre elle-même pour un droit. Il commença par s'attaquer aux deux grandes questions qui dominaient toutes les autres, celle du commerce des employés à l'interieur et celle des présents. Les moyens termes, adoptés par Vansittart, n'étant aux yeux de Clive qu'un palliatif insuffisant, il fit, malgré l'opposition d'une moitié d'un conseil, passer la motion d'un nouveau serment, par lequel chaque employé devait s'engager à ne recevoir ni présents ni gratifications pour les actes de son

service. L'objection du jaghire fut réveillée dans cette discussion, et, à vrai dire, c'était là le côté faible du réformateur lord Clive. Il s'en tira comme il put, en alléguant l'importance toute particulière des services par lui rendus, et qu'aucun autre que lui n'aurait pu rendre; la spontancité de Mir-Jaffier dans ce don que Clive n'avait ni imposé comme condition avant les services, ni exigé ou sollicité après; la non-acceptation de tout autre présent pendant les trois années de puissance qui avaient survi ce don, et qui lui amenaient tant d'occasions de s'enrichir par ce moyen. Il n'eut pas fallu presser beaucoup toutes ces raisons pour les réduire à leur expression véritable, qui était un peu celle-ci : C'est que je m'appelle Lion. Il y eut quelques protestations, même dans le conseil, contre le serment; il y cut même quelques scandales occasionnés par des récriminations qui amenèrent une enquête contre certains membres du gouvernement; mais l'enquête tomba d'elle-même, et tout le monde se soumit.

L'affaire du commerce traîna davantage. Clive avait débuté comme la cour des directeurs, par une suppression totale et immédiate. Mais cette mesure, ajoutée à la précédente, ruinait presque les employés en les réduisant à des appointements insuffisants. C'était les condamner plus que jamais à se rejeter sur les operations clandestines et les profits illicites, ce qui, indépendamment du désordre qui en fût résulté dans l'administration , ent compromis la dignité de leurs fonctions et celle du nom anglais, déjà compromises d'ailleurs par le dénûment qu'on les eut forcés d'étaler aux yeux des indigènes. Clive trouva un autre système. Tout en maintenant l'interdiction sur tous les objets de commerce, il fit une exception unique en faveur du sel, et, pour régulariser le trafic de cette denrée, il l'érigea en monopole. Ce monopole était exploité par une société représentée par aut int d'actions qu'il y avait d'employés civils, militaires ou religieux. Quand la

Compagnie, prenant en du nabab, avait préleve 35 pour cent, les bénéf tissaient par portions égi tes les actions, et chi venait, suivan**t son gr** une ou plusieurs de ces simple fraction de part neur avait, par exemple et cinq parts ; le général conseillers et les colo deux; les quatorze plus chands, chacun les trois part, etc. Le fonds soci par un apport proportion que actionnaire au nom ou fractions de parts de grade ou à sa foncti**on.** . de la première année fur Clive à lui seul en tira sterling (529,475 francs) parts auxquelles il avait vrai que dans c**ette som**r d'une spéculation parti avait faite en vendant à grandes quantités de s amassées, se cumulait av qu'il prélevait comme Néanmoins l'opération fi pour que le comité crût le droit perçu par la Con a 50 pour cent. Cette j fraya la cour des directe gnit que l'assemblée des á Londres n'en protitát der une augmentation d Elle renouvela d'une mar melle que jamais ses injo l'interdiction absolue de merce à ses employés. en société. Clive, qui avi abus, et rétabli l'ordre à monopole, se vit oblige Mais le monopole régulie sitôt remplacé par un mo chique et oppressif, que dividus reconstituèrent par les accaparements.

Clive avait opéré bien formes. Il avait à établir de l'intérêt général sur sonnel. Pour que l'exemphaut, il interdit à tous les le commerce même ex

dans le besoin. En vertu du nouveau serment qui n'excluait point l'acceptation des legs, on lui contesta le droit d'employer cet argent comme il l'avait fait. On alla même jusqu'à prétendre que ce n'était point un legs de Mir-Jaffier, mais un don de son fils. Néanmoins, cette largesse de lord Clive fut un des arguments les plus employes auprès des officiers pendant leur révolte pour les ramener dans le devoir.

Après la mort de Mir-Jaffier, la présidence avait hésité dans le choix de son-successeur, entr**e un** fils **de Mira**m encore enfant et un frère cadet du même prince. L'enfant mineur présentait cet avantage que la Compagnie exercerait plus facilement le pouvoir sous son nom. Mais le second fils de Mir Jaffier, Najib-al-Doulah , pouvait disposer d'une immense fortune, et les avantages qu'on esperait en tirer, l'eniporterent sur toute autre considération. Les présents n'étaient pas encore alors prohibes. Toutefois on s'arrangea de manière à ne lui laisser d'autre pouvoir que celui de dépenser son argent. On lui enleva completement le souci de l'entretien et du commandement des troupes, voila pour son pouvoir militaire. Quant à l'administration civile, on ne lui laissa que l**e droit de** nommer un ministre dont il devait soumettre la nomination a l'agrement du président et du conscil. On abolit en outre l'hérédité dans sa famille; la Compagnie ne pouvant admettre qu'apres avoir fait trois nababs, elle n'eut suffisamment manifesté que son élection seule faisait le droit. Ce nabab mourut au mois de mai de l'année suivante (1766). Cet événement et le nouveau droit que la Compagnie avait proclamé mettaient Clive à même de réaliser ses premières idées sur la suppression du nabab et l'établissement de la souveraineté immédiate de la Compagnie dans ses possessions. Mais ses idees s'étaient modifiées, et toute la realité du pouvoir étant exclusivement concentrée dans les mains de la présidence, il ne crut pas devoir sacrilier a ce qui ne pouvait plus être qu'une satisfaction de vanité, l'avan-

tage qu'il y avait à conserve des indigénes l'appareil ext gouvernement consacré pa et entré dans les mœurs. Or nabab le troisième sils de l le jeune-frère de Najib-al-Do al-Doulah. Clive l'effraya! les charge**s du pouvoir q**i confie, sur les sommes due la Compagnie, sur le tribul à l'empereur, etc., que le je pour s'en débarrasser, fut reux d'abandonner tous se la Compaguie. De toutes le tives de sa dignit**é, c'éta** qu'on lui eût laissée. Il ne plus rien qu'un vain titre e sion de 50 lacs de roupies q pagme s'engageait à lui fai depenses personnelles. Ce gement conclu, il s'écriait de joie : « Dieu soit loue! j avoir autant de jolies dan j'en voudrai! » Clive avait quoi bon supprimer le nabi tait plus qu'une question ( et de temps.

L'empereur et son vizit d'Oude avaient aussi subi non moins léonins. Si Clive quelque chose, ce ne fut q dedaignait de prendre, ou eut ete embarrassé. On se ri le vizir, apr**ės avoir propos** glais un traité d'alliance qu en partie parce qu'il voulait l mais non-li**vrer son allié M**il en partie parce qu'il ne den moins, pour prix de sa défe la p**ro**vince de Bahar, fut le major Carnac à implore rosité de ses ennemis. Ce ani cut à terminer cette affa dit au nabab la totalité de moins les districts d'Allaha Corah déjà cédés à l'empereu glais avaient tout avantage le royaume d'Oude pour 🛭 leurs poss**essions immediate** rière contre les incursions & tes. Le nabab n'en dut p payer sa restauration d'un de 5 lacs de roupies (12,500 pour les frais de la guerre

-Allam II, son empire, ord par les Afghans, Mahrattes, à l'est par le Deccan par les Anhraties encore, sans se trouvait réduit à eux villes d'Allahabad youlait bien lui consuzeraineté douteuse d'Oude. Il marquait e suzeraineté sur les ises en renonçant au i de roupies que les s lui allouaient pour evenus des provinces r et Orissa. Il renonune somme de 5 lacs appartenait pour des signés sur les terres Il confirmait celle-ci on de tous les terricupés dans toute l'ére mogol, y compris ive, que le gouveras oublier. Il lui conou ferme générale es citées plus haut; Compagnie avait plue, et qui devenait inuue la souveraineté de sait tout entière des eur dans les siennes. voulait rien oniettre ait la dépossession. rès cela il ne restait reur, le traité lui ganine de 26 lacs pour celui de sa maison. moins de danseuses : **ac**cordé au nabab Mais l'empereur, le le Timour et d'Auint pas moins, comme le pensionnaire d'une

rchands anglais.

k et le climat du Bené la santé de Clive.

put la cour des direcuvrage qu'il avait si

pour couper dans
us nés du commerce
is l'intérieur, il n'aspurner en Angleterre.
ai 1766, au plus fort

de sa lutte avec les officiers, il écrivait au gouverneur de Madras : « Pensezvous que l'histoire fournisse un autre exemple d'un homme ayant 40,000 livres sterling de rente, une femme, une famille, un père, une mère, des frères et des sœurs, et abandonnant sa patrie et toutes les jouissances de la vie pour prendre la charge d'un gouvernement aussi corrompu, aussi insensė, aussi dénué que l'est celui-ci de tout principe de raison et d'honneur? » Un exemple que l'histoire ne fournit pas est celui d'un autre homme ayant fondé, en aussi peu de temps et avec aussi peu de ressources, un empire aussi vaste, aussi solide et aussi durable. A la fin de janvier 1667, Clive quitta le Bengale pour n'y plus revenir. Il laissait au conseil de sages instructions pour maintenir l'ordre qu'il avait restauré. En Angleterre, il devait encore rencontrer des luttes.

En 1772, la Compagnie, écrasée par ses dettes et dans l'impossibilité de laire face à ses affaires, fut obligee, apres deux emprunts successifs, d'avoir recours au ministère pour un troisième emprunt d'un million de livres sterling. La question arriva devant le parlement, avec un projet de réorganisation civile, politique, judiciaire, presenté par le président de la cour des directeurs. Le parlement, avant de rien resoudre, nomma deux comités, l'un secret, chargé de prendre connaissance des affaires de la Compagnie; l'autre spécial , chargé d'informer sur sa constitution même, sur son assiette dans les pays exploités par elle, en un mot, sur les conditions de son existence. A la session suivante, le rapport était prêt; il fut présenté par le colonel Burgoyne, et l'année 1774 vit s'ouvrir un debat à jamais mémorable dans les annales parlementaires de la Grande-Bretagne. La discussion, tracée d'abord dans un cercle de termes généraux, enveloppait Clive cependant. et le cernait en quelque sorte de manière à montrer que tous les coups allaient être bientôt diriges sur lui. Plusieurs propositions rédigées dans cet esprit et en forme de principes, furent

votées avec une facilité qui faisait présager que, lorsqu'il n'y aurait plus qu'à voter sur l'application qu'on en voulait faire au lord baron de Plassey, la chambre , fidèle à son premier vote, ne reculerait pas. Burgoyne avait retracé toute l'histoire de ces quinze dermeres années, depuis la prise de Chandernagor sur les Français, avec qui l'on venait de traiter, ju-qu'au renversement de Mir-Caussim; il avait appuyé sur les circonstances de l'élévation de Mir-Jaffier, sur le faux traité communiqué à Omischund, sur la signature de l'amiral Watson contrefaite, sur les prodigalités par lesquelles Mir-Jaffier avait acheté ou soldé le concours des Anglais, et sur les sommes enormes dont les employés s'étaient fait une curée. Il relevait aussi cette énormité de marchands qui s'érigent en souverains, monstrueux amalgame où l'autorité du souverain ne lui sert qu'a assouvir la rapacité du marchand; il montrait les révolutions se multipliant par leurs mains, les exactions, les rapines, les violences, les trahisons, les cruautes, tous ces exces que Chve avait si souvent signales en dernier lieu, et si énergiquement combattus. Enfin, s'attaquant à Clive lui-même, il le montrait profitant de ce désordre et s'amassant une fortune de 2.080,000 roupies, seulement en somme reçues (la fortune de Clive était au moins quatre fois plus considerable, d'après son propre aveu dans le fragment de lettre qu'on a lu plus haut), et il concluait en demandant un grand acte de justice nationale qui imposât une restitution générale de tant de millions indûment perçus, alin que la Compagnie, frustrée par ces concussions, les put appliquer à payer ses dettes.

Il n'y allait pas moins pour Clive que d'être reduit a l'état où il était lorsqu'il partit comme simple écrivain; aussi ne manqua-t-il pas de dire dans sa réponse, que dans la situation cruelle où on l'amenait, personne ne voudrait l'assurer pour un schelling. A vrai dire, il y avait là peut-être un peu d'hyperbole, car Burgoyne, en poursuivant

la restitution, n'avait pas man provoquer en f**aveur de qui de d**i récompense nationale digne de ces rendus et digne de la nation récompensait. Mais il voulait ( que justice fû**t faite, et qu'el**k de réparation pour le passé et d pour l'avenir. Dans ce débat, l tion de Clive était réellement L'autorite de son nom , le presi grandes chose**s** qu'il **avait faites,** le seul objet qu'il put opposes grandes et éternelles considérat justice , d'human**ité , d'honne**u nal, d'interêt général, qu'on m' contre lui. Bien plus, il avait lui ses propres maximes et le qu'il avait imposées aux autres. pu le battre avec ses propres at ne pouvait inalheureusement i qu'il eut été désintéressé; il ( du moins à prouver que ses serv avaient bien méri**té sa fortube** ment incontestable, s'il n'eût p de se la faire lui-même. La c voulut faire un grand et soleni de respect pour ces services, e geant manifeste**ment à ses p**i en faveur d'un h**omme. Elle av** en principe des le début , que 1º les acquisitions faites sous l'in de la force mil**itaire, ou au m**e traités avec les princes étrange partenaient de droit à l'Etat; l'appropriation d'acquisitions a tes aux émoluments d'employé et militaires était illégale ; et 3° que de grandes sommes d'arge des propriétés considérables été acqu**ises dans le Bengale,** ( ces ou de grands personnages ( contrée, au moyen de sonction et militaires, et que ces som ces propriétés avaient élé acqui des fonctionnaires publics et priées à leur usage particulier. on en vint à voter sur la questi sonnelle, la première motion p tée contenait des expressions me. Elle dut être remplacés p autre rédaction, qui se borni simples éconciations des faits motion ainsi amendée, et porti le très-honorable Robert lord

n Irlande, à l'époque e Surajah Doulah et sur le trône de Mir-1e somme de 2 lacs de immandant en chef, de 2 lacs 80,000 roure du comité de goutre somme de..., etc., ) rouples, il y eut une majorité de 155 La seconde motion agissant amsi, avait s qui lui étaient contemple des fonctiont repoussée sans dine, que lord Clive ips rendu à son pays toires services, fut

e grand débat. Clive ongtemps. L'irritat restée, les fatigues casionnées les deux ré ce procès, laissèe sur sa constitution s lui laissèrent une , dont rien ne poute fortune qu'il avait 'on lui arrachât , il lque sorte lui-même outes les commodijouissances qu'elle .. Cette famille qu'il quittée pour aller s comme l'Inde, il ue possible pour se e solitude factice où pour hôte que son apporté du Bengale e, qui, sans doute, e à ces dispositions. : mal s'exaspéra. Le voulut employer fut odéré que jamais de 'ait contracté l'habil alla cependant aux ir le continent, par s. Mais à la session es tentatives faites querelle solennellenais vidée, trouvèsibilité qui, ce semmoussée contre ces s. Elles achevèrent

de l'aigrir. Il s'en irrita, dit un historien moderne, comme on le fait d'une piqure, m**ême après** une large et profonde blessure. A mesure qu'il approchait de sa fin, il sentait remuer plus douloureusement au fond de son cœur le ressentiment de sa fierté blessée, de sa puissance humiliée, de son honneur réduit à être mis en question et à se défendre. L'orgueil de l'homme qui avait exercé une puissance souveraine, qui avait élevé et renversé des trönes, posait et se redressait toujours avec indignation dans ses reves, sur la sellette de l'accusé. Il mourut dans sa quarante-neuvième année, le 22 novembre 1775. Par une singularité bizarre, le major général au service de la Compagnie, le lord lieutenant des comtés de Shrop et de Montgomery, le représentant de Shrewsbury, le pair d'Irlande, membre de la société royale, venait d'ajouter à ces titres celui de docteur en droit.

Quant à ses résultats généraux sur les affaires de l'Inde, l'interv**ent**ion du parlement aboutit à un acte qui fut nommé bill régulateur, et qui changeait la constitution de la Compagnie. Le renouvellement annuel de la cour des directeurs fut remplacé par une disposition qui étendait les pouvoirs des membres composant la cour à une durée de quatre années. Les membres sortants ne pouvaient être réélus qu'après une année d'interruption. Le droit de voter dans les élections reposait sur une propriété de 1,000 livres sterling dans les actions de la Compagnie; le cens était par là plus que doublé. 2,000 livres conféraient deux votes, 6,000 trois votes, 10,000 quatre votes, chiffre maximum du nombre de votes échéant à une même personne. Dans l'Inde, le gouvernement suprême était dévolu à la présidence de Calcutta. Les présidences de Madras et de Bombay étaient placées sous sa dépendance. Le conseil suprême se composait de quatre conseillers nommés pour cinq années, et d'un gouverneur général. Leur nomination appartenait à la cour des directeurs, sous l'approbation de la couronne, et sauf le droit que se ré-

servait le parlement de faire les premières nominations. Il était enjoint à la cour des directeurs de transmettre à l'un des secrétaires d'Etat et au lord de la trésorerie, dans le délai de quatorze jours, copie de toutes les pièces qu'elle recevrait sur les affaires de l'Inde. Le roi devait nommer une cour de justice composée de trois juges et d'un president, pour les trois provinces de Bengale, Bahar et Orissa. Cette cour était en même temps une cour d'appel pour les jugements rendus par les autres tribunaux. L'interdiction du commerce intérieur était formellement renouvelée pour les particuliers, et le privilège exclusif de ce commerce confirmé à la Compagnie. Usant du droit qu'il s'était réserve , le parlement nommait en même temps gouverneur général Warren Hastings, et conseillers le général Clavering, George Monson,

Richard Barwell et Philip Francis. La plupart de ces dispositions choquerent vivement et souleverent de violentes réprobations. Les propriétaires se plaignaient de se voir evinces pour la plupart par l'élévation du cens, et de voir le pouvoir royal prendre dans la gestion de leur propre fortune la place dont on les dépouillait. Il est vrai que le ministère avait mis d'autres conditions au prêt de 1,400,000 livres sterling qu'il accordait à la Compagnie, ainsi qu'a la remise momentanée des 400.000 livres d'impôt qu'elle pavait à l'État sur les revenus des territoires qu'elle possédait. Cette condition etait de disposer à l'avenir de toutes les acquisitions territoriales, dont il laissait néanmoins la jouissance à la Compagnie pendant une durée de six ans. Ce n'était rien moins qu'attaquer la Compagnie dans sa souveraineté, et bien des gens confondant ce droit de souveraineté avec ceux de la propriété privée, s'armaient des principes qui reglent celle-ci pour repousser les atteintes qu'on portait à l'autre; mais la raison d'État n'avait que faire ici de ces chicanes de légiste, elle demeura victorieuse.

CHAPITRE XV

# DISSENSIONS INTESTINE GOUVERNEMENT DE 1

La paix faite avec Haid une péri**ode de vingt-cinq a** a peu prés ininterrompue, de laquelle aucun point ( sule n'avait pu se dérober. • avait change la face entie Tous les pouvoirs y étaic ou places dans une assiet Chacun sentait le besoin e naître et de s'établir. Seul Mohammed-Ali avait con: longues habitudes de guer de guerroyer encore. Forc traité de paix avec Haide était resigné qu'en grond: rajah de Tanjor**e** lui **re**st: toujours une **querelle prêt** car le rajah de Tanjore avai lacheuse réputation d'**et**i prétexte ne manqua pas au amener les hostili**tés;** il peine à obtenir l'assentime cours de la présidence. 1 assentime**nt** lui fu**t acquis** désespoir d**e cause, occup** avec le rajah un **traité , do** tages étaient du moins plus ceux qu'il demandait à la armes. Ce fut à la présid stimuler à **son tour ; elle a** préparatifs **et ne voulait p**i dre. La guerre se fit con s'était faite. en dépit du prit d'abord Vellum (septe puis on mit le siège deva Mais pendant que les Anglai leurs tranchées, le nabat ses négociations avec le raji la brèche fut enfin pratica signe un traité de paix, p rajah lui payait fort cher l sa ville. Les Anglais qui a ner l'assaut furent ainsi : produit du pillage ou de tion, et ils eurent à suppor de la guerre. Toutefois, p la présidence, qui menaça nuer à elle seule les opérati retenait toujours Vellum, k

IN D E. 471

ier quelques morceaux de

résent la Compagnie n'au de conslits à soutenir bab. Mais les questions que nt ajournées, tant qu'elle nquérir ou à défendre son naient se poser d'elles-méınt qu'elle n'avait plus qu'à ju'à définir la position, i**t-étre, q**ue les événements ite. Une première complis événements avaient fait ælle de la qualité de soula Compagnie des mars'était acquise presque à s l'Inde, et de la qualité elle conservait en Anglele traité de 1763 avec la uvernement de la Grandei**t cru de**voir e**nv**over dans mmissaire du roi chargé er l'exécution. Cette porte puvoir royal sur les affaies de la Compagnie, eût pénétrer tout entier. La ntit cela, et sir John Linde vains efforts pour faire intervention, fut oblige · la partie et de retourner e. Sir Robert Harland, remplaça, cumulait avec commissaire du roi celui mandant la flotte dans les de. C'était là une recomuprès de la Compagnie, ie instant, pouvait avoir ssistance de la flotte. Sir nd, néanmoins, ne fut pas jue ne l'avait été sir John Compagnie acceptait fort liation du gouvernement lorsqu'elle avait besoin de 'n argent et en hommes, it armée de la jalousie la euse contre toute manistorité. Depuis longtemps franchis de la suzeraineté aient de véritables souvemed-Ali l'était plus qu'auix yeux de la Compagnie, nbattu vingt-cinq ans pour ce titre ; elle l'avait même par une faveur toute par-

ticulière, de la dépendance où il était du subah du Deccan. Le roi George III eut le malheur de prendre au sérieux cette souveraineté dont la Compagnie s'était montrée le champion infatigable, et de traiter Mohammed-Ali de puissance à puissance. Les commissaires envoyés dans l'Inde lui remirent directement leurs pouvoirs, avec tout le cérémonial usité. Bien plus, prince chrétien se fit représenter par le prince musulman dans une cérémonie où il conferait à deux de ses sujets dans l'Inde son ordre du Bain. La Compagnie, qui ne pouvait être traitée d'egal a égal par le roi de la Grande-Bretagne, ne se vit pas sans dépit effacée et reléguée sur le second plan par sa créature, par un souverain dont elle n'avait voulu faire que l'homme de paille de sa propre souveraineté. Lorsque Mohammed-Ali poussait à la guerre contre le rajah de Tanjore, il avait en vue non-seulement de s'enrichir des dépouilles du rajah, mais encore de déterminer par là la Compagnie à rechercher l'alliance des Mahrattes, alliance qu'il eut tournée ensuite contre Haïder, dejà en guerre avec ces peuples. Sir Robert Harland, appui déclaré de Mohammed-Ali, poussa vivement à cette alliance, et probablement il n'en fallut pas davantage pour la faire manquer. Ce fut alors que Mohammed-Ali, d'abord si arden<u>t,</u> se montra si refroidi pour la guerre qu'il avait provoquée. Il se souciait peu de diriger sur le royaume de Tanjore une expédition, qui laissait ses Etats ouverts à une invasion des Mahrattes. Peut-être aussi, dans ce flux et reflux de projets contraires, trouvait-il le plaisir de s'exercer à faire acte de volonté, d'indépendance, tandis que la présidence, dans les résistances symétriques qu'elle opposait à chacune des évolutions de la pensée du nabab, goûtait, en sacrifiant éventuellement ses intérêts à ses prétentions, le plaisir de s'attester à elle-même sa suprématie. De tout ce que put demander sir Robert Harland, rien ne lui fut accordé, pas même la restitution des déserteurs qui avaient passé des troupes du roi

dans celles de la Compagnie. La présidence, tout en protestant de son profond respect pour le roi et pour ses prérogatives constitutionnelles, se refusait à accepter les communications qui lui étaient faites par sir Robert, en sa qualité de commissaire royal. Elle prétendait élever sa propre prérogative au niveau de toute autre, puisqu'elle remontait à une source commune, c'est-à-dire à des actes du parlement sanctionnés par la couronne. Sir Robert trouvait ces procédés inconvenants, arrogants, presomptueux, volontiers même il les edt qualifiés de rebellion. Les débats s'envenimèrent, et bientôt chaque partie s'entêta de sa propre légitimité, au point de nier absolument le caractère de l'autre. La dignité de la présidence et la majesté de la couronne d'Angleterre ne durent pas s'augmenter aux yeux des indigenes quand ceux-ci virent enlin, le 7 octobre 1772, le commissaire roval quitter l'Inde sans prendre congé du président, et le president supprimer le salut du fort et de la ville pour le commissaire roval. Sir Robert Harland etait le second plenipotentiaire accredité directement aupres du nabab par sa Majeste Britannique. Il en fut aussi le dernie**r. Le** roi dut r. noncer a montrer aux peuples de l'Inde qu'il v avait en Angleterre un autre souverain que la Compagnie. Peu s'en fallut même que celie-ci n'allat jusqu'a lui contester le droit d**e** nommer les generaux qui remportaient des victoires pour elle. Les formalit**es** qu'elle voulut mettre dans la reconnassance de sir Eyre Coote, comm**e** m. jor general, blesserent tellement cet ancien officier, qu'il retourna immedistement en Angleterre.

Cependant le nabab, qui guerroyait toujours, venoit de se lancer dans une expenition nouvelle contre les Marawars mai 1773 à. Il s'empara de l'un et de l'autre sans trop de difficulte tant qu'il n'eut affaire qu'aux troupes et aux forteresses; mais qu'ind il voulut prenare possession du pays, c'està-dire percevor l'impôt, il s'y prit de telle manière que la popu ation entière se revolta. Les campagnes soulevees

lui firent une guerre de buiss dévorait son arm**ée. Pressé, h**i un ennemi **po**ur **zinsi dire** i et qu'il ne pouvait saisir null s'en vengea sur le sol, et se plaisir de dévaster ces plaine pouvait forcer à contribuer. pédition d'un si mince profit nait naturellement sur le raja jore. La Compagnie, qui senti avait traité ce dernier de fac faire un ennemi i**rréconcil**ia allié de tous ses ennemis, : Mysoriens ou Mahrattes, ( était d'une sage politique d rien ménager et d'en finir coup avec lui. Elle entra don vues de Mohammed-Ali. I bien avertie par le tour que med-Ali lui avait joué dans li expédition, elle sut s'en gi s'en dédommager tout à la fo pulant comme condition de cours, que le nabab ferait k celle-ci, et qu'il prendrait à l'entretien de 10,000 cipayes de 7,000 qu'il soldait jusquece par ces préparatifs, le ra une lettre d'humbles remonti appela à la justice de la prés son humanite en faveur des reux que cette guerre allait affamer. Mais il eut beau moi avait rempli au delà de se ments envers le nabab, et qu iourni aucun prétexte à cette inique, la dernière heure de voir avait sonné.Le 16 s 1773), après un mois de sie jore fut pris. le rajah et sa fai prisonniers. On profita de a sion pour enlever Nagore au dais. Le nabab prétendait, pou cet acte, qu'ils avaient fourt cours au rajah de Tanjore; le : lieguaient que Nagore, faisi du Carnatique, le rajah, de ou landais avaient acheté cette vil pas le droit d'aliener une parti r.te:re qu'il ne tenait qu'a tit sa, du nabab. Il **est assez cur**i dans ce partage des griefs à fait le nubab se soit déchargé su glais du soin de produire celui

jue les Anglais aientosé pit d'agression sur un concernait pas, et que le essé avait la pudeur de lavant. Les Hollandais, la Nagore en échange de t prêtées au rajah, perir argent et leur gage; t en protestant contre int ils étaient victimes. garnison dans ses con-

sans raison que Mohamu'il méditait son avantie sur Tanjore, avait e invasion de Mahratr suprême confié chez i rajah était tombé tout nains d'un premier mihwah, qui ne laissait que l'existence. A vec le uissance du peschwah ellement qu'elle devint té de celle du rajah, et neté passa tout entière . Il avait au-dessous de le huit autres ministres i se partageaient le gous son autorité. Le dernwahs mourut en 1761. : fils , Madhou-Rao et icore mineurs. Leur ontao, plus souvent nomorit le pouvoir pendant eut beaucoup de peine is les troubles que cette aître. Le conseil des it même à le faire jeter ais le jeune peschwah ui mourut en 1772, le t sa mort et lui donna frère Narrain-Rao. Les encèrent : Ragobah fut nné, le jeune peschwah igobah, pour la seconde son, fut fait peschwah nt de son neveu. Son fut pas plus affermie; i n'eut de ressource que une nombreuse armée. outenir la dépense il dut impagne pour lever des jets menaçaient d'abord nposa avec lui, puis le nabab d'Arcot: c'est alors que Mohammed-Ali conçut des inquiétudes fondées. Toutefois l'orage fut détourné par une armée que les ministres avaient levée, et qui ne laissa pas à Ragobah le temps d'en finir avec le Carnatique, ni même d'arriver jusque-là. Forcé de retourner sur ses pas, il dissipa assez facilement cette armée ennemie; mais la sienne se laissa dissoudre par les intrigues et l'argent des ministres, et il fut réduit à se réfugier dans le Guzerat.

La présidence de Bombay, tenue fort à l'étroit par les Mahrattes, qui ne lui avaient guère permis de sortir de son île, était jalouse aussi d'étendre son territoire; elle convoitait surtout l'île de Salsette, qui lui est contigue, et Bassein, qui touche à Salsette sur le continent. La situation difficile du peschwah lui parut une occasion favorable de se faire céder ces deux points. Elle s'y hâta d'autant plus, que les Hollandais, de leur côté, faisaient des préparatifs pour y rentrer à force ouverte. En conséquence, au mois de décembre 1774, ses troupes entrérent dans l'île de Salsette et emportèrent d'assaut le principal fort. Ragobah n'était pas encore alors en fuite dans le Guzerat, et les Anglais, protestant de l'intention où ils étaient de ne point rester dans Salsette sans sa volonte, se bornaient à lui présenter leur expédition comme une mesure purement défensive. Plus tard, quand l'état de ses affaires parut désespéré, les Anglais lui offrirent leur secours, qu'il fut heureux d'accepter au prix de la cession de Salsette et de Bassein. Il renonçait en même temps au tribut que la présidence payait aux Mahrattes pour les Etats du nabab de Broach, qu'elle avait récemment dépossedé et remplacé par un autre nabab. Toutes ces concessions montaient à une valeur annuelle de 22 lacs de roupies. Ainsi occupé à une guerre toute personnelle, le peschwah ne pouvait rien entreprendre contre le Carnatique; mais, d'un autre côté, la Compagnie, en épousant sa cause, se trouvait engagée dans une guerre avec les Mahrattes, et cette guerre, bien que concentrée au nord et sur la côte de Malabar, pouvait devenir menaçante pour le sud et la côte opposee, si les ministres étaient les plus forts.

La politique de la présidence de Bombay devait être plus tard désavouée par la présidence suprême de Madras, ou nous allons rencontrer Warren Hastings. Dès avant l'acte du parlement qui le nomma gouverneur général, Warren Hastings avait dejà rempli la dignité de président en remplacement de Cartier (13 avril 1772). Né à Churchill, dans le comté d'Oxford, en 1732, il avait, à l'âge de dix-neuf ans, débuté comme Clive dans les fonctions de simple écrivain au service de la Compagnie. Il se fit remarquer par ses talents dans la secrétairerie de Cohimbazar; plus tard, au milieu des demêlés de Surajah Doulah et de la présidence, employé comme négociateur , il se tira avec habileté des missions qui lui furent confices. Comme Clive encore, il passa des fonctions civiles aux fonctions militaires, et revint des camps au cabinet. En 1759, il fut nomme resident a Mourshadabad. Durant toutes les périodes de sa vie, il cut a remplir de nombreuses et délicates missions, et prit part à tous les grands événements dont le Bengale fut le théâtre. Ces occupations ne l'empéchérent pas de se livrer a une étude approfondie de la langue, des mœurs, de la religion et des lois indoues. On a de lui sur ces matieres un ouvrage publié en 1767, et qui a contribue puissamment à frayer la route de ces recherches difficiles aux savants qui sont venus après lui. La cour des directeurs, mise à même de l'apprécier pendant un voyage qu'il fit en Europe, le renvoya dans l'Inde avec le titre de membre du conseil du fort Saint-George (Madras). De là il retourna au Bengaie comme membre du conseil de Calcutta. Sous la présidence de Vansittart il fut d'abord de la majorite qui resista a l'opposition systématique, et, plus tard, quand cette majorité eut ete dissoute, comme nous l'avons vu , il continua à defendre le gouvernement contre le mauvais vouloir de la majorité nouvelle; des grandes mesures si ju utiles par lesquelles Vansitivainement de remédier aux rent pour appui deux voix s la sienne et celle de Warres C'est ainsi que se manife moment l'esprit qu'il devai plus tard dans sa propre a tion.

On a vu, dans les derniers é du Bengale, la Compagnie décidement de tout le pouv de la diwanie, qu'elle avail fois refusee. Dans le premi toutefois, la Compagnie, 1 tenant pour elle le titre de délégua les fonctions à de nes, dont l'un, Mahomet Ri eut pour réside**nce Moursh** l'autre, Shitabroy, fut étab L'administration de ces fo res ne tut qu'un long dés 1769, Véreltz, qui avait Clive, crut devoir nommer teurs du revenu. Répandu provinces, ils étaient chan veiller la pe**rception de l** eux-mêmes étaie**nt soumis** t lance de deux conseils, q leur siège dans les capitale pour residence aux naibs di cette mesure ne produisit j bien qu'on en attendait, et directeu**rs finit par prendre** ( trème, en décidant que la : exercerait par ell**e-même k** qu'elle avait jus**que-là délé**g à-dire qu'apres avoir pris l elle se faisait elle-même di office se trouvait attachée qualité, celle de naîb nazir prenait, outre le peu de po avaient été laissés au nabab butions tout à fait domesti mi ces dernières, il en ét Compagnie ne pouvait reten par exemple, la tutelle du je et l'administration des reve vés à ses depenses person donna la tutelle à Munny B conde femme de Mir-Jaftier adjoignit pour l'intendance le fils de Nuncomar, east



n systeme nouveau d'orgaion civile tout entiere a ut Warren Bastings qui actrand travail. Le zemindar. ir du revenu, était en effet te eriminel et le juge civil soumis à sa perception. ix pouvoirs de l'agent fisatteindre du même coup on de la justice; et comine e le delegue du diwan, juge même temps que fermier auppriment le diwan on says sans juges. Dans chagreaux districts Unanciers rganisés, Warren Hastings ux cours : l'une pour le housdary-adaulut), l'autre d (mofussul-diwany-adaujugealent en premier resi appels etaient portés deours centrales siègeant au uvernement, et partageant attributions entre le civil et Les affaires dont l'imporédait pas 6 roupies ctalent le principal fermier du viloven ut ainsi une sorte de g. Survant les anciens usart de toute propriéte en li-nait aux juges. Warren Hasort impôt, en même temps roir discrétionnaire exercé gjer sur le débiteur. Quant tion de l'impôt, s'il fut faindre un peu plus distincte istration de la justice, il tise de lai trouver tont d'aepiution satisfaisante. La ans l'Inde était concentrés

i dans les maius du chef de

jul ast chez nous l'impôt,

un le revenu de la terre, appartennit intégralement

equal ne lausait au ryot ou

cultivateur que ce qui lui était néces-saire pour sa subustance et pour les semaides de l'année sulvante. C'est à ces termes bien simples que se réduisait en droit tout le mécanisme de la constitution civile du pays. En fait, l'inde présente a cet égord un phéno-mene aingulier et probablement unique, qui est la constitution de son village. Le mot municipe, qui impli-que une idée de franchises, de priviléges locaux, ne saurait aucunement s'appliquer à cette institution. Elle as resulte pas, en effet, d'un ensemble de droits exclusifs consacrés par la loi écrite; elle est un simple fait né de la nécessité , cimenté par l'habitude , et qui n'a d'autre garantie que l'inexpugnable rempart des mœurs. Le municipe crée un petit État dans l'État, une petite patrie dans la grande. Pour l'Indou, cette dernière n'existe pas; il l'abandonne avec indifference au premier conquérant vonu; il laisse passor au-dessus de sa tête les revolutions politiques qui bouleversent l'histoire de l'empire, pont le sort n'est lié au sien que par un seul fil, l'impôt. Or comme cet impôt se payera toujours, quel que soit le souverain, Patan, Mogol, Anglais, peu importe au ryot de savoir a qui il le paye. Le qui iui importe bien autrement, ce qui est sa véritable, sa seule patrie, c'est son village qui fournit a tous ses besoms, qui administre tous ses intérêts, qui enveloppe sa vie par tous les points, et demeure scul immuable au milieu des convulaions qui nisloquent l'empire ou qui en changent la tête. L'empereur tombe, mais ce n'est pos lui qui a donné au village son potail ou maire, administratrur général des intérêts de la communaute; son tallier ou juge de paix , qui règle les contestations , punit les délits, protége et escorte les voyageurs d'un village a l'autre; son toite, chargé de la garde et de la me-sure des moissons; son gardien des limites, charge de témoigner en tout ce qui les concerne; son commissaire des coux, chargé de les distribuer suivant les besoins de l'agriculture ; son brakme, qui pourvoit aux besoins de

l'âme, au maintien des croyances, aux cérémonies du culte : son maitre d'école, qui instruit les enfants; son calender brahme, qui prédit la pluie ou le beau temps pour les travaux agricoles; son forgeron, son charpentier, son potier, son porteur d'eau, son gardeur de bétail, son médecin, sa danseuse, son musicien et son poëte, car tel est l'appareil de fonctionnaires qui, abstraction faite du fond nième de la population, constituent le village indou. Tout cela appartient au village, tout cela y subsiste, quels que soient les événements du dehors, et avec cela il se suffit à lui-même. Oublié par le pouvoir central, si ce n'est pour les levées d'hommes et d'argent, et habitué à ne point sentir son action dans le reste, le ryot ne songe à lui rien demander, et sa vue ne s'etend jamais par delà son village qui a songè a lui tout fournir.

C'est ainsi que par sa force propre **cette** institution, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, s'est maintenue immobile dans le mouvement des revolutions et des siccles, et a traverse des milliers d'années et de transformations politiques, prenant une plus grande énergie de cohésion dans la fragiaté même des empires dont elle était la base. Cette cohesion qui a rendu indissoluble l'institution du village indou, est d'autant plus merveilleuse, que l'on n'a pas lei le grand ciment de toutes les sociétés humaines, la propriete. Non-seulement le rvot n'était pas le propriétaire de la terre qu'il cuitivait, mais il ne l'était même pas de sa recolte. Après l'empereur, qui en prélevait la part qu'il lui plaisait ordinaivement le quart), et à qui seul. à vrai dire, elle appartenait, vensient d'autres gens, dont la part devait être faite avant celle du cultivateur. C'étaient notamment les fonctionnaires dont on vient de voir la nomenclature. La moisson faite restait sur le champ , d'où l'on ne pouvait l'enlever qu'après le partage. Quand en avait fait la part de l'empereur, on divisait le reste en un certain nombre de tas, qui représentaient chacun une valeur de vingt can-

dacas, ou 330 *sirs*, **cette de**n sure équivalant à un**e quantité**: du poids moyen de 3 kilog Pour les dieux il était prélent 25 sirs; pour les brahmes d ( ce qui paraît faire double æ pour l'astrologue, 1 sir chac les brahm**es mendiants, 25 s** le barbier, le potier, le port et autres hommes de peine avons én**umérés, 2 sirs chac** le mesureur, 4 sirs; puis va derca ou bedeau, le potail, table , qui prenaient chacun sirs. Ces quotités demeurai riables, quelle que fut la gr tas, pourvu qu'il dépassat 7! qui faisait que certains tas n taient rien ou **ne rapportaien** peu de chose au cuitivateur. prélèvem**ents opérés, on m** nouveau les tas, et alors on encore **sur chaque candaca 1** pour les gardes de nuit du 1 sirs et demi pour le comptat tant pour le **potail, qui avaic** leur pa**rt fixe sur le premic** ment, et à qui le second lot fo sorte de casuei ; le fond du une épaisseur d'un pouce auterre, était le casuel du condi eaux. Sur ce qui restait enfi rvot, l'empereur prélevait casuel, qui était de 50 pour dernière moiti**é formant le p** n'etait pas même tout entiè tivateur, qui en abandonnai 100 au zemin**dar. Ainsi, qu**a heureux habi**tant du village** l'impôt ou rev**enu fixe du pr**e qui était l'empereur, et pour tribution fixe de tous les fo res, la part qui lui restait, b ne fût qu'éventuelle suivar années étaient plu**s ou moins** tes, devait subir encore un pr proportionnel en faveur de d'entre eux. Grace à ce syst nieux, l'impôt ne le lachait qu'il n'avai**t récliement pi**t denner. Tels étai**ent les bien** l institution du village assum session au paysan indou; et ne au milieu des excès ou de l'is

orientaux, qui ne sorrence à l'égard de leurs ar devenir oppressifs, comparaison tellement ces hommes doux et 1e non-seulement elle a ivincible pour mainteient unis dans l'esprit re des Indous les élédont elle est la comt que type idéal de soore pour unir l'homme ndissoluble au petit cena duquel elle le faisait ge, indestructible dans adre social, ne l'est pas agregation d'hommes. les violences de toute sporté et dispersé des ières qui, aussitôt que es avaient change, et ès plus de vingt ans, rmer d'elles-mêmes sur où elles ne possédaient uvenirs.

ren Hastings ne se proer que le mode de perpôt, mode auquel les nt sans doute peu de toucher à une coutume un pareil ensemble de es n'en était pas moins 'ort délicate et qui decirconspection. Le dile fermier général des ire, les répartissait en c zemindars, qui, euxt divisant leur district fermiers. Comme tout au-dessus de la sphère meurait complétement rrangements, c'était là réforme était facile à s commença par aboiīb diwan; il supprima ons récemment créées du revenu, dont il fit en leur adjoignant dans ouvelles un indigène, diwan. Pour laisser le aux seuls indigenes, il banyan ou agent d'un rendre à ferme aucune Les terres durent être

affermées à longs baux, c'est-à-dire pour cinq ans; ce qui montre clairement que sous le régime mogol le cultivateur avait à engraisser sur chaque recolte une sangsue nouvelle. On supprima, en outre, une foule de petits impôts qui, sous le nom d'aboabs, étaient prélevés à peu près arbitrairement par les zemindars, ou même par leurs délégués. Un comité, nommé comité de circuit, eut mission dans chaque district de procéder à la location des terres. Cette opération se fit aux enchères. Beaucoup de zemindars se trouvèrent ainsi dépossédés des terres dont ils s'étaient fait une sorte de patrimoine, et que l'exiguité des offres qu'ils avaient faites avait seule fait mettre aux enchères. On crut toutefois devoir les dédommager, et il leur fut alloué une pension.

Ce système ne réussit pas, et deux ans après il fallut le changer (1774). La machine des enchéres avait produit dans les prix un surhaussement, qui ruina les adjudicataires écrasés par des engagements onéreux. Sur bien des points on n'avait pas pris une connaissance suflisante du pays. Les collecteurs européens fonctionnaient d'une manière moins satisfaisante encore que n'avaient fait les indigenes. On les rappela. On établit au centre du gouvernement un comité de cinq membres ( deux membres du conseil et trois anciens employés), qui eut le contrôle de tout ce qui touchait au revenu. On répartit en six grandes divisions le territoire des trois provinces (Bengale, Bahar, Orissa), et l'on institua dans chaque chef-lieu un comité ou conseil provincial correspondant avec le comité central, et chargé de décider sur toutes les questions relatives au revenu. Pour éclairer ces conseils, on répandit sur le territoire des commissaires qui avaient mission de faire des recherches, et de rassembler tous les renseignements propres à jeter du jour sur la matière. Les comités provinciaux devaient transmettre ces renseignements au conseil supérieur. Comme on le voit, c'était moins là une organisation définitive que la pierre

l'âme, au maintien des croyances, aux cérémonies du culte : son maitre d'école, qui instruit les enfants; son calender brahme, qui prédit la pluie ou le beau temps pour les travaux agricoles; son forgeron, son charpentier, son potier, son porteur d'eau, son gardeur de bélail, son médecin, sa danseuse, son musicien et son poèle, car tel est l'appareil de fonctionnaires qui, abstraction faite du fond nieme de la population, constituent le village indou. Tout cela appartient au village, tout cela y subsiste, quels que soient les événements du dehors, et avec cela il se sussit à lui-même. Oublié par le pouvoir central, si ce n'est pour les levées d'hommes et d'argent, et habitué a ne point sentir son action dans le reste, le ryot ne songe à lui rien demander, et sa vue ne s'étend jamais par delà son village qui a songé a lui tout fournir.

C'est ainsi que par sa force propre cette institution, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, s'est-main**te**nue immobile dans le mouvement des revolutions et des siècles, et a traverse des milliers d'années et de transformations politiques, prenant une plus grande énergie de cohésion dans la fragnité meine des empires dont elle était la base. Cette cohesion qui a rendu indissoluble l'institution du village indou, est d'autant plus merveilleuse, que l'on n'a pas ici le grand ciment de toutes les sociétés humaines , la propriete. Non-seulement le ryot n'était pas le propriétaire de la terre qu'il cultivait, mais il ne l'était incme pas de sa recolte. Après l'empereur, qui en prélevait la part qu'il lui plaisait (ordinairement le quart), et à qui seul, à vrai dire, elle appartenait, venaient d'autres gens, dont la part devait être faite avant celle du cultivateur. C'étaient notamment les fonctionnaires dont on vient de voir la nomenclature. La moisson faite restait sur le champ, d'où l'on ne pouvait l'enlever qu'après le partage. Quand on avait fait la part de l'empereur, on divisait le reste en un certain nombre de tas, qui représentaient chacun une valeur de vingt candacas, ou 330 *sirs*, **cette de**n sure équivalant à **une quantité** du poids m**oyen de 3 kilo**g Pour les dieux il était prélem 25 sirs ; pour les brahm**es** ( ( ce qui paraît faire double et pour l'astrologue, 1 sir chac les brahm**es mendiants, 25 s** le barbier, l**e potier, le por**i et autres hommes de peine avons énumérés, 2 sirs chac le mesureur, 4 sirs; puis va derca ou bedeau , le potail , table, qui prenaient chacun sirs. Ces qu**otités demeur**ai riables, quelle que fut la gr tas, pourvu qu'il dépassat 7 qui faisait que certains tas n taient rien ou **ne rapportaien** peu de chose au cultivateur. prélèvem**ents opérés, on m** nouveau le**s tas, et alors on** encore sur chaque candaca i pour les gardes de nuit du v sirs et demi pour le comptat tant pour le potail, qui avaic leur part fixe sur le premie ment, et à qui le second lot lo sorte de casuel ; le fond du une épaisseur d'un pouce auterre, était le casuel du condi eaux. Sur ce qui restait enfi ryot, l'empereur prélevait casuel, qui était de 50 pour dernière moitié **formant le p**i n'était pas même tout entié tivateur, qui en abandonnai 100 au zemin**dar. Ainsi, qua** heureux liab**itant du village** : l'impôt ou rev**enu fixe du pr**e qui était l'empereur, et pour tribution fixe de tous les fo res, la part qui lui restait, bi ne fût qu'éventuelle suivar années étaient plus ou moins tes, devait subir encore un pr proportionnel en faveur de d'entre eux. Grace à ce syst nieux, l'impôt ne le lachait qu'il n'avait réellement pl donner. Tels étaient les bieu l'institution du village assur session au paysan indou; et m au milieu des excès ou de l'il

ents orientaux, qui ne sorlifférence à l'égard de leurs pour devenir oppressifs, par comparaison tellement à ces hommes doux et , que non-seulement elle a e invincible pour mainteplement unis dans l'esprit istoire des Indous les éléaits dont elle est la comtant que type idéal de soencore pour unir l'homme re indissoluble au pelit censein duquel elle le faisait 'illage, indestructible dans ne cadre social, ne l'est pas me agrégation d'hommes. s, les violences de toute ransporté et dispersé des entières qui, aussitot que ances avaient change, et après plus de vingt ans, reformer d'elles-mêmes sur rre où elles ne possédaient souvenirs.

Warren Hastings ne se prodifier que le mode de perl'impôt, mode auquel les vaient sans doute peu de nir, toucher à une coutume ans un pareil ensemble de umes n'en était pas moins on fort délicate et qui dela circonspection. Le ditait le fermier général des empire, les répartissait en aux zemindars, qui, euxaient divisant leur district ous-fermiers. Comme tout ait au-dessus de la sphère i demeurait complétement es arrangements, c'était là : la réforme était facile à tings commença par aboe naib diwan; il supprima nctions récemment créées eurs du revenu, dont il sit irs, en leur adjoignant dans s nouvelles un indigène, de diwan. Pour laisser le ert aux seuls indigènes, il out banyan ou agent d'un e prendre à ferme aucune erre. Les terres durent être

affermées à longs baux, c'est-à-dire pour cinq ans; ce qui montre clairement que sous le régime mogoi le cultivateur avait à engraisser sur chaque récolte une sangsue nouvelle. On supprima, en outre, une foule de petits ımpots qui, sous le nom d'aboabs,étaient preleves à peu près arbitrairement par les zemindars, ou même par leurs délegues. Un comité, nominé comité de circuit, eut mission dans chaque district de procéder à la location des terres. Cette opération se fit aux enchères. Beaucoup de zemindars se trouvérent ainsi dépossédés des terres dont ils s'étaient fait une sorte de patrimoine, et que l'exiguïté des offres qu'ils avaient faites avait seule fait mettre aux enchères. On crut toutefois devoir les dédommager, et il leur fut alloué une pension.

Ce système ne réussit pas, et deux ans après il fallut le changer (1774). La machine des enchéres avait produit dans les prix un surhausseinent, qui ruina les adjudicataires écrasés par des engagements onéreux. Sur bien des points on n'avait pas pris une connaissance suffisante du pays. Les collecteurs européens fonctionnaient d'une manière moins satisfaisante encore que n'avaient fait les indigenes. On les rappela. On établit au centre du gouvernement un comité de cinq membres ( deux membres du conseil et trois anciens employés), qui eut le contrôle de tout ce qui touchait au revenu. On répartit en six grandes divisions le territoire des trois provinces (Bengale, Bahar, Orissa), et l'on institua dans chaque chef-lieu un comité ou conseil provincial correspondant avec le comité central, et chargé de décider sur toutes les questions relatives au revenu. Pour éclairer ces conseils, on répandit sur le territoire des commissaires qui avaient mission de faire des recherches, et de rassembler tous les renseignements propres à jeter du jour sur la matière. Les comités provinciaux devaient transmettre ces renseignements au conseil supérieur. Comme on le voit, c'était moins là une organisation définitive que la pierre

d'attente d'une organisation nouvelle. Les premiers travaux de Hastings ne se bornérent point à ces mesures. Tout en organisant autant qu'il était en lui la justice et les finances de l'Inde, il s'occupait aussi d'améliorer en quelques points ses mœurs. C'est ainsi qu'il s'occupa de l'abolition de l'esclavage et de la suppression de certaines castes vouées par état au vol. Connues dans le Bengale sous le nom de Kallantrous ou Kalla-Bantrous, ces tribu**s** sont répandues dans toute l'Inde. Nous les avons rencontrées au sud dans l'armée de Haider-Ali, dont elles formaient le novau. Chez les Siks, au nord, elles prennent le nom de Mahar-Khaīs. Partout ces voleurs étaient tolérés, protégés par les princes indigènes, à la condition de payer au collecteur d'impôts u**ne** partie de la valeur des objets dérobés. Les villages traitent quelquefois avec eux et se rachétent du *décoit* (c'est le nom qu'on donne à l'industrie que pratiquent les Kallantrous), moyennant une rançon dont le taux ordinaire est d'un quart de roupie et d'une volaille par maison. Malgré cet honneur que leur font les princes et les peuples de les traiter en puissance reconnue, la foi jurce n'est pas tellement obligatoire pour leur conscience de voleurs, qu'ils ne s'exposent quelquefois à compter avec la justice, qui ne les traite que pour ce qu'ils sont et leur fait brutalement couper le nez , le poignet ou les oreilles. C'est avec orgueil qu'après ces sortes de mésaventures ils étalent les cicatrices qu'elles leur ont laissées. Ces voleurs déploient dans leur carrière une adresse inouie, une grande cruauté et un courage qui résiste à

Hastings, dont les prédécesseurs avaient déjà établi une pénalité trèsrigoureuse contre les Kallantrous, institua en leur honneur une magistrature et une milice spéciales. L'esclavage, qu'il avait aboli en interdisant pour l'avenir toute vente d'enfant ou d'adulte non déja esclave, fut maintenu contre les Kallantrous. Tout homme de cette caste arrêté pour un délit déterminé était pendu sur les lieux mêmes; sa

famille devenait esclave. L Calcutta dut aussi au got grandes et indispensables 1

Quoique l'administration Hastings ait été moins guer ganisatrice, cependant la unilitaires n'ont point ma travaux pacifi**ques. Les M**i vieux peuple indig**ène, re**l lois dans les montagnes pa musulmane, ne laissaient | pit à la **caducité de l'empir** Timou**r. L'alliance que k** usurpateurs nouveaux, a avec le nabab d'Oude, de de l'empire m**ogol, les rame**i sur cette frontière. Le bes determinait a**ussi la présid** pour son compte, ou co liaire, des expéditions doc rait tirer quelque profit. Il même à vendre ce qui ne l nait pas, témoin les provi rah et d'Allahabad, qui, gi un traité à l'empereur, pus celui-ci aux Mahrattes, fu tot, sous pretexte qu'il ne dées que par contrainte, m sous la protection des At queis, moyennant une sti 50 lacs de rouples, s'engal livrer, non aux Mahrattes pereur , mais au vizir de l au nabab d'Oude.

Une invasion de Rohill Etats du vizir vi**nt suspend**: ce traité. Fyzoulla-Khan, battu dans plusieurs rencot 74) par le vizir **et par les A** réduit à demander la paix. Ve temps, les Anglais étendai traité leur puissance au m cutta. En 1772, le raiah de de Coutch-Bahar, tourme voisins du Boutan, et mine poser à la présidence de protection de son Elat ave des revenus, à la conditio délivrerait des vexations q saient endurer les Boutance position fut acceptée, et une envoyee dans le Boutan ren les conditions du traité, qu lama, chef religieux et seig

itan, crut devoir interpoation en faveur de son vasuivit une négociation, qui pour la premiere fois des s le Thibet. Le traité relaerre fut conclu le 25 avril Warren Hastings voulut ofit cet incident pour nouer pet des relations commeri envoya au teshou-lama représentant du dah-lama ur) une ambassade charnts. Le P. d'Andrada, jéais, était le seul Européen ut jusque-la, avec ses comssionnaires, pénétré dans acrées du lama, en 1625. 'ambassadeur anglais, eut suite l'avantage d'être le xplorer ce pays si neuf et La mort ne lui a pas laissé mettre en ordre les notes it rapportées; mais on a ses papiers des fragments publies d'une manière aspar M. Stewart, dans les ns philosophiques et dans *egister* ( 1778 ), et par d dans un *Essai sur l'his*ligion, etc., des Hindous. relation plus complète et sante a éte publiée dans les earches, par M. Turner, n une mission à remplir en

ent été les travaux de Wares comme gouverneur des e Bengale, Bahar et Orisi reçut l'acte du parlement érait à novo ces pouvoirs ait à toutes les possessions us l'Inde. Le 21 septembre neral Clavering, le colonel M. Francis, que le même ominés, arrivérent à Maoctobre à Calcutta; le 20, gouvernement entrait en ans ce court intervalle et i première séance du consion s'y était mise. La seæ manifesta une hostilité . bientôt le conssit s'enveent, que l'un des partis ne u'à empiéter sur les pou-

voirs de l'autre, il y eut dans l'Inde comme deux gouvernements uniquement appliqués à se paralyser ou à s'entre-détruire. Ainsi, tandis Warren Hastings refusait la communication de sa correspondance diplomatique ou administrative a la majorité opposante qui la réclamait, cette même majorité destituait les fonctionnaires nommes par le gouverneur général, en nommait d'autres, et minutait leurs instructions. Le gouverneur ajournait le conseil, le conseil se déclarait en permanence et retenait toutes les affaires; il décrétait qu'à l'avenir cette cor respondance, qu'on lui avait refusée, serait adressee au conseil et non au gouverneur. L'armée était en campagne contre les Rohillas; il votait le rappel immédiat des troupes en quelque état que fussent les opérations de la guerre. Par grand bonheur, au moment où on rédigeait les depêches qui contenaient cet ordre insensé, Fyzoulla Khan était réduit à traiter, et la nouvelle en arriva avant l'expedition des dépêches. Elles n'en furent pas moins envoyées telles quelles, le conseil tenant plus sans doute a manifester l'esprit dont il était anime qu'à ajuster sa conduite aux circonstances. Non content de violer les traités conclus par Hastings, de bouleverser son administration, le conseil s'oublia jusqu'à vouloir donner le scandale d'une ouquête contre le chef du gouvernoment. L'animosité en était venue à ce point de ne pouvoir plus supporter le masque du seui intérêt public, et a rejeter le caractère d'opposition politique, pour prendre ouvertement celui d'une haine toute personnelle.

An commencement de 1775, le nabab d'Oude mourut. Le progrès des armes et de la puissance anglaises, en transportant sur cette frontière toutes les grandes questions qu'avait à résoudre la politique du moment, donnait à ce personnage une haute importance. Son fils lui succéda sous le nom d'Asoff al-Doulah. Le résident anglais auprès de cette cour était alors celui que le conseil avait envoyé en remplacement de M. Middleton, agent

de Warren Hastings. Ce nouveau résident, M. Bristow, conclut avec le jeune nabab un arrangement qui le confirmait dans la possession des provinces de Corali et d'Allahabad, mais qui lui arrachait en échange la cession du territoire de Bénarès, et lui imposait un surcroît considérable de charges pour l'entretien de la 3° brigade des troupes de la Compagnie. Ainsi on lui vendait son légitime héritage et on lui faisait payer de nouveau ce que son père avait déjà payé. C'était faire un beau rôle à Warren Hastings que de lui donner à défendre à la fois la faiblesse opprimée, la justice outragée et la foi des traités foulée aux pieds. Mais trois autres affaires vinrent rendre aux trois incinbres opposants leur rôle d'accusateurs. Dans l'une, il s'agissait de malversations et de concussions reprochées au gouverneur par la ranna de Burdwan, veuve du dernier rajah de ce district, et tutrice du jeune rajah son fils. Dans l'autre, une inculpation de même nature était portée contre Warren Hastings, accusé de prélever, sur les 72,000 roupies allouees au phousdar d'Hougley, 36,000 roupies pour lui-même et 4,000 pour son banyan. L'indigene qui portait cette accusation, s'engageait à remplir les mêmes fonctions au prix des **32,000** roupies qui restaient au phousdar actuel, et de soulager ainsi le trésor de la Compagnie de tout ce qui passait dans les mains du gouverneur genéral. La troisieme alfaire reposait sur une collusion prétendue entre Hastings et Munny Begum, mère et tutrice du dernier successeur de Mir-Jaffier. Dans les comptes de l'administration de la Begum, une somme de près d'un million de roupies qu'elle avait perçues ne se trouvait portée sur aucun etat de dépense. Sur ce chiftre on accusait M. Hastings et M. Middleton d'avoir reçu chacun 150,000 roupies. Malgré les protestations souvent réitérées de Hastings que jamais il ne permettrait qu'on le fit paraître en accusé devant un conseil qu'il présidait, on appela dans le conseil un indigène qui avait à témoigner sur les faits dénoncés. C'é-

tait ce même Nuncomar qu phousdar de Hougley, et do Hastings s'était servi contr Rhiza Khan. Ainsi mis en I son accusateur, ie gouvern le conseil dissous, et quitta de la présidence qui était d lui une selictte d'accusé. I qui jouait auprès de lui le que lui-même avait joué Vansitta**rt, le s**uiv**it. Ains**i l même, l'opposition, qui aguerrie à cette situatio néanmoins le conseil bien ment assemblé, entendit N vota, conformément à ses ( que le gouverneur était coi Iaits à lui imputés. Malhei pour lui, le dénonciateur n'était pa**s tellement pur q**u iant dans les arcanes de ce on n'en pût exhumer une de faux, qui, jointe à celle d tion contre le gouverneur conduisit devant la cour de sur le verdict d'un jury ans condamné à être pendu. C tion ne rétablit point l'han le conseil, mais elle coups tactique qui, pour perdre gouvernement , allait évoqu les points du territoire des : propres a ruiner la consi l'autorité du gouverneur 🧸 essaya pourtant encore de l pour une sorte de trahiso mône de 100 roupies faite tings à l'envoyé d'un pris des Anglais et p**roscrit, qui** faire valoir **quelques réclan** près du gouvernement. L de ce wackei à Calcutta. e gnage d'intérêt que lui av Hastings, étaient, au dire Monson, une preuve de ( avec un ennemi de la pui glaise. Warren Hastings s dire que, devant une parei tion, il lui paraîtrait incor répondre. Ainsi finirent ce nations dans lesquelles l'o toujours biâmable, quant à et à la malignité des intenti pas toujours absolument tet

des imputations qu'elle de même que Clive sur de son jaghire, Warren ait prise sur lui par ses la Munny Begum, dont et dont il avoua ensuite supies, prétendant alors es comme frais de voyame présent. Quant à l'af100 roupies du phousdar e n'a jamais été complésie; mais cette obscurité a un préjugé peu favo-

gouverneur général. traité qu'elle avait passé , le 6 mars 1775, la prémbay mit en mouvement **2.500** hommes, qui, mandement du colonei gnit Ragobah auprès de l'armée se dirigea vers ré des trahisons qui ouemi les lignes de l'armée remière rencontre fut l'insubordination qui se is les troupes de Ragobah ie solde, ne gâta pas telaires, qu'il n'attirât dans lusieurs chefs et rajahs. en donnant leur adhésions qu'il avait faites pportérent en outre de : dont on pouvait se pasre. Le repos forcé qu'amutinerie des troupes, si fructueusement emouveaux renforts d'homent mirent l'armé**e** en prendre énergiquement ndant qu'elle attendait ison des pluies, des décutta vinrent enjoindre e de Bombay de retenir · immédiatement les semettait a la disposition a menaçant de révoquer oirs qu'elle exerçait, et entre les mains du gountral, si elle hésitait à s dépêches envoyées aux rrattes désavouaient la : par le conseil de Bomuent nulles et sans autorésolutions qu'il avait

prises dans cette affaire. En même temps un plénipotentiaire, qu'on accréditait à Pounah, était chargé de traiter avec les ministres au nom du conseil suprême, et d'obtenir d'eux ce que la présidence de Bombay avait déjà obtenu de ses alliés : l'île de Salsette et Bassein. Mais comme on ne pouvait prévoir de Calcutta où en seraient les affaires de Ragobah, lorsque le plénipotentiaire, M. Upton, arriverait dans la capitale de l'empire mahratte, cet envoyé portait en même temps des lettres de crédit pour le Peschwah, et des instructions analogues à la circonstance, pour le cas où il le trouverait vainqueur et maître de Pounah. C'était un luxe de prudence, car on ne comptait guère à Calcutta sur cette éventualité. Et en effet, quand M. Upton arriva à Pounah, Ragobah était encore sur la Nerbudda. Mais, par cette sage précaution, le conseil suprême se tenait prêt à tout événement, et, dans l'un ou dans l'autre cas, son action se trouvait substituée à celle du conseil de Bombay. Toutefois il était un troisième point qu'on n'avait point prévu. C'était celui où Ragobah, sans être décidément vainqueur, aurait su rendre son parti tellement respectable et mettre si bien les chances de son côté, qu'il y eût peu de prolit à se compromettre dans l'alliance de ses ennemis. M. Upton, approvisionné d'instructions pour les autres cas, en manquait pour celui-ci, qui fut précisément celui qui se réalisa. Son rôle à Pounah fut assez embarrassé, et certaines clauses d**e ses** instructions n'étaient pas faites pour le rendre plus facile. Tout en desavouant et en annulant, par le seul fait d'une alliance en sens contraire, le traité conclu entre la présidence de Bombay et Ragobah, le conseil suprême retenait les avantages stipulés par ce traité, c'est-à-dire la cession de Salsette et des autres districts cédés par le nabab de Broach. Ce fut un grand travail pour M. Upton, que d'avoir à faire comprendre aux brahmes ministres, comment le même gouvernement, qui condamnait solennellement la guerre et invalidait tous les actes qui

l'avaient soulevée ou entretenue, pouvait en déclarer les profits bien et dument acquis pour lui. Dans cette entreprise, assez ingrate en effet, le plénipotentiaire ne réussit qu'à persuader aux ministres que s'il suivait ses instructions en venant arrêter la guerre, il prenait sur lui tout le reste. Il était bien vrai cependant que le contre-sens qui choquait si fortement la logique des Mahrattes, n'avait pas scandalisé au même point la raison des membres du conseil suprême, et qu'il avait même eu la puissance d'y rallier pour la première fois l'unanimité. Toutefois, lorsque l'on apprit à Calcutta le succes des armes et des négociations de Ragobah dés son entrée en campagne, Hastings revint sur son premier avis, ce qui réveilla contre lui les violentes attaques des opposants. Mais ceux-ci devaient eux-mêmes se contredire, et plus d'une fois, dans cette affaire. M. Upton avait trouvé la cause des ministres bien chancelante et leur gouvernement d'une désespérante faiblesse. On lisait dans une de ses lett<del>res</del> : « Si trois ou quatre compagnies d'Europeens, un petit détachement d'artillerie et deux ou trois bataillons de cipayes étaient embarques au Bengale pour Bombay, nous pourrions bientôt dicter nous-mêmes la paix aux conditions qui nous conviendraient. » Ces conditions étaient celles que les Mahrattes s'obstinaient à ne point comprendre. Comme le conseil ne s'obstinait pas moins à les maintenir, il fut bientôt décidé qu'on embrasserait le parti de Ragobah, et que l'on se mettrait aussitôt en mesure de pousser énergiquement la guerre, et d'en finir d'un seul coup. La politique de la présidence de Bombay, si hautement répudiée, triomphait donc avec éclat. Mais ce triomphe ne devait pas non plus être de longue durée. Tout s'arrangea finalement par un traité où Ragobah était décidément sacrifié, son armée licenciée, et où les Mahrattes, movennant la cession définitive de Salsette et l'abandon du tribut qu'ils prélevaient encore sur Baroach, obtinrent des Anglais la renonciation à leurs

prétentions sur Bassein, e sion du Guzerat, *s'il étai*l Futty Singh le leur eut c avoir le droit. Une pens lacs de roupies et un col chevaux étaient accordés qui, déclarant ne vouloir se soumettre à ce traité asile à Bombay. Mais les : clamèrent si vivement : marque de protection ( l'objet, que, dans la craint commencer la guerre, k preme condamna l'offre été faite, et le bannit de t sessions anglaises. Le I retira à Surate, suivi s 200 soldats fidèles à sa. conseil de Bombay protes énergique**ment contre ce** me contraire à la réputat neur et aux intérêts de la Néanmoins, après de los tions, les signatures fure (1776), ce qui ne mit n aux vicissitudes de cette ren Hastings, dans un m rédigea pendant sa traver en 1785, n'en parie que ci dispute de peu d'importi gouvernement de Bombi nistration de Pounah. co petit chef dépendant de qui s'était attiré le ressen supérieurs par des actes i tilité. » Cette manière de choses n'était pas précisé Ragobah, héritier d'un p dépendait pas des Mahrat quel les Mahrattes était n'était pas un petit che contre ses supérieurs , m chef luttant, comme War lui-même, contre un cons

Au commencement de vante (1777), et avant que clauses du traité eut été e rivée à Pounah d'un au nommé Saint-Lubin vis ombrages à la présidence Elle usa des plus vives is près de la cour suprême ger à leuver la cause d'Les soli tudes de la presidence de la presidence de soli tudes de la presidence de soli tudes de la presidence de soli tudes de la presidence de la presidence de soli tudes de la presidence de la

ient pas sans fondement. de prévoir dès lors une aine entre la France et et la présence d'un agent cour mahratte devenait en pareille conjoncture. rorable qu'il avait reçu turellement la politique servir contre cette coaite des projets d'un préle avait sous la main. En une partie des ministres mpait avec le reste du déclarait pour Ragobah. de Bombay se disposa à æs nouvelles arrivèrent à 🛪 y produisirent l'effet manifester la division rofonde qui séparait les gouvernement. L'oppoi illégale, injuste et impoduite de la présidence de ren Hastings au contraire itorisée par les circonstement équitable et paritique. En conséquence, à la soutenir. Un petit ; fut dirigé sur Bombay trement sous les ordres idence. En même temps à former une alliance de Bérar. Le parti anlagobah était en ce moort à Pounah. Mais bienition d'un autre rajah ndadji Scindiah, rendit la s au parti français, qui n les principaux de ses uillet 1778). Les circonsent. On fit un traité avec . lui avanca une somme et au mois de décembre mée de 4,500 hommes se nouvement. Les Anglais es crêtes des Ghauts et sur Pounah au milieu de d'une population qu'ils à voir se soulever en æ 9 janvier, ils n'étaient ques lieues de la capitale iée, qui jusque-là s'était harceler, leur barrait le obstacle facile à prévoir avaient rvu des gens q

trop compté ne rencontrer que des renforts. Le conseil de guerre assemblé se prononça pour la retraite immédiate. Dès le lendemain au point du jour, les Mahrattes, enhardis par ce mouvement, se précipitent sur l'armée anglaise, lui tuent 300 hommes, et lui prennent presque tous ses bagages. Le soir du même jour, le commandant en chef ayant déclaré au conseil qu'il ne croyait plus possible de ramener l'armée jusqu'à Bombay, on tit demander aux Mahrattes à quelles conditions ils voudraient traiter. La première condition qu'ils imposèrent (l'extradition de Ragobah) fut acceptée avec une facilité si grande, qu'elle haussa leurs prétentions. Alors ils demandèrent la révision complète du traité du colonel Upton, et la conclusion d'un traité nouveau sur de tout autres bases. Le conseil n'avait point de pouvoirs pour faire et défaire les traités; mais comme les Mahrattes insistaient, et qu'il fallait ou se soumettre ou périr, car le découragement était tel qu'on avait repoussé un plan de retraite proposé par un brave capitaine qui en assumait la responsabilité, les Mahrattes obtinrent des Anglais l'abandon de toutes les acquisitions de territoires que ceux-ci avaient faites dans cette province depuis 1756, la cession de Broach à Scindiah, et deux otages livrés en même temps que Ragobah, en garantie de l'exécution de cette convention. Les officiers civils ou militaires qui l'avaient conclue en trouvèrent à Bombay le juste salaire. Ils furent destitués.

Cependant le corps auxiliaire envoyé de Calcutta, après avoir perdu beaucoup de temps et changé de chef, arrivait en janvier sur le théâtre de la guerre. Il se mit d'abord à la recherche du corps d'armée principal; mais les avis de sa capitulation ayant été interceptés, le colonel Goddart, qui commandait les troupes de Calcutta, ne voyait que mystères dans les lettres qui lui arrivèrent ensuite et qui supposaient la connaissance du contenu de lettres antérieures. Cependant comme il restait clair pour lui que les paquets qu'il avait reçus portaient in-

jonction de se diriger sur Surate, à tout hasard il prit cette direction, sans trop comprendre à quel plan une telle marche pouvait se rapporter, ni où Il trouverait sur la route amis ou ennemis. Il y arriva le 30 février, ayant recu dans l'intervalle une lettre ecrite sous la dictée des Mahrattes par le comité qui avait fait la capitulation, et qui à cette faiblesse ajoutait une lachete. Dans cette lettre, en ellet, les memb**r**es du comité ordonnaient au colonel de retourner à Calcutta. Sans même soupçonner le piege tendu par les Mahrattes, le colonel se borna à répondre qu'il allait à Bombay par ordre du conseil suprême et il continua sa route. A Surate, il trouva des pleins pouvoirs pour traiter avec le gouvernement de Pounah. La capitulation était réprouvée par le conseil suprême comme elle l'avait été par le conseil de Bombay; mais Hastings ne repoussait pas l'idée d'un remaniement des traités antérieurs, et le gouvernement consentait à négocier sur des bases nouvelles, dont la première toutefois serait la rupture de l'alliance des Mahrattes avec les Français. Après de longs et inutiles pourparlers, les Mahrattes répondirent à l'ultimatum de Goddart par un autre ultimatum portant la reddition de Ragobalı qui avait trouvé moyen de s'évader, et celle de Salsette. Cetait une rupture. Goddart fut contrarié d'abord par les membres du conseil de Bombay jaloux de ce nouveau venu, qui s'emparait tout à coup du premier rôle. Cependant, il vint à bout de ces résistances, et put bientôt se mettre en campagne. Il avait recu, avec le pouvoir de faire la paix ou la guerre, le grade de général. En peu de jours il eut conquis une partie de Guzerat (janvier 1780), et traité avec le rajah de ce pays, Futty Sing, qui lui fournissait en outre un secours de cavalerie. Avec ce renfort, il se retourna brusquement sur Scindiah et Holkar, deux chefs mahrattes qui marchaient contre lui. Après quelques essais de négociations, où cherchait à triompher la finesse indoue, on en vint aux mains. Surpris la nuit, les Mah-

rattes furent battus et dispi pendant les renforts et les : vaient de toutes parts aux l gouverneur général tenait si lier par un traité avec le ra hud, province montagneuse les Etats d'Oude de l'empire Cette alliance acquise aux A était une barrière contre k ses du gouvernement de Po sitot qu'ils en eurent conns Mahrattes fondirent sur le rajah de Gohud, et s'empan forteresses. Un détacheme envoyé a son secours en rec ques-unes, et surtout la cél resse de Goualior, située au rocher taillé à pic, et dé une garnison de 1,000 h vieux général Eyre Coote a lui-même que ce **serait fol**i quer à cette place. Néanme à l'inébraniable f**ermeté d** Popham, à la bravoure, à l l'adresse de ses cipayes, cett imprenable fut prise d'escal croyable coup de main frap rattes d'une telle épouv s'empressèrent d'évacuer to Les Anglais restèrent ains coup maîtres de la province tablirent leur allié.

#### CHAPITRE XVI

# EVENEMENTS DU CAR! GUERRE AVEC HAII

L'esprit de dissension q à Calcutta et à Pounah atte Madras. M. Pigot, nommé ca haron et pair d'Irlande pour services qu'il avait rendus présidence, venait d'être ap par la cour des directeurs tions de président qu'il avait cées. L'expédition de Mobi contre les Marawars et la ca Tanjore n'avaient rencontré qu'un blâme sévère, et ce fu ce qui motiva la destitution dent de Madras, M. Winch, got, nommé pour lui succéi l'Angleterre avec les instru 1 N D E. 485

ves pour le rétablissement e Tanjore. Toutefois des escomme ceux des ministres eussent pu admirer encore ditique qui, tout en improurre et en destituant un gouour l'avoir faite, en profitait uiller plus surement le vainzemblait protéger. En restiijah sa capitale et ses Etats, nie lui imposait la condition garnison anglaise dans le njore, et d'en prendre à sa tretien sur des terres assiette fin; de ne faire aucun l'agrément des Anglais, et nir à leurs ennemis aucun '**ect** ni indir**e**ct; de payer au hammed-Ali, le même tribut ant, et de lui fournir le de troupes que demandempagnie. Par ces mesures, ituaient au rajah que l'omivoir, la Compagnie, tout en venger l'injustice dont il rictime, le rangeait sous sa etenait en réalité les avanlle eût pu tirer de la coni**ntérêts de M**ohammed-Ali igeaient pas aussi bien de pinaison. Suivant l'habitude en avait faite, il jeta les , pria, supplia, menaça, conmpagnie par son propre ine point rétablir sur le trône que le nabab eut bien voulu comme encore redoutable. t avait toujours été opposé tions contre Tanjore; il avait ctions positives pour la resmmediate du rajah. Le nat obtenir de lui que des mé-: dans l'accomplissement de i.Un incident d'intérêt privé, ne créance produite par un ais contre le nabab, souleva nseil la question de savoir son, actuellement sur pied injore, et réclamée comme es créanciers, appartiendrait qu'on dépossédait ou au raré. Par une première résoconseil déclara que le rajah, bli dans la plénitude de ses

droits et pouvoirs, il n'y avait lieu à admettre des requêtes **se**mblables. Mais peu de jours après, un membre de la majorité revenant sur cette décision fit passer une motion qui annulait la résolution précédente. Lord Pigot s'en tint à son premier avis. Dejà en opposition avec la majorité dont il était venu renverser la politique en rétablissant le rajah de Tanjore, il ne lui fallait qu'un incident de ce genre pour amener une guerre ouverte; elle éclata en effet. Le colonel Stuart, membre de l'opposition et commandant militaire en second, occupait alors à ce titre la place de Velore, considérée comme le point militaire le plus important de la présidence. Il demanda que ce commandement fût tranféré à Tanjore, poste occupé alors par M. Russel, dévoué à lord Pigot. Ce qui n'était qu'une question toute strategique ou administrative devint, grace à cette circonstance, une seconde conquête de Tanjore disputée entre la majorité et la minorité. Toutes les discussions incidentes, qui vinrent s'ajouter à ce débat principal, furent comme autant de rencontres où les partis essayaient leurs forces et poussaient les travaux du siège ou de la défense de Tanjorc. Ecrasé à coups de votes, le président se retranche derrière une résolution extrême en déclarant nul tout acte de la majorité non revêtu de sa sanction. Celle-ci de son côté nie la nécessité du concours du président, et montant résolûment a l'assaut, rédige les instructions du colonel Stuart, et l'ordre au commandant de Tanjore de remettre le commandement a cet officier superieur. Déjà deux membres avaient signé, lorsque lord Pigot s'avançant arrache des mains d'un troisième les papiers, qu'il met en pièces. Alors il déclare qu'il a une accusation à porter contre deux membres du conseil. Aux termes de la constitution, tout membre accusé perdait le droit de voter sur le sujet de l'accusation. Cette manœuvre habile partageait le conseil en deux parties désormais égales, mais tranchées par la voix prépondérante du président. Aussitöt la suspension des deux mem-

\_ interest - the property of the second seco - Comment of the comm to all the last and the second second The state of the s et aut. And Times E & & ...राष्ट्री के अपने चार्चिक The same of the sa The second of the second en a benier of 1 11mm me Fried Li - minima e con-The same of the sa armed on from a some than - - 1, 42 Te 등 1년 독세점점 Late is mirror to the control of the The same of the sa The second secon in the lift and Bonding for 💤 art reserve a care Martin um ..... 11 -22 . Elle dure de e e l'annuair constitut source লেখন ক ভাল কা লেক কা<mark>ৰ লেকি</mark> ್ಲೀ ರೋಹಿ ೧೯೯೯ರೂ ತಿಂದಿ **ರಾಜ್ಯ ಕನ** and the second of the second s Terre lunta mai a Dinne . Committee Brooks in the A The second secon ي 🚾 🌉 المحمد المحمد المعلم المدافع المرافع المحمد المحمد الم PETER TO SEE STEELE TO SEE STEELE TO of Delighe Market The Company THE LOW REAL PROPERTY OF THE PARTY. remain a promise many and the of the best of the Minera temperature with a lighted of the truther of Martin to the in minner miner in-et es uno succe susceptivo List Po-EST ATT TO PASTE THE THROUGH ON THE EAST income and the control of Thomas Patholic Linn With the manager begin Die Gergete bei ber berteit bieten Derte be-Contract I are to a present the factor of te quality se greenad i historia e

I MELTIT. MR FO 1 5 2 E THE REAL PROPERTY. THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN Control of the Contro William & Base .: reie simile PETE DATE AND A Conner I ner és é THE RESERVE OF THE STATE OF THE Dies DOZ TREMENT & 松 化复压电气器 THE PARTY OF THE P . CONSTRUCTION OF THE PARTY OF Course seems to be to THE LIMITES. I DIT IN ESCAPERATE THE PERSON IN THE PERSON E TYL BYENDER, MAR. HE TAR BUILDING 25 **200:35 B & 200** and seed a featurement and Market : Market for h rance are minimus b . T. S. D. BECK. LING THE PROPERTY IN rer 🛴 enguide etait bida CU PERMINISTRA SE SURPE THE TOP IN MARKS SEE THE PARTY OF LEGISLATION SERVICES SERVICES i er ilt seeme guld sooi EDMINISTER DIS PRODUCT I CEPTURE FOR PORTO mis e superi. S contr Tiere Editings avail us designes & songter si ele de preferait le m : samer les fractions q Provinces. As mossessi rent representation, in **343** nemis de Hast

la guerre contre les Rohillas, e-même résolu de demander rappel du gouverneur généassemblée générale des prosétait venue arrêter l'effet de narche, et l'affaire en était là uelques mois, lorsque survint du gouverneur. Le message ait remplir causa une grande et ce ne fut pas sans avoir ifié dans toute l'étendue de mes les pouvoirs dont il était à cet égard, que la cour finit garder comme régulièrement

la proposition de Hastings. reptant sa démission, elle lui rur successeur dans le conseil ler, et dans les fonctions de rur général M. Clavering.

ur général M. Clavering. pis de juin 1777, Warren Hasomme il se rendait au conit dans le trajet un ordre qui quait pour le même objet et t signé: Clavering, gouveriéral. Soit que l'état des afii eat fourni quelque raison de revenir sur sa déterminarieure, soit qu'il fut piqué au iomphe qu'elle avait procuré nemi, et de la façon un peu dont ce triomphe lui était noe voulut plus céder le pouvoir. rement non moins brusque in conflit qui faillit devenir re civile. Mais Warren Has-; pour lui un arrêt assez sina la cour de justice de Calprobablement une manifes-: l'esprit public suffisante pour e général Clavering dans la reion de son droit. Ce dernier au reste, deux mois apres, et Hastings se retrouva une fois n possession de la majorité ivée de M. Wheler lui avait anément enlevée.

ort de lord Pigot avait bien rer l'harmonie dans le conseil as, mais elle n'amena point t l'honnêteté dans le gouver-Lord Pigot, cherchant à monadministration sur celle du avait institué aussi un comité it pour régler l'assiette du re-

venu. Un des premiers actes de son successeur, sir Thomas Rumbold, fut d'abolir ce comité, et d'en déléguer les fonctions aux zemindars. Il passa avec eux tous les marchés directement et sans le contrôle du conseil, qui approuva tout sur parole. Aussi, dès le sixième mois (août 1778), après son arrivée à Madras, il faisait passer à Londres une somme de 45,000 liv. sterl., et dans les deux années qui suivirent, une autre somme de 119,000 livres. La totalité des émoluments et gratifications qu'il avait pu recevoir légitimement dans cet intervalle ne dépassait pas 20,000 liv. Les profits que le président se procura ainsi pendant deux années représentaient presque exactement la redevance annuelle de 5 lacs de roupies, que la Compagnie avait souscrite au profit du nizam Ali, en échange de la cession des Circars du nord, redevance que l'épuisement des tinances avait laissé arriérer pendant ces deux mêmes années. Un frère du nizam, rajah du Circar de Guntour, qui après sa mort devait revenir à la Compagnie, entretenait à sa solde un corps de Français, débris de l'armée de Bussy. Le voisinage de ces troupes inquiétait la présidence, qui finit par obtenir du rajah le renvoi des Français et la cession déguisée, il est vrai, mais immédiate du Circar. Aussitöt elle y envoya un corps d'armée pour en prendre possession. Le nizam qui, comme suzerain du Circar, tant qu'il était à son frère, goûtait peu ce démembrement anticipé de ses Etats, fut bien plus étonné quand l'envoyé anglais, chargé de lui porter des explications sur cet envahissement, lui demanda en outre de renoncer aux 5 lacs de roupies qu'on lui avait accordés comme compensation d'envahissements antérieurs. Son irritation l'emporta à des menaces de guerre.

Sur ces entrefaites, les premiers bruits de la guerre entre la France et l'Angleterre arrivèrent dans l'Inde. Sans attendre la nouvelle officielle, le gouvernement, pour ne point rester en arrière, résolut d'enlever aussitôt tous les établissements français. Chander-

## L'UNIVERS.

tasu.: ratam, Karical n'eurent case is temps de fermer leurs , --- anan nerv, investi le 8 juillet, cionse hermque, et tint jus-. 🦠 toure, amorque abandoni folte qui l'apres un combat a che a avait point eu le désamade et ne reparut and I nous restait encore Mahé, sur ag ag Malabar. Un corps d'expéa a rei move sous les ordres du araca Bratuwait, qui y entra sans op erre Comme il quittait Madras, cat oppris l'echec essuyé par 👡 coupes de Bombay. Aussitôt après usc de Mahe, il marchait au se-... san decte presidence, lorsque la Comme de l'ellichery lui fit deman-, mora i en contre Haïder Ali, dont vas encoura le ressentiment en madat esde a un naïr qu'il voulait 3. Row et , bien que non auto-. . . . M. di is l'approuva et envoya ante corps au secours de Goddart. maps into so trouvait donc engaand me greere où elle allait avoir mes che les Français, les Mahrattes, ar an Arret Haïder.

maacr qui, malgre ses revers, se reant goes plus puissant que jamais, , Tommence, apres la prisé de Pon-. 1998 - 1911 gewover feliciter la prési-... . Mars sur ect evenement ; neme temps il s'opposait au ..... Nocation sur Malie. Cette state sur le territoire d'un petit a, sea vissa: et son tributaire, faiparque sorte partie de ses and a some on n'eut egard à ces acció e s, il menaca d'envahir le and the care of the contract o and a cate menace, se hâta de . x ivec Morari Rao, chef gar il disputal**t quelques** 

de de Haider fut préciséque les Anglais attaque les Anglais attaque les Anglais attaque de miportance a que de Circar de que la languillonnait à que l'arrangement que l'arrangement que l'arrangement que l'arrangement

plus, s'empressa d'envoyer se troupes dans le Circar, et, c ment avec Nizam Ali, coot rajah Bazalut Djung à romp gement qu'il venait de conc les Anglais. Celui-ci envoys détachement qui s'avançait ( ner sur ses pas. Mais la présid trop d'intérét à la possession de Guntour, qui unissait m sions du Carnatique à ses q cars du nord, pour tenir co velléités du rajah. **De plus,** de passer pour les terres de un marché, où les membres avaient su, dit-on, stipuler rêts. Nizam Ali, qui perda Circar le seul port (Mouta) eilt dans ses Etats, n'attach prix moindre à le conserve donc assez facilement dans que Haïder venait de forme Mahrattes.

Au mois de juillet 1780, mit enlin en campagne à 100,000 hommes, dont **30**,0 valerie et 20,000 réguliers, c par des oflicie**rs européens,** de canon **servies en partie p** ropeens, en partie par des que des officiers anglais avai peine d'instruire pour les e service du nabab. Enfin, un p de 400 Français, commandé Lally, neveu du général, c cette armée formid**able. L**a France et de Bourbon l'avaic visionnée d'arm**es et de mu** grande qu**antité. En un cl**i Carnatique fut envahi, de cette multitude parfaitement organisée et disciplinée. La p elle-même, lassée des vexatio faisait endurer la domination prit parti pour Haider, bien pandit la dévastation sur son Au bout de quinze jours de a la cavalerie mysorienne pout des reconnaissances jusqu' Thomas, et jetait l'épouvante dras. Une armée mahratte sur les Circars du nord. Celui tour était envahi comme le que par la **cavalerie de Hai** 

aise, qui avait paru devant rtait des troupes de débaru'elle mettrait à terre à la casion; enfin, un petit nomrs ou petits princes de la llabar, s'unissant à Haider, Tellichéry et les autres s anglaises de l'ouest. La manquait d'hommes et in rassemblant toutes ses elle rappelait même les aners qui avaient quitté le ser-; pouvait pas opposer à l'ende 5,200 hommes sans cae celle du nabab, 10,000 raient passé antérieurement de Haïder, le reste avait narcher, faute de paye. Le llie, qui avait remplace Godjui on avait envoyé un reniplacement de celui du coloait, reçut ordre de rejoindre ses forces à Conjeveram, idez-vous général. Il devait septembre (1780), et le géor Munro, qui prenait le ment, était venu des la veille 'e. Mais il fut retardé au ine rivière débordée, et Haîoccupé au siège d'Arcot, emi troupes en toute hâte, vint retard à profit. Il s'avança njeveram pour masquec l'arise, et détachant son lils ec l'élite de son armée, il 1-devant de Baillie. Celui-ci vait plus qu'à quinze milles Attaqué vigoureusement i, il reste maître du champ , mais au prix de pertes si les, qu'il ne peut plus espéchir à force ouverte le court empeche encore sa jonction. rti détache pendant la nuit de son armée au secours de itait une première faute que ainsi ses forces, au lieu de en masse sur le point mendant, l'habileté du colonel commandant du détacheipa, en changeant de chegilance de Haïder. Au point unro se mit aussi en moubientôt entendant la canon-

nade, il marcha sur le canon. Mais, trompé par ses guides, il perdit du temps. L'erreur reconnue et les guides perfides s'étant évadés, le général ne se laissa plus diriger que par le bruit qui continuait et que l'on entendait toujours, quoique de plus loin. Sir Hector marchait avec confiance, ne doutant pas que les corps réunis de Fletcher et de Baillie n'eussent mis en déroute l'armée de Haïder. Mais bientôt des cipayes blessés, que l'on rencontre sur les chemins, annoncent au contraire que l'armée de Haïder est victorieuse. Quand ces rapports lui ont été plusieurs fois confirmés, Munro ne songe plus qu'à sauver du moins les magasins de l'armée dont toutes les ressources sont concentrées à Conjeveram, et il se retourne sur cette place. Ce fut une autre faute et si grosse que Haïder, lorsqu'il en recut la nouvelle, se refusait à y croire. En effet, peu s'en était fallu que luimême, dans l'appréhension où il était de l'arrivée de sir Hector Munro, ne quittât le champ de bataille, et ne songeät à ménager sa retraite. Assuré que l'armée anglaise avait regagné Conjeveram et n'en voulait plus bouger, il ne songea plus qu'à achever une sanglante victoire. A 10 heures du soir, Baillie se remit en mouvement. Six pièces de canon, embusquées par Haïder sur son chemin, portent le ravage dans les rangs. Il continue néanmoins d'avancer et s'empare même de quatre canons. Au point du jour, il apercevait déjà la pagode de Conjeveram. Un nuage de poussière qui s'élève lui fait esperer que sir Hector Munro arrive à son secours. Au contraire, c'était l'armée entière de Haïder qui venait prendre part au combat. Baillie n'en est pas ébranlé. 60 pièces de canon sont mises en batterie sur sa petite troupe et y percent de larges trouées. La cavalerie s'y précipite de tous les côtés; mais, reçue avec une fermeté inébranlable, elle tourbillonne à l'entour, revient à la charge, et se voit repoussée encore. Dans cette situation redoutable, le colonel ose concevoir le projet de prendre l'offensive, et fait un mou-

s forts du Carnatinettre en personne rcot. Après six see ouverte, il entra ille, et le traitement : détermina aussitőt rt à se rendre. Le 1 s'occupant actives fortifications d'Armēme temps d'auideswah avait une e pour les Anglais, 3 qui pouvait lui en er. Mais Velore en ecte pour lui, parce it les communicaores Etats. Ces deux e défendirent avec ie. Les assiègeants is une moindre dans surtout, le peu d'éui reposait sur de la mettait pas d'ouvrir grent y suppleer par ils allaient chercher ns la plaine sur larocher de Velore. s de roche leur feret il fallait employer aire sauter. Chaque les assiégeants dans ur coûtait ainsi des léanmoins en trois nt venus à bout d'ées, et avaient déja les du lort, lorsque gne de l'armée anier à tourner toutes ité. Sir Eyre Coote côtes pour observer e qui voulait tenter Haider le suivit sans et d'assez près quelvoir s'amuser à cant. Dans cette suite contre-marches, qui in engagement sés s'emparèrent de d'Ambour, de Thiatout le royaume de fin, un petit échec miers dans une tende de Chillumbrum, id à engager une ac-

tion décisive. Le souvenir récent de la bataille de Permibacum enflammait le cœur de ses soldats. Ils se croyaient si bien assurés de la victoire, que lorsque les fourrageurs des deux armées se rencontraient, ceux de Mysore cédaient la place aux Anglais, en leur criant: Avancez, avancez, nous nous garderions bien de faire du mal à des prisonniers de Haider Ali. Il n'en alla pas toutefois ainsi. L'engagement eut lieu près de Porto-Novo, le 1er juillet (1781), et si le succès n'en fut pas complet pour les Anglais restés maitres du champ de bataille, ils le durent au manque de cavalerie, qui ne leur permit pas d'achever la déroute d'une armée dix fois plus nombreuse que la leur. Haïder, qui avait sauvé son artillerie et ses bagages, eut bientôt rallié ses troupes, et, étant arrivé trop tard pour secourir Trippasour qu'assiégeait Eyre Coote, il alla se poster sur le glorieux champ de bataille qui avait vu la défaite de Baillie, et de là écrivit au général anglais une lettre de déli. Celui-ci, non moins impatient d'en venir aux mains, s'empressa de répondre à cet appel qui rappelait d'autres temps. La position qu'occupait Haïder, dejà forte par elle-même, avait encore été fortifiée par une ligne de retranchements et d'ouvrages de campagne où il avait logé son artillerie. Tous ces ouvages turent successivement emportés par les Anglais, mais sans autre avantage, de sorte que le lendemain Haïder, qui n'avait rien laissé aux mains des ennemis, et qui emmenait son armée en bon ordre, s'attribua comme eux la victoire. Dans un troisième engagement qui eut lieu peu de temps après (27 septembre), il fut plus manifestement battu et ne réussit qu'à empêcher les Anglais de lui couper sa retraite par la route d'Arcot, où il fit passer toute son ar--tillerie, moins un canon qui fut pris. C'était le premier trophée qu'il laissait aux mains des vainqueurs. La bataille de Sholingur eut un autre résultat plus important, celui d'arracher à Haïder la place de Velore, dont la famine l'est infailliblement rendu maitre en peu de jours, lorsqu'il s'y serait présenté une seconde fois.

Sir Thomas Rumbold, dont la Compagnie était à juste titre mécontente, venait d'être destitué et remplacé par lord Macartney, qui fut le premier gouverneur choisi hors des rangs des employés de la Compagnie. Son arrivée (juin 1781) donna une nouvelle impulsion aux affaires. Il réalisa facilement un emprunt, s'empara des établissements des Hollandais dont il connaissait, avant son départ d'Europe, la rupture avec l'Angleterre. Il proposa la paix à Haïder, et sur le refus de celui-ci, la négocia avec les Mahrattes, de qui il l'achetait à tout prix, puisqu'il consentait à la restitution de Guzerate, Salsette et Bassein. Il compléta l'asservissement de Mohammed-Ali qu'il rendit, comme on avait fait des nababs du Bengale, simple pensionnaire de la Compagnie. Ce trop fidèle et malheureux allié des Anglais, malgré la précaution qu'il venait de prendre d'assurer ses droits par un traite qu'il proposait au gouvernement suprême, dut subir un autre arrangement qui lui faisait expier l'impuissance d'être utile à laquelle il s'était Jaissé réduire par les conventions antérieures. La Compagnie s'empara de lous ses revenus, s'engageant seulement a en prélever un sixième affecté aux dépenses personnelles du nabab.

La présidence de Calcutta ne souffrait pas d'une moindre penuric que les autres. Les efforts qu'elle avait laits pour venir à leur-secours avaient épuisé ses propres ressources, et le conseil avait aussi essayé de faire la paix avec les Mahrattes. Bien que les Auglais consentissent à l'abandon d'une grande partie de leurs conquétes, les Mahrattes ne voulurent point entendre à ces propositions, et la guerre continua. Goddard s'empara de Bassein et du Concan. Le colonel Carnac, pénétrant dans les Etats de Scindiah, prit Oujein sa capitale, occupa tout le pays, et obligea le rajah a traiter. En même temps, le détachement qui avait pris Mahé et secouru Tellichéry se trouvait assiégé lui-même dans cette dernière plus capitaine Abington, ayant o secours de Bombay, sortit de battit les ennemis, et, deve du pays, rétablit dans leur mitif tous les naîrs que Ha dépossédés ou rendus tributatôt, la prise de Calicut qu' (février 1782) établit la prépanglaise dans le Malabar, succès de Goddard l'avais dans le Concan.

La guerre qui relevait ai sance de la Compagnie, ne la ses finances. Le manque d'avait poussé Warren Hastilla paix aux Mahrattes, le des actes moins honorable suivis d'actes plus honteux qui semblent appartenir ple dustrie d'une bande de bri la politique du représent grande puissance civilisée.

Depuis 1764, le rajah de Bulwant Singh, avait rendu services aux Anglais dans l contre le nabab d'Oude, so son ennemi. En revanche, l l'avaient protègé contre les : du nabab; ils a**vaient mên** les avantages que celui-ci | s'ils consentai**ent à lui lais**i deux des forte**resses du ra**j me protection s'étendit s Singh, fils de Bulwant Sir assura la su**ccession de son** le nabab souhai**tait ardem** dépouiller. Par **un arrangen** en 1774, les d**roits de suze**i le nabab d'Oude possédait rès, furent m**éme cédés à** gnie. Bénarès est par ex ville sacrée de l'Inde, sa ca gieuse. A ce titre, la conqu mane s'était, pour ainsi di au pied de ses murs. Le fau enfants du prophète avait heurter le fan**atisme des s**ei Brahma, et movennant un but, le rajah de Bénarès : sous la domination megole, te d'indépendance, et consei rogatives les plus essentie souveraineté. Les Anglais,

substitués aux droits du nale, voulurent rétablir cette eté dans tout son lustre. Ils ent le droit de justice crimicelui de battre monnaie, et m principe la parfaite indédu rajah. Les choses allèjusqu'en 1778. Alors, en la guerre qui venait d'éclater gleterre et la France, Warngs proposa au conseil d'imrajah de Bénarès pour une e 5 lacs de roupies. Après résistances, Cheyte Singh a la condition qu'une paence ne se reproduirait plus. produisit cependant des l'anite et encore en 1780; et résistance du rajah allait il lui en coûta la première et la seconde fois 10,000 ling de plus, pour les frais nents de troupes que ses réavaient occasionnés. Bien 781, outre la contribution jui avait passé en coutume, qu'il fournit à la Compaorps de 2,000 cavaliers. Il udence de débattre encore, nfin un millier d'hommes, 'alerie et moitié infanterie. · fois, Warren Hastings était mme il l'a écrit lui-même, à de ce qu'il appelait les fauih, pour venir au secours de ;nie. « En un mot, ajoute-tdécidé à lui faire acheter son pardon, ou à tirer de ins une sévere vengeance. » urer cette vengeance, le ra-**20 lacs de r**oupies, on lui en cinquante, et bientôt le gouinéral, quittant Calcutta pour : valoir en personne les prée la Compagnie, la consterrajah n'eut plus de bornes. au-devant de Warren Hasappliant, et poussa l'humilité poser son turban aux picds neur qui, sans se laisser séi**nua s**à route. En effet, il ne pas pour lui d'un acte de de clémence à accomplir, acte de spoliation à consom-

mer. L'humiliation qui désarme une juste colère, ne pouvait qu'irriter davantage le gouverneur général, en rendant plus odieuses les violences non provoquées qu'il venait exercer et qui n'avaient même plus de prétexte. Le gouverneur général avait tellement besoin, non de reparations et de justice, mais de violences, que, arrivé à Bénarès, où il avait devancé le rajah, il refusa, lorsque celui-ci l'eut rejoint, de lui donner audience, et, pour se délivrer de toute sollicitation, le mit aux arrets dans son palais, lui retira ses gardes et les remplaça par des cipayes. L'emprisonnement est l'humiliation la plus cruelle qui puisse être infligée a un prince indou. Le peuple ressentit celle-ci, et, ne consultant que sa fureur, se précipita vers le palais. Là, sans chefs, sans armes, il attaque les deux compagnies de cipayes qui l'occupaient, et, à coups de couteaux, à coups de bâton, à coups de pierres, en tait un tel massacre, qu'il en resta à peine quelques-uns. Le jeune rajah avait profité de la confusion pour s'échapper, et pour se rélugier dans une forteresse de l'autre côte du Gange. L'insurrection gagnant de proche en proche, tout le pays fut bientôt en armes. En vain, le rajah protestait-il de sa nonparticipation à ce soulèvement. Warren Hastings, qui avait besoin de griefs. ne voulut pas le recevoir en grâce. Il se mit donc volontairement dans la nécessité de reconquérir par la force des armes un pays qu'un seul mot du rajah eût apaisé si Hastings l'eût voulu. Réduit a se défendre, Cheyte Singh se vit enlever une à une toutes ses forteresses. Maître de l'insurrection, Hastings rentra à Bénarès, où il se hâta de proclamer amnistie pour tout le monde, excepté pour le rajah, qui seul était innocent de ces troubles, et qui seul avait voulu les arrêter. Un de ses neveux fut nommé à sa place. On imposa au nouveau rajah un tribūt annuel de 40 lacs de roupies. On lui ôta le droit de battre monnaie ainsi que la justice criminelle et la police de sa capitale.

Cheyte Singh s'était réfugié à Bid-

gagur, dernière forteresse qui lui restat. On l'y vint assiéger. Mais il n'avait pas jugé à propos d'attendre l'ennemi et il s'était enfui chez le rajah du Bundelcund, laissant sa mère dans le fort. Quand celul-ci fut réduit à capituler, la malheureuse ranna chercha à obtenir pour sa personne quelques conditions favorables. Elle voulait qu'on lui permit d'emporter son argent et ses bijoux. Durement refusée par Hastings, elle demanda que du moins, à sa sortie du fort, on lui épargnât, à elle et à ses femmes, l'opprobre d'une visite personnelle. L'officier anglais qui commandait le siège, un peu honteux du rôle que lui imposaient les instructions de Hastings, prit sur lui d'accorder ce point. Mais ces instructions avaient transpiré dans l'armée, et quand la ranna se présenta aux portes, elle, ses femmes, ses enfants furent, en dépit du commandant , outrageusement dépouillés , fouillés et pillés par la soldatesque. Le gouverneur, pour couvrir l'odieux de son refus aux demandes de la ranna, avait eu l'imprudence de le fonder sur ce que les dépouilles de cette princesse devaient être regardées comme la légitime récompense du soldat. La prise de Bidgagur rapporta en tout une somme de 2,327,813 roupies. Le gouverneur général reclama cette somme. Mais instruit par le gouverneur luimēme, le soldat en avait déjà fait sa légitime récompense, et rien ne la lui put arracher même sous forme de prêt. Or, comme c'était bien là tout ce que possédait le rajah, cette expédition, loin de fournir des ressources nouvelles à la présidence, ne sit qu'accroître sa gêne et ses embarras. Voilà quels en furent les résultats, quant à la question urgente, c'est-à-dire la question d'argent. Quant aux résultats politiques, en sacrifiant, pour lui prendre un argent sur lequel elle n'avait aucun droit, un souverain dont elle avait, plus haut que personne, reconnu et proclamé l'indépendance, un allié qui s'était toujours montré fidèle et dévoué, la Compagnie montra que ni les services rendus, ni les droits les plus

solennels n'étaient une han rée contre son audace ou se tude, et que les lois divines maines étaient un vain abri monstre insatiable, à qui auc ne coûtait pour assouvir sa

Au reste, on ne tarúa i mieux encore, s'il est possib Hastings n'avait tiré de s tion de Bénarès qu'un surc penses, ce qui n'était pas fa minuer l'ardeur qu'il me chasse de l'argent. Or, ce ( de faire donnait la mesure lutions désespérées qu'il a pour s'en procurer, et indi qu'il s'était promis de ne trer à Calcutta sans y av La mère et la veuve du des d'Oude passaient pour être i Indépendamment de nomb res destinés à soutenir leur personnelles et la dignité de Sujah-al-Doulah leur avait la on, une quantité fabuleuse d Leur his et petit-fils, le gnant, était bien loin de j pareille opulence. Ecrasé p gations que lui avaient im traités avec les Anglais, E chaque jour surchargé d'e nouvelles; à peine lui re quoi vivre ; il avait réduit k de sa maison **et de son séra** de ce qu'elles étaient sous cesseurs, et néanmoins il a endetté de 15 lacs de rospi mandait à **étre soulagé d'**i des charges que les Anglai retomber sur lui , et depuis ses instances étaient vaines premier moment de l'insur Bénarès, Warren Hastings obligé de se réfugier à Chu attendre des troupes. Le a fita de l'occasion pour se r du gouverneur et lui faire en doleances. Dans cette conf obtint, chose étonnante v constances, que toutes le qu'on avait mises à sa soide, tion de la 3° brigade et d'u de cipayes, reviendraiest à l la présidence; que tous les

mpagnie résidant dans ses seraient d'être payés par lui; il reprendrait tous les jaghiui cédés, à la condition de t titulaires une somme anale à celle qu'ils en tiraient. , qui stipulait une renonciai droits acquis, dans le même où la Compagnie mettait un su et à sang pour lui faire exigences qu'elle élevait conespèce de droit, ce traité paraître incroyable, s'il n'eût une clause secrète qui en explication. Par cette clause, s'engageait à livrer aux i dépouille de sa mère et de mère. Cette impiété n'était 18 le caractère d'Asoff-al-Elle lui était violemment arla main de la nécessité rren Hastings s'était servi impitoyablement. Aussi en fallut venir à l'exécution cte infâme et parricide, il sez quelle était son aversion rime aussi inique qu'il était ux qui l'avaient conçu et à ait profiter furent condamissumer tout l'odieux. Bien at pour prétexte a cette meretendu appui que les prinaient prété à l'insurrection s, crime dont on ne trouva races, et qui d'ailleurs n'inque les Anglais, Warren avait espéré que l'instigaaise pourrait rester cachée : nabab seul se mettrait en cette intention il avait violé formels de la cour des dipour attacher aux pas du i résident, que l'opposition rappelé une fois comme dégouverneur, et que la cour teurs avait aussi exclu, en it d'une manière expresse le r que l'opposition lui avait laigré toutes les obsessions liddleton circonvint le nabab ilgré les commencements de ures qu'il vint à bout de lui il fallut entin que la main isait cette machine se démas-

quât et parût seule au grand jour. Déjà le résident s'était mis à découvert en entraînant le nabab à Fyzabad, où les princesses avaient leur demeure; mais les victimes ayant refusé de se soumettre, les derniers scrupules furent levés, et l'hypocrisie sit enfin place à la violence. Un détachement anglais se présenta devant Fyzabad avec ordre de l'emporter d'assaut; il y entra sans coup férir. Les palais furent cernés, occupés. On y trouva deux vieillards, eunuques et hommes de confiance des princesses; et pour réduire celles-ci à livrer leurs trésors, on mit les deux vieillards en prison et on leur appliqua la torture. Cet expédient réussit tout d'abord à faire payer l'arriéré de la première année, 1779-80; on prit l'argent et l'on ne rendit pas les eunuques. Sur l'arriéré de 1780-81, la begum mère fut pressée de vouloir bien encore s'exécuter. Elle répondit qu'elle avait livré tout son argent et tout ce qu'elle possédait de plus précieux. Cependant elle offrit encore des joyaux et autres objets de prix. Les Anglais refusèrent dédaigneusement cette bagatelle, et retournant aux eunuques, ils les soumirent au supplice de la faim. Ceux-ci offrirent alors de payer de leurs deniers la somme demandée aux princesses, et donnérent des billets à un mois de date qui furent acceptés. Les princesses de leur côté livrèrent tout ce qui leur restait en bijoux, en meubles, et même en ustensiles de table. En quelques semaines 12,500,000 francs étaient ainsi entrés dans les coffres de la présidence. Mais le nahab restait encore débiteur d'une somme de 25,000 livres sterling, suivant les eunuques, du double, au dire du résident. Pour solder cette somme, les prisonniers demandèrent leur relachement, assurant qu'il leur serait impossible de la réaliser si on ne leur laissait la liberté. L'officier chargé de les garder joignit ses instances aux leurs; le résident, déjà tancé par Warren Hastings pour trop de mollesse, fut inflexible; il ordonna même contre eux un redoublement de rigueurs, et poussa la déri-

#### L'UNIVERS.

s menacer de les faire carrier ou on leur ferait - un indires crimes. Ils at a cenes a Lucknow, où , encircentre eux l'epreuve acas corporels, c'est-à-dire ..... i es temmes de la suite des -s. . . . . on avait jusqu'alors res-. . . mai aussi eprouvees par la an ma musi jusqu'au mois de arrestation des eunuques . ... ois de janvier 1782); alors and and trève a des supplices ... admiestement inutiles; eunuand the contract of the contra ..... Hastings voulut que cet ordre ..... de lui en personne. Les ordres soor avaient toujours été donnés em au navab. Jemais, chez aucun ... .c. pandits de profession ne se sont as ands impudemment de toute jusie toute humanité, de toute ....cur. elet episode revint d'une macie ceasante dans le procés de Has-

and int le voyage qu'il fit dans les and aces superioures, le gouverneur ..... ceut de Semdiah des proposi-.... par, grace aux grandes concescons que firent les Anglais et à parsament des deux partis, abouti- t : une parv generale avec les Mah-Les Anglais abandonnaient anes leurs conquêtes, le Guzerat, was de Bassem, le territoire de and, Broach; les Mahrattes en ange promettaient de contraindre concern rendre toutes les places qu'il . 🖫 🖅 ses pendant la dernière guerre, ac ne permettre à aucune nation coccenne d'elever ou de conserver cs comptours sur leurs terres. Toues a mettaient pour condition à . - aervention contre Haider, que A some ne lui fernient plus la ....., 'no. s lo cas de legitime defense, 🕠 de, tout eneroux qu'il fut , pern. : ne mo us aux forces britanni-. . . .... : tude de faire tête au nouand a parreparaissait dans la lice. A Common a Prance.

and rencement de l'année 1781, and rangaise sortit du port de sons man explanation bailli

de Suffren. Elle portait de des troupes de débarquement tait un convoi. Vers le mêu l'Angleterre, en guerre au Hollande, dirigeait une expé tre le cap de Bonne-Espér deux flottes se rencontrerer du cap Vert dans la baie Attaqués à l'improviste par çais qu'ils n'attendaient pa glais, quoique plus forts el feurs i perdirent un de L'avantage néanmoins re cis, car les deux flottes éta ment maltraitées qu'elles rérent comme d'elles-mên se retirant et l'autre ne p poursuivre. Quant aux résu bataille, ils furent tout à des Français, qui inirent l'e glaise hors d'état de remp principal de son expédition, rent le Cap, où ils arriver l'ennemi. Lorsque Suffren, cadre avoit fait sa jonction de l'amiral d'Orves, atteign de Coromandel, Haider était plus menaçant que jamai: Carnatique. L'amiral se por sur Madras qu'il esperait su mais ily trouva neuf vaisseat et ne voulant pas les atta cette position, les attira jus de Pondichery, où il engage bat promptement interrom mauvais temps. De la Suffr dit à Porto Novo où l'attend: envoyes mysoriens qui trait lui au nom de leur maître quels il remit 2000 hommes barqua. Tippou qui, grâce Lally, venait de remporter: lonel Brathwait un avantage rable et tres-disputé, se mit la tête de ce renfort. De l'amiral Hughes amenant a corps de debarquement, Suf nœuvra pendant trois jours forcer à accepter la bataille, enfin acculé à la côte, lui livre bat le plus sanglant et le plus dont fassent mention les fas times de l'Inde. Chacune ( flottes en resta si endomma

t jours elles demeurèrent e de l'autre sans pouvoir andre. Cependant Tippou aitre de Caddalore, Haïder ngoly, et battait l'armée voulait lui prendre Arnec es approvisionnements et La situation de la présiait critique. Pour comble l'amiral Hughes, qui venait ip de perdre une grande incomaly et de livrer un at sanglant, déclara qu'il i de quitter la côte de et de gagner le port de r y passer le temps de la tobre 1782). Ni le danger spose a manquer de vivres rançaise interceptait les le danger de Negapatam se disposait à assieger, ne la résolution de sir lendemain du jour où il i la voile, une affreuse coula toutes les barques sur la côte, détruisit sacs de riz destinés à nement de la ville, et rouva dans la situation appréhendée. La famine töt de tels ravages, que les juvaient suffire à enterrer **l'air** vicié par les exhalaie multitude de cadavres endant cinq semaines il qu'à 250 personnes par usement pour la ville, le détresse ne parvint pas emi; plus heureusement er Ali mourut d'un candos, à l'âge de quatre-

cher l'armée de se débanfs eurent grand soin de rénement jusqu'à l'arrivée dors retenu dans le Malaptenait contre le colonel e Mackensie des avantages at mettre un terme la la mort de son pere. Le Eyre Coote, plusieurs fois plexie, avait alors quitté le t laissé le commandement ituart. Celui-ci n'héritait

aison. (INDE.)

point des pouvoirs extraordinaires qui avaient été confiés à son prédécesseur et qui avaient amené plus d'un conflit entre lui et le conseil de Madras. L'esprit d'empiétement et les jalousies de pouvoir subsistèrent néanmoins au grand détriment de la cause commune. Le conseil aurait voulu proliter du premier moment de trouble causé par la mort du vieil et puissant Haider. Mais le général Stuart, comme officier du roi , prétendait établir sa parfaite indépendance des ordres de la Compagnie, et se constituait seul juge de ce qu'il avait à faire; le temps s'écoula ainsi en contestations. L'occasion était cependant favorable pour agir, car les événements du Malabar avaient promptement obligé Tippou à quitter le Carnatique, d'où il était reparti avec tant de précipitation que, ne pouvant assurer suffisamment la place d'Arcot, il en avait fait sauter les fortifications. Le colonel Humberstone contre lequel il retournait, avait vigoureusement profité du répit qui lui était laissé pour relever ses affaires. Ayant reçu du renfort de Bombay, il s'était emparé d'Onore, d'Husseingurry-Ghaut, place fort importante dans ces montagnes, et enfin de Bednore, capitale du Canara. On avait trouvé dans cette place un trésor de 81 lacs de pagodes (20,025,000 fr.). Ananpore pris d'assaut avait été abandonné aux soldats, ainsi qu'un sérail contenant 400 femmes qui appartenaient à Tippou. Ses enfants n'avaient pu s'échapper qu'à l'aide de quelques batcliers qui leur firent traverser la rivière et parvinrent à les mettre en sureté dans la forteresse de Mangalore. Un différend survenu entre l'armée et M. Matthews, qui en avait pris le commandement après avoir amené le renfort de Bombay, suspendit les opérations. L'armée prétendait être payée de son arriéré sur le trésor de 81 lacs de pagodes. Le général Matthews préférait, à ce qu'il paraît, n'en rendre compte qu'à lui-même. Plusieurs officiers supérieurs, dont étaient M. Humberstone et Mac Leod, partirent aussitôt pour Bombay. Matthews fut

### L'UNIVERS.

anne à sa place.

venuit par mer

cates qui igno
conclue entre

a.s. Plutôt que

a.s. Mac Leod

assage à coups

anbat il fut blessé,

a e colonel Hum
c-se mortellement.

arcut tues ou faits

r peu reparaissant à sa das daest, avait repris . And the circle tail venu met-🚅 👉 ant Mangalore (mai 🚅 . auquel il s'obstina , 🚅 🕟 t le sultan y perdit 👉 👡 🥶 a mee, mais il rédui-🚙 son anglaise à capi-🥶 tamps, les Français is se disputaient le Carnasso, ja: avait reparu sur le ... ses expecits, retrouvait sa consider pour faire essuver 🛫 😘 hevent Caddalore, où il , wore, un sanglant echec, qui .. . . : . . de 900 hommes et 62 🛼 🥆 Pren no laissuit pas de 🚁 🥶 Hughes, et semblait los select lan permettre de resase icax combats. Sur ces . . . . a nolavelle de la paix and a basego arriva dans l'Inde was three suspension d'armes. s a coscal tamérre a servir d'inde le la gres de l'oppose Celui-.. as eprese a tine paix qui tose la restitution des is so he wes. En attendant, deces se reit en mesure d'agir a contra e e commenca par and and Staart, qui avait 👉 s 🤝 expeditions, même aka armust. Comme il ne er er son autorite e on A ctorre. Le colonel and the second mandement, diriale e a la care expedition que l**e** and a consideration of the control o ..... . aalst sterrompre; il prit and the continuence of Palacatchery.

Il marchait sur Seringapat serait probablement empa de nouvelles instructions core arrêter sa marche, sc trariée de cette manière. El Sahib voulut bien accord aux Anglais, et elle fut cor traité du 11 mars 1784, s d'une restitution récipro paix marque un temps d l'essor de la suprématie ans continent de l'Inde. Pour fois les Anglais, après une l contre un ennemi puissar taient à traiter non en mais en égaux. Pour eux moment c'était une défait traité fut-il improuvé par l

#### CHAPITRE XIX

# MASTINGS REMPLACÉ, SO

Nous avons vu le dévelo la puissance anglaise entra première période par le ma gent. A vrai dire cet emb quitte jamais. Cependant que la conquê**te s'étend et** les ressources se multipliei le Bengale surtout, se tien pres au niveau des besoins. sidence est même assez : subvenir aux nécessités de tres . en s'épuisant elle-m verité. Mais une fois ma terrain, la domination ser de s'y organiser, et de tatonnements d'une organi s'ebauche. des frottements : de pouvoirs nouveaux et.e definis, jaillit une source c nouveaux : ce sont les col conflits sont le vice capital rio le que nous venons de Nous en avons vu entre les d'un même conseil, entre le des differentes présidences Compagnie et les commissair entre les officiers civils et k m.l:taires de la Compagnit s'etudie à défaire ce que d'i fait. lorsqu'il n'est point | les empêcher de faire. Plus

t annulée et prête à s'abitement dans l'anarchie la e. Mais ce que l'on n'avait ore, au moins dans l'Inde, ouvoir judiciaire voulant r l'action du gouvernelme acte du parlement qui ié à Calcutta un gouveret un chef supreme, avait ians cette même ville une ie de justice. Cette cour, à juger que les contestarticuliers entre eux, fut a nature même de ces cons'immiscer dans l'organiistrative qui leur donnait : à y introduire par cela nouveau. C'était déjà un que l'application littérale es anglaises à un pays où ent toutes les coutuines, ne les mœurs et les croyanseil suprême qui s'était titué juge en dernier ress les contestations relarenu, fonction qu'il ne is le temps de remplir, ence de s'en débarrasser t aux attributions de la ce. Il n'en fallut pas da-'semer la désorganisation , et presque pour tarirles venu. En effet, lorsqu'une ve à cette matière arrivait ur de justice, le zemindar à Calcutta, quelque éloisa résidence. C'était souige de plusieurs centaines idant son absence, l'impôt 'ait pas : source de ruine pour l'Etat. De plus, au : voyage très-onéreux et uineux, le zemindar était rnir caution. S'il ne le s cette ville où il n'était rsonne, on le mettait en e infamante aux yeux des s la dégradation qu'il avait nt les idées du pays, pases mains les pouvoirs ; revêtu, et eût-il gagné I retournait chez lui inhaer aucune autorité. Or r**ès des traditions** séculai-

res et d'après les lois même établies par les Anglais, la dignité du zemindar était héréditaire, on avait alors un fonctionnaire que l'on ne pouvait remplacer et qui ne pouvait remplir ses fonctions. L'impôt continuait à ne pas rentrer. La juridiction de la cour suprême impliquait en bien d'autres cas contradiction avec le milieu sur lequel elle avait à agir. Hastings finit par essayer d'y remédier en la restreignant et en décidant qu'elle ne s'appliquerait aux indigènes que lorsqu'ils l'auraient voulu expressément. Mais les juges qui étaient nommés par le roi, dont les pouvoirs émanaient directement du roi, regardaient comme inférieurs aux leurs les pouvoirs du gouverneur général qui n'était qu'un officier de la Compagnie. De là un conslit. Les choses s'animèrent à ce point que Hastings sit arrêter par les troupes un détachement de 60 homm**es** que le shériff avait employés à fouiller la maison d'un rajah mandé par la cour et refusant de comparaître. Pour remplir sa mission à la lettre, comme en Angleterre, ce détachement avait donné le scandale inouî de violer le zenanah ou appartement des femmes. De son côté, la cour fit arrêter l'attorney de la Compagnie et les officiers qui lui avaient prêté main-forte contre le détachement du shériff, et un procès criminel fut commencé. Dans ce conflit contre une autorité qui représentait l'autorité royale, Warren Hastings et ceux qui résistaient comme lui, avaient continuellement pendue sur la tête une accusation de haute trahison. Il ne fléchit pas néanmoins, et cité devant la cour ainsi que les autres membres du conseil, il signa conjointement avec eux une déclaration portant que les actes au sujet desquels on les poursuivait avaient été accomplis par eux en leur qualité de corps gouvernant, et qu'ils ne reconnaissaient point l'autorité de la cour sur les actes de cette nature. Déjà ils avaient été réduits à évincer les prétentions de la cour qui, sous prétexte d'information, exigeait communication du registre des délibérations du conseil, et la cour, sur un refus si naturel et si légitime, avait eu l'incrovable témérité de commencer des poursuites. Tout s'arrangea néanmoins moyennant un salaire considérable que Hastings attacha aux fonctions de membre de la cour d'appel du revenu, dont le conseil s'était déchargé sur la cour suprême. Il avait eu le soin de stipuler que le président de la cour suprême ne jouirait de ce nouveau traitement que sous le bon plaisir du gouverneur général; ce qui fit de sir Elijah Impey, naguère si récalcitrant, un homme tout à fait à sa discrétion.

Cet arrangement fut sévèrement blâmé en Angleterre, ainsi que la conduite de Hastings avec Cheyte Singh ct avec les beguins. La cour des directeurs déclara même sur ce dernier point que les pièces qu'on lui avait envoyées n'établissaient nullement la connivence des begums avec la révolte de Bénarès, et ordonna une enquête. Hastings, qui avait alors la majorité dans le conseil de Calcutta, sut écarter cette injonction par un vote de non lieu. Cependant, écrase par tant de blâmes non immérites , il entreprit l'œuvre difficile de son apologie dans une lettre qu'il terminait par l'offre de sa démission. Vers le même temps, le renouvellement de la charte de la Compagnie avait amené devant la chambre des communes la discussion des affaires de l'Inde. Là Hastings fut blamé plus sévèrement encore. Le 30 mai 1783, une motion fut adoptée qui portait que « Warren Hastings, gouverneur général, et William Hornby, président du conseilde Bombay, ayant à plusieurs reprises agi d'une manière répugnante à l'honneur et à la politique de la nation, et par là donné naissance à de grands malheurs dans l'Inde, à d'énormes dépenses pour la Compagnie des Indes, il est du devoir des directeurs de ladite Compagnie de provoquer par tous les moyens légaux à leur disposition, l'éloignement desdits gouverneur général et président de leurs offices respectifs et leur rappel en Angleterre. » En conséquence, la cour des directeurs

formula une autre déclarat conclusion était : « La e qu'il est expédient d'éloign Hastings de la présidenc gale. » Mais une **asse**mbk priétaires s'étant pronon cette mesure, la cour anni lution. Néanmoins, en rais positions qu'il avait manife celles que manifestait l'opi que, Hastings e**ut sans do** ses pouvoirs, s'il n'eut eu ne point lai**sser derrière lu** et le désordre qu'il avait : les provinces d'Oude et d C'étaient de terribles accus était bon de supprimer pe le pouvait encore. En cons se remit en route pour L'aveu des misères qui assi yeux dans cette province d autrefois si riche et si flori le gouvernemen**t paternel d** iui échappe involontaireme que lui-même avait établi lourd, et en fuyant leurs restaient en friche, les pop elles emportaient leur mis paient du moins aux ve l'eussent inutilement press ren Hastings, au lieu de s'a même, ne songea, devant o qu'à accuser les agents de tration qu'il avait substitue rajah. Par un nouveau tra avec le nabab d'Oude, il lui retirer le reste de troup dont le dernier arranger maintenu l'entretien à sa rendit aux deux begums l qui leur avaient été enlevé cour des directeurs avait for ordonné la **restitution. Les** mes eurent la bonté de s'e extrèm**e**men**t reconnaissant** perdaient pourtant encore i d'argent comptant ou d'obj qu'on leur avait extorqué ce voyage, Hastings reçut à la visite de Mirza Jehander de l'empereur, et lui fit l'acc honorable. L'empereur vea dre son ministre Nudjif Kh lui les derniers vestiges de

Shah 'Allam, disputé e par des chess ambint abriter leurs usurle fantôme impérial, i leurs mains qu'un ninistre Ghalam Khale contraindre à la ndiah, qui alors s'était ii. L'empereur s'était faiblesse ne lui perésister; mais une letndiah fut interceptée lle contenait l'expresets. Furieux à cette lam Khadur s'empare t lui fait crever les ayant fait poursuivre fit aussi crever les mains, les pieds, le 3. Cet incident le reniaître de l'empereur, ; fort de Delhi pour e le fils de ce malheuit demander aux Anmême un appui poliecouvrement de son était de l'argent, c'é-2. L'empereur n'avait récédente qu'un lac et 375,000 fr.) pour son i de sa maison. Le ut bien lui en assurer inir. D'ailleurs, pour ets ambitieux que poudiah, le chef puissant conseilla à l'enipereur ui et de s'en faire un eût le temps de deve-Mais Scindiah dans le voya à Hastings un el qui eut avec lui des ment secrètes, que le : du gouverneur n'v . Le résultat de ces lue Hastings, qui avait vorable au maintien es de puissance dont eur, parut encourager parer de sa personne. ait même plus besoin i avait donné le gou-, pour se livrer au ientôt après prit poset de tous les forts

de la province. Les Seikhs profitèrent de ce dernier coup porté à une puissance ruinée, pour se ruer sur le pays des Rohillas. L'empire mogol était effacé, même de la carte. Toutefois, comme la personne de l'empereur existait encore, Scindial s'en servit pour exercer en son nom tous ses droits, même contre les Anglais qui lui devaient un arriéré. D'autres manifestations peu amicales, comine, par exemple, l'accueil empressé qu'il affecta de faire à Cheyte Singh, le rajah dépossédé de Bénarès, faillirent mettre du trouble dans ses relations avec le gouvernement de Calcutta. Un peu ravisé, celui-ci empêcha le fils de l'empereur de répondre aux propositions que lui faisait Scindiah pour l'attirer auprès de lui , et le déroba ainsi à la domination que subissait son père.

En quittant Lucknow, Hastings revint à Bénarès et de là à Calcutta. Les fruits de son voyage marquerent un premier pas de retour sur le système suivi jusqu'alors dans la politique de l'Inde. A force d'affaiblir les chefs des Etats indigènes pour en faire des instruments dociles, les Anglais en avaient lait des instruments inertes, et qui, bien loin de leur être utiles, retombaient sur eux de tout le poids de la faiblesse qu'ils leur avaient donnée. Les violences auxquelles Hastings avait été réduit pour tirer quelque argent du nabab d'Oude, démontraient assez quels impuissants alliés on s'était faits de ces souverains, dont on n'avait voulu faire d'abord que d'impuissants ennemis. Trop assuré qu'ils ne pouvaient plus nuire, si ce n'est par cette impuissance même, Hastings sentit qu'il fallait leur rendre quelque liberté pour leur permettre de relever leur pouvoir et de rendre du nerf à leur administration. Les violences qu'il avait exercées ne tenaient point à son caractère, mais à la violence de la situation elle-même. Aussitôt qu'il le put, il s'appliqua à les réparer, et tout ce qu'il fit durant ce voyage porta l'empreinte de cette résolution. Ce voyage accompli, il ne songea plus qu'à son retour en Angleterre. Le 1° février 1785,

M. Macpherson fut reconnu comme son successeur; le conseil décida toute-fois que l'installation du nouveau gouverneur n'aurait lieu que le jour où le vaisseau qui emportait Hastings aurait mis à la voile; marque de considération qui était certainement due à

ses grands services.

Peu de temps apres, M. Macartney, président de Madras, fut aussi rappelé. Avant de retourner en Angleterre, il voulut voir Calcutta, et s'y trouva pris par une maladie qui dura assez pour qu'il eût le temps de recevoir à Calcutta même sa nomination de gouverneur général. L'enquête qui se poursuivait au parlement sur les affai**res de** l'Inde, avait fait passer sous les yeux des commissaires tous les papiers relatifs à l'administration de M. Macartney, et leur avait inspire une si haute estime pour les qualités qu'il y avait déployées, que l'un d'eux en avait parlé à M. Pitt comme du seul homme qui convint a ces hautes fonctions. Sur la recommandation du ministre, la cour des directeurs, qui l'avait sans doute trouvé insuffisant dans ses fonctions de président de Madras, le promut au gouvernement supréme de l'Inde. M. Macartney ne refusa point; mais ce qui venait de se passer lui fit sentir la nécessité de s'entendre avec les gens qui, à si peu d'intervalle, voulaient et ne voulaient pas de lui. Avant de prendre possession du pouvoir, il partit pour Londres. Là il exposa ses vues, ses plans, qui furent approuvés par M. Pitt; il demandait surtout une extension de pouvoirs et une prépondérance plus assurée pour le gouverneur general. On en tomba facilement d'accord avec lui. Mais comme il donnait à entendre au ministre que le lustre d'une haute dignité occupée dans la mère patrie concourrait à assurer cette prépondérance, M. Pitt estimant que la pairie devait être la recompense des services rendus, et non un stimulant pour les services à rendre, trouva cette demande prematuree, et, degoût**é** par la de M. Macartney. fit nommer lord Cernwallis.

Le parlement cependant avait consa-

cré plus d'une session à la laquelle il s'était engagé, ti vait user plusieurs ministi sieurs générations parleme dont presque aucun de ci vaient commencée ne devai son vote la conclusion. De bills avaient été proposéi acceptés, repoussés; déjà dables questions de l'Inde a la chute du ministère ch lord North, renversé tont ministère de Fox et accu Pitt qui lui succédait, d'une dissolution de la d communes ou d'une démiss ans s'étaient perdus dans ce n'avaient amené aucun rés tif. Entin un nouveau par ėlu, et le 19 mai 1784 séance. Après bien des the en avant, on en était reve fier seulement ce qui étail senta un nouveau bill, pres point conforme au dernier gueur. Sculement il ouvrai plus grande à l'action du pe par la nomin**ation de six c**c des affaires de l'Inde, qui a ou improuvaient toutes les la cour des directeurs, et de rappeler le gouverneur médie de le nommer, si, d lai de deux mois, la com teurs n'avait pourvu au rei du gouverneur rappelé. Pi pouvoir du gouverneur gén si étendu à ce point, qu'or à agir da**ns certains cas, et** : ponsabilité, sans l'assistan seil. La même latitude é aux gouverneurs des deux | inférieures. La première pa avait été votée en 1784, l' fut qu'en 1786. Dans l'inter ren Hastings était arrivé terre ( 20 juin 1785). Rem arrivée par la cour des din fut, au contraire, salué du ment par une motion hostik qui fut, à la session suivante en un acte d'accusation. J mença (rand et à jamais ¢ ces; pro dont les fasts

tion ne fourniraient probaautre exemple, et pendant isé occupa neuf ans la sele renouveler deux législarir soixante de ses juges : des lords), et fut, en quelabsous par les sils de ceux on l'avait traduit comme **Zarrêt fut rendu au mois** i. Peu de jours après, le 9 ssemblée générale des proécida qu'une indemnité separ la Compagnie a Has-· les dépenses que ce proces casionnées; qu'une indem-10 livres lui serait allouée à héritiers, pendant toute la ionopole de la Compagnie, es services qu'il avait rennistère, tout en approuvant avait dicte ces mesures, ues objections sur le droit Compagnie d'engager l'avequelques pourpariers, on une annuité de 4,000 livres é à Hastings pendant vingtdemi, à partir du 28 juin la Compagnie lui ferait un 000 livres sans intérêt, et uit ans, afin de l'aider à embarras où l'avaient jeté s de son procès. Ainsi linit de l'histoire des possessions le l'Inde. Le proces avait ns; mais à partir de la seslebat avait commence et ou on des faits avait amené le astings, il s'en était écoulé nsi, à proprement parler, dont la rare termete avait, quelques écarts , sauvé la anglaise d'une dissolution et fondé sa stabilité au miarchie, tint pendant quinze ux branches du parlement upées autour de sa responlitique ou judiciaire. Cela e combien avait été grande Hastings, et combien son eu besoin en effet d'un cette force. C'est là ce qui l'absoudre, du moins l'exeu sur les monstrueux abus faits. De cette longue et

terrible épreuve d'un procès qui menaçait son honneur, sa fortune, sa liberté et même sa vie, Hastings sortit pour entrer avec calme dans une vie simple et retirée; Burke, son accusateur, qui pendant quinze ans avait monté chaque jour à l'assaut de cette grande renommée, Burke qui n'avait engagé dans cette épreuve que son orgueil, ou si l'on veut son patriotisme de tribun, en sortit presque fou.

L'idée de Hastings absous, triomphant, et de ces quinze années d'un travail obstiné qui tournait à la confusion de son auteur, devint pour lui une obsession cruelle, insupportable. Son cerveau échauffé lui forgeait à côté du triomphe réel un triomphe imaginaire; il voyait Hastings élevé à la pairie, et cette image le poussait aux transports d'une rage inexprimable. La chambre des lords avait dès le commencement témoigné à l'accusé nonseulement une haute impartialite, mais on peut dire un peu de faveur. La chambre des communes, deux fois renouvelée depuis le bill d'accusation, finit elle-même, de guerre lasse, et pour en terminer, par abandonner quelquesuns des chefs dont le bill avait formulé la nomenciature. Au reste, dans le procès, tout le monde eut le temps de changer et de se démentir : M. Pitt, la chambre des communes et l'opinion publique elle-même. Burke seul et la chambre des lords se montrérent immuables, l'un dans l'animosité d'une conviction passionnée, l'autre dans son froid et imperturbable respect pour les privilèges de la défense.

## CHAPITRE XX.

NOUVELLE ORGANISATION FINAN-CIÈRE ET JUDICIAIRE; GUERRE AVEC TIPPOU.

Les premiers soins de Cornwallis, aussitôt qu'il eut pris possession du pouvoir, furent appliqués à la solution de l'éternelle question du revenu et de la justice. Il apportait dans les plans qu'il avait conçus à cet égard une vue nouvelle, mais tout européenne. Nous

avons vu que la propriété était en principe, non moins que le droit de rendre justice, un attribut de la souveraineté dans l'empire mogol; nous avons vu aussi que, de délegation en délégation , l'exercice de ces prérogatives souveraines arrivait entre les mains d'une classe de fonctionnaires nommés zemindars. Ces fonctionnaires, d'abord révocables, avaient fini par se rendre inamovibles et héréditaires, si bien que, moyennant le tribut qu'ils payaient à l'empereur , ils pouvaient passer aux yeux d'un Européen pour les seigneurs véritables d'un territoire dont ils n'étaient d'abord que les administrateurs. Partant de cette idée, lord Cornwallis, dominé par son education anglaise, crut trouver dans les zemindars les élements d'un co**rps** aristocratique, sur lequel s'appuierait la domination britannique. L'empi**re** était démembré, l'empereur n'existait plus, au moins comme puissance. Par ce seul fait , la propriété n'appartenait plus en droit à personne. Lord Cornwallis, revenant sur une idée autrefois emise dans le conseil de Calcutta par M. Francis, fit décider que la propriété du sol serait dévolue en droit à ceux qui l'exerçaient en fait, aux zemindars. Par une consequence naturelle, on laissa à ceux-ci la faculté de prendre pour leurs terres tous les arrangements qui leur conviendraient avec les ryots ou cultivateurs. Seulement on stipula en faveur de ceux-ci que, une lois leurs arrangements fixes, ils recevraient du zemindar un pottach ou contrat , qui en mentionnerait la teneur, et que ce pottach, auquel il ne pourrait être dérogé, formerait entre les mains du ryot un titre qui le mettrait à l'abri de toute autre réquisition ou vexation de la part du zemindar. La durée de ce système fut d'abord fixée à dix ans. Mais dans l'intérêt de l'agriculture et pour encourager les grands travaux dont elle avait besoin. lord Cornwallis avait hâte de le faire déclarer perpétuel, et malgré quelque opposition dans le conseil, il v reussit, grâce à l'appui de la cour des directeurs qu'il avait su faire entrer dans

ses idées. Le sel, objet de tant glements contradictoires, avait être mis en régie sous Warre tings. Lord Cornwallis cons régime; seulement, au lieu d chaque année un prix uniform fit vendre, comme l'opium, chères.

Quant à la justice , lord Co l'enleva déliniti**vement aux zen** qui, en dépit de tous les règ antérieurs, en avai**ent toujou**n une partie. Il établit au civil t grés de juridiction : les zilk tribunaux de district; les co: vinciales, tribunaux d'appel, a bre de sept; et enlin u**ne cour** : nommée, comme sous Watt tings , sudder-dewany-adaulu avait même une sorte de jui inférieure pour les affaires do leur litigieuse ne s'élevait pas de 200 roupies, et ne descen au-dessous de 50. Le juge du 1 renvoyait à son greffier, pou gements duquel le zillah deve bunal d'appel. Quant aux affai le principal ne dépassait pas pies, elles étaient jugées par indigenes, et ressortissaient appel au zillah. Ce tribunal ét posé d'un juge, employé de la gnie, de son greifier, et d'as aussi employés de la Compa leur adjoignait un indigene, j éclairer sur les us et coutume calités. Leur compétence ne s'i qu'aux indigenes. Les sept co vinciales étaient composées : de trois juges, de deux gre a assesseurs, tous pris parmi ployés civils de la Compagnit interprètes, un cadi et un pund teur) complétaient le tribunal. représentait la tradition must et le pundi**t la tradition brahm** Enfin, le sudder-dewany-adau geait au siége du gouvernem était composé du gouverneur assisté d'autant de conscillers : voulait appeler, du chef des t de deux autres cadis, de dix | et d'un greflier. Cette cour éta d'appel pour les jugements de 3, mais seulement dans les l'importance dépassait 1000 givant la première institu-,000, suivant une modificajugea bientôt nécessaire. istice criminelle, lord Cornlit aussi trois degrés : les , les cours de circuit et le aulut. Les magistrats jusimples délits. Les cours de éplaçaient à certaines épollaient juger comme cours s crimes commis dans l'éeur ressort. Elles étaient au sept, comme les cours proet composées des mêmes juges des zillahs remplisi les fonctions de magist au nizamut-adaulut, il fut endant quelque temps come le sudder-dewany-adauplus tard, on le composa es, de trois cadis, y com-, et de deux pundits. La onfiée, sous l'autorité des es fonctionnaires nommés l y en avait un par vingt és.

ent les travaux auxquels allis consacra l'intervalle it il jouit depuis son arrin 1790. Mais la guerre ue des mesures que le part prises pour la prévenir. nier bill de l'Inde, il avait nt interdit les alliances ofdétensives entre les présies chefs du pays. Lie par ise, lord Cornwallis erses propositions d'alliance ent faites contre Tippou, im ou par les Mahrattes. sentant le besoin d'arrêter que le sultan de Mysore arrir contre ces puissances Anglais, il profita de la certain traité pour mettre osition des troupes que ce autorisait à requérir, avec ve toutefois que lesdites seraient point employées alliés de la Compagnie. Or ppou n'était point de ces troupes étaient contre lui

Tippou, qui aimait la une menace. guerre, qui avait choisi le tigre pour son emblème, et dont l'axiome favori était qu'il vaut mieux vivre deux jours comme un tigre que deux cents ans comme un mouton, Tippou savait profiter de la paix. Il avait organisé dans ses Etats un vaste et vigoureux système d'administration, rétabli les manufactures, encouragé l'agriculture et les arts, discipliné toute son armée à l'européenne ; il avait étudié la tactique et les fortifications. Ce barbare s'était admirablement civilisé dans tout ce que la civilisation a de savamment barbare, et même aussi un peu dans le reste. En 1787, cherchant à attirer la France dans une alliance contre l'Angleterre, il avait envoyé à Versailles une ambassade qui, apres une longue traversée de dix mois, arriva en France juste à point pour disputer l'attention publique à l'assemblée des notables. C'était tout ce qu'une pareille ambassade pouvait obtenir dans un pareil moment. Aussi fut-elle de retour à Seringapatam au mois de mai 1789. Nous touchions déjà, nous, au serment du jeu de paume. Tippou qui se sentait fort, n'en suivit pas moins ses projets. Plutôt excité qu'arrêté par les demi-mesures que les Anglais avaient prises pour l'intimider et le contenir, ce fut sur eux qu'il fit tomber directement ses premières provocations. Fidèle aux injonctions pacifiques qu'il avait reçues du parlement, du ministère et de la cour des directeurs, lord Cornwallis endura patiemment les premières vexations que Tippou sit endurer aux possessions anglaises du Malabar. Mais à la fin, le sultan ayant forcé à main armée une ligne de fortifications qui fermait au nord les États du rajah de Travancore, ami des Anglais, ce fut un cas de guerre, et le parlement lui-même autorisait en pareil cas les alliances. On vit alors les trois grandes puissances de l'Inde, le Nizam, les Mahrattes et les Anglais, liguées contre un empire qui ne faisait que de naître; et trois civilisations représentées par les Mahrattes ou

l'Inde antique, le Nizam ou l'Inde musulmane, les Anglais ou l'Inde chrétienne et européenne, conspirant la ruine de cet Etat d'un jour qui, plus barbare que l'une, moins barbare que les autres, et participant un peu de toutes, les offusquait egalement toutes trois. Au mois d'août 1790, le royaume de Mysore était cerné à l'est et au sud par les Anglais, dont les armées occupaient depuis les passes du Carnatique, jusqu'à Coimbatour, où était le quartier général du commandant en chef Medows; au nord, par le Nizam posté sur la rive gauche de la Kistnah, et par son neveu qui occupait Adony sur la rive droite; au nord-ouest, par les Mahrattes et les Anglais de Bombay, qui avaient passé la Kistnah et gagnaient, le long de la côte, la province de Canara. Ce fut justement da**ns** cette position menaçante en apparence que Tippou déméla de quoi changer en un clin d'œil la face des choses et prendre aussitôt lui-même l'offensive: il avait laissė prendre aux Anglais Coïmbatour, Dindigul, tout le pays au sud du Cavery et du Bowanny. Tout à coup il passe cette riviere, franchit les passes du Gujelhatty et fond sur le colonel Floyd, dont la retraite est si precipitée, qu'il abandonne Sattimungul avec les approvisionnements qui y étaient amassés et trois pieces de canon. Tippou, qui le poursuit sans relache, trouve bientôt une occasion favorable, et dans un engagement nouveau, tue a l'ennemi plus de 400 hommes et lui **prend son** bagage. Mais plus prudent qu'il n'eût lallu, et craignant i arrivée du genéral Medows qui accourait au secours de Floyd, il ne poussa pas plus loin un avantage qu'il eut pu facilement consommer, en achevant le colonel, dont les troupes n'avaient pas mangé depuis deux jours, et en marchant ensuite au-devant du géneral, qui se fû**t trouvé** trop faible isolement pour résister. Leur jonction se fit, et ils se retirèrent sur Coïmbatour, où ils se firent rallier par le reste de l'armée anglaise. A la tête de toutes ses forces, le genéral eut bien voulu reduire le sultan à

accepter une bataille. M trop heureux d'avoir des la campagne transport hors de ses Etats, ne voi tre au hasard cet avantag suite de mouvements, oi perdirent complétement où il failli**t leur enlever C**i revint prendre auprès de la première position où dėja battus, et qui **ass**o vois. Pendant ce temps. qui n'avaient emporté, mille peines, que pour qu de vivres, arrivaient à li provisions. Il fallut envo chement pour les renouv vant alors un projet ha passe le Cavery sous les neral Medows, et va poi au cœur même des pos glaises. Suivi par leur am l'attaquer, il se présent ment devant Tritchinop gar , s'empare de Trinc Permacoil, menace Mad: entin s'arréter auprès de où il entre en conférence verneur français (janvier il envoya expressement : lui demander un renk hommes.Les #nglais d'Europ**e de nombreu**x mais le climat leur étai Tippou venait de leur app battus. **Moins heureux** d où il n'était plus en perse tan y perdait toutes ses du Malabar, qui lui étai par l'armée de Bombay.

Cette invasion du Carrune fois encore, mis à misère du vieux nabab. put remplir les engagem étaient imposés pour le carrunait rendus, et il redevin pensionnaire de la Compagreusement, on ne donn mesure comme définitive, subordonnée seulement guerre. Cette perspective plupart des collecteurs à la faveur de Mohammed Al

présidence, et l'impôt tomba up à rien, de telle sorte que is se trouvèrent plus appaunrichis de la dépouille du

rconstances parurent assez lord Cornwallis, pour qu'il n**ëme prend**re la direction de Le peu de succès du plan npagne précédente le déteren adopter un autre, et à ns le Mysore par les passes :. L'inconvénient de ce plan écessité de faire le siège de , l'une des plus fortes plappou. Cependant on vint à æ assez de bonheur, de la i fort. Aussitöt après, lord s voulut s'emparer de Serincapitale des Etats du sultan. insuffisance des moyens de il se mit en marche. Il i un renfort de cavalerie du enfort dont il ne put tirer n service, et qui ne servit er les ressources de l'armée. vait dévasté les deux routes irectes et les plus faciles , il prendre une troisieme, plus plus pénible, où périrent le partie des bagages. Lord s comptait passer la Cavery a, où il avait donné rendezpercromby, commandant du Bombay. Mais la rivière llée et le passage impraticaet endroit, le gouverneur solut de le tenter à Caniani huit milles au-dessus de tam. Là il trouva l'armée ne, prête à le lui disputer. marche pesante de l'armee qui ne traînait plus ses cabras d'hommes, et malgré itions habiles qu'avait prises 'avantage de cette rencontre d Cornwallis; toutefois il der inutile, et le passage du lélivré de tout obstacle, ne ême effectué. La saison des s'avançait, ne permettait pas encer un siège. Les moyens ort manguaient absolument, de l'armée étaient épuisés,

le pays ravagé. Au terme de cette course, et presque aux portes de Seringapatam, il fallut détruire les équipages de siége qui avaient menacé cette capitale. Heureux encore l'on parvenait à sauver l'armée. Contre-ordre fut envoyé à Abercromby, qui fut aussi obligé de détruire son artillerie de siège et une partie de ses bagages. Le 26 juin 1791, l'armée anglaise commença sa retraite, emportant ses blessés sur des brancards, faute de charrettes, et traînant ses canons. C'en était fait d'elle probablement, sans l'arrivée imprévue d'un corps de Mahrattes qui amenaient des vivres, des bœufs de trait et une bonne cavalerie. Ce corps mahratte, commandé par Purseram-Bhao, venait de prendre, après un siège de six mois, la place de Darvar, clef des frontières du Mysore au nord-ouest. A peine réunis à lord Cornwallis, ces alliés menacèrent de l'abandonner, s'il ne leur avançait un subside. Le gouverneur consentit à leur prêter 12 lacs 1/2 de roupies qu'il n'avait pas , mais qu'il se procura, en envoyant à Madras l'ordre de saisir l'argent des vaisseaux qui arrivaient de la Chine. et de le porter immédiatement à la

L'armée combinée vint camper sous Bangalore. Là il s'agissait d'assurer régulièrement ses subsistances. Le secours qu'avaient apporté les Mahrattes, en grain et en bétail, tirait à sa fin. Quarante mille bœufs de trait avaient péri dans la dernière expédition; il s'agissait de pourvoir à leur remplacement. Cette tache n'était pas sans difficultés au milieu d'un pays ennemi. Un capitaine anglais, très au fait des mœurs et de la langue, suggéra au général en chef un expédient assez caractéristique pour mériter d'être rapporté. Parmi les nombreuses tribus ou castes errantes qui parcourent les vastes espaces de la péninsule et du continent indous, il en est une que l'on nomme Lampadys ou Brindjarrys. Ces Lampadys, demisauvages, nus, laids, malpropres et horribles à voir, mênent une vie absolument nomade, n'ont point de maisons, et ne possèdent que des bœufs ou des chameaux, à l'aide desquels ils font tout le commerce de grains dans l'Inde. Ils marchent par troupes nombreuses, souvent à la suite des armées, entre lesquelles ils gardent une stricte neutralité. Leurs femmes sont renommées par leur lubricité. Elles se réunissent par bandes pour chasse aux hommes, et malheur à qui ne saurait vaincre le dégoût qu'elles inspirent. A ces coutumes hideuses, ils en joignent d'atroces dans la pratique des sacrifices humains. Ils prennent habituellement pour victime la premiere personne qu'ils rencontrent, lui creusent une fosse dans laquelle ils l'enterrent jusqu'au cou ; cela fait , ils lui pl**acent** sur la tête une lampe de pâte de farinc , ils l'emplissent d'huile , y allument quatre meches et se mellent à danser en rond, en chantant autour de la victime jusqu'à ce qu'elle ait expiré.

C'est avec ces honnêtes gens que le capitaine Read mit lord Cornwallis en relation pour l'approvisionnement de l'armée. L'abondance entra bientôt dans le camp. Pour rendre les subsistances plus faciles, les confédérés s'étaient d'ailleurs séparés. Nizam Ali avait rappelé ses 10,000 cavaliers ; Purseram Bhao , avec ses Mahrattes et un détachement anglais, avait remonte au nord vers Serah. Quoique le fruit de la bataille de Canianbaddy fult reste en définitive à Tippou , puisque les Anglais avaient battu immédiatement en retraite, et que cette campagne les avait mis à deux doigts de leur perte, cependant son armée n'était pas en meilleur état que la leur, et, cerné sur toutes les frontières, il n'avait pas comme eux la facilité de ravitailler. Déjà un magnifique convoi d'eléphants était parti de Madras avec toutes sortes d'approvisionnements pour l'armée expéditionnaire; elle fut bientôt en mesure de reprendre l'offensive. Pour mieux s'assurer des communications qui lui etaient si utiles, lord Cornwallis vou-

lut s'emparer d'une passe qui un trajet commode du Carra Mysore. Plusieurs forteresse gardaient les défilés, furent e grace à des prodiges d'éne conquête et la prise de possi cette gorge furent inauguré passage du convoi des 100 ( charges d'argent et de 10,01 chargés de riz, au-devant de envova pour leur donner avis dre cette voie (10 août 1791). anglaise, ses derrières ainsi redescendit alors dans le Mi elle commença une guerre d Presque toutes les places for berent entre ses mains. Dan bre , il en était qui passaie droit pour imprenables, el furent prises, en effet, que p la témérité de l'attaque pi quelque sorte la défense. Li des troupes, un peu incertain de cette guerre, s'était vigour remonté. Les ressources en t abondaient. A la suite d'un iancée par Fox dans le parlen tre lord Cornwallis, an sujel guerre nouvelle et de l'allia les Mahrattes et le Nizam, la avait au contraire voté l'app expresse de tous les actes di neur général; la cour des d lui avait envoyé 500,000 liv ling en espèces, de l'artille recrues, et voté un supplé fonds pour l'augmentation d pes royales au service de la Ca (décembre 1790). Avec ces re le courage et la discipline de anglaises devaient accomplir ( accompli en effet des merve son côté, Purseram Bhao, du capitaine Little, qui avec mes gagna une bataille conti Mysoriens retranchés dans tion redoutable, complétait succès qu'il remportait dans cette belle série de bauts fa victoires. Un incident non n ractéristique que celui que not de rapporter, faillit arrêter e chemin le chef mahratte, ou lui fit changer son plan de ca outume de recevoir chaque table une cinquantaine de

L'un d'eux s'éprit d'une nme de la caste des Chumvetiers), et parvint à la rende. Pendant plusieurs mois, ierce dura inaperçu. Mais it découvert. Cette abominagea dans le désespoir Pursearmée mahratte. Personne r de n'avoir pas communiqué oupable, ou avec quelqu'un subi son contact depuis son , et personne par conséquent r de n'être pas souillé. Les erraient dans le camp, pouscris, déchirant leurs vêtedésordre. Purseram Bhao, t rejoindre un autre chef, nt, ne pouvait plus espérer procher. Il y avait non loin rivière sainte, la Toumbumarcha pour accomplir les ons obligées. Mais dans l'esen des gens, il était douteux 'oumbudra fût une rivière ite pour laver une aussi horllure que le mélange de casram à tout événement s'apna néanmoins de cette prerification, puis se dirigea sur illage on ne peut plus sacre, onsluent de la Toum et de la à il accomplit de nouvelles ons, et procéda à l'opération telle et éminemment efficace e. Il se mit dans le plateau ance, dont l'autre plateau fut 'or et d'argent, jusqu'à cond'un poids égal à celui du cet argent fut distribué aux Mais pour ne pas perdre abso-: temps consacré aux puritiil en profita pour assiéger la e de Houly Honora, qui était voisinage, et de là il alla , devant Simaga qu'il prit moment où il devait faire sa avec l'armée de Bombay. it que son empire lui était evé pièce à pièce, Tippou e hasarder en pleine campat ses forces étaient réduites. statives qu'il fit, l'une en per-

sonne, l'autre par un de ses lieutenants, sur Coïmbatour, furent, avec une expédition du côté de Purseram qu'il ne rencontra pas, les seules marques d'existence qu'il donna. La guerre qu'il avait su rendre si promptement offensive à son début, n'était même plus pour lui énergiquement défensive. Il finit par se concentrer à Seringapatam. Lord Cornwallis qui avait achevé tous ses préparatifs, s'y présenta le 5 février (1792). Il prit aussitot position. Tippou, dans ce dernier rempart de sa puissance croulante, avait fait d'immenses dispositions de défense. Seringapatam est bâtie sur une île de la haute Cavery. Le sultan l'avait entourée d'une ligne de redoutes, reliées entre elles par un fossé profond et protégées par une citadelle très-forte. En avant de cette ligne, et de l'autre côté de la rivière, il avait établi un autre système de redoutes, couvert sur son front par une haie-rempart de bambous, d'aloès et autres bois épineux, protégé en arriere par la rivière qui empêchait de tourner la position, et appuyé à sa gauche par un marais profond. Chaque redoute (il y en avait six) avait ses fossés, son glacis et ses chemins couverts. La dernière a gauche , celle qui continait au marais, avait reçu le nom de Lally, nom qui réveillant les souvenirs d'une haine mortelle contre l'Angleterre. Cent pièces d'artillerie garnissaient la première ligne de défense, trois cents la seconde. Tippou avait encore avec lui ce qui restait de son armee, c'est-à-dire environ la moitie : 40 ou 50,000 hommes d'infanterie, et 15,000 de cavalerie. Il avait compte qu'un si formidable appareil de défense retiendrait l'ennemi assez longtemps pour que la saison des pluies vînt toujours à temps le forcer à la retraite. Les vents qui soufllent alors ont une telle violence et une telle malignité dans ces parages, que des écrivains anglais ont comparé leurs ravages à ceux de la peste. Mais cette surabondance de moyens était elle-même une cause de faiblesse, parce qu'elle divisait les forces et

510 multipliait les points vulnérables. Lord Cornwallis le montra bien, car sans s'arrêter à former un siège régulier qui eut pu en effet justifier les calculs du sultan, des le lendemain de son arrivée, après la parade du soir , il donna ordre aux troupes de se tenir sous les armes. Il avait résolu de tenter une attaque nocturne, et d'enlever simplement les redoutes par escalade et par surprise. Cet immense train d'artillerie de siége qu'il avait amené ne devait même pas, quant à présent, brûler une gargousse. Ainsi étaient déjouées par une idée que sa simplicité même rendait, à force d'audace, impossible à prévoir, toutes les savantes et laborieuses dispositions que le sultan avait entassées pour sa défense. Le gouverneur général partagea son armée en trois corps, dont lui-même **co**mmandait le centre. L'aile droite, qui devait attaquer la fameuse redoute de Lally, marchait sous les ordres du général Medows; l'aile gauche était conduite par le colonel Maxwell. Derrière l'armée, venaient quelques centaines d'artilleurs européens et lascars sans canons, parce que l'artillerie eut entravé la rapidité de l'attaque, mais destinés à faire jouer contre l'ennemi sa propre artillerie à mesure qu'on s'en emparerait. Tout était prévu d'ailleurs pour le cas de réussite, comme pour celui d'échec sur un point ou sur un autre. Tippou ne supposait pas que lord Cornwallis voulut rien commencer avant l'arrivée du corps d'Abercromby. Aussi ne s'attendait-il à rien moins qu'à une attaque. Les Mahrattes eux-mêmes et les autres alliés prirent d'abord les préparatifs du général en chef pour des préparatifs de retraite, et ils témoignaient leur surprise de cette pusillanimité. Ce fut bien pis lorsqu'ils ne purent plus douter qu'il s'agissait sérieusement d'une attaque. Alors, épouvantes, consternés, on les vit faire leurs adieux à leurs amis anglais, qu'ils croyaient marcher à une mort certaine. Leur stupéfaction n'eut plus de bornes, lorsqu'ils virent un aussi grand personnage que le gouverneur

général , se mettre lui-mem des combattants, comme soldat.

Entre dix et onze heur colonne avait atteint son pe que. La lune jetait une da tique, qui disparut biento nuages de fumée. Tippou ac son repas du soir. A la pre me, il se hate de monter à Mysoriens, d'abord étonné cherché à se railier; mais l part, après une **résistance** était franchie, et les Ang traient pêle-mêle avec les fu les lignes ennemies. Sans temps, la colonne du cent rivière, et son avant-gardé: aux portes de la citadelle, pérance qu'on n'aurait pas : de les refermer. Mais il trop tard; Tippou, qui avait le temps de la devancer, & donner ses ordres. Bientôt division arrive à la suite mière, mais plus lenteme gué encomb**ré de fuyards.L**i division de la colonne du c la seconde; mais son chef. pas la position tenable, rep vière et rejoint lord Coru dernier, resté dans le camp la tête d'un corps de résert affaibli considérablement es des renforts sur divers po pou, qui avait rallié une pa armée, s'était h**âté de sais**i casion d'accabler le général e lut alors que la troisième d riva fort à point pour le dél Mysoriens, attaqués à la ba tinrent bon jusqu'au point mais alors ils abandonnère rain. Avant ce moment, d'a bruit du combat avait ame point le général Medows et l Maxwell, qui avaient enler leur redoute aux deux extrés ligne de défense. L'armée vi prit une position très-forte midi de l'île, et se prépara à un siège en forme contre le Peu de jours après, Aberg riva avec un renfort de 🞾

indigènes et de l'artilleiwallis s'était présenté le int Seringapatam; dans il avait enfoncé la prees fortifications de l'en-I commença ses travaux nde. A partir de ce jour, intait son trône chancet plus le pied dans son nte grossière et sans orit les soucis du sultan. Il demander la paix. Dès ositions, d'abord repouscèrent à être écoutées. es eurent lieu tous les , e**t le 24 on réd**igea une té, dont les stipulations nient que Tippou abanallies la moitié de son i'il leur payerait pour 3 3 crores et 30 lacs de deux de ses fils seraient e aux Anglais, pour la exécution du traité. Ce rtement l'armée, qui s'ériche butin de la prise m, et qui d'ailleurs était haine toute personnelle . On eut de la peine à oldats à la tranchée. Ce-6, l'exécution du traité r l'envoi des deux plus sultan au camp des Anien de la hâte de la part r les préliminaires seut arrêlés, et d'autres it en litige, qui faillirent Le sultan avait à cœur ah qu'il avait rendu son qui, impatient de seavait profité de l'invaais pour s'allier avec line raison faisait que is mettait du prix à le ingeances du sultan. Il faire comprendre son nombre de ceux qui onnes aux puissances e traité portait textueli part de chacune des ait formée des provinà leurs territoires rese district de Markuri u rajah ne confinait

aux États d'aucun des alliés. Fondé sur la lettre du traité, Tippou s'obstina à ne s'en point dessaisir. Lord Cornwallis ne s'obstinant pas moins, les choses en vinrent à ce point que les canons furent remis en batterie et les fils du sultan dirigés sur le Carnatique. Mais le lendemain ils furent rappelés. Tippou céda, et les signatures furent apposées sur le traité définitif. Par suite de cet arrangement, les Mahrattes eurent pour limite la rivière Toumbudra. Le Nizam gagna l'espace compris entre le Pennar et la Kistnah. Quant aux Anglais, ils s'arrondirent de trois côtés: à l'est du Mysore, par l'acquisition du territoire de Barahmal et des Lower-Ghauts, qui devinrent une barrière pour le Carnatique ouvert de ce côté; au sud, par un district voisin de Dindigul; à l'ouest, par la principauté héréditaire du sultan sur la côte de Malabar.

Toutes ces affaires terminées, Cornwallis se rendit à Madras, où le retinrent encore quelque temps de nouveaux arrangements a prendre au sujet des éternels embarras financiers du nabab, puis il tit voile pour Calcutta Il aurait eu à cœur d'y surveiller la mise à exécution du système administratif et judiciaire qu'il avait introduit; mais la guerre qui venait d'éclater entre la France et l'Angleterre lui fit juger sa présence nécessaire dans le Carnatique. Lorsqu'il y arriva, Pondichéry qu'il venait prendre était pris, et, le temps de ses fonctions étant expiré, son successeur nommé, il n'aspira plus qu'à retourner en Angleterre. Plus heu**re**ux qu'aucun de ses prédécesseurs, il fut loué, récompensé, honoré pour avoir fait exactement l'opposé de ce qu'il avait eu mission de faire. Il était venu pour établir le règne de la paix, et il avait presque toujours été en guerre; il était venu pour abolir le système des alliances offensives et défensives, et il s'était fait des alliés à toute outrance; il était venu pour introduire un régime d'économie dans les sinances, et il avait dépensé plus qu'aucune autre administration précédente. Au pre-

mier bruit de ses succès, l'assemblée des propriétaires lui vota des remercîments unanimes; plus tard, le 23 janvier 1793, la cour des directeurs decida qu'une statue lui serait élevée dans la maison de la Compagnie des Indes. Elle lui vota en outre, a lui ou à ses hoirs, pour une durée de vingt années, à prendre du jour de son départ pour l'Inde, une pension de 5000 livres sterling. Cette sorte d'apothéose qui lui était décernée de son vivan**t,** n'empêcha pas quelques voix de lui rappeler qu'il était un simple mortel. Au milieu de ce concert de louanges , un parole s'éleva du sein de l'Inde même, qui opposait à la politique du triomphateur une autre politique. On le blàmait surtout d'avoir traité avec Tippou qu'il tenait à sa merci. Mais Cornwallis, dominé en cela par ses idees europeennes d'équilibre et de contre-poids, n'avait jamais songé à abattre le sultan du Mysore. Il le regardait comme nécessaire pour contre-balancer la puissance des Mahrattes ou du Nizam. Il fondait le repos de l'Inde sur l'établissement de trois ou quatre grandes puissances assez fortes pour s'inspirer mutuellement du respect ou de la crainte, et pour ne plus laisser aux Anglais d'autre rôle que celui de suprêmes moderateurs. À cela sir Thomas Munro répondait que le plus sur moyen de maintenir la paix, était de rendre ses ennemis trèsfaibles et soi-même très-fort. Il préconisait l'esprit de conquêtes eu égard à certaines circonstances, et traçait sur la carte les frontières que lord Cornwallis eût dû donner aux possessions anglaises. Il montrait ce que l'Angleterre avait à redouter encore des forces de Tippou, qui avait, disait-il, perdu la moitié de ses revenus, mais non la moitié de son pouvoir. Et en effet il faisait voir par combien de points les frontières anglaises demeuraient vulnérables aux coups du sultan, grande tentation pour un homme qui ne demandait qu'à frapper, et comment il cut été aussi facile que prudent d'y remédier. Les vues de sir Thomas Munro s'étaient formées dans l'Inde,

et à la seule école de l'expéri une politique un peu théorici d'un autre monde, il oppossit litique toute pratique. Les faut le dire, se chargèrent de nier raison.

L'événement ne fut pas : favorable aux **vues administr** lord Cornwallis. En voulse par la propriété qu'il confé zemindars, un grand corps i tique, riche, puissant, qui perait l'Inde entière et servi termédiaire entre le gouvern la population, il **ne réassit** pandre sur la face du pays i de mendiants, et cela par u nisme bien simple. Le zemii claré propriétaire du **sol , é** comptable de l'impôt. Or la de l'impôt ne pouvant soufir tard, on donna pour **san**c droits du gouvernement, la terres des contribuables retai et l'on établit pour ce cas w dure speciale et expéditive. D côte, le zemindar n'avait aus le ryot en retard que la voit propriation, mais cette fois régime de la loi ordinaire et tes les lenteurs habituelles de cedure anglaise. Il résulta de fort peu de temps ce grand propriétaires que lord Cornwi voulu londer n'existait plus tous les zemi**ndars exprop**n nés, étaient lit**téralement ré**d mendicité. En 1796 **déjà un** de la totalité **des terres des t** vinces, Bengale, Bahar, Oris été mis en vente. L'accumul procès de ce genre, combinée lenteurs de la procédure, p un autre résultat inattendu; l naux en furent tellement en que la justice en fut arrêtée. I scule cour, il y eut jusqu'à procès en arrière. On calcul train dont allaient les cho plaideurs n'auraient désora moins de cent ans à attend obtenir satisfaction, et encom poser que l'arriéré ne se gross Mais, au contraire, il allait gre

nière incalculable, car on que, pour les ryots vexés mindars, ou pour les zeréanciers des ryots, une si lente était un déni de st-à-dire une quittance pour rs, et que c'était en outre agement à la mauvaise foi, nsequent aux procès. On c, tantôt en faveur des uns, aveur des autres, des règlesans jamais atteindre le libre cherché, excitèrent uns, tantôt les autres à les procès. La ruine des en fut hâtée beaucoup plus lition des affaires. Alors on out plaideur qui introduisait ce, la consignation d'une sez forte. C'était livrer le riche, comme une proie à près de vains palliatifs, on reconnaître que le seul re-; d'augmenter le nombre mais il eut fallu le faire roportion telle, que l'imat surtout l'économie de la s'en effraya. On préféra : zemindars leur droit anfaire justice eux mêmes, et sans autre forme de proens du ryot qui ne payait après avoir enlevé à celuiection de la justice, on lui e de la loi, et un régime 'ue de rendre à tous une le, aboutit en définitive à i ecrasante que jamais l'opı faible.

## CHAPITRE XXI.

LEMENT DE LA CHARTE DE PAGNIE. REPRISE DE LA AVEC LE MYSORE. MORT OU SAHIB. DÉMEMBRE-2 SON EMPIRE.

eptembre 1792, sir John été nommé successeur de vallis. Les questions relate, toujours pendantes alors arlement par le procès de 'étaient aussi par le renouraison. (INDE.)

vellement de la charte de la Compagnie. Toutes les grandes villes commerciales de l'Angleterre demandaient à grands cris la liberté du commerce. La Compagnie, de son côté, faisait valoir de puissants arguments en faveur de son monopole. Elle offrait une somme annuelle de 500,000 livres sterling, applicables comme impôt aux dépenses publiques de l'Angleterre. Elle consacrait 500,000 autres livres à l'extinction de sa dette, et portait de 8 à 10 pour cent le dividende de ses actionnaires. Sa pétition fut admise, et le nouveau bill ne fut guère qu'une reproduction du bill de 1784. Entre autres modifications sur des points secondaires, par égard pour les doléances des villes de commerce, on y introduisit l'obligation pour la Compagnie, de leur réserver sur ses vaisseaux un lest de 3000 tonneaux. Fox s'éleva encore contre la prépondérance que les dispositions de ce bill donnaient au ministère dans le gouvernement de l'Inde, où il avait tout pouvoir sans encourir aucune responsabilité. Mais la majorité ne voulut pas ouvrir les yeux sur les dangers que l'orateur lui signalait, et le bill fut adopté.

La ruine des établissements franavait semé dans l'Inde multitude d'hommes aventureux qui avaient préféré au retour dans leur patrie, les chances de fortune que leur offraient les révolutions don**t** l'Inde était travaillée. Il y avait de Français à la cour de presque tous les princes du pays, chez les Mahrattes, chez le Nizam, enfin chez Tippou Sahib. Partout ils étaient bien reçus et même recherchés, car on les employait à discipliner les troupes et à introduire dans les armées tous les avantages de l'organisation ou de la stratégie européennes. Tippou Sahib surtout, qui, depuis l'humiliation que lui avait insligée le dernier traité, ne cessait de tourner plus que jamais ses yeux vers la France, Tippou Sahib en avait un grand nombre à sa cour, où il les attirait par des faveurs marquées. Un horloger français qui savait à

veine fire et écrire, était devenu sou secrétaire et son conseilles. D'anciens officiers de Lally ou de Bussy . d'autres de toutes conditions, se partazezient les bonnes grices du sultan. Il v en eut bientôt assez pour qu'on ਸ਼ੀ: un bei et bon dub de Jacobins s'organiser i Seringapitani. Ce tut un ortain Repaud. Ci-devant corsaire. qui presida a cette fondation. L'installation s'en fit avec ceremonie. Le sultan, des six heures du matin, se rendit sur la place d'armes, où une desutation du club le devait complimenter. Les couleurs françaises turent arborees, et au moment ou la députation parut. Fort iteris de la ville salua la drapeau tricolore de 2,500 coups de canon : le fort saina a issi de **500** coups Tipy ou dit: : J'adresse ce salut au drapeau, de votre patrie qui m'est chere. J'en su's fishie: ce dripeau flottera dans mes E'ats aussi longtemps que ceux de la republique ma sœur. » Alors en plinta l'arbre de la liberté, coiffe du tonnet phrygien. On brilla au pied de l'arbre les attributs de la royaute. On jure mort aux tyrans, excepte le ciloyen Tippou Sahib, et apres le sermant civique, on chanta autour de l'arbre et du drapeau : Amour sacré de la patrie. Cette fête, moitié sublime et moitié grotesque, se termina par un bal. Mais ce qui ne fut que grotesque, ce fut code militaire que le corsaire Ripaud, qui s'était deja proclame ambassadeur de la republique, prit la peine de rédiger pour les États du citoyen Tippou. Une des dispositions les plus remarquables de ce code était la peine de mort portée contre ceux qui tenteraient de rétablir la royauté. Le vertige n'était pas seulement, on le voit, dans ces têtes francaises qui , a ci. q mille lieues de leur patrie, lui rendaient un hommage filial entouré de circonstances si étranges. Tippou, qui laissait s'improviser ainsi autour de lui des ambassadeurs et des législateurs, et traitait sérieusement cette mascarade, se laissait emporter sinon à l'ivresse du patriotisme, du moins aux transports

de sa haine pour l'Anglet lieu de croire que le îls était récilement sous la fai cette baine; car s'il n'oût par politique, et pour se redoutable aux Anglais, i lennite et une telle impo parenies manifestations of personnages, il n'eût poi un Ripaud de compromé impertinences aussi buriei cés de cette tactique. corsaire lui rendit des s reris et plus analogues à bie metier. Il conduisit France deux envoyés du : ges de s'entendre avec le Peu s'en fallut, il **est vra**i, conduisit à Bombay, car a sa vocation de corsaire. pendant la traversée, de leur faire croire que sur le ieur maître il**s étaient e**t quis. Pour donner plus de menaces, il leur arracha ches, qui **cussent pu les co** violemment **par-devant** k Mais movennant la ranço extorqua de cette manière, Mdelement au terme de la sade. re gouverneur o France leur promit tout ce lurent, et leur donna come un general, un amiral, b de marine ou d'artilierie Olliciers et sous-officiers d et une soixantaine de soldat ou mulatres. Seulement, tout le m**onde à cette épo** ie transport au cerveau, rien pour faire savoir à l et au monde, que le suf fraternisait avec la républi celle-ci lui envoyait une armée de soixante **hom**i doute pour exterminer les Mysore n'étant pas en ga avec l'Angleterre, le sulta peu charmé de voir que, accès de verve patriotique mes d'Etat de la république sent ainsi les secrets de les tions, et qu'ils fisseut to pour comp om**ettre limit** :

١

## si peu pour les

sir John Shore are trone du Bengale la mort du nabab . Bien que les An-'hérédité dans cette ils donnérent pour b décedé , l'ainé de nfants, Uzaar-al-? qu'ils lui confééduite à une telle événement cet luence sur les af--mbarras leur vinahrattes. Mahdadji l'un des plus puiste confédération. ·. La famille de ce la caste des Sousion des ryots ou ere fut le premier s; il s'v fit distinla cour, où il eut orter les pantoulles ition assez relevée itales. Il lui arriva ne longue audience chwah, de s'endorsi protondément, chwah sortit, Raréveilla pas. Ce fu**t** de fortune, car le nt ses pantousles, de les apercevoir on serviteur, qui, les tenait religieur sa poitrine. Cette ncore jusque dans 's sens dompte**s** par tellement le peschplus de bornes à ji Scindiah devin**t** ans la province de son fils Mahdadji nge grevé de dettes qui disparut même : la dissolution moire mahratte, après e de Panipat (1761). aille d'un coup de it infirme pour le rs, Mahdadji Scinani les morts, et y fût resté sans doute sans un porteur d'eau qui le ramassa et le transporta dans le Deccan. Infirme et ruiné, Scindiah n'en demeura pas moins un puissant personnage à la cour de Pounah, et bientôt, la mort de Mulhar-Rao-Holkar, fondateur de la dynastie de ce nom, vint faire de lui le plus puissant des chefs mahrattes. Scindiah avait de l'ambition, et il s'empara en réalité de tout le pouvoir du peschwah. Mais il avait le cœur mahrat**te, et il** s'appliqua soigneusement à conserver le prestige qui entourait les vieilles institutions de son pays. Personne ne s'appliqua plus que lui à donner l'exemple du plus profond respect pour le représentant légitime d'une autorité qu'il avait usurpée, ni à maintenir le lien qui faisait l'unité et la force de l'empire. Quoique reconnu prince indépendant par les Anglais, c'était surtout contre eux qu'il se proposait de donner un libre essor à sa fougue ambitieuse. Le bruit courut même un instant, d'une alliance qu'il venait de faire avec Tippou Sahib, pour fondre sur les Etats du Nizam. Les Anglais se trouvèrent si faibles contre une telle ligue, que pour ne point se compromettre avec elle, ils refuserent au Nizam toute assistance. On ne sait ce qui en fût advenu, lorsque Scindiah mourut en 1794, sans avoir encore rien tenté. Il ne laissait point d'enfants , mais seulement trois neveux. dont l'un avait un fils que Scindiah avait pris en affection singulière. Ce fut cet eniant âgé de 13 aus qu'il désigna pour son successeur. On le nommait Daoulut-rao-Scindiah. Les veuves de Mahdadji Scindiah voulurent disputer le trône à cet enfant, mais il les vainquit, et l'autorité du nom qu'il portait lui acquit bientôt par luimême ou par ses ministres une grande prépondérance. Peu après, l'expédition projetée contre le Nizam eut lieu, mais sans l'assistance de Tippou. Nizam Ali vaincu consentit à payer aux Mahrattes trois crores de roupies, et à leur abandonner un territoire d'un revenu de **35 lacs.** Sur ces entrefaites, le peschwah mourut (27 octobre 1795). Sa mort amena des divisions dans le pays; mais Badji Rao, son successeur légitime, appuyé par Scindiah, entra dans Pounah à la tête de l'armée de son défenseur, et monta sur le trône.

Une seule famille existait alors, qui pût lutter de puissance avec Daoulut Rao . c'était celle d'Holkar. Mulliar-Rao-Holkar avait une origine à peu près semblable à celle de Mahdadji Scindiah : il était berger. Comme le père de ce dernier, il prit les armes, et comme lui il éleva rapidement sa fortune. Il chassa les Portugais de Bassein et de la côte, ce qui, avec ses autres exploits, lui valut, en 1728, une principauté d'une douzaine de districts sur les hords de la Nerbudda. Il l'arrondit plus tard, et après avoir conquis le Malwah, en y ajoutant la province d'Indore. Cela lui valut de prendre rang au nombre des douze pairs (si l'on peut se servir de ce mot) de l'empire mahratte. Toute sa vie s'écoula dans des expéditions souvent lointaines, et dans des excursions sur les terres mogoles, aux dépens desquelles il agrandit continuellement ses Etats. Il mourut en 1766, agé de soixante-seize ans, laissant pour successeur unique, un petit-fils qui donnait des marques de folie, et qui dans un regne très-court trouva le temps de se rendre odieux. Une fievre cerébrale l'ayant emporté, la descendance de Mulhar-Rao-Holkar était éteinte, et le seul successeur du dernier rajah, d'après les lois mahrattes, se trouvait être sa mère. Le nom de cette femme, Ahalya-Beï, est un de ceux que les Mahrattes ne prononcent encore qu'avec une sorte de piété. Il a jeté un éclat dont la légende s'est emparée, et cette femme, qui pendant une longue suite d'années a régné sur des peuples guerriers et farouches, par le seul ascendant de la bonté, de la douceur et des vertus les plus touchantes, est restée pour eux l'objet d'un culte pieux comme incarnation de la divinité. Il semble qu'elle ait eu des l'abord la puissance d'amollir ces cœurs sauvages, au point d'y rempla-

cer par le dévouement le pk les passions les plus viva plus traditionnelles chez taux , je **veux dire cet espri** de persidie et d'ipgratitude, proche du pouvoir subst leurs âmes à tous les sentir mains. A peine sur le tros s'adjoignit un certain Tuka pour commander ses armée vel Holkar, qui n'avait rie mun que le nom **avec ceux q**i de s'éteindre , **eût pu, suiv**: tude du pays, user de l'su lui donn**aient de hautes di**g commandement d'une armé duire sa souveraine à n'étre l'instrum**ent** de **s**a p**ropre** Mais au contraire, il l'ent jours de la vénération la plu et de la plus religi**euse s**c Ainsi lous les deux donnés trone ou au pied du trone, exemple que l'Inde n'avai depuis longtemps: une s appliquée à enrichir ou i plutôt qu'à dépouilier ses : sujet puissant, appliqué à plutot qu'à usurper le pour souveraine. Elle récompens lité de son ministre en l'ad lennellement, ce qui l'autor ter le titre de fils de Mulharkar. Ahalya était en telle 1 parmi tous les peuples mant Mahdadji Scindia, quoique sant qu'elle, crut qu'il ét politique habile d'entretenir des relations de bon voisin lui donner des marques de c A la mort d**e Scindiah, le nom** se trouva **étre le seul nom** parmi les Mahrattes. Elle-me rut à l'âge de soixante ans, avoir régné trente. Tukadji lu Tels étaient, dans ce coin d les personnages et les Etats: qui entraient sur la scène, v que où sir John Shore exerça tions de gouverneur général. I d'ailleurs tous, et surtout ? des armées disciplin**ées à l'eu**r et comi # cs par des estic de mérite, con Çais,

e Lally, neveu du général, finit par se faire un petit armée à lui.

es françaises faillirent atglais sur le territoire du que aussitôt après l'invate. Il avait auprès de lui ommé Raymond, qui lui un bataillon de 300 homup de Français sortis du 'ippou , après la prise de n, etaient venus augmenlon. On en forma sur le e vingt-trois autres, forut un effectif d'environ mes. Ces 14,000 hommes point pour arrêter les nais c'était beaucoup plus llait pour éveiller la susnbrageuse des Anglais. La ie Madras fit sentir au c'était là hien du monde, qu'il lui était peu séant n service les ennemis des en vint même à le meguerre, s'il ne renvoyait : sa troupe. Peut-être le l résisté, si par bonheur de son fils qui éclata en ne l'eût mis à la merci Bien loin de leur tenir

ora leur secours, et plus anda qu'en remplacement s qu'il congédiait, on lui ioins un corps de troupes . Mais la présidence refusa, ment pour les Mahrattes. nel de l'Inde tendait alors ler intégralement. Tous les 3 dont les noms nous sont illiers, quittaient ce théâvaient joué le rôle de vicilla Khan, le vieux chef des iit mort (1794), et les An-: profité de cette circonsdépouiller sa postérité, érerent l'héritage au nabab ui-ci n'eut pas le temps il mourut aussi, et la vane légua quelques embarernement de Calcutta, qui rnativement deux compés il s'en tira suivant l'harofitant sur tous les deux.

et après une contestation de plusieurs années, Saadut Ali fut définitivement proclamé (janvier 1798). Un autre événement plus grave fut la mort de Mahomet Ali (13 octobre 1795). Celui-ci laissait derrière lui pr**ès de** soixante années d'administration d'intérêts étroitement mélés aux intérets anglais; c'est-à-dire soixante années de dettes toujours croissantes, et un pays complétement ruiné; avantage que partageaient d'ailleurs en ce moment tous les pays soumis à la domination anglaise. Le vieux nabab, ägé de soixante-dix-huit ans, avait vu naître cette domination, il en avait en partie fait les frais. Sa mort enlevait à l'Inde le dernier témoin de cette lugubre histoire : histoire déjà finie en quelque sorte, car le fait de la conquête n'était plus en question, non plus que le fait de la dissolution de l'empire mogol. Captif, aveugle, presque mendiant, le dernier de ceux qui avaient pu se croire encore à peu pres empereurs, allait aussi bientot mourir. Une autre Inde, une autre histoire commençaient. Pouvoirs nouveaux, rôles nouveaux, hommes nouveaux, surgissaient ou allaient surgir de toutes parts. Un seul homme, un seul empire, restaient debout de tous ceux que le souffle de Mahomet avait répandus sur la vieille terre de Brahma, et que le travail des siècles y avait enracinés. Cet homme était Tippou, cet empire, le Mysore: homme et empire de la veille, et qui n'avaient point de lendemain; tardif et dernier jet, que la séve mogole déjá tarie faisait soudain apparaître sur quelque racine perdue d'un vieux tronc desséché, pour le voir aussitôt périr comme ces bourgeons qui, trompés par le dernier soleil d'automne, s'essavent à poindre sous la première gelée d'hiver. Au-dessous de l'alluvion musulmane, qui avait nourri la luxuriante végétation d'empires dont la face de l'Inde s'était couverte, la conquête anglaise avant balayé cette première couche, allait retrouver vivante dans les Mahrattes l'Inde primitive et indoue, l'antique et indomptable génie qui s'est

éveillé sur le berceau du monde, vieil enfant qui a vu tout passer et vieillir sans pouvoir vieillir ni passer luimême. Mais finissons-en d'abord avec ce qui reste de l'Inde musulmane.

Après l'arrangement des affaires d'Oude et du Rohilcund, sir John Shore se sentit rappelé en Europe par sa santé. On lui donna d'abord pour successeur lord Cornwallis, qui avait été son prédécesseur. Mais celui-ci, après avoir accepté, ayant été nommé vice-roi d'Irlande, on choisit définitivement le comte de Mornington, depuis marquis de Wellesley. Il arriva à Madras en avril 1798, et à Calcutta le 18 mai.

Tippou ne se tenait pas pour battu, et les gouvernants anglais pouvaient regarder la guerre comme imminente. Les circonstances ne leur paraissaient pas favorables. A Pounah , Daoulut-Rao-Scindiah, tout-puissant, etait leur ennemi. A Haïderabad, le parti français triomphait plus que jamais, aupres du Nizam irrité de s'être vu abandonné par les Anglais dans sa guerre avec les Mahrattes. A Arcot, le nouveau nabab du Carnatique, Omdut-al-Omrah, ne pouvait pardonner aux Anglais l'intention où ils étaient de reprendre une sois encore l'administration de ses revenus. D'un autre côté, Bonaparte était en Egypte et cherchait à nouer des relations avec Tippou Sahib. Dans un moment si menaçant, et où la prudence eut commandé à la Compagnie de prendre l'initiative, pour attaquer ses enneavant qu'une haine commune les eût réunis en faisceau, il fut reconnu qu'elle ne possédait même pas des ressources suffisantes pour une guerre defensive, et qu'elle les pourrait à peine rassembler avant le printemps de l'année suivante (1799). Forcé de renoncer- à attaquer immédiatement Tippou, lord Wellesley employa le temps en préparatifs à l'intérieur, et en négociations au dehors. Il commença par sommer le Nizam de congédier les bataillons français qu'il avait alors à son service, sous les ordres de Raymond. Cette

troupe était le plus ferme a Nizam dans ses démélés avec l rattes , mais **elle était aussi :** grand **danger dans ses rappt** les Anglais. Mis en demesn entre le dan**ger qui lui venit** nah et celui qui lui venait de il liceucia les Français, à la c qu'on les remplacerait par # lons anglais, qui **resteraient** position, m**oyennant un subsid** de 201,425 roupies. La p essaya alors d'arranger la toujours subsistante pour de arriér**és entre les Mahrat**i Nizam. Mais le peschwah, do Scindiali, déclara qu'il ne vou accepter la médiation anglai autre côté, Tippou éludant t propositions qu'on pouvait pour s'entendre avec lui, et : gagner du temps, c'est-t forces. Entourée de voisins veillants , la Compagnie ét acculée à la nécessité de vaint obtenir une paix solide. Lord ley avait ramassé de l'argen des troupes ; le **3 février** (17 entrerent en campagne. De d'armée devaient concourir dition: l'un, de 20,000 homm mandé par le général Harri son point de départ à Velore Carnatique; l'autre, venant bay, sous les ordres du généra se rassemblait à Cananore Malabar. Le point de jond deux armées était sous les Seringapatam. C'était, quant bre , à l'ins**truction et à la d**i la plus belle troupe que les eussent encore possédée dan Les colonels Read et Browns daient dans le midi un pel auxiliaire, chargé d'appuyer k tions de M. Harris, général Tippou n'essaya pas de ri vraime**nt sérieuse en dehors (** gapatam. Après une scule R avec l'armée du général Stuart autre avec l'armée principale se renfermer dans sa capital Anglais arrivèrent le 5 avril avait ajouté encore aux forti

. Le 16 avril, les assailrent que les approvisionient à leur fin , ce qui néral Harris dans l'alteritre en retraite, ou d'ativois, ou enfin de vaincre épuisé ses ressources. irti était, sinon le plus s le plus glorieux. Li en le hasard. Tippou, à ses, voulut essayer de la ciations, comme il avait oute la guerre. Mais le trop pressé pour s'amuenter, et le siége n'en as grand train. Lié d'ailinstructions qu'il avait pouvait offrir au sultan litions trop dures pour s, et chaque progrès de llante les rendait plus , toujours en vertu des ictions. Le 3 mai, la raticable, et l'on se préit. Tippou, sur le bord nt il pouvait déjà aperceavait perdu non son oldat, mais sa fermeté ne chef. Il ne savait plus aux femmes, aux flattrologues. Ses yeux coue bandeau qui devait lui ninence de sa chute trop ind la dernière heure fut g du guerrier se ranima que l'ame du chef avait i lit charger ses espinrecipita au plus fort du endu dans un fossé, il y ps a corps avec une rage de ses anciennes blessue se rouvrit, et que, ne se soutenir, il demanda Bientôt les siens ayant it abandonné, il songea s la place. Mais entre la la seconde enceinte, il le dans le côté droit. Un anglais occupait déjà zure du passage, où se foule de fuvards. Pris de qu'il cherche en vain que le feu du dedans le feu du dehors, le sul-

tan reçoit une autre blesaure. Son cheval, aussi blessé en même temps. se cabre et le renverse. Tippou, ramasse par queiques serviteurs tidèles. qui le placent sur un palanquin, est renversé une seconde fois par les ondulations de la cohue, et demeure cette fois sous les pieds des vivants et parmi les cadavres des morts, Ce fut là qu'il fut aperçu par des soldats anglais qui survincent. Tenté par la richesse de son baudrier, l'un d'eux veut s'approprier ce butin. Le sultan, encore à demi vivant, ramasse ses forces et porte au soldat un coup de sabre qui le blesse au genou. Alors le blessé faisant effort pour se soutenir, appuie son mousquet sur la tempe du sultan, làche la détente et lui fait sauter la cervell**e.** 

Cependant les Anglais avaient pénétré de toutes parts dans la ville, et cherchaient le sultan qu'ils croyaient entermé dans son palais. Dans cette conviction, peu s'en fallut qu'ils n'y missent le feu pour le forcer à se montrer, car ils redoutaient toujours quelque piége. Enlin, après avoir longtemps parlementé, ils parviennent à s'en faire ouvrir les portes, et le fouillent en tout sens; ils n'y trouvent point celui qu'ils cherchaient, mais seulement deux de ses fils, inquiets eux-mêmes sur le sort de leur père. Nul n'en savait de nouvelles. Enfin, sur une indication donnée par le killidar ou gouverneur du palais, on s'avisa d'aller le chercher au li**eu** où il avait combattu, et où peut-être il avait Des milliers de morts et de mourants jonchaient cette place, et il était nuit. On fait apporter des torches. Après quelques recherches, on découvre le palanquin de Tippou. Un homme était dessous qui respirait encore. C'était un des officiers attachés au sultan. On l'interroge, il indique l'endroit où il présume que son maître a dû tomber; on y court, et après bien des peines on l'y trouve en effet. Il avait les yeux ouverts, et la fureur du combat avait laissé une telle vie empreinte dans ses traits, que, sous le voile de sang qui les couvrait, il paraissait vivant encore. Pendant quelques instants on y fut trompé. Son corps était percé de quatre grandes blessures. Il portait un amulette attaché au bras. On l'enleva respectueusement, et il fut enterré à côté de son père Haïder Ali, avec tous les

honneurs de la guerre.

Ainsi finit Tippou Sahib, dernière colonne marquant les contins de ce vaste horizon historique, dont l'autre extrémité voit se dresser la grande et formidable figure de Timour. Ce fier et vaillant empire mogol, si étincelant d'ardeurs guerrières et d'instincts de force, était venu expirer dans les langueurs, comme ces grands fleuves qui se perdent insensiblement dans les sables. La conquête anglaise ne procéda point comme les autres conquétes, en abattant violemment et brusquement; elle ne respirait point l'orgueil du vainqueur, mais l'astuce du marchand. Elle fut sournoise, perlide, elle s'imposa moins qu'elle ne s'insinua. Intrepide da**ns le combat** , on cult dit que sa victoire seule lui faisait peur, et qu'elle n'osait en ramasser le fruit. Ce n'était pas à son ennemi que sa victoire était mortelle, mais à son allié, et il valait mieux étre vamen que secouru p**ar elle. Le** vaincu en était quitte pour un tribut, Falhe y perdait sa souveraineté. Toutefois, un peu plus tôt, un p**eu plus** tard , le vaincu devenait à son tour un allie, c'est-a-dire un prince dépouillé: et voici par quel mécanisme : sa défaite l'avait affaibli, les frais de la guerre avaient momentanément épuisé ses ressources. Ses voisins, ou, à défaut de voisins, les Mahrattes profitaient de cette circonstance pour vider avec lui les vieilles querelles dont ils etaient toujours approvisionnés. Alors son impuissance et son desespoir le jetaient dans les bras des Anglais qui, etant ses creanciers par le tribut, s'empressaient d'accourir pour sauver leur gage. La dette du prince secouru s'accroissait d'autant, car l'intérêt commun n'était pas secouru à frais communs. Comme le tribut avait été calculé de manière à ne lui pas laisser

de superflu, cette nouvelle rendait insolvable. Bientôt k rés s'accumulaient, et, en se sant, augmentaient le déficit. les voisins n'en étaient que pl nés à se jeter sur les dépoui Etat qui s'en allait en ruine. intérêts étaient tellement m ies intérêts anglais, qu'ils plus siens. La Compagnie q un premier arrangement, s'était contentée de lui prei portion de territoire, lui di craignez rien; mais comme aussi inhabile à vous défend puissant à payer vos dettes, vos troupes qui ne vous se rien, et prenez les mienna vanche, je prendrai, pour ass entretien et ma créance, l' tration de vos revenus, sur je vous **assurerai une pens** vous maintiendrai nabab coi vos ennemis. Obligé d'en p toutes les conditions qu'il son allié de lui imposer, le ma prince se voyait alors, au i ses États, dépouillé de terres, pes, d'argent, d'autorité, el rien à faire que de rendre d aux hötes aimables qui, poui quelques avances qu'ils jui av tes, voulaient bien prendre d'exercer la souveraineté d sous ses yeux, en son nom place. C'est ainsi que l'Angk troduisit dans la sphère poli manège de l'usurier qui viet cours d'un fils de famille. C que l'empire mogol fut con plutôt qu'il s'infiltra dans k anglaises. C'est ainsi que se nabab du Carnatique; ainsi l dar du Deccan, ainsi le n Rengale, ainsi le nabab d'Ou excepté Tippou. Quand des p grands appelaient un plus gr veloppement d'activité, de via d'énergi**e , l'Angleterre leur f** lit de repos, en les habituant ter sur elle. Une fois couch lit, ils ne se relevaient plus. ] mogol commence comme une de Titans, et finit comme un

est qu'en esset l'Anit pas la fin de leur pour leur soutirer per les nerfs. Dans tuaire de l'empire britannique s'était es , épuisés , trahisrts mēmes une incuceux qui avaient le léopard, étaient pire, et ne pouvaient ebout. Timour seul esta debout. Seul il ; que sur le lit qu'il propres mains. C'énort, mais du moins r, et ne se survé-2. Il tomba de toute oire relève sa statue. ier au reste que ce ur la race mogole, re pour la race iniante, il y avait une dans la vieille race la race plus jeune temoin, non-seuleahratte, mais tous que nous avons vus eux aussi, le poly-: rajah de Tanjore , s, et bien d'autres. rent les soumettre, : les abattre. A leur ement conquête, en r souveraineté aboom par la torce des stituait immédiatelus tard , nous verx-mêmes se laisser s le peschwah finira e abattu, et Scin-'à un certain point\_

es fils; mais on renprince l'honneur de tible avec le repos son empire fut dége se fit entre les principe de propora part que chacun de la conquête. Les nt tout ce que Tipte de Malabar, ainsi e Coïmbatour et de

Daraporam, ce qui unit leurs possessions de la côte orientale de la péninsule à leurs possessions de la côte occidentale. Ils retinrent en outre toutes les places et forteresses dominant les passages des montagnes (les Ghauts), qui séparent le Carnatique du Mysore. Enfin Seringapatam, la capitale, et l'île sur laquelle elle est bâtie, complétérent cette part du lion. On donna à Nizam Ali les districts riverains de la Kistnah, et sa frontière fut dessinée au sud, par une ligne tirée de Chittle-Droug à Colar, et passant par Serah. Seulement les Anglais retinrent les forteresses, qui eussent fait au Nizam une frontière trop forte. Les Mahrattes n'eurent guère que les deux tiers de cette part, et prirent la leur à l'ouest, en partie sur la province du Canara, en partie sur celles qui lui sont contiguës et qu'elle sépare de la mer. Les Anglais purent se donner un grand air de magnanimité et de justice, en profitant d'un petit coin de terre qui restait, pour y rétablir le descendant des anciens rajahs de Mysore dépossédés par Haïder. Il y eut donc encore un rajah de Mysore. Celui-ci était un enfant en bas âge. On le déclara souverain indépendant; titre un peu somptueux à côté des clauses suivantes qui en étaient les conditions : Toutes les forces employées à la defense de ses Etats devaient être anglaises; une somme annuelle de 7 lacs de pagodes lui était imposée pour l'entretien de ces troupes; en cas de guerre ou de préparatifs de guerre, les Anglais pouvaient étendre indéfiniment cette somme; si les circonstances l'exigeaient, ils pouvaient non-seulement s'immiscer dans l'administration du rajah, mais encore s'en emparer tout à fait. Telles furent les bases sur lesquelles ils assirent la souveraineté d'un prince indépendant. Quant aux enfants de Tippou Sahib, on les logea dans la forteresse de Velore, où il leur fut alloué pour leur subsistance, une somme convenable et supérieure à celle qu'ils tenaient du sultan leur père. Les grands officiers de ce prince

et les principaux personnages de son empire, furent aussi traités avec générosité. Comme ils acceptèrent, l'âme de Tippou fut réellement extirpée du monde, et scellée dans sa tombe d'un sceau d'argent.

## CHAPITRE XXII.

TRAITÉ DE BASSEIN. GUERRE AVEC LES MAHRATTES. LES PINDARRYS.

Les Anglais, dans le traité de partage, avaient fait la part du Nizam assez grande et presque égale à la leur. D'après la règle de proportion qu'on avait établie, cette libéralité eût pu paraître surprenante, car Nizam Ali était loin d'avoir contribué autant qu'eux-mêmes à la guerre. Mais, chose plus surprenante encore, pour qui ne connaîtrait pas le mécanisme que nous venons d'expliquer, à peine Nizam Ali eut-il été reconnu souverain de ces terres destinées à l'indemniser, qu'elles passèrent dans les mains des Anglais. Le 12 octobre 1800, un traité fut signé, par lequel le Nizam abandonnait à la Compagnie toutes les acquisitions qu'il avait pu faire aux dépens de Tippou, tant par le dernier traité que par celui de 1792. Les Anglais s'engageaient à augmenter d'un regiment de cavalerie et de deux bataillons de cipayes les troupes qu'ils avaient mises au service du Nizam. lis se réservaient toutelois la faculté d'employer dans leurs propres guerres la totalite de ces troupes, moins deux bataillons attachés à la personne du Nizam. Celui-ci s'engageait meme à fournir de son propre fonds, lorsqu'il en serait requis, 9,000 fantassins et 6.000 cavaliers. Il soumettait d'ailleurs à l'arbitrage des Anglais tous les differends qui pouvaient survenir entre lui et ses voisins. Ainsi, pour quelques centaines d'hommes (1,500 au pius), dont ils fournissalent le secours, les Anglais augmentaient leur territoire de plusieurs provinces, leur revenu de 1.758.000 pagodes, obtenaient le droit de retirer, sans rien restituer, toutes leurs autres troupes quand ils

en aurai**ent besoin, et mé**s gratuitement 1**5,000 homm** pres troupes du subabdar, pourtant à Londres des geants qui trouvérent ce t vantageux. La raison qu'i naient était qu'il mettait la dans la nécessité de défen ritoire plus étendu (le sien Nizam) que celui qu'il lui : argument qui revient ex dire que, en retour des 1.5 qu'on accordait au Nizam i dre ses Etats, on aurait do ler de ses Etats. Lord We ne manquait ni d'ambition solution, ni de génie politi qu'un prêt de 1,500 homm lisamment payé par l'acqui revenu perpétuel de **prés de**: et d'un territoire qui m presque en entier dans le l'Angleterre l'empire de Ti<sub>l</sub> Jamais peut-**étre, en effet ,** reil n'avait été payé aussi

Pendant que les arma obtenaient de si grands dans le sud de l'Inde, les p des Afghans dans l'ouest v tirer de ce côlé toute la soi conseil supreme. Deux foi man s'était avancé contre tes, et deux fois la révolte ( Mahmoud l'avait forcé à : ses pas. Dans une circo nienaçante pour l'Indousti tier, et pour les Mahrattes e ligne, lord Wellesley avai ses effort**s pour s'entendre** diah; mais rien ne put vain sous le coup d'un danger la repugnance de celui-ci pe · liance anglaise. Ce fut alors verneur général entama av ces négociations dont il a é dans l'introduction de cet ( sur lesquelles nous ne revier En même temps le gouver ral saisit cette occasion d nabab d'Oude le peu de p lui avait été laissé. Il lui fi ce qu'il appelait un plan d militai**re, qui consistait à** toutes les troupes du maha

633

ar des troupes anglaises.
gnie, lui écrivit-il, ne sausa bonne volonté, remement pris par elle de déÉtats de Votre Excellence
ennemi, qu'à une seule
'est de maintenir une force
érable pour qu'elle puisse
ous protéger efficacement
me, indépendamment de
que les circonstances pour-

la peine à convaincre le a manière la plus efficace sa souveraineté était de et, plutôt que d'y consent son abdication. Comme it pas même lui laisser le signer son successeur, il uis le gouverneur général e importance singulière à n de cette affaire. Bientôt fut plus le maître d'abdie pas abdiquer. Les trou-3 à occuper *ses Etats* fusur Oude, et lui-même eure d'assigner les terres leur entretien, ou de se ı pouvoir. Il voulut du er des garanties pour ce enlevait pas. Lord Welitientait et pourtant vouute apparence de violence. nier effort en envoyant à i de ses frères, Henri Welun ultimatum portant, lition principale, que le céder aux Anglais une es Etats pour l'entretien ipes, avec la souveraineté stration du reste. On ne ce qu'il pouvait sauver ncessions pareilles. Néanté finit par être signé en nabab fut maintenu. On médiatement du licencieroupes, et on lui accorda Iroit de requérir le service anglaises toutes les fois it besoin, sans être tenu oursé pour ce service. tration de lord Wellesley se, habile et brillante. ce qui avait été ébauché

laborieusement par les autres, et marqua, dans l'histoire de la Compagnie, l'apogée de la période conquérante. L'Angleterre, qui pendant longtemps avait reculé devant le système de conquêtes, et n'y était entrée qu'à son corps défendant, et sous l'empire des circonstances, l'Angleterre avait alors conscience de sa force et marchait d'un pas résolu à une destinée qu'elle avait en quelque sorte remplie avant d'avoir osé la rêver: la conquête de l'Inde. D'un autre côté, les peuples s'accoutumèrent à l'idée de cette domination. L'Angleterre envisageait fixement le terme de son ambition , l'Inde vovait clairement toute sa servitude. Le maintien des princes indigènes sur des trônes dont on avait usurpé tous les pouvoirs, ce mensonge politique qui avait servi de masque à la faiblesse convoiteuse des spoliateurs et à l'orgueil humilié des princes dépouillés, ce mensonge ne trompait plus personne. Maintenir si près d'un pouvoir qu'on leur enlevait, des princes qui désormais avaient connaissance des effets de ce pacte et de la nullité absolue où on les voulait réduire, c'était bien moins un artifice de la faiblesse qu'un signe éclatant de force et une apparence de justice. Cela montrait qu'on ne les craignait pas et qu'on savait néanmoins respecter en eux d'anciens droits. Lord Wellesley surtout s'appliqua à bien établir que ces sortes de transactions étaient un acte libre et une pure condescendance de l'Angleterre, que la souveraincté comme la force était tout entière dans ses mains. Il s'attaqua avec une rigueur inexorable aux illusions, aux prétentions, aux espérances que le mensonge des gouvernements mixtes pouvait entretenir encore, et il réduisit impitoyablement ce système au pied de l'exacte vérité. L'heure lui parut venue de proclamer sans déguisement que l'Inde n'était plus ni mogole ni indoue, mais anglaise; et que devant le droit né de la conquête, tout autre droit se trouvait aboli. Les guerres qu'il entreprit furent réellement des guerres de conquêtes, c'est-

à-dire qu'elles eurent pour but avoué de contraindre les puissances indépendantes à adopter ce *credo* politique et à se courber sous le joug. Grande nouveauté, on pourrait presque dire grande révolution, que l'inauguration officielle de la politique d'agrandissement jusque-là constamment réprouvée par toutes les instructions de la cour des directeurs, par tous les actes du parlement qui, la veille encore pour ainsi dire, avait poussé la précaution jusqu'à interdire à lord Cornwalis toute alliance offensive et m**ëme** défensive, hors le cas de guerre commencée ou de préparatifs flagrants de la part d'un Etat indigène. Pour lord Wellesley, il ne s'agissait même plus d'alliance avec les princes déjà feudataires de la Compagnie, il s'agissait du gouvernement direct et non contesté de celle-ci, gouvernement qui lui livrait tous les Etats de l'Inde, moins comme allies que comme sujets. On ne désarme point un homme dont on veut se faire un allié. Le nabab d'Oude s'y trompa d'abord, peut-être parce que des le début de cette negociation le gouverneur général avait négligé de changer les vieilles formules de la chancellerie du fort Williams; il disait encore : les Etats de Votre Excellence ; il mettait encore le mot *protec*tion pour le mot prise de possession: mais le commentaire vint bien vite, et le nabab n'eut qu'à se résigner.

Les propositions que le gouverneur général avait faites à Scindiah n'ayant pas été accueillies, lord Wellesley profita habilement des circonstances pour faire pénétrer d'un autre côté l'alliance anglaise dans l'empire mahratte. Il y avait alors guerre entre Daoulut Rao Scindiah et la maison Holkar. Tuckadji, le fils adoptif d'Ahalya Bêi, étant mort, avait laissé quatre fils. De ces quatre fils, deux étaient légitimes, Casi Rao et Mulhar Rao. Les deux autres. Djeswant Rao et Etodji étaient enfants naturels. Casi Rao, l'aîné, avait les droits les plus incontestables à la succession de son père. Mais, quoique jeune, les infirmités du corps et de l'esprit le rendaient incapable,

ou du moins sultisaient p les ambitions rivales. avant pris les armes, est lui l'armée; **circonstance q** né irrévocablement la che Rao, și Daoulut Rao Șcii épousé sa **cause. L'interve** chef redoutable intimida 22 Kao pour amener tont d'abi concili**ation entre les deux** l se fit en grand appareil et ou serment du Bel-Bunder ( Bel (arbre sacré). Mais de même qui eu suivit la céréi troupes de Scindia hattaquer de Mulhar R**ao , qui fut tu**é multe. Ses troupes furent dispersées qu'il ne resta q nombre d'hommes autour de Un des frères naturels d Djeswant Rao, échappé de allait dévenir un énergique la maison de Holkar. Réfu chez le rajah de Nagpore, rete, s'évada, lut repris et core. Deux homm**es formen** toute son armée. Bientot il torze, moitié à lui, moitié teur dévoué. Traqué par Sc que chez ses amis les plus ne voulant pas les rendre t leur hospitalit**é, il battit la** avec ses quatorze cavaliers en peu de temps 120 fant armés, et avec cette bande sur un détachement enner mier avantage, qui lui valu chevaux et une assez tot d'argent. La gu**erre de pa**ri sit rapidement ses trésors mée. Des alliés lui vinrent rage et son étoile lui recru partisans jusque dans l'arm diah, et le mit ainsi promp mesure de soutenir ia gu mes égales. D'ailleurs, pos cause l'odieux que lui eût fa tout projet d'ambition pers d'usurpation, il se hâta de | à la place de Casi Rao 👊 🖰 tait, un dernier fils de Tuc fant posthume, **ágé de que** à peine, et qui se bomm Rao. Il fit même graver sur!

Rao, sujet de Kundi Rao. ération acheva de lui rallier l'un pays où le nom et les a maison Holkar étaient en inération. La guerre prit spect menaçant pour Scinvilles tombaient au pouvoir nt Rao, ses troupes étaient . rase campagne. Quelques tenus de temps en temps, ent à peine de tant d'échecs dédonimageaient pas. Lord revenant à la charge, n'en i**ns ses** propositions éludées. herchait à traiter directe-Djeswant Rao. Mais les prée celui-ci s'étaient accrues, essions qui eussent prévenu si elles avaient été faites à rent péremptoirement re-Une grande bataille gagnée inah, sur les armées com-Scindiah et du peschwah, eswant Rao cette capitale. par le vainqueur, qui eut parer de sa personne pour pouvoir sous son nom, le se réfugia de forteresse en **jus**que dans le Concan. Le général, plus obstiné que réalisation de ses projets, i Badji Rao, le peschwah propositions qui se résuces deux points : restaurer énitude l'autorité du pesers usurpée par un certain qui était son fils adoptif; i traité d'alliance défensive ntie réciproque, ce qui sittre garnison anglaise dans phrattes. Dans sa détresse, h avait été sur le point de ın refuge à Bombay, et avait is l'assistance d'un vaisseau parvint cependant à éviter nité et à trouver un autre on propre territoire. Mais tions des Anglais n'en pasmoins avec autant de faciils l'avaient tenu en leur et le 31 décembre 1802 fut convention connue sous le nité de Bassein, dont les lue le dispositions éti

peschwah admettait à son service des forces anglaises permanentes; que leur entretien serait assuré par une cession de territoire; que le peschwah ne ferait plus la guerre, de son chef, à aucune puissance, mais qu'il soumettrait tous ses différends à l'arbitrage des Anglais, et qu'il n'aurait de relations avec le dehors que par leur intermédiaire; que son autorité dans l'administration intérieure de ses États resterait intacte.

En vertu de ce traité, les troupes anglaises en observation dans le Mysore se hâtèrent d'intervenir- D'autres forces furent également rassemblées à Bombay et à Haiderabad, capitale du Nizam, pour appuyer les opérations du corps d'armée principal. Sir Arthur Wellesley, depuis si célèbre sous le nom de duc de Wellington, et alors major général, n'eut qu'à passer la Toumbudra pour forcer Holkar à la retraite. Amrit Rao, le peschwah usurpateur, était alors à Pounah. Le bruit courut qu'au lieu de défendre cette capitale contre les Anglais, il avait l'intention de la brûler. Soit que ce projet fut reel, soit qu'il n'eut aucun fondement, sir Arthur Wellesley ne lui laissa pas le temps de l'exécuter. Laissant son infanterie en arrière, il partit avec sa seule cavalerie (moins de 4,000 hommes), et, après une marche de trente heures, parut tout à coup devant Pounali. Surpris par cette visite imprévue, Amrit Rao n'eut que le temps de fuir, et le major général entra sans coup férir dans la ville, où le peschwah Badji Rao fut aussitôt rétabli avec la plus grande solennité.

Pour avoir restauré le peschwah soutenu par Scindiah, les Anglais n'étaient pas avec ce dernier en meilleure intelligence: au contraire, le gouverneur général prit aussitôt contre lui des mesures de défiance en lui enjoignant de quitter la position qu'il occupait sur les frontières du Nizam, et de repasser la Nerbudda. Scindiah, de son côté, quoique ami zélé du peschwah, ne voyait pas avec plaisir qu'une restauration pour laquelle il avait

combattu, se sût faite sans lui. Le truité de Bassein, par lequel la protection du peschwah passait de ses mains dans celles des Anglais, l'avait comme effacé de la scène politique; et lord Wellesley le lui faisait neltement sentir en le sommant de repasser la Nerbudda, c'est-a-dire de s'éloigner de Pounah. Le gouverneur general etendait ses vues plus loin : sans vouloir declarer la guerre à Scindiah, et meine en cherchant à traiter avec lui, il laissa au major general Arthur Wellesley, et au general en chef Lake, les pouvoirs les plus etendus et les instructions les plus precises pour obtenir, par toutes sortes de voies, l'expulsion de tous les Français, et l'occupation du Douab, ou terre coinprise entre le Gange et la Djamna, depuis leur confluent jusqu'aux montagnes de Kumaoun. Le genéral Lake devait en outre prendre possession d'Agra et de Dellin, et umr cette conquete au Bundelcund par une chaine de postes fortilies. L'expulsion des Français, a laquelle le go**uverneur ge**neral attachait une importance capitale, etait la destruction d'une partie considerable de la puissance militaire de Scindiah; la chaîne des postes entre la Djamna et le Bundelcund etait un empietement sur son territoire ou sur celui de ses allies; enfin, l'occupation de Delni etait l'absorption, au prolit des Anglais, de l'autorite qui res**tait** attachee au seul nom de l'empereur. Il n'etait guere possible d'obtenir par l**es** voies diplomatiques des concessions de cette importance. Scindiah, au contraire, révait en ce moment, non-seulement la suprematie dans les États mahrattes, mais encore la souverainete du Deccan; et, avec l'aide de ses Français, il esperait bien pouvoir chasser de l'Inde les Anglais eux-mêmes. La leçon que venait de lui donner sa guerre contre Holkar ne l'avait point gueri de ces chimeres. Bien loin de se prêter aux vues des Anglais, il se mit a traverser par mille obstacles l'execution du traité de Bassein. La haine du rajah de Berar secondait en cela les ressentiments de Scindiah, et

bientôt il se forma entre liance à laquelle Holkar lu s'adjoindre. Au lieu d'éri sition qu'il occupait sur l la Nerbudda, Scindiah y tot les reniorts du rajah ( noua des intrigues avec to chefs mahrattes pour les entrer dans cette confi chercha même à débaux Bundelcund les officiers d alors devenu Anglais, et d au general Person de se agir. Ce dernier, par les j avait reçus pour l'entre troupes françaises ou a comme le souverain d'un rives de la Djamna. Il c son cote, à engager da commune les chefs robil verneur general avait de 1018 somme Scindiah de sur toutes ces menées. I de Perron et de Scindial être intercept**ées, et alor**i neur general jugea qu'il d'en unir avec les menage avait gardes jusque-la. U fois, et tout en protestar ses intentions pacifiques, mer Scindiah et Bhousia. Berar, de rappeler leurs t leurs Etats respectifs. Cer dirent qu'ils consentaient ner leur camp l**e jour où** anglaisesseraient rentrées dans les postes de Bom dras et de Seringapatam dition rejetée, ils offrire mencer leur retraite le jo sir Arthur Wellesley of aussi la sienne. Comme le voionté devenzit aussi e leur bonue foi etait suspe dent anglais **auprès de** ( rappele ( 3 août 1803 ). Les Anglais entraient e avec une force de 55,000 h partie en différents corps, devait fondre sur les En de tous les côtés à la sois Lake entrait par le nord, néral Wellesley par le mi pes de Bombay se jensie

ons de Scindiah dans in, le colonel Harcourt t le rajah de Bérar en province de Cottak en es petits corps occuts intermédiaires avec rder ou d'exécuter des létail. Ainsi, cette art un théâtre plus vaste :iles qui avaient préla péninsule dans sa geur, depuis le golfe u golfe du Bengale, ce est à l'ouest une ligne e quatre cents lieues. ake occupait Caoupor le 9 août il se mit en mée se montait à en-)mmes. Le 29 il renui se préparait à lui roches de la forteresse ez médiocre général, 'il eut sous ses ordres e, fut battu et se re-Les Anglais prirent Coël et vinrent mettre Allighur. Défendue et par des rizières jui la rendaient pres-, cette place, résidence rron, était en outre plus grand soin; elle seule porte protégée leux bastions. Perron, y avait laissé le comn autre officier franedron), avec l'ordre de u'à la dernière extréde l'empereur ou celle ?, lui écrivait-il , troudevant Allighur.».... evoir, défendez le fort a pierre sur pierre. songez à l'honneur lions d'yeux sont fixés olonel Pedron agit en peut-être eût-il sauvé in officier anglais, au liah, ayant quitté la fut investie par ses arna contre ses frères veille la connaissance 'ait acquise, et la liraient laissée. Sous sa

conduite, les assiégeants, moitié par surprise, moitié par force, entrèrent dans Allighur après un assaut où les assiégés perdirent 2,000 hommes. La prise d'Allighur détermina Perron à traiter. Il fit parvenir au général Lake des propositions où il s'engageait à quitter le service de Scindiah, et demandait en retour l'autorisation de se rendre à Lucknow avec sa famille. ses trésors et les gens qui composaient sa maison, sous escorte de troupes anglaises ou de sa propre garde. Cette proposition inattendue était l'événement le plus heureux que les Anglais pussent espérer au début de la guerre. Aussi le général Lake s'empressa-t-il d'accéder à tout ce que lui demandait le général Perron. Celui-ci se rendit bientôt à Lucknow avec l'escorte qu'il se choisit lui-même: de là. il se retira bientôt après à Chandernagor. Ainsi, ce parti français, sur lequel Scindiah fondait de si vastes esperances, et qui causait à lord Wellesley tant d'ombrage, se trouva tout a coup désorganisé par la défection de son représentant le plus puissant.

Après avoir pourvu à la réparation et à la sûreté d'Allighur, le général Lake se mit en marche sur Delhi. Presque sous les murs de cette capitale, le général Bourquien, successeur de Perron, l'attendait avec une armée forte de seize bataillons d'infanterie réguli**ère et de 6,000 hommes** de cavalerie, **dans l'intention de lai** livrer une bataille décisive. Les Mahrattes, animés à la lutte, étaient décidés à payer chèrement la victoire. Les Anglais firent des efforts inouis pour enlever leurs positions. Mais le courage éprouvé des troupes, l'habileté du général en chef, la résolution avec laquelle il paya de sa personne, tout vint échouer contre l'inébranlable fermeté de l'ennemi. Déjà celui-ci se croyait vainqueur, et peut-être en effet l'avantage lui fût-il resté, si, en simulant un mouvement de retraite, le général anglais n'eût réussi à l'attirer dans un piége où il sut mis en déroute. Les Mahrattes perdirent dans cette bataille 3,000 hommes tués eu

blessés, 68 pièces de canon et 63 caissons, dont deux chargés d'or et d'argent. Bourquien, abandonne par la plupart de ses troupes, vint, le 14 septembre, se rendre prisonnier avec quatre autres officiers français. Cette journée acheva la ruine du parti trancais à Delhi. Le vieil empereur Shah Allam s'empressa d'envoyer complimenter les vainqueurs et solliciter la protection de leurs armes. Le peuple lit comme son empereur et tendit avec de grandes demonstrations de joie au joug anglais sa tête fatigu**ée du jo**ug français et mahratte. Le général Lake fit solennellement son entrée dans la capitale de l'empire mogol. Reçu par l'infortuné Shah Allam dans un palais où les vestiges du faste de ses aïeux ne pouvaient que lui rappeler plus durement sa propre misere, il reçut de cette ombre d'empereur tout ce que celui-ci pouvait donner, des titres et des épithètes pompeuses , telles que : « Glaive de l'État, héros de la terre, seigneur du temps , victorieux dans la guerre. » Shah Allam avait obtenu de Scindiah neuf lacs de roupies pour son entretien annuel. Mais de ces neuf lacs, il touchait à peine 50,000 roupies, et il vivait lui et sa famille dans une véritable misère. Le général Lake se hata de lui assurer une condition meilleure. Il consacra quelques jours à ces soins et à l'installation d'une garnison anglaise dans Delhi, puis, le 24 septembre, il partit pour aller mettre le siége devant Agra. Il y était à peine arrivé (7 octobre) qu'il reçut la soumission du rajah de Bhurtpour qui, moyennant la reconnaissance de sa souveraineté et l'exemption de tout tribut, fournit aux Anglais un secours de 5,000 cavaliers pour cette campagne, et s'engagea par un traité d'alliance offensive et défensive à leur préter son concours contre tous leurs ennemis. Déjà la défection de Perron avait entraîné dans le parti des Anglais bon nombre de petits chefs indigènes tyrannisés par les exigences de Scindiah et retenus par la seule terreur de sa puissance. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées et les

Etats de ce chef allaient : brant avec une rapidité plu leuse encore que les illusio s'etait b**ercé. Agra n'obliges** l'armée assiégeante à lui fai neurs d'un siège en sorme. son en révolte venait d'en ses officiers européens. L étaient néanmoins résolus i dre. Campés en dehors du fo glacis, dan**s la ville et dan** quée principale, ils en fure des le premier engagement bre). Deux jours après , une la garnison vint se joindre glais et, le même jour, le res tait rélugié d**ans le fort, de** armistice pour régier les ter capitulation. Des difficultés rent au milieu des pourparl recommencer le feu, et alor tance devint réellement éne iallut ouvrir la brêche, et elle était praticable; mais gés n'attendirent pas l'ass rendirent à discrétion. Cette valut aux Anglais, indéped d'une grande quantité de n 280,000 livres sterling en t un canon gigan**tesque connu** ( l'Inde sous le nom de gra d'Agra, pour le rachat duqu torités de la ville offrirent: vres sterling. Le général ] voulu le fair**e transporter à** mais il n'y avait aucun moye de mettre en mouvement un masse, au moins pour un te Un autre incident singulie cette campagne, et nous le : rons comme trait de mœurs naît le respect des Indous pa de toute espèce d'animaux. surtout joue un rôle import la mythologi**e brahmanique;** : exemple, avec l'aide de Sagriv tres chefs de singes que H construisit le pont de Ram l'ile de Ceylan et le continent. ges, à cause de la place honors occupent dans la légende, s honorés d'un culte tout pa Dans sa marche de Debli l'a glaise rencontra deux villes !

où est né Krishna, et Vinil s'est manifesté pour la i**s sous la fo**rme humaine. dévotion des habitants et 3, les singes ont pullulé inage de ces deux villes, à devenir incommodes et ereux. Un Indou suppori leurs attaques et perirait, " plutôt que de commettre de se défendre. Mais deux zlais aux prises avec une es malfaisantes ne se cruigés de pousser la patience rtyre, et lorsqu'il ne leur autre ressource, l'un d'eux on pistolet. Ce fut alors šte. Au lieu d'une nuée a foule dévote se rua sur s mettre en pièces, et les rès, qu'il ne leur resta de aiut que de se jeter dans où même ils ne se sauveir ni l'un ni l'autre ne put u'à l'autre bord. La popuvait pu les massacrer, eut a satisfaction de voir les ville sainte faire justice des coupables.

er corps d'armée restait n'avait point combattu et le se grossir de quelques chappés à la bataille de <sup>7</sup> octobre, le général Lake pour aller a sa rencontre. ues jours de marche, il essurprendre avec sa seule t engagea un peu téméraiaction de nuit qui n'eut ompt succes qu'il en avait jui lut soutenue avec assez our donner le temps à son 'arriver. La bataille devint de, et fut disputée par les vec un acharnement et une où se manifestait avec nce des nombreux officiers is comptaient encore dans Mais la vieille expérience ; anglaises, l'habileté du rare intrépidité devaient cette fois encore. Apres on jusqu'au soir, les Maht enfin enfoncés et mis en

déroute complète. Cette sanglante et brillante bataille de Laswari amena aussitôt la soumission des rajahs de Macherry, de Djeypour, de Joudpour, de la Begum Sumrau, femme d'un Européen qui s'était fait une souveraineté dans ces parages. Les rajahs de Sondipour, de Kotta, etc., imitèrent cet exemple, et bientôt, ayant abattu quelques petites resistances partielles, les Anglais se trouvèrent en possession paisible du Douab et du Bundelcund; ils avaient dissipé ou interné les Français, conquis la personne de l'empereur, établi leur chaîne de postes : les instructions du gouvernement général se trouvaient ainsi complétement remplies dans cette partie de l'In**d**e.

Sur les autres points, les armes britanniques n'étaient pas moins heureuses. Des le milieu du mois d'octobre, le colonel Harcourt avait complétement réduit la province de Cottak, où est la fameuse pagode de Jaggernaut, et qui liait les possessions anglaises du Bengale à celles du Deccan. Le major général Arthur Wellesley agissait de son côté dans l'ouest avec cette vigueur et cette fermeté dont il avait deja donné des exemples. Parti de Pounah le 4 juin, il commença par réduire Ahmednagur et son territoire, passa le Godavery, battit à Assaye avec 4,500 hommes Scindialı qui en commandait 50,000, dont 10,500 disciplinés et conduits par des officiers européens, et obligea Scindiah à lui faire sincerement ou non des ouvertures de paix. Probablement ces ouvertures n'etaient pas sérieuses même dans la pensée de Scindiah, toutes compromises que fussent ses afraires et celles de son allié le rajah de Bérar, tant par l'issue de la bataille d'Assye, que par les succès du général Lake et par ceux du colonel Harcourt. En ce moment, Scindiah, qui poursuivait encore sur la rive gauche de la Nerbudda et en dehors de ses frontières, la chimère d'une guerre offensive contre le territoire du Nizam, laissait entrer chez lui les Anglais par tous les points, et avait déjà perdu la presque totalité de

ses propres Etats. Au nord on lui avait enlevé le Douab, le Bundelcund et les districts limitrophes; à l'ouest, les possessions du Guzerat et du Guicowar que le corps d'armée de Bombay venait de conquérir sous les ordres du lieutenant colonel Murray. Le rajah de Bérar n'était pas moins entamé à l'est par le colonel Harcourt. Plusieurs armées étaient détruites ou dissoutes. Toutes les forteresses de premier ordre, telles que Allyghur, Goualior, Baroach, etc., étaient prises. Un matériel immense, des approvisionnements de toute nature et de grandes quantités de numéraire avaient passé dans les mains de l'ennemi. Deux capitales comme Dehli et Agra étaient perdues, ainsi que la personne de l'empercur qui était désormais à la dévotion des Anglais. Le moment semblait donc venu de songer à terminer une guerre que l'on n'avait pu soutenir avec l'aide de toutes ces ressources, et que l'on ne pouvait se flatter de rendre plus heureuse avec toutes ces ressources de moins. Scindiah ne donna cependant aucune suite aux intentions qu'il avait montrées. Sa conduite, au reste, dénonçant sa faiblesse et l'absence de tout dessein réfléchi, parut dénoter en lui un esprit troublé, moins appliqué à suivre les clartes d'une raison ferme qui voit ses ressources, que l'entêtement d'un orgueil qui se roidit. Après avoir rallié conjointement avec le rajah de Bérar les débris de l'armée battue à Assaye, au lieu de rentrer dans ses provinces pour y concentrer sa défense, il s'en éloigna au contraire, et tourna vers le sud, comme s'il est voulu marcher sur Pounah. Sir Arthur Wellesley l'y suivit d'abord; mais bientôt voyant qu'il avait affaire à un ennemi suffisamment embarrassé dans sa propre impuissance de rien tenter et de rien vouloir, il laissa là Scindiah et tourna vers le nord. Il ne restait plus rien à Scindiah dans le Deccan, sur le territoire qu'il s'obstinait à ne vouloir pas quitter. Assirghur, sa dernière forteresse, venait d'être prise par le colonel Stevenson. Libre de tout soin de ce

côté, le major g**énéral** m Ghauts et la G**odavéry, et as d** vahir les possessions du reja Celui-ci, mieux avisé que sa tait séparé de son allié et re ce mom**ent ses frontières ; il** repassé la Godavery et se Patery à deux journées de 1 sud d'Aurengabed où était 1 Wellesley. Le major génér devant du rajah. Scindiah w de se décider à solliciter un et l'avait obtenu.Mais 🕱 n'étaient pas encore rentré limites que **les termes de** l tion leur avaient fixées, et de sa cavaleri**e se trouvait** celle de Bhon**sia , lorsque p**i jor général. Sir A**rthur n'**i l'intention d'attaqués avant main. L'heure avancée et 🗗 ses troupes hui impessiont Cependant les escarmouche gagé l'affaire et l'ennemi l'intention d'en ventr aux prit rapidement son parti, armée e**n une seule colonn** en tête et en flanc par sa puis arrivé **devant la ligne** de l'ennemi rang**é en avan**t d'Argaum, il démasque so rie et engage le combat. La tes parurent d'abord s'y p vivacité ; **mais une charge** i lerie de Scindiah ayant étá i toute l'armée, abattue per i d'Assaye, lâche pied en un et, grace à un beau clair de Anglais en purent faire un p nage. Cette défaite fut le cou donné à la confédération. l'autre des deux chefs n'ava troupes à mettre en campag dant, comme les forteress encore, le major général se voir de les réduire. Il venzi dre d'assaut celle de Gawii qu'il reçut un e**nvoyé de B**i signé à se soumettre. Un signé, par leque**l le rajah de** dait aux Anglais la province et s'engageait à n'employer cun officier ou fonctionus nant à une sation de guille

i mēme aucun Anglais ou .ngieterre, sans l'autorisavernement. La rivière Wurfixée comme sa limite du bahdar du Deccan; on lui es forts de Nernaliah et de vec leurs territoires respeciah de son côté cédait en raineté à la Compagnie toues et forteresses du Douab droits qui y pouvaient être out ce qu'il possédait au jahs de Djeypour, de Djoud-Gohud; le fort et le terriaroach dans le Guzerat, : fort d'Ahmednagur dans l abandonnait en outre tout sédait avant la guerre au ints Adjunti dans le Deccan es comprises entre cette a Godavéry. Il s'engageait e à son service aucun Franpéen, et renonçait à toute sur le pouvoir de l'empee à toute intervention dans Les Anglais lui resticertain nombre de forts can ou dans le Guzerat, et e d'anciens jaghires comes territoires récemment 3 lui restituaient en outre rres et quatre villages que ossédait depuis longtemps its du peschwah; enfin ils nt à faire des pensions, ation des jaghires cédés, à qui leur seraient désignés ih, jusqu'à concurrence ne annuelle de soixanteoupies. Ce traité fut signé ore 1803. La vigueur et l'ha-Iministration de lord Welent d'obtenir le triomphe d et le plus décisif qui eut alé les armes et la polities dans l'Inde. En cinq ipagne il avait abattu d'un ne puissance bien plus for-: ne l'était celle de Haïder ou, dont la réduction avait lusieurs années; il avait nt et à toujours délivré ise de l'éternelle appréhen-: inspirait le parti français

qui, des bords de la Cavéry aux bords de la Djamna, l'avait enveloppée comme d'un réseau dont les mailles se renouaient aussitdt que coupées. La population anglaise de Calcutta s'empressa de lui rédiger une adresse de félicitation.

On eut alors tout lieu d'être surpris de voir la guerre renaître des ruines mêmes de ceux qui venaient de la soutenir. Holkar, malgré son adhésiou au traité d'alliance offensive et défensive des rajahs de Bérar et de Malwa, s'était abstenu jusque-là de leur apporter son concours. A peine les vit-il abattus qu'il s'empressa de relever leur drapeau déchiré. Fut-il séduit par l'ambition présomptueuse de faire à lui seul ce que n'avaient pu faire deux chefs plus puissants que lui par leur ligue, et même plus puissants chacun isolément par l'étendue de leur territoire? Fut-il effrayé de l'affaiblissement qui résultait pour l'empire mahratte de l'abaissement de ses principaux chefs? Espéra-t-il que les Anglais, épuisés par les efforts qu'ils venaient de faire, lui livreraient une proie plus facile? Chacune de ces considérations entra sans doute pour quelque chose dans l'acte de démence qu'il accomplit en rompant sa neutralité pour entrer dans la lice , lorsqu'il était déjà trop tard pour qu'il y pût sauver personne, ou y recevoir aide de personne. Tout en écrivant des lettres amicales au général Lake, après la bataille de Laswari , il n'en soumettait pas moins les Anglais à des vexations continuelles en faisant des incursions sur des territoires soumis à la protection britannique, mais restés néanmoins, disaitil , tributaires de Scindiab. Lake dut faire contre lui quelques manifestations pour le contraindre à renfermer chez lui ses troupes. Mais les rapports allaient toujours s'aigrissant. Trois officiers anglais qu'il avait à son service et qui, après la déclaration de guerre, demandèrent à se retirer, furent jetés en prison, puis mis à mort, leurs corps abandonnés aux chiens et leurs têtes placées sur des piques. Holkar les accusait d'avoir entretenu

une correspondance secrète avec le général Lake. Lui-même se mit su correspondance avec des chefs seiks ou rohillas, et chercha même à en com-promettre d'autres on se faisant adresser en leur nom des lettres smicales qu'il fit intercepter par les Anglais. En même temps il prodiguait à osusci les assurances de sa propre amitié. Mais déjà ils s'étaient mis en mouvement. Le canon allait répondre à cette petite guerre de ruses et de finasseries orientales. Sériousement menacé, Hol-kar adressa au général Lake une lettre remarquable par un singulier mélanga de soumission et de fanfaronnade. « L'amitié exige, disait-il, que, pre-nant en considération la longue intimité qui a existé entre moi et les Anglais, vous ayez égard aux représentations de mes wackils (envoyés). En agissant de la sorte, vous ferez quel-que chose de profitable et d'avanta-geux. Sinon, je mets ma fortune et ma patrie sur les selles de mes chevaux, et plaise à Dreu que, de quel-que côté que soient tournées les brides de més braves guerriers , tout le pays dans cette direction tombe en mon pouvoir. » Les wackils avaient mission de poursuivre la reconnais-sance du droit qu'avait Holkar de lever le tchout, suivant l'usage de ses ancétres. Le tchout était une contribution d'un quart de revenu que les Mohrat-tes avaient la coutume d'imposer aux Ltats qui espérsient se rocheter par là de leurs incursions et de leurs pillages. Les wackils demandaient en outre la restitution de certains districts du Douab et de la province de Hurrim qui appartenaient à Holkar, et entin , la garantie des Anglais pour toutes ses possessions. Toutes ces demandes furent écartées.

Les Pindayrys, nom qui va bientôt jouer un rôle dans cette histoire, sont des bandes indisciplinées et mercensires qui ont paru pour la première fois dans l'Inde à la suite des armées mahrattes. Leur nom vient, dit-on, d'une sorte de boisson nommée pinda dont ils font un grand usage. Ils n'étaient d'abord qu'un ramassis de gaus

de toute **espèce** e tiers du moyen épée sux gages de qui le certain Ghazi-oud-din, anomblés et más au as wah Badji Rao, mos join et transmit ses l sloć, qui se distingua telle vice de Multer Rao Helt reçut un drapean dors, neur considérable, C besucoup sa troupe, lui de portance et la transmit as Les Pindarrys devines nombreux que les bas indépendants au multipl gens-là portaient, suivant de Holkar, leur patris de leurs chevaux. Aussi saient-ils pas ecrupule de des armées opposées, et d les uns contre les autres de la guerre entre Scindial checun des deux chefs av darrys. Tout en les e Mahrattes les méprisale leur permettait point de p cour ni de s'asseoir en s Scindiah fut le premier qu avec considération, leur tres et des terros; et Dis Holker lui en fit des re campagne, le camp des l' se confondait jamais avi Mahrattes. Ceux-ci les i ron un quart de roupie Mar jour, a tant qu'ils | eur territoire où, mês guerre, le piliage leur Mais au delà des limites mahratte, la solde etsi at les Pindarrys ne vira de pillage. Au reste, les se faisaient pas faute de lards, et il accivait freq près une campagne, le c tombat sur le comp pu rangeat de ses depouil vint même plus tard l completement detruire. sent, il ne songonit d'oux.

e ous. Pendent que l'en izalité qui

service de Scindiah, s'é-: vouloir continuer la son propre compte. Au ,000 hommes, ils avaient la et s'étaient dirigés sur . dans l'intention d'inconvois et de piller le r général Campbell , qui a réserve, se mit à leur n'eut besoin que de les ur en avoir raison. Ce on signait dans le camp rellesley, à Surdji-Audité de paix avec Scindiah e dernier coup de canon e qui finissait avait été . Pindarrys, ce fut aussi ue fut tiré le premier qui inaugurait la guerre de leurs chess, Emir oyé par Holkar, parut du Bundelcund, sur la e la Betwah, manifesn d'envahir cette proant des territoires pro-Anglais. Le colonel Shepsa rencontre, l'atteignit vantlui. Legénérai Lake in mouvement et vint se ervation au fort de Bal-'eçut une dernière lettre Rao, qui décidément jeivec le faste de paroles marquer dans le trags haut. « Des provinces centaines de milles carlées et ravagees. Le géaura plus le temps de calamités innombrables ır des millions d'êtres attaques de mon armée it comme les vagues de rivage. » Et, en effet, il d'abord sur le rajah de us les corps d'armée du , britannique étaient enés: ils recurent ordre it de recommencer à Deccan, dans le Guico-Malwa, partout les posolkar furent en un clin s. Le 28 avril (1804), itionnaire était rassemmurs de Djeypour. Un

simple détachement envoyé à Bampour, seule forteresse que Hoikar possédat au nord de la Chumbul, suffit pour la lui enlever et pour le forcer à repasser la rivière. Ce début de la campagne ne fut pourtant pas heureux pour les Anglais. Les chaleurs dévorantes du climat sévissaient contre cette armée avec une fureur inaccoutumée. Les vents d'ouest qui venaient de traverser un désert de sables brülants semblaient **pe répan**dre que des torrents d'un f**eu** invisible dans l'atmosphère embrasée. Sous ce souffle dévastateur tout languissait, tout périssait consumé. Le pays était ravagé, les cours d'eau mis à sec. Les provinces du Radjpoutana en sont d'ailleurs presque dénuées. Dans la marche de l'armée anglaise, les hommes tombaient à chaque instant comme foudroyés, d'autres chancelaient comme dans l'ivresse, jetaient de l'écume par la bouche et finissaient également par tomber. On eût pu suivre l'armée au sillon de cadavres qu'elle laissait derrière elle; on vit jusqu'à trois cents hommes expirer en un seul jour. Pour les survivants, le nombre toujours croissant des malades devenait un embarras de plus ; beaucoup étaient atteints de folie, quelquesuns se faisaient sauter la cervelle. Le général, pour alléger sa marche, se vit obligé de séparer son armée en deux corps, il laissa son infanterieà Purson. et continua de s'avancer à la tête de la cavalerie. Le 3 juin, un vent d'ouest qui s'éleva vers le milieu du jour, soufila avec une telle violence qu'il brisait les arbres, tuait les hommes ou les animaux. Des trombes de sable brûlant. soulevées par la rafale, renversaient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Les tentes étaient enlevées, les arbres déracinés, le bétail asphyxié. Les Indous qui suivaient l'armée, se couchant par terre, poussaient des cris de désespoir, croyant assister à la ruine du monde. C'était la dernière crise de cette tempête de feu contre laquelle ils se débattaient depuis cinq jours, crise qui allait amener leur salut. En effet, les nuages rouges qui s'étaient amassés vers le soir à l'horizon, finirent par se résoudre en torrents de pluie. Deux jours après, l'armée, un peu rafraichie, atteignit enfin
Agra. A part quelques avantages de
peu d'importance remportés sur Holkar, et la prise de deux ou trois forts
sous l'un desquels Emir Khan trouva
le moyen de surprendre et d'exterminer entièrement deux compagnies de
cipayes restées à la garde de la tranchée, cette première campagne n'amena aucun résultat. L'armée anglaise,
décimée par le climat, avait besoin de
se refaire; elle fut répartie dans ses
cantonnements, qu'elle avait regagnés

avant le 15 juin. Shah Allam profita de ce moment de repos pour conférer au général Lake des dignités réservées aux plus grands personnages de l'empire. Les insignes de ces ordres lui furent portés par un envoyé de l'empereur. Mais, à cause des pluies, la cérémonie d'investiture ne put avoir lieu que le 14 août. Ces ordres étaient le Mahi, le Mouratib et le Naobut. Le Mahi est un poisson d'argent avec une tête de cuivre doré; il est présenté au récipiendaire au bout d'une longue hampe plantée sur le dos d'un éléphant. Le Mouratib est une boule de cuivre doré supportée aussi par une hampe également portée à dos d'éléphant. La Naobut est un double tambour d'argent qu'on suspend au cou du récipiendaire, lequel , après avoir frappé quelque temps sur les deux tambours, est proclamé sahibin-naobut. Le général Lake se prêta de la meilleure grâce du monde à cette cérémonie qui pouvait n'être que bizarre pour des yeux européens, mais qui, après tout, suivant les idées du pays, l'élevait en dignité au-dessus de tout ce qu'il y avait de plus considérable depuis le cap Comorin jusqu'à l'Himalaya, et depuis l'Indus jusqu'au Brahmapoutra, la seule personne de l'empereur exceptée.

Cependant Holkar, après avoir battu en retraite, était revenu sur ses pas et avait encore passé la Chumbul. Le colonel Monson se mit en mouvement avec l'intention d'aller à sa rencontre; mais l'annonce d'un convoi d'argent

qui acrivait le sit tous coté, et ce fut Holker qu suivre. Cette expédițies heureuse. Enlouré de pui lerie qui **grossissaicat** d noyé da**ns des chemins d** les pluies , arrêté par les bordées, le colonni n'a fort péniblement. Sa posif venue si precaire, que Hob voir le sommer de mettre mes et de livrer artillerie ne lui **promettant la vi**e cette condition. Sur le ref nel, le Mahratte engages où il fu**t repoussé (10 juil**l position de l'armée n'en éta assez difficile pour obliger chercher un refuge dans l Kottah. Le rajah n'en vou mettre l'entrée aux trops obligea les Anglais à rep marche à t**ravers un pay** impraticable qu'ils durent l velis d**ans les boues, leur** une partie **de leurs bagages.** de la Baunar, ils surent se artillerie aux dépens de l qui ils prirent trois canons tot après, pour hater jeur: durent abandonner le reste gage. Pour comble de mala parvint a nouer des intelli des sous-officiers indigène sertion se mit dans l'armi Bientöt, pour tenir **tête à** ( tude de **cavaliers qui l'ass** toutes parts , Monson n'es tre ressource q**ue de se forz** et de marcher ainsi la auit Les Mahrat**tes, à diverse** fondirent avec fureur sur ( troupe qu'ils avaient eru te pouvoir, mais ils ne réus l'entamer. Le 28 juillet, d Biana, et le 31 à Agra.

Ces échecs, essuyés comp étaient assez graves pour général en chef à faire usa tes ses forces. Les Anglais à des injures à venger. Holks sait non-seulement une gra reuse, mais encore une gra bare. Il atraignait ses.

du service dans son armée, efusaient, il leur faisait coucet le bras droit, et les rencet état; il en arrivait ainsi 
ours. Cette vue animait à la 
l'ardeur des soldats, d'ailunmés par le courage et la 
leur chef. Celui-ci ayant, 
pluies, employé le mois de 
à concentrer ses troupes, 
ampagne le 1er octobre. Holalors avancé jusque sur la 
et même avait lancé sa cans le Douab.

battu dans une première , s'avança sur Delhi avec le s'en emparer. Les fortificant en assez mauvais état; ueur du colonel Ochterlony, mandait, supplea à l'insuffimovens de défense, et reis les assauts des Mahrattes. ors se jeta dans le Douab ter le ravage. Lake l'y suissa l'infanterie et de l'artilnajor général Fraser, pour infanterie de l'ennemi. Deux ictoires signalèrent bientôt de la fortune au camp des a premiere ful reinportée ir le major général Fraser, après avoir tué 2,000 homnemi ; l'autre par le général ontre Holkar en personne, sa surprendre au milieu de r un ennemi qu'il croyait à le lui. Partie en effet d'un (né de cette distance, l'arse arriva , combattit , pour-Mahrattes, et ne s'arrêta oir lait sans repos 70 milles et demie). Cette bataille de id anéantit la cavalerie de omme celle de Dîg avait 1 infanterie. Les débris de aient cherché un refuge à murailles de Dîg, place qui t au rajah de Bhurtpour. Ce passé de l'alliance des Ane de Holkar. C'était un chef ı pillərde qui avait fini par itre l'Indus et la Djamina, g Delhi, où, avec le temps, enrichie et affermie jusqu'à

pouvoir former un corps de nation. Un moment, en 1756, ils furent maitres d'Agra, dont ils firent leur capitale : ils en furent chassés par le vizir Nudjif Khan. Dans les dernières convulsions de l'empire, ils firent ce qu'ils venaient de faire avec les Anglais et Holkar, servant tantõt un parti, tantõt l'autre, et tâchant de profiter sur tous. Le rajah de Bhurtpour, alors allié de Holkar, portait un nom qui a été illustré depuis par un de ses voisins, le roi de Lahore: il se nommait Randjit Singh. La ruine de Holkar, qui n'était plus désormais que son protégé, avait fait de lui le prince le plus puissant de cette partie de l'Inde et le chef de cette guerre. Il avait beaucoup à se louer des Anglais qui, avant sa défection, avaient accru son territoire et reconnu son indépendance, en l'affranchissant même de tout tribut. Tous les avantages qu'il devait au général Lake, il allait bientôt les tourner contre son bienfaiteur. Il combattait à Dîg dans les rangs des Mahrattes, et, après la bataille, son artillerie tira sur les Anglais qui poursuivaient les vaincus. Malgré ces actes d'hostilité ouverte, le général Lake voulut prendre, pour l'attaquer, les ordres du général en chef, et néanmoins se mit immédiatement en marche pour Dig. Là, il prit position, en attendant sa réserve et son artillerie, qu'il avait laissées à Agra. Le 13 décembre, il fut en mesure de commencer le siège et ouvrit la tranchée dans la nuit. Dès le lendemain matin, deux batteries étaient déjà construites, d'autres furent élevees les jours suivants, et le 23 décembre, la brèche étant jugée praticable on résolut de livrer l'assaut, et la place fut emportée. Le général se porta aussitöt sur Bhurtpour. Cette place était forte et défendue par une nombreuse garnison. La tranchée fut ouverte le 4 janvier 1805, la brèche jugée praticable le 9 au soir; pour ne pas laisser à l'ennemi le temps de construire des traverses, le général Lake voulut monter à l'assaut des la nuit même. Malgré l'énergie de l'attaque, ce premier assaut fut repoussé

avec perte pour les assaillants de 456 hommes, perte qui fut plus que compensée par un renfort de 600 hommes qui arriva peu de jours après, et par la défection d'un vassal du rajah, qui vint joindre ses forces à celles des Anglais. Une autre breche fut ouverte dans un lieu plus favorable. Cette brèche, reconnue en détail par trois indigenes qui se firent passer pour transfuges, le général tit les préparatifs d'un second assaut. Le fossé inondé n'étant pas guéable, et les ponts préparés ne pouvant pas servir, les soldats se jetant à l'eau gagnèrent a la nage le pied du rempart. La fermeté de l'ennemi rendit cette ardeur plus funeste qu'utile; 573 hommes et 20 officiers périrent dans cette nouvelle action, qui n'eut pas un meilleur résultat que la première. Emir Khan, que le rajah avait appelé à son secours, rôdait avec Holkar autour du camp anglais, qu'il n'osa pas attaquer ce jour-là. Mais ayant appris l'arrivée d'un convoi qu'on attendait, il se prépara à l'enlever. Les Anglais, de leur côté, envoyerent a la rencontre du convoi un detachement de 1,400 hommes. Enveloppée des le point du jour, cette petite troupe ne pouvait guere suffire à couvrir un convoi de plusieurs milliers de bœufs. Elle se retrancha dans un village fortilie, et la tint contre l'ennemi avec avantage. Déjà elle le forçait à la retraite, lorsqu'on vit à l'horizon un nuage de poussière. A la vue de ce secours qui leur arrive, les soldats brillent de se distinguer sous les yeux de leur général en chef, franchissent leurs retranchements et se précipitent sur l'artillerie ennemie, qu'ils ensèvent à la baïonnette. Elle était prise lorsque arriva, non pas le général Lake, mais un corps de cavalerie qu'il envoyait, et qui fondant à l'improviste sur l'ennemi, en fit un grand carnage. Emir Khan y perdit ses bagages, son palanquin, une collection d'armes magnifiques, et ne se sauva qu'à la faveur d'un déguisement. Peu de jours après, il essaya, avec le rajah de Bhurtpour et Mahdadji Scindiah, une autre tentative sur un autre convoi; mais le général Lake

survint en personne, à l cavalerie et de deux rég tanterie, avec lesquels le n'osèrent pas s'engager s Ces échecs répétés miren entre les confédérés, qui s Emir Khan erut pouvoir son propre compte une exp le Rohilcund, espérant qu Bhurtpour tiendrait le 🙀 trop occupé pour qu'il pe attention et ses troupes. I général Smith n'en fut pa taché à sa poursuite avec si moitié infanterie, moitié de l'artillerie à cheval. Ce mée franchit successiveme et le Gange, rencontra à Afzuighur et le culbut: mère délaite rebuta la plu tits chefs qu'il avait entral Il se trouva bientôt prese butte à la haine des popu avait soulevées contre cruautés, traqué par les repoussé par toutes les v iermaient leurs portes. plus perdre son temps à p homme réduit, quant à l'impuissance de nuire, le n se hâta de reg**agner Bhurt**i troupes étaient plus néces

Pendant son absence. assauts avaient été repo mee assiegeante avait po de Bombay de nouveaux re considérables. Le dernie sauts avait coûté aux Angl mes. Les assièges mettaic défense une constance et ment aussi grands que cen nemi apportait à l'atte autre siége coutre les nation n'en avait fourni un pari L'armée anglaise était fat que rebutée; mais son ar hors de service, ses app ments épuisés. Tout son m a renouvel**er. Le général** en pourvoyant par de pre sures à cette nécessité, ( siège en blocus. Le rejat comprenait que le jour v ses moyeus de résistance

puisés. Son territoire cuite, et les sources de ries. Ce qu'il savait du ais, de celui de leur sources qu'il avait à sa out lui annonçait assez : ne pouvait finir que tissement. Il profita de : de l'élévation de lord ie pour lui envoyer ses : entamer des negocias. Pendant que ces néuivaient, Holkar ayant néral en chef S'avança battit en deux renconinde fois, d'une manière : le Mahratte désormais s, sans artillerie, sans plus un lieu où reposer trie. ses Etats étaient nent sur la selle de son iah n'en fut que plus la conclusion de la paix. envoya un de ses fils en ressa de signer un traité tions principales étaient se de Dig resterait aux e rajah payerait pour les erre vingt lacs de routretiendrait aucune corvec les ennemis de la ne prendrait à son serropeen; qu'il laisserait e ses fils qui résiderait nandant anglais a Dehli ites choses ainsi réglées, vé après une durée de ingt jours. Les Anglais u 3,100 hommes, et 103 ués que blesses.

## PITRE XXIII.

NT DE LORD WELLES-BD CORNWALLIS. CHAN-& SYSTÈME. MORT DE WALLIS. TRAITÉS AVEC T HOLKAR.

raisons de santé avaient d Wellesley à solliciter le voulait toutefois abanvoir que lorsqu'il aurait cultés dans lesquelles le

gouvernement se trouvait engagé, et qu'il se servit mis en état de léguer à son successeur un empire pacillé et prospère. La durée de la guerre et les énormes dépenses qui en étaient la suite avaient fini par exciter contre lui quelques mécontentements. On attribuait à son ambition ce qui n'était que le simple résultat des circonstances et de la nécessité. Au mois de mars 1805, il crut pouvoir renouveler ses instances ; elles se virent agréées cette fois, et le successeur qu'on lui donna fut celui qui avait été son prédécesseur, le vieux lord Cornwallis, accablé par les ans, par les infirmités, et trop affaibli lui-même pour faire jouer d'une main ferme les ressorts de la vaste machine qu'il avait à faire mouvoir. Il arriva à Calcutta le 80 juillet 1805.

Malgré le traité de Bhurtpour, l'Inde n'était pas précisément pacifiée lorsqu'il en reprit le gouvernement. Pendant le siége qui venait de finir, Scindiah avait entretenu une correspondance avec le rajah Randjit Singh. Des lettres interceptées avaient revélé le projet d'une ligue qu'il cherchait à former entre tous les princes du Radjpoutana et des provinces limitrophes, pour l'expulsion des Anglais. D'autres marques de mauvais vouloir, comme la détention du résident anglais, ou le pillage de quelques villes all**æes**, avaient obligé le général Lake à le surveiller de près, et même à faire contre lui quelques démonstrations. Il avait été jusqu'à accueillir dans son camp et à promener hors de son territoire Emir Khan et Holkar toujours en état de guerre avec les Anglais. Il s'en justifiait en disant que c'était grâce à son intervention qu'ils s'étaient abstenus d'actes hostiles; mais ses actes à luimême étaient bien loin d'annoncer des intentions paciliques. Ses mécontentements étaient surtout entretenus par le désir ardent qu'il avait de rentrer en possession de Goualior et de Gohud, dont son dernier traité l'avait dépouillé. Il ne cessait de renouveler les réclamations auprès du gouverneur général à ce sujet, et peut-être supposait-il

gu'il était bon de lui donner à entendre que le suppliant pouvait deveniz encore un ennemi redoutable.

Holkar, de son côté, monait une vie errante , cherchant partout des alliés et n'en trouvant pas, ramassant quelques aventursers avec lesquels il a'enfuit du côte des Seiks, dont l'empire commençait alors à se cimentar sous l'autorité ferme et dejà prepondéranté du Maha-rejais Randjit Singh. Haudjit Singh, a la nouvelle de l'arrivée de Djeswant Rao dans ses États , s'était hâte d'abandonner une expédition qu'il faisait entre le Tchénab et l'Indus contre Ahmed Khan, chef puissant dans ces contrées. Il fit a Djeswant Rao et à son compagnon d'infortune Emir Khan un accueil antical; mais embarrassé dans les nombreuses guerres que lui mettment sur les bras les difficultés d'un royaume naissant , il ne juges pas à propos de se compromettre avec l'armée anglaise qui suivait les fugi-tifs; il fit a lord Lake un accueil non moins aimable qu'au Mahratte et au

Le 9 décembre , l'armée anglaise campa sur le bord de la Beynh, l'ancien Hyphasis, et le 24 du même mois, Holkar à bout de ressources signa le traité de paix. Par ce trarte il renonçait à tous ses droits sur ce qu'il avait pu possèder au nord de la Chumbul; pu posseder au nora ao an à toutes les pretentions qu'il avant pu élever soit à Pouriah, soit dans le Bundelcund ; à toutes les terres possèdens ou reulement protegées par les An-glais; enfin, par une clause qui est comme le cachet de tous les traités conclus à cette époque, tant avaient été grandes les apprehensions causées per les aventuriers français . Il a'engageast à ne prendre à son service aucun Européen. Les Anglais lui restituaient tous les forts et territoires qu'ils lui avaient pris au nord ou au midi de la Tapti, depuis la Godavéry jusqu'à la Chumbul; et peu apres on lui rendit même les portions de terre qu'on s'etant d'abord reservess au nord de cette riviers. Le gouvernement s'engagealt en outre à n'intervenir en sucune manière dans les affaires intérieures de Halkay, 🗘 depuis quelque t folie ; il a'empres two and mont be the contracte peones l'aspèrer ; cireos mène au técit d'éve quels nous avons finir avec octie guerre

Nomme nous l'e tanes que pous aroi lord Cornwellie avait l'Inde une politique Outre-passant l'espris avait présidé à la rédac tructions, il ne se borns loir la paix , il voulait l toutes les alliances dans l Wellesley avait engagement. C'était exhumer d'un autre temps, pe loquels sa propre con taste durant su premient tion. Les alliances eta ses, car lord Willesiey que possible attache cause anglaise lea feud kar ou de Scindiah. Les cheis avaient dai per asse tous cous qui d'abord s'é chés à lour fortune. As Bhurtpour, lorsq indépendamment des l de non armée, evant de contenir ce chaf mutia mes de ces troupes allie wallis dissit que ces trop certainement moins fo gouvernement beits campagne, que nourri depens; et en effet pe temps la dépense a d 580,000 rouples par m réduction operée par los-même, elle HIGH \$90,000 rouples. Lord L tons ses efforts pour des qu'avaient à la protection certains allies fideres d tire les plus signales s l'abandon, qu'on les soi gre la foi des traites

ih. Le nouveau gouverneur pulait à tout prix des éconopaix. Pour en venir là plus ent, il compromettait sans a soi britannique et détruiloyablement d'un trait de qui avait coûté tant de sang tant et de si longs efforts diplomatie de son prédecesd Lake ne fut pas contrece point seulement par la ie lord Cornwallis. Voyant itions pacifiques du gouverral, le général en chef avait Manir par un traité définitif, rofitant de tous ses avantadifficultés qui subsistaient itre la Compagnie et Scinlernier, dans un revirement venait de congédier son miiji-Rao-Ghantka, grand paralliance avec Holkar, auprès ılla aussitöt chercher un red Lake avait dans son camp i de ce ministre, Monshi-Kaqui lui-même s'était vu ment contraint de chercher auprès des Anglais. Le géout le parti que, dans la di**s**houvelle où paraissait être on pouvait tirer d'un hôte été banni pour avoir manitot des dispositions pareilarents que Kavil-Neyne avait Scindiah insinuèrent au rat ami des Anglais lui pourun intermédiaire fort utile ux. Scindiah entra aussitöt : vue, et Kavil-Neyne reçut ctions en conséquence. Tout suivant les prévisions du géais aux premières ouvertuindiah, il lit répondre qu'il it rien, que le résident anit été mis en liberté. Jus-Scindiah avait éludé toutes lations ou dédaigné toutes es qu'on lui avait faites à ce te fois il s'empres a de remndition qui lui était imposée. e était pris dès le début par ateur anglais. Quel ne fut ésappointement lorsqu'il relettre de lord Cornwallis à

Scindiah, dans laquelle le gouverneur général sollicitait la mise en liberté du résident, et laissait entrevoir qu'à ce prix on rendrait volontiers au rajah Goualior et Gohud! Le résident etant déjà relâché, la lettre au fond n'avait plus d'objet. Cependant comme elle trahissait avec trop de nudité l'esprit de sacrifice qui présidait aux conseils de Calcutta, et le peu d'accord des diverses autorités anglaises entre elles, le général prit sur lui de la retenir jusqu'à meilleur avis de lord Cornwallis mieux informé du point où en était la négociation. Ce dernier avait senti le besoin d'être plus près des lieux où se traitaient les affaires. Il s'avançait vers les provinces supérieures de l'Indoustan lorsqu'il fut arrêté auprès de Bénarès par une sorte de paralysie qui, chaque matin et pendant une partie de la journée , lui faisait perdre toute sensibilité. L'activité de son esprit s'efforçait de survivre à cet epuisement du corps. Il se faisait rendre compte des affaires, et dictait encore des instructions et des réponses; mais après un mois et quelques jours de langueur, il mourut, le 5 octobre (1805), au lieu où il s'était arrété, à Ghazipore. C'est là aussi qu'il tut enterré suivant ses volontés. Il avait dit : « Où l'arbre tombera qu'il y demeure. »

Son remplaçant provisoire, sir George Barlow, abondait dans la même politique; il la réduisait à deux mots, qui étaient l'abandon de toutes les alliances et de toutes les prétentions sur les territoires à l'ouest de la Djamna. En conséquence, malgré toutes les représentations que put faire lord Lake à ce sujet, le 28 novembre un traité définitif fut conclu qui portait : 1° l'abandon par les Anglais de Goualior et de la province de Gohud; 2º la lixation des limites de Scindiah à la rivière Chambul; 3º la renonciation de Scindiah à tous les jaghires, pensions et propriétés particulieres qui lui avaient été reconnus par le traité précédent; 4° l'engagement pris par les Anglais de lui payer une pension annuelle de 4 lacs de roupies, plus deux

jaghires assignés l'un à sa femme, l'autre à sa fille, jusqu'à concurrence d'une valeur de trois lacs de roupies; 5° l'engagement pris par le gouverne-ment britannique de ne faire aucun traité avec les rajahs de Djeypour, de Djoudpour, de Kottah, et autres tri-butaires de Scindish, comme aussi de ne point intervenir au sujet des conquêtes fartes par Scindish sur la maison de Holkar entre les rivières Tapti et Chambul; 6° l'engagement pris par Scindiah de ne plus jumais appeler aux affaires son ministre disgracié Surdji-Rao-Ghantka, ennemi des Anglais. La même clause fut aussi insérée dans le traité conclu avec Holker, mais elle fut bientôt annulée dans l'un et dons l'autre. Il semble que , indépendam-ment de la clause d'alliance offensive et défensive dont on affranchissait Scindiah , assez d'avantages lui étaient faits dans le traité que nous venons d'analyser. Néanmoins sir George Barlow craignant qu'il n'y parût encore trop de vestiges de l'empire que los Anglais avaient exercé dans ces provinces, y fit inserer plus tard une modification dans laquelle il était formellement stipulé que les Anglais entendaient renoncer à toute protection aur les États situés au nord de la Chambul, États dont la rédaction primitive n'avait pas assez explicitement fait mention. Sir George Barlow était le Godeheu de son pays et de son temps; mais, heureusement pour l'Angleterre trop bien affermie dans sa conquêta dejà ancienne, un traité Godeheo ne pouvait plus entraîner pour elle les consequences qu'il avait eues pour nous quarante sus auparavant. Si dans le maniement des grandes affaires il est un supplice douloureux pour les bommes superieurs comme lord Wellesley, ce n'est pas de se voir jugés par l'ignorance, entraves par les rivalites , traverses par l'envie , vilipendes par la calomnie ; c'est sans doute de reconnaître à la fin d'une vie laborieuse que . à l'aide des deux plus grandes forces qui soient dans monde, le genie et le temps, ils n'ont pu rien construire de si stable que ne

détruise facilitations aidée des bourses late homme médiocre et born imiey put trouver outle de la coupe d'amertumi

notre Dupleix.

On doit dire su re de nir George Berlow, qu'il que se conformer aux à mellos que le gouve cutta recevait de la i la c tours , et que d'aillours pas le petit déboiré de : dvite en contradictio cipes. On est confoad tination aveg h directears revient y ce système cent fois co né per les événements; qui cất tuế la Compagn prouvait steer l'exec gnie françuise ; à ce sy tre lequel la force d déjà tant de fois prévalu et d valoir encore. Bien que celle fût solennellement sdaptie, j et mise en circulation ( branches du goaverness que les ces particuliers se avec leura difficultés, os f bandonnerait, cour des é gouverneur général, tout tent toujours par de bail en favour du principe. D réactionnaire, la cour : allait jusqu'à recommen l'annulation du traité de George Barlow avait for haut contre les traites qui à bli l'intervention et la p glaise à Pounah et a Haid être assez confus lorsque; meare d'en venir aux fi obligé de se faire, conti teurs, l'avocat du traité : Les affaires que surgirent bad no los epargnerent s le petit désagrement de s démenti. Le Nizam s'eta d'un ministre creature é puis l'avait repris, puis en débarrasser encore belle occasion pour sur G cuter all

de non intervent de ses vœux, le semblait rompre par lesquels le ouvait se croire . Sir George ne n plaisir inarque réalisait son utoeût la peine d'y loin de là, il s'aps droits onereux nit si énergiqueune lettre assez vit à la cour des tifiait en ces ter*ijoncture extra*soin d'aucun a**r**er *le danyer* de le solidite appance réelle, notre e Haïderabad. » reliesley ne pouitoirement justin d'aucun argur le danger qu'il it à Haïderabad, erter la politique jusqu'au dernier avait fait dans andeur de l'Anev dut être heudeclaration dans ontradicteur. La e son côté, lorsson avis sur les ndiah et de Holı que l'on avai**t** our, allié fidèle et rvice de la cause nit qu'au moins er les difficultés lui et Scindiah. uppression de la sait à Scindiah eprendre à leur ihantka. Le butageait l'avis de s. Ainsi, tout en cipes, chacun les mieux dans l'ape à cause de la *dinaire*. Si**r** Wildras, avait tranupprimant déci-

dément le gouvernement du nabab, et il s'efforçait de trouver un système d'administration directe praticable et

avantageux.

Lord Minto, successeur nommé de lord Wellesley, arriva à Calcutta le 21 janvier 1807. Il venait dans l'Inde inibu des idées de lord Cornwallis et de sir George Barlow; mais doué d'un esprit plus jeune que celui du premier, plus étendu que celui du second, sa grande intelligence savait faire une juste part aux leçons de l'expérience. Il put voir dès le premier abord les fruits qu'avait produits depuis lord Cornwallis l'entêtement d'une soumission aveugle et littérale à des principes absolus. Exclu de tous les traités, Emir Khan, qui avait vu signer le dernier (celui de Holkar) sous ses yeux, en sa présence, s'était retiré humilié et en murmurant : Après tout, une mouche peut bien tourmenter un éléphant. » La désorganisation complète où la guerre et les traités qui l'avaient suivie avaient jeté tous les Etats du Radjpoutana , lui fournit bientôt le moyen de tenir les promesses renfermées dans cette parole. Ces bandes d'alliés que le gouvernement britannique avait licenciées couvraient le pays de hordes pillardes. Holkar, devenu fou, n'avait plus d'autorité, son armée s'était licenciée d'elle-même et pillait. Scindiah épuisé ne payait la sienne qu'à l'aide du pillage. Le métier d'Emir Khan était devenu celui de tout le monde. L'orcasion lui était belle pour reprendre le rang qui lui appartenait en pareille compagnie. Des démélés survenus entre les rajahs de Djeypour et de Djoudpour, au sujet d'un mariage qu'ils se disputaient, vinrent bientôt le mettre à niême d'accroître encore sa puissance. Engagé alternativement au service de l'un et de l'autre, il s'amusait parfois à les piller également tous les deux. Il finit cependant par s'attacher à la cause du rajah de Djeypour à qui, durant les desordres, on avait suscité un compétiteur, et les succès qu'il obtint ayant enflé son ambition, il se donna bientôt comme le

restaurateur de la puissance musuimane. Une si vaste prétention de la part d'un tel personnage n'avait au fond rien de bien inquiétant. Cependant, comme il menaçait d'attaquer le rajah de Bérar et de se rapprocher du Nizam qui en ce moment était mécontent, lord Minto jugea à propos d'enfreindre cette fois encore le principe de non intervention, et d'étendre sur le rajah menacé une protection qu'il ne lui devait pas. Une alliance fut donc conclue, sans condition de la part des Anglais, qui consentirent même à rester chargés, au moins en partie, de la dépense du corps auxiliaire. Une facilité de ce genre n'avait pas encore cu d'exemple, même de la part des plus zélés partisans du système d'alliances. Emir Khan n'osa pas se mesurer avec les forces anglaises, et retourna chercher fortune ailleurs. Les rajahs de Djeypour et de Djoudpour ne régnaient plus que sur un pays dépeuplé, désolé, d'abord par les pillages, puis par la guerre qu'ils venaient de se faire. Leur impuissance etait devenue un obstacle a cette guerre. leur orgueil un obstacle à la paix. Ce fut Emir Khan qui trouva l'arrangement propre à aplanir toutes les dissicultés. Ce moyen ingénieux était la mort de la femme qui causait leur querelle. Cette Hélène, fille du rajah d'Odeypour, dont la dynastie pretend remonter au célèbre Porus, était l'une des beautés les plus célèbres de l'Inde. Pris entre deux rivaux également redoutables, dont l'un n'eut jamais souffert qu'elle tombât en la possession de l'autre, le malheureux père ne pouvait se résoudre ni à la donner ni à la garder, car le célibat d'une fille est une ignominie dans l'Inde pour toute la famille. Malgré les insinuations qui lui étaient faites par un de ses conseillers intimes qui suivait en cela les suggestions d'Emir Khan, il ne pouvait non plus se résoudre au dernier parti qui lui restait : la mort de sa fille. Une sœur de la belle Kishen-Kower prit sur elle ce triste courage. Elle se présenta à sa sœur une coupe empoisonnée à la main. La belle Radipoute, digne sang

des héros antiques, jetus u vage fatal i**e dernier de sis** prit la coupe d'uné main la vida jusqu'au *fond. Com* sacrifice vénait de s'acced un vieux chef, serviteur de jah. Il franchit sans pies te toutes les portes du publi trant ju**s**qu'à la pe**rson**ne **è** missant au milieu de ses fa le coup qui venait de l'ac princesse est-elle morte o s'écrie-t-il. Adjeit Singh, t sinistre, a l'audace de lui Alors déposant son sabre e clier aux pieds du rajah, le wan Singh dit: **«Penda** trente générations, mes a servi loyalement les vôtres. pas permis d'exp<del>rimer ce q</del> je le sais ; mais je dois pou ter ceci : c'est que ces arme jamais employées à votre Puis, apostrophant «Quant à toi, misérable, cette ignominie **sur le nom** que la malédiction d**'un** pè sur toi! puisses-tu mouri fants. » Peu de mois api d'Adjeit Singh mourut en e tribua cette mort aux maie vieux Sugwan Singh. Noos lu ajouter cet épisode touc ractéristique à l'esquisse dres dans lesqueis étaient pl populations qu'une politiq Die avait livrees aux ban Minto en prenant parti pot de Bérar, montra suffisar sentait qu'on avait été trop lié par ses instructions et pa mières manières de voir, il aller dans cette voic jacqu Après avoir donné ordre Close de poursuivre la desti la dispersion complète de d'Emir Khan, il revint sin termination. Des instruction les recommandèrent *in co*i de s'en tenir à l'expuis Khan du territoire de Bêra sant d'ailleurs **la facuité dé** le premier an s'il le ji plone into t nable. Le

INDE. 543

érar, pénétré dans siège devant Senir Khan, lorsqu'il Il ne voulut pas abilité dont le goudéchargeait sur lui, le siège et de rendu territoire qu'il ouvrir. Emir Khan ruine qui le menaintervention n'eut et momentané de Bérar.

i que les excès en moindres, la conmoins grande. Le 1 entamant l'autoschwah, avait ouii livrait passage à ouis que se retirait nique qui d'abord Les jaghirdars du s de jaghires ou de l'empire mahent pour achever vieille suzeraineté iëme pour agrani à ses dépens. Là , fut obligé d'intertte fois les projets e, le résident brinit s'en tenir à des exhuma formelieraité de Bassein et exte attribuait au otection des forces lés à Pinderpore, imblés en présence résident, furent er les terres qu'ils innud, ou titre aucés de l'intervenls ne s'exécutaient. ne à s'y résoudre, cutérent. En cette lleslev tout entier rd Minto.

déjà sir George bligé de trahir son tervention, Haïdend besoin aussi du jah. La bonne voleorge Barlow n'assures incomplètes et tenté que des efforts inefficaces. La désorganisation était partout, même dans le cerveau du Nizam, qu'on disait atteint de dérangement. Quelques favoris, quelques banquiers profitaient seuls de la dissolution de tous les liens de l'État; tout le reste sombrait dans l'anarchie et dans la misère la plus complète. Lord Minto vit la nécessité de remédier à cet état de choses, et il essaya de le faire; il l'essaya assez pour enfreindre encore ses instructions, mais pas assez, malheureusement, pour rendre cette infraction profitable.

Il sut vaincre tous ces scrupules contre les Seiks. Les Seiks sont une secte religieuse et schismatique, aujourd'hui devenue un peuple dans ce vaste triangie que dessinent, au nord-ouest de l'Indoustan, le cours de l'Indus, celui du Sattledge et l'Hymalaya. Les cinq fleuves ( Indus , Djalem, Tchénab, Ravi, Sattledge) qui arrosent cette région, lui ont fait donner le nom de Pendjāb. Dans la première moitié du siècle dernier, au milieu des convulsions et des désordres qui signalaient la décadence de l'empire mogol, les zémindars Djäts du Pendjäb (irs Djäts ou Djauts sont les peuples qui habitent au nord-ouest de Dehli) résolurent de se soustraire aux vexations tyranniques et par trop excessives qui depuis longtemps pesaient sur eux. Pour s'unir par un lien plus étroit, ils proclamèrent la foi et les doctrines de Govind Sick, dernier gourou (ou apôtre, guide spirituel) des Seiks, et prirent le pahul de l'initiation. Le pahul est l'eau dans laquelle le néophyte et l'initiateur se sont lavé les pleds. Ils y jettent du sucre et l'agitent avec un couteau en chantant cinq quatrains. Dans chaque intervalle d'un quatrain à l'autre, on chasse la respiration et l'on boit le pahul en cri**ant : W**ah! Wah! Govind Seik! ap hi gouro tchela (Wah! Wah! Govind Seik! il est son maître et son élève à lui-même). Après avoir accompli cette cérémonie, les nouveaux initiés laissèrent pousser leurs cheveux et leur barbe; ils annoncèrent que le soc serait changé contre l'épée des vengeurs, et que les préceptes

Les ambassadeurs nt quelques paroles rappeles bientöt par lans la crainte d'une se, leur témoignait re directement avec à leur donner sarent le trouver à nt l'éveil avait été ement anglais. Une poléon venait d'enxcitait de vives inla prévision d'une oar l'ouest, la pruire ordonnait d'atnglaise tous les penes, et d'arrêler en : développement de t devenir ennemis. nc pour les princes ait pas voulu faire dipouts. Malgré les tions de ceux-ci, il endiab sir Charles Singh fixa Kasour itérences que le nevoulait avoir avec cposa l'objet de sa de retenir le rajah ı Pendjâb; mais à ers étaient-ils comt Singh, levant brusde Kasour, laissa ranchit le Sattledje, plus rudement que es que l'ambassade proteger. Sir Chart d'abord en faisant t des protestations; tenait compte, l'a-:a sur les bords du re de nouvelles ins-Randjit Singh eut trois princes, imautres, il revint à re ses conférences Lord Minto avait if. Sans exercer au-· les territoires déjà it Singh, sauf touavait valu sa derl déclarait que tous u Sattledje étaient protection britanni-

que. A l'appui de cette déclaration, le colonel Ochteriony s'avança à la tête d'une armée, chassant devant lui les troupes seikes, et vint prendre position à Loudiana, sur les bords du Sattledge. Randjit Singh prétendit en vain que les limites des possessions anglaises étaient la Djamna et non le Sattledge; que sa qualité de souverain de Lahore lui donnait un droit de suzeraineté sur toutes les tribus seikes répandues, non-seulement à l'ouest, mais encore à l'est de ce dernier fleuve. Comme les Anglais, s'il résistait trop ouvertement, auraient pu offrir leur appui aux autres chefs seiks, qu'il ne contenait qu'avec peine, il se résigna. Un traité, qui fut signé à Amritsar, le 25 avril 1809, stipulait une paix et une amitié éternelles entre les Anglais et l'Etat de Lahore. Les Anglais renoncaient à toute influence sur le pays et les sujets du rajali, au nord du Sattledge. Le rajah renonçait à entretenir, dans les villes qu'il possédait sur la rive opposée, plus de troupes qu'il n'en fallait pour maintenir la police, il s'interdisait toute attaque sur les possessions de ses voisins. Ce traité a été religieusement observé jusqu'à la fin. Randjit Singh a vécu jusqu'au dernier jour avec les Anglais dans des rapports de bienveillance réciproque qui n'ont jamais été altérés. Volla comment, avec un plan politique arrêté d'avance, lord Minto a dù, sur toutes les questions, prendre des résolutions plus ou moins opposées à ce plan, et n'a pu le réaliser intégralement nulle part. Il fit en cela ce qu'avait fait lord Cornwallis lui-même durant sa première administration, au temps de la guerre avec le Mysore. Si quelque chose pouvait manquer à la gloire de Clive, de Warren Hastings, de Wellesley, trinité de grands hommes, qui sont comme le trépied sur lequel demeure, historiquement assise, la puissance britannique dans l'Inde, ce serait de voir des hommes supérieurs aussi, comme lord Cornwallis, comme lord Minto, se cramponner vainement, lorsqu'ils veulent déserter la tradition de ces grandes intelligences, à des

(Inde.)

principes dont l'impuissance les rejette violemment dans la voie qu'ils s'efforcent d'abandonner.

cent d'abandonner. Au reste , les mesures que prit lord Minto à l'égard de la Perse ne se bornérent pas à ce traité conclu avec Randjit Singh. Il voulut aussi combattre et renverser, s'il le pouvait, à la cour du shah, l'influence des Français et du génie de Napoléon. Le colonel sir John Malcolm , homme émine**nt** à tous égards, fut choisi comme ambassadeur. Il ne put réussir à se faire admettre auprès du shah, qui ne daignait traiter avec lui qu'à distance et par l'intermediaire de son fils, vice-roi de Shiraz , ce qui le força à revenir à Calcutta sans avoir rien fait. Lord Minto envova un autre ambassadeur, sir Hartsford, et, pour le faire écouter, prépara une expédition contre quelque point du golfe Persique. Mais sir Hartsford ayant pu arriver sans entrave jusqu'à Téhéran où il trouva l'influence française en discredit, l'expédition fut contremandée, et il conclut facilement avec le shah un traité par lequel celui-ci s'engageait à aider les Anglais contre toute tentative d'invasion. D'un autre côté, les Anglais souscrivaient un subside de 200,000 livres sterling par an au profit du shah, tant qu'il serait en guerre avec la Russie. Lord Minto voulut egalement s'assurer les Afghans, et commença à nouer des relations avec eux par une ambassade qu'il envoya à Caboul. Ainsi, l'influence anglai**s**e qu'il avait voulu d'abord circonscrire en decà de la Djamna, il la portait maintenant au delà de l'Indus, et bien plus loin encore, à Tehéran, entre le golfe Persique et la mer Caspienne, presque aux bouches du Wolga! Aujourd'hui encore elle est là ct n'en est que la , arrêtec sur le pas que lui a fait faire lord Minto, et qui l'a portée en effet sur la dernière limite qu'elle puisse atteindre en revenant de Calcutta vers l'occident. C'est vers l'orient maintenant que nous allons la voir s'avancer, toujours par l'entremise de lord Minto.

CHAPITRE XXII

PRISE ET ÉVACUATION DI MACAO. EXPÉDITIONS D DE SUMATRA.

L'opium et le thé étai cette époque l'objet d'un fort considérable entre la et la Chine. A vrai dire, le de l'opium était la principal de la Compagnie, et ce qui l de succomber sous les chi mes de la conquête. La ( donc en résumé la mame cière de l'empire britanniqu Nous avons dejà vu lord ( toutes les ressources de l sées, se faire une ressour de l'argent que portaient le de la Chine. Lord Wellesle occasion d'imiter cet exem portance de ce commerce culté habitu**elle des relatio** Etats du céleste empereur 1 lord Minto qu'il **y aura**it avantage pour les Anglais sur les lieux une place de 1 conséquence il fit partir et expédition, sous les ordres i Drury, pour prendre poi l'île de Macao, à l'entrée de de Canton. L'amiral n'eut au à faire cette conquete; ma nois rompirent aussitot i merce avec les Anglais et d qu'ils ne renoueraient pas tout appareil guerrier et de leurs côtes. Les Anglais rent donc de leur conquête consiance ébranlée des Ci longtemps à renaître. Com voit, partout où s'avance at la politique anglaise, à Tébéi boul, en Chine, elle ne fait ( la piste de lord Minto. Ca d'Etat qu'une politique de r ment avait choisi pour son tant et envoyé dans l'Inde po ner la retraite, y a au cost jeté le **rayonnement de la p** britannique par delà toutes i qu'elle eût jusque-là convoité quarante ans d'avance, avec

547

es points les plus reculés atteindre. Les dernières de Caboul et de la Chine, sine aujourd'hui deux ans ont fait que reprendre la point où l'avait posée lord t les clartés de son intellidaient le programme qu'il ouvoir accepter d'abord et on l'avait enfermé.

on l'avait enfermé. le singularité réservée à la et homme illustre de trouon trop à l'étroit dans les ette Inde qu'il avait misver déjà trop grande. Les ar l'adjonction de la Holipire, se trouvaient alors possessions hollandaises hipels de la Chine et des i tiraient peu de parti, ils u redoutables et l'on pouconvenient, au moins tant la guerre européenne, les teter en paix. Lord Minto sant sous le vent des îles t de Bourbon, dans son ondres à Calcutta, avait session de ces îles au nom e-Bretagne, résolut de ne plus longtemps les Fran-, il fit les préparatifs de , et le 4 août 1811, une se portant des troupes de nt mouilla dans la baie de gouverneur général qui cette expédition y prenait : simple volontaire. Les ises montaient à 11,960 nt pres de la moitié étaient

toutes vieilles troupes d'une valeur éprouvée, ommes qu'avaient formés s guerres de l'Indoustan an. Il n'en était pas de roupes françaises, toutes recrues, non dressées, ns aguerries, et surtout ce climat sous lequel, en sons, de dix amis rassemme table, l'un peut être iterré dans la semaine par ires. Le général en chef nssens, Belge d'origine, pourage et de quelque ha-

bileté, mais qui n'avait aucune de ces grandes qualités qui enfantent les grands succès. Son plan de défense, assez bien conçu, était d'abandonner Batavia, ville très-malsaine, et de se retrancher non loin de là, à Welterwreden, point remarquable par sa salubrité. Pour ôter aux Anglais les ressources et les renseignements que leur pourrait fournir la possession de la capitale, il la tit évacuer par la population, rompit les ponts et les aqueducs qui y amenaient l'eau potable, et enleva ou détruisit les approvisionnements. Son tort fut de s'en tenir à ces moyens de défense et de ne chercher à contrarier ni le débarquement, ni la marche des Anglais sur Batavia. Les magistrats et quelques centaines de Malais étaient restés dans la ville. Ceux-ci commençaient déjà à piller lorsque les Anglais se présentèrent aux faubourgs. Les magistrats allant au-devant du colonel Gillepsie qui commandait en chef, mirent la ville sous sa protection. Le 8, les couleurs anglaises l'urent arborées sur les édifices publics. Dans la nuit qui suivit, le général Ja**ns**sens voulut réparer par une autre faute la faute qu'il avait faite de laisser les Anglais débarquer et arriver sans obstacle jusqu'à Batavia; il tenta un coup de main sur la ville. L'ennemi qui s'y attendait était sous les armes, et quoique les hommes, à défaut d'eau, eussent trouvé dans les maisons beaucoup de liqueurs, l'attaque fut repoussée sans la perte d'un seul homme pour les Anglais. Deux jours après, le colonel Gillepsie ayant reçu toute son artillerie, prit l'offensive et marcha sur Welterwreden. Les Français l'avaient abandonné et avaient pris position sur la route de Cornclis. Cette position était trèsforte; mais Janssens la laissa tourner. et fut mis en déroute avant même que le gros de l'armée anglaise fût arrivé sur le champ de bataille. Cette bataille peu disputée leur livra 300 canons enfermés dans l'arsenal de Welterwreden et d'immenses approvisionnements de toute nature. La perte des Français sur le champ de bataille fut

de 500 hommes et de 4 pièces d'artillerie; les Anglais n'eurent que 17 hommes tués et 72 blessés. Janssens se retira à Cornelis. La mortalité régnait deja dans ses troupes. Cependant par son énergie il réussissait à relever les courages et à inspirer la confiance du succès. Cornelis était un camp retranché formidablement fortifié et couvert ù l'est et à l'ouest par deux rivières. L'armée anglaise avait suivi de près les vaincus. Elle fit venir sa réserve et son artillerie de siége, et commença à ouvrir ses tranchées au bruit des fusillades et des cris de *vive l'empereur!* par lesquels les Français célébraient dans ce coin du monde et à 5000 lieues de distance la fête de leur souverain. Les batteries des assiégeants étaient construites et leurs canons montés dans la nuit du 23; ils tentèrent ce jour-là sur la place un coup de main qui ne réussit pas. Dès le lendemain leur feu commença. La canonnade dura toute la journée et fit de grands ravages dans l'une et dans l'autre armée; mais les Français souffraient plus encore du climat que du feu de l'ennemi. Le général anglais, bien qu'il commandat à des troupes mieux acclimatées par leur habitude de la **tem**pérature et des pays malsains de l'Inde, redoutait cependant pour elles les fatigues d'un long siège et craignait de leur imposer des travaux au-dessus de leur force. Il revenait toujours à l'idée d'en finir par un coup de m**a**in heureux. Une scule dissiculté l'arretait. Les mesures prises par le général Janssens pour cacher à l'ennemi le secret de ses forces et de ses ressources, avaient été si efficaces, que le général Gillepsie ignorait absolument quels étaient la garnison et les approvisionnements du fort; il ne savait même que d'une manière imparfaite quels étaient la disposition des ouvrages et leur système de correspondance. Un déserteur d'origine hollandaise vint lui donner à cet égard les éclaircissements qu'il désirait et la tentative fut résolue. Le 26 août, à minuit, le général Gillepsie se mit lui-même à la tête du détachement aventureux qui

allait exécuter l'entreprise teur hollandais lui **serva**it fit un long détour dans u difficile, où les embarras d eurent bientőt séparé la queue de la colonne. L etait déjà arrivée à un c se croisaient plusieurs che que le guide déclara ne plu où tourner. Après quelqu de conseil, un officier qu précèdemment une recons ce côté, crut reconnaître qu'il fallait prendre. Le gi ques pas de la se reconnut. eilet on se trouva bientôt retranchements français. A perçut que la moitié de l'a restée en arrière, il foliait l On retourne sur ses pas; les deux fractions du déta rencontrèrent, le jour Incertain de ce qu'il ave Gillepsie calcule les incon la retraite et les dangers taque qui ne sera pius ur Mais d'autres attaques s points devaient venir en a ci ; elles échoueront si l'ai cipale n'a point li**eu. Cett**i tion jointe au caractère réi le décide promptement; lueurs du crépuscule on at sentinelles fr**ançaises. Un** fait entendre; il n'y avait p ment à perdre; on s'élance poste placé au pied de la redoute est enlevé ; en un il la ligne des fortifications foudroie. Les boulets pass sus de la tête des Anglais geant à la baionnette, mo calade et s'emparent des ca qu'on ait eu le temps de les Une première redoute éti elle livrait le passage de Après avoir assuré la défea Gillepsie s'élance sur unt doute intérieure et s'en e core, non sans quelques colonel Gibhs de son côté une troisième; mais là det français s aient juré de m ber vivants aux mains de l'e

INDE. 549

udre où ils mettent le ion et emporte avec la négeants et les assiégés. à loin de là avait été ren-I par la commotion, controite, Gillepsie par la côt toutes les batteries t emportées; une quae tombe dans les mains et ensin le petit fort de and presque sans résisip retranché avait perdu ranchements. Tous les 3 avaient fait leur joncs ordonna la retraite; ordre; et Gillepsie avec oursuivit les vaincus jusnemin de Buitenzorg et risonniers, dont 2 généels, 4 majors, 21 chess 60 capitaines, 124 lieuifin deux aides de camp issens. Par cette capture ise se trouvait réduite à s, sur lesquels bon noms s'étaient jetés dans les aient disparu. L'armée de 9,500 hommes. Buia être une position foranssens avait songé a la ; on y travaillait encore nglais y arrivérent (28 ireusement les ouvrages eu avancés, et d'ailleurs ersonne pour les délenarmée, le général Jansou rassembler que quelavec lesquels il se reti-Lord Minto qui, a deux des époques différentes, offert la paix, lui fit nir ses propositions. Le idit qu'il se flattait de ore assez de ressources la fortune ennemie. En il envovait par les frégahe et la Méduse un de camp en France, pour y ivelles des derniers évéssurance de la résolution ne point abandonner l'île purrait tenir. Il espérait indigènes pour faire aux guerre de détail qui les

épuiserait et finirait peut-être par les rebuter. Effectivement, la prise du fort de Cheribon et celle du général Jummel, entraînant bientôt la reddition du peu de cavalerie que Janssens avait avec lui, le général, resté seul avec son état-major, en fut réduit à chercher des partisans parmi les indigènes. Dans cette extrémité, il repoussa une fois encore des propositions de paix qui lui furent adressées par le général sir Samuel Auchmuty conjointement avec l'amiral. Sir Samuel lui écrivait : « Assez, Monsieur, a été fait pour la gloire; songez maintenant aux intérêts qui se trouvent sous votre protection. En vous soumettant à une destinée devenue inévitable, arrêtez la main des misérables en ce moment peut-être baignés dans le sang des colons... Mais si le sang doit être versé sans nécessité, si les indigènes sont laissés libres de piller et de m**ass**acrer les Européens de Java , nous vous en rendrons responsables, vous et vos adhérents actuels. C'est notre ferme volonté de prévenir ces horreurs; votre persévérance dans une cause sans espoir ne doit pas rendre nos efforts inutiles. » Le général répondit : « Les fidèles vassaux du gouvernement ont la même cause à défendre que moimême; je leur dois la même protection qu'aux sujets directs de Sa Majesté l'empereur et roi. Je ne suis point insensible aux maux endurés par les habitants de la colonie, mais il n'est pas en mon pouvoir de les soulager. J'ai une trop haute opinion de Votre Excellence pour n'être pas assure qu'en même temps qu'elle combat ceux qui ont les armes à la main . elle saura protéger les paisibles colons et les indigènes qui se trouvent dans les lieux occupés par les troupes de Sa Majesté Britannique, et prévenir les horreurs qui ne sont pas les résultats nécessaires de la guerre. »

Quelques jours après, le général se trouvait à la tête de 1,500 hommes qui lui avaient été en partie fournis par un prince indigène nommé Prang-Wedom, ayant rang de colonel dans l'armée française. Avec cette force, il vint prendre une position formidable par elle-même près de Samarang, dans la chaîne des montagnes qui partage en deux l'île de Java, de l'est à l'ouest. Ces 1,500 hommes n'étaient guère que de la cavalerie. Malgré cette circonstance, les officiers anglais jugérent la position inattaquable de front et résolurent de la tourner. A peine furent-ils maîtres de quelques hauteurs voisines, où ils établirent leur artillerie, que l'armée javanaise de Janssens les voyant se precipiter dans la vallée qui la séparait d'eux, se sentit ébranlée par tant d'audace. Après une courte canonnade elle làcha pied sans laisser à l'ennemi le temps de remonter la hauteur qu'elle occupait : Javanais et Malais s'enfuirent saus même enimener leurs canons. Encore une fois resté seul, le général Janssens se réfugia dans le fort de Salatiga, mais là, vovant qu'il ne pouvait tenir et que c'était poursuivre une chimère que de compter sur des soidats comme les indigénes, il lit demander à sir Samuel Auchmuty un armistice pour régler les conditions d'une capitulation. Irrité sans doute des refus qu'il avait essuyes précédemment, sir Samuel ne voulut accorder aucun délai, sauf 24 heures, et aucunes conditions que celles qu'il dicta lui-même. Ces conditions étaient que le traité comprendrait Java et ses dépendances; que tous les militaires seraient prisonniers de guerre; que le gouvernement anglais demeurerait libre d'agir comme il l'entendrai**t sur** tous les points; que toutefois il garantissait la dette publique et le papiermonnaie liquidé. Janssens eût voulu faire des objections, il sollicita une entrevue avec sir Samuel. Celui - ci mettant dans ses procédés une rigueur peu excusable entre gens de guerre, la refusa avec dureté et insista pour une acceptation immédiate et catégorique. Il se mit même en mouvement sur Salatiga. Janssens n'avait plus qu'à se soumettre. Il ecrivit à sir Samuel une lettre où l'on remarque ces passages: « Dans une situation semblable, je ne pouvais prétendre à dicter

les articles d'une cesitule une chose m'a affecté, je l' le refus de Votre Execle avec moi un entretien. Ce engagée à rien. La prolon suspension de l'armistice : à fait indifférente. N'ayant soldat, il n'y avait plus po sibilité de résistance. Je su que si Votre Excellence m cet entretien, elle eut con abandonner aucun des av son gouvernement venait a m'accorder une capitulai termes eussent **été mo**il moins humiliants pour a minait en recommandant anglais « d**'adoucir, autan** rait pouvoir le faire, la ci officiers qui **avaient eu le** servir sous ses ordres. > de l'orgueil bl**essé dans** ur d'honneur et de courage avec une dignité qui la n que sorte plus touchante. voyé immédiatement en et les Anglais ayant conq les Français, n'eurent | conquérir sur les indigène tain sultan de Djocjocai les Anglais daignaient vou les força tout à coup à guerre. La haine qu'il nou tre les Europ**éens étouffa**l lités, il s'allia avec son en sin le sultan de Soulou. I pres troupes avaient été & une première rencontre. Gillepsie était parti pour! l'avaient appelé des évén seront exposes tout à l'h qu'il revint, les alliés avait pied des forces considéral quelques essais de concilia firent que rendre l'ennemi gant, le général jugea qu'il avec resolution, et vint se vant Djocjocarta. La garnis 6 à 7,000 hommes . mais ( fort nombreuses et qu'o 100,000 hommes, erraient environs, prétes à tomber : glais à la première occasion glais s'étaient logés dans w

ais auprès de Djocjoı, qui avait escarmouc eux, leur fit sommae à discrétion, et tenta la nuit quelques sorrepoussées. La faigeants qui ne leur peraire un siège régulier, aussi toute retraite. Il à ou périr, et l'agitalans toute l'île mettait récente conquête à la ement qui allait se pasr escalade fut résolue. ; commandé pour cette lau pied des murailles échelles sans avoir été ré le feu engagé presiais trop tard, par les glais restèrent maîtres l'où l'ennemi s'enfuit sistance pour se réfunosquée. Là il tint enres, mais le sultan se

à se livrer aux Anavaient combattu un aussi, comprenant la dre et de la discipline, s'était écarté pour le cette ville prise d'asmême du sultan fut se de Djocjocarta (juin résléchir à l'empereur se hâta d'accepter la ions qu'on lui offrait. es imitèrent cet exemde bandes qui parcouissa prendre, ce qui re paisible le règne des va.

égnait un sultan dont arang-Battou, se plaipèce d'excès, et faisait aux habitants de Paétaient les sujets de nuit, il lui arriva de plence à la femme d'un pène, dans l'intérieur prerie hollandaise. Atte de cette femme et de patrouille hollandaise e à Son Altesse et la qu'il ne lui resta d'auue de se jeter à l'eau.

Le prince, humilié de cette aventure, jura de se débarrasser des Hollandais. Deux jours après, comme leur chef était mandé auprès du sultan, des Malais s'introduisirent dans la factorerie, enlevèrent tout ce qu'ils y trouvèrent, hommes et femmes, et les mirent dans des pirogues où ils les poignardérent. Les Anglais eussent pu trèsbien ne prendre aucune part à cette querelle où ils n'étaient point intéressés. Cependant lord Minto, mis en goût de conquête, sans doute par ses premiers succès dans Java, résolut de venger les Européens si indignement massacrés. Vers le 15 avril suivant. la flotte anglaise jetait l'ancre devant Palimbang. Le sultan, qui avait l'intention de se défendre vigoureusement, entama d'abord un simulacre de négociations, et essaya d'attirer les Anglais dans des embûches. Gillepsie, avant de répondre aux tendresses du sultan, demanda des otages, et tout en échangeant des messages avec l'ennemi rusé, força le passage de la rivière Soudang et prit possession du fort qui commandait ce passage et qu'on hésitait trop à lui livrer. Cette vigueur d'action déconcerta un peu les combinaisons astucieuses du sultan. Mille indices dénotaient aux Anglais les piéges où on les voulait prendre, et les avertissaient de ne point s'endormir sur des négociations perfides. La confusion que la brusque occupation du fort de Borang avait jetée dans Palimbang, faisait en outre circuler mille bruits alarmants de massacres et de pillages préparés dans la capitale. Pour couper court à ces anxiétés, Gillepsie se fait mettre à terre avec un détachement de grenadiers et quelques officiers, et marche droit à Palimbang. Un coup de canon qu'on entend bientôt après, vient jeter l'alarme dans la flotte sur le sort du général. Un second détachement est expédié à sa recherche. Entouré de bandes armées qui lui adressaient des menaces, mais que son courage et sa fermeté savaient contenir, le général continuait sa marche sur Palimbang. Les lueurs d'un orage équatorial éclairaient sa marche. Les lueurs de l'incendie s'y ajoutèrent quand il fut entré dans la ville. Arrivé au palais, il t**rouva** les cours et les chambres remplies de sang, parsemées de cadavres. L'incendie dévorait les maisons voisines et menaçait de se communiquer au palais. Pourtant les Anglais ne pouvaient plus le quitter sous peine de périr assassinés par cette foule dont les fureurs et les flots allaient grossissant sans cessc. Ils en fermèrent toutes les issues, excepté une seule, et ils y étaient ainsi barricadés lorsque vers minuit ils entendirent des cris qui leur annonçaient l'arrivée du détachement qu'on avait envoyé après eux. Ce détachement se composait de soixante hommes du 89° régiment. Gillepsie n'en avait amené que douze ou qui**nze** avec lui. C'est avec cette douzaine d'hommes que dans la confusion générale il avait pris possession d'un palais, ou plutôt d'une citadelle garnie de cent dix pieces de canon. Il eut recours aux plus promptes mesures pour rétablir l'ordre, et grace aux souvenirs laissés par la conduite de Pangarang Battou et par l'administration de son pere, les habitants ne cacherent même pas la joie qu'ils éprouvaient de se voir soumis à ce régime nouveau. Le 28 avril, après avoir arboré les couleurs britanniques sur le palais, le général Gillepsie songea à rétablir un gouvernement dans le pays. Un frère du sultan, Pangarang Adipati, avait blàmé le massacre des Hollandais ; le géneral jeta les yeux sur lui pour remplir le trône vacant. L'esprit de ruse inhérent au naturel des peuples orientaux, et la méliance si nécessaire aux Européens dans les premiers rapports qu'ils ont avec ces peuples, entravèrent pendant quelques jours la solution de cette affaire. Cependant le 14 mai, le nouveau sultau fut installé en grande pompe par Gillepsie au nom de Sa Majeste Britannique et de l'honorable Compagnie des Indes, et deux jours après la flotte mit à la voile pour Java.

L'année 1813 vit encore un renouvellement de la charte de la Compagnie. Les grandes questions du monopole ou de la liberté du commerce, ag nouveau avec passion, obliga Compagnie à défendre son privi allaits'ébranlant de plus en plus entendre en sa faveur des t parmi lesquels figura en premit Warren Hastings. L'entrée de lard illustre dans l'enceinte e dant tant d'années, il avait ve des lois suspendu sur son bo sur sa liberté, y excita une s profonde de curiosité, d'admi de respect. Toute l'assemblé d'un mouvement unanime. L étaient effacées, les accusateur disparu. Une génération au passé sur l'œuvre de Warr tings. A cette distance, les guenille souvent souillée, adi toute œuvre humaine, se dans l'ampleur du résultat apparaissait avec grandeur et La génération qui saluait Wai tings était aussi juste que l'avait accusé. Le nouveau bi au mois de juillet, dans l'un l'autre chambre. Il n'était q production peu altérée du b dent. Le monopole de la Ca était maintenu, et la liberté merce admise en **même tem**p un certain point par une di qui autorisait les vaisseaux ( tain tonnage à trafiquer dan moyennant une licence de la gnie. Contre le refus de celle avait appel au bureau du i Toutes les autres modificati daient a étendre la compéten pouvoirs de ce bureau, c'est-i pouvoir royal dont le bureau émanation. Quelques mesure prises aussi en faveur de la 1 et un siége épiscopal créé.

Le successeur de lord Minété nomme au mois de novembil arriva dans l'Inde l'année set, le 4 octobre 1813, lord de remit les pouvoirs. Ce su était le marquis d'Hasting Minto, de retour en Angle mourut presque aussitôt.

INDE. 553

PITRE XXV.

TRE LES GOURKHAS.

qui avait fini par tourue guerrière, avait léd'Hastings une guerre c les Gourkhas. Les une tribu belliqueuse abitait, au nord de l'Ine Népaul, un petit terneux. Ils adoptèrent de . tactique européenne; avantage, vers 1760. fs commença à fonder, es voisins, un royaume es progrès en furent sins de cinquante ans, gagnant de proche en t étendu leur empire ère de l'Indoustan, de-, à l'est, jusqu'au Satt-Au pied de leurs monie longue forêt d'où se out le bois qui s'emconstruction des bâti-; à la navigation du foret abonde en éléits que les autres races dont l'ivoire est plus re la forêt et le terri-'étend une vallée trèspäturages sont, aux de mai, le refuge des la sécheresse chasse ridionales de l'Indousque rapporte ce droit a source principale du ts rajalis de cette consi une source de conet d'éternelles contesit d'envahissement qui rkhas un peuple puisen esprit d'usurpation orts de voisinage qui tôt divisent les chefs, amène la guerre. Dans 1760 à 1810, les Annis plus d'une fois en s Gourkhas, soit pour it pour interposer leur enfin pour exercer des Des zemindars du

territoire anglais avaient eu fréquemment à se plaindre de l'esprit dont nous venons de parler. Toutefois, tant que les entreprises des Gourkhas, vexatoires seulement pour les zemindars, n'entamaient pas la souveraineté ou le revenu de la Compagnie, celle-ci, suflisamment embarrassée d'autres aflaires, laissait crier ses agents, ou se bornait à faire quelques représentations. Quelquefois les Gourkhas envahissaient le territoire d'un rajah tributaire des Anglais, et se faisaient tolèrer dans cette usurpation en continuant à payer son tribut. Cette substitution de personnes admise, ils en prolitaient pour élever, comme ayants droit du rajah dépossédé, des prétentions plus ou moins fondées. Un certain territoire de Boutwul avait été acquis, après la mort de son rajah, par les Anglais, qui en avaient dédommagé la famille du défunt, moyennant la cession d'un autre district. Peu après, en 1804, les Gourkhas ayant conquis le district de Palpa, revendiquerent celui de Boutwul, comme dépendance de leur conquête, et commencerent par y envoyer leurs collecteurs. Aux réclamations de sir George Barlow, les Gourkhas répondirent en offrant de posséder Boutwul comme tributaires des Anglais, et de régler ce tribut sur le taux qui avait été fixé primitivement avec leur zémindar. Le gouvernement, qui tenait non-seulement au tribut, mais à la possession directe, repoussa cette proposition. Lord Minto survenant, laissa là cette affaire pendant plusieurs années. Mais, au temps où la crainte des projets de Napoléon lui faisait envoyer une ambassade en Perse, une autre à Caboul, une armée chez les Seiks, il voulut aussi régler ses démêlés avec les Gourkhas, et accrédita auprès d'eux un commissaire chargé de procéder à une exacte délimitation de frontières. Les Gourkhas s'étudièrent à faire trafner les négociations en longueur, et, chemin faisant, ils occupaient des villages, levaient les impôts, et mettaient à la raison les rajahs récalcitrants. Ils finirent par forcer le gouverneur

général à leur donner un ultimatum très-net et assez menaçant (juin 1813). Leur réponse, qui se fit attendre six ou sept mois, fut reçue par le marquis d'Hastings. Celui-ci répliqua par une injonction formelle d'évacuer les territoires en litige. Les cheis gourkhas, convoqués par le souverain à Katmendou, tinrent conseil; et le système de la résistance aux pretentions britanniques ayant prévalu, à l'expiration du délai que le gouverneur général avait fixé, trois compagnies anglaises entrèrent sur les terres contestées, et y établirent les agents de l'administration. Les Gourkhas n'y mirent d'abord aucun obstacle, mais lorsque les trois compagnies se retiraient, il les attaquèrent, et la guerre commença. Les opérations toutefois furent ajournées à la saison suivante, à cause des plui**es** qui commençaient, et aussi pour laisser aux sujets anglais, engagés d'affaires avec les Gourkhas, le temps de sauvegarder leurs interêts. Le gouverneur général s'était de sa personne rapproché du theâtre des opérations futures pour pousser plus activement les préparatifs, et assurer par luimême l'exécution des mesures de precaution qu'il crovait devoir prendre contre les Pindarrys, que cette guer**re** pouvait ramener sur les Anglais ou sur leurs allies. Enfin, tout étant prêt, l**e** 1er novembre 1814, il lança, a Lucknow, sa déclaration de guerre jusquelà suspendue.

Le théatre de la guerre présentait un front de deux cents lieues de long, que le gouverneur général résolut d'attaquer sur toute la ligne en même temps. Il divisa son armée en cin**q** corps. Celui de gauche, commandé par Ochterlony, qui, depuis les affaires a vec Lahore, en 1808, occupait Loudhiana sur le Sattledge, avait-ordre-de couvrir les contrees montagneuses sur la rive gauche de ce fleuve. Gillepsie, qui venait ensuite, avait son point de depart à Mirat , dans le Douab , d'où il devait envahir les vallees compris**es** entre le Gange et la Djamna, pour appuyer ensuite, en divisant ses forces. à gauche, vers Ochterlony, à droite,

sur Sirinagar. Le corps : Bénarès, sous le major gi Wood, avait son champ d dans le**s territoires contest**é et Palpa. Le corps principal. par le major général Mark porter sur Katmandou, cap paul. Le dernier corps, à commandé par le major Lu de protéger la frontière. réunies formaient un tots honimes environ, dont 6,0 lony, **4,000 à Gillepsie, 4,0** 8,000 à Marley, et 2,000 à renforts arriverent d'aille verses reprises sur les pa étaient devenus nécessa guerre de montagnes, où l anglais et gourkliss lutté lent et d'intrépidité**, ne pré**s suite de petits détails d'ur rët militai**re, mais pureme**i ils n'appartiennent qu'à d speciaux. Le résultat qui notre ressort, fut, en géné vorable aux Anglais. Dan tagnes du Maloun, Umur-: maintenir contre Ochterlo les forces supérieures et l d'habileté de celui-ci. Gill des débuts vig**oureux suiv** bitude, paya de sa vie un a raire qu'il voulut livrer à k de Nap**ali , où commanda**i Singh. Le colonel Marley, jor général Martindall , qui dèrent, ne furent pas plus la mort près, et cette cam pour le corps d'armée par u assez désastreuse. Le maj Wood perdit l'offensive d but, et, malgré les renfo furent envoyés, n'osa pas dre. Le général Marley, a ques escarmouches où les eurent l'avantage, se sentil intimidė, qu'il **n'osa plus** pas en avant au delà de c pacagère qui formait la bi tière du territoire gourkba. il perdit la tête au point d un jour, et d'abandonner: sans avoir prévenu person mis le commandement e aise était battue

campagne, qui 1815, le marquis ia de quelques alfaites parmi les eminemment Gardner, qui les s Gourkhas dans ssa de la province n par une capituha dans Almora, r general Martinrs des signes de tes gourkhas, qui bassage des Therontre 2,000 homrmée, et les culriony avait repris rs monts Maloun. es les forteresses. es armées, et fini**t** adversaire, Umur 5 mai 1815). Ces i l'empire britancompris entre la Des négociations eté plusieurs fois prises cette fois e gouverneur geses conditions, de toute la coniquise pendant la : la plaine de Tuigueur et jusqu'à s prises faites par e territoire d'un rajah de Sikim; ndou d'un agent rte et tout ce que ment de ce genre ; de ne prendre ervice du Népaul lu gouvernement

fficultés, surtout e a la plaine de s gourkhas y posi. Le gouverneur i indemniser par ente. Mais les jaue c'était la plaine nécessaire à leur ricts montagneux

ne produisant rien. Le marquis de Hastings consentit à abandonner la plaine, et, sous cette nouvelle forme, le traité fut accepté. Mais avant que les ratifications eussent été échangées, le parti de la guerre reprit le dessus à Katmandou. Umur Singh surtout , l'adversaire vaincu mais non dompté d'Ochterlony, était arrivé soufflant le feu de la guerre et de la vengeance. Il disait que c'était folie de se fier à un traité conclu après une défaite; il évoquait en exemple les souvenirs de Tippou Sahib, du rajah de Bhurtpour, et effravait les Ghourkas sur les effets de l'ambition anglaise. La guerre fut rallumee.

L'armée anglaise, au nombre de 20,000 hommes, était mise sous les ordres d'Ohcterlony; il divisa ses forces en quatre brigades, et ouvrit la campagne en personne, le 10 février 1816. Deux batailles successives qu'il gagna à Hurihurpour et à Sikurkutri réduisirent les Gourkhas à offrir leur acceptation du dernier traité. Mais Ochterlony leur répondit qu'ils devaient s'attendre désormais à des conditions plus rigoureuses, et continua de marcher. Enlin, devant Muckwanpour, le wackil gourkha présenta au général un exemplaire signé du nouveau traité, qui ne modifiait le premier que par quelques augmentations de territoire et quelques stipulations, tant en faveur du nabab d'Oude que du rajah de Sikim, auxquels on faisait des avantages sur la plaine de Turaï. Par cet événement, ses Gourkhas se trouvèrent anéantis comme grand peuple, et ramenés à l'état de tribu, d'où ils étaient partis un demi-siècle auparavant. Durant ce densi-siècle, ils avaient osé déclarer la guerre à l'empereur de la Chine, et l'avaient battu d'abord. Plus tard, l'empereur sit proposer aux Anglais d'attaquer les Gourkhas d'un côte, tandis qu'il envahirait de l'autre; proposition qui fut repoussée. Durant cette dernière guerre, les Gourkhas invoquèrent le secours de l'empereur, qui se regardait comme leur suzerain, et celui du Teshou Lama, leur chef religieux; mais rien

ne les put sauver de leur destinée. Les Chinois se prétèrent à intervenir, mais avec leur lenteur ordinaire, et la paix était conclue lorsque l'on reçut d'eux une première demande d'explications qui précédait la mise en mouvement de leurs troupes. Le gouverneur général envoya à Pékin le récit de ce qui venait de se passer, et le céleste empereur se déclara satisfait. Les Gourkhas, d'un autre côté, n'étaient pas bien assurés que l'armée chinoise une fois en mouvement ne fit tomber sur eux l'humeur guerrière dont elle se serait approvisionnée contre les Anglais. Ils firent demander au gouverneur genéral s'ils pouvaient compter sur son appui, et s'apprétèrent à bien recevoir les Chinois. Le marquis de Hastings intervint en effet, mais pour calmer ces peuples impétueux, et tout se borna a une entrevue g**rotesque** entre le wackil gourkha et le général chinois.

Toutes ces guerres n'allaient pas sans grandes dépenses, et les finances de la Compagnie se trouvaient dans l'état le plus désastreux où elles eussent jamais été; le pays était épuisé; d'autres circonstances encore s'opposaient à ce qu'on put émettre un **em**prunt. Délivré de tous les soins du gouvernement, le dernier; nabab d'Oude, Salut-uli-Khan, frère d'Azoff al Doulah, avait concentré tous soins dans celui d'amasser de l'argent. Les désordres de son administration, désordres dont il savait ne pas souffrir, avaient engagé plusieurs fois les Anglais à lui proposer un plan de réforme qu'il avait toujours repoussé. Sa mort laissa à son fils, Guzi-ud-din-Haïdur, le trone et d'immenses trésors. Pour prix de l'appui que lui prétèrent les Anglais, celui-ci consentit à laisser passer le plan de réforme, et, pour se concilier plus étroitement la faveur du gouverneur général, il n'hésita pas à lui accorder un prêt d'un crore de roupies (25,000.000 de francs), au modique interct de 6 pour cent. L'emploi peu judicieux que l'on sit de cette somme, fit qu'au milieu de la guerre contre les Gourkhas l'argent fut sur le point de manquer. On eut res seconde fois au nabab vizir q un peu moins d'empressemen un autre crore de roupies.

Cet argent ne fut pas int une expédition à Ceylan, où ( injures à venger et d'autre plus récents appelaient les s Anglais. C'est ici le lieu d sur des fai**ts antérieurs d** avons ajourné l**e récit pour** rompre le lien des événement comme p**resque tous les prem**i occupés par les Européens di avait appartenu d'abord a gais, puis aux Hollandais. les Anglais y prirent Trinqu rechercherent aussitot l'al l'empereur. La dynastie de : reur est malabare. Les fem dernier pays avaient sculet lege de donn**er des liéritiers** impérial. L'ordre de successi cependant point réglé d'avar lois ou par un usage fixe. L' commandait à une confédé seize chefs qui, à sa mort, d son successeur. L'ambassad par les Anglais à ce person rechercher son amitié, ne pro de vaines paroles; mais, en nouveaux venus profitèrent faveur où étaient les Hollan s'emparer de leurs possessit ans après, l'empereur moun qu'il avait eu d'une femme e et qui, par consequent, u'av droit au trône, y fut place c par les intrigues d'un min femme et les enfants légitime pereur, ainsi que toute sa fa rent jetés en prison, d'où s'échapper un frère de la reint Moutto-Saoni. La possession que toutes les côtes faisait à Anglais, dans Ceylan, une l assez considérable pour que liance fut sollicitée à la fois par Saoni et par le ministre Pali levi. Mais cette possession re paraissant pas encore sses sise à M. North, cet agent 🖼 (Ceylan avait été déclaré 🎮 du roi de la Grande-Bretague I N D E. 557

pagnie) refusa de la comprois ces démélés. Sans perdre alamé-Talevi se tourna vers ecrétaire du gouvernement, en par ses confidences sur rieur de Ceylan et sur ses 11-même, que le gouverneur linit par se laisser convain-Anglais pouvaient avoir ini enquérir de plus près. En e, au mois de mars 1800, **lacdow**al fu**t env**oyé comme ur à la cour de Candy. Cette excita des défiances et des ements réciproques, plutôt créa des rapports d'amitié. es propositions que M. Macit a faire, était celle d'une aire que les Anglais demanrcer à travers Ceylan, pour eux les postes echelonnés tes. Cette proposition fut i loin. Déjà même, dans le gar qui, de la part de l'emiit allé recevoir l'ambassas frontières de Candy, avait mauvais que M. Macdowal e réparer par les troupes amenées certaines parties tout à fait impraticables. ; en restèrent là pendant ncore. Mais, dans l'interprojets de Palamé-Talevi andi, ou, du moins, ses exécution lui paraissaient us. Il songeait à se placer iur le trône et à expulser . Un systeme de vexations es fut organisé contre cux. faction leur fut refusée; et, cour de Candy faisait des de guerre, le gouverneur re venue de mettre son arnpagne. Elle partit de Cojanvier 1803, sous le comt du général Macdowal. Une ne partit de Trinquemale, opposée, le 4 février. Ces nies montaient à près de mes. Elles se rejoignirent à tance de Candy, dont les ne leur avaient guère été ue par le mauvais état des La capitale elle-même ne

leur opposa aucune résistance. Les Anglais la trouvèrent complétement évacuée, et l'eussent même trouvée détruite, s'ils ne fussent arrivés à temps pour éteindre le feu qu'on avait mis en divers endroits. Ils commencèrent par installer sur le trône Moutto-Saoni, qui les avait suivis, espérant que son élévation créerait un parti en leur faveur. Mais il ne leur vint personne, Moutto-Saoni ayant été dégradé par un châtiment public que lui avait

infligé le dernier empereur.

Le projet des Ceylanais était de vaincre leurs ennemis par la ruse plutôt que par les armes. Ils comptaient d'ailleurs beaucoup sur l'insaluhrité du climat; et, au lieu de combattre, ils négocièrent. Seulement ils s'appliquerent à intercepter tous les convois, de manière à ce que les Anglais bloqués dans Candy eussent à lutter à la fois contre le climat et contre la famine. L'adigar avait en outre promis dix roupies par tête d'Anglais, cinq par lête de cipaye, ce qui était ajouter l'assassinat aux deux autres fléaux. Le premier ministre avait commence ses négociations par offrir au général Macdowall de lui livrer la personne de l'empereur. Un détachement sortit de Gandy à cet effet; mais, au lieu d'un prisonnier, il trouva une embuscade, et fut rudement ramené dans la ville. Cependant les calculs de Palamé-Talevi avaient été très-justes, et Macdowal, étroitement enfermé dans Candy par des forces très-supérieures, commençait à y sentir sa position tout a fait compromise. Le système de temporisations et de négociations l'avait amené à une situation extrêmement critique, dont le résultat était, pour comble de maux, de le rendre facile à l'ouverture de toute négociation nouvelle, seule voie de salut qui lui restât. Palamé-Talevi changea donc de batteries; il sit proposer au général la déposition du souverain actuel, et sa propreélévation sur le trône, moyennant une pension qui serait faite à Moutto-Saoni, dont les Anglais abandonneraient les prétentions. Macdowall s'embarqua dans cette intrigue,

et avec une telle confiance, qu'il se hâta, sur la foi de l'union établie entre lui et le ministre, d'abandonner la ville, où il ne laissa qu'une garnison d'un millier d'hommes. On le laissa tranquillement s'éloigner, mais, deux jours après, les Ceylanais se rapprochèrent de la ville et, sous prétexte de conserences, essayèrent d'enlever le gouverneur. Ce projet ayant manqu**é,** ils se mirent à débaucher les cipayes et les Malais, qui en effet désertèrent par bandes. Le reste de l'armée peuplait les höpitaux. Les rivières débordées mettaient obstacle à l'envoi d'aucun secours. Toutes ces circonstances enhardirent Palamé-Talevi à tenter, pour en finir, une action de vive force. Attaqués dans le palais où ils étaient établis, les Anglais repoussèrent le premier assaut (24 juin), mais, trop prompt à désespérer du succès d'une plus longue resistance, le major Davis, qui voyait son effectif réduit d'un millier d'hommes à environ 400, demanda à capituler. Il obtint pour lui, pour ses troupes et pour le prince Moutto-Saoni , la faculté de se retirer a Trinquemale; le ministre s'engag**eait** a prendre soin des malades et des blesses qu'on laissait à l'hôpital. Davis se mit en marche le même jour, emmenant avec lui 14 officiers et 20 soldats anglais, 250 Malais, 140 canonniers lascars, Moutto-Saoni et sa suite. Le Jendemain matin, comme il **était arrêté** sur les bords de la Mahavilla-Ganga, riviere débordée, il lui arriva un messager de l'empereur qui le somma, avec menaces, de livrer le prince Moutto-Saoni. Le major repoussa vivement cette exigence. Un second messager lui vint assurer que les intentions de l'empereur, loin d'être malveillantes pour le prince, étaient au contraire de le replacer dans le rang qui lui appartenait à côté du trône. Davis n'en persista pas moins dans son refus. Un troisième messager survient alors, annoncant que l'empereur lui-même , à la tête de toutes ses forces, va venir barrer la retraite aux Anglais s'il n'est obei sur-le-champ. Dans cette perplexité , le major, après avoir tenu un

conseil, croit devoir payer ( d'un homme le salut de s Moutto-Saoni, amené aux l'empereur, y est exécuté su chef anglais pouvait se cru après le sacrifice de son ( l'honneur britannique. Mai main (26 jui**n), nouvea**u 1 sommation de mettre bas sous peine de mort, avec l au contraire si l'on obeit : tance. Les événements, les l'abandon où ils étaient, a lement abattu l**es courage** Anglais n'essayèrent pas de moins en se défendant; ils leurs arme**s et se laissère**c prisonniers à Candy. Aucu arriva, sauf le major Davis taine Brunsley, qu'on gai otages, et quelques soldats consentirent à passer da ceylanaise. Tous les aut égorgés à **petit bruit, de**i tout le long de la route. L de l'hôpital, au nombre de rent le même sort. Un seul par miracle, et nous le re plus tard.

Après ces hauts faits, l'é sentit le cœur assez enflé prendre l'offensive et prépa sion des Anglais. Maihei un échec qu'il **essuya te**i contre un petit fort qu'il va dre avant d'attaquer Colomi ce grand courage, et la gue ou du moins se réduisit à d tres de patrouill**es. En 180**4 encore de **vastes projets qui é**l pour être remis à flot et pot encore en 1805. La mort couper court à des projets. Son successeur songen plut fermi**r qu'à continuer cette (** de leur côté les Anglais ne fu fachés de profiter du répit laissait. Ce répit dura enviro

Le successeur du meurtine mée de Davis s'était fait es tion de cruauté, même à C 1814, il cita devant lui son Eheilapor , pour se fair compte de curtains setes qui l

INDE. 559

gar n'eut garde de comau contraire il invoqua nglais contre son souvelirant, pour prix de ce ovince de Saffragam qu'il ée dans sa révolte. Le M. Bowring, déclina, ent, cette offre. L'empel'usage de Cevlan, tenait 'amille de son ministre, et leur mère. Le plus enfants, encore à la matête coupée, et la mère : à la piler elle-même dans le coup trappa si violemcurcux Eheilapoula, que et son intelligence en fu-; il ne sut opposer qu'une nce aux armées de l'emut plus de refuge que sur inglais. Le géneral Bowbord hésité à le recevoir; ant il lui promit des sea première entrevue qui ée. l'adigar, à la vue du ta en larmes et en sanita de lui la permission de père. Cependant l'empereprésailles sur les sujets Il en fit arrêter dix, qui se trouvaient dans ses t couper les bras, le nez s, et les renvova ainsi moururent, trois arrivénbo dans cet état. La solue. Le général eut le d'abord une proclamalarer qu'il ne faisait point peuples de Ceylan, mais tyran teroce qui violait ıt toutes les lois divines A peine l'armée anglaise nouvement, qu'on vit arier ministre qui passait à : la grande bannière de éléphants, les papiers de ation, etc., exemple aus-· les chefs de la province. mps, l'empereur s'amunpaler les messagers qui t de mauvaises nouvelles. les Anglais aux portes de il s'enfuit, et l'armée y oup férir. Alors se pre-

senta au quartier général un homme dans le costume du pays, mais de figure européenne. C'était ce caporal Thomas Toën, qui avait échappé au massacre des malades, en 1803. Les assassins, à ce qu'il raconta, après lui avoir arraché l'appareil de ses blessures, l'avaient laissé pour mort d'un coup de crosse de fusil dont ils l'avaient étourdi. En revenant à lui, il s'était traîné au bord d'un réservoir d'eau. Là, des soldats l'ayant découvert l'avaient pendu à un arbre; la corde s'était cassée. D'autres soldats survenant l'avaient pendu encore, mais à une corde qui ne valait pas mieux que la première. Pendant dix jours, caché dans une hutte abandonnée, il vécut de l'herbe qui croissait dans les fentes et de l'eau qui suintait des toits ou des murailles. Le besoin l'avant un jour chassé au dehors pour ramasser quelques racines, il rencontra un vieux Ceylanais qui lui offrit un plat de riz. Le bruit de cette aventure étant venu jusqu'à l'empereur, la superstition, à défaut d'humanité, l'intéressa au sort de cet homme tant de fois et si miraculeusement sauvé. Il donna ordre qu'on en prit le plus grand soin et toutefois le garda si sévèrement qu'une femme, pour avoir essavé de faire passer une lettre de Toën au major Davis, fut mise à mort. Quelques lambeaux d'une Bible anglaise, trouvés par hasard, furent l'unique distraction de ce malheureux depuis le mois de juin 1803 jusqu'à peu près à pareille époque de 1814.

L'empereur, abandonné de tous ses partisans, errait seul avec deux de ses femmes dans les environs de sa capitale. Il y fut découvert dans une maison, ramene les pieds chargés de fers, les mains garrottees derrière le dos, au milieu des injures et des coups de la populace; peut-être eût-elle fini par le mettre en pieces, mais un détachement anglais rencontra le cortége et s'empara de l'empereur, qui fut aussitôt envoyé à Colombo. Là, on le traita avec plus d'humanité qu'il n'en inéritait et qu'il n'en attendait. Mais le trône fut déclaré vacant, les dreits

de la dynastie malabare abolis, et, du consentement des chefs, avec qui on en passa le traité, la domination du roi d'Angleterre proclamée sur toute l'île.

## CHAPITRE XXVI.

BEPRISE DU SYSTÈME D'ALLIANCES PAR LOBD HASTINGS. GUERRES CONTRE LES PINDARRYS ET LES MAHBATTES.

Nous avons parlé des précautions que lord Hastings crut devoir prendre au commencement de la guerre des Gourkhas contre les Pindarrys ou autres ennemis qui pouvaient lui venir de l'ouest. De graves évenements en ellet se preparaient de ce côte. Grâce à l'abandon formel que les Anglais avaient fait de toute prefention à intervenir dans les affaires des princes du Malwa et du Radjpoutana , Emir Khan, Scindiah, Holkar s'etaient puissamment relevés. Nous ne ferons point entrer nos lecteurs dans le dédale d'intrigues qui les faisaient tantôt s'unir, tantôt s'entre-choquer. La maison de Holkar, un instant compromise par la démence de son chef, avai**t été sou**tenue par une femme, Toulsah Bêi. Enlevée par Holkar a son mari qui avait été d'abord jeté en prison, puis envoye dans le Deccan avec quelques cadeaux, cette femme avait de la beauté, de l'ambition de l'intelligence et de la cruauté. Fille d'un brahme de la secte de Mann-Bhao, elle avait reçu plus d'instruction que n'en recoivent ordinairement les filles de l'Inde. Après une révolte contre Holkar, dont la demence était devenue furieuse , elle prit la régence de l'Etat. La mort de Holkar (1811), qui avait fini par usurper la place de Casi Bao, et par le mettre à mort, ayant fait monter sur le musnud un enfant en bas åge que Djeswunt Rao avait eu d'une femme de caste inférieure, Toulsah Bêi conserva la régence et affermit son pouvoir. Elle joua un grand rôle dans le conslit d'événements qui agitèrent alors toute cette partie de l'Inde. Au milieu

des trahisons à l'intérieur, res au dedans, des ravages d rys, elle dépensa en petits m petites perfidies, en petites en petites guerres, toutes moins nécessaires pour ac seulement pour maintenir sance, une force immense. lution inflexible et un re courage. La mai**son de Holl** avait prise toute ruinée el rien, se relit entre ses maiu une partie **de son lustre. S**e son côté, avait employé les lui laissait son traité avec l à réduire **tous les petits ch**e quels sa maison **pouvait ex** ques prétentions. Il demélés avec le gouvernem nique au sujet du rajah de s'était mis sous la protect puissant voisin. Il en res cœur de Scindiali des ferme contentement qui, joints causes, l'engagèrent biento entreprises où il ne pouvai dre ce qu'il venait de reconq tant d'efforts. Mais, de tout sances, les Pindarrys surtou formidablement accrus ; en en portait déjà l**e nombre** Ils étaient le brandon de discordes, les boute-feux de entreprises, surtout contre nement anglais.

D'un autre côté, le peschwa vail comme les autres d'une tion de son pouvoir, suppoi loureusement les étreintes di Bassein. Les difficultés surg chaque instant dans ses rap les Anglais. Il y eut surtou faire grave à **propos d'un co**t voulait forcer le rajah de G regier. Comme le compte & sant, et que la liquidation est le Gucowar tout entier, les interposèrent leur médiation pëcher les hostilites immim ambassadeur de Gucowar, 🕶 nah sous leur garantie, ful! par suite d'un complot entre wah et son ministre. Le rie glais demanda au peachwai

e, ou du moins son ı ce qu'il eut démon-Comme le peschwah t å gagner du temps, lent devint bientöt exigences plus grancoupable ne devait e arrêté et détenu mais remis entre les i. Le résident avait quoi se faire obéir; ivait épuise toutes finit par se soumet-Trimburkji fut ar-Anglais, qui l'emmeescorte. Le peschlant les apparences, a renouer une ligue empire anglais.

temps, Ragodgi rt, laissa le trône à nbécillité de ce nouait une régence, pour aient deux compéti-, veuve de Ragodgi, n neveu. Les deux ent également l'apmais Apa Sahib ofle conclure le traité s repoussé par Rattre à sa solde un nglais. Le traité fut ditions. L'Etat de lans la ligue formée nent britannique et défense du Deccan; voir une force auxiet à tenir un conrêt pour agir en cooe force : celle-ci était illons d'infanterie, avalerie et de l'aron l'augmenta de et le contingent du ,000 hommes, dont ). Le rajah s'engaune partie de la déir son propre revenu ssion de territoire; utre à accepter l'arais dans toutes les i ne jamais negocier ceux. Le corps auxier immédiatement en campagne. Ce traité donnait une grande force aux Anglais dans la guerre qu'ils voulaient faire. Aussi, à peine tut-il signé, que la campagne com-

mença. A force de croître en nombre, les Pindarrys avaient fini par se ranger sous plusieurs chefs, dont quelques-uns même étaient parvenus à se faire de petits Etats et à devenir des façons de princes. Emir Khan surtout, dans le rôle de souverain, avait presque réussi à oublier et à faire oublier le bandit. Dans cette dernière levée de boucliers des Pindarrys, il eut l'art de ne se point trop compromettre et d'assurer les Anglais de sa neutralité par un traité, ce qui le mit pour la première fois sur le pied de prince reconnu et indépendant. Les autres chefs principaux qui allaient soutenir le poids de la guerre que lord Hastings préparait contre ces bandes, étaient au nombre de trois : Chittou, Kurrim Khan et Wasil Mahomet. Le gouverneur général se proposait très - sérieuscinent l'extermination totale des Pindarrys; mais, à vrai dire, ce projet n'était qu'une partie d'un plus vaste plan que la prochaine campagne avait pour but de réaliser. Ce plan n'était rien moins qu'un remaniement du système politique de l'Inde et la reconstitution de l'empire britannique sur une assiette nouvelle. Lord Hastings voulait faire entrer tous les Etats et tous les princes de l'Inde dans un système de confédération générale, dont le gouvernement anglais aurait été le protecteur et le suprême médiateur. Les relations de ces Etats entre eux une fois fixées, toute guerre leur eût été interdite, et les possessions, les droits de chacun reconnus, déterminés, lui devenaient ainsi assurés à tout jamais sous la garantie de la puissance anglaise. Le retour des désordres qui venaient de les mettre tous à deux doigts d'une ruine complète, était rendu impossible; la puissance précaire qui, dans tous les temps, était l'état normal de cés princes toujours à la merci d'un voisin insatiable, d'un sujet ambitieux ou de quelque aventurier heureux, faisait 1 die

delication of

Control Control

61.) r

NO -कामगरी l'un 1100 क्ष भ्य t abst AND IL ъъ, à THE ICE'S is deerepter ffrovait pourlant s leurs teurs n'edt ambetion e savait, present que ◆ responsana 'es circonshi Ventrennsc or, il se mit min avec Holun, lex rajalis Doudpoor, indre imporpresider sur it ons qu'aux etre les Pinata le 8 juil-

ed par l'ared et a l'ouest
in Larmee de
e o quitre die, ou celle
e ta Dismoa,
composait
use de cavao et di major
en de droite,
mator gé-

or major géor tre brigade or cre. La di tre sons le or treis brior treis bri-

serve, ou quatrième dis ordres du major général était composee de la m Deux autres corps d'obs les ordres du major ( man et du brigadier gei longement vers l'est re taire jusqu'a l'extrémit du Bahar. L'armée du D 51% divisions, et avait p chef sir Thomas Bislan division, on division était forte de trois les tene, d'une brigade de c brigade d'artifierie 🌬 dees pur sir Thomas Haiderabad comptait @ d'infu terie et une de les ordres du brigadier ( ton; la troisième divisi ments d'infanterie india ment de cavalerie légéri d'artillerie legère, sous le brigadier géneral sir Ju la quatrieme division, brigades d'infanterie. d'artiflerie legere, une valerie, sous les ordres général Smith ; la cinqui à Nagpour, trois briga ric, plus quelques detac fanterie indigene et dos division de réserve . le brigadier général Ma posart d'une brigade d'une brigade de cavale tochement d'artillere 🐠 autre corps s'organisme rate pour agir de en cité. semble des torces qui sila lement anennter fes Pin encore abolit le goard peschwah, et substitue voit, dans l'empire min

prématie britannique.
Grâce aux intrigues de les negociations entant. Hastings avaoent en el réusu, excepte appen a Bhopal et d'Emir Kham montrait qu'un hou voi La cour de Holkar et deux factions, dont l'un fiance, l'autre la guerre.

eschwah, tout en gardant ces amicales dans ses rerielles avec les Anglais, de toutes ces résistances ces menées hostiles. Apa out, malgré les services reçus des Anglais, et le lui-même avait sollicité, plement à se comprometinements vinrent bientöt nir l'occasion. Le Guzedoustan voyaient se forlition souterraine contre Le résident, M. Elphinsiait de temps en temps à 'Ique trace, mais il la per-:. On en était à ces agitas, lorsque le 2 septembre akji, bien qu'etroitement la. Malgré les actives reequelles on se livra aussiplusieurs mois sans en velles. Dans l'intervalle, -colonel Walker, chef du aire que le dernier traité hib avait introduit dans le tente quelques opérations dda (octobre 1816), contre 's qui, malgré quelques étaient devenus que plus et le rajah de Nagpour ranglé dans son lit (1°° ), Apa Sahib changea son ent contre celui de rajah ous le nom de Moudadji rs la même époque, le rét que des troubles se mau côté de Punderpour et u sud-est de Pounah. Le ur la dénonciation que lui phinstone, montra le plus ressement à envoyer des ·les réprimer. On sut bienibukji errait dans le pays résident soupconnait, sans er voir d'abord, que le ait en communication avec idji Rao ne cessait de prosidélité, et offrait libéraroupes pour tous les seren voudrait exiger. Ces ons touchaient peu le réour avoir la mesure de la a peschwah, finit par lui

en demander des preuves plus convaincantes. Depuis quelque temps, le peschwah taisait de grands préparatifs que ne justifiaient plus ses demélés avec le Guicowar, sur lequel, par condescendance pour les Anglais, il venait d'abandonner ses prétentions. Le résident lui demanda: l'arrestation de tous les parents et adhérents connus de Trimbukji; la discontinuation des enrôlements pour l'armée ; le licenciement des nouvelles levées: l'interruption des approvisionnements et des réparations qu'il faisait dans ses forteresses. Le peschwah lit immédiatement arrêter les personnes désignées, et s'engagea sans plus de difficulté sur les autres exigences du résident. Cependant les rassemblements de troupes se continuaient toujours autour de Pounah; les achats d'attelages et autres préparatifs de guerre allaient leur train; les trésors du peschwah étaient envoyés en lieu de sûreté. Le résident lui fit encore une sommation de remplir les conditions qu'il avait acceptées et de désarmer sur-le-champ, iui déclarant en outre que sa sortie de Pounah serait considérée comme une déclaration de guerre. Cette sommation fut appuvee d'un mouvement des troupes anglaises. Un rapport sur les événem**ents, en**voyé au gouverneur général, tenait **su**spendues sur la tête de Badji Rao des conditions plus dures que celles qui lui avaient été imposées. Il se sentit hésiter, et chercha à gagner du temps en pourpariers; mais M. Elphinstone, qui avait déféré l'affaire à l'autorité supérieure, refusait désormais de s'y engager plus loin, avant d'avoir reçu des instructions nouvelles. En attendant, il continuait à concentrer des troupes. Si le peschwah attendait, pour prendre un parti décisif, quelque succes remporté par les insurgés, il dut ajourner ses espérances. Le colonel Smith venait d'en disperser une partie, et le capitaine Davies en ayant rencontré 2,000 dans le Kandéish, où ils s'efforçaient de pénétrer, les avait hachés et mis en déroute complète. Cependant une autre insurrection, dans la pro-



la seconde hypothese: 4 des mesures pour pouroit benefice de la premiere. Il somme de deux acs de rou village du revenu de materie lui fivrerait Tembukp. A nombreuses copies de off-tion a M. Elphinstone, repandit lun-norme Le re-flexible; il encherit ma gueurs du gaixement portant à treute-cinq la roupies la valeur du terrilord Hastings, a cause penses oubliees par cell était le dernier terme ac restation de Tronbakik expire, le peschwah fek somme do signer le tr de salut qui lui restat ... effet le 18.

dewitte

5 00 324

Anglais

strudre

-sit de-

as traite

न्या अस्तं-

Daris la

ai , por-

mart livré

ment tous

okji. Ši le

esses, et s garan-

Ce traite de Pounah objet de garrotter le p paralyser son mauvage me par quelques-uns. le peschwah thit depos pouvoirs Toutefors, e montra que la modér quelle le gouvernement sage de se tenir, avait le but, et que ce traité. trop doux, etait assez # pousser le peschwah a desesperces. Semidah 6 nevembre and

nulation
points,
nutissait
dans le
r, enfin,
en tout
. Pris en
ndances
nh ou les
pes ane toutes
ajah ne
a, mais
plir les

r Khan. ait pour t, qu'il e reconritoires ou non, ce malpar des exigeait 'il livrät un prix itingent 'il livrât les conir. Mais rtes. Il , chose nne foi. imporle Scinautant, otection iements l'hosti-: fait di-)mmen-

de pour , Badji- ; levées i tête de d'infan- and tu- restions les mi-page , il était le inées à s un pê-

lerinage pieux qu'il voulait faire dès le jour même. Mais quelques heures après, un envoyé du peschwah vint sommer le résident d'éloigner les troupes européennes, et de réduire la brigade indigène, à laquelle il assignait aussi un cantonnement déterminé. Il n'y avait alors de troupes anglaises dans Pounah que la garde du résident. L'armée était en position à trois milles de la ville , sur les bords de la rivière Moutta, dont elle gardait le pont pour maintenir ses communications avec Bombay. M. Elphinstone repoussa les propositions du peschwah, mais, n'ayant pas de quoi repondre a ses menaces, il se hâta d'abandonner la résidence et de se réfugier sous la protection de l'armée. Comme il venait de quitter son palais, la soldatesque l'envahit, le dévasta et y mit le feu. Le masque était tombé. Des le matin, l'armée mahratte s'était postée en face de l'armée anglaise, et deux milles environ de distance. Badji Rao l'eut bientôt rejointe en personne, et se plaça sur une éminence, pour être témoin de l'action qui allait s'engager. L'issue n'en fut pas heureuse pour lui. Après une bataille vivement disputée , il laissa 500 hommes sur le terrain, et fut ramené dans les positions que ses troupes avaient occupées le matin. Les Anglais n'étaient pas assez forts pour prendre plus énergiquement l'offensive. Mais une division de renfort leur arrivait des bords de la Godavery. Le 12, ils envoyèrent à sa rencontre, et la jonction s'étant complétement effectuée le 14, on fit les préparatifs d'une attaque décisive. Le peschwah parut aussi en vouloir courir le hasard. Pendant deux jours, les armees escarmoucherent autour des points qu'elles voulaient occuper, et même il y en eut un que les Mahrattes disputèrent vivement. Mais leurs efforts échouèrent, et ce fut là sans doute ce qui détourna le peschwah de plus rien tenter sur ce terrain. Le 17 il se mit en retraite avec une partie de son armée sur Pourundar, le reste se dirigea sur Sunghur.

Les premières opérations contre les Pindarrys avaient été heureuses. Les durrahs (bandes) de Khurrim Khan et

vince de Kottak, interceptant les communications entre Calcutta et Pounah. M. Elphinstone prit sur lui d'agir provisoirement d'après les pouvoirs dont il était déjà investi. Il remit au peschwah un ultimatum exigeant : 1° la promesse, sous serment, de livrer Trimbukji dans un délai donné; 2° la reddition des forteresses de Pourundur, de Singhur et de Raighur. C'est dans cette dernière que le peschwah avait envoyé ses trésors. Un délai de vingt-quatre heures seulement lui était donné pour faire connaître sa réponse. La peur s'emparant du peschwah, il livra ses forteresses, dont les Anglais prirent immédiatement possession. Toutefois M. Elphinstone fit entendre à Badji Rao qu'il ne devait pas espérer que le gouverneur général le tint quitte à ce prix, et qu'on en restat désormais avec lui aux termes du traité de Bassein.

En effet, les instructions qui arrivèrent aussitôt après ( 10 mai ), portaient sur trois hypothèses. Dans la première, si le peschwah avait livré Trimbukji ou fait sincèrement tous ses efforts pour s'en emparer, les relations devaient être rétablies avec lui dans les termes où les avait mises le dernier traité de 1815, après la première arrestation de Trimbukji. Si le peschwah n'avait rien fait pour remplir ses promesses et l'attente de ses allies, on devait, avant tout arrangement, exiger des otages pour garantie de la réalisation de ces proniesses, et exiger pour l'avenir d'autres garanties qui étaient : 1º la cession d'un territoire comprenant le fort d'Ahmednaggur jusqu'à concurrence d'un revenu de 20 lacs de roupies pour l'entretien d'un corps de 5,000 chevaux et de 3,000 fantassins; 2º la cession de toutes les prétentions du peschwah sur le Guzerate, le Bundelcund ou autres parties de l'Indoustan; en un mot, l'abdication de toute suprématie sur l'empire mahratte; enfin , le renouvellement de la ferme d'Ahmenabad au Guicowar, renouvellement qui était l'origine des différends du peschwah avec ce pays.

Quant à la troisième hype était celle du refus positiftre Trimbukji, ou seuleme ploi de nouveaux moyens é emportait l'arrestation in la personne du peschwah, sation d'établir dans ses gouvernement provisoire.

Le peschwah s'était misé la seconde hypothèse. Il p des mesures pour pouvoir bénéfice de la première. Il somme de deux lacs de ro village du **revenu de mille n** lui livrerait Trimbukji. Il nombreuses copies de cetti tion à M. Elphi**nstone, po** répandit lui-m**éme. Le rési** flexible; il enchérit même gueurs du gouverneur g portant à trente-cinq lacs roupies la valeur du territoi lord Hastings, à cause de c penses oubliées par celui-c était le dernier **terme acco**n restation de Trimbukji. Ce expiré, le peschwah fut dél sommé de signer le traité, de salut qui lui restat, et il effet le 18.

Ce traité de Pounah, qui objet de garrotter le pesch paralyser son **mauvais vou**k mé par queiques-uns, com sant. Les censeurs auraien le peschwah fû**t dépouillé** ( pouvoi**rs. Toutefois, l'évés** montra que la modération quelle le gouvernement ava sage de se tenir, avait ( le but, et que ce traité, bla trop doux, était assez rigou pousser le peschwah à des t désespérées. Scindiah aigna 6 novembre suivant, un i mettait au service des Anch pération contre les Pindarr cours du gouvernement brita était assuré contre ses propi si elles résistaient à ses ord en revanche, on lui demand pation des forts d'Assirgh ant la durée de Hindia | s pour l'entretie gne, des

I N D E. 564

dant trois ans, l'annulation récédent en divers points, t en tant qu'il garantissait nce de Scindiah dans le Miwar et le Marwar, ensin, e à Goualior ou en tout ni lui serait indiqué. Pris en s diverses correspondances nait avec le peschwah ou les cerné par les troupes anse concentraient de toutes me on l'a vu, le rajah ne se résigner. Il signa, mais t qu'il put de remplir les lu'on lui imposait.

olus fidèle fut Emir Khan. 'on lui proposait avait pour itage très-séduisant, qu'il ir le pied de prince reconintissait tous les territoires quis, légitimement ou non, ts de Holkar. Mais ce malnce payait son titre par des bien dures. On exigeait i**āt** ses Afghans, qu'il livrāt tillerie moyennant un prix i'il fournît son contingent indarrys; entin, qu'il livrät ne otage. De pareilles cononnaient à réfléchir. Mais ilaise était aux portes. Il le 9 novembre, et, chose iante, signa de bonne foi. inces de moindre impor-1e-là feudataires de Scinæ**sc**hwah, en lirent autant, ent ainsi sous la protection ais alors les événements changer de face, et l'hosti-: du peschwah avait fait diopérations déjà commenles Pindarrys.

exte d'un grand zèle pour es alliés les Anglais, Badjifait de nombreuses levées et se trouvait à la tête de mes, dont 10,000 d'infannovembre, un grand tuà Pounah. Aux questions, qui fit interroger les miles causes de ce tapage, il que l'unique cause était le des troupes destinées à r le peschwah dans un pè-

lerinage pieux qu'il voulait faire dès le jour mēme. Mais quelques heures après, un envoyé du peschwah vint sommer le résident d'éloigner les troupes européennes, et de réduire la brigade indigene, à laquelle il assignait aussi un cantonnement déterminé. Il n'y avait alors de troupes anglaises dans Pounah que la garde du résident. L'armée était en position à trois milles de la ville . sur les bords de la riviere Moutta, dont elle gardait le pont pour maintenir <u>s</u>es communications avec Bombay. M. Elphinstone repoussa les propositions du peschwah, mais, n'ayant pas de quoi repondre a ses menaces, il se hâta d'abandonner la résidence et de se réfugier sous la protection de l'armée. Comme il venait de quitter son palais, la soldatesque l'envahit, le dévasta et y mit le feu. Le masque était tombé. Dès le matin, l'armée mahratte s'était postée en face de l'armée anglaise, et à deux milles environ de distance. Badji Rao l'eut bientôt rejointe en personne, et se plaça sur une éminence, pour être témoin de l'action qui allait s'engager. L'issue n'en fut pas heureuse pour lui. Après une bataille vivement disputée , il laissa 500 homm**es sur le** terrain, et lut ramené dans les positions que ses troupes avaient occupées le matin. Les Anglais n'étaient pas assez forts pour prendre plus énergiquement l'offensive. Mais une division de renfort leur arrivait des bords de la Godavery. Le 12, ils envoyèrent à sa rencontre, et la jonction s'étant complétement effectuée le 14, on sit les préparatifs d'une attaque décisive. Le peschwah parut aussi en vouloir courir le hasard. Pendant deux jours, les armées escarmouchérent autour des points qu'elles voulaient occuper, et même il y en eut un que les Mahrattes disputèrent vivement. Mais leurs efforts échouèrent, et ce fut là sans doute ce qui détourna le peschwah de plus rien tenter sur ce terrain. Le 17 il se mit en retraite avec une partie de son armée sur Pourundar, le reste se dirigea sur Sunghur.

Les premières opérations contre les Pindarrys avaient été heureuses. Les durrahs (bandes) de Khurrim Khan et

de Wasil Mahomet étaient en pleine déroute, et les habiles dispositions du gouverneur général en devaient amener l'extermination complète; mais un terrible sléau vint sévir contre son armée. Le choléra-morbus, qui avait commencé, l'année précédente (1817), dans le Delta du Gange, le long voyage qu'il est venu terminer quinze ans plus tard sur les derniers confins de l'Europe, en était alors aux rives de la Djamna et de la Tchambul. Le corps d'armée commandé par lord Hastings en personne eut surtout à souffrir des ravages de ce fléau. Engagé dans les fonds malsains du Bundelcund, il jonchait de ses morts les chemins qu'il parcourait. Ce qui survivait était paralysé par la terreur. Le gouverneur général se vit réduit à chercher ailleurs un air plus salubre, et ouvrit ainsi une trouée dans le cercle que les Anglais avaient tracé autour de leurs ennemis. Scindiah profita de cette retraite pour renouer avec les Pindarrys; il leur offrit un refuge à Gonalior, dont le chemin leur était libre désormais, et s'engagea à les y rejoind**re. Battus** alors dans le sud du Malwa, ils acceptèrent le refuge qui leur était offert, et leur mouvement ramena en grande hâte l'armée anglaise sur ses positions offensives. Malgré le tri**ste état où elle** se trouvait, elle vint à hout de leur fermer tous les chemins. Quelques petites rencontres où ils obtinrent des avantages insignifiants ne le**s pouvaient** sauver d'une ruine imminente; mais la faiblesse de l'armée anglaise et la pesanteur de sa marche, embarrassée d'artillerie, contre un ennemi que sa rapidité dérobait aux coups les plus assurés, reculaient toujours le moment décisif. Les Pindarrys couraient du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout, bien qu'inattendus, ils trouvaient bonne garde et les Anglais en mesure de les recevoir, sans être pour cela en mesure de les achever. Serrées de si près, ces bandes allaient cependant se désorganisant petit à petit, elles perdaient leurs bagages, leurs chevaux. Dans une surprise, Kurrim Khan faillit être enlevé. De sa personne il

auite restèrent au pouvoir de Sur ces entrefaites. Holks à son tour à faire sa levée de Une intrigue de palais, o les gens qui voulaient la m versa le ministre Tantia-Jo la personne même de l Touisah-Béi. Cette femme et qui avait déployé de l'é le cours de sa fortune, se s au moment des revers. Jeté elle s'y répandit en larmes aux supplications. Mais ni liation, ni sa beau**té ne pu**r le cœur de ses ennemis, q couper la tête et jetéreni dans la Si**prah. Le parti** ( triomphant, ne songea plu: ses projets contre les Angu mahratte rencontra , le 21 le corps de sir John Malcı bords de la Siprah, et fu ment défaite dans une pos table. Le jeune Mulhar B douze ans, y combattit de mains avec acharnement. taille, il se comporta comi me; au moment de la défa comme un enfant. Cette s avait en effet détruit ses fi dispositions pacifiques ava le dessus dans le durbar Le traité qu'on lui imposa Etats sous la protection b le rajah reconnaissait la s d'Emir Khan sur toutes les territoire de Holkar qui attribuées à ce chef par les cédait en outre à ceux-c

s'échappa; mais ses femm

tentée par Holkar. Une autre diversion ter

toires de Puchpuhar, Dig,

Ahour, ainsi que tout ce

possédait au nord des mo

Miwar; il stipulait en fave

vernemen**t anglais sa ren** 

tous les tributs qu'il préle Radipouts; enfin, il s'oblig

nir aux vainqueurs un corp

de 3,000 hommes. Ce trait au milieu du mois de janv

(1818), et les Pindarrys n

le temps de mettre à profit l

IN D E. 567

Vagpour, Apa-Sahib, aussitôt nouvelle de la rupture du ı, n'avait pas été plus heune première leçon reçue par ous les murs de sa capitale luit à demander la paix. Mais, ntrer en pourparier, le résiais, qui avait remporté cet avec le peu de troupes qu'il la main, voulait appuyer ses ons de forces plus imposantes. il Doweton, appelé par lui, ve avec sa brigade, le résident ors ses conditions, qui étaient ah livrerait son artillerie, lises Arabes ainsi que toutes es mercenaires, et qu'il se ait prisonnier jusqu'à l'acment des clauses de cette ca-. Le rajah n'edt pas demandé iais ses troupes s'y opposéen qu'il ne put leur échapper int se livrer aux Anglais. Ses ersistant dans leur révolte, ; venir au moyen de la force. nde bataille, livrée sous les agpour, eut pour résultat la s insurgés, qui y perdirent ts et 64 pièces de canon. Leur n'en fut pas tellement ébran-,000 Arabes ou Indous, enns Nagpour, ne se déterinii s'y défendre, malgre les sitifs de licenciement donnés h. Le siege, commence ausut pas d'abord de résultats, osse artillerie; mais comme Doweton avait pris le parti dre ses opérations jusqu'a ce fût arrivée, les assiégés, nt que leur position n'élait ole, offrirent de se retirer familles et tout ce qui leur it, même leurs armes. Cette n ayant été acceptée, ils t la citadelle de Nagpour, le ore. Le résident profita de nents pour soumettre le radispositions qui mettaient rnement et ses Etats comà la merci des Anglais, auxandonnait en outre un terrievenu de vingt-quatre lacs i. Ainsi se trouvait étouffée,

dès le premier pas, une coalition qui eût pu leur devenir formidable, si le peschwah, Holkar et Apa Sahib avaient mieux concerté leurs entreprises. De tant d'ennemis conjurés, il ne restait, en moins de six semaines, que les Pindarrys, qui étaient cernés, et le peschwah qui fuveit touiours

peschwah, qui fuyait toujours.

Ce n'est pas que la soumission d'Apa-Sahib füt bien sincère, et il allait bientöt en donner des preuves. Le succès de sa dernière révolte n'avait pourtant rien de bien encourageant. Non-seulement elle lui avait été funeste à luimeme, mais elle n'avait fait en faveur de ses alliés qu'une diversion tout à fait impuissante. Le 12 janvier, les restes des durrahs de Kurrim Khan et de Wasil Mahomet avaient été exterminés par le colonel Adams, sur les bords de la Tchambul. Plusieu**rs** chefs étaient restés morts sur le terrain. Les autres, à bout de ressources, étaient venus d'eux-mêmes se remettre aux mains des Anglais, sous la seule promesse de la vie sauve, et a condition de n'étre envoyes ni en Europe, ni à Calcutta. Kurrim-Khan, après avoir erre quelque temps parmi les jungles , sentant l'impossibilité d'un**e** résistance plus longue, vint aussi, le 15 février, se rendre à sir John Malcolm, et obtint du gouvernement anglais un territoire du revenu de 1,000 roupies par mois. Wasil Mahomet, pris et livré par Scindiah, se refusait néanmoins encore à toute proposition d'arrangement. Mais découvert dans des préparatifs d'évasion, il s'empoisonna. Chettou, errant dans le Malwa, s'était laissé surprendre et disperser, le 23 janvier, aux environs de Kurnod. Réduit aussi à demander la paix, par l'entremise du nabab de Bhopal, et ne voyant pas agréer assez vite les conditions qu'il proposait, il disparut tout à coup, et gagna la province de Kandeish, où il ramassa quelques débris de l'armée du peschwah; il se maintint ainsi, pendant la saison des pluies, dans les montagnes de Mohadeo. A la reprise de la campagne, il se trouva sans ressources et sans refuge que les jungles du voisinage. Il

s'y enfonça et y fut dévoré par les tigres. Son cheval, rencontré par quelques soldats anglais, les mit sur la voie; ils pénétrèrent dans le jungle où ils trouvèrent quelques ossements, puis des lambeaux de vêtements ensanglantés, puis enfin la tête encore très-reconnaissable de Chettou. Ainsi finit le dernier des Pindarrys

finit le dernier des Pindarrys. Cette défaite des Pindarrys et les Nagpour derniers événements de avaient tellement établi la prédominance anglaise, que le gouverneur général avait cru pouvoir dissoudre immédiatement l'armée du Deccan. Le peschwah lui-mēme n'était plus un sujet d'inquiétudes. Après ses premic**rs** échecs sous les murs de Pounah, bien qu'il lui restât encore envi**ron** 30,000 hommes, il avait commencé cette guerre fuyante qui consistait bien plus à éviter l'ennemi **qu'à le com**battre. Avec toute son armée, il n'avait pu venir à bout d'un faible détachement anglais qu'il avait surpris, ou plutőt par lequel il s'était laissé surprendre à Korcigaum. Suivi de près, et pour ainsi dire toujours a vue, par le général Smith , par le brigadie**r général** Prietzler, il avait l'art de se dérober à tout engagement , même de cavalerie , et quelques volées d'artillerie pouvaient à peine l'atteindre de temps en temps. Il mettait un art infini à leur faire perdre sa piste, divisant son armée, qui se reformait plus loin, pour se disséminer encore par divers chemi**ns** et maintenir ainsi toujours l'ennemi dans une ignorance complète de celui qu'avait pris le peschwah. Durant les diverses insurrections d'Apa-Sahib, il avait essaye de se rapprocher de Nagpour, et avait échoué dans toutes ses tentatives. Déjà, en ce moment, son pouvoir était déclaré aboli par les Anglais. A Sittarah, l'ancienne capitale des Mahrattes, ils avaient retrouvé le germer descendant de Sivadii, le dermer rajah de cette dynastie dont les peschwahs ou ministres avaient usurpé les pouvoirs, et ils l'avaient rétabli dans la plénitude de sa puissance, sous la protection anglaise. Badji-Rao voyait de tous côtés ses alliés vaincus, ses

villes prises, ses plans déjeu ressources-épuisées ; enfin tou rance de traiter honorablem les Anglais venait de lui être par l'abolition de sa dignité. telles circonstances, Apa-Sa venait d'éprouver sa propre sance, ne craignit pas de rei intrigues avec le peschwah. I agents, observé de près par k britannique, M. Jenkins, fi nanti d'une lettre écrite par lui-méme. Les circonstance graves. Le bruit courait sk des lieutenants du peschwah marche sur Nagpour, et que le suivait à peu de distance. kins crut devoir employer de énergiques; il somma le raja s'établir à la résidence jusqu' cissement de ces difficultés i et, sur son refus, il le fi (15 mars). L'emprisonneme l'avons dit, est une peine d pour des Indous. Badji-Rao en effet sur Nagpour lorsqu l'arrestation d'Apa-Sahib; m les mesures étaient prises po recevoir. Trois corps d'arm loppaient sans qu'il le sût. devant celui du colonel Scott s'aperçut qu'il allait donner et celui du gén**érai Doweton.** l aussitôt de direction; mais, : de Souni , non loin de la Wi avant-garde se heurta contri colonel Adams, qui marchait! da, ville impo**rtante dont il fa**l parer. La bataille était dever table. Le colonel Adams ne p le temps de laisser arriver sa ( iond sur les Mahraties, les dans une première, puis dan conde vallée où le gros de le tentait de se reformer, leur p artillerie, trois éléphants, de chameaux, et leur tue un milli mes, sans autre perte, pour glais, que dix blesses. Cett était le coup de grâce donné i wah. Ses lieutenants eux-m noncèrent à suivre sa fortui d'entre eux seulement lui den tidèles, et parmi eux ce Trim

INDE. . 569

igine de cette guerre. son armée se trouva ,000 hommes. Il vouce système de marre-marches, qui lui l'air de tenir la camil ne rétablissait pas ntenait son drapeau œu de places qui lui nbaient chaque jour ennemi. Le général Vusota; le lieutenantill s'emparait des forts 1, Dhourup et Trimession rendait les Ana vallée de la Godaı peschwah la route du nce qui, d'ailleurs, tout le reste, sous ieurs. Après le siège inéral Prietzler était apour (9 mai), où se ripale infanterie du pattu un corps mah-1 secours de la place, à capituler. Dans le colonel Adams emassaut (19 mai). Tant ient le peschwah à la té; il ne conservait ', celui de gagner les t Rao Scindiah, et médiation de ce gement avec les Anet sans plus attendre, ord directement aux pour et de Pounah. e Malwa fut arrêtée le sir John Malcolm état de défense toute budda, depuis Hindia r; il se retourna au ourhampour, où la ore fermée; de queljetåt, il se trouvait Souni. Toujours actif pide, il essayait néanr ses partisans et de es intrigues. Mais la rait chaque jour de 3 le milieu du mois de it à solliciter de sir une entrevue. Cette ord repoussée par le

général anglais, eut lieu cependant à Kharie, le 1er juin. L'accord ne put se faire dès la première entrevue. Le général avait signifié que la base de tout arrangement serait la déchéance du peschwah, sa translation hors du Deccan et la tradition de Trimbukji. Malgré ces préliminaires, le peschwah affecta de renchérir presque sur le cérémonial qu'il pouvait déployer aux plus heureux jours de sa puissance. Assis sous un dais, entouré de sa cour, pendant un quart d'heure il n'aaressa la parole à sir John Malcolm qu'en la faisant passer par la bouche d'un tiers. Mais bientôt il le fit entrer sous une tente, et là il laissa éclater toute l'humilité de sa situation. Il évoqua dans le cœur du général d'anciens souvenirs d'amitié, débattit les clauses de l'arrangement qui lui était imposé, et finit par demander une seconde conférence pour le lendemain. Peut-être à cause de ces souvenirs invoqués par le peschwah, sir John ne voulut pas renouveler cette épreuve pénible. Le lendemain, il se borna à lui faire remettre une copie de l'ultimatum qu'il lui avait fait connaître. Les clauses principales étaient celles-ci : 1° Badji-Rao renonçait pour lui-même et pour les siens à tout droit, titre ou prétention sur le gouvernement de Pounah. 2° Il se rendrait immédiatement avec sa famille et une suite peu nombreuse, au camp du brigadier général Malcolm, d'où il serait dirigé, avec les honneurs dus à son rang, sur Bénarès ou toute autre résidence qu'il plairait au gouverneur général de lui assigner. 3° Dans l'intérêt urgent de la pacification du Deccan, et vu l'époque avancée de la saison, Badji-Rao se mettrait en route pour l'Indostan sans un jour de délai; toute facilité serait donnée aux membres de sa famille pour le rejoindre aussitôt que possible, avec toutes les commodités qui pourraient leur rendre le voyage agréable. 4° Badji-Rao, après la conclusion de cet arrangement, recevrait, pour lui et les siens, une pension qui serait réglée par le gouverneur genéral, mais dont sir John Malcolm prenait sur lui de garantir le

minimum à la somme annuelle de huit lacs de roupies. D'autres stipulations de faveur concernaient les adhérents du peschwah, les brahmes entretenus par sa famille, etc.; enfin, la dernière clause portait que si, même après l'acceptation de ces propositions, le peschwah ne s'était pas rendu au camp auglais dans les vingt-quatre heures, les hostilités recommenceraient immédiatement, et il n'y aurait plus lieu à au-

cune négociation ultérieure.

Ce ne fut pas sans hésitation que le peschwah accepta. Mais les préparatifa militaires de sir John annonçant la ferme résolution où il était de maintenir ses conditions dans toute leur rigueur, le vaincu s'exécuta et vint, avec toutes ses troupes, montant alors à 7,000 homines, dont 1,200 Arabes, asseoir son camp à côté de celui des Anglais. Le géneral anglais voulut bi**en** tolérer cette escorte plus forte que ne le portait le traité. Au reste , le peschwah lui-même, malgré son goût pour le faste dans ce moment de complète décadence, ne triomphait probablement pas trop de voir une si grosse compagnie attachée à ses pas. Cette suite si nombreuse n'était en effet pour lui qu'une escorte de créanciers armés, et dont l'unique gage était la personne du peschwah; aussi n'étaient-ils pas d'humeur à s'en dessaisir. Sir John Malcolm avait autorisé Badji-Rao à marcher séparément à la tête de cette troupe. Les 1,200 Arabes en profitèrent pour réclamer impérieusement l'arriéré de leur solde. Leur exemple entraîna facilement cette foule d'aventuriers mahrattes, pindarrys, afghans, dont le peschwah avait recruté son armée, et bientôt elle se trouva presque tout entière en révolte. A cette nouvelle, sir John Malcolm fait rétrograder un corps d'armée anglais qui marchait en avant de l'armée mahratte. Toutefois, il voulait plutôt le montrer que le faire agir, car, plutôt que de rendre le peschwah aux Anglais par la force, les révoltés l'eussent massacré. Un de leurs chefs se trouvait heureusement animé d'intentions pacifiques. Pendant que les plus échauffes escar-

mouchaient **contre les Anglai** ripostaien**t pas, sir John obt**e l'influence de **ce chef, qu'ils** t leur feu, et, sur sa parole seraient poi**nt attaqués apré**s láché le p**eschwah , ils cons**t le remettre entre ses mains. de ce moment, Badji-Rao I plus que sous escorte angle dirigé d'abord sur la Nerbuck là sur Bithour, li**cu qu**i l**ụi ét** comme résidence. Un offici resta attaché à sa personna, veiller sa condui**te; mais au**t restriction que celles-là ne l sa liberté. Trimbukji, qui av de faire admettre sa capitu même temps que celle du p avait v**u ses conditions repo** s'était remis à battre les ba tut pris et enfermé dans i resse. Seul, Apa-Sahib rest mis. Après la dissolution d de Badji-Rao, il en ramassa débris, et se réfugia dans k gnes de Moh**adeo. De là**, il lui les Arabes de la provinci deish. Un **corps de ces dern**i enveloppé **et massacré un dét** anglais qui **marchait à leur r** ce premier succès enfla les t et en amena d'autres du mêt Apa-Sahib n'en était que pl à renouer des intrigues de 14 Il reussit peu dans les terres mination de Scindiah , où ple ses agents se laissèrent décout dans ses anciens Etats à MH vint a bout de soulever use la province de Bérar, à l'est pour. Cette insurrection. 200 dable dès l'abord, ne put 🗪 que jusqu'au mo**is d'ectobre** A pa-Sahib **se vit encore une M** à chercher un asile dans les 🛋 de Mohadeo. Traqué dans 🕬 gnes par trois corps d'armét, en eussent fermé toutes les 🖫 trouva un dernier refuge dat teresse d'Assirghur, appare Scindiah. Le gouverneur de d teresse ne lit pas difficulté ouvrir, mais, par un singulier # il ne la vouest ouvrir 🖼 🖡

INDE. 571

i rajah fugitif restaient demeurait pas moins ahison envers les Anolte apparente contre ais il avait de celui-ci ets, comme la suite le 'avoir inutilement somrir la place et de livrer Angiais se virent dans : l'assiéger en règle. pas l'air d'hésiter à ntingent d'hommes et pour ce siège, dirigé e et un gouverneur a nit même pas de comautorité en envoyant à 's a son gouverneur les tormels pour l'admiss dans la place, ordres t bien ne devoir pas le siège, commence au (1819), se termina, l**e** ant, par une capitulason arabe d'Assirghur ce et vint déposer se<u>s</u> u de la division anglaiarré. Dans sa premiere sir John Malcolm, le iverneur, exprima naiite où il était que Scincontent de la défense e. « Mais, lui dit-on, s ordre, au contraire, diatement la place? iire ainsi chez les Euidit-it, mais chez les 'abandonne pas de semr de simples ordres. » pressait d'expliquer ces eres, il finit par avouer tions lui prescrivaient sirghur que sur des orun certain signe partiit la guerre de finesses nglais étaient en butte leurs ennemis les plus is extérieurement leurs deles. Apa-Sahib ne fut ans la place. Pendant , on le chercha actiouvoir se procurer de On apprit enfin qu'il ns les Etats de Randjit-

de qui il avait trouvé

un asile et même une petite pension, pour vivre caché et sans bruit. Tel fut le dernier épisode de cette guerre, à peu près ininterrompue, que les Anglais avaient soutenue pendant environ quatre-vingts ans, et qui leur laissait pour résultat la conquête in-

tégrale de l'Inde.

Les Arabes que nous avons plusieurs fois rencontrés dans cette dernière guerre provenaient d'une colonie qui s'était formée dans la province de Kandeish, où ils s'étaient rendus odieux aux indigènes. Après la prise du peschwah , le gouvernement anglais résolut de les expulser complétement. Mais, avant d'en venir aux armes, M. Elphinston leur fit signifier les volontés de son gouvernement, en leur offrant le passage gratuit jusqu'en Arabie, sur les vaisseaux anglais, et le payement des arrérages qu'ils pouvaient avoir à réclamer sur les souverains de l'Inde. Au lieu d'accepter ces offres , les Arabe**s** concentrèrent leurs forces à Maligaun, où le colonel Mac Dowell eut ordre de les assièger. L'attaque et la défense furent également énergiques. Mais une bombe ayant fait sauter le magasin à poudre des assiéges, le manque de munitions les contraignit à capituler, ou plutôt à se rendre à discrétion, sous la seule réserve de la vie sauve. Probablement on ne se hāta pas de les embarquer pour leur pays d'origine, puisque nous les avons retrouvés, peu de temps après cette capitulation, au service d'Apa-Sahib.

Cette guerre terminée, le gouverneur général ne songea plus qu'a organiser d'une manière définitive et régulière les rapports du gouvernement britannique avec tous les petits Etats qu'il venait de soumettre à la protection et à la suprématie de ce gouvernement. Il eut le rare bonheur, peu donné à ses devanciers, de pouvoir réaliser jusqu'au bout les plans qu'il avait conçus, et de transmettre à ses auccesseurs une œuvre achevée. Des traités réglèrent toutes les difficultés qui pouvaient diviser les petits Etats entre eux, ou avec la puissance protectrice. La haute prépondérance

glais so hâtèreat d'engager, par des proclamations, les habitants à revenir, en les assurant que leur vie et leurs propriétés seraient efficacement protegees. Ces proclamations ne purent même pas se répandre. Le-général birman faisait impitoyablement mettre à mort tout homme suspect d'être entré en relation avec les Anglais. Cruxci, en poussant des reconnaissances dans les campagnes, les trouvaient parsemées de cadavres destinés à servir d'exemple et à contenir la population par la terreur. La tacique des Birmans paraissait être, en ce moment, de faire, en quelque sorte, le vide autour de leur ennemi, et de le forcer ainsi à périr étouffé. L'armée anglaise ne pouvait d'ailleurs s'avancer dans le pays à plus d'une ou deux journées de Rangoun, faute de moyens de transport. Cette ville de 50,000 ames, métropole d'un grand commerce, ne leur offrait pas un seul animal de trait, pas un seul petit baleau; ils se contenterent donc provisoirement de se fortilier dans leur position. Non loin de Rangoun, et sur une hauteur qui domine toutes les collines avoisinantes, est une pagode connue dans toute l'Inde sous le nom de Shoe-Dagon-Prah, ou dragon d'or. Elle est bâtie en pierres, avantage rare dans ce pays, où toutes les constructions sont en bois de bambou, et où même les ouvrages de guerre ne consisten**t guère** qu'en retranchements de terre élevés à la hâte. Les Anglais avaient dans cette pagode un excellent poste militaire tout forme, et ils l'occuperent. Fn même temps l'ennemi se fortifiait dans un village nommé Kemu**ndine,** aitne au-dessus de Ran**goun ; quel**ques bateaux de la flotte , envoyés en reconnaissance de ce côté, **y furent** accardlis par une fusillade.

Le lendemain, un detachement de grenadiers eut ordre d'en deloger l'ennenn, et l'en debusqua en effet. Dans l'un des deux petits forts dont ce détachement eut a s'emparer, on trouva le corps d'une jeune et belle femme qui avait en les deux cuisses fracassées par une balle, et qui respirait encore;

c'était la femme du geure femmes, dans ce peys, se exercer des commandem res, et clies remplacent quemment leurs maris a empéchés. Les grenadiers s sent voulu emporter eclietrmps lettr manqua. D'ac mouches de même imperts lieu encore, et occupérant sans plus de résultats, ju ment où la saison des pluis se trouvèrent alors dans la plus critique. L'inondatic serrer le blocus que l'en formé autour d'eux, et plus que jamais aux vivre compossient presque unige nourriture. La résistance te des Birmans avait d'ailles chose de plus inquiétant et midable que les dangers : de bataille. Ils se bernaies trer de temps en temps p ments aux approches de l envoyait à leur rencontre, suivait des engagements s quence, car l'échee du j empéchait pas de reparatu maiu. Ils s'avisèrent d'un: qui cut pu, d'un scul coup raison des Anglais. De Ki où ils élaient revenus, 💥 dans la rivière des brûluts de manière à pouveir em vaisseaux qu'ils rencentres ne s'en point séparer jusqu' fussent dévorés par la fiame jour ils abandonnaient au ( certain nombre de ces bré fallut tout le courage, tout et l'infatigable vigilance de pour préserver la **Clotte d**e c encore n'y eussent-ils peul réussi , si un coude que fai: vière un peu au-dessus de l n'eût arrêté au passage is p nombre de ces brûlots: L'es outre , multipliait ses *te*tros autour des Anglais, es 🎟 presque jusque sous les mi ville. Ces sortes d'euvrages i u it**tle dans in mi** 

( a possibilizado,

IN D E. 575

ées de cette nation ne mais que derrière des alissadés qu'ils élèvent ité qui semble en avoir : une arme portative. disputent une palissade ne autre s'élève comme ent derrière la première. ils ne couchent et ne l'abri d'une palissade sent aussitöt qu'ils s'arnt point de tentes, mais trous qu'ils creusent et ent la terre de manière in parapet. Deux homé d'une pioche, l'autre nt attachés à chacun de se rejoignent tous de ner une tranchée; si le on enfonce ensuite dans eux étroitement serrés ce système de défense. , suspendus horizontaordes legèr**es** , son**t** fr**é**parés pour ecraser l'eneas où il en viendrait à impagne, jusqu'à plui delà de Rangoun, était ee\_de ces sortes d'ous. Sir Archibald Campe venue de frapper un de chasser les Birmans Le 8 juin, il divisa ses s corps de 800 hommes une flottille qu'il charirtillerie pour ouvrir la palissade de Kemunen marche. Une fausse : par deux des trois coie, fit manquer l'opéjour-là. Le lendemain ine sorte de parlemencta de traiter avec dis-, comme il ne produie de créance, sa visite échange de politesses.. ipes étaient sur pied à i matin; les palissades ntra furent emporté**es** ; i fut arrivé devant Ke-·couvrit. à côte de l'ou-, d'autres retrancheidus pour que l'armée n de son petit nombre,

pût les investir. La nuit approchait d'ailleurs, et, malgré la pluie qui tombait à torrents, les Anglais en profitèrent pour construire des hatteries de brèche. Le lendemain on reconnut que l'élasticité du bambou, dont étaient faites les palissades, rendait ces batteries inutiles. Le boulet, en traversant la palissade, courbait le bambon, qui reprenait aussitôt sa place; on résolut de donner immédiatement l'assaut que l'ennemi n'attendit pas; en arrivant au pied de la palissade, on trouva qu'il l'avait évacuée. Un autre poste, nommé Cheduba, fit une plus grande résistance. Les Birmans y avaient enfermé leurs femmes et leurs enfants comme dans un lieu de sûreté, et ils firent une défense énergique. Les Anglais, néanmoins, entrèrent d'assaut dans la redoute dont le commandant s'était fait tuer sur la brèche. Sa femines et ses enfants faits prisonniers furent envoyes a Calcutta. Sir Archibald, victorieux, établit cette fois un poste à Kemundine.

Cependant le Wonghi Birman ne se tenait pas pour battu, et il voulait avoir sa revanche. Le 1er juillet, du haut de la grande pagode, on vit plusieurs corps ennemis debusquer d'un jungle et se diriger vers Rangoun, en suivant une direction à peu près parallèle à la ligne des ouvrages anglais. Les tirailleurs dont on les enveloppa ne les empêchèrent point de chercher à percer la ligne anglaise, et ils vinrent en effet à bout de gagner une éminence où le feu de l'artillerie put seul les arrêter. Un régiment d'infanterie, venant appuyer le feu du canon, les en culbuta, et les obligea à battre précipitamment en retraite. L'aile droite et le centre des Birmans, qui avaient besoin de la réussite de cette attaque pour agir à leur tour, furent entraînés dans la déroute. Ces échees répétés déterminèrent la cour d'Ava à remplacer son général, qui eut pour successeur Soumba Wonghi. Ce dernier, s'il ne sit pas la guerre avec plus de succès, eut du moins le bonheur de se faire tuer dans une redoute. Cette mort, et l'état de la saison, qui rendait momentanément toute guerre impossible, amenèrent un répit dont les Anglais profitèrent pour faire une diversion sur les provinces maritimes au sud de Rangoun. La flotte mit à la voile pour Tavoy, qui se rendit, et de là pour Mergui, qui fut pris d'assaut. Toute la province de Tenasserim fit sa soumission.

Pendant qu'il ordonnait cette conquête dans l'espérance de determiner la cour d'Ava à demander la paix, sir Archibald Campbell mettait à profit le découragement répandu dans l'armée birmane pour attirer à Rangoun les habitants fugitifs. Il y réussit avec peine; mais les bons traitements faits aux premiers qui se laisserent seduire, en gagnerent d'autres. La plupart des environs de Rangoun avaient été soumis aux plus cruelles violences de la part des Wonghis, qui en avaient chassé ou mis en réquisition les habitants. Une bonne partie des habitants de la ville y étaient répandus sous la surveillance de troupes destinées à leur garde. Sir Archibald, dans l'espérance de les delivrer, envoyait des détachements dans les campagnes. Les cheis birmans avaient soin de les dérober à toutes les recherches des Anglais, et J'on n'en put ramener qu'un très-petit nombre.

Cependant le découragement l'emportait dans l'armée birmane sur la terreur des peines sévères qui l'avait jusque-là contenue, et la désertion en eclaircissait rapidement les rangs. Le roi d'Ava sentit le besoin d'agir vivement sur l'esprit des peuples, et, pour relever les courages abattus, il mit à la tête de l'armée deux princes du sang royal, ses propres frères. Ils vinrent escortés de nombreux magiciens ou astrologues dont les décisions font loi dans toutes les entreprises des Birmans, et inspirent une confiance aveugle. Ils se firent suivre en outre d'un corps de 5 ou 6,000 hommes, appelés les Invulnérables du roi. Dans ce corps d'élite, on compte une autre élite de 300 hommes qui portent par excellence le nom d'Invulnérables du roi. « Ces derniers, dit un historien

moderne, sont distingués per veux coupés très-court, par ia particulière dont il**s sont tato** les bras, les cuisses, la poit portent des ligures d'éléphan gres, et d'autres animaux **tire** lébilement tracés sur la peau. I enlance, on leur enfonce dans sur la poitrine, dans les bras des cuisses, de petites lames d'or, quelquefois des pierres p sur lesquelles certaines perok prononcées. Quand la peau iermée, que la plaie s'est ci le charme **est censé avoir c** sont dès lors considérés per concitoyen**s comme invulnéra** memes partagent cette convi du moins semblent le mont témérité avec l**aquelle ils s** aux dangers les plus immine toutes les pali**ssades, dans** postes, il s'en trouvait tou ou deux. Leur devoir était d au-devant de l'ennemi une danse guerrière en avant de en déli de l'ennemi. Par là raient du courage et de l'enth a leurs camarades. •

Les deux princes établis quartier général, l'un à Pégu a Donoubieu, sur la rivière goun, a 60 milles au-dessus d ils firent de nouvelles levées ployerent egalement, pour les déserteurs, la menace d ments et l'app**ât des récompa** assez long temps s'écoula ava jugeassen**t à propos d'ouvri** sement la campagne contre glais : les astrologues avaix le moment favorable. Provin ils se bornèrent à occuper postes d'où ils génaient best Anglais dont ils avaient est les bateaux, et à qui ils inte la pêche; g**êne três-grands** moment surtout où les nomb lades dont le climat et la 🕿 combraient chaque jour les i avaient besoin de vivres frais. situation il résulta quelques ments ou Angleis cures tage. Enfin, pour la nuit d

s astrologues ayant trouvé tion propice, l'attaque gédécidée. Rien n'avait été as même le temps, pour troupes l'assurance du sucvulnérables avaient soleniré devant le front de l'arreconquerraient la grande ne réussirent qu'à se faire ses escaliers. Accueillis de mitraille à bout porla fusillade de toute la diise, qui s'était repliée dans es assaillants virent leurs ient ravagés, qu'un petit ommes a peine parvint à es jungles du voisinage. nt de l'armée des princes ge de leur nom, et de la fensive qu'ils avaient esmer à cette guerre; eux ent immédiatement remhoix du roi alla chercher ktrémité de l'empire un omme qui venait d'obterontière du Bengale, quelde détail contre des cananglais; il se nommait ulach. Son courage et son ient reussi a répandre une reur dans la province de où il guerroyait alors, et r, se propageant à travers nes, avait meme gagné n matin, le corps anglais it tête fut bien étonné de inp évacué, et de ne pouiulle part un seul vestige e. Il avait, avec toute son i emmenait à Rangoun, idant la nuit sans laisser un blessé, un traînard, e de la direction qu'il avait cette saison de pluies et 18, à travers les marais ou sains de la province d'Arit faire faire plus de 200 rarmée, au milieu d'obsissent dévoré en quelques ée européenne la mieux a plus acclimatée. Donouté donné pour rendez-vous nombreux renforts que appelait de tous côtés sur

Rangoun. Un train d'artillerie considérable avait été embarque sur l'Irrawaddy. Tout annonçait une reprise d'armes formidable.

Les Anglais, de leur côté, faisaient de nombreux préparatifs; mais une fievre épidénique énervait en ce moment leur armée. Cette lièvre, rarement mortelle, plongeait pendant plusieurs mois ceux qu'elle avait atteints dans un état de faiblesse qui les rendait tout à fait impropres au service. Après avoir essavé de tous les moyens, et même d'hôpitaux flottants, pour obtenir le rétablissement des malades, on résolut, sur l'avis des médecins, de les envoyer à Mergui, récente conquête de leurs armes, et là, en effet, ils reprirent leurs forces avec assez de rapidité. Tout en se livrant à ces soins et à ceux de la défense de Rangoun, sir Archibald essayait de se creer des ressources en rapport avec celles que déployaient contre lui ses adversaires. Il visa surtout à former une alliance avec les Siamois, les éternels ennemis des Birmans. Le roi de Siam ouvrit complaisamment l'oreille aux propositions qui lui furent faites; mais, tant que la victoire ne serait pas décidée, sa tactique était de ne se compromettre avec aucun des deux partis, espérant que plus tard il saurait se faire payer par le vainqueur les belles promesses qu'il lui aurait faites. Quoi qu'il en soit, ces négociations aboutirent à une expédition que sir Archibald envoya du côté des frontières de Siam, a Martaban, pour se mettre en communication avec un corps de troupes que le roi de Siam rassemblait aussi de ce côté, ou peut-être pour le contenir. Martaban est situé au fond du golfe de ce nom, et non loin de Rangoun. La flotte expéditionnaire mit à la voile le 13 octobre; elle portait deux régiments. Le gouverneur, homme énergique, ayant refusé, sous le feu des vaisseaux , de rendre la place , l'assaut fut livré et réussit. Après avoir mis garnison dans Martaban, les Anglais firent voile au sud et allerent soumettre de la même manière Yeh, située entre Martaban et Tavoy. Pendant que

ces expéditions arrachalent aux influences malsaines du pays de Ran-goun une partie des troupes anglaises, et leur assuraient d'autres avantages, les maladies sévissaient plus cruellement que jamais contre les troupes restées sous les ordres de sir Archi-bald Campbell. La fin des pluies, saison toujours pernicieuse, avait laissé le pays couvert d'eaux stagnan-tes, dont les exhalaisons empoisonnaient l'atmosphère. La mortalité avalt commence dans le camp au mois de septembre; elle fut bien plus considérable encore durant le mois d'octobre. Sir Archibald profita du repos que lui laissaient les préparatifs des Birmans et l'Inondation des campagnes, pour solliciter des secours propres à combier les nombreuses écloircies dont les rangs offraient le triste spectacle. Les présidences de Madras et de Calcutta appliquerent toutes leurs res-sources à l'organisation des renforts dont il avait besoin. Grace à ces efforts, les troupes sous ses ordres se recrutèrent bientôt de 500matelots, de deux régiments d'infanterie anglaise, de plusieurs bataillons indigenes, d'un régiment de cavalerie, de chevaux d'artillerie, etc. De son côté, l'armée d'Ava, rassemblée à Donoubieu, formait, vers la fin de septembre, un effectif de 60,000 hommes, assez mal armés il est vrar, bien que la pique et le poignard, seules armes offensives de la plupart d'entre eux, soient dans leurs mains des instruments qu'ils savent rendre redoutables dans les engagements corps à corps. Ils avaient en outre une bonne artillerie portée à dos d'éléphants, et plusieurs milliers de pionniers pour creuser derrière les. combattants ces trous qui deviennent aussitôt pour ceux-ci un logis et un rempart.

A la fin de novembre, les deux armées se trouvèrent en présence. Tout était prêt de part et d'autre. Les Anglais occupaient, de Kemundine à Prizendoun, un front très-etendu, dessinant un triangle, dont la grande pagoda était le sommet. Ils l'avaient fortifié de distance en distance, et les

500 materous errives be in Chittagong avaient ete construire de nombreux ! en avait forme une flottl proteger le point importe mundine. Bandoulach, avait fait toutes ses dispo taque Le 1° décembre . du jour, il engagea, juste point, l'action qui, dans l' a'étendit jusqu'a la grad séparée de Kemund-ne p que ses troupes occur aid commencement d'une suite qu'on pourrait appeler un taille, et qui dura huit étaient grands l'achornem ral birman et la constance inspirer a ses troupes, battues, chaque jour de seulement de leurs palissi sées, mais de quelqu'u positions les plus import mieux fortifiees. Ils 3 cessivement leur artilleri gasins, une partie de lens et des ombrelles dorées q signe du commundement chefs. Il s'ensuivit une si tion qui repeupla en parti Rangoun. Bandoulach sa retraite, le a decembs avoir tout perdu, mais are en route un renfort qui la revint sur ses pas, plo-jamais, pour reparer, a hommes, l'échec qu'il ven à la tête de 60,000. Habi une ressource même de sot mettre à profit la dés soldats pour susciter aud ennemi interieur jusque goun , ou les deserteurs a asile. Il y nova des inte moyen desquelles il tint n la tête des vainqueurs un 🕻 tant plus formidable qu'o maissait point la mesure savait par ou le conjurer. Que plus fidèles et des p serviteurs de Bandoule meles aux deserteurs et int la ville. L' spionnage. l'ibeét

nt accueillis dans leur sein. it du 12 au 18 décembre , le ur plusieurs points. La ville bâtie en bois, quelques miaient suffire pour y propat l'incendie et pour détruire d'œil tous les approvisiont toutes les munitions de était probable en outre que i allait profiter du désordre e sur la place, tandis que anglaises seraient occupées l'incendie et à préserver sins. Toutefois cette apprefut point justifiée, et pene partie des soldats gardait ts, le reste parvint à arrainmes a peu près une moitié Lussitôt qu'il fut délivré des t événement, sir Archibald action de l'ennemi, résolut lui-meme l'offensive. Le 15, nes se mirent en mouvement re l'ennemi de front et à s une position que Bandoudéclarée imprenable. Ses x-mêmes en étaient telleincus, qu'ils laissèrent, sans les Anglais s'avancer jusde la palissade. Mais s'ils dés à regarder comme une iérite d'une pareille attaque, ar présomption leur fit comt plus grande encore. Pour tardé à ouvrir leur feu, ils aux assaillants le temps de i couvert, en sautant dans l'où ils fondirent immédiai baionnette sur les Birmans s. En un moment, ils les butés et chassés des remcavalerie acheva de mettre en déroute. Bandoulach se Donoubieu.

se trouvait définitivement ascendant des armes antétabli d'une manière irréns l'esprit des habitants. le ces malheureux qui, deurs mois, n'avaient pour le les bois et les revers des ju'on les condamnait à creuterent enfin le joug de la i les avait assujettis à cette

vie misérable, et rentrèrent dans la ville, maigres, hâves, épuisés: on les aida à reconstruire leurs maisons ; on éleva un bazar; les denrées que le pays produisait en abondance y affluèrent bientôt. Sir Archibald reçut de nouveaux renforts, et il ne songea plus qu'à poursuivre ses avantages en pénétrant dans l'intérieur du pays. Deux autres armées entamaient l'empire birman à l'ouest et au nord par les provinces d'Arracan et de Sylhet. Sir Archibald n'en tenta pas moins une dernière démarche aup**rès du r**oi d**e** Siam pour le déterminer à joindre ses forces à celles des Anglais. Il en reçut une réponse non moins remplie de protestations amicales que d'ambiguité sur le fond même de la question. Convaincu que c'était là un allié dont il ne fallait rien attendre, il se décida à passer outre. Le 13 février, l'armée de terre, escortée de la flotte qui suivait tous ses mouvements, se mit en marche le long de la rivière Lain, qu'elle devait suivre jusqu'à l'Irrawaddy, qu'elle côtoierait aussi jusqu'à Donoubieu. Lorsqu'elle arriva devant cette place, le 7 mars, par la rive gauche du fleuve, elle entendit une vive canonnade: c'était le brigadier général Cotton qui y était arrivé trois jours auparavant par la rive droite, et, sans attendre le corps d'armée principal, avait somme et attaqué la place. Ne doutant pas du succès, sir Archibald poursuivit sa route. Mais Bandoulach , entouré de 15,000 hommes et de 150 canons, avait fait une résistance digne de sa renommée, digne de la consiance qu'on avait placée en lui. Après s'être emparé de quelques ouvrages et de deux enceintes palissadées, le brigadier général Cotton fut repoussé devant la troisième. Le général en chef en reçut la nouvelle le 11 et rétrograda aussitöt. Les bateaux manquaient en ce moment pour passer la rivière; le zele des soldats y suppléa. Le 25, l'armée tout entière se trouva concentrée au pied des murs de Donoubieu; la flotte la rejoignit le lendemain. La place se trouva ainsi investie par terre et par eau; les

batteries de brèche furent construites. et le feu commença. Bandoulach avait réparé et étendu les fortifications de Donoubieu; il était résolu à en faire le tombeau de l'armée anglaise, ou à s'ensevelir sous leurs ruines. Il ne négligeait rien pour faire entendre à ses soldats que cette résolution était inébranlable dans son ame et pour la faire entrer dans les leurs. Tout homme qui montrait de la faiblesse était immédiatement puni de mort, et Bandoulach ne dédaigna pas d'abattre de ses propres mains les têtes de deux fuyards. Tout annonçait donc une résistance furieuse et désespérée, lorsque, le 2 avril, deux matelots lascars, échappés du fort où ils étaient prisonniers de guerre, vinrent annoncer au général anglais que Bandoulach était tué, et que la garnison de Donoubieu se débandait malgré les efforts de ses chefs. L'armée assiègeante entra, en effet, sans coup férir dans la place, où elle trouva intacts les magasins et l'artillerie, que personne n'avait pris le temps de mettre hors de service. L'empereur, en recevant la nouvelle de ces événements, donna à la mémoire de Bandoulach les marques de la plus profonde affliction; il s'enierma pendant plusieurs jours sans vouloir admettre aupres de sa personne même ses plus familiers serviteurs.

Sir Archibald, sans perdre de temps, continua sa marche sur Prome, où les Birmans semblaient vouloir jouer encore une fois les destinées de leur empire. L'armée arriva le 24 en face de cette ville, où l'ennemi avait accumulé en peu de temps les plus formidables moyens de détense. Mais le découragement était dans tous les cœurs, et tous ces retranchements, dont étaient hérisses les abords de la place et les hauteurs voisines, furent évacués, ainsi que la ville elle-même, sitôt que l'ennemi parut. Les Anglais, en y entrant, n'eurent a lutter que contre l'incendie que les Birmans, en fuyant, avaient laissé derrière eux. L'empereur, après ce nouveau revers, ne se montra que plus inflexible dans ses

projets de résistance; mais k mémes qu'il employait pou contribution toutes les fon peuples **ne servaient qu'à pot** ci à s'y soustraire. Tous le étaient déserts ; les habitant dans les bois, d'où sortire des bandes dévastatrices qu raient les campagnes pour brigandages. Les Anglais, Prome, qu'il**s avaient reba**l sèrent des colonnes mobile rêter ce déso**rdre. Espérant**q ville il pourrait dicter la pai l'empereur l'oblig**eat à po** qu'au cœur de l'empire les et les humili**ations de cette** ( Archibald y avait organisi formé de magasins considérs truit une nomb**reuse flotte** ( propres **a remonter les t**( l'Irrawaddy; dispositions qui assureraient le succès d si elles ne parvenaient pas le désir de la paix. Il avait : bli dans le pays, et à l'aide rels, une administration b remplacement de celle que s avait mise en fuite.

L'empereur, bien loin d'é ragé, daignait à peine répt propositions que lui faisail son ennemi vic**toricux. Par**, et par celui **de son lottou, o**i de nouvelles levées s'effectui tout l'empire. D'immenses d'armes et de poudre se fat chaque jour dans ses arses peuples nouveaux, les Shaar appelés à fournir leur contin cette guerre qui semblait v rallumer plus sangiante qui Des magiciennes, ajoutant k de leur art à tant de moyess distribuaient aux guerriers enchantées qui devaient les t vulnérables et faire tomber pieds les balles et les boulets auraient pu arroser. En quêlq on eut ainsi organisé, armi une armée de **66,666 homm** bre cabalistique sur les verte on fondait les plus inébrant pérances. Le repos force de l

était venu en aide à ces préu'on faisait de part et d'auré la confiance qu'inspiraient d'Ava de si magnitiques ré-'esprit de ruse familière aux rientaux ne lui permit pas er tout de suite, et franchet armes. En réponse aux ouvertures de sir Archibald, à Prome une ambassade ) régler les préliminaires de ins doute on ne voulait qu'asure des prétentions des Anælle des forces et de l'assuleur restaient en présence aux obstacles qu'ils allaient ncre. Les ambassadeurs apl'assurance des dispositions de leur souverain, demantreve de quarante jours et deux officiers anglais dans pirman. Ces deux officiers ivec eux le 8 septembre, et avec le ki-wonghi, ou chef res, une convention prélimiant une suspension d'armes 7 octobre, et réglant tout le d'une conférence pour le entre le premier ministre itorisé et les autorités anlement munies des pouvoirs i. Le village de Neougbenmilles au-dessus de Prome, zauche de l'Irrawaddy, était gné pour la conférence. Les tiaires s'y rencontrérent en ur fixé, et se prodiguèrent ent les démonstrations amiqu'on en vint à parler d'af-Archibald exposa les condimettait à la paix, et qui a cession aux Anglais des l'Arracan, Merguy et Tavoy; issance d'Assam et Munine Etats indépendants sous on anglaise; le payement 3 de deux crores de roupies s de francs) pour les frais re. De pareilles exigences stupéfaits les ambassadeurs I n'en était pas une coutre n'eussent d'excellentes obontre la dernière surtout, ent une raison péremptoire,

l'impossibilité. En somme, ils se déclaraient sans pouvoirs pour traiter à de semblables conditions, et demandaient un nouveau délai, jusqu'au 3 novembre, pour en référer à leur cour. Ce délai, qui, vu l'inondation encore subsistante, ne coûtait rien à sir Archibald, leur fut accordé.

581

Les troupes se rensermèrent donc en deçà des lignes que les termes de l'armistice leur interdisaient de franchir. Mais les bandes qui infestaient le pays ne tardèrent pas à grossir et à violer audacieusement le territoire anglais. Malgré les plaintes de sir Archibald et les promesses du ki-wonghi de veiller à réprimer ces désordres, les insultes continuèrent, et il ne fut bientôt plus possible de douter que ces bandes avaient leur point d'appui dans l'armée birmane elle-même. Sur les nouvelles réclamations du général anglais, le ki-wonghi répliqua par des récriminations. Après des reproches adressés à sir Archibald sur l'exagération de ses demandes et sur le peu de bonne foi que les Anglais apportaient dans la négociation d'une paix qu'ils mettaient à de pareilles conditions, il concluait par ces mots : « Si vous désirez sincèrement la paix et le rétablisseinent de l'amitié entre vous et l'empire birman, videz vos mains de ce que vous nous avez pris; alors, si vous le désirez, nous demeurerons sur un pied amical avec vous. Nous enverrons une demande au roi pour le relâchement de vos prisonniers, puis nous nous hâterons de vous les renvoyer. Mais, l'armistice expiré, si vous montrez quelque velléité de renouveler vos demandes d'argent pour le payement de vos dépenses pendant la guerre, ou bien pour obtenir de nous un territoire quelconque, alors regardez notre amitié comme finie. Telle est la coutume des Birmans. »

Une telle déclaration était la guerre. L'infatigable activité de la cour d'Ava venait de refaire encore l'armée birmane, qui montait à 80,000 hommes, partagés en trois divisions, dont la plus forte, celle du centre, était commandée par le ki-wonghi en personne.

La gauche était sous les ordres d'un vieux général éprouvé, Maha-Nemiow, qu'on envoyait exprès d'Ava pour diriger les opérations de cette campagne. Les Anglais, obligés de laisser une garnison dans Prome, n'avaient guère que 5,000 hommes à opposer à cette multitude. Les deux armées se rencontrèrent le 10 novembre, et cette première rencontre valut aux Birmans un petit avantage qui inspira aux Anglais plus de circonspection, sans relacher en rien celle du vieux Maha-Nemiow. Aucun des stratagèmes de sir Archibald ne put déterminer l'ennemi à sortir de sa prudente réserve, pour engager une action générale. Sir Archibald finit par se résoudre à prendre lui-même l'offensive, et combina son plan de manière à pouvoir attaquer l'une après l'autre chacune des trois divisions ennemics. Ce plan réussit. La gauche des Birmans, commandée par Maha-Nemiow, fut la première enfoncée, malgré une résistance furieuse (1° décembre). Le lendemain, la droite fut attaquée, dans une position formidable par elle-même, et protégée en outre par une série de palissades élevées de mille en mille, et qu'il fallut toutes enlever avant d'arriver à l'attaque principale. Ce fut l'ouvrage d'une heure. Les Birmans, culbutés, mitraillés, taillés en pièces , laissèrent sur la place 40 ou 50 pièces de canon et tout le matériel de leur armée, dont la flotte anglaise s'empara. Il ne restait plus à vaincre que l'aile gauche, sur l'autre rive de la rivière Nawine. Le général en chef confia au brigadier general Cotton le soin d'en finir. Celui-ci. traversant la rivière, le 5 décembre, n'cut pour ainsi dire qu'à se montrer pour avoir raison de ces troupes découragées par les revers des deux jours précédents.

Le 9, l'armée se mit en marche sur Ava. Les Birmans avaient encore leur réserve, forte de 10,000 hommes, qui etait restée intacte sous les ordres du prince Memiabou, alors en position à Melloune, et les débris des armées vaincues les jours precédents, débris qu'on essayait de rassembler à Meaday,

dont on youlait faire un dom levard pour l'empire. Lin la rent plus d'un moit pour si point. Les mauvais dismins, le épais, les marais imprettend léra qui décimait leurs ru leur courage à de grandes Ils arrivèrent le 17 jagvier Meaday, et le trouvérent les hommes valides, mais ( de morts et de mourants. L faisait plus de **ravages encore** mée birmane que **cans l'a** glaise. En outre, de nombre garnis de leurs **cadavres à d**i rés par des vautours, attest quel moyen de discipline les d'Ava essayaient de contenu

Le 21, sir Archibald repri che vers Melloune. La route de plus en plus mativaise et Les Birmans avaient dépen truit tous les villages. Les dont ils jonchaient leurs tra taient seuls la présence récer vivants d**ans cette morne sol** eut eu bien**tôt dévoré l'armés** si celle-ci n'eut cotoyé le fleu la flottill**e pourvoyait à sa su**i Arrivés en **vue de Melloune**, glais reçurent un p**arlemental** de nouvelles ouvertures de nouvelles négociations s'es où sir **Archibald reproduisi** ditions qu'il avait déjà faits les Birman**s renouvelèrent les** tions. Néanmoins, après bies cussions et quelques coups di le traité fut signé. Un délai d jours était accordé aux piénip res pour obtenir la ratifica l'empereur et pour remplir minaires, qui consistaictit des dition des prisonniers et le # du premier terme de la soil sée. Indépendamment de Fari les Birmans mettaient à c iortifications, malgré le 👊 d'armes, sir Archibeld eut # convaincre que le traité des vaient leurré n'étais qu'une 📆 gagner du temps ; le délai sil rer et la ratu ation a'arrival

ırs voulaient imposer d'auitions et obtenir une prolonl'armistice. Tout leur fut reau terme fixé, l'armée ant l**es armes, dé**barqua son de siège, construisit ses batdès le lendemain matin, a **à** foudrover Melloune. Un ui eut du faire échouer l'att, au contraire, ce qui en ccès. Une colonne d'assaut, ransportée en bateau sur le elle devait agir, se vit entrafe courant sous le seu de la ant qu'aucun des corps despuyer cette operation lut ari poste. Ainsi perdue, ou jupar le reste de l'armée, depectatrice sur l'autre rive , ¦née d'hommes aborda résoes retranchements et entra alissade, où une armée de ommes s'enfuit devant elle. i dans Melloune l'original du avait du être envové à la rade l'empereur, et une casenant 30 ou 40,000 roupies, tenait au prince Memiabou. bald se donna le plaisir de yer, avec quelques compliniques, l'exemplaire officiel Le prince lui répondit d'une non moins ironique, que de ivait été aussi laissé avec le que l'empressement de sir à restituer l'un était un sûr : l'empressement qu'il metstituer l'autre.

olution commençait à entrer œur de l'empereur d'Ava, et à ses conseils. Les Anglais marrsa capitale; les circonstances it pressantes et menaçantes. s du passé devaient l'avoir déprestige de sa puissance miliis son orgueil so relevait avec i l'humiliation de ses armes Tantôt il essavait de fléchir ibald qui avançuit toujours, ivoyant comme négociateur nier anglais, le docteur Price; se rejetait entre les bras de entraînait le vertige de la t ne prenait conseil que du fanatisme aventureux qui leur țenait lieu de faison. Un des dighitaires de sa cour, Tajeah Soudjin, s'offrit à chasser avec 30,000 hommes les rebelles étrangers. L'empereur le prit au mot, lui donna des hommes et de l'argent, ainsi que le titre de Naiwoun-Barein, ou roi de l'enser. Le roi de l'enter vint se faire briser à Pagahammieu, et dés lors sir Archibald eut, pour ainsi dire, un pied dans la capitale. Le roi de l'enfer l'v précéda, pour offrir encore à l'empereur son épée et ses services; mais l'empereur, confus d'avoir déja une fois compté sur ce présomptueux, fit un signe, et le malheureux fut entraîné sous les pieds des éléphants, qui l'écrasèrent.

En mëme temps on renvoyait au camp des Anglais le docteur Price, porteur de propositions que le général refusa péremptoirement, et auxquelles il substitua son ultimatum. C'était le payement immédiatement de 35 lacs de roupies, la remise du traité ratifié, et celle des prisonniers. A l'expiration du délai de cinq jours, le docteur Price revint avec l'argent exigé et deux plénipotentiaires birmans pour régler les termes du traité. Après trois jours de débats, le traité fut enfin signé. « Et maintenant que nous sommes en paix avec les Anglais, dit un négociateur en déposant le calam (plume de roseau en usage dans tout l'Orient), si les Chinois osent nous insulter, qu'ils prennent garde à eux! » Motcharmant de naîvete, surtout dans la bouche d'un diplomate. Des politesses furent échangées ensuite entre l'empereur et les chefs anglais. Deux officiers vinrent à Ava, où ils eurent l'honneur d'être admis à la cour en réception solennelle; des présents furent echangés. L'armée, qui avait compté sur le butin d'Ava comme dédommagement de ses souffrances, murmurait de cette solution pacifique. Le 5 mars, elle commença son mouvement de retraite. Une partie fut embarquée sur les transports qui venaient d'arriver panl'Irrawaddy; le reste fut mis en marche sur Prome. Cette campagne, qui avait d'abord soulevé des mécontentements contre

lord Amherst, finit, grāce à son heureuse issue, par lui réconcilier les esprits. On trouva cependant que les avantages obtenus par les Anglais n'étaient pas en rapport avec les efforts qu'ils leur avaient coûté. A défaut d'argent qu'on ne pouvait plus tirer d'un Etat épuisé, guelques-uns eussent voulu qu'on exigeât du moins des cessions de territoire. Mais le temps des agrandissements territoriaux était passé. L'Inde entière était conquise. Poursuivre au delà de ses frontières le système d'envahissement que les circonstances y avaient rendu nécessaire, c'était se lancer sans but, sans prolit et contre toute raison, dans une carrière sans limites. Les provinces maritimes de Tennasserim, de Merguy, de Tavoy, abondantes en bois de construction, et utiles, du moins, par ce côté, n'étaient-elles pas une conquête suffisante? Tant d'agrandissement n'était-il pas désormais une cause d'affaiblissement dans des pays lointains aussi difficiles à garder qu'à mettre en valeur? La politique d'extension était devenue un anachronisme, un contre-sens, comme la politique de restriction en avait eté un au temps de sir George Barlow et de lord Cornwallis. Lord Amherst eut la sagesse d'être l'homme de son temps.

## CHAPITRE XXVIII.

EXPÉDITION DE BHURTPOUR. LORD WILLIAM BENTINCK. PHASE NOU-VELLE DE LA DOMINATION AN-GLAISE DANS L'INDE. COUP D'ŒIL SUR L'ETAT ACTUEL DES ETABLIS-SEMENTS FRANÇAIS.

Nous avons vu le siège soutenu, en 1805, contre lord Lake par le rajah de Bhurtpour. Ce rajah, Randjit Singh, dut enlin se soumettre à un traite qui mettait ses Etats sous la protection britannique. A sa mort, il laissa quatre fils, dont l'ainé ne régna qu'un instant, et mourut sans postérité. Le second. Bulder Singh, monta sur le trône, qu'il occupa jusqu'en 1824. Avant de mourir, et pour mieux assurer sa

succession à son ille Bulvant il requit pour lui, da goven anglais, le khilaut d'investite tait pl**acer plus étroitement** sous la garantie de la pui tannique les droits du feter a khilaut f**ut accordé, et le jem** en fut revêtu, avec toutes iss nies d'usage, par sir David Od (août 1824). Bulder Singh ( peu aux pompes de cette **Me**: nement montra bientőt gu'i élé trop loin ni dans les appré qu'il avai**t conçues, ni dans le** tions qu'il **avait prises. Au (** cement de 1825, un certain Saul excita contre le jeune ra tre sa mère et contre son ci révolte dans laquelle ce derni Dourjun **Saul tenaît par le s** famille **régnante. L'interven** glaise contre cette usurpation bord toute dip**lomatique, ou, d** on s'en tint, quant aux actes lité, à de simples démons Mais, vers la fin de l'année, k nement jugea qu'il était tem ployer les moyens de rigue siège de Bhurtpour fut rei conséquence, la place fut inve iord Combermere, des les i jours de décembre. **L'artillerie** etait arrivée le 14, et le feu de ries commença le 23. Il fut s pendant près d'un mois, par l gés avec une grande vigueur. 18 janvier, deux brèches étais cables, et l'assaut fut résolu ( cotés à la fois. Maigré l'explosi mine que les Anglais avais truite, et qui porta le ravag dans leurs rangs, les deux op réussirent, toute la garnison f ainsi que Dourjun Saui, sa fi ses enfants. Cette victoire at importance plus grande enc celle du **rétablissement de** l Singh. Au temps de lord Li armes anglaises avaient écht fois devant les murailles de Ebr et elles y **cussent échoué p**e la second**e fois, si le manque d** tions n'avait réduit les assiégé tuler. En resultat, Bhurtpour, vait passer, aux yeux des inour une place imprenable et dernier rempart ouvert aux e la nationalité humiliée parırs. C'était un prestige à lui ne fallait pas qu'il restât, e, une sorteresse dont la réintacte fût comme un déli orté aux armes de l'Anglei murs de Bhurtpour expiéueil de leurs premiers triomfurent complétement rasés. ants purent voir gisant par bastion qu'ils avaient sur-: bastion de la Victoire, et rantaient d'avoir élevé avec chair et le sang des Anglais ake avait perdus au pied de Lord Combermere proceda, près la prise de la ville, à la ion du rajah, auquel il laissa son anglaise, composée de nents.

urent les guerres soutenues Amherst, et les dernières le les Anglais dussent souteà nos jours, dans l'Inde prolite, ou dans le voisinage de leurs possessions. Lord lignala encore son adminisr un acte plus important en qu'en réalité, acte accom-

longtemps déjà dans les échéance de l'empereur modévolution absolue de ses puveraineté à la Compagnie. r et les siens eurent la fail'en montrer aussi affectés lui avait enlevé réellement ose. Lui ôter un vain titre, ourtant que le soulager du e humiliation pompeuse et aste écrasant pour son orès avoir proclamé, à Dehli, aineté indépendante de la :, lord Amherst revint à où il s'embarqua, à la fin de 3), pour l'Angleterre. Lord ion successeur nommé, était er pour l'Inde. Ils se renau Cap, où le nouveau gounéral s'empressa d'invoquer s de son prédécesseur.

dministration de lord Wil-

liam Bentinck, commence une ère nouvelle dans l'histoire de l'Inde anglaise. Pour ce qui regarde la conquête, tout est accompli, tout est consomme, tout est même proclamé. L'Inde est Anglaise de fait et de nom. Le canon joyeux qui, du haut des remparts de Dehli, a annoncé cette nouvelle à l'empire, a écrit pour longtemps la dernière page de l'histoire de l'inde qui dût être écrite avec le canon. La guerre a jusqu'ici pesé de tout le poids de ses nécessités sur le système politique, sur les vues administratives, sur tous les établissements, sur tous les essais de la puissance conquérante. Les meilleures intentions, les conceptions les plus habiles ont dû s'ajourner ou se mutiler pour faire place aux mesures d'urgence que réclamait impérieusement l'état de guerre. Rien n'a été ordonné avec ensemble. avec suite et persistance que ce qui avait été préparé en vue de la guerre, ou amené par la guerre. Ce fait immense, et qui a absorbé jusqu'à présent toutes les ressources, tout le temps, toutes les idées, tous les dévouements, disparaît subitem**ent de** l'histoire de l'Inde, et laisse en présence d'un État nouveau la conquête désormais assurée. Un autre génie va présider aux destinées de l'empire. Cette supériorité de la civilisation européenne, qui a été si bien établie par la gioire des armes, va-t-elle éclater avec une puissance aussi incontestable dans l'art de gouverner que dans l'art de conquérir? Telle est la question qui survit à toutes les questions déjà vidées, et qui reste la seule pendante au moment où lord William Bentinck est élevé au pouvoir.

L'histoire, sous lord William, devint tout administrative. Sauf quelques troubles aussitôt étouffés à Nagpour et dans le Mysore, rien ne vient distraire le gouverneur général des soins de ce genre. L'empire anglais n'a en quelque sorte pas de voisins. Les flots de la mer ou les cimes du Thibet le séparent de toutes les grandes puissances du globe. Il n'a, à ses portes, que des peuplades déjà vaincues

ou trop faibles pour lui porter ombrage. Il n'y a done plus de politique. Assurer la justice, organiser et percavoir les impôts, favoriser par de sages établissements la création et la circulation des richesses, tels sont les points sur lesquels se concentrent tous les efforts du nouvesu gouverneur général.

Cette transition d'une ère guerrière et conquérante à une ère pacifique et organisatrice amenait naturellement de grandes réformes. Pour s'éclairer sur les besoins du pays, lord William commença par établir la liberté de la presse. Il institua des comités de finances, chargés de recueillir tous les renseignements relatifs à l'administration civile ou militaire. L'armée s'émut fortement de ces préparatifs de réformes, et s'empara avec vivacité de l'arme nouvelle que les idées libérales du gouverneur général venaient de mettre entre ses mains. La presse défendit l'épée. La fermeté de lord William n'en fut pas ébranlée. Pour étendre les réformes à tout ce qui en avait besoin, il parcourut, en 1829, le voste empire qui lui était conflé; affermit, par des dispositions nou-velles, le système que lord Hastings avait établi dans les récentes conquêtes du pays des Mahrattes, et en confia la surveillance aux soins d'un résident qu'il matitua dans la province de Malwa. Il perfectionna le système de police déjà organisé pour l'extermina-tion de ce genre de vol qui est connu dans l'Inde sous le nom de décoit : Il essaya même, chose extrêmement délicate et non encore tentée, de toucher aux mœurs et aux croyances reli-gieuses, en poursuivant l'abolition de ces sacrifices humains qui s'accomplissaient encore sur les bûchers des sattis. Satti, on le sait, est le nom que l'on donne, dans l'Inde, au sacri-fica même, et à la veuve qui s'y est soumne. Les vieilles superstitions protestèrent d'abord, mais la raison et l'humanité l'emportèrent. Il n'y avait pas un demi-siecle qu'un bataillon de cipayes s'était révolté à Madras, parce gu'on avait voulu changer sa colfure. Ce reporte dique quel peril il y au innovations qui touche contumes enracinées passactionnées par des chaquel progres avait fait l'au puissance anglaise dans passance anglaise dans passales.

peoples. Une pouveauté renies l qui sura des résultats l quants dans l'histoire tion de la nevigatio les communications de l la métropole. On se multi-ce qui adviendra , malate pi tions d'Occident , de catte qui a substitué la vapeur à ia route d'Egypte à ceffe de C rope a déjà ressenti, en 194 ces ébranlements précesses laisent entrevoir ce que est question pour receler de la ments, nouve l'accorder de la ments pour l'avenir. La n'eut pas, il est vrai, la di n'eut pas, il est vrai, la di rée dès 1821, et réellais de mier essai en 1825. I l'Entreprise, parti de Fal août de cette année, et é cienne voie du cap de rance, ctait arrivé dans l 7 décembre Ce succes él pour exciter l'enthousiass es espérances, mais nou p dre le probleme d'une co régulière et permanente maritime si longue et si eu égard aux exigences de la navigation a vapeur. voies de l'Euphrate Rouge , at elles offrment bien plus facile pour le nées de ces exigences, so même temps des proble tre ordre et luen plus e fols, l'objet du moment è le mayen d'aller le plus s avec le moins de frais p les études se porterent de sait les travaux que les exécutés sur le cours de et le projet toujours sout j l'établissement d'un che tra

pour les ingénieurs seuleof lour suffisait à l'époque )mmes arrivés, c'était de tres grande économie de de trop grandes incommoissage par la mer Rouge our la première fois en vire Hugh Lindsay, parti ie 20 mars, arriva a Suez Aujourd'hui le même esps suffit aux journaux qui neme trajet pour arriver is. Mais l'inexpérience et tions d'un service nouvelanisé avaient retardé la Hugh Lindsay. II recomnëme voyage au mois de uivant, et l'accomplit en ours. L'expérience fut ders fois répétée, et donna à mêmes résultats. Ces rént assez satisfaisants pour l'organisation régulière de unication nouvelle qui vevrir entre la metropole et La question fut portée deement en 1834. La chammunes, frappée des avanius, vota l'établissement permanent, et toutes les i devaient l'assurer. Cette ure, a laquelle lord Wilck a contribué de tout son tous ses efforts, inaugure int l'ère nouvelle à laquelle iom de ce gouverneur géra une époque mémorable ire de la Compagnie. Les lministratives, judiciaires, le police, de finances, etc., toute son administration, e délabrement de sa santé un terme. La cour des ditémoigna, dans une déclanelle, ses regrets et sa granégociants de Londres corporations lui votèrent dresse de remerciment, et i élever sur l'une des places e Calcutta.

transformations était arla Compagnie. Son priviit avec l'année 1833. Au vrier 1830, lord Ellenbo-

rough proposa la formation d'un comité chargé d'examiner l'état des affaires de l'Inde, et fit en outre une motion tendante à décider si l'Inde devait être gouvernée avec ou sans l'assistance de la Compagnie; s'il était à propos que cette assistance s'exerçat sous la forme précédemment adoptée ou sous une forme nouvelle. Cette question, on le voit, avait marché depuis le temps où Burke et Fox s'effrayaient des empiétements du pouvoir royal sur la Compagnie; depuis le temps où celle-ci osait élever, dans l'Inde, des conflits d'autorité, de souveraineté contre la couronne représentée par des commissaires, et paralyser dans leurs mains l'intervention royale. La mort du roi George IV, en entraînant la dissolution du parlement, vint interrompre les premiers travaux commencés en vertu de la motion de lord Ellenborough. Mais, au mois d'octobre de la même année 1830, lord Wellington, à la tête du ministère, reprit la question et se mit en communication avec la cour des directeurs, pour traiter avec eux des arrangements à prendre avec la Compagnie. L'un des contre-coups de la révolution de juillet sut de renverser le ministère Wellington. Il légua à lord Grey l'accomplissement de cette œuvre ébauchée, et que devait interrompre encore une fois une dissolution du nouveau parlement. Les pourparlers avec la cour des directeurs reprirent leur cours. Ils aboutirent à un arrangement par lequel la Compagnie consentait à transférer a la couronne ses propriétés territoriales et ses priviléges commermoyennant un ensemble de ciaux mesures destinees à indemniser les propriétaires, et à sauvegarder tous les intérêts existants, tous les droits acquis. Ces mesures consistaient surtout dans un remboursement par annuités, et dans la création d'un capital qui, placé dans les fonds publics d'Angleterre, serait, au bout d'un certain temps, réparti entre les propriétaires. Le ministère portait à 630,000 livres sterling le montant de l'annuité, et à 1,200,000 livres le capital du fonds

commun. La Compagnie demandait que l'annuité fût concédée pour une durée de quarante ans au moins; que le chiffre du fonds commun fût calculé de manière à ce que, à l'expiration de ces quarante ans, il pût suffire au rachat des annuités; que, dans le cas où le revenu de l'Inde ne serait pas suffisant pour payer les annuités aux termes fixés, le délicit fût comble par des sommes prises sur le fonds commun, quitte à les remplacer plus tard par les fonds venant de l'Inde ; la cour des directeurs demandait en outre que la Compagnie continuât d'administrer l'Inde pendant une période de temps qui serait fixée d'avance, et ne pourrait être moindre de vingt années; et que ses priviléges, à l'égard du bureau du contrôle ou du ministère, lui fussent contirmés pendant cette période. Elle se réservait aussi le droit de présenter au bureau du contrôle un plan propre à assurer l'exécution de ses obligations commerciales, et le sort de ceux de ses employés dont la situation serait atteinte par les dispositions nouvelles.

Ces arrangements, soumis à l'assemblée des propriétaires, y furent adoptés par une majorité de 477 voix contre 52. Le ministère consentit à élever à 2,000,000 le montant du fonds commun; à faire du payement de l'annuité une créance privilégiée, et à proroger pour vingt ans le gouvernement de l'Inde dans les mains de la Compagnie. Le parlement sanctionna toutes ces mesures par un bill présenté le 28 juin 1833, et dont voici quelques-unes des principales dispositions:

« Les territoires possédés dans l'Inde par l'Angleterre demeurent sous le gouvernement de la Compagnie jusqu'au 30 avril 1854. Les propriétés de la Compagnie sont acquises à la couronne pour l'acquittement des dépenses de l'Inde. Les priviléges, droits, pouvoirs, immunités de la Compagnie continueront d'avoir force jusqu'à la même époque... Les dettes de la Compagnie seront liquidées, à une époque déterminee, sur les bénéfices et les revenus

territoriaux de l'Inde. Un de 10 1/2 pour 100 est se propriétaires du capital ée l gnie, mais rachetable per is dans certaines proportions vance. La Compagnie est a demander ce rembourseme cas où le gouvernement de serait enlevé. Un fonds 2,000,000 de livres sterling pour le remboursement de accordée aux propriétaires social de la Compagnie; jusq térêt de ce fonds commun au capital. En cas de nos de l'annui**té ou d'une part**i nuité par le gouvernement des directeurs est autorisée sur le fonds commun la son saire pour compléter ce pay dividende sera payé sur les i l'inde, de préference à tout pense. -

Puis venaient d'autres di qui renouvelaient le bures tröle et réglaient ses attribut que celles du gouverneur du conseil supréme. Une not sidence était établie à Agra. bordination des présidence vince, par rapport au gou central de Calcutta, établie nière plus étroite. L'abolition de l'esclavage était prescrite chés créés à Calcutta, Madri bay; les emplois dans l'Ind aux élèves du collège de H eniin l'île Sainte-Hélène, jus partenant à la Compegnie, é férée à la couronn

Ce bill fut voté, le 26 jui par la chambre des communaoût suivant, par la chambre et sanctionné, le 28, par la Sa mise en vigueur devait de avril 1834. Il consacrait, ap lai de vingt ans, l'abolition de pagnie des Indes, et un régisitoire jusqu'à l'expiration de

Les événements remarque vés depuis ont été retraci deux écrivains dont nous a continua . L'un, M. de . l'a fait ( » introduction de

l'Inde; l'autre, M. Raymond, ans l'histoire de l'Afghanisappartient à cette collection. voyons surtout à cet ouvrage derniers événements qui ont is Anglais dans le Caboul. tion de Chine sera racontée authier dans l'ouvrage consahine. Ainsi donc, notre tache née en ce qui concerne l'his-'Inde anglaise. Il nous reste ux mots sur l'état actuel des nents français dans l'Inde. vons vu à quel point alors rospérité Dupleix avait porté ice française dans le Deccan. us, pour arriver au point où it aujourd'hui, n'ont eu qu'à i politique et à suivre les erle ce grand homme. Aussitöt la décadence fut prompte : la ruine complète. Le traité nous réduisit à quelques i sans commerce; la prise de ry, sous Lally-Tolendal, nous i rien. La France fut com-: chassée de l'Inde, La paix ious rendit Pondichéry avec ire reduit, Mahe, Karikal, agor, et nos autres compt nous ne reprimes toutefois a qu'en 1765. La Compagnie depuis 1725, ne s'etait souiux dépens du roi et de l'État, i**vait s**outiré la somme énorme 0,000. Elle se trouvait abopar la perte de ses établis-Comme elle avait assez on impuissance à en tirer l'abolit formellement apres tion, en 1769. Tout Français it de naviguer et de trafiquer au delà du cap de Bonne-3. Cette liberté du commerce, un peu relevé Pondichéry, pas nous profiter longtemps. 10uveau en septembre 1778, nous fut encore rendue en ir être reprise en août 1793; , en 1802, par la paix d'A-:, enfin, prise une dernière ptembre 1803, et rendue déint en vertu des traités de 815. Ces traités placent en

quelque sorté nos établisséments sous la protection britannique. Par l'article 12 du traité de Paris, du 30 mai 1814, la France s'engage « à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués, et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes; et à ne mettre dans ces élablissements que le nombre de troupes nécessaire pour le maintien de la police. » En réciprocité, l'Angleterre s'engage, par le même article, « a faire jouir les sujets de S. M. T. C., relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés, dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection qui sont à présent ou seront accordés aux nations les plus favorisées. » Par la convention du 7 mars 1815, l'Angleterre s'engage, en cas de rupture : « 1° A ne point considérer ni traiter comme prisonniers de guerre les personnes qui feront partie de l'administration civile des élablissem**ents français** dans l'Inde, non plus que les officiers, sous-officiers et soldats qui, aux termes du traité conclu à l'aris le 80 mai 1814, seront nécessaires pour maintenir la police dans lesdits établissements, et à leur accorder un délai de trois mois pour arranger leurs assaires personnelles, comme aussi à leur fournir les facilités nécessaires et les moyens de transport pour retourner en France avec leurs jamilles et leurs propriétés particulières; 2° à accorder aux sujets de S. M. T. C., dans l'Inde, la permission d'y continuer leur résidence et leur commerce aussi longtemps qu'ils s'y conduiront paisiblement et qu'ils ne seront rien contre les lois et les règlements du gouvernement. »

Ainsi, même en cas de guerre entre les deux nations, on ne daigne pas nous traiter là-bas tout à fait en ennemis. On se contente de nous mettre officiellement hors de chez nous, et d'autoriser les particuliers qui le mériteront par leur bonne conduite de

continuer leur résidence et leur commerce. Voilà à quelles conditions un peu dédaigneuses on nous a permis de posséder aujourd'hui Pondichéry, Karikal, Yanaon, une *loge* à Masulipatam; Mahé, sur la côte de Malabar; Chandernagor au Bengale, et six loges encore dans les lieux suivants : Calicut, Cossimbazar, Jougdia, Dacca, Balassore et Patna. Une loge est une maison où la France a le droit d'établir un comptoir et de faire flotter son pavillon. La loge de Mazulipatam, ville autrelois française, et chef-lieu d'une opulente province française, serait aujourd'hui complétement déserte, n'était deux Indous subalternes qui y sont placés par le chef du comptoir d'Yanaon, pour fermer la porte et garder le pavillon. La loge de Calicut **est** dans un etat non moins florissant, et a pour hôte unique un concierge ou gardien. Celles de Balassore, de Da**cca,** de Cossimbazar, de Patna, de Jougdia, toutes cinq dans le Bengale, jouissent chacune d'un petit territoire qui leur est annexé, et qui leur vaut de magnitiques prérogatives de souveraineté, de juridiction civile et criminelle sur quelques dizaines d'Indiens, dont ces territoires sont peuplés. Un agent Irançais, qui avait été établi dans la

factorerie de Sulvie en 18 mort en 1828, et n'a point placé. Néanmoins l'établisse tinue de subsister, du mois gardien et le pion où donc gardien, qui sont chargés (senter notre puissance et n merce absents.

La population totale de m sements dans l'Inde est, d derniers relevés, de 167,7: dus, sur lesquels 980 blancs s 165,241 noirs indiens, et 1,5: Pondichéry et ses aldées e y figurent pour 53,659; C gor pour 31,235; Karikal. Mahé pour 3,355, Yapso Dans ces totaux, il faut co non-sculement la population mais encore celle de leur dances; en ajoutant à ce 15,737 āmes pour la popu Villanour, et 12,220 pour l tion de Bahour, qui sont de sort de Pondichéry, on a égal de 167,736 pour la p entière de nos établissement sans doute, les justiciables de Balassore, Dacca et Cost et les pions qui gardent les Mazulipatam , Calicut et Sor

FIN.

## TABLE DES CHAPITRES.

| P                                                                                                                                                                                                       | agre. |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| INTRODUCTION à l'étude de l'Inde an-<br>cienne et moderne. — CHAP, I <sup>er</sup> , Con-<br>siderations préliminaires<br>CHAP, II, Aspect géographique. Limites,<br>Point de vue brahmanique, Point de | t     | Affaires du Pandjab, de Napil, et férends avec les Birmans. Affa Chine |
| vue européen. Esquisse des princi-<br>paux caractères physiques et ethno-                                                                                                                               |       | INDE.                                                                  |
| graphiques                                                                                                                                                                                              | 4     | CHAP. Ier. S I. Aspect géographi                                       |
| Cuyr, III. Coup-d'œil sur l'état actuel                                                                                                                                                                 |       | § 11. Climat.                                                          |
| des Indes anglaises. Divisions princi-                                                                                                                                                                  |       | CHAP, II. Des Indous au temps de                                       |
| pales. Formes du gouvernement, Ad-                                                                                                                                                                      |       | § I. Des castes.                                                       |
| ministration                                                                                                                                                                                            | 13    | § 11. Du gouvernement                                                  |
| Revenus. Armée. Marine, Ethnographie.                                                                                                                                                                   | 25    | § 111. Administration de la justici                                    |
| CHAP. IV. Résumé politique, Expeditions                                                                                                                                                                 |       | v. De la religion                                                      |
| recentes d'Afghanistan et de Chine.                                                                                                                                                                     |       | y. Des mœurs et de l'état de la                                        |
| Avenir de l'empire indo-britannique.                                                                                                                                                                    | 33    | sation                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                        |

| TABLE DES                                                 | CHAPITRES.                                                                                                  | 591             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pages.                                                    |                                                                                                             | Pages.          |
| Des Indous dans les temps                                 | CHAP. VIII. § 1. Premiers voyages of                                                                        | t               |
| . § 1. Changements survenus                               | commencement des établissements au                                                                          |                 |
| astes                                                     | glais dans l'Inde                                                                                           | . 380           |
| ements survenus dans le gou-                              | § 11. Fondation de la compagnie dit                                                                         | C               |
| it 180                                                    | des Indes orientales. Le premier éta                                                                        | •               |
| ements survenus dans la ju-                               | blissement des Anglais dans l'Inde                                                                          |                 |
| ce                                                        | CHAP. IX. Lutte avec la France. Con                                                                         | ) <b>-</b>      |
| tuel de la religion 189                                   | quête du Carnatique                                                                                         |                 |
| sme et du Djaïnisme 200                                   | CHAP. X. Conquete du Bengale par le                                                                         | 5               |
| tuel de la philosophie 206                                | Anglais.                                                                                                    | . 416           |
| /a 207                                                    | CHAP. XI. Reprise des hostilités dans le                                                                    | 6               |
| ita ou Uttara Mimânsa 210                                 | Carnatique                                                                                                  | . 423           |
| ucs 211                                                   | CHAP. XII. Arrivée de Lally Tollenda                                                                        | 1               |
| omie et mathématiques 214                                 | dans l'Inde. Affaiblissement des éta                                                                        |                 |
| aphie 217                                                 | blissements Français                                                                                        |                 |
| nologie 219                                               | CHAP. XIII. Progrès des Anglais dans le                                                                     | •               |
| ine 223                                                   | Bengale. Les Français expulsés di                                                                           | 1               |
| ingue 224                                                 | Carnatique                                                                                                  | . 43o           |
| poésie 225                                                | CHAP. XIV. Situation du Carnatique e                                                                        | t               |
| :-arts 230                                                | du Deccau après l'expulsion des Fran                                                                        | •               |
| culture 234                                               | çais                                                                                                        | 445             |
| perce 236                                                 | CHAP. XV. Les Anglais assoient leur                                                                         | r               |
| s. Coutumes. Caractère des                                | gouvernement dans tout le Bengale                                                                           |                 |
| ····· 238                                                 | Réformes opérées par Clive                                                                                  | 452             |
| de vivre des gens de la cam-                              | CHAP. XVI. Dissensions intestines dans                                                                      |                 |
| 240                                                       | le gouvernement de Madras                                                                                   | 470             |
| b 24T                                                     | CHAP. XVII (*). Événements du Carna                                                                         | •               |
| repas                                                     | tique. Guerre avec Haïder,                                                                                  | . 484           |
| arties de plaisiribid.                                    | CHAP. XVIII. Hastings remplacé. Son                                                                         |                 |
| al 243                                                    | proces                                                                                                      | 498             |
| èlerinages 245                                            | CHAP. XIX. Nouvelle organisation finan-                                                                     | •               |
| ····· 246                                                 | cière et judiciaire. Guerre avec Tip-                                                                       | •               |
| de vivre des gens des villes. 247                         | pou                                                                                                         | 5∪3             |
| 248                                                       | CHAP. XX. Renouvellement de la charte                                                                       |                 |
| Condition des femmes. De                                  | de la Compagnie. Reprise de la guerre                                                                       |                 |
| <u> </u>                                                  | avec le Mysore. Mort de Tippou                                                                              |                 |
| Education 250                                             | Sahih. Démembrement de son empire.                                                                          |                 |
| 252                                                       | CHAP. XXI. Traité de Bassein. Guerre                                                                        |                 |
| es. Suttisibid.                                           | avec les Mahrattes. Les Pindarrys                                                                           |                 |
| voleurs                                                   | CHAP. XXII. Remplacement de lord                                                                            |                 |
| s montagnes et des forêts 255                             | Wellesley par lord Cornwallis. Chan                                                                         |                 |
| des Indous 256                                            | gemeut de système. Mort de lord                                                                             |                 |
| listoire des Indons jusqu'à                               | Cornwallis. Traités avec Scindial et                                                                        |                 |
| des Mahométans. § 1. In-                                  | Holkar                                                                                                      | <b>5</b> 37     |
| 261                                                       | CHAP. XXIII. Prise et évacuation de l'île                                                                   |                 |
|                                                           | de Macao. Expéditions de Java et de                                                                         |                 |
| ouis les conquêtes des Ara-                               | Sumatra                                                                                                     | <b>340</b>      |
| à la fondation de l'empire                                |                                                                                                             |                 |
| . Conquêtes des Arabes 268                                | Khas. Expédition de Ceylau                                                                                  |                 |
| nznévides                                                 |                                                                                                             |                 |
| oun                                                       | liances, par lord Hastings. Guerres contre les Pindarrys et les Mahrattes.                                  |                 |
|                                                           | CHAP. XXVI. Guerre des Birmans                                                                              |                 |
|                                                           | Chap. XXVII. Expédition de Bhurtpour.                                                                       |                 |
| gire                                                      | Lord William Bentinck. Phase non-                                                                           |                 |
| _                                                         | velle de la domination anglaise dans                                                                        |                 |
| zeb 329                                                   | l'Inde. Coup d'œil sur l'état actuel des                                                                    |                 |
| Illam 344                                                 | établissements français.                                                                                    |                 |
| is la mort de Shah-Allam                                  | •                                                                                                           | •               |
| fin de l'empire mogol 346<br>écouvertes et établissements | (*) Par erreur ce chapitre porte le nº XVIII de cours de l'ouvrage , et l'erreur se continue pour le        | ame le<br>Marie |
| ais dans l'Inde 351                                       | cours de l'ouvrage, et l'erreur se continue pour le<br>vants jusqu'au dernier. Nous rétablisseus lei la sir | fo ma-          |

## PLACEMENT DES GRAVURES.

| Pla        | nches.                                           | ages.       | Planches.                |                                                            |
|------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|
|            | Inde ancienne d'après la géographie brah-        | _           | ir Bekermadi             | it                                                         |
|            | unanique                                         |             |                          |                                                            |
| •          | (1) Brahm. (2) Braham-Maia. (3) Brahm.           |             |                          | de l'empereur Hosmeyson                                    |
| -          | Sakti. (4) Om ou Aum                             |             | de Debl                  | <u> </u>                                                   |
| 3          | (1) Pradjapati, type symbolique de la créa-      |             | 1.1 Mausolée             | le Sheer-Sha.                                              |
| •          | tion brahmanique. (2) Prakriti, type de          |             |                          |                                                            |
|            | la triple faculté divine créatrice, couser-      |             | if Shadlisha             | 9                                                          |
|            | vetrice, destructrice. (3) Image symboli-        |             | ie Damashit              | ah                                                         |
|            |                                                  |             |                          | oh                                                         |
|            | que du Trimourti. (4) Autre emblème du           |             | aritar<br>Aritar         | n accordant un siége à                                     |
|            | Trimourti. (5) Symbole de la Sagesse,            |             | .poziac                  | ************                                               |
|            | adorant la toute-puissance creatrice             |             | to valsuksen             | ),,                                                        |
| 4          | La tortue supportant les mondes. Les sept        |             | 00 MITZU-740/            | lah                                                        |
|            | régions des mondes supérieurs                    | 310         | or Le Lacj               |                                                            |
| 5          | (1) Rasi-Tshakra (zodiaque et système so-        |             | os tombe de              | l'empereur She-Djahen, e                                   |
|            | laire). (2) Roudra, Manouman considéré           |             | [261                     |                                                            |
|            | comme une incarnation de Sira, (3) Sourya,       |             | 22 Deferie d'o           | mements du Tadj                                            |
|            | le Soleil. (4) Triveni, union des trois rivières |             | 1dem                     | ********                                                   |
|            | sacries, Ganga, Yamouna, Saraswati.              | _           | 55 Tombeau (             | lu grand vizir Etmoed-ced                                  |
|            | (5) Ravana, roi de Lanka                         |             | près de                  | Montaz-Zamani , sur la riv                                 |
| 6          | (1) Brahma et Saraswati. (2) Vishnou et          |             | che du [                 | )jumma                                                     |
|            | Lakshmi. (a) Garouda                             | 191         | 56 Sewadji               |                                                            |
| 7          | (1) Siva Mahadeva, Mahadeo, etc. (28) Ma-        | -           | 7 Tombeau                | d'Aurengseb                                                |
| •          | hadeva et Parvati avec le lingam, 4t-            |             | 58 Pamua M               | usdjid, on grande mosqu                                    |
|            | tribut principal ou type du Dieu consi-          |             | Delby                    |                                                            |
|            | dére comme créateur. (b) Ganésa, fils de         |             | 59 Motu Mus              | djid, la mosquée Perle, é                                  |
|            | Maliadeva                                        |             | fort d'A                 | gra.                                                       |
| 8          | Vishnou avec Lakshmi sur le serpent Ananta.      |             | So Éléphants.            |                                                            |
|            | et Brahma sortant, sur une fleur de lotus,       |             | 61 Calcutta              | *****                                                      |
|            | du nombril de Vishnou                            |             | 82 Muukierni             | ka Ghát, à Bénarès                                         |
| 0          | (1) Siva Mahadeva. (2) Vishnou. (3) Krishna,     | •           | 53 Mausolés à            | Lucaevoor.                                                 |
| 39         | huitieme Avatara ou incarnation de Fishnon.      |             | 64 Palais à R            | mitaetyyt, 1000,11110.                                     |
| • 4        | Mahadeva et Parvati                              |             | se cha a n               | ejapoor                                                    |
|            | Vira Bhradra. Un Avantara ou incarnation         | 191         | SA Vermee d              | urdwap                                                     |
|            | •                                                |             | is Kemmes d              | l'Hiudoustan, d'après Ma                                   |
|            | de Siva                                          | 191         | y renimes u              | Decesa , d'après Manucci                                   |
| 1.4        | Hanouman, aidé de Sagriva et autres chefs        |             | nusciii<br>Ra Verrene el | de la Bibliot <b>hèque reys</b> le                         |
|            | des singes, construisant le pont de Rama,        | £ _ 0       | o Lemmes of              | Frant à boire au Raja, d'ap                                |
| - 3        | entre le continent et Ceylan                     |             |                          | it de la Bibliothèque royal                                |
|            | Hanouthan                                        | 119         | 59 Hareun                |                                                            |
| 14         | Krishna, huitième Avantara, ou ir carnation      |             | hinhèe                   | , d'après un manuscrit de                                  |
|            | de l'ishnou, porte par les Gopis ou Gopia,       |             | Ditotaled                | ue royale.                                                 |
| . =        | nymphes lattères                                 |             | Concert d                | evant une princesse, d'api                                 |
| 17         | (r) Bouddha. (2) Sourya Bouddha                  | <b>201</b>  |                          | it de la Bibliothèque reyal                                |
|            | Bouddha                                          | 200         | Z Biepnauts              | state en Lastie on gânba                                   |
| 17         | (1) Vishuou se révélant à Viswamitra comme       |             | le voya                  | e, d'après un manuscrit                                    |
|            | Rama-Avatar, ou incarnation future dans          |             |                          | que royale.                                                |
|            | le personnage de Rama. (2) Hanouman et           | _           | 2 Ce primere             | proxiste pas et doit etre                                  |
|            | Garouda combattant on luttant                    |             | place pa                 | r la planche portant le s                                  |
|            | Ustensiles employés dans les sacrifices          |             | rebresen                 | tent le tombese d'Ibrahia                                  |
|            | Le Kėlaça, à Ellora                              |             | shah , à                 | Rejapore.                                                  |
|            | Rameswar, à Ellora                               | 385         | 74 Arunes, d'a           | près les manuscrits de la l                                |
|            | Sepultures, groupe de squelettes, à Ellora       | 199         | tpçdae t                 | oyale                                                      |
|            | Sepultures, a Ellora                             | 210         | 75 (1) Gymna             | stique. (2) Dromadaire, d                                  |
|            | Façade du Bisma-Kurm, à Ellora                   |             | ומפלת פנו                | iscrit <b>de la Bibliothique ra</b>                        |
|            | Interieur du Bisma-Kurm, à Ellora                |             | 6 Un Pundit              | expliquent les saintes écri                                |
|            | Tete à trois visages, à Éléphanta                |             | 7 Instruction            | expliquant les saintes écri-<br>religieuse, d'après un une |
|            | Entree principale du temple de Salcette          |             | de la Bi                 | bliothèque royule                                          |
|            | Caveaux de Karli                                 |             | 78 Divers voy            | ageurs qui se repesent, d                                  |
| 28         | Restes d'un ancien temple, à Barolli             | 483         | in mani                  | scrit de M Bibliothèque re                                 |
|            | Temple de Gunga Bhéou                            |             | g Cafe et voi            | agrers qui se repessat, d                                  |
|            | Temples de Mynal dans le Mesvar                  |             | un manu                  | scrit de la Bibliothèque de                                |
|            | Temples de Chaudravati                           |             | So Combat d'             | eléphants , d'après un mes                                 |
| 32         | Temple buddhiste                                 | <b>2</b> to | de la Bil                | licthèque royale                                           |
| 33         | Ancien temple de Jain, à Ajmer                   | 20.i        | i le salasin.            |                                                            |
| 31         | Temple Jain dans la forteresse de Komulmair.     | 204         | Femmes de                | differentes conditions                                     |
|            | Fragment des ruines de Barolli                   |             | 3 L'arbre Ra             | nian                                                       |
|            | Temple hindou                                    |             |                          | panoscrit de la <b>Riblioti. 19</b>                        |
|            | Niche sculptée du temple de Barolla              |             |                          | Inde sous le domination de                                 |
|            | Colonnes à Chaudravati                           |             |                          | lacés un tête du chaptre VI                                |
|            | l'lafonds sculptés à Chaudravati                 |             |                          | l'Inde moderno dell'accept                                 |
| <i>5</i> 9 | Colonne de la victoire, à Chectore.              | 237         | an de vole               |                                                            |
| 4,         | Aniante an la liniantal a Americalat (1111)      | 4           | TOTA                     |                                                            |



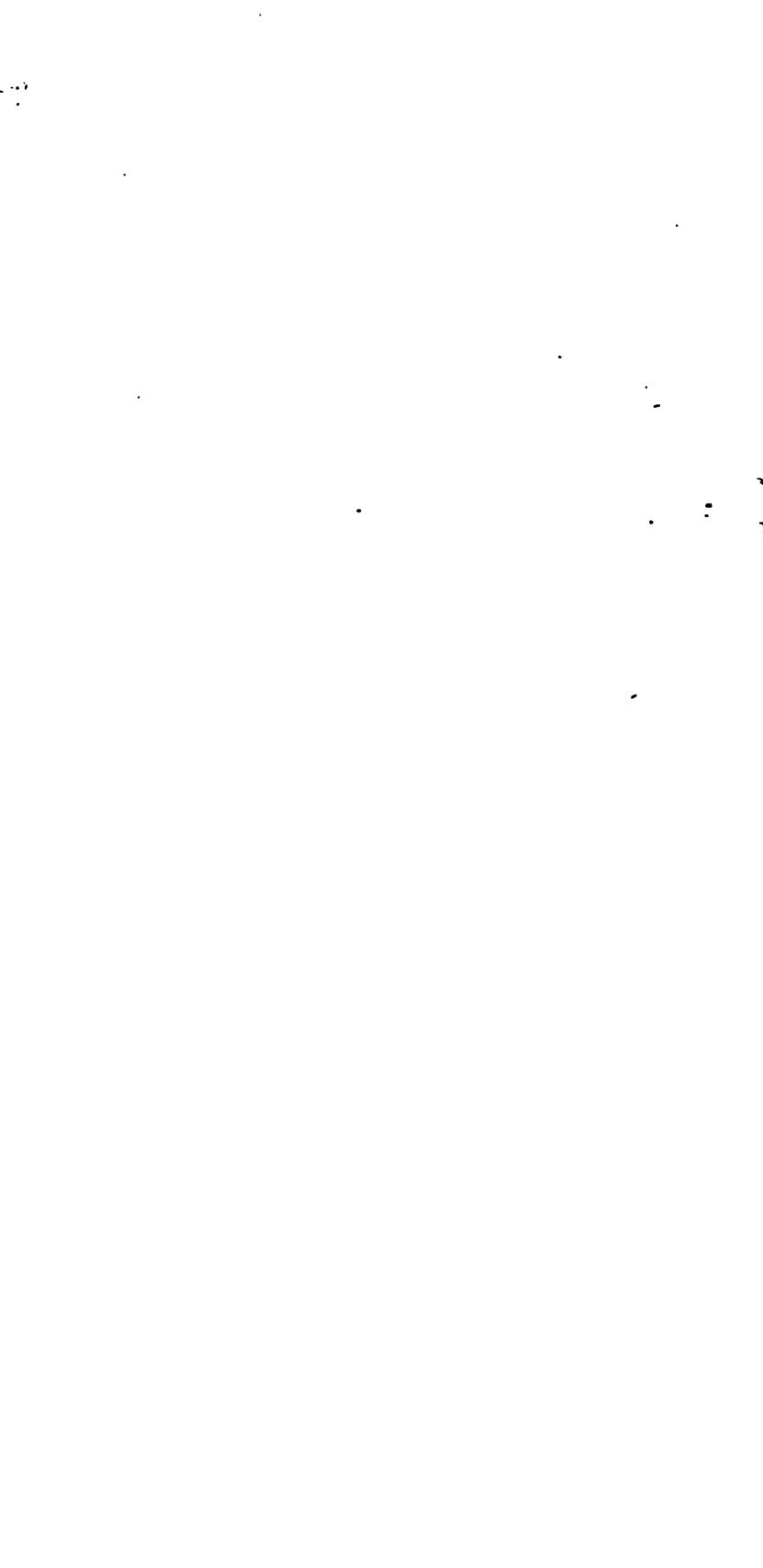





The saye Higger de monde superious

Le L'alen supportant les monades

|   |   | • |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   | · |   |   |   |
|   | · |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| - |   |   |   | • |
|   |   |   | ٠ |   |
|   |   |   |   | · |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |





Games & Broken main

3 Brahm- saker to Om ton 504.

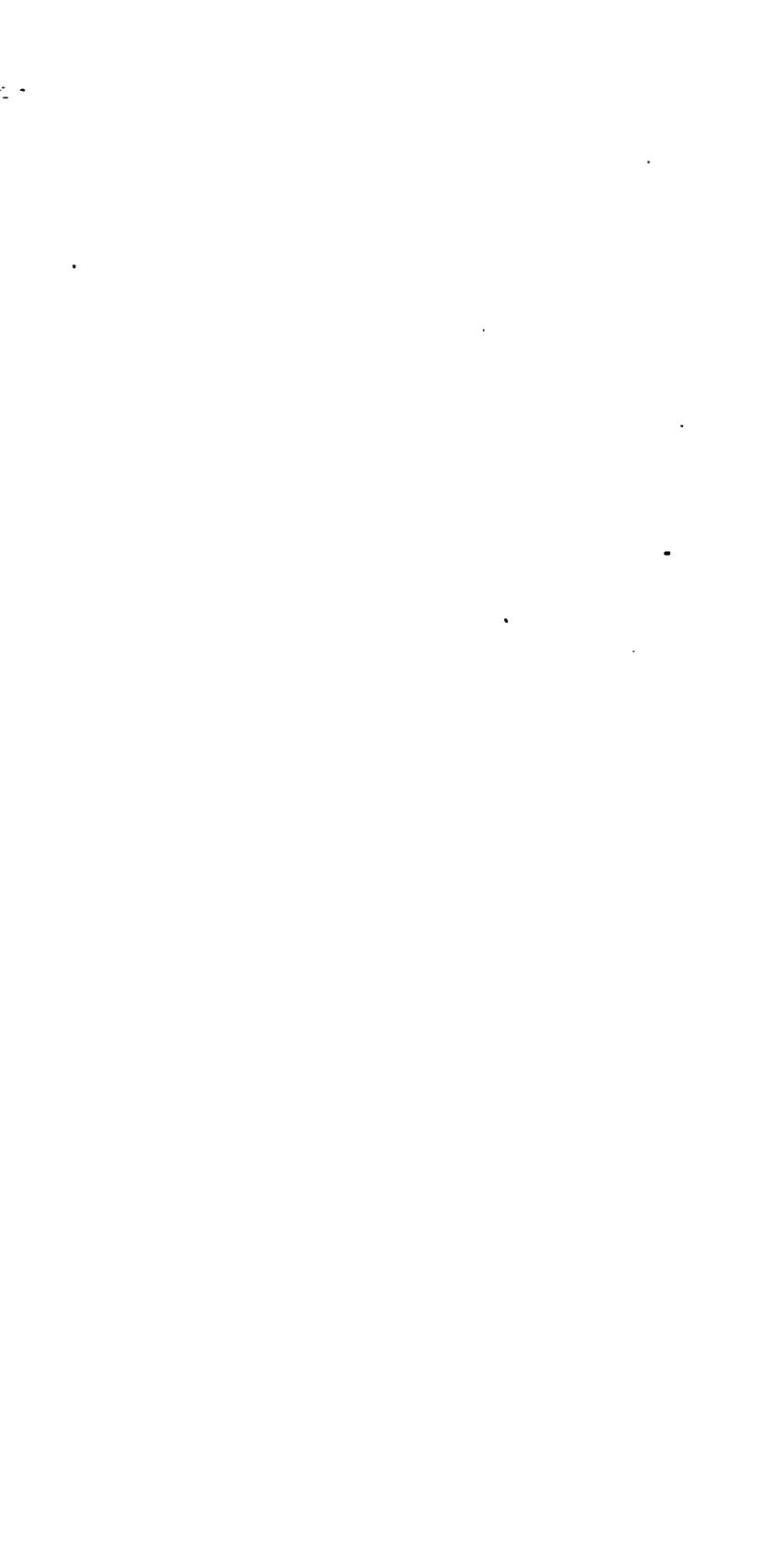



aboligate de la casatore. Besterangaje d'Assabaje, Apre de la trate familie deras besat l'enere. Protend Tamonase de tacto Carlimes de Summere So reportate de la trajecte activos la trate paradance società.

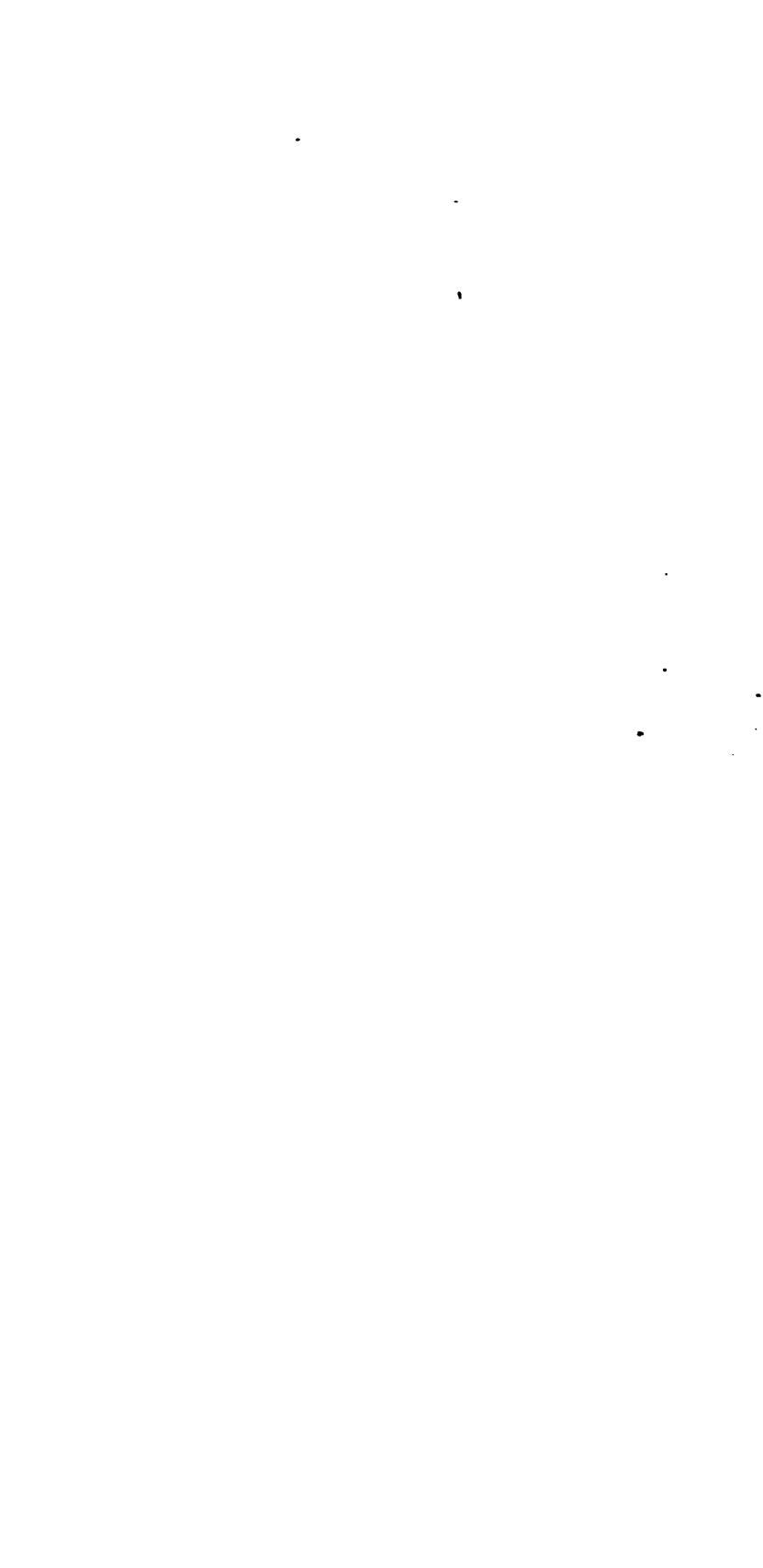



| - |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • | • |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   | - |
|   |   |   | • |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |



|   |  |   | • |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  |   |   |   |   |
| · |  |   |   | • |   |
|   |  |   |   |   | • |
|   |  |   |   | • |   |
| • |  |   |   |   |   |
|   |  | • |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |



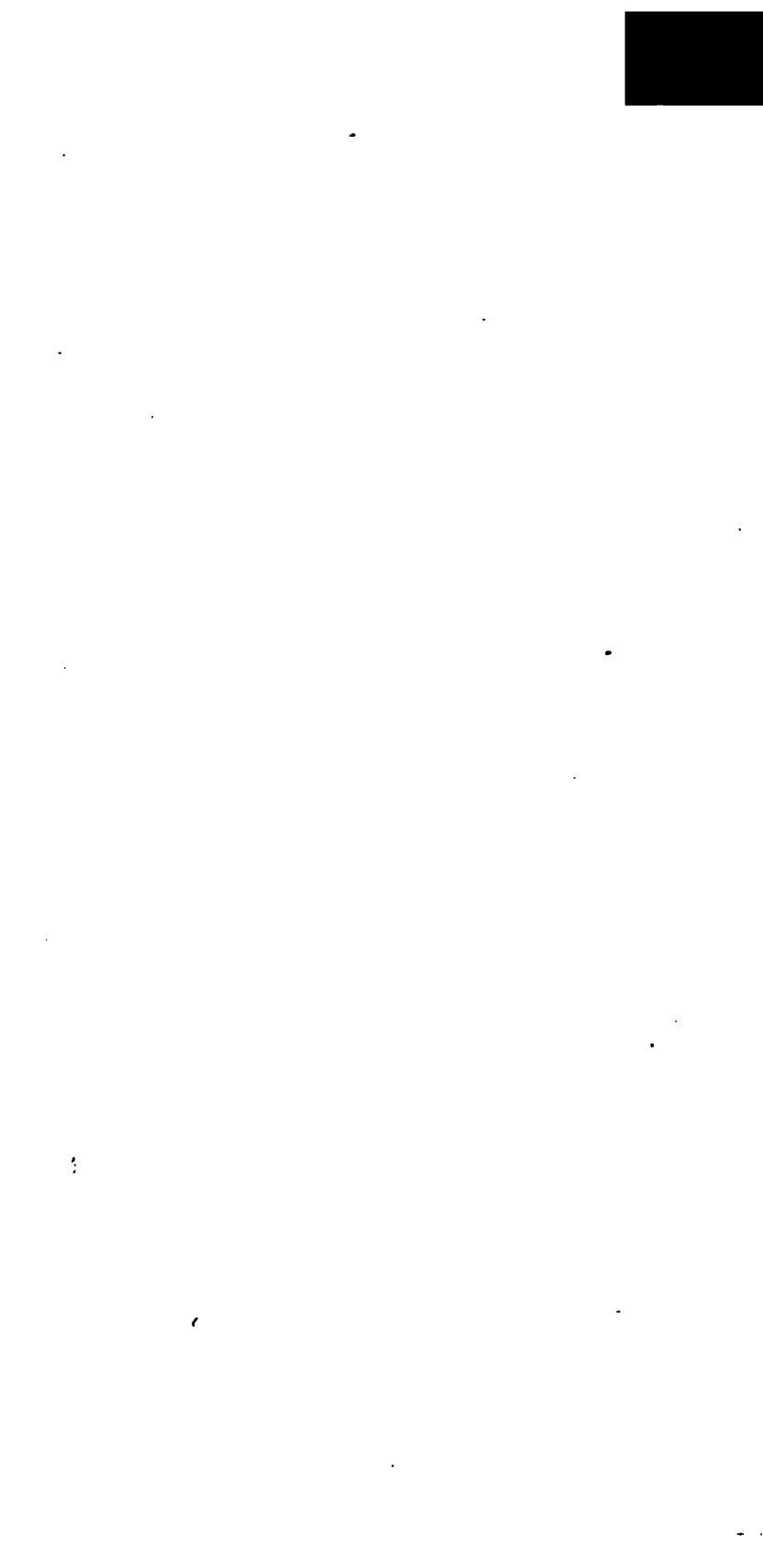

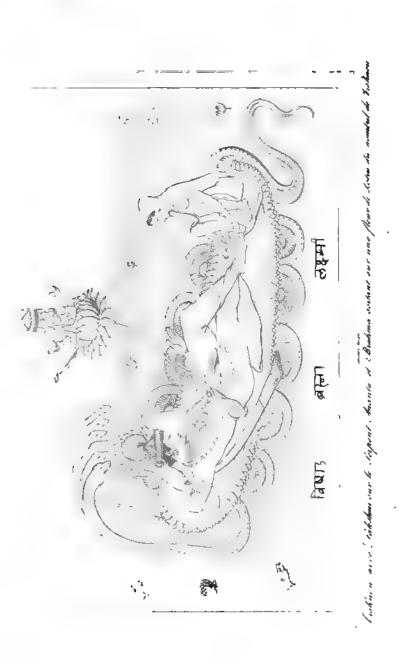

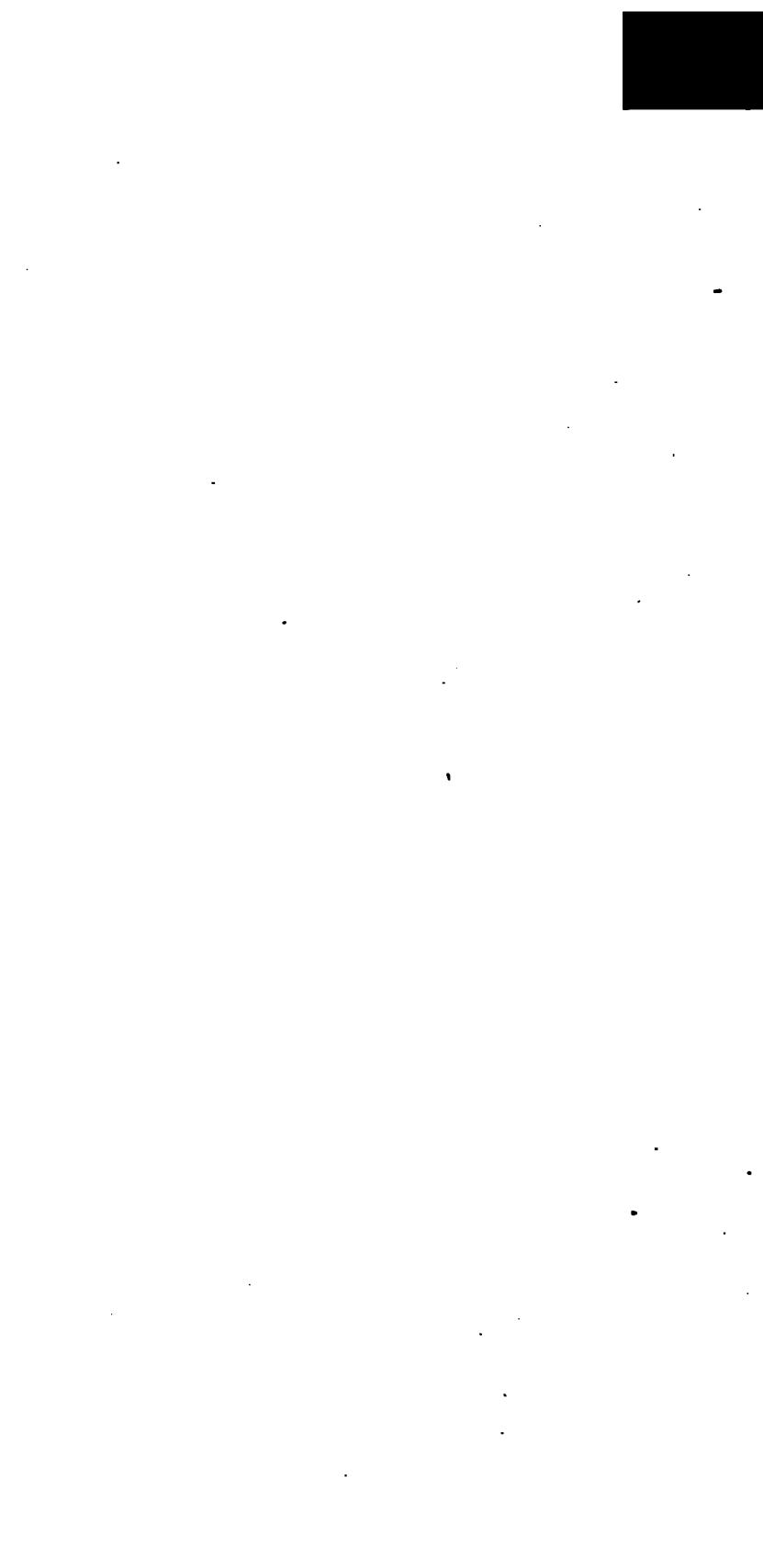



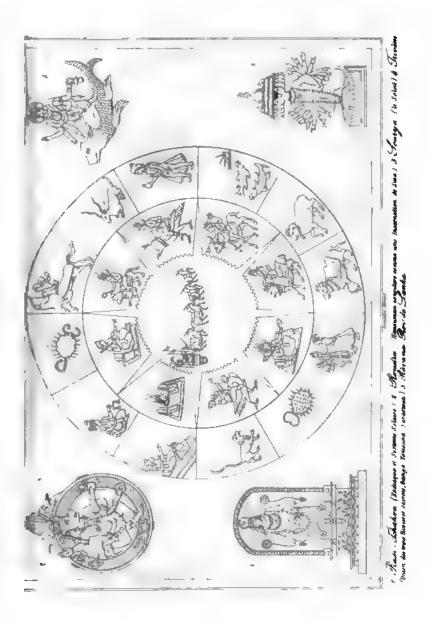

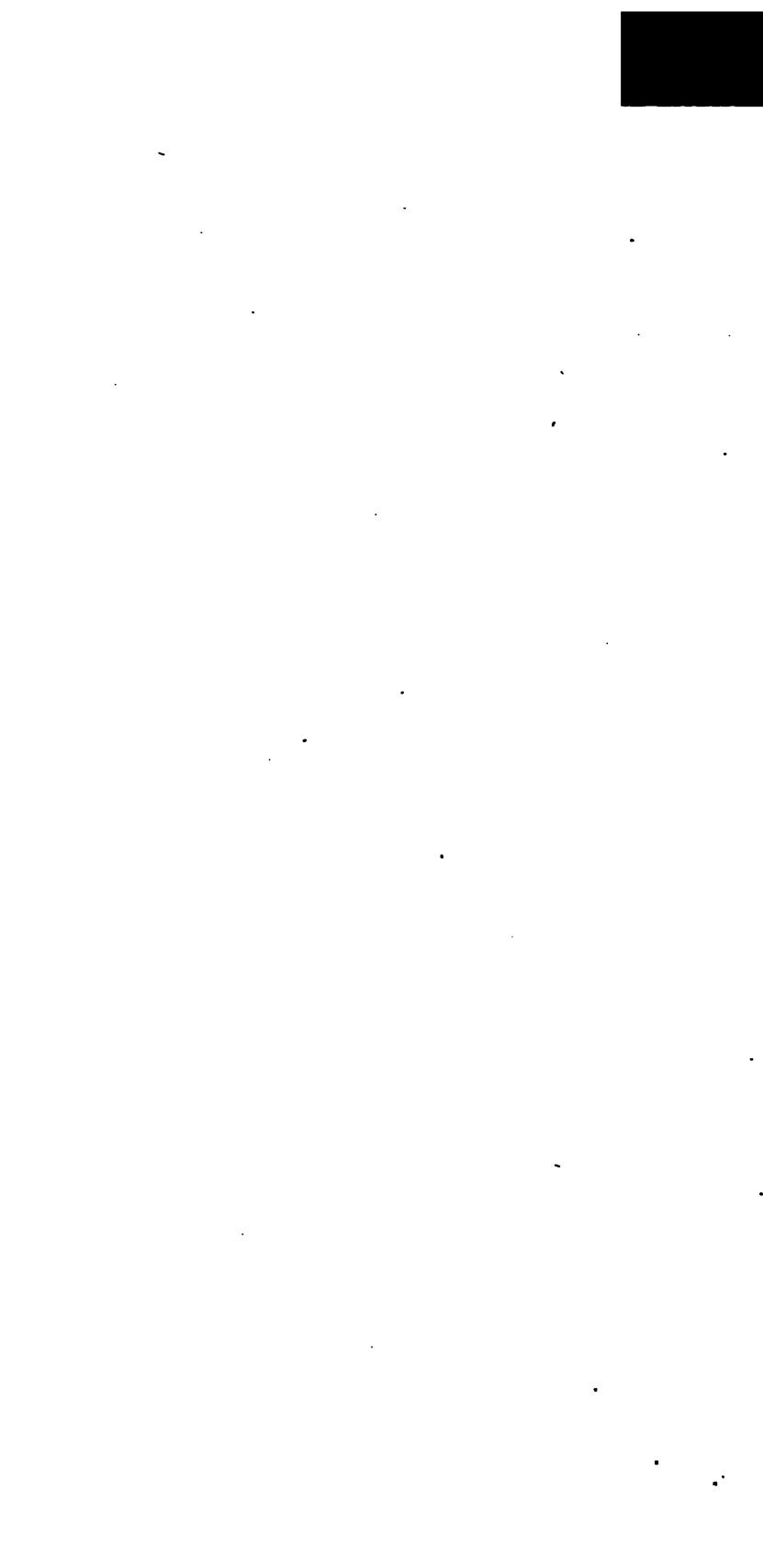



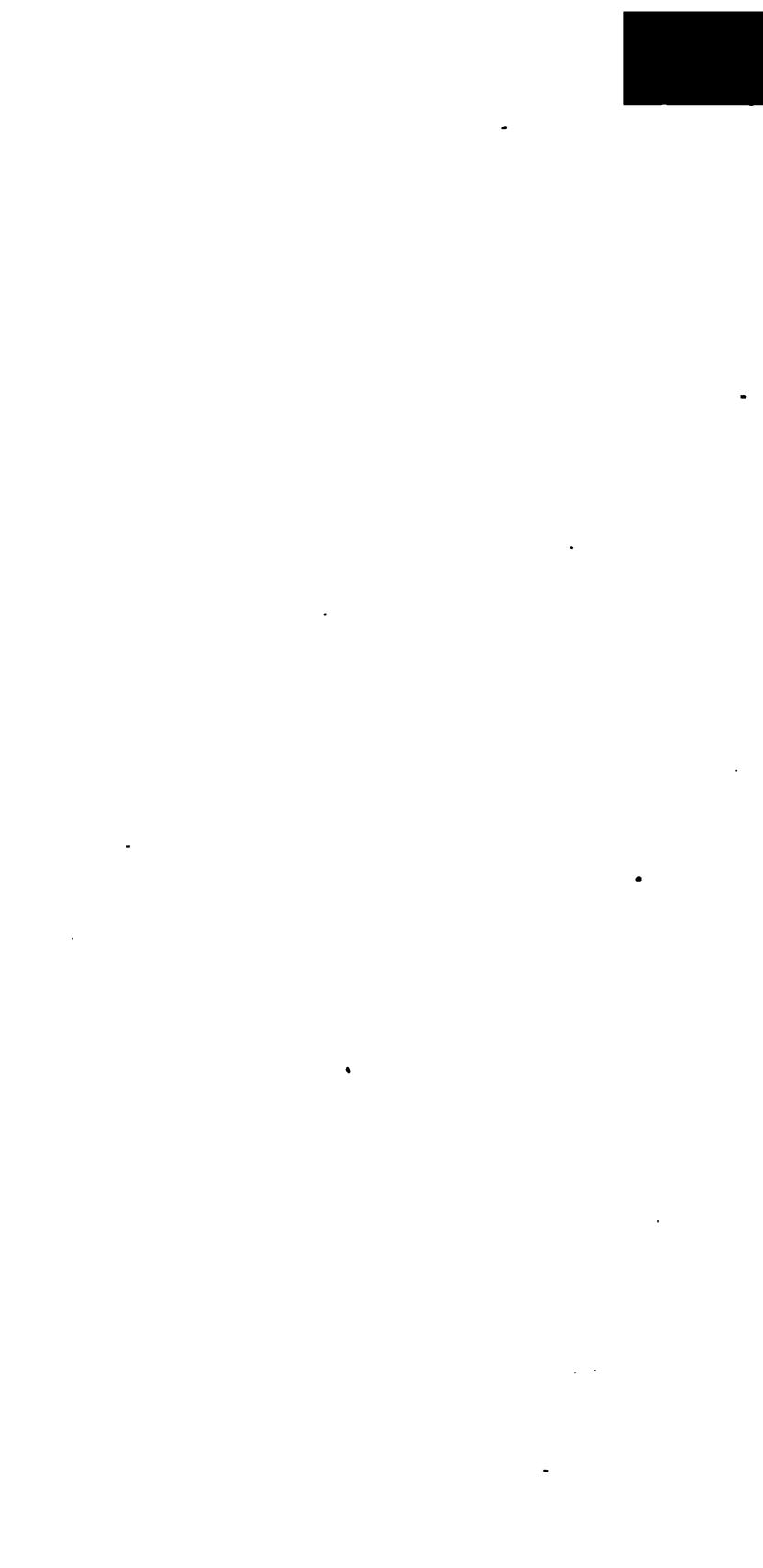

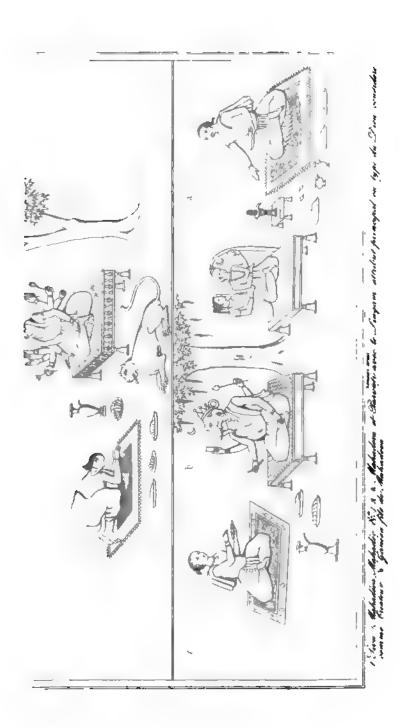

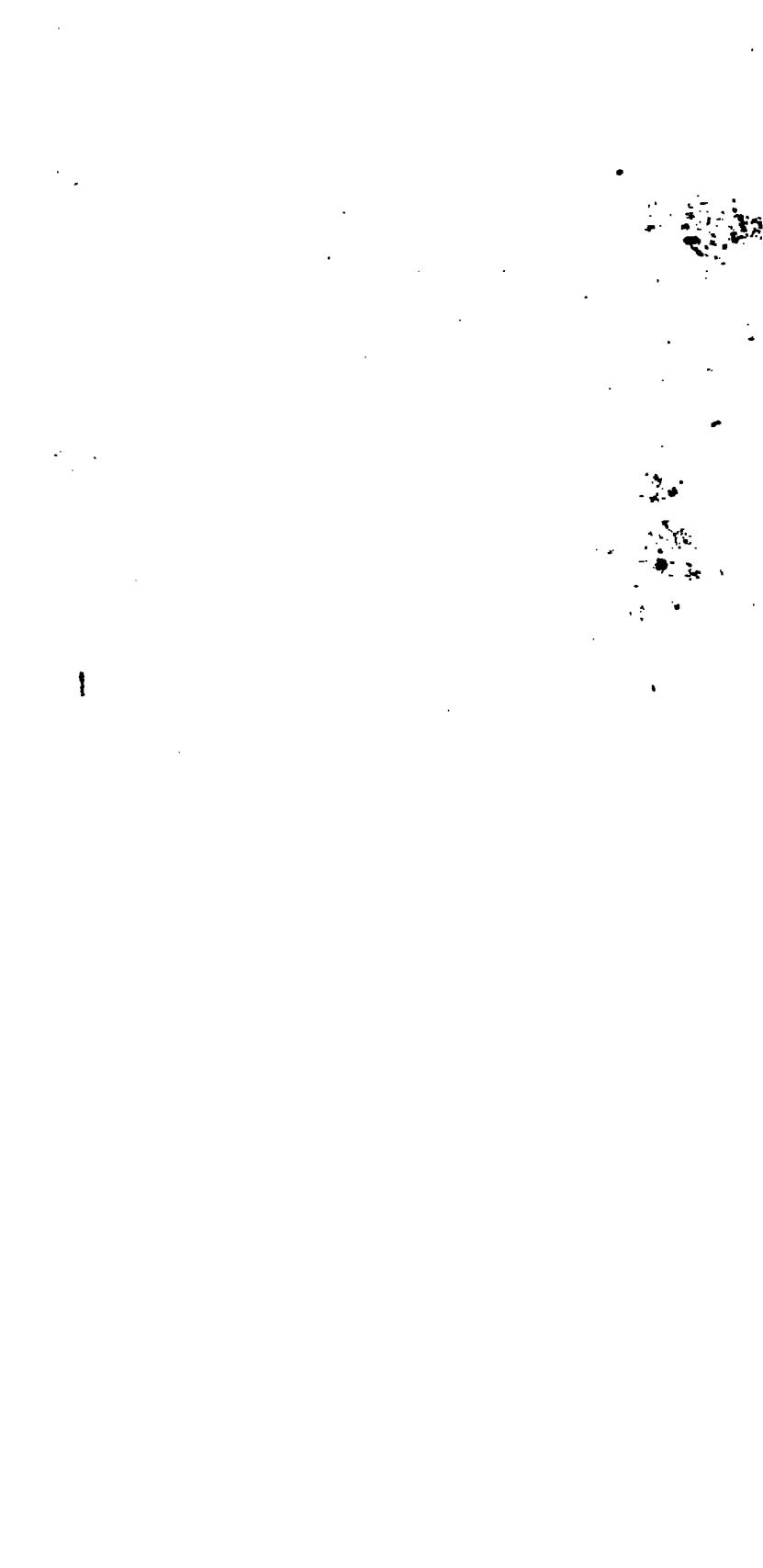



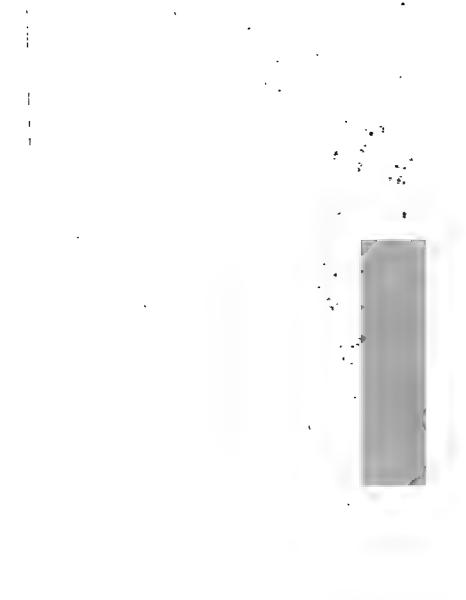



1 lova Maridon & Fechnon 3 . Kreichman ,



.

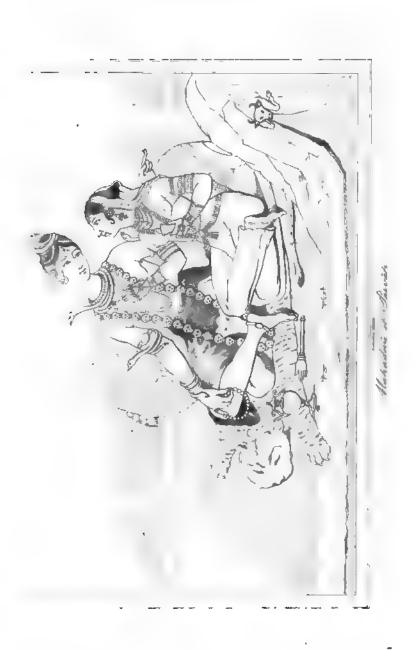

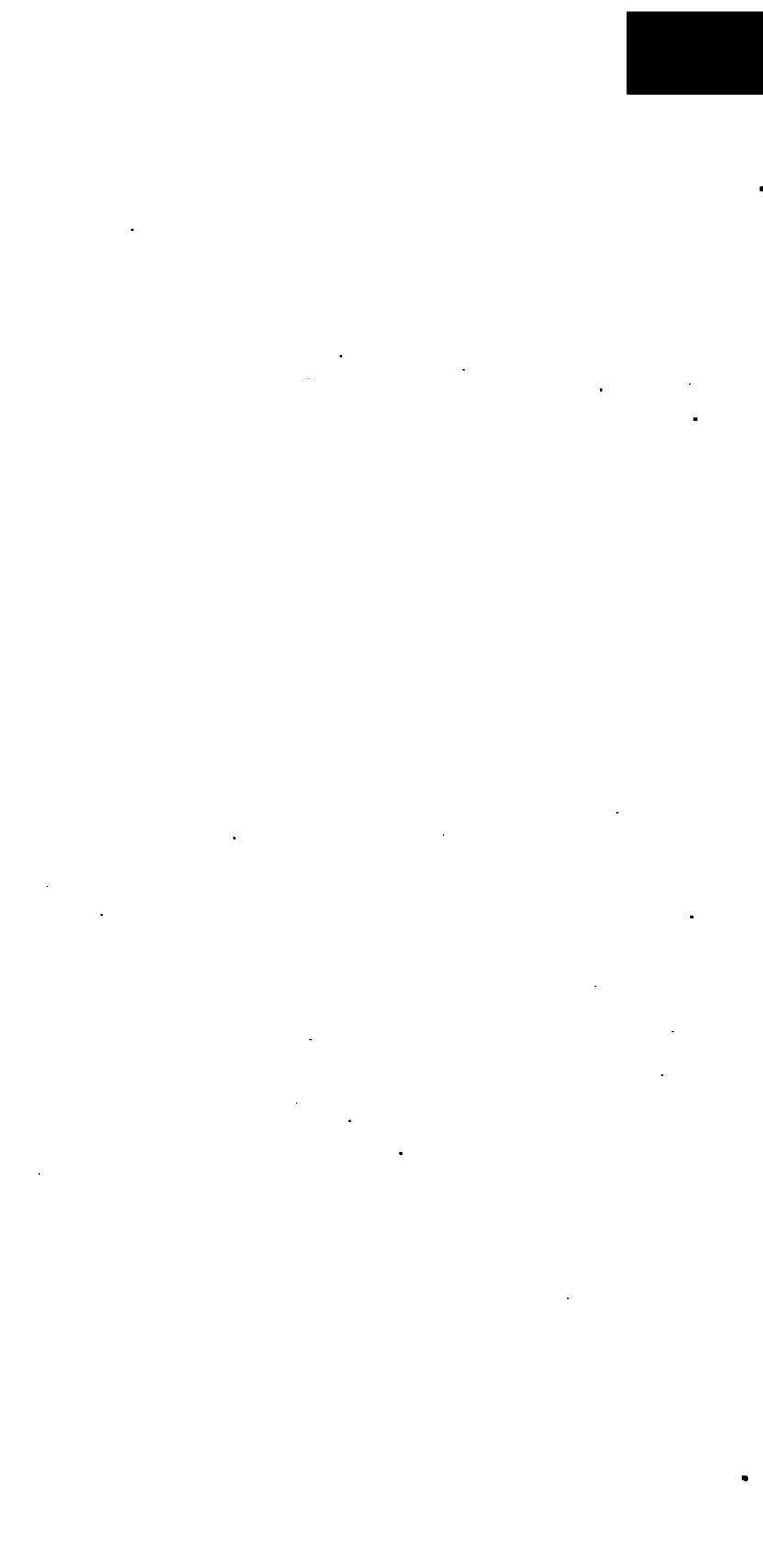



INDE



1. Bhadra un Noature ou Invarnation de Lever

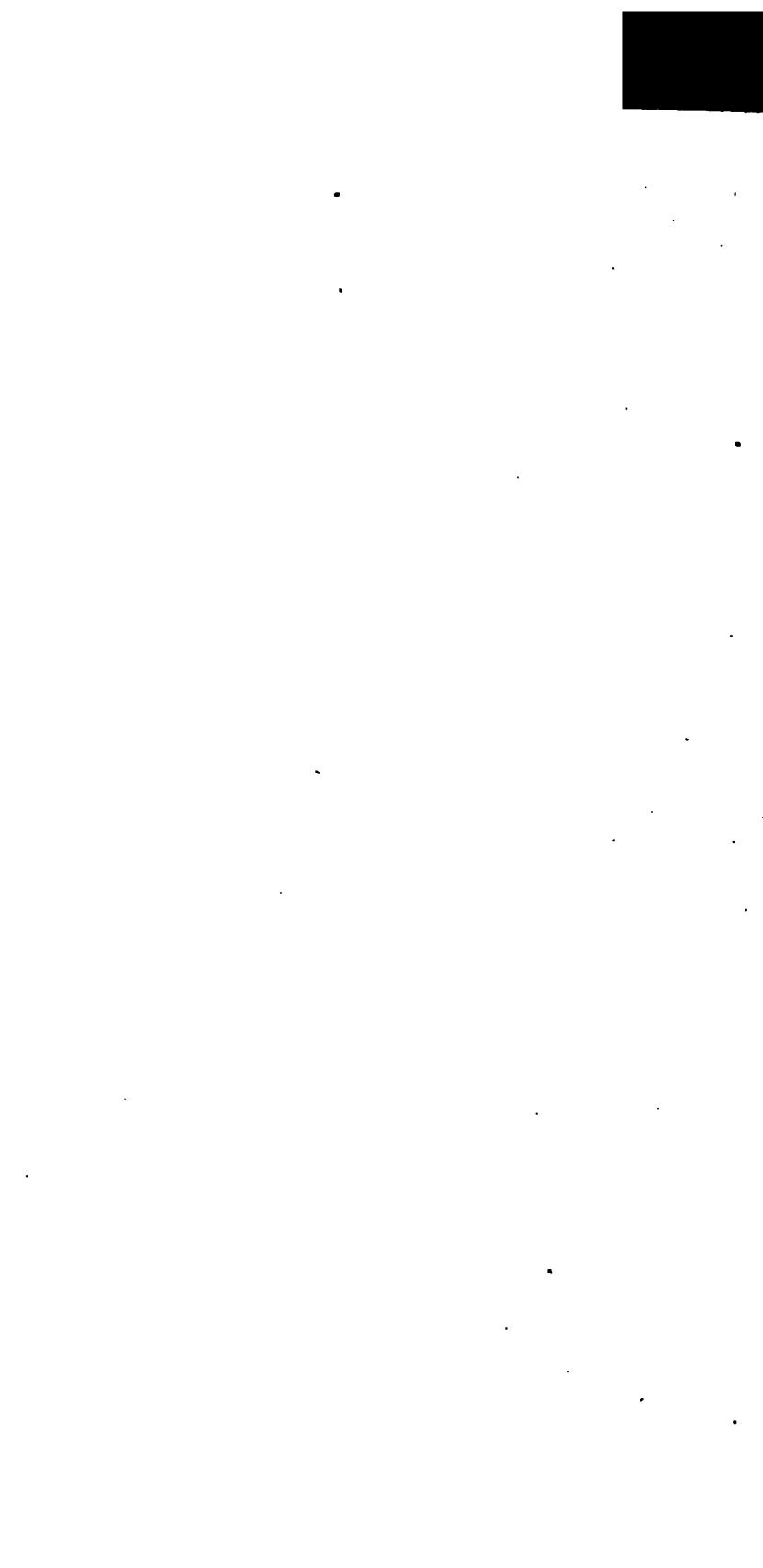

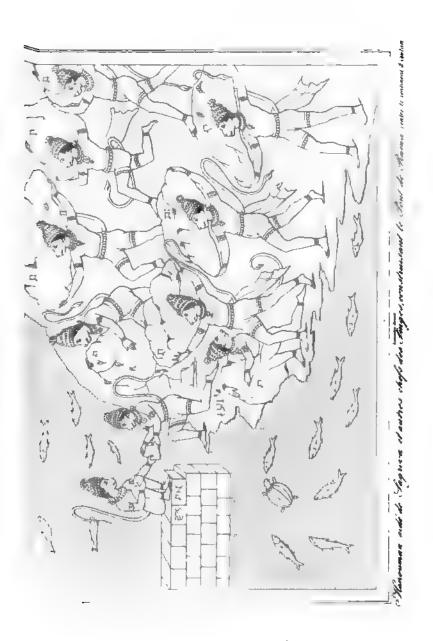

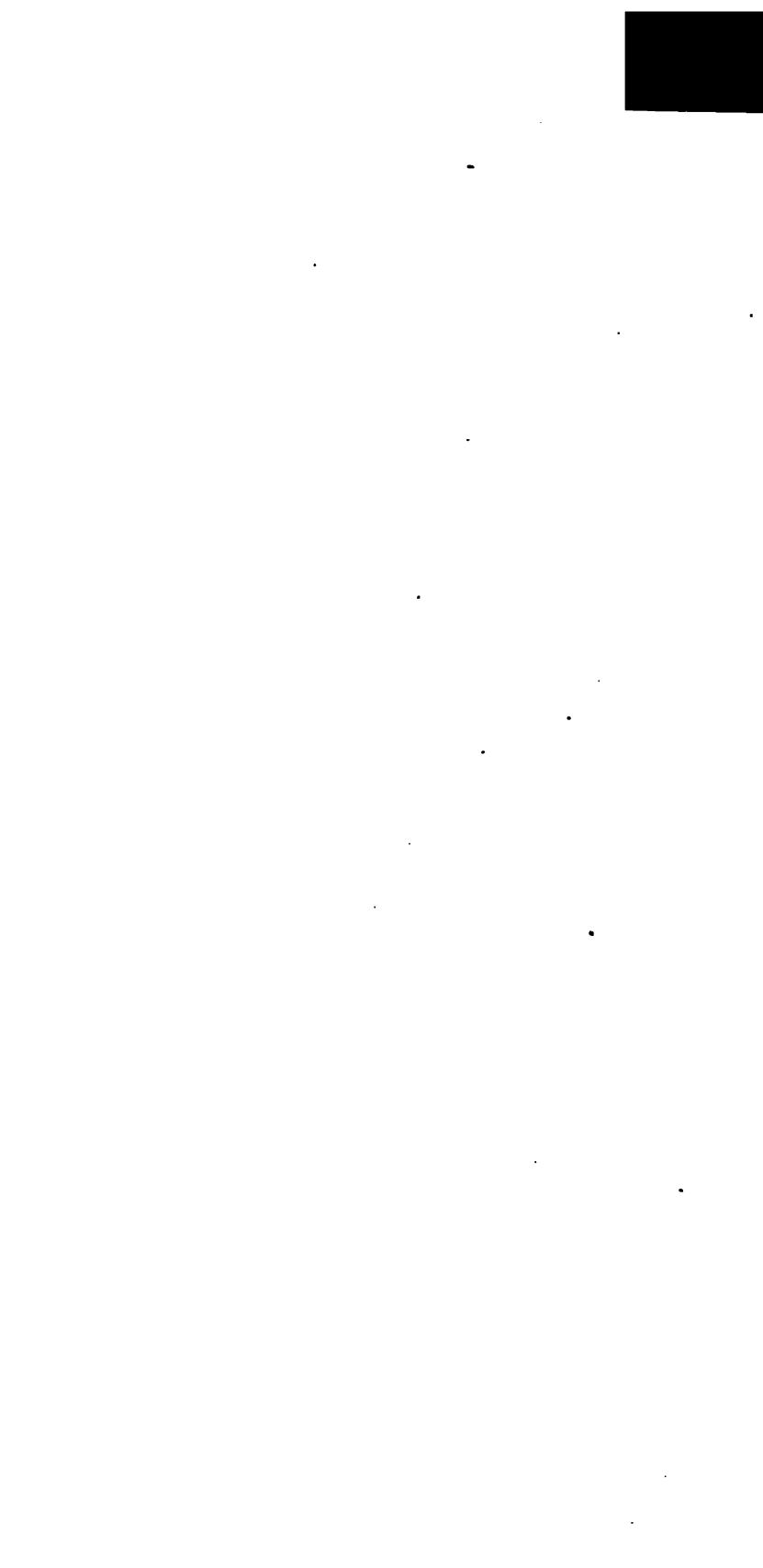



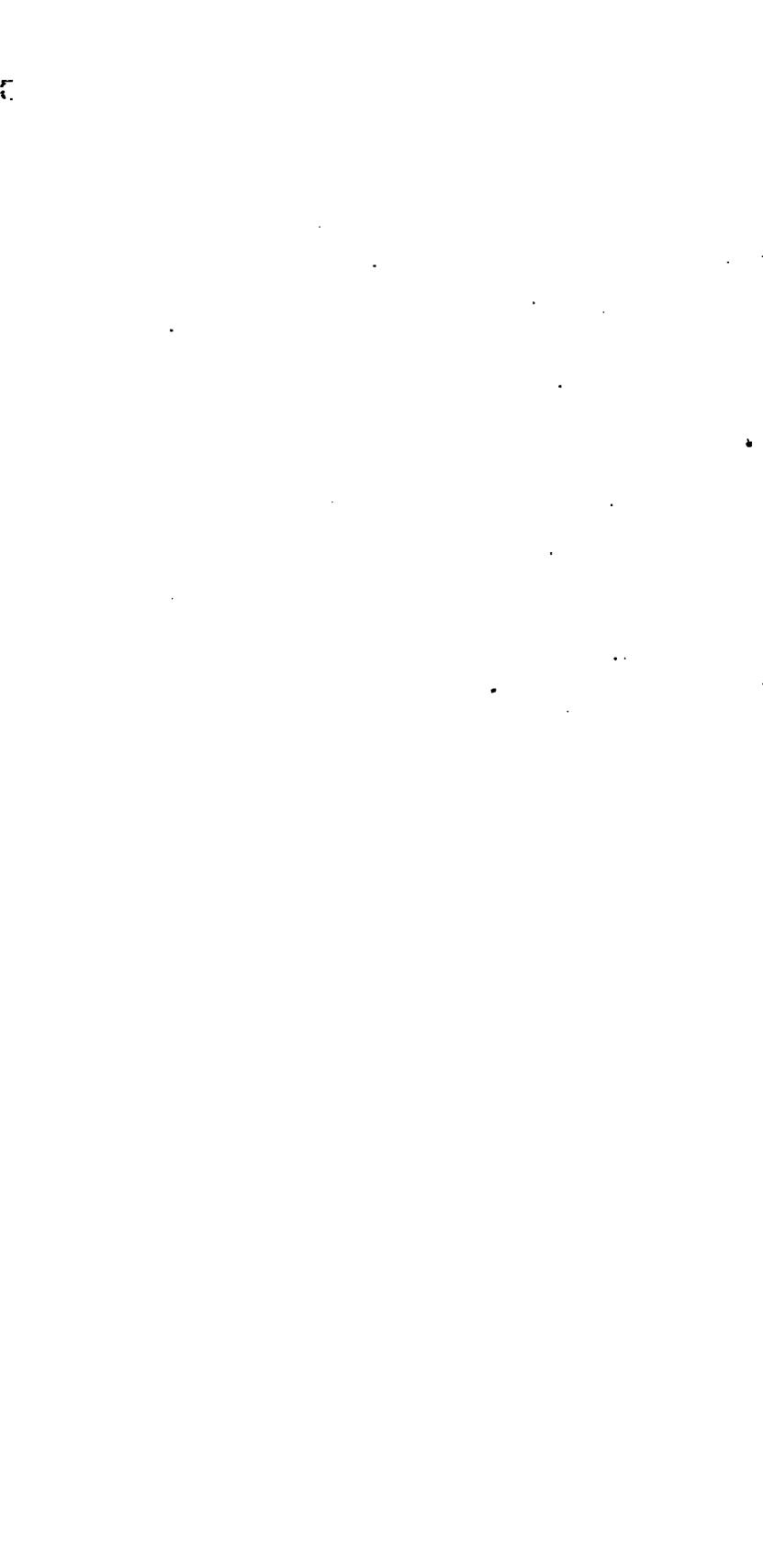





Persohana 15 meteraman on tresonational Harrow ) person part las fooghas (Oopsa) (Hyanghes bacieres

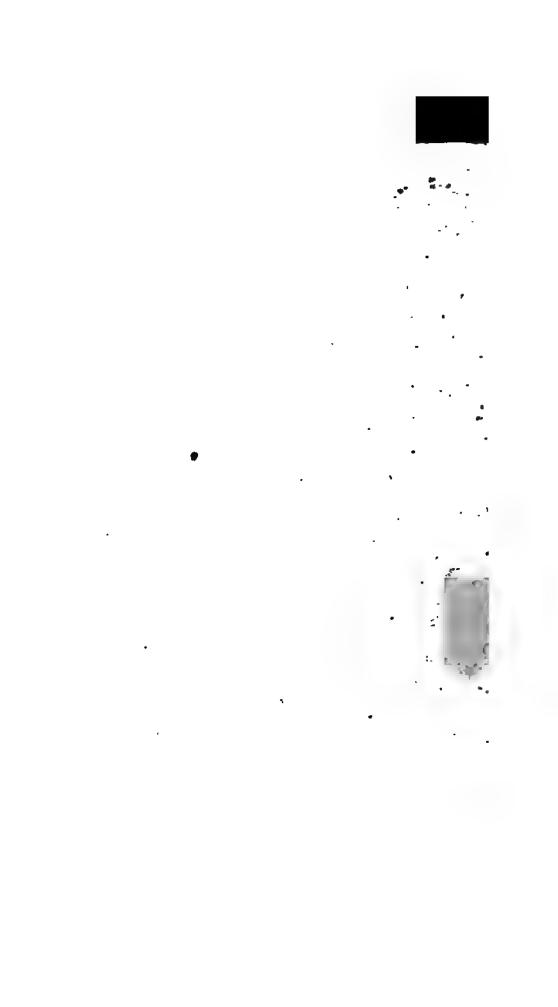

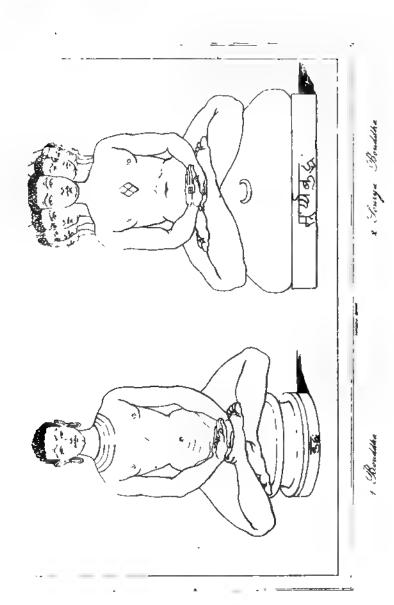

|  |   |   | • | - |
|--|---|---|---|---|
|  |   |   |   | _ |
|  |   | · |   |   |
|  |   |   |   | • |
|  | - |   | • |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   | • |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |



Buddha .

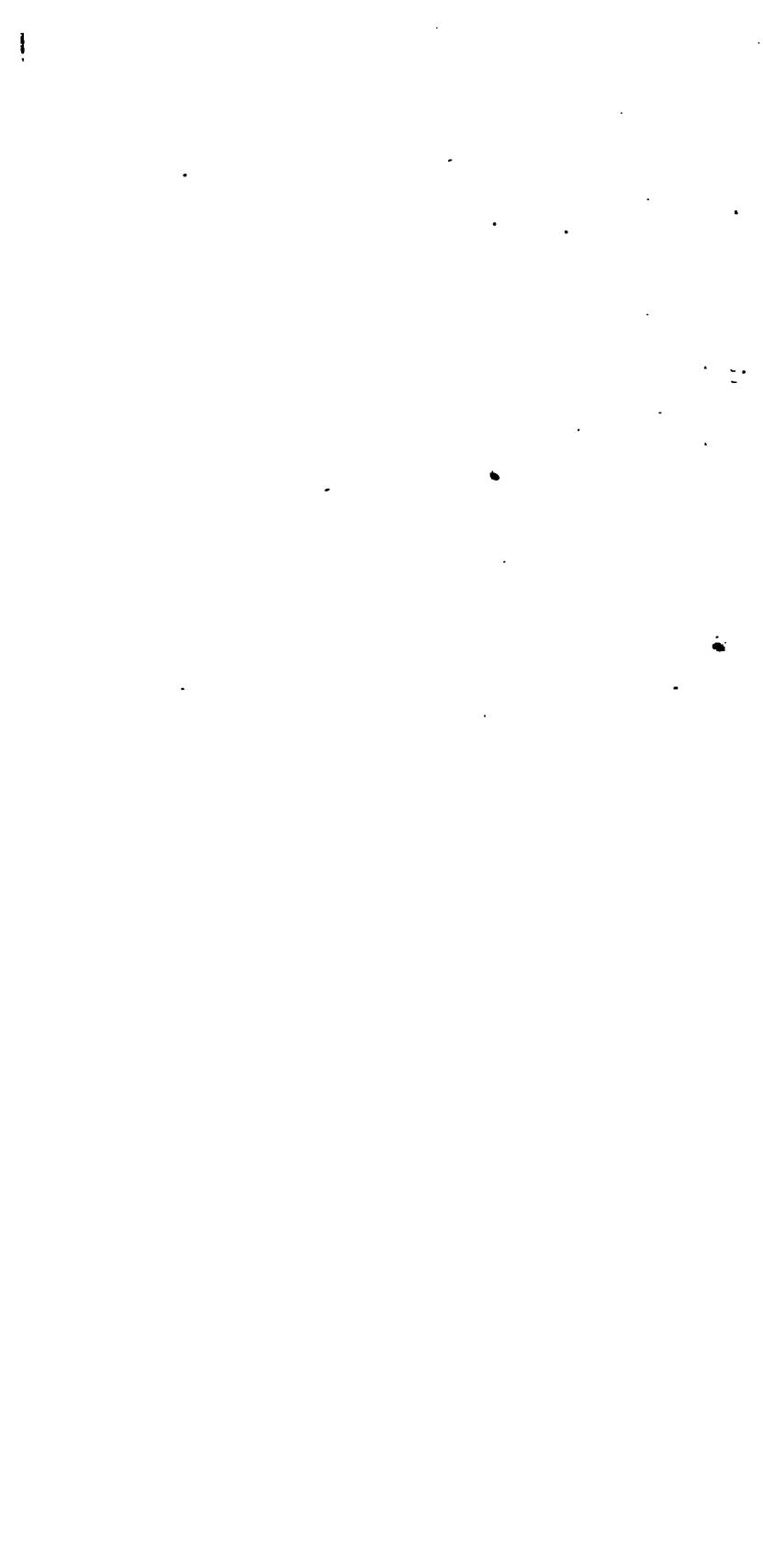

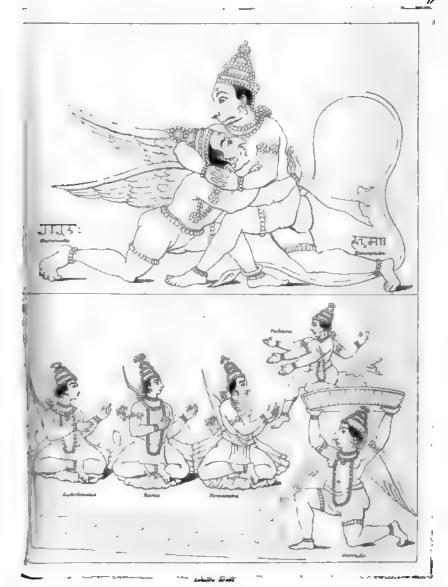

Marin in revelant à Visicamitea comme Lama Montae en invariation fatuer dans la Manage de Anna 4 Hanouman et Garvada combattant, les tatents





Misterieles employee dans his Lavrefiers



:

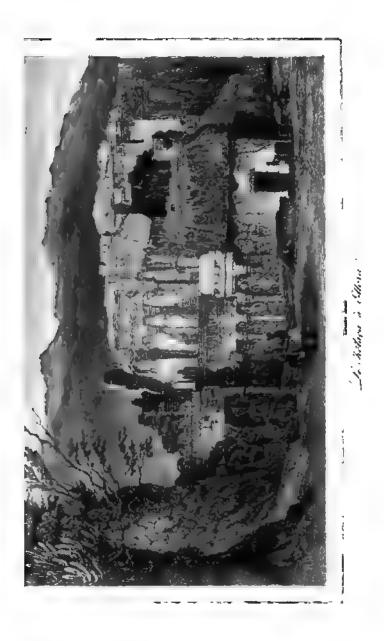

;



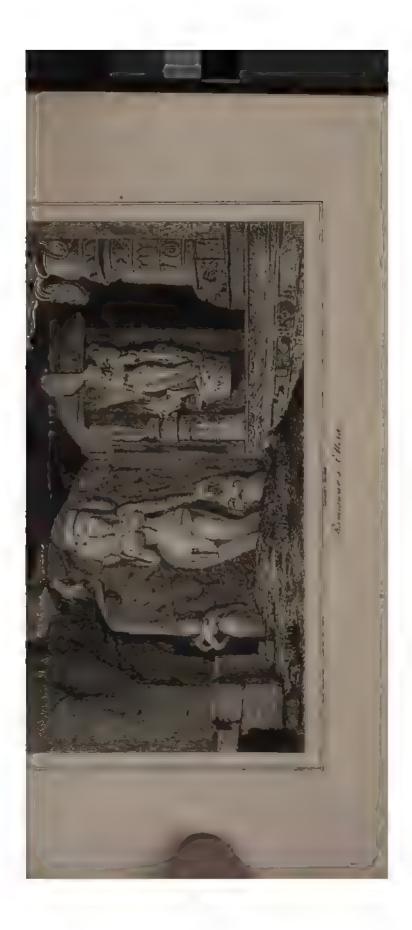



į

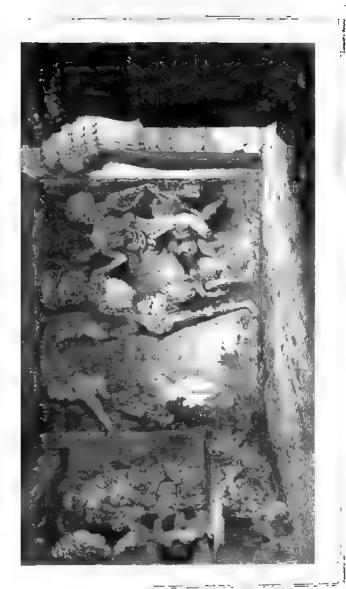

Level follower to remove to Squater in to bleven

.

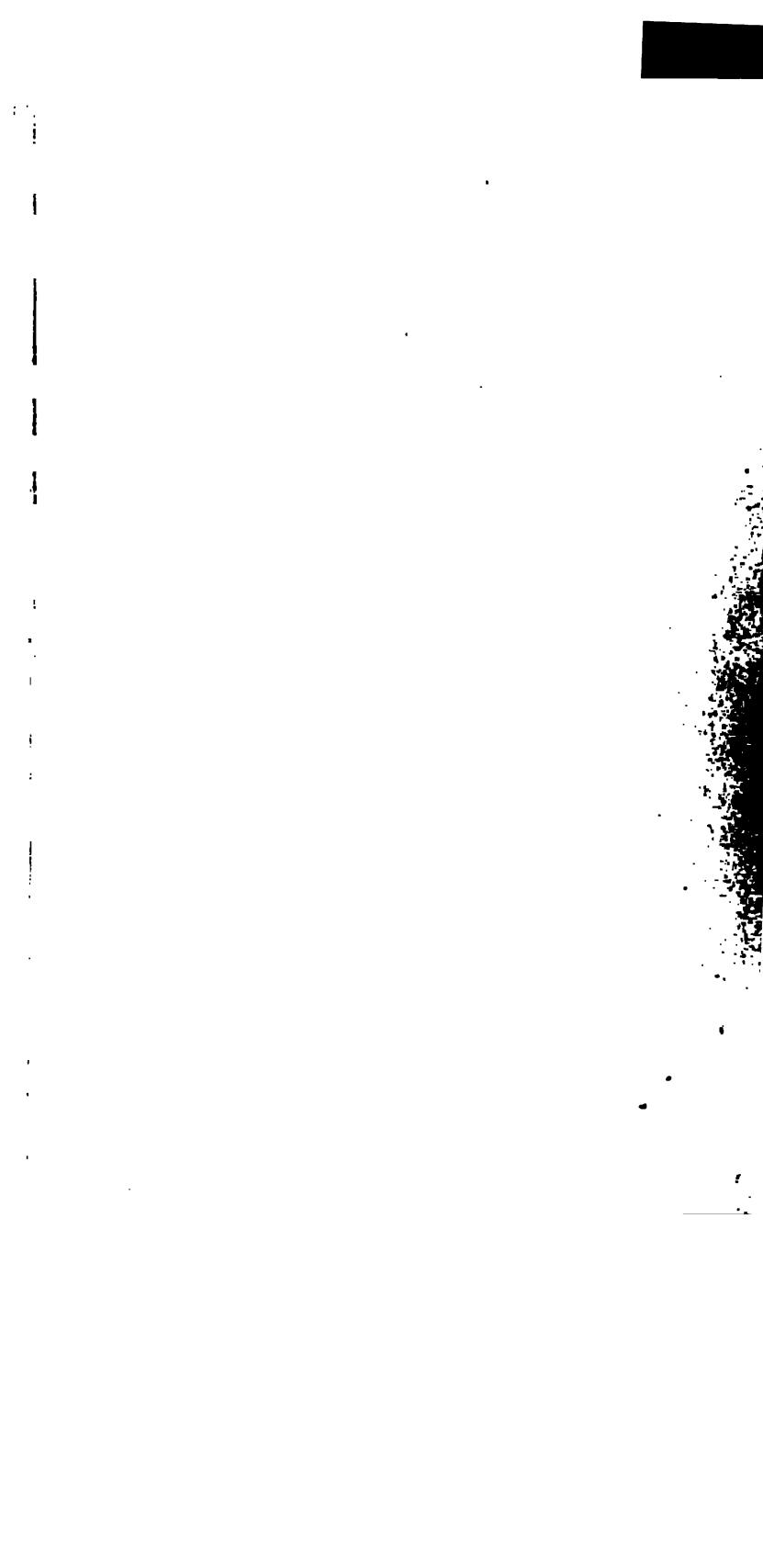









į

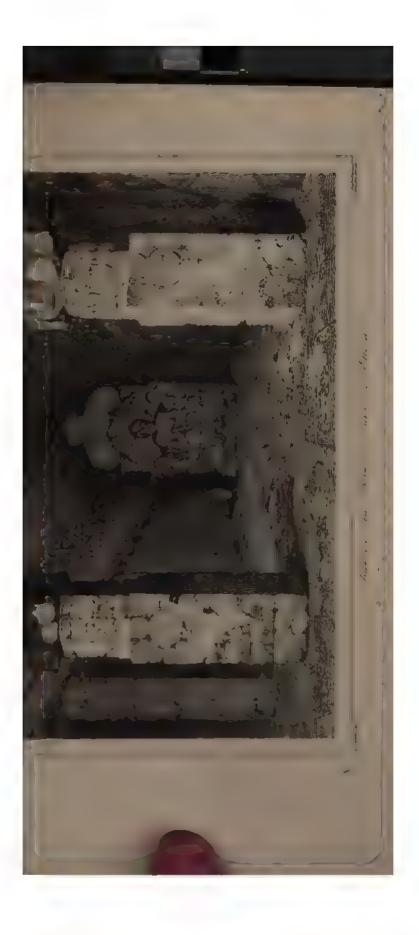



1

ŀ

INDE

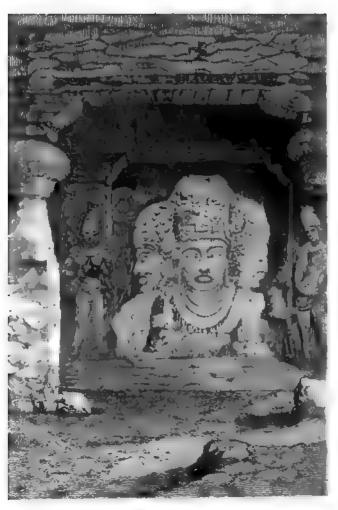

Semantic abbrevia

The act of things in themanie



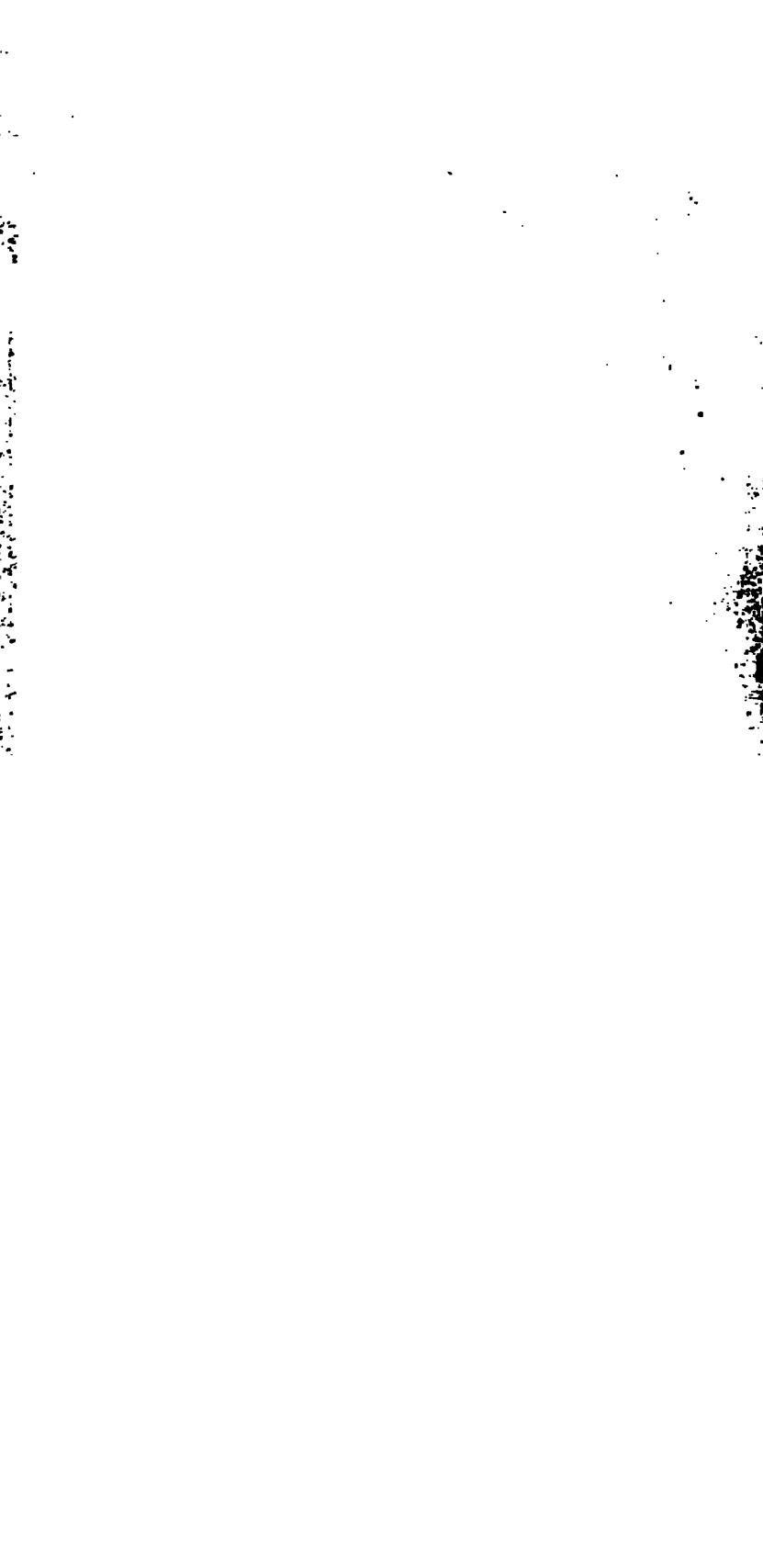

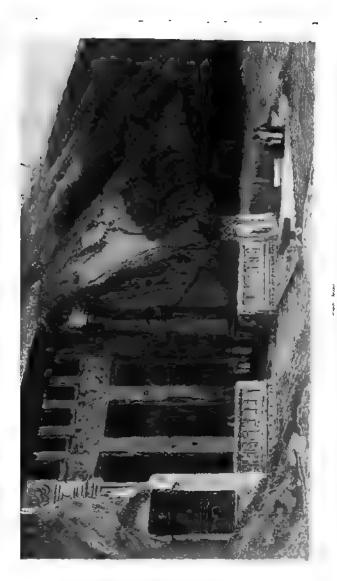

Course there exists to be a second or and









the same of the

| •        |  |   |  |       |
|----------|--|---|--|-------|
|          |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
| <b>.</b> |  |   |  |       |
| ·        |  | • |  |       |
|          |  |   |  |       |
| _        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
| ı        |  |   |  | •     |
| •        |  |   |  | * Au- |
| ı        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
| ,        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
| •        |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |
|          |  |   |  |       |





lemnie a Barolle

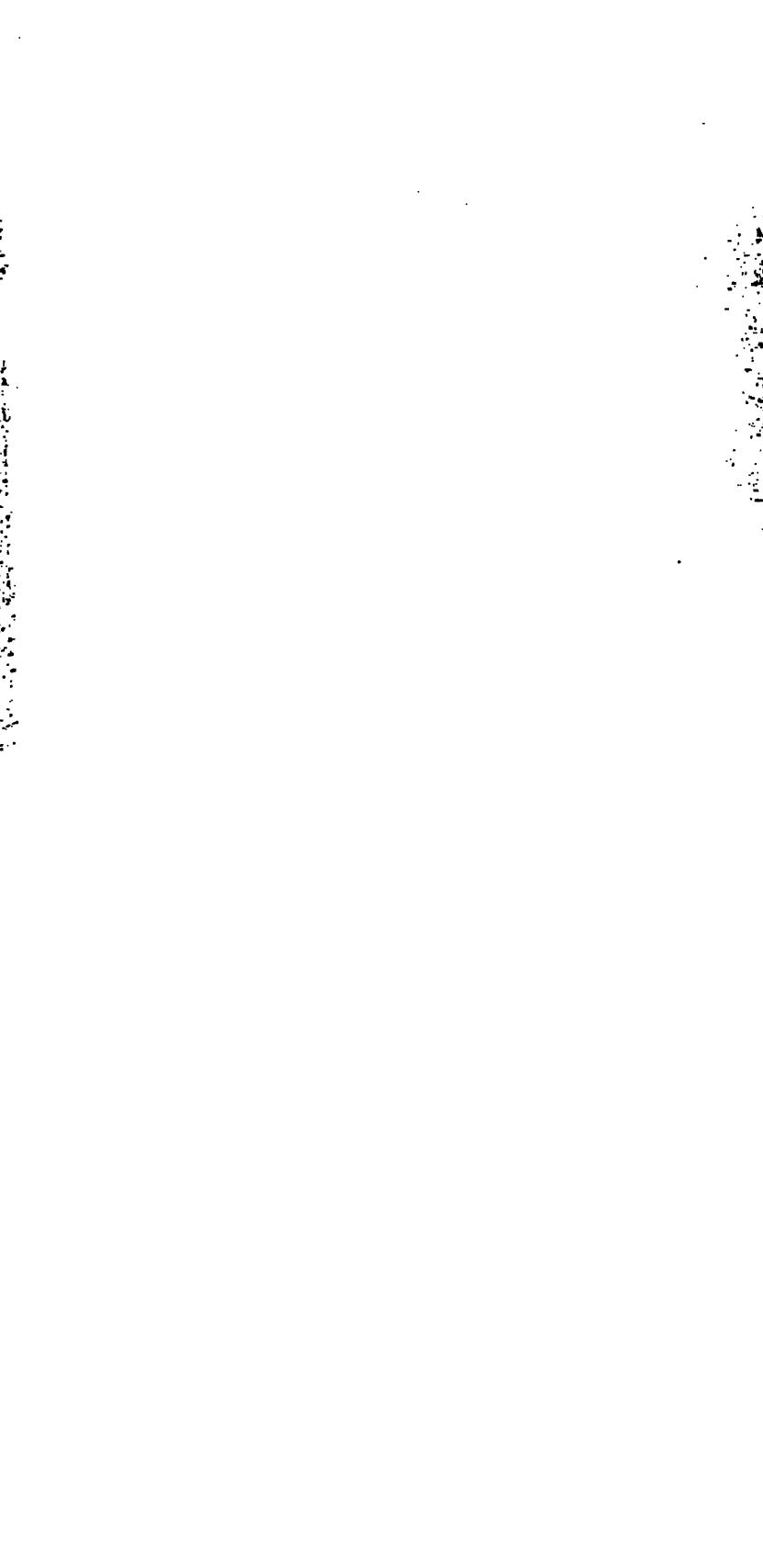

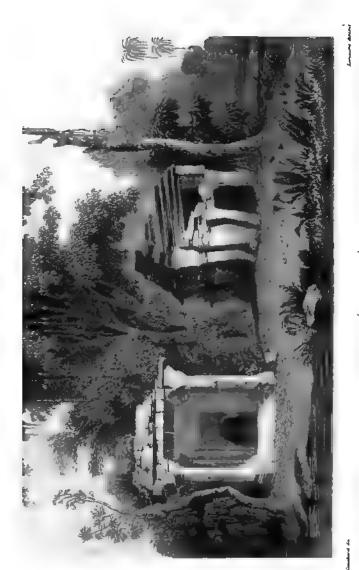

· temple de Gunga d'Estrem

1

÷

| ,         |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
|           |  |  |   |
| :<br>•    |  |  |   |
|           |  |  |   |
| ,<br>I    |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
| •         |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
| :         |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
| •         |  |  | • |
| •         |  |  |   |
| •         |  |  |   |
| ****<br>* |  |  |   |
| :         |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |
|           |  |  |   |



| •   |   |   |    |
|-----|---|---|----|
| • • |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
| •   |   |   | _  |
| •   | • |   | •  |
| :   |   | • |    |
|     |   |   |    |
| •   |   |   |    |
| •   |   |   |    |
|     |   |   |    |
| •   |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   | •• |
| •   |   |   | •  |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |
|     |   |   |    |

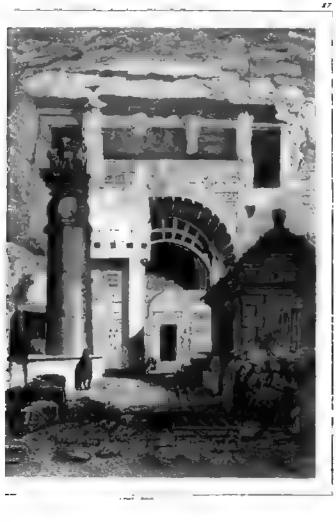

Commence Survey

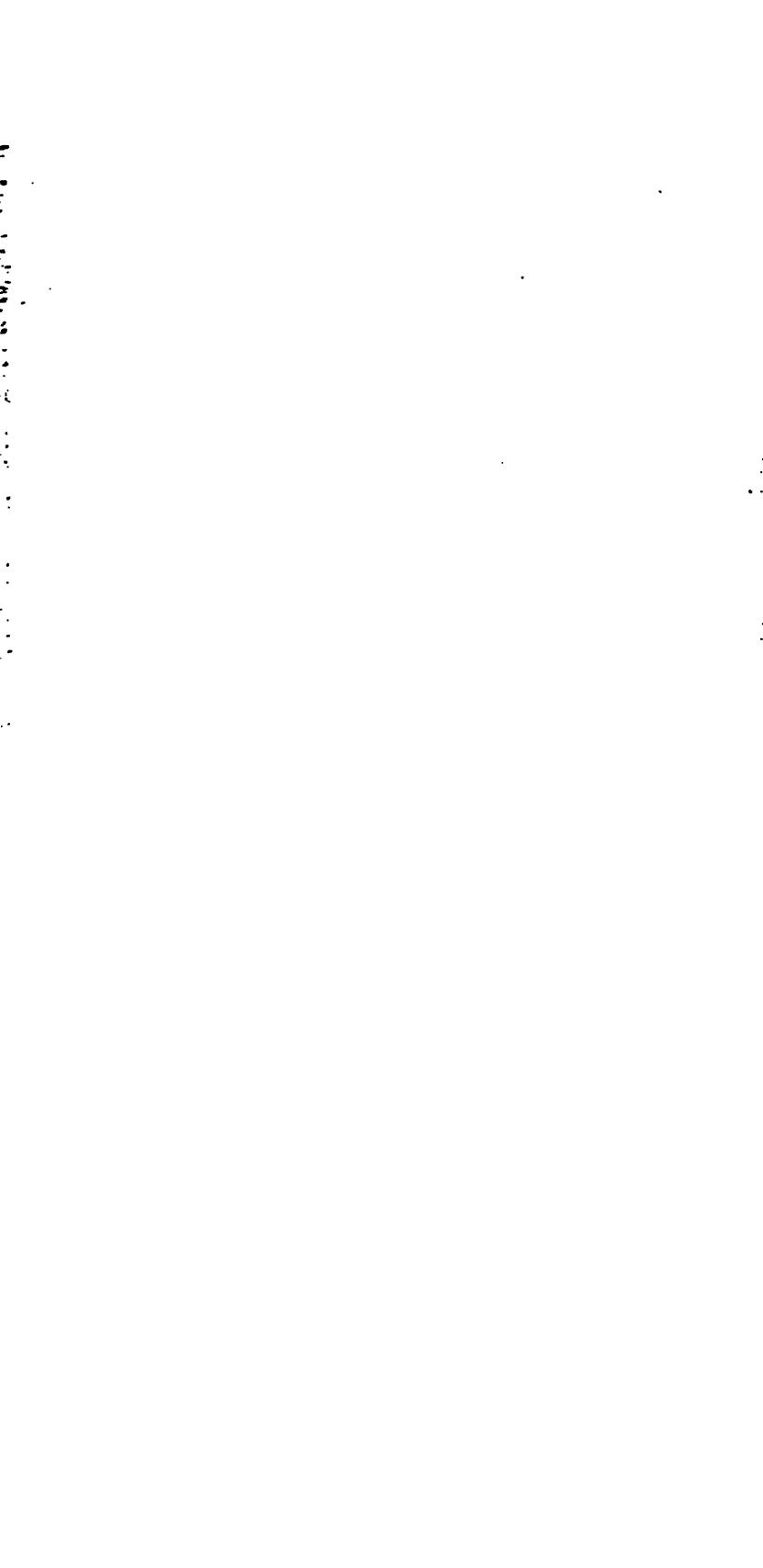



INDE

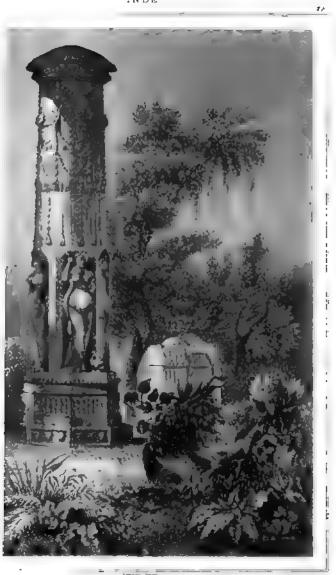

. Bester l'un anoven demple a Barolle



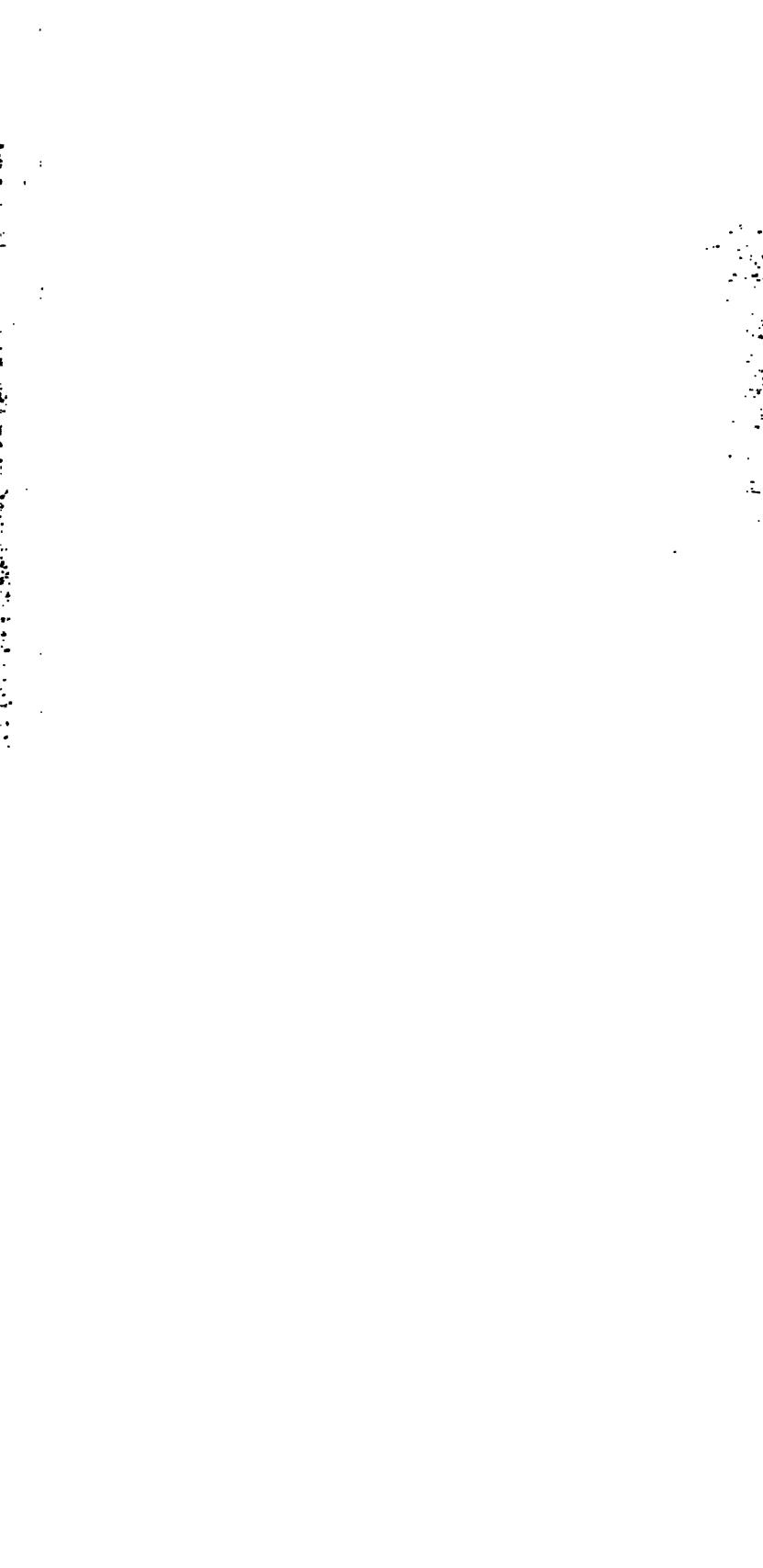



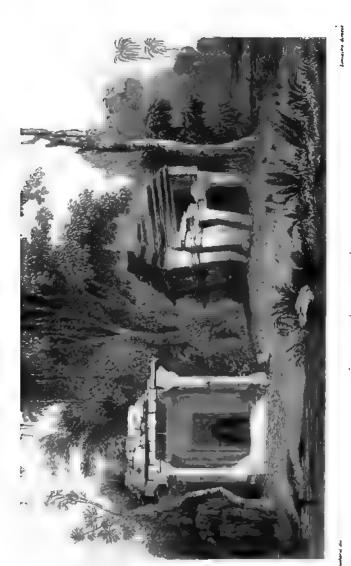

· temple de formen . Alem

`

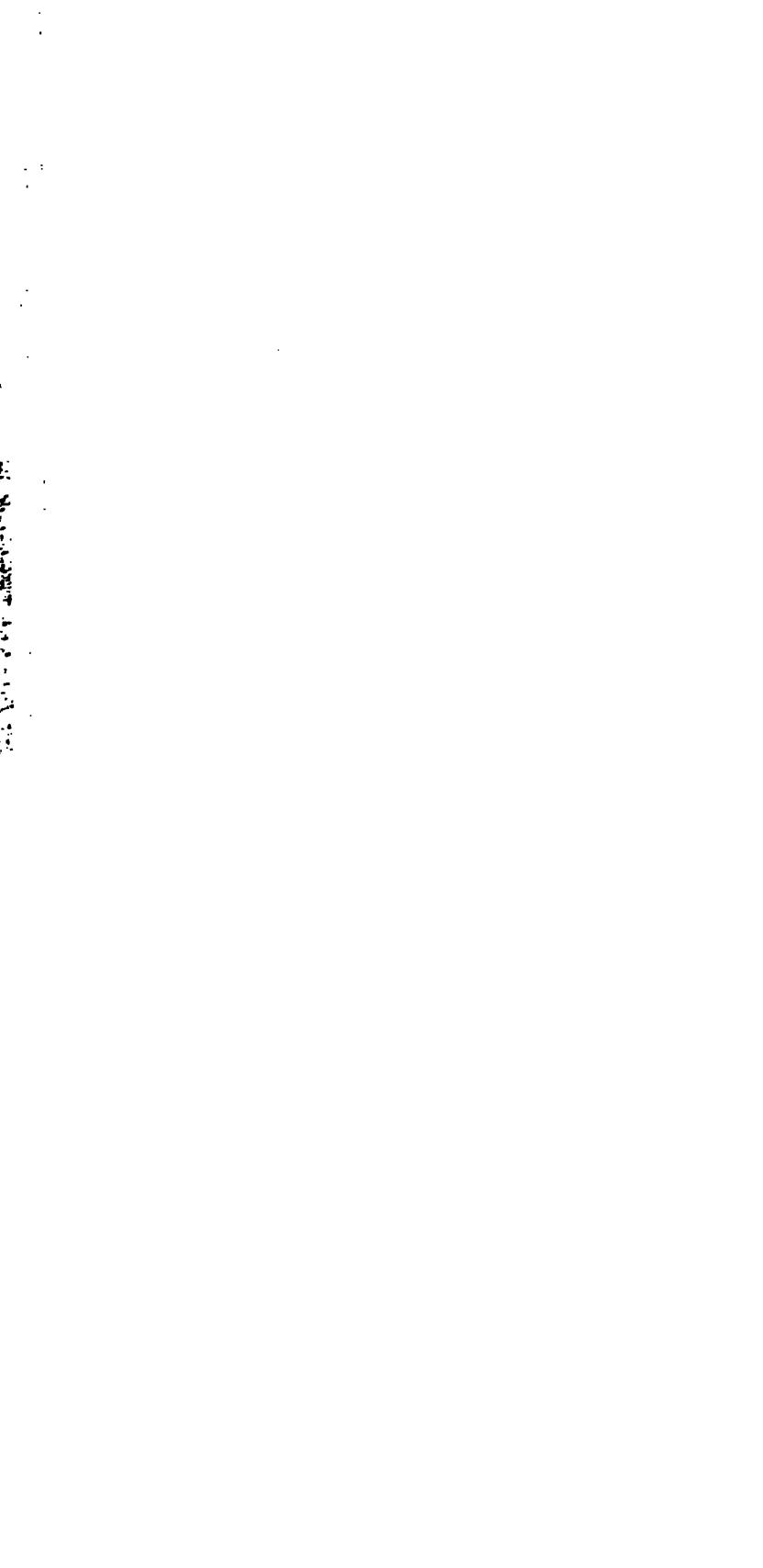



imple to Mynut west . Hounn



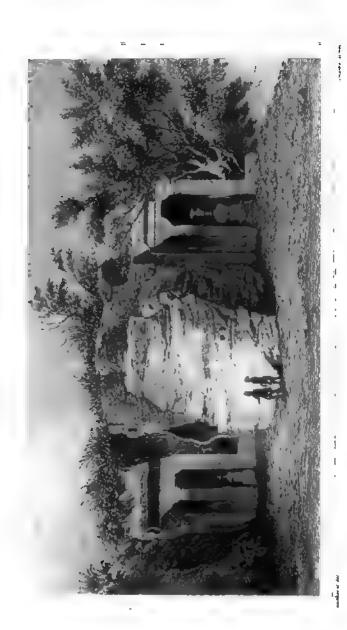

complex to I heredienents

| :             |  |  |
|---------------|--|--|
| :             |  |  |
|               |  |  |
| •             |  |  |
| •             |  |  |
|               |  |  |
| <b>i</b>      |  |  |
| 1.            |  |  |
| •             |  |  |
|               |  |  |
| •             |  |  |
| :             |  |  |
|               |  |  |
| <br>          |  |  |
| •             |  |  |
| •             |  |  |
| -             |  |  |
| ,             |  |  |
| :             |  |  |
| <i>;</i><br>• |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |
|               |  |  |



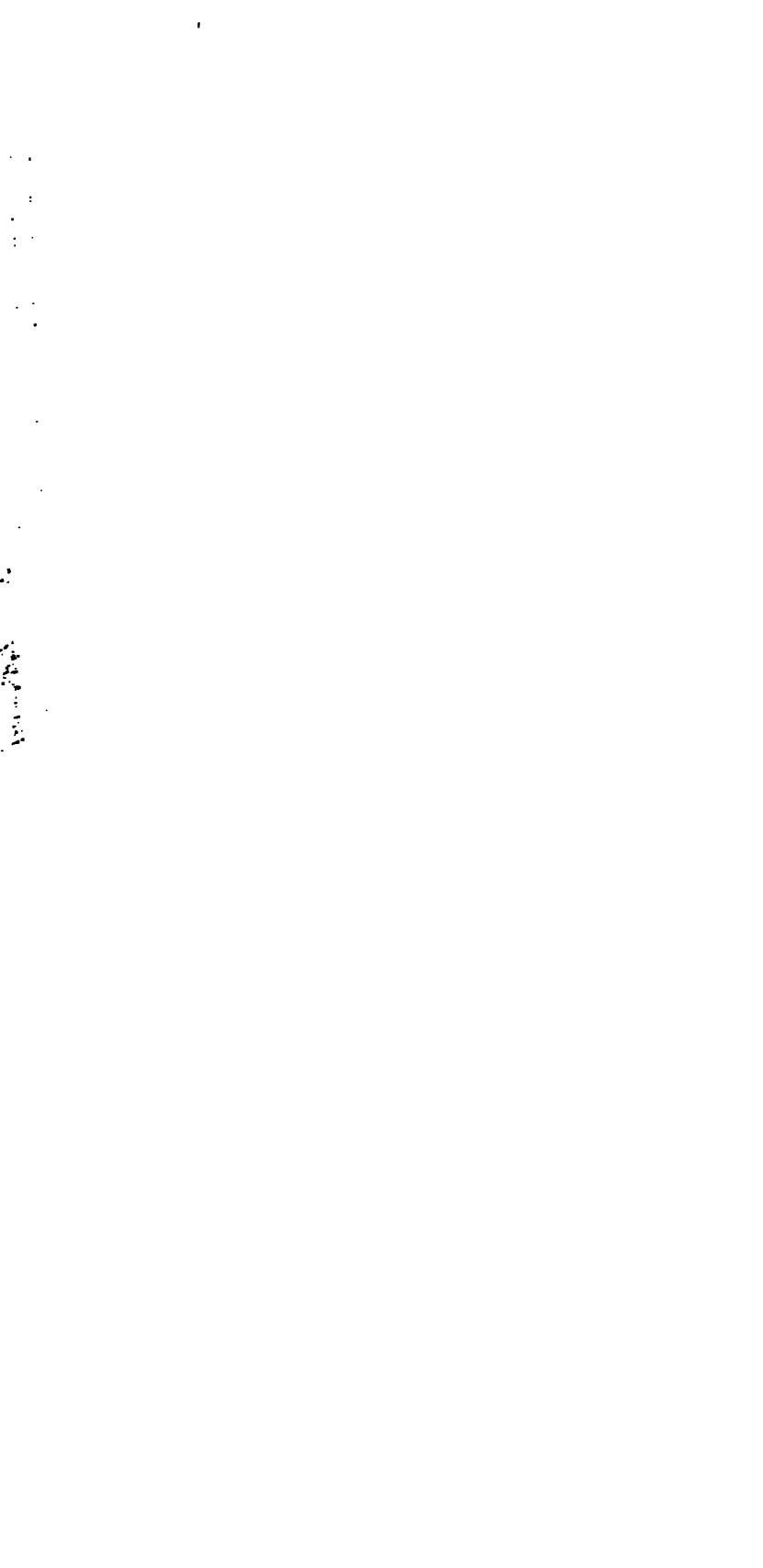

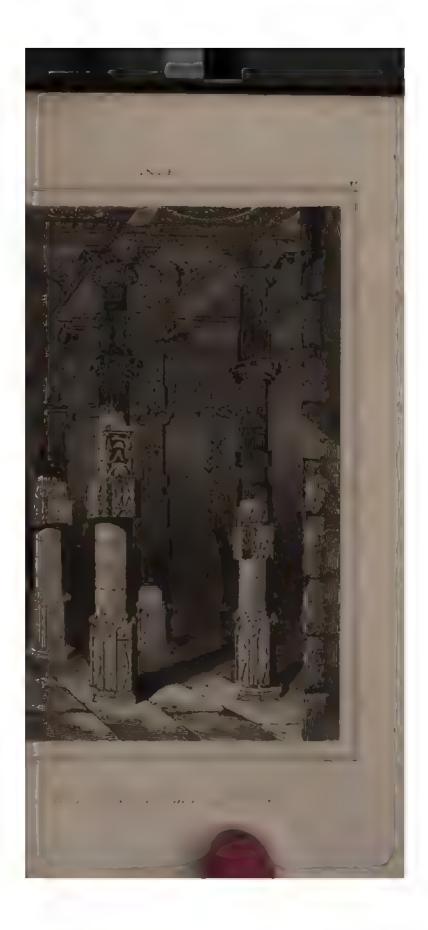

|        |  | • |   |   |
|--------|--|---|---|---|
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
| •      |  |   |   |   |
|        |  |   | • | • |
| •      |  |   |   |   |
| i      |  |   |   |   |
| !      |  |   |   |   |
| •      |  |   |   |   |
| y<br>V |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
| •      |  |   |   |   |
| •<br>  |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |
|        |  |   |   |   |





mple Hendos



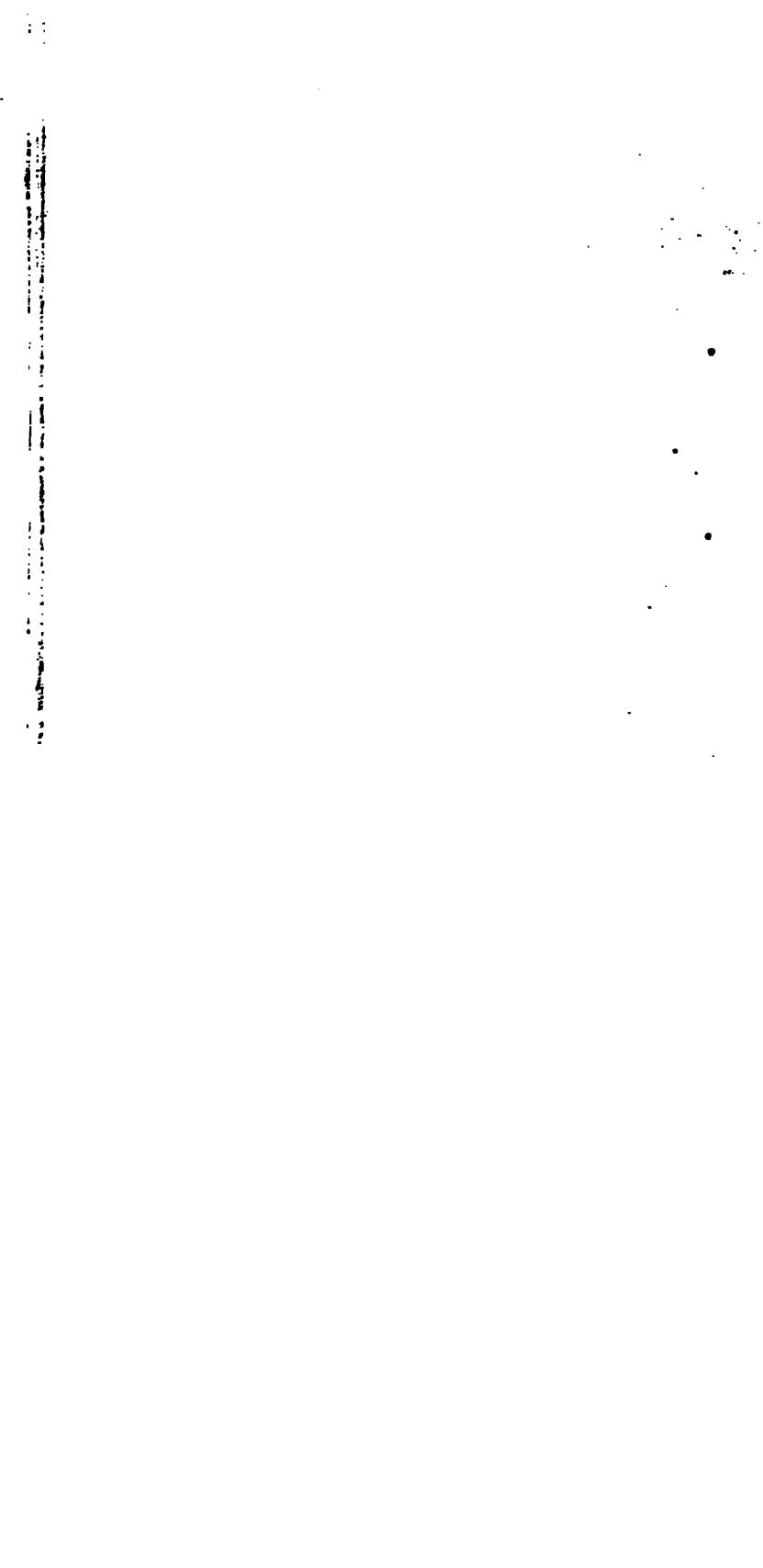

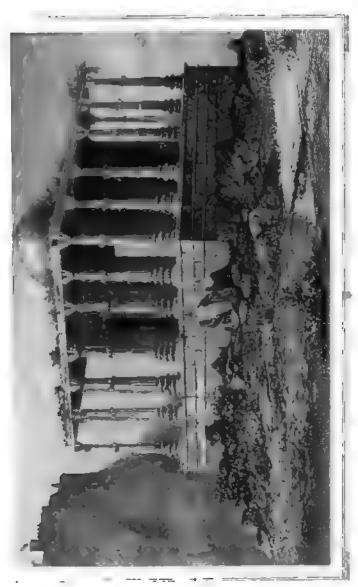

Tomple . Your dans la : Forterans de Mondinove .

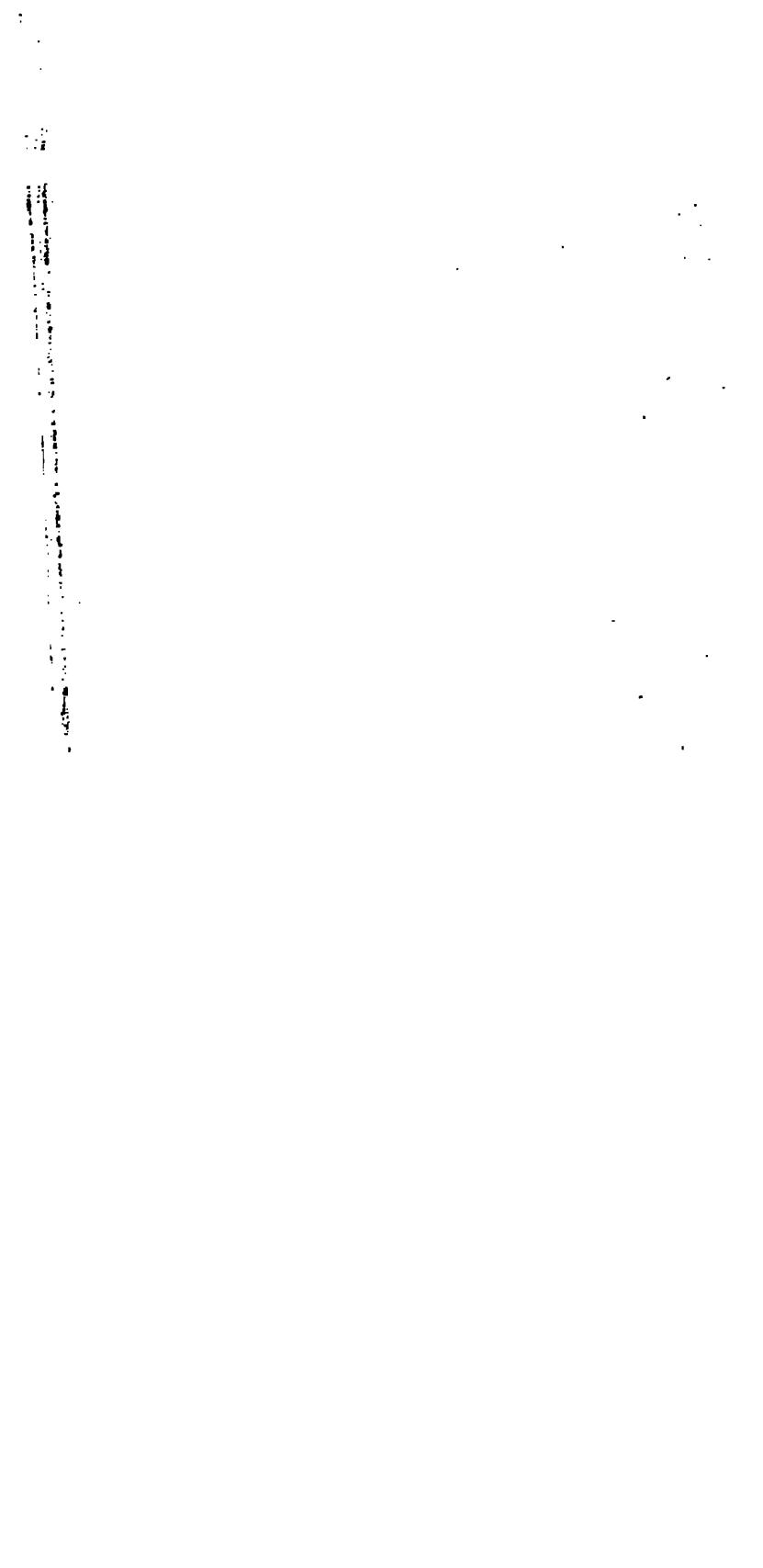



some not dow rowers de Beselle

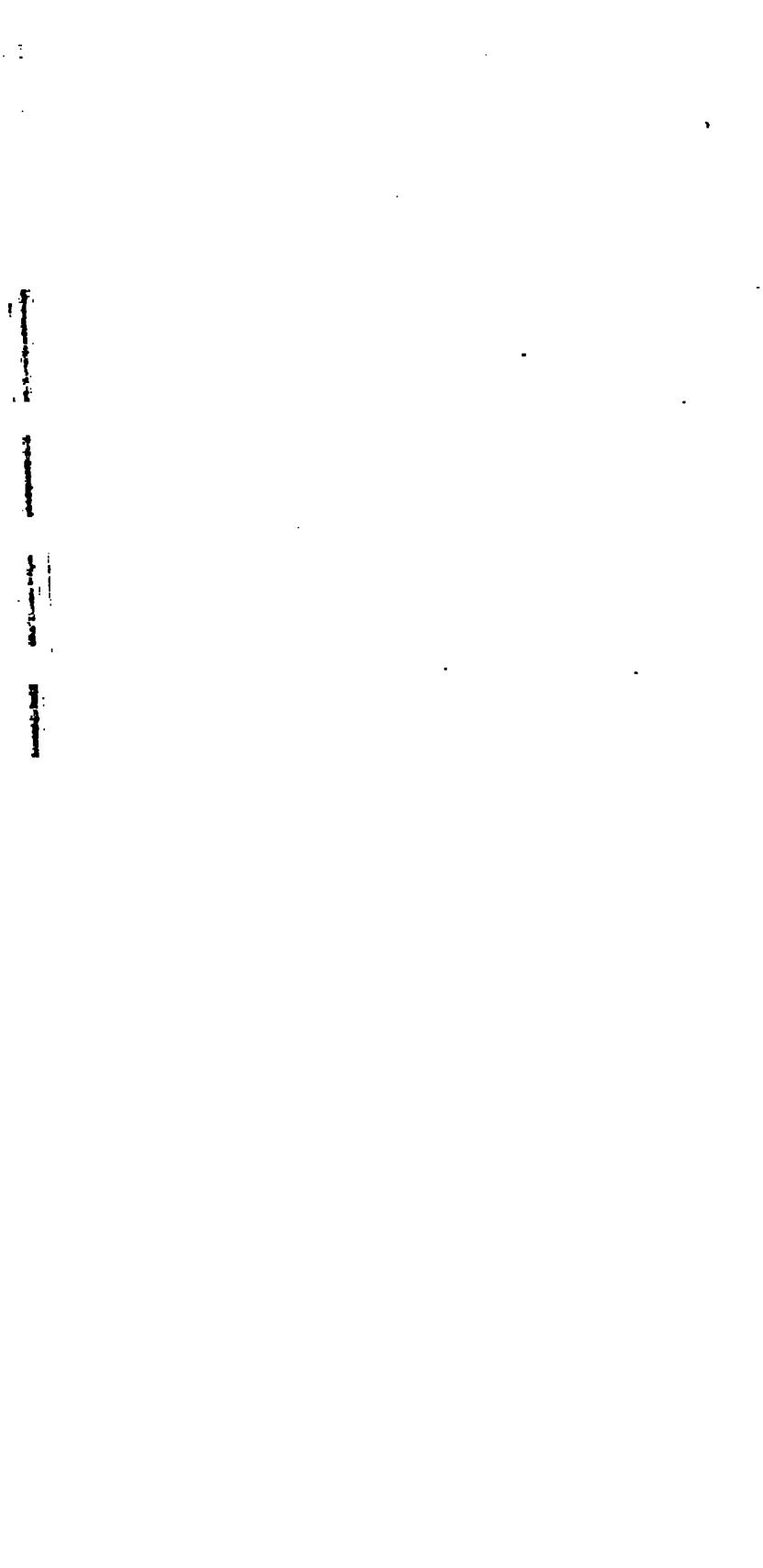



INDE



| - |  |   |   |
|---|--|---|---|
| į |  | • | e |
| • |  |   |   |
| 1 |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| · |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |







. Regional matheter is I handred note

NIE



Annual Annual

Colonne de la Victoire a Etheodore

| -               |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  | • |  |
| •<br>•          |  | • |  |
| •               |  |   |  |
| . <b>.</b><br>• |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |
|                 |  |   |  |



تبت حسف

Bekermadjel







أسبط ومسورا

Timone

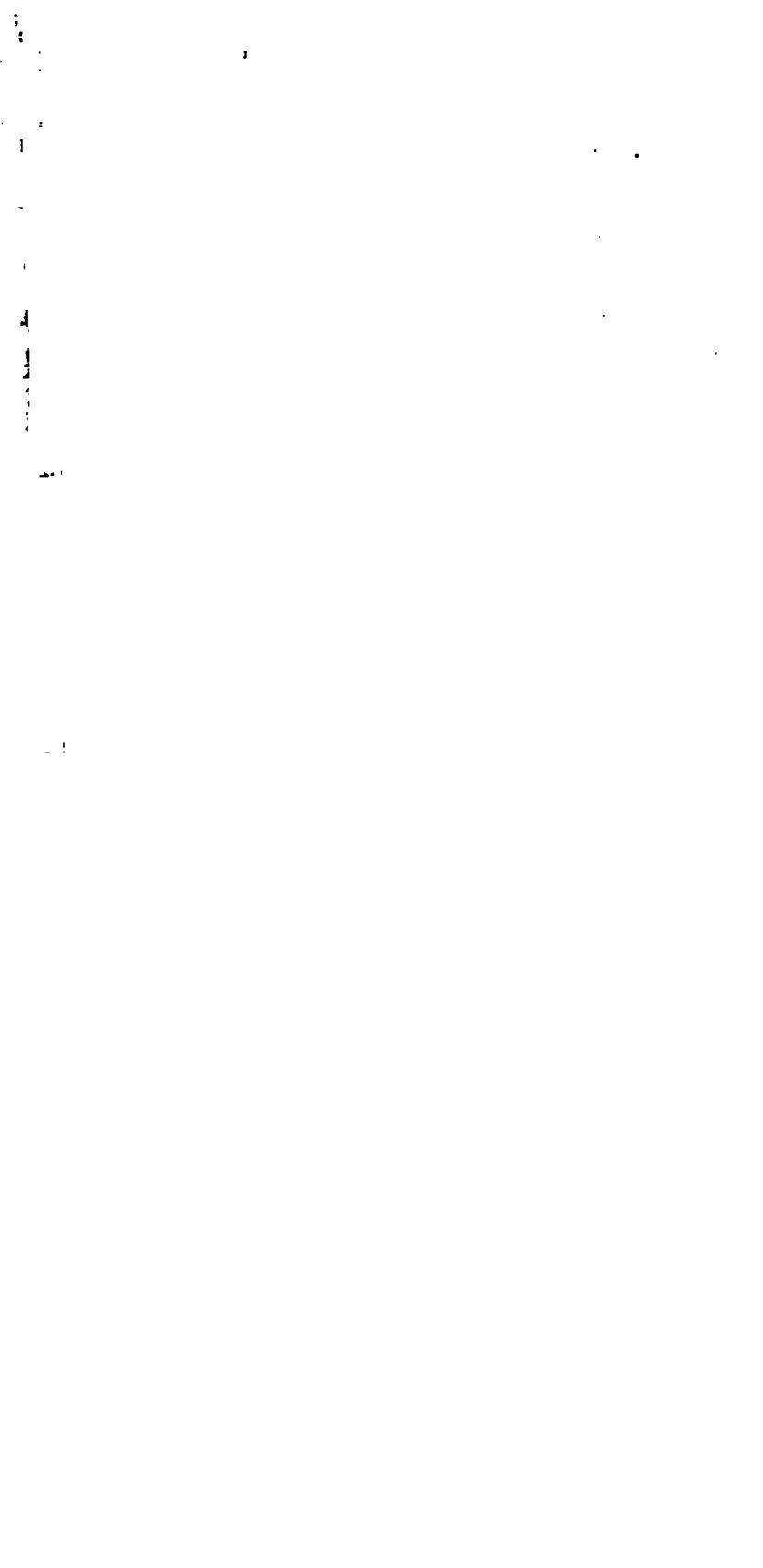



I mound it is the med them ages as side I chly

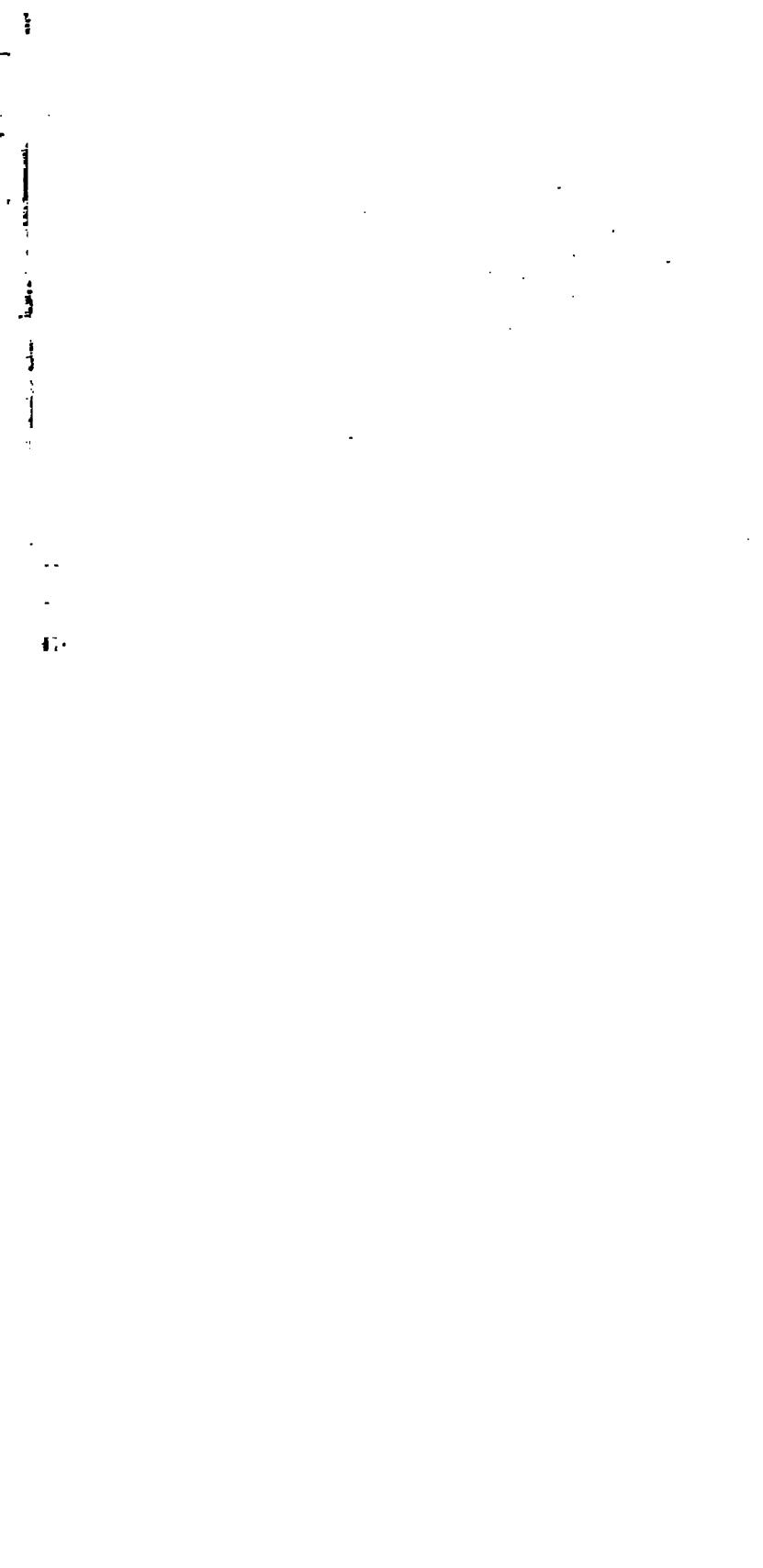



Moundler de Moor Ma

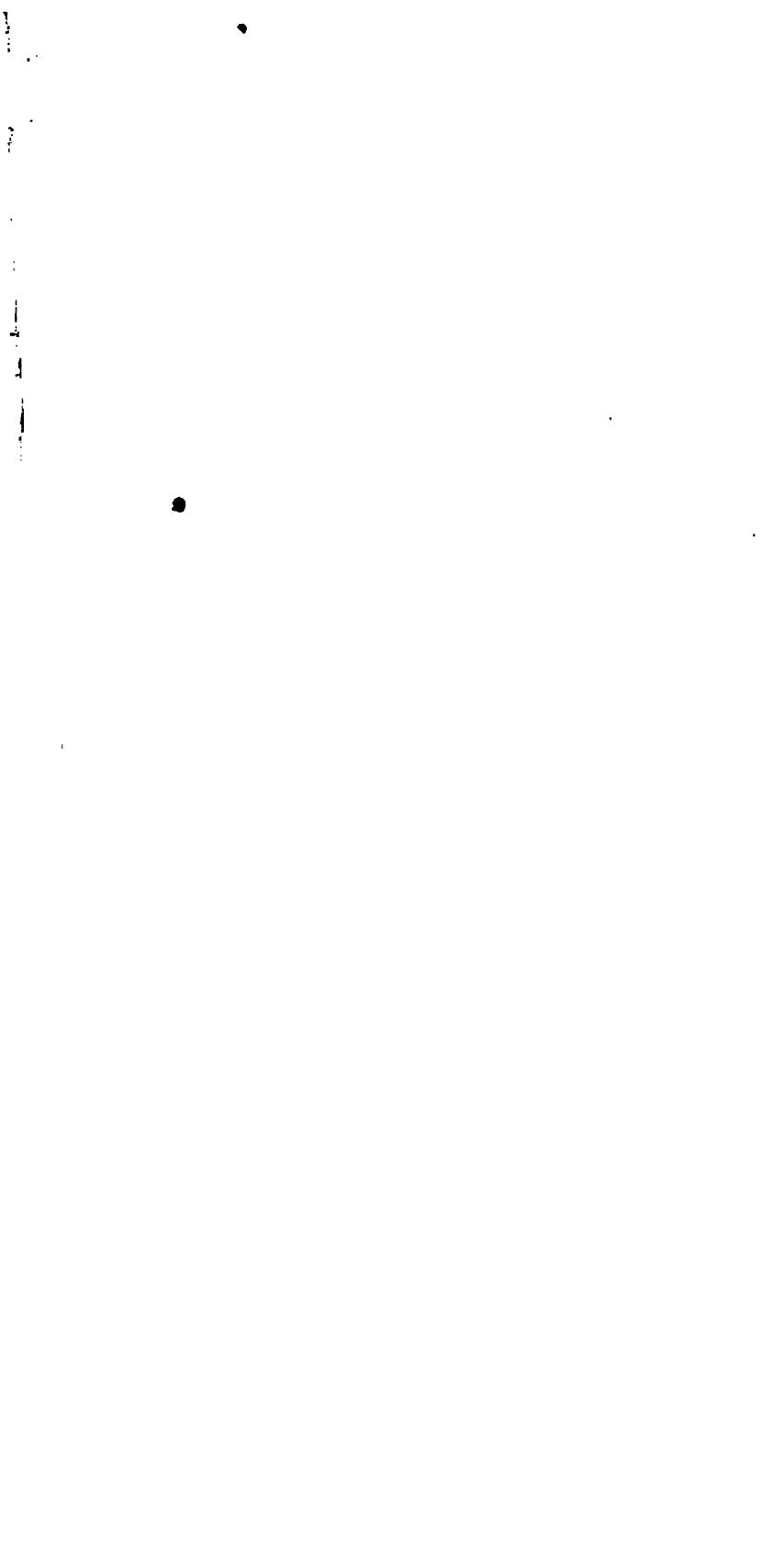



INDE



Jugar.







The Tyakan

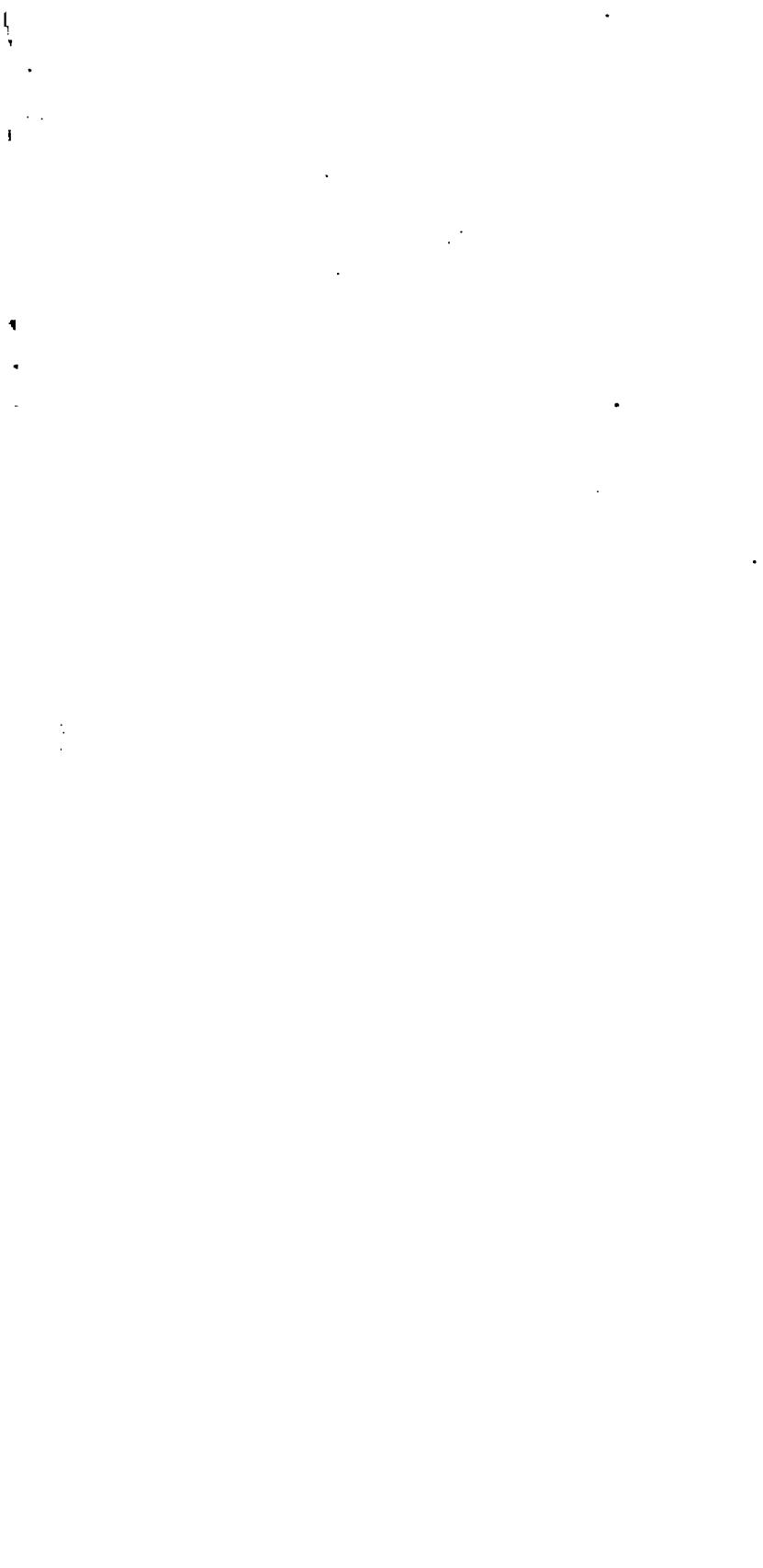

INDE



Tura thickorh

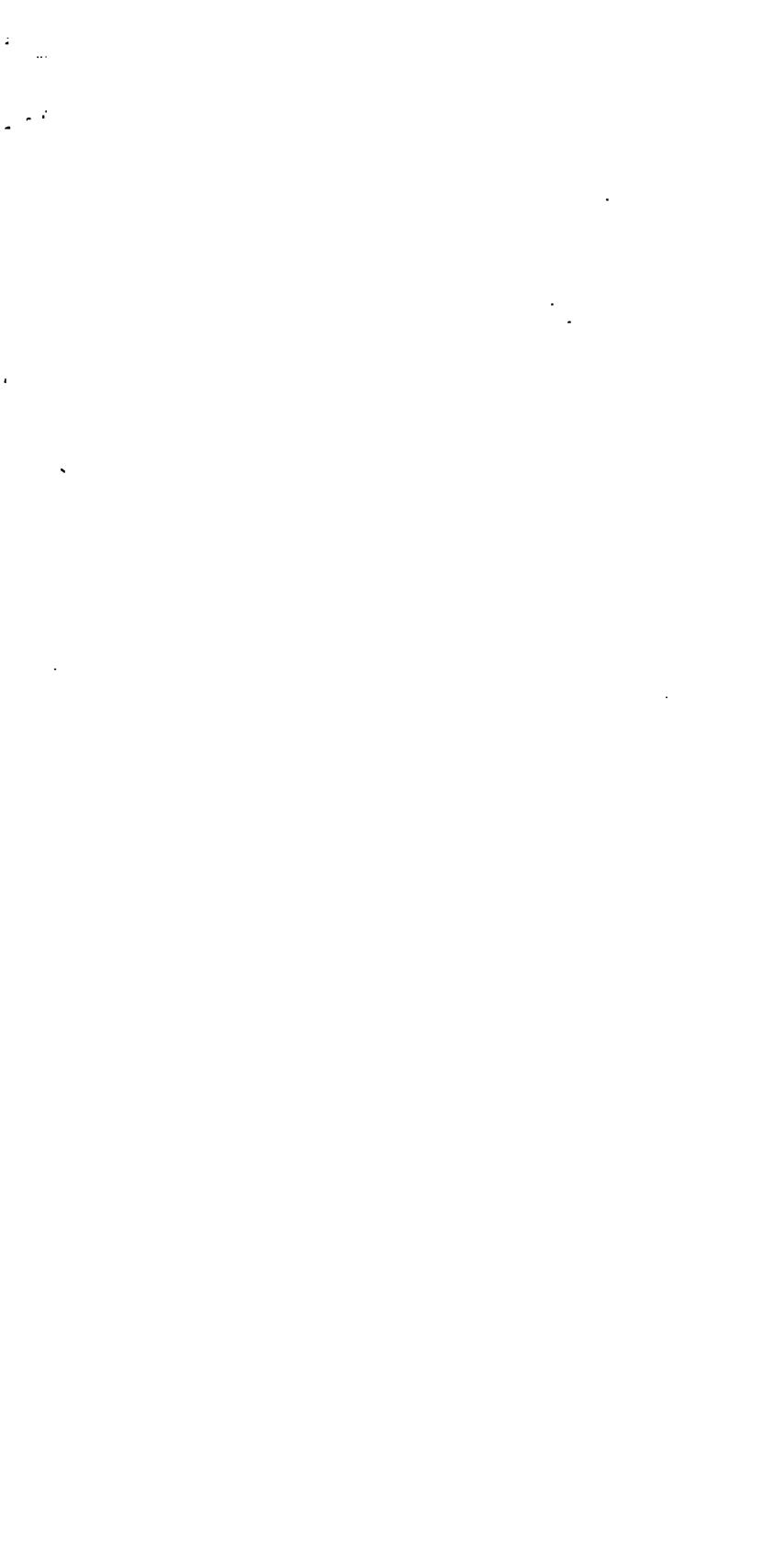



موج بمشوة

11. Opalisa needant in roge a Fara Hickory

| _      |   |  |   |   |
|--------|---|--|---|---|
| ·<br>; |   |  |   |   |
| ;      |   |  |   |   |
|        |   |  |   | • |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        | • |  | · | • |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |
|        |   |  |   |   |



. Vurengzek

|          | • |   |   |
|----------|---|---|---|
| •<br>• • |   | • |   |
|          |   | • |   |
|          |   |   | - |
|          |   |   | • |
|          |   |   | - |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |
|          |   |   |   |



Merzn Moddach









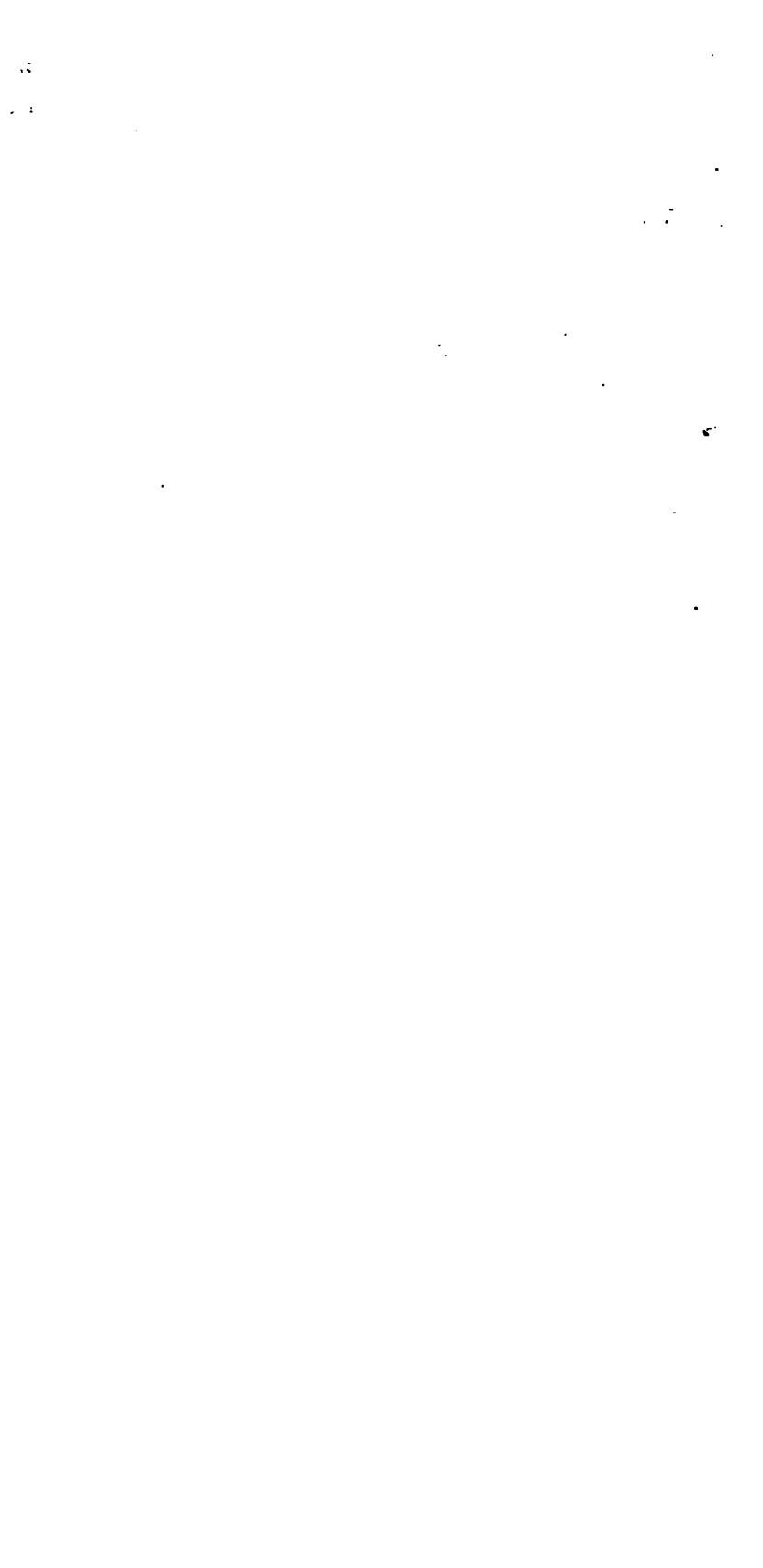



11:14

|             |   |   | • |  |   |
|-------------|---|---|---|--|---|
| • .         |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
| •           |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
| ·           | • | • |   |  | - |
|             |   |   |   |  | , |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
| ı           |   |   |   |  | • |
| <del></del> |   |   |   |  |   |
| '           |   |   |   |  |   |
| i           |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
| •           |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |
|             |   |   |   |  |   |



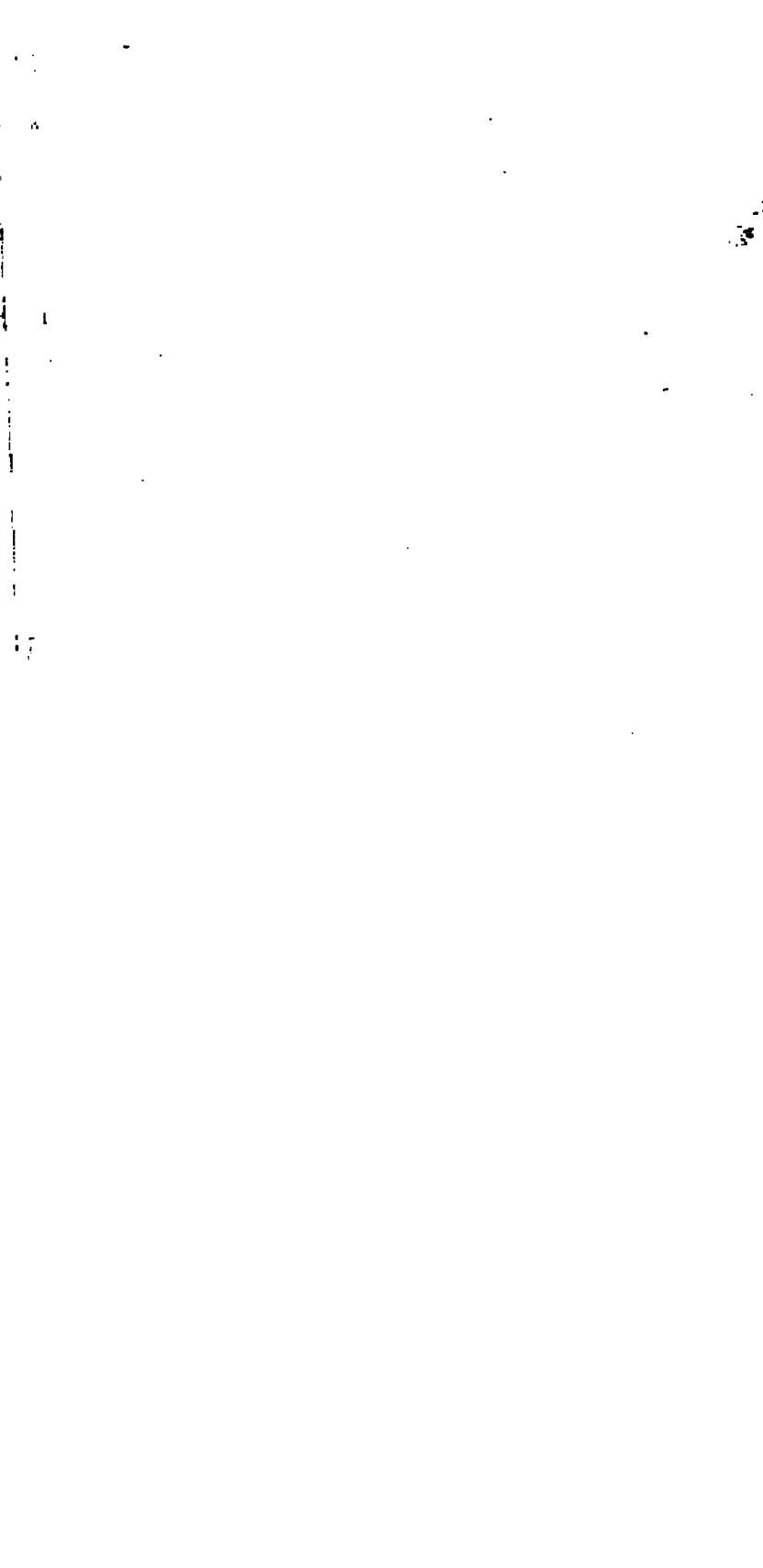



I take for to the round towns a me to to a north the tenne " interne to ! we !

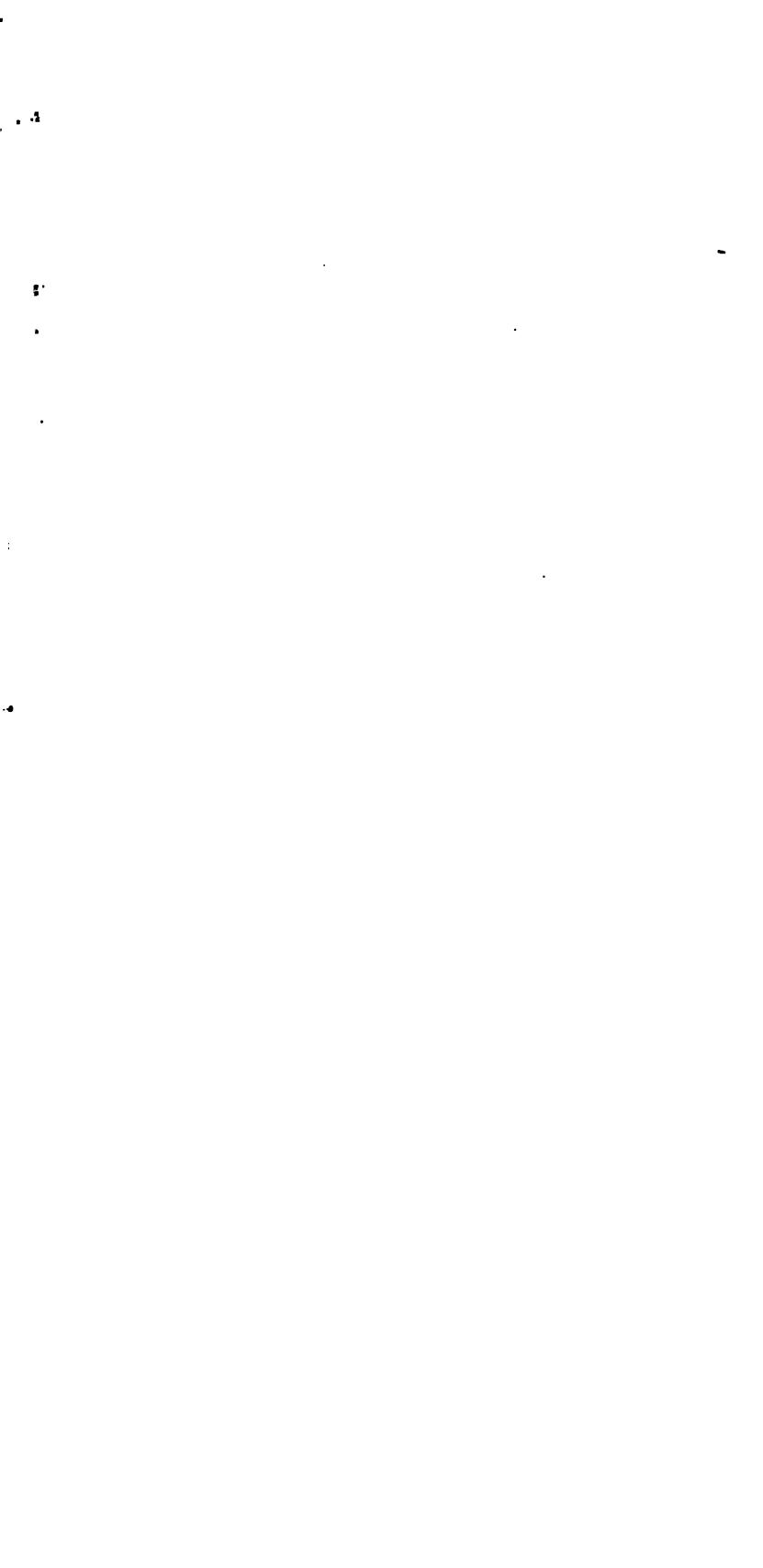



. ....

to endy

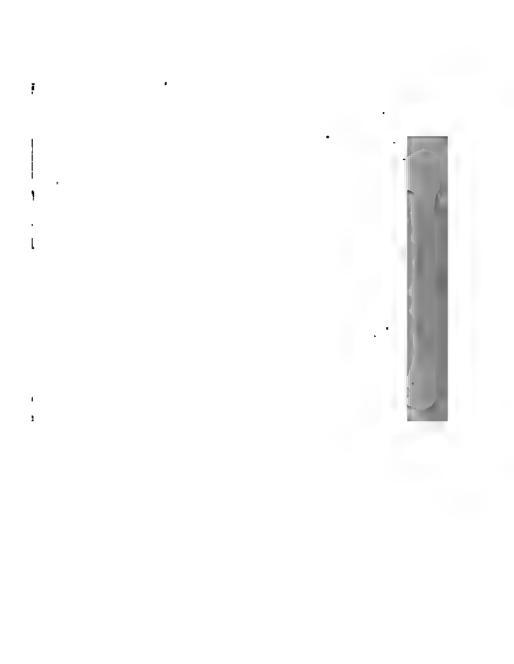





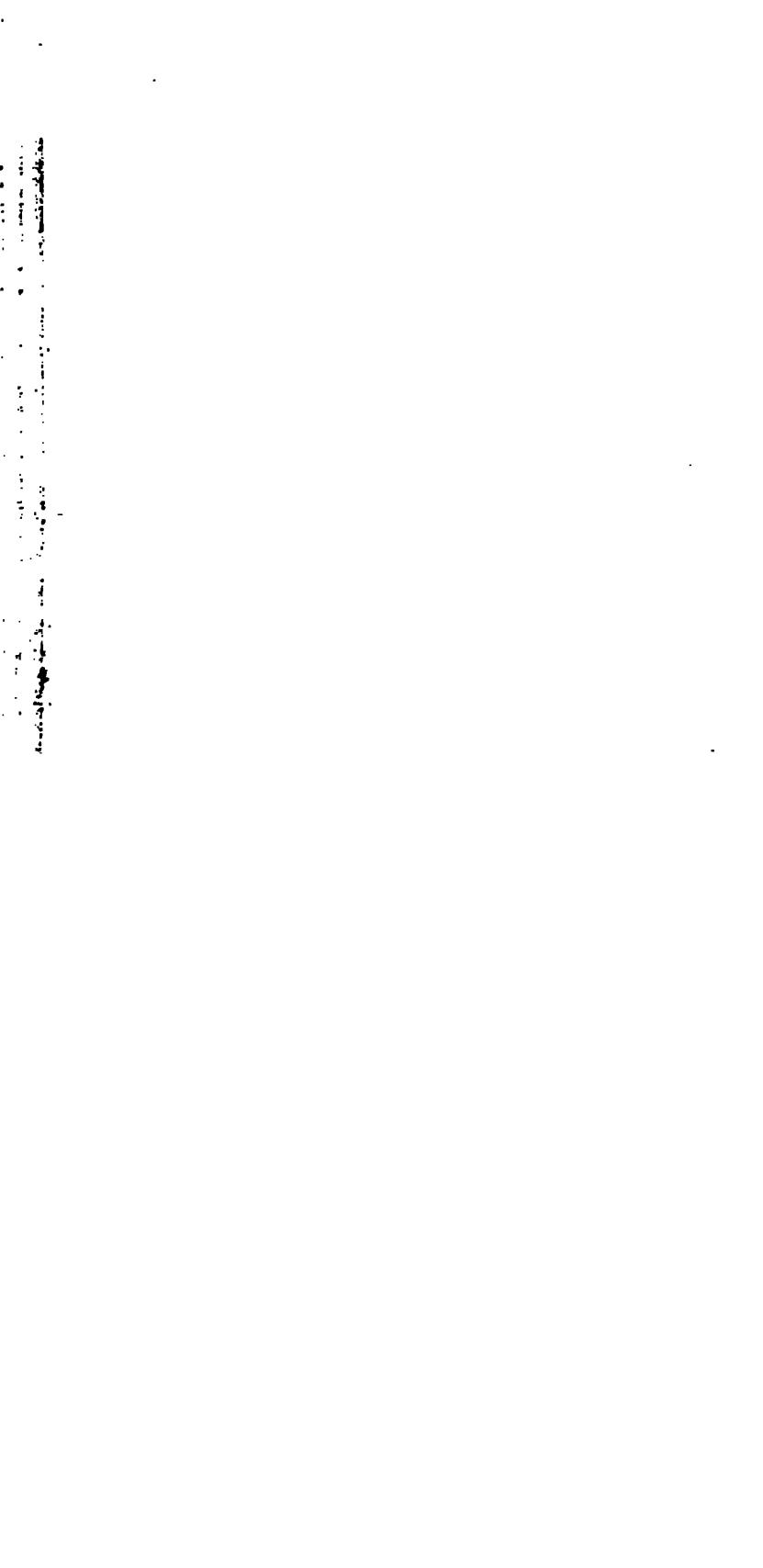



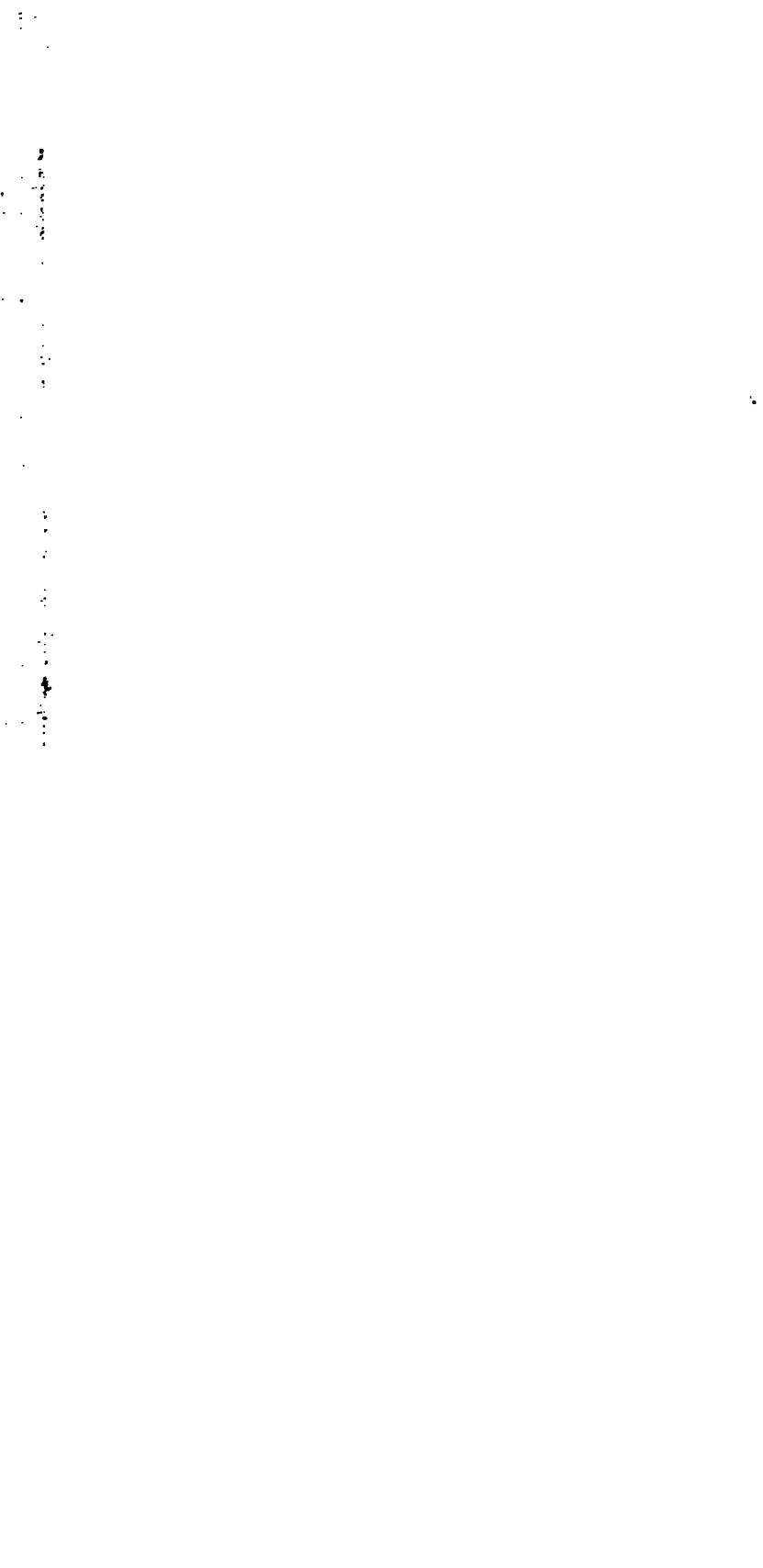

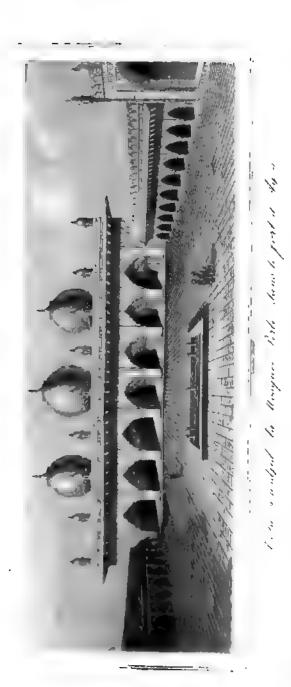







C parale

• • <u>:</u> · . 1



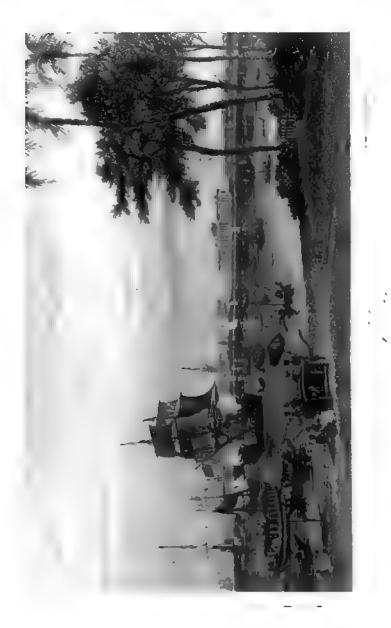

A. 91

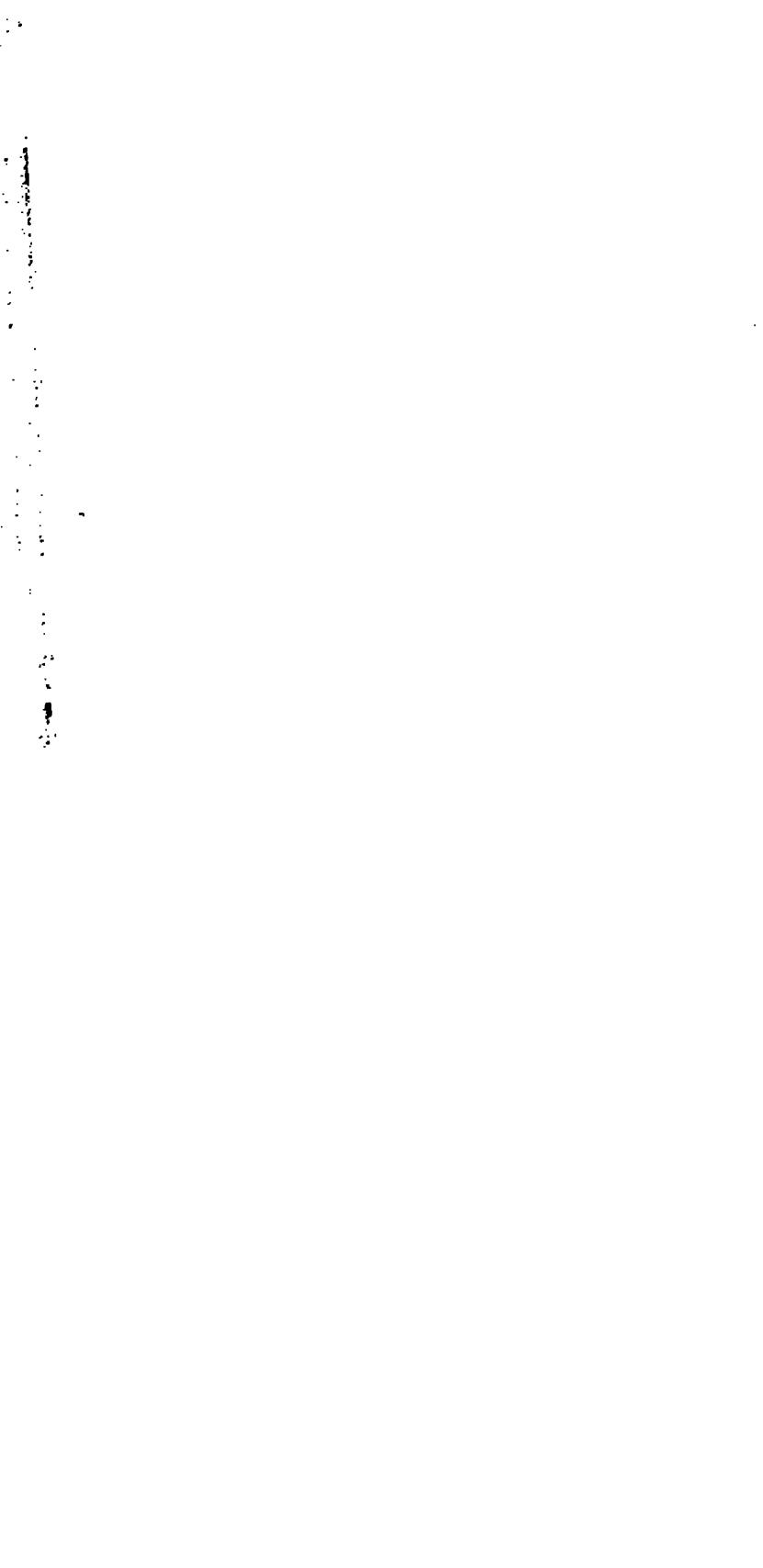



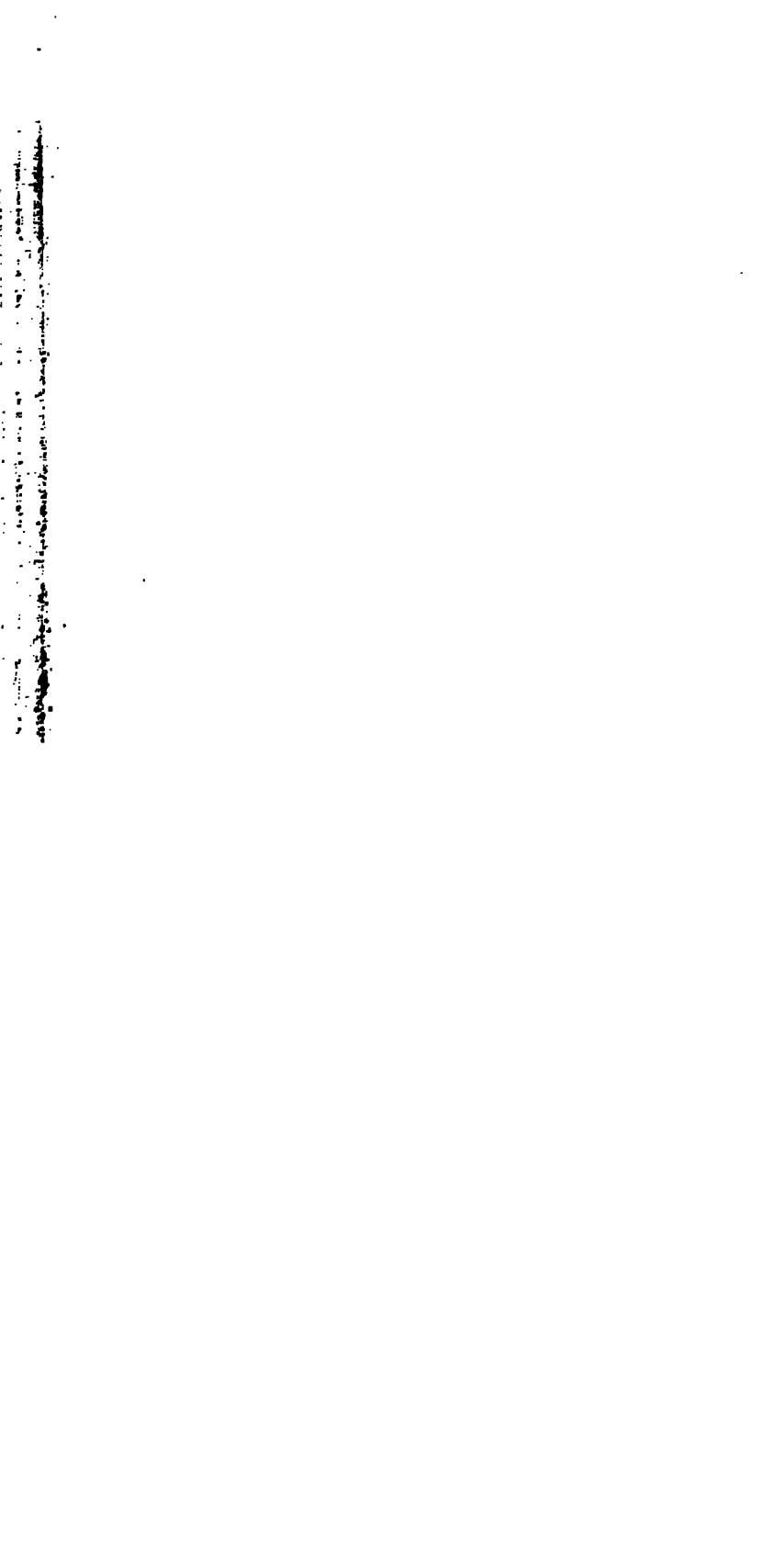









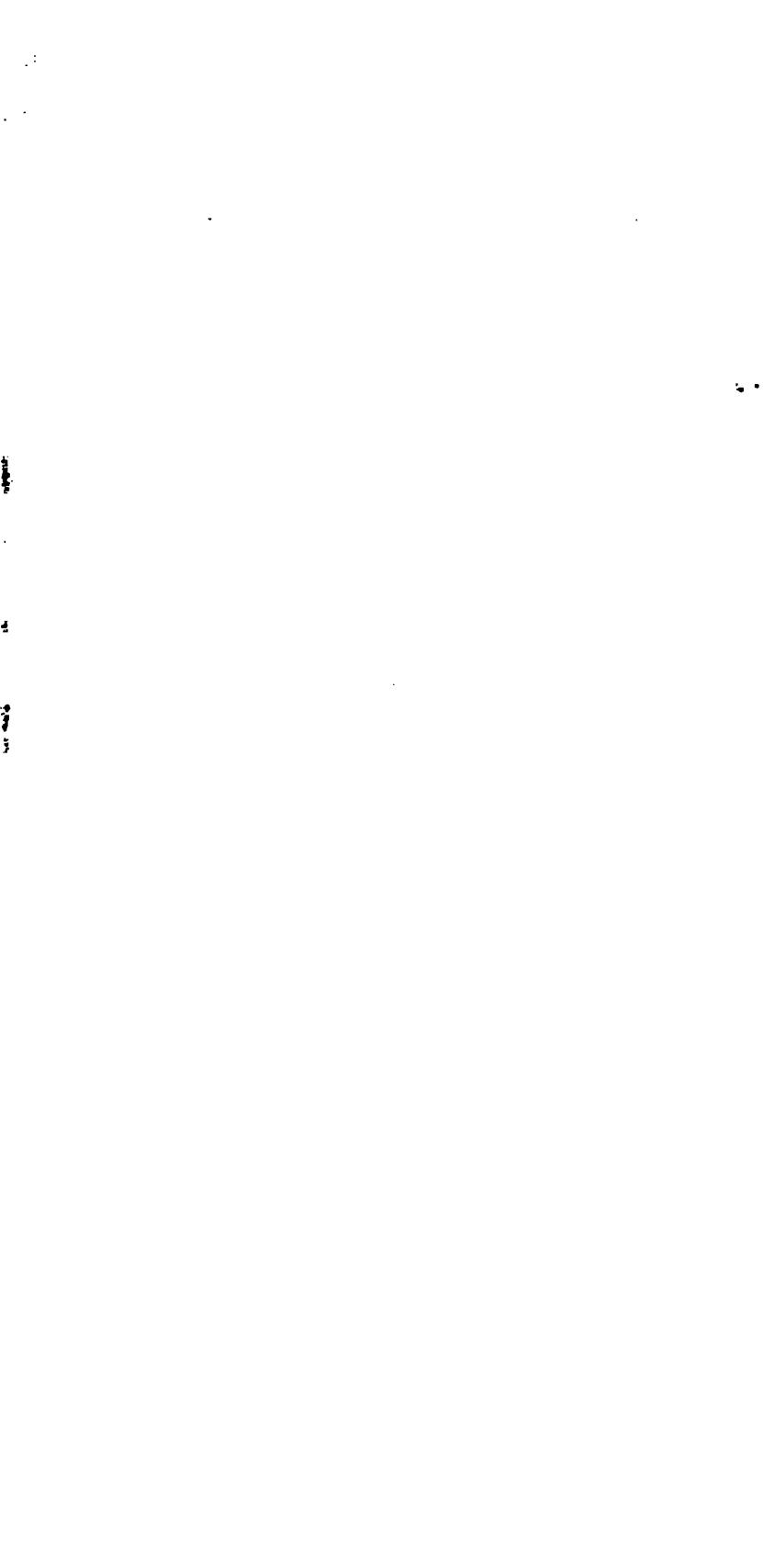

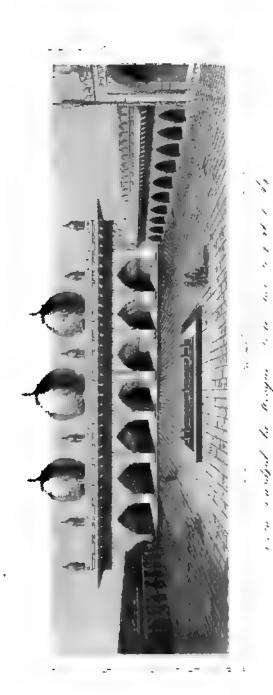

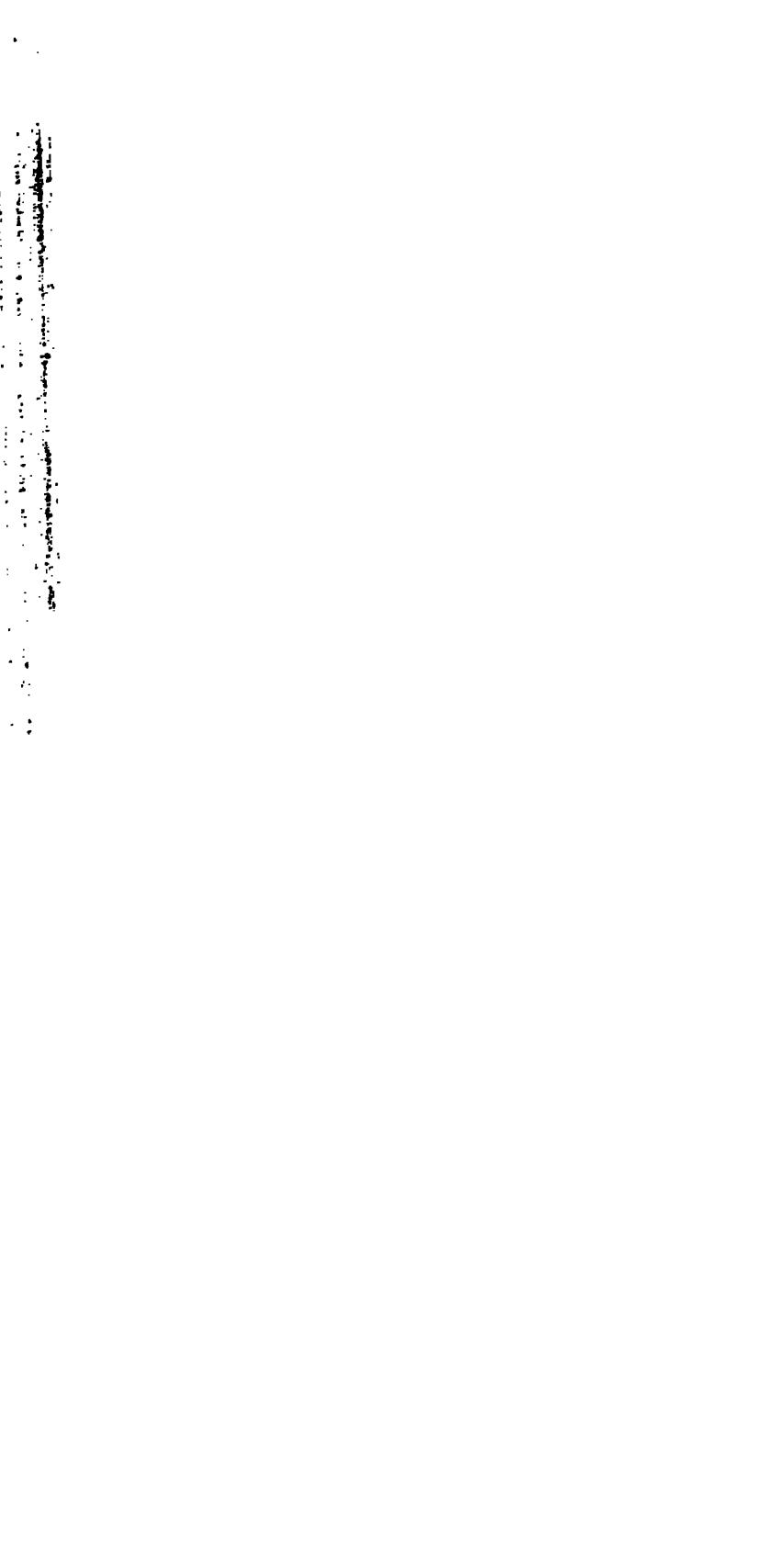



| . • · |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  |   |  |
|       |  | - |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |
|       |  |   |  |



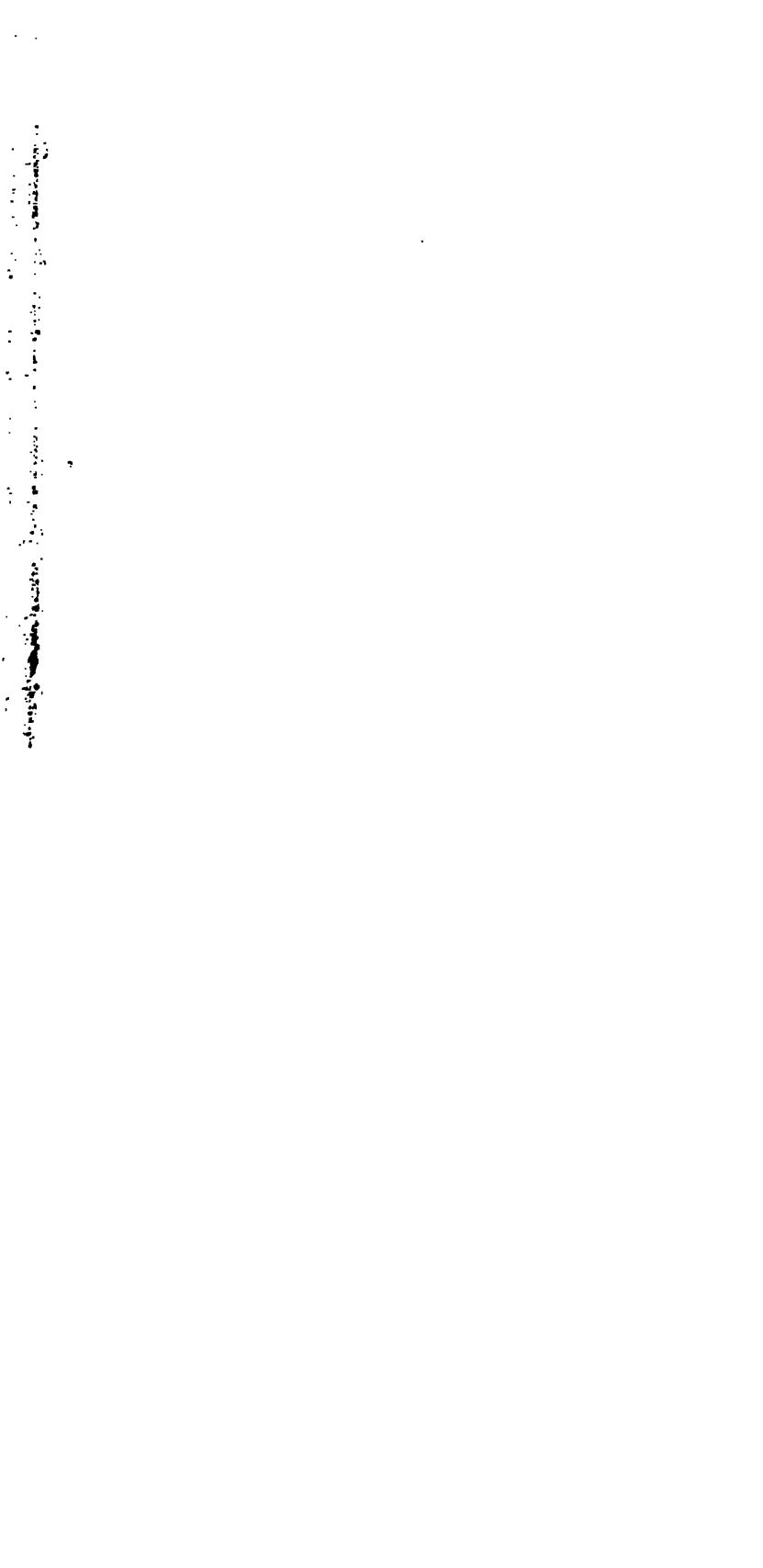



to them of the more destruct a King









I for it will



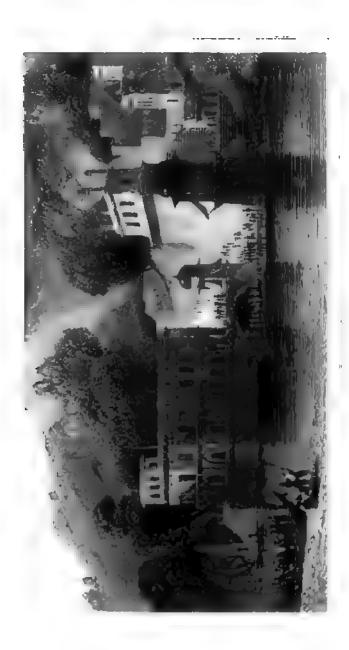

Ś

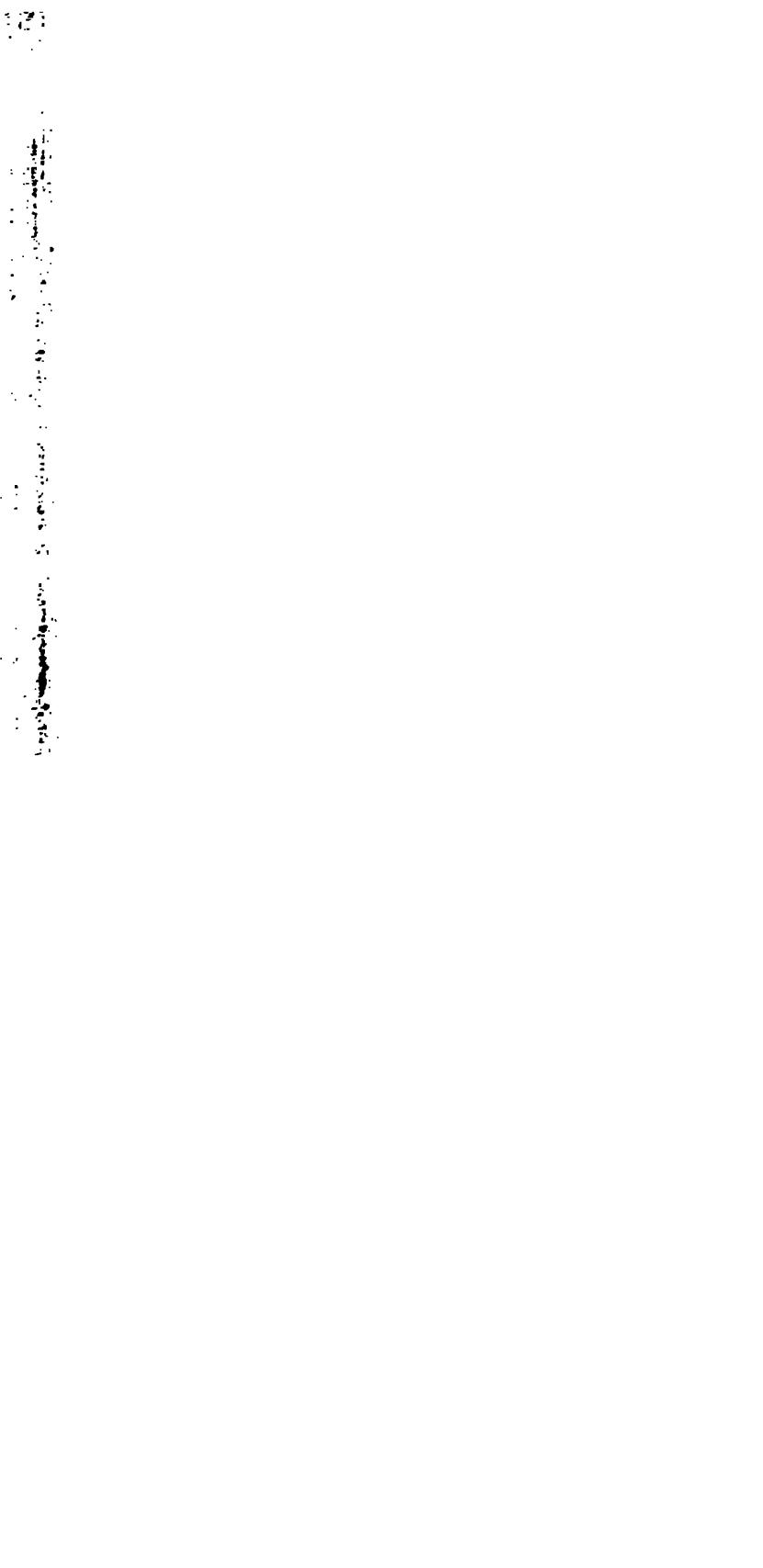





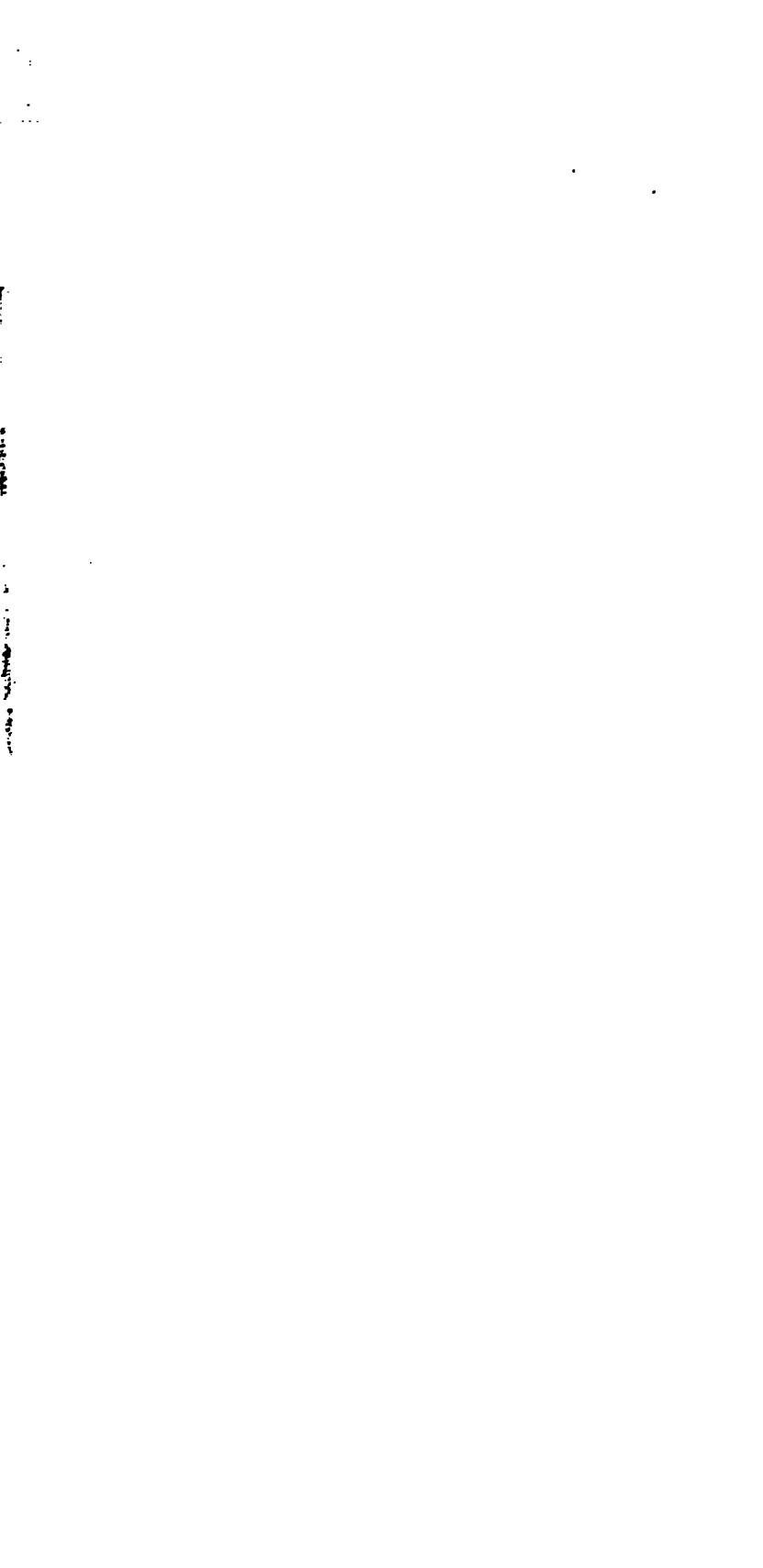











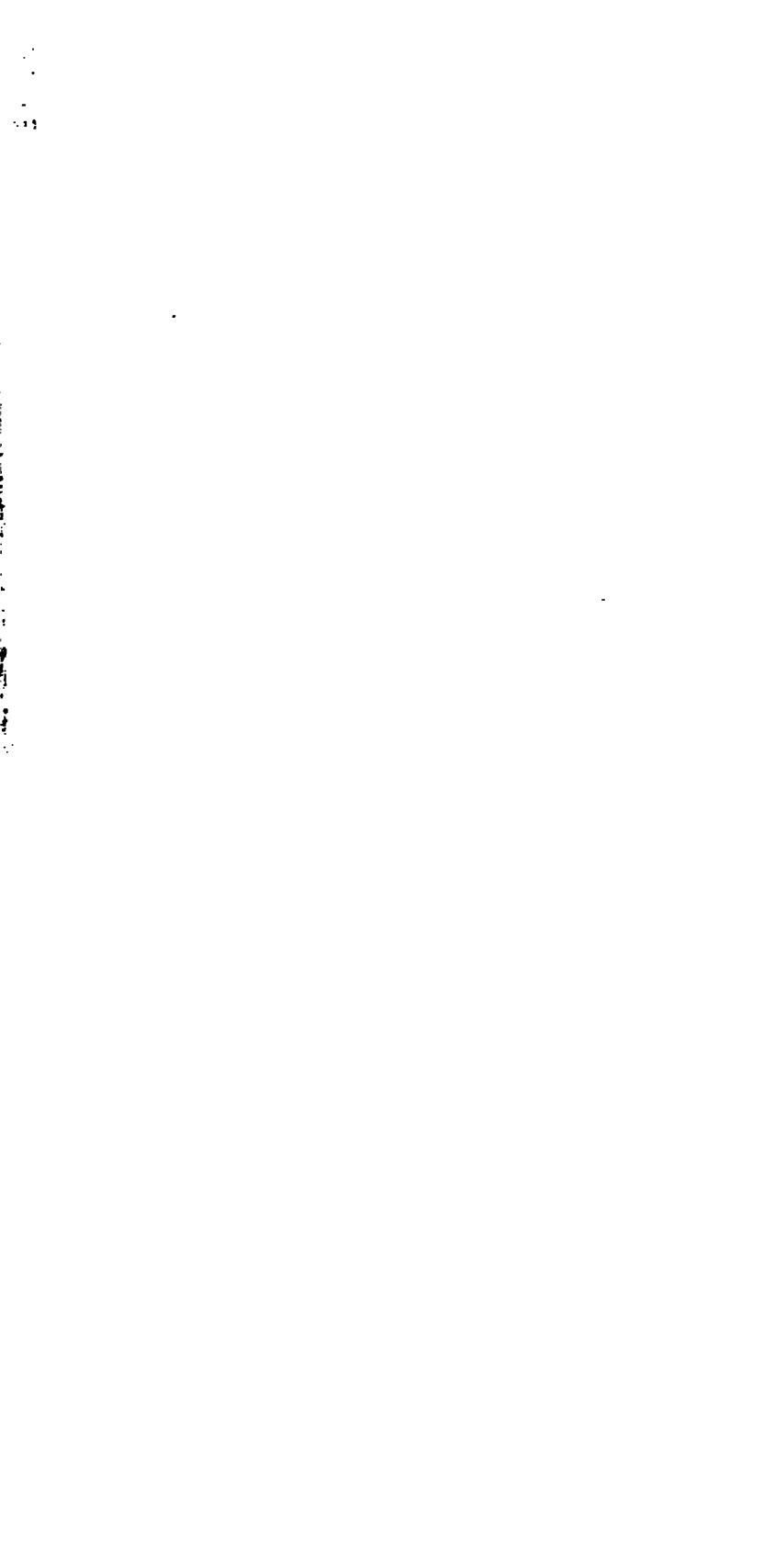





Roberts & 28.00

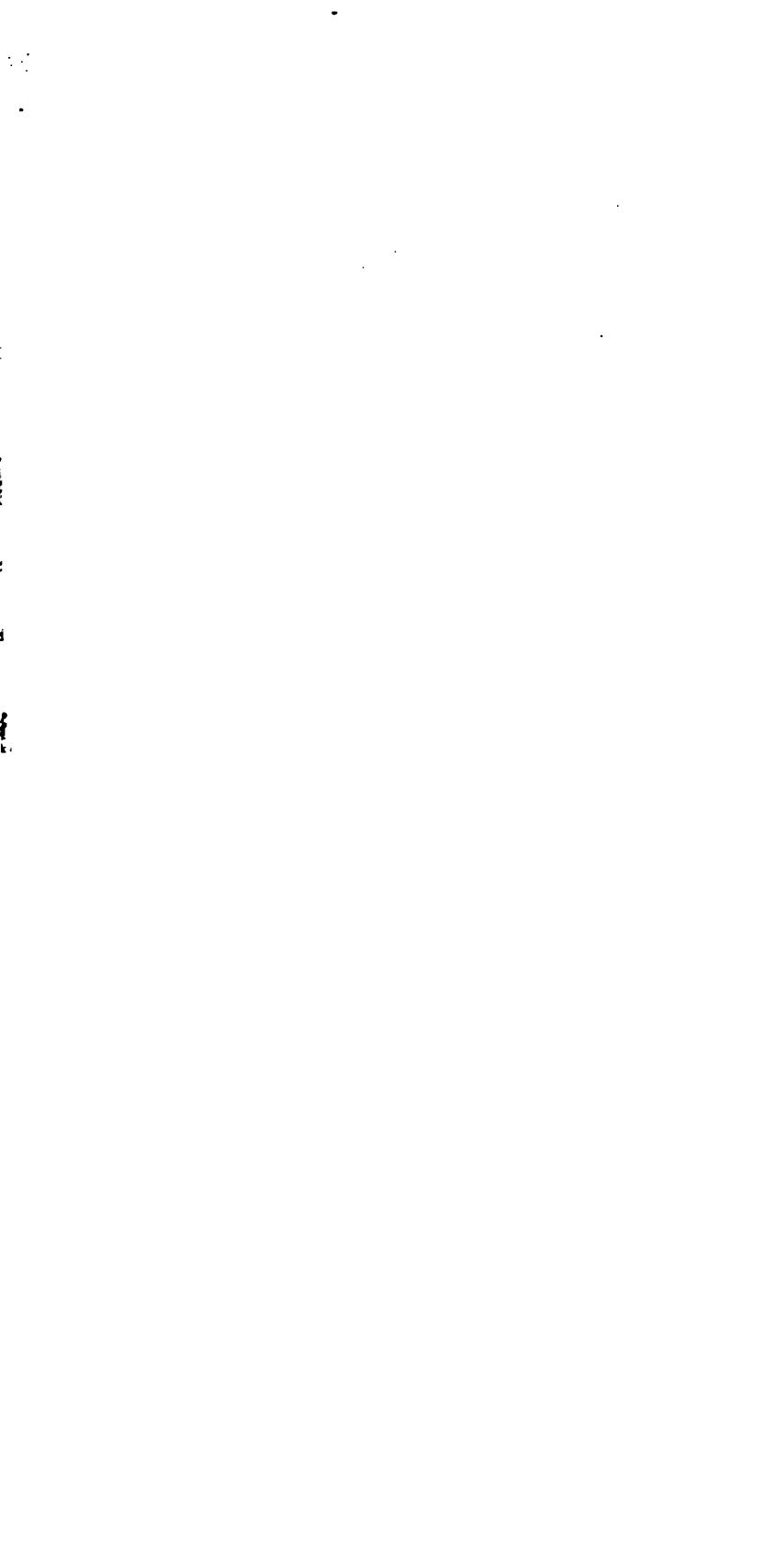





in it to war and the thinks to be the it

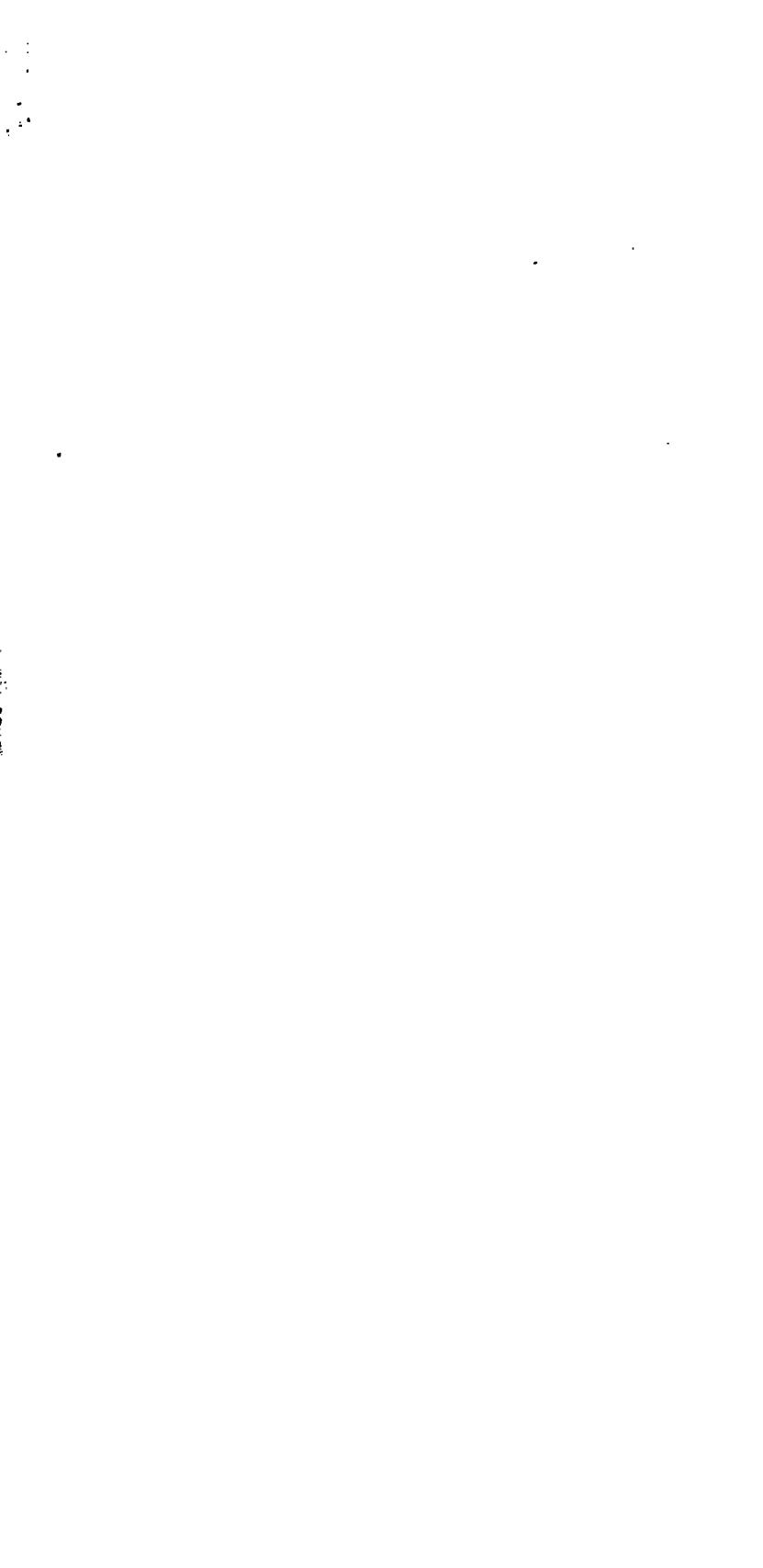



Objetante V & F Kate

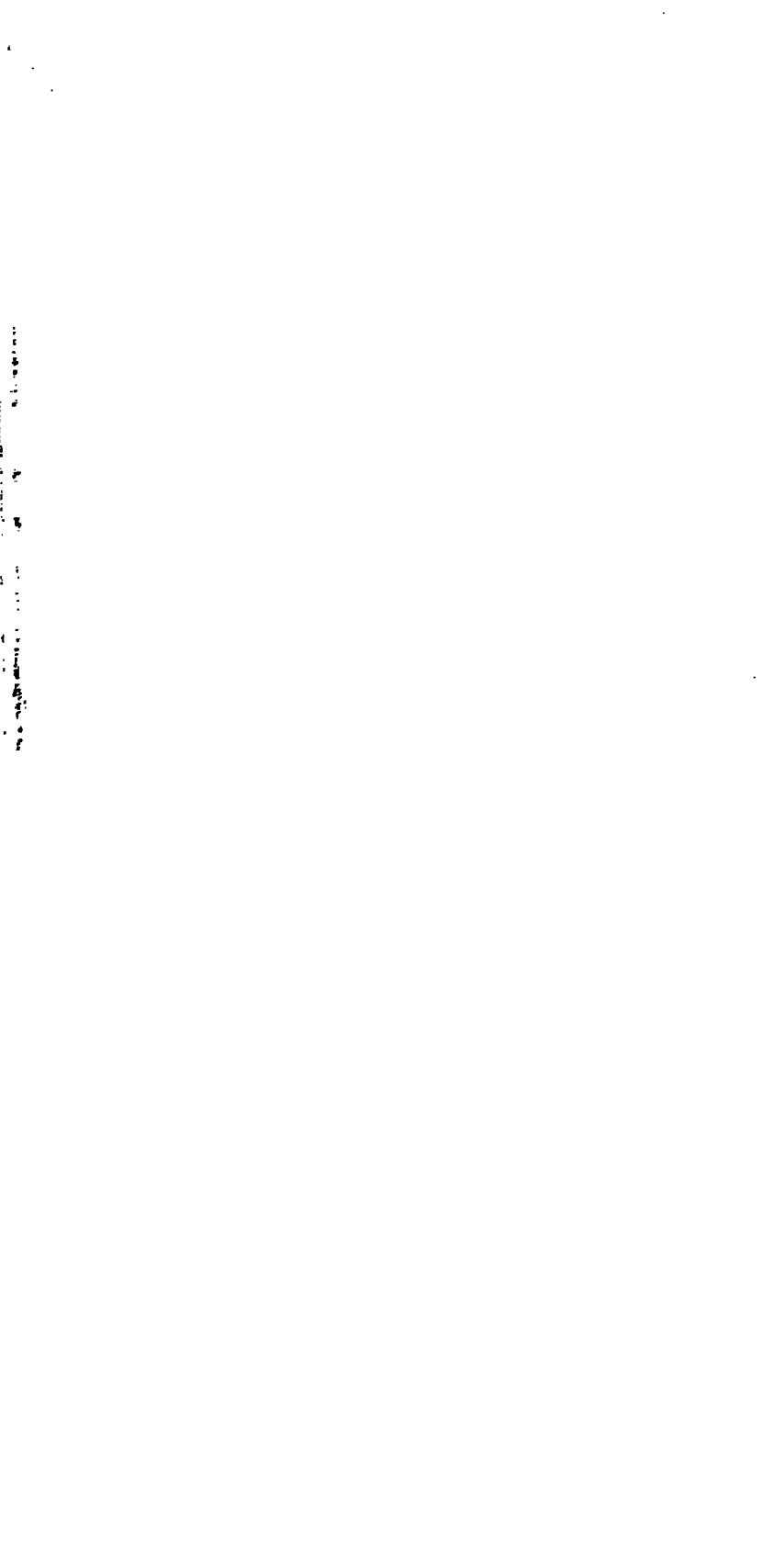



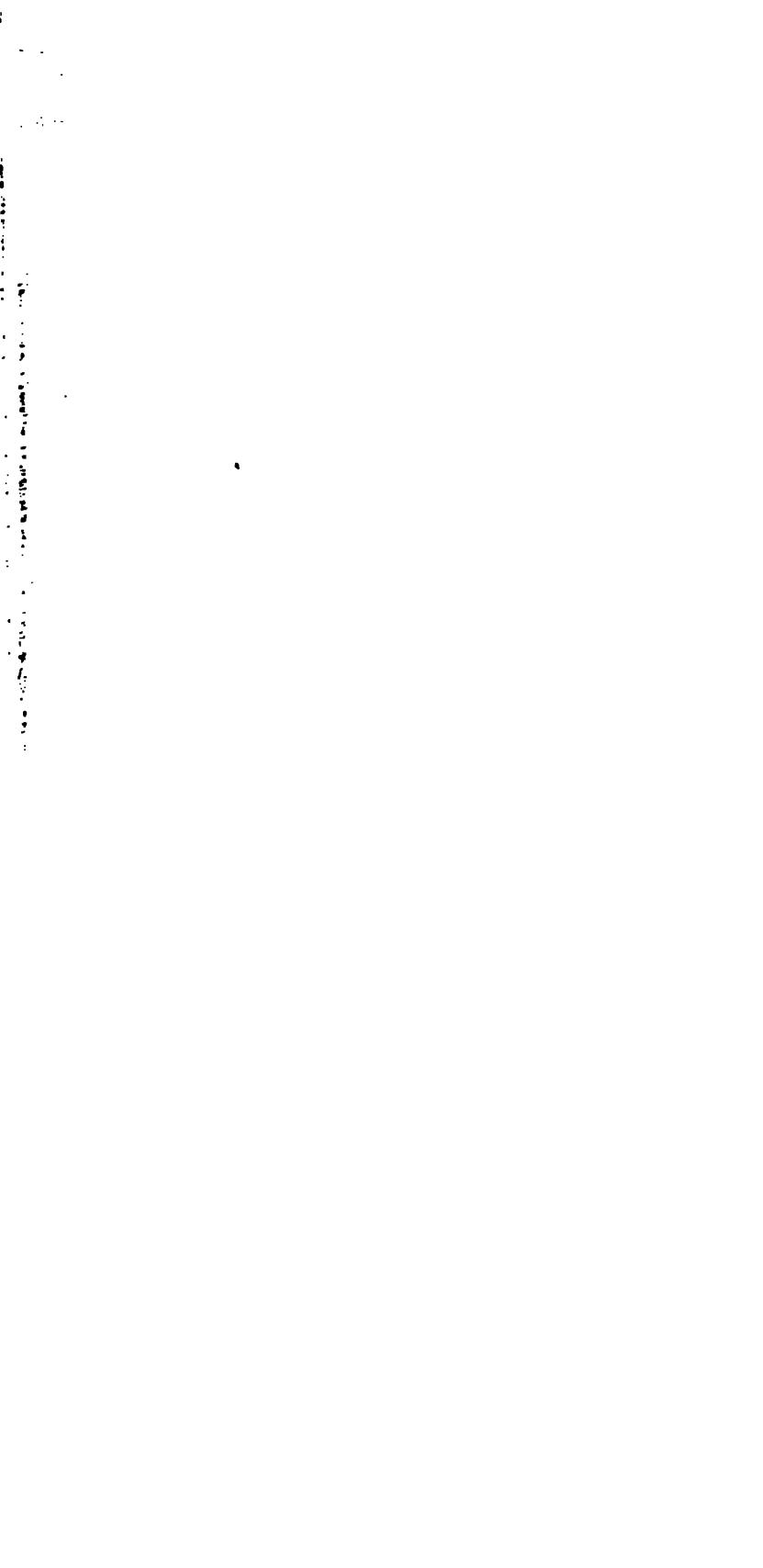

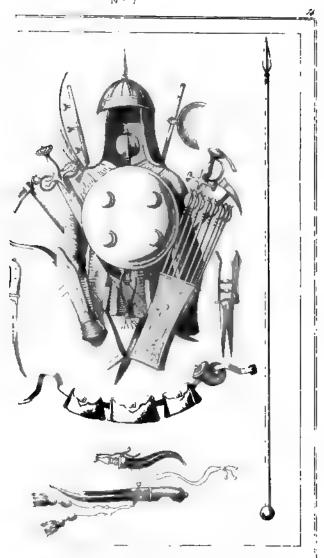

Im Markate

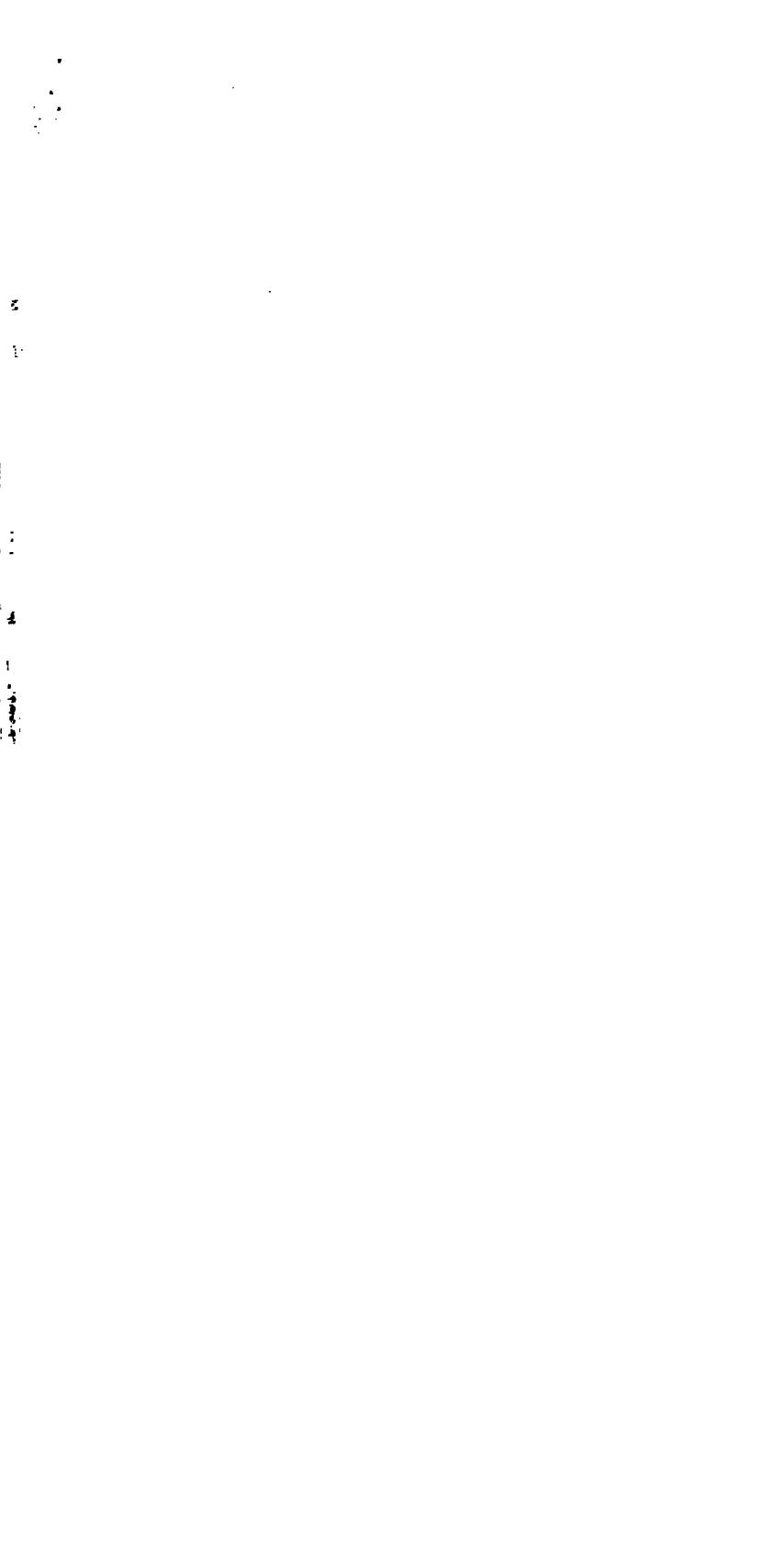

## - 1NDF





and the state of the second



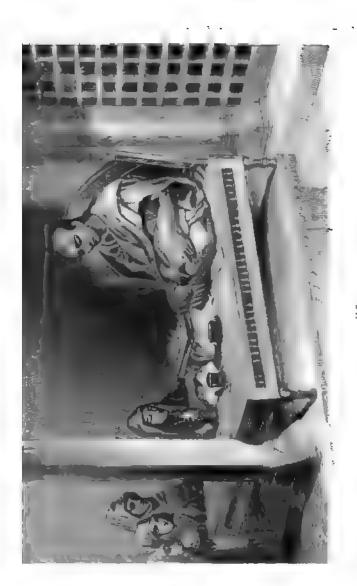

11. Commerce on the land of Sections

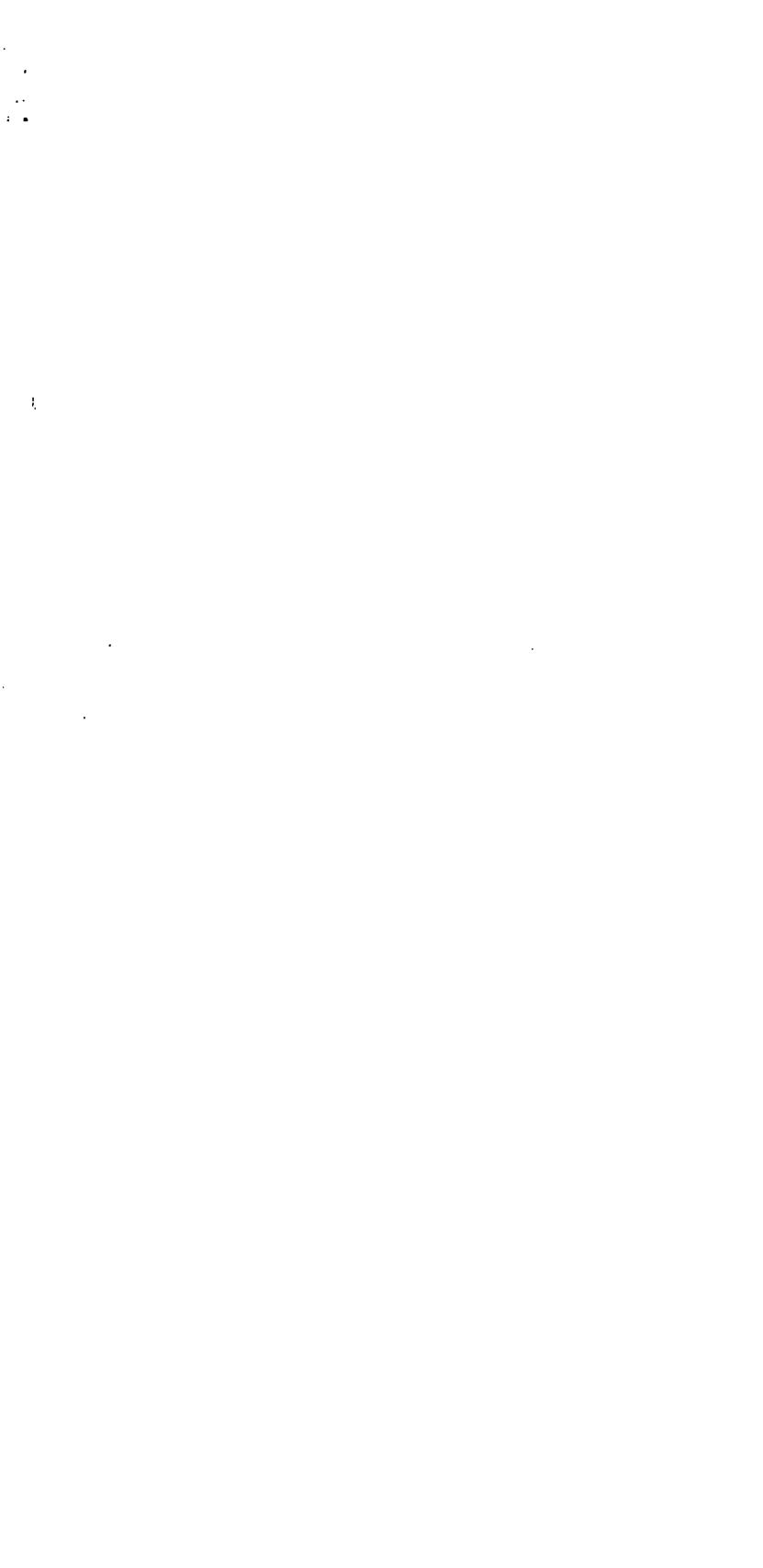

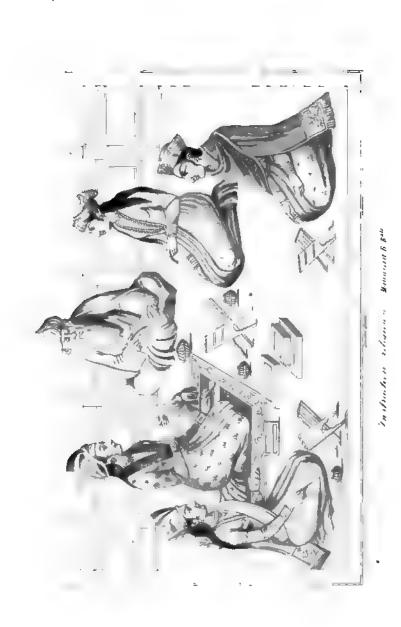

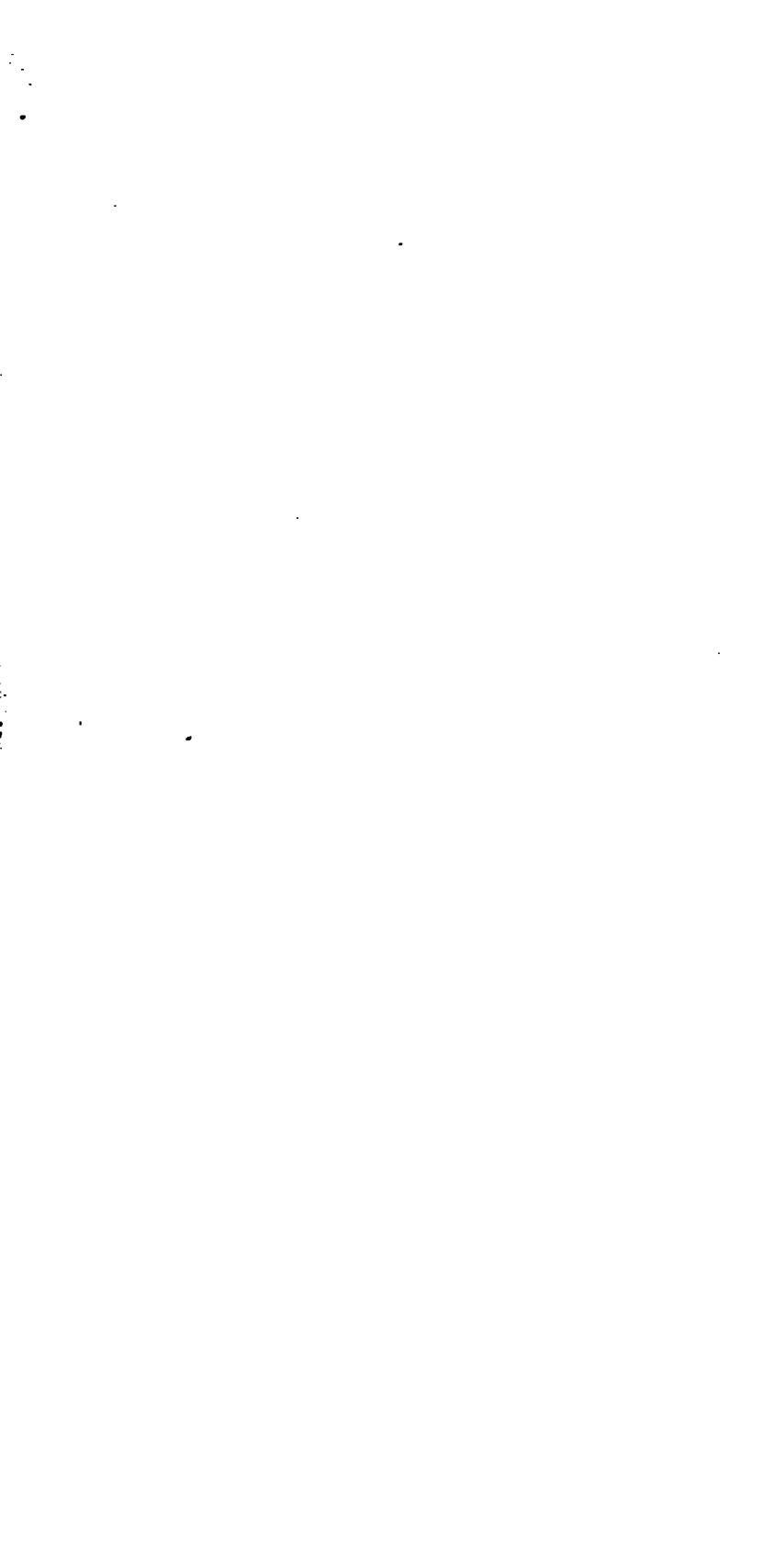



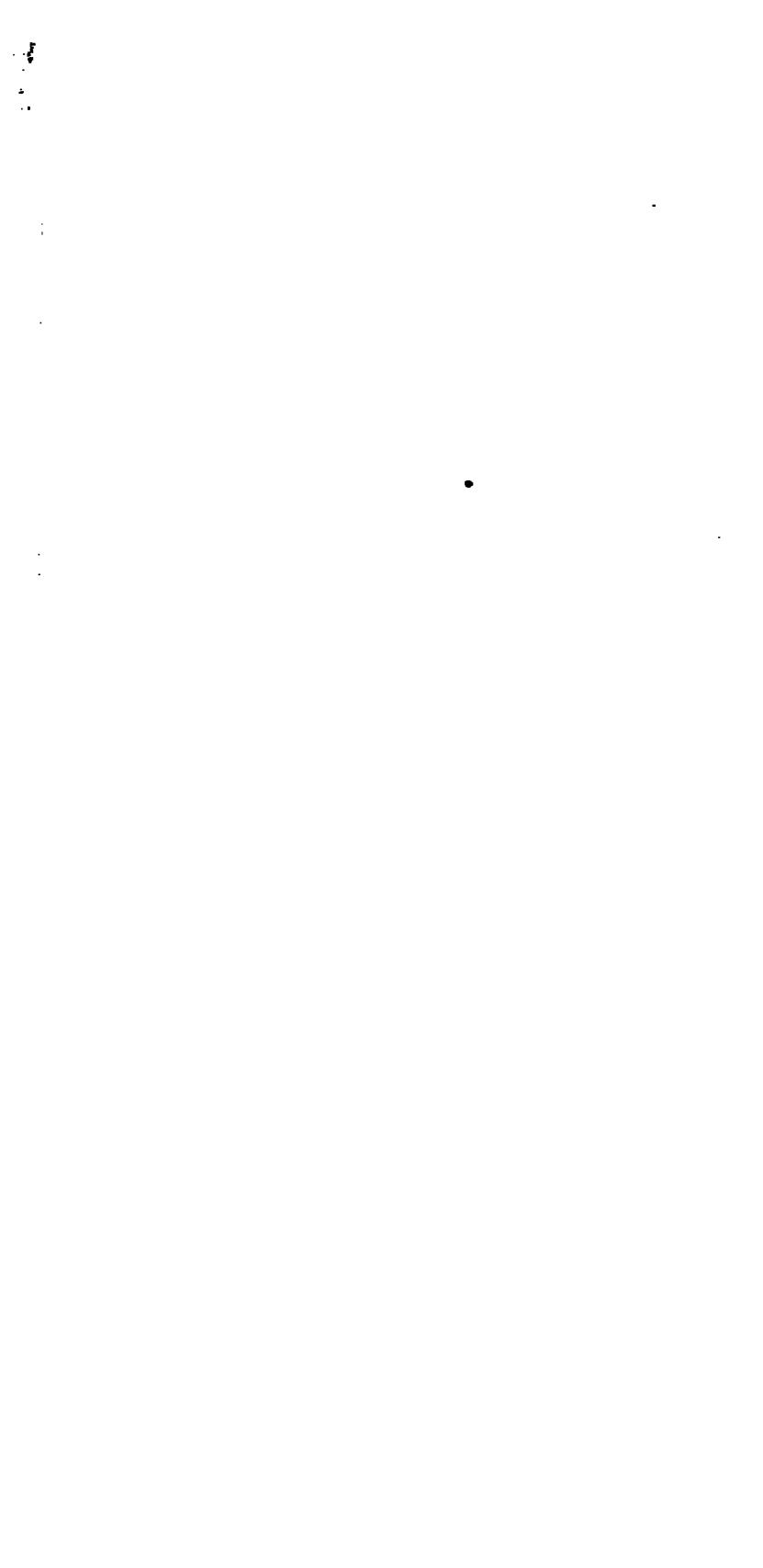

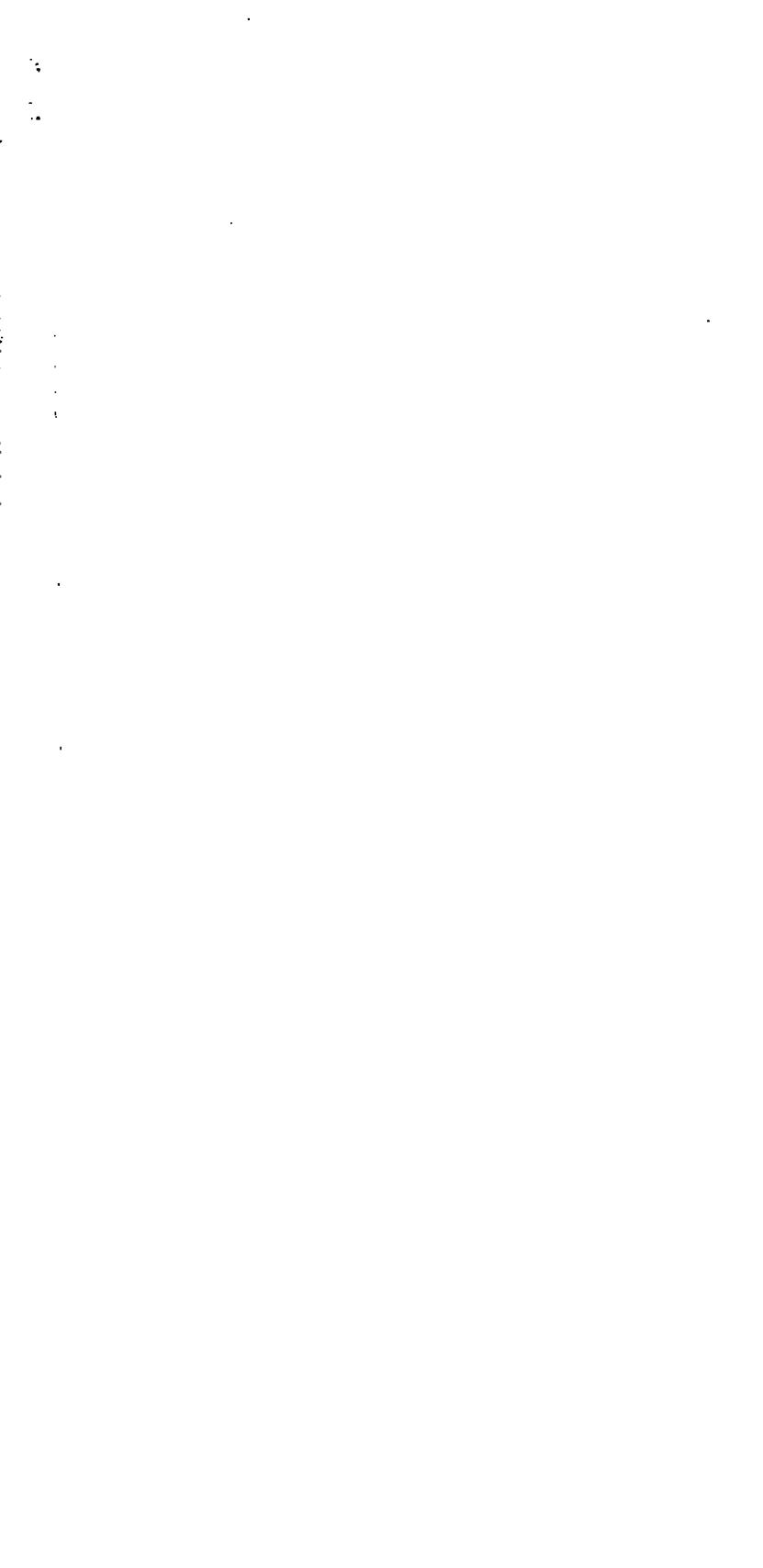



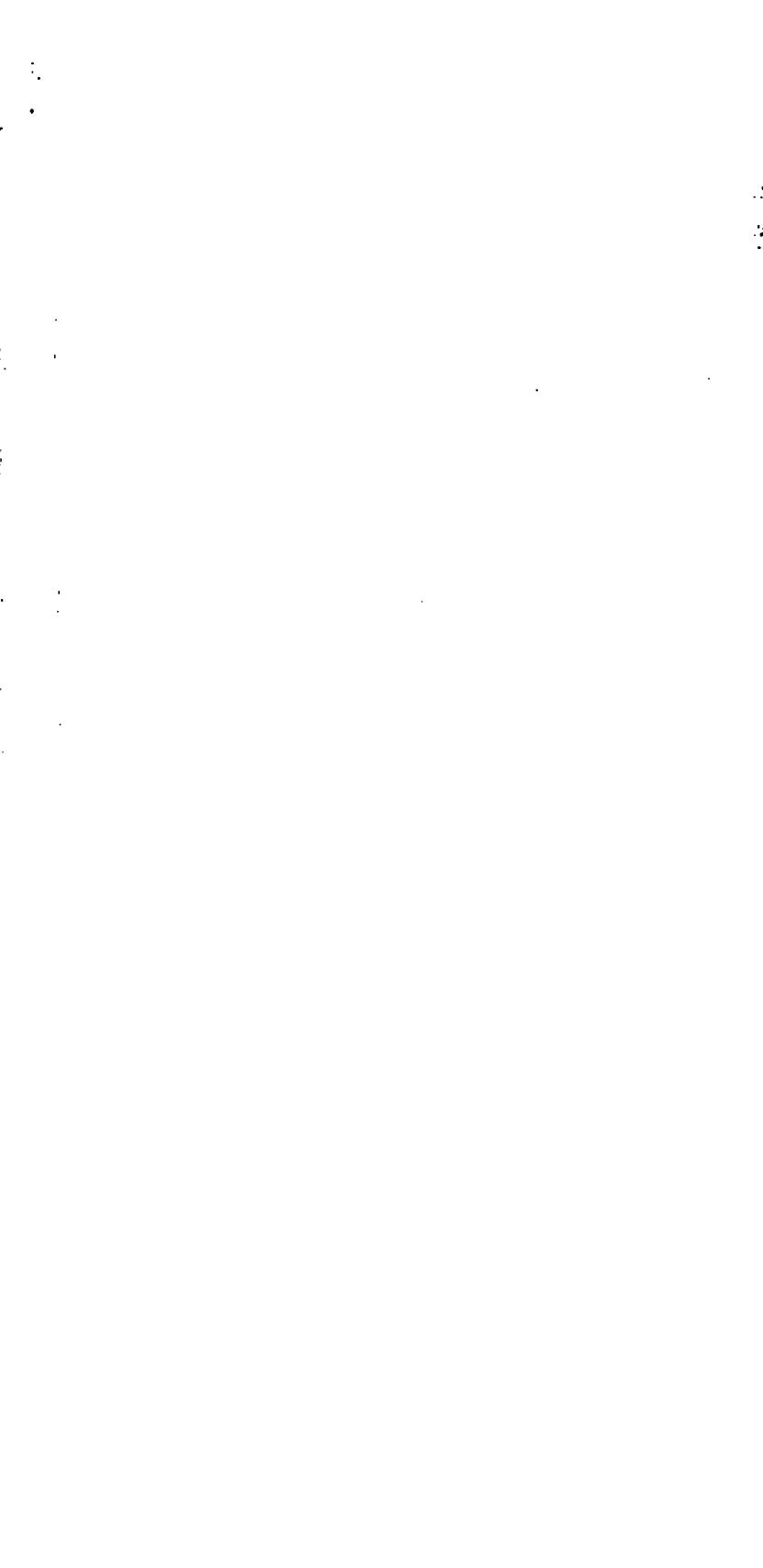



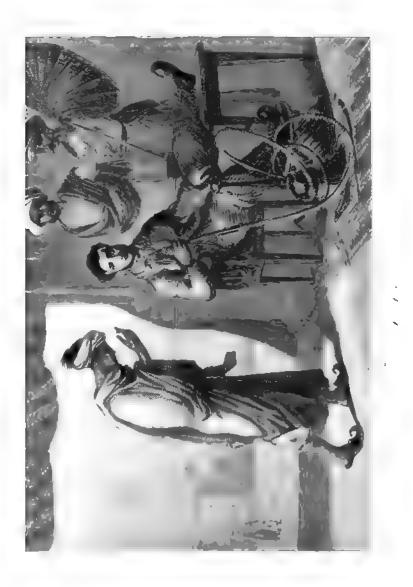



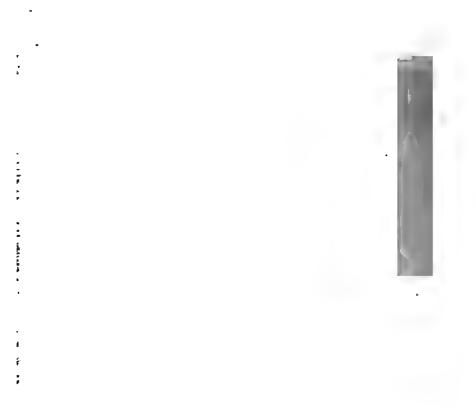

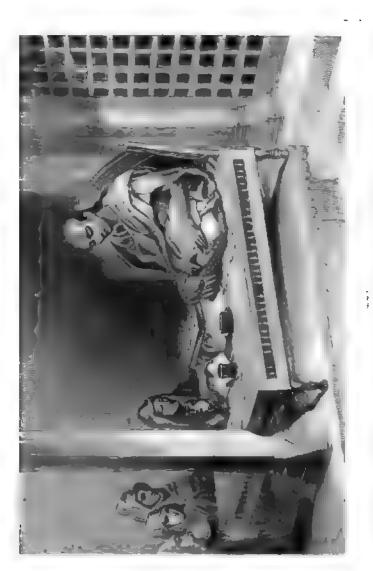

11. Leaven to the land bearing

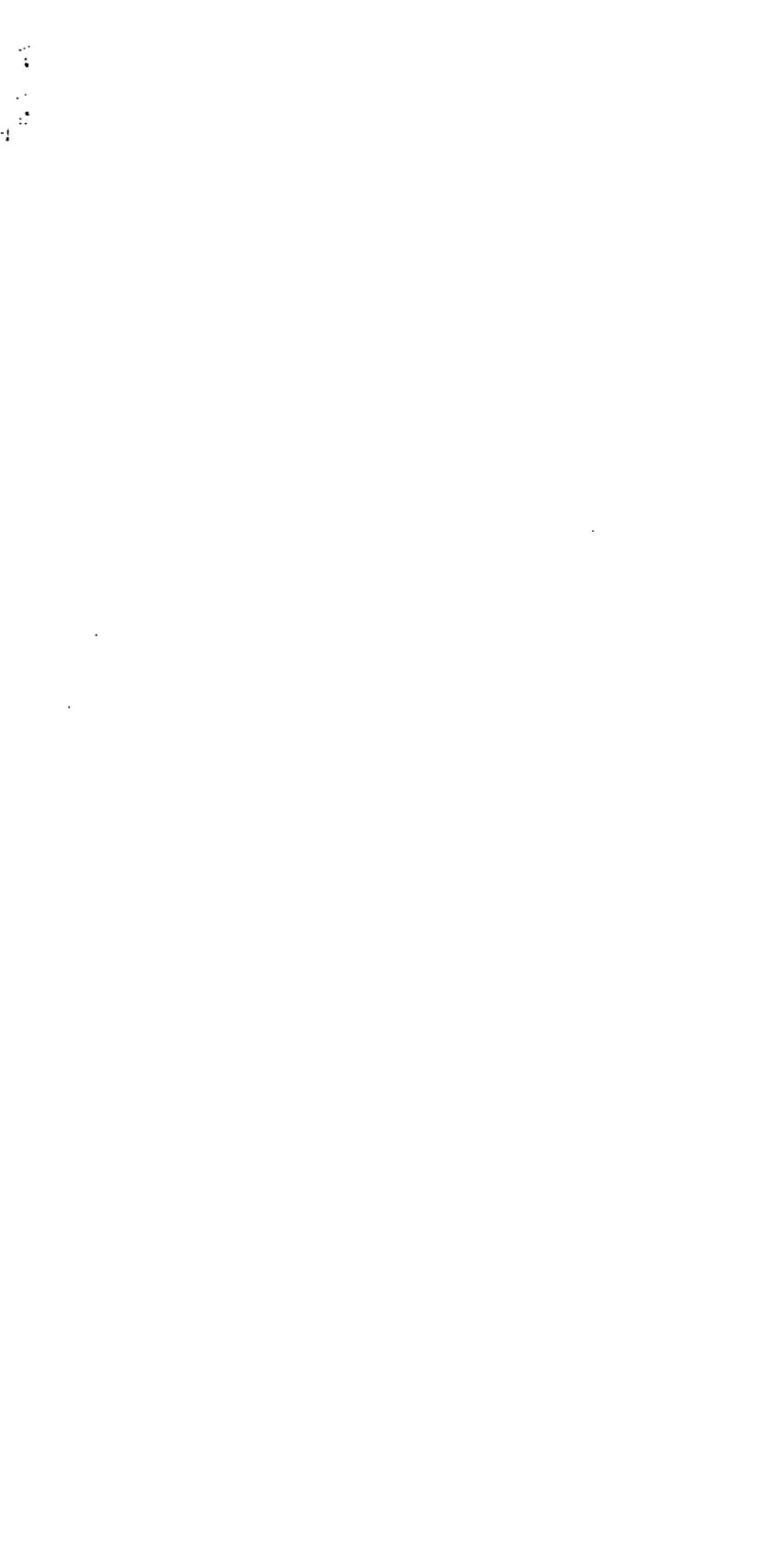

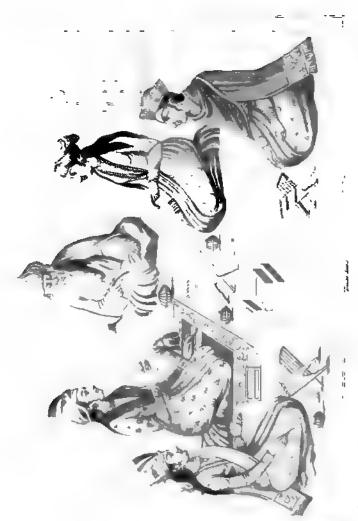

In the land a born a Bene well for

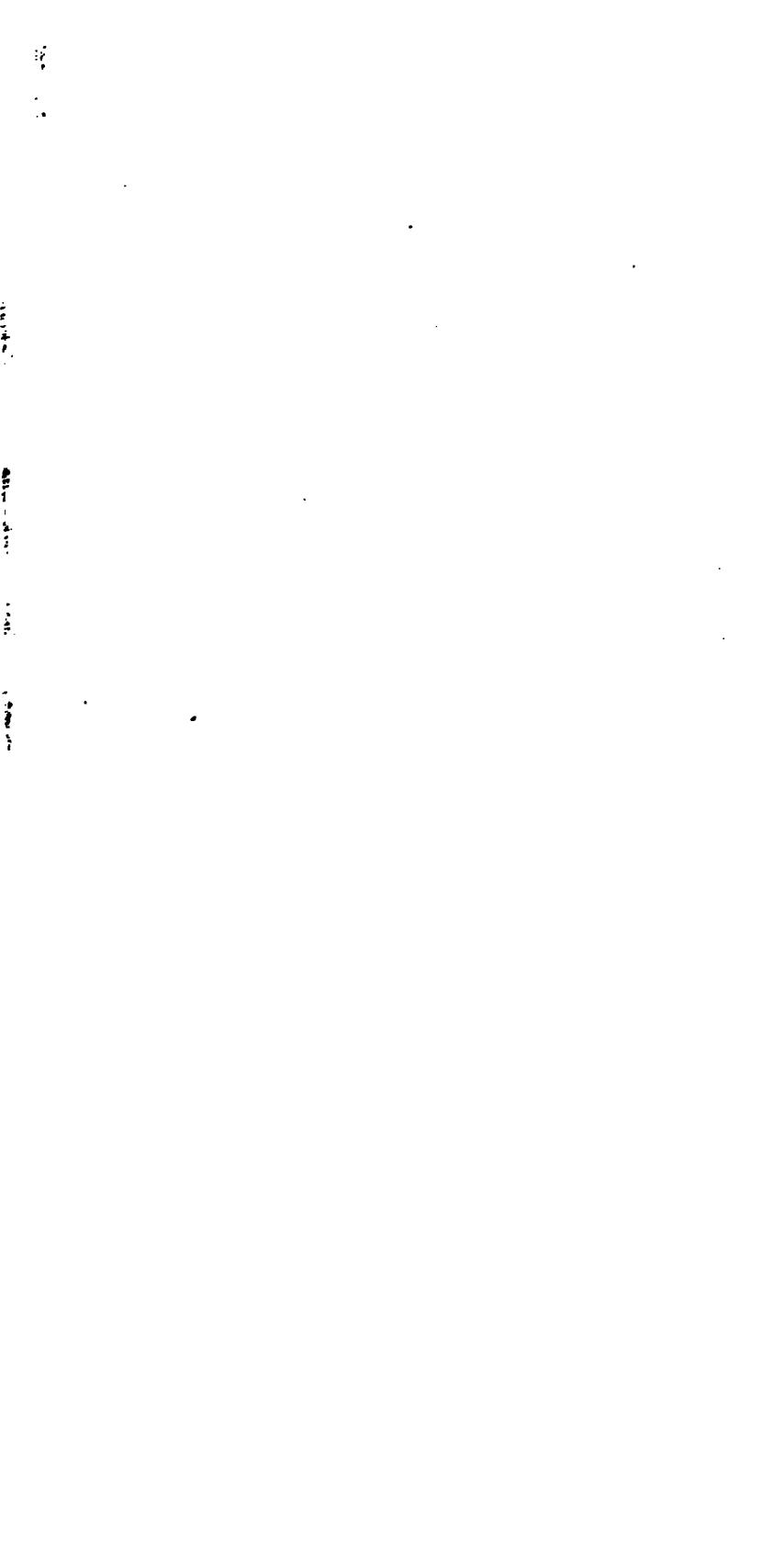





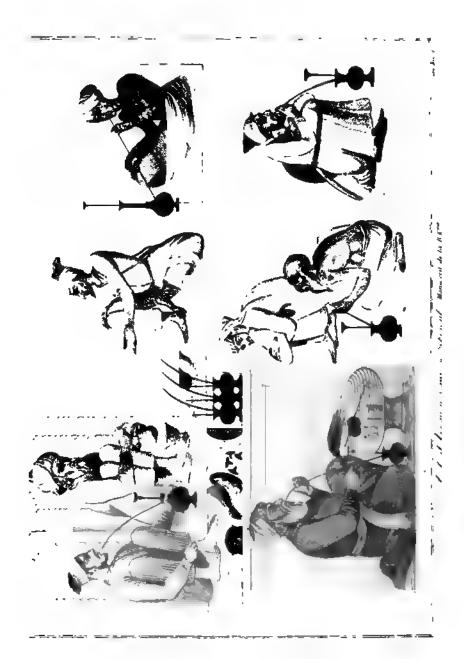

|        |   |  | - |
|--------|---|--|---|
|        |   |  |   |
| •      |   |  |   |
| •      |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        | · |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
| •      |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
| ,      |   |  |   |
| ·<br>· |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |
|        |   |  |   |













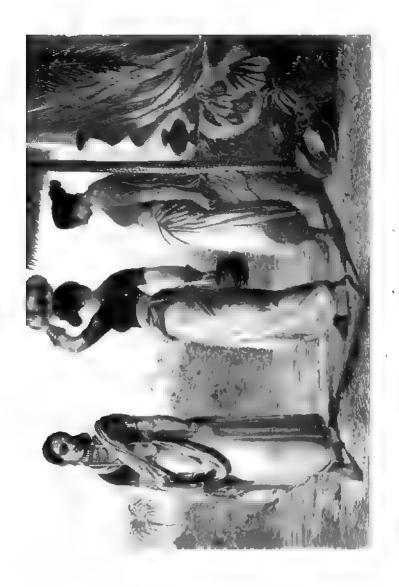

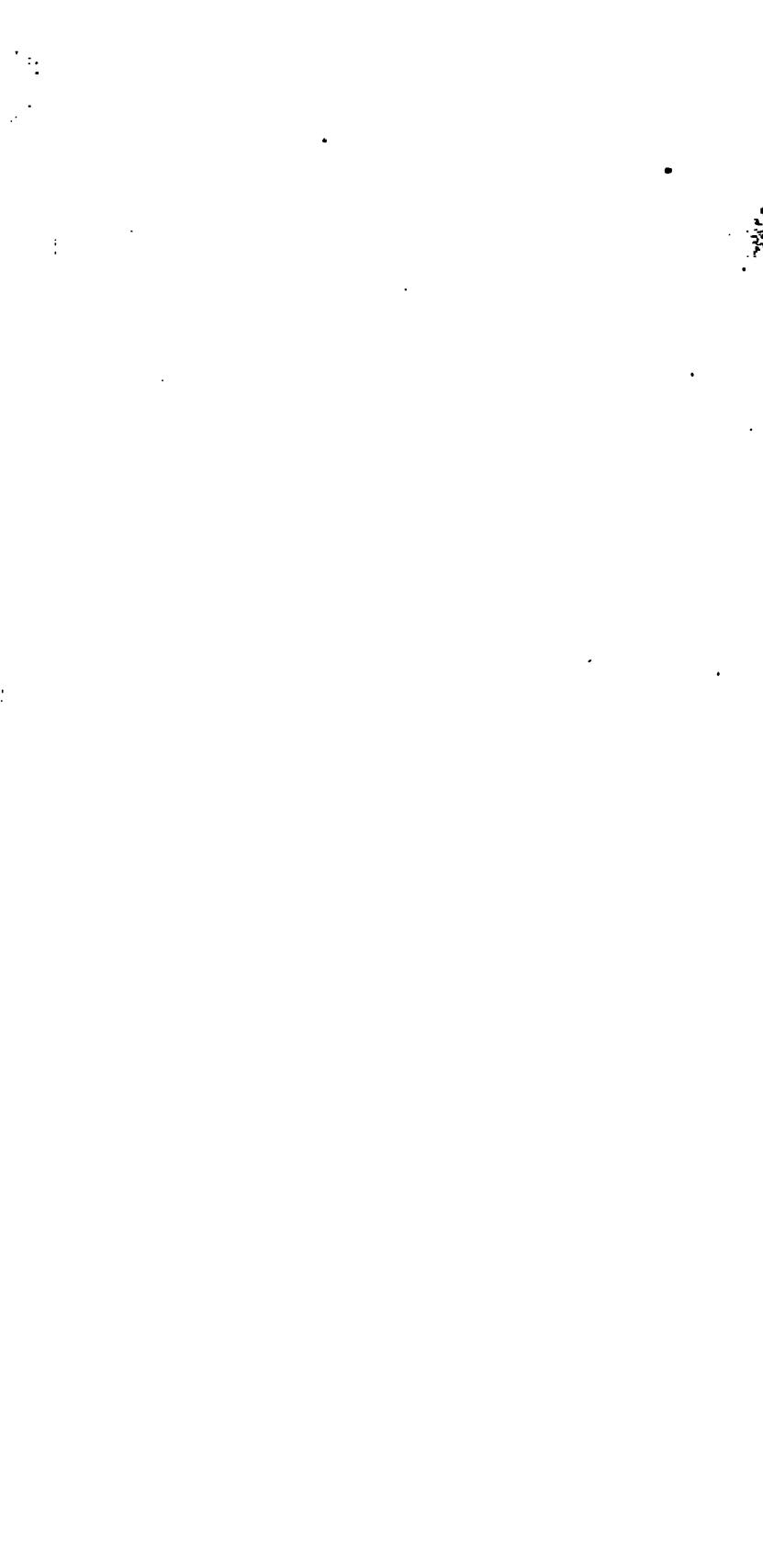



:: '.'

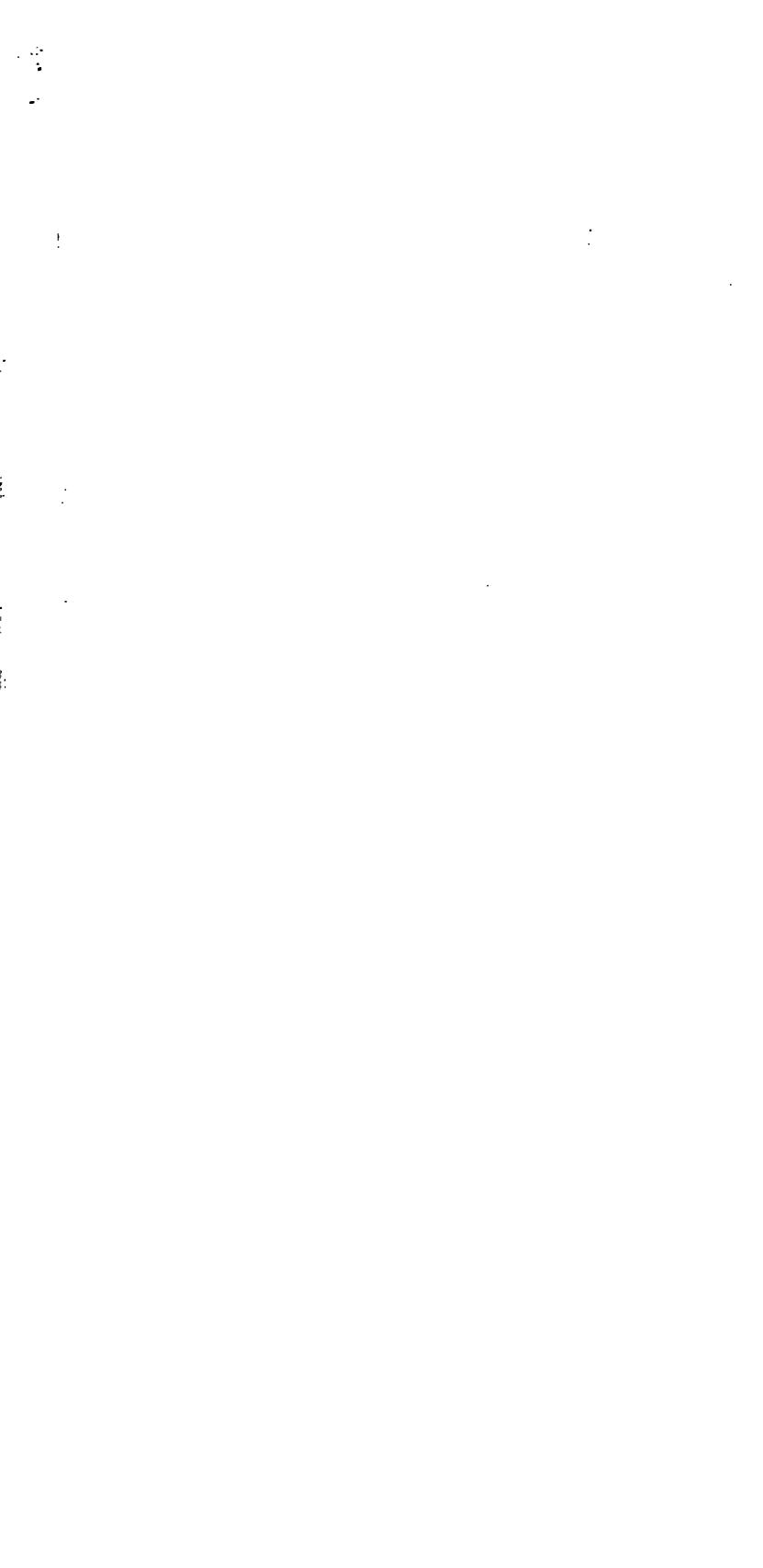



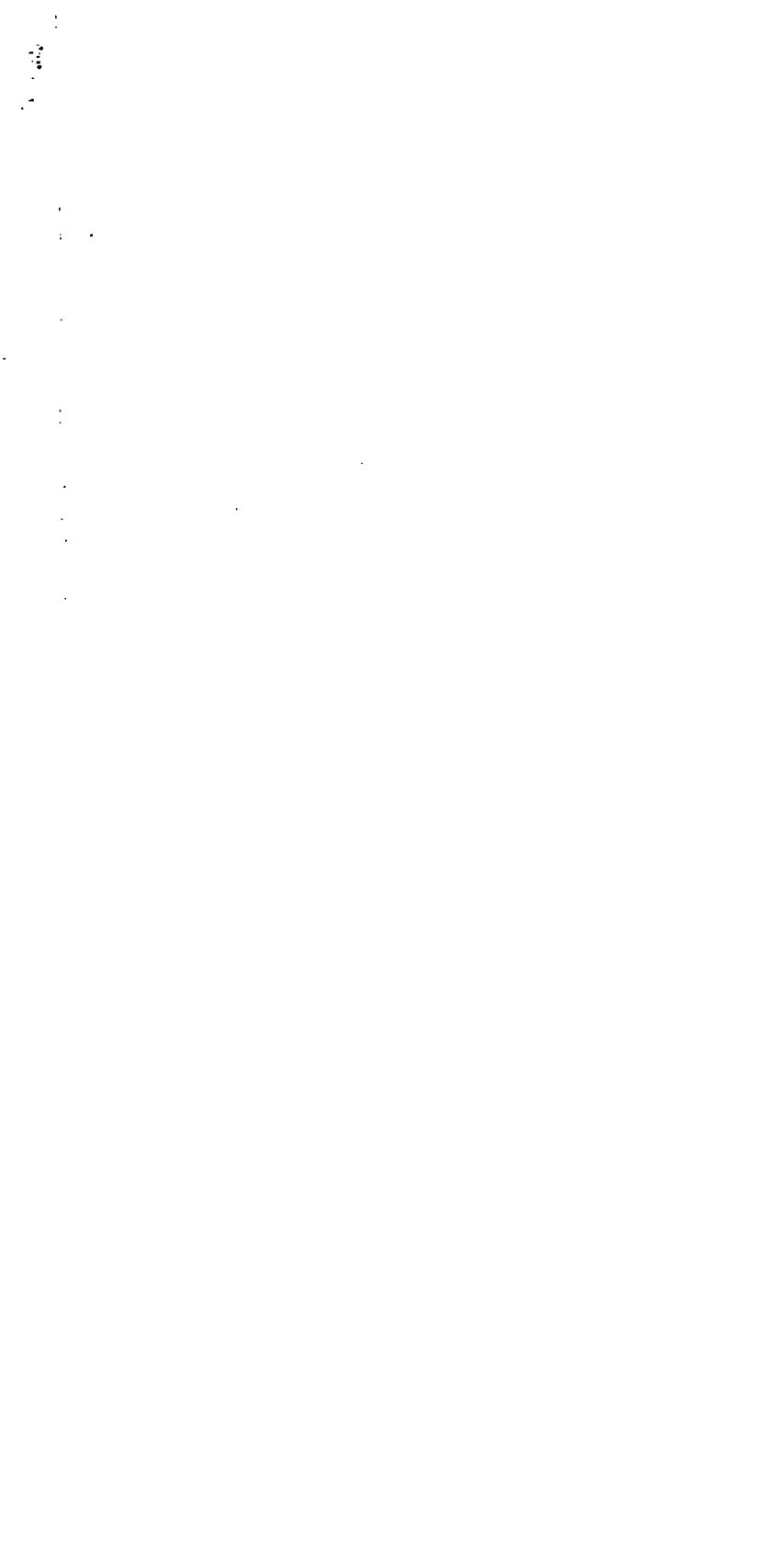

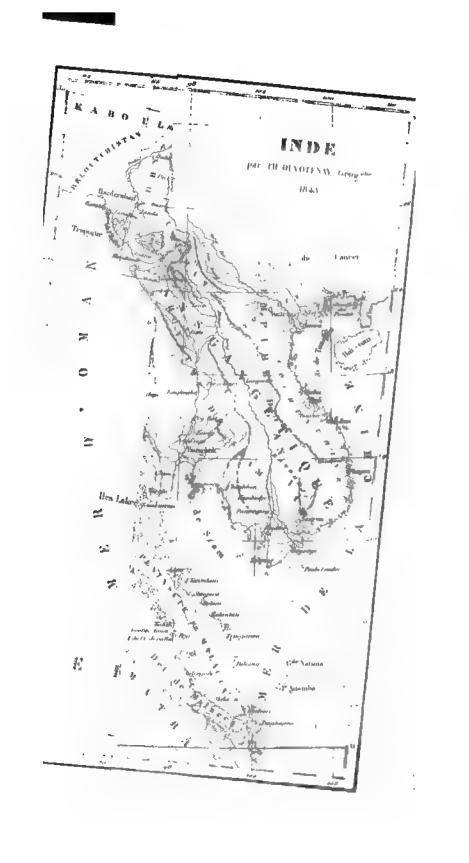







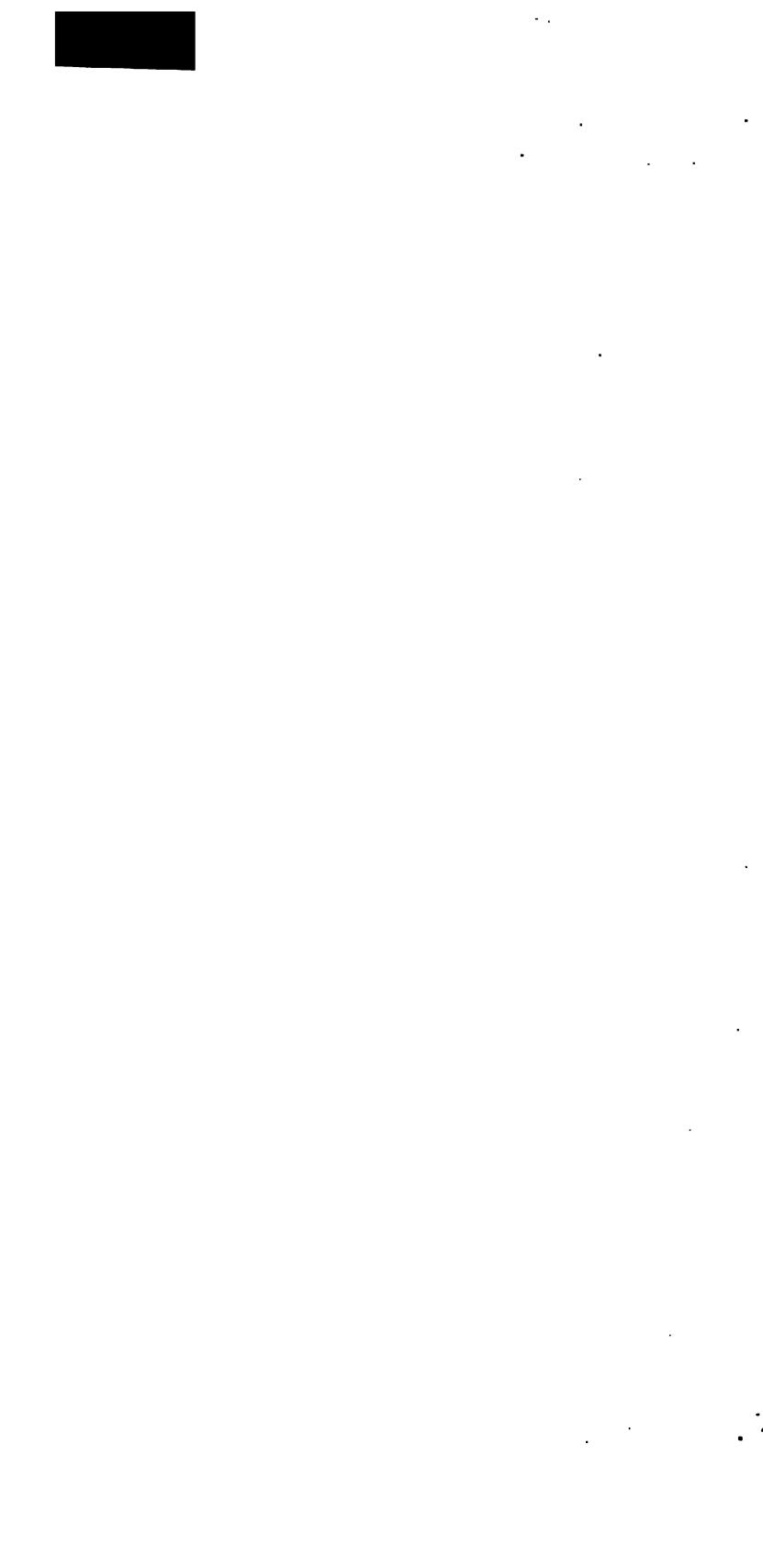



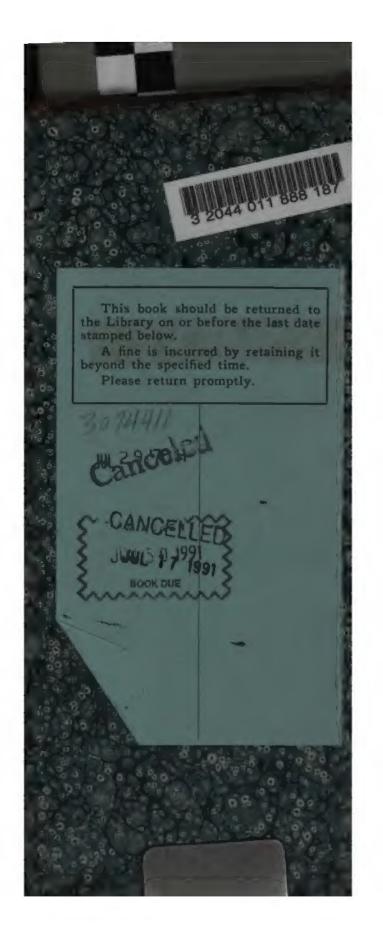

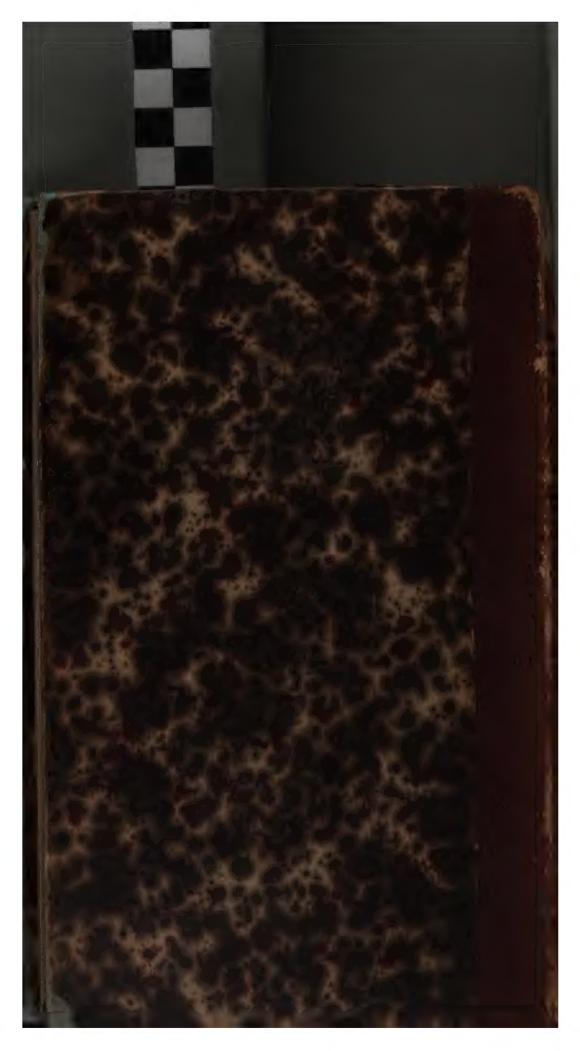